

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN BOOKSTACKS This book has been DIGITIZED and is available ONLINE.







# ЗАПИСКИ

# императорской академии наукъ

по

историко-филологическому отаблению.

TOM'S III

**==** 

# **ÉMOTRES**

DE

## L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST.-PÉTERSBOURG.

#### CLASSE DES SCIENCES HISTORICO-PHILOLOGIQUES.

VIIIº SÉRIE.

TOME III.



#### С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. ST.-PÉTERSBOURG.

Продается у комиссіонеровъ Императорской Академіи Наукъ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ С.-Петербургъ,
Н. И. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвъ и

Варшавѣ,

Н. В. Клюкина въ Москвъ,

М. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ, Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гэссель) въ Лейпцигъ.

Commissionnaires de l'Académie IMPÉRIALE des Sciences:

J. Glasounof, M. Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg,
 N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et

Varsovie,

M. Klukine à Moscou,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief, N. Kymmel à Riga, Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipzig.

Цпна: 7 р. 20 к. — Prix: 18 Mrk.

506 SAIH Seu. 8, 773

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи **На**укъ. Августь 1899 г. Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ.* 

#### СОДЕРЖАНІЕ III ТОМА. — TABLE DES MATIÈRES DU TOME III.

- ніи наградъ графа Уварова. 1898. (II + 132 стр.).
- № 2. Эдуардъ Курцъ. Два греческихъ текста о св. Өеофаніи, супругъ Императора Льва VI. 1898. (II + 75 crp.).
- № 3. А. Васильевъ. Греческій текстъ житія сорока двухъ аморійскихъ мучениковъ по рукописи Парижской Національной Библіотеки № 1534, 1898, (П + 17 стр.).
- № 4. Фридрихъ Вестбергъ. Сказанія Ибрагима ибн-Якуба объ его путешествіи въ славянскихъ земляхъ въ 965 году. 1898. (IV + 183 crp.).
- № 5. Отчетъ о тридцать девятомъ присужденіи наградъ графа Уварова, 1899. (II + 181 стр.).
- № 6. А. Г. Туманскій. Китабе Акдесъ. «Священнъйшая книга» современныхъ бабидовъ. Текстъ, переводъ, введеніе и приложенія. 1899. (XLVIII + 124 + 29 crp.).

- № 1. Отчеть о тридцать восьмомъ присужде- | № 1. Compte-rendu du XXXVIIIº concours pour les prix du comte Ouvarov. 1898. (II + 132 pp.).
  - № 2. Eduard Kurtz. Zwei griechische Texte über die Hl. Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI. 1898. (II + 75 Seiten).
  - № 3. A. Wassilieff. Le texte grec de la Vie des quarante-deux martyrs d'Amorium d'après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale à Paris № 1534. 1898. (II + 17 pp.).
  - № 4. Friedrich Westberg. Ibrâhîm's-ibn-Ja'kûb's Reisebericht über die Slawenlande aus dem Jahre 965, 1898. (IV + 183 Seiten).
  - № 5. Compte-rendu du XXXIXe concours pour les prix du comte Ouvarov. 1899. (II + 181 pp.).
  - № 6. A. G. Toumansky. Kitabe Akdess. «Le livre le plus saint» des Bâbys modernes. Texte, traduction, introduction et appendices. 1899. (XLVIII + 124 + 29 pp).



## записки императорской академін наукъ.

#### MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG.

VIII° SÉRIE.

по историко-филологическому отдъленію.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Томъ III. № 1.

Volume III. Nº 1.

### ОТЧЕТЪ

0

### ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОМЪ ПРИСУЖДЕНІИ

# НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА.

(Читано въ публичномъ засъданіи Императорской Академіи Наукъ 25 сентября 1896 г.)



#### C.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898. ST.-PÉTERSBOURG.

Продается у комиссіонеровъ Императорской Академіи Наукъ:

И.И.Глазунова, М. Эггерса и Комп. и Н.Л. Ринкера въ С.-Петербургъ,

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербургъ, Москвъ и Варшавъ,

М. В. Клюнина въ Москвъ,

Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ, Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гассель) въ Лейпцигъ.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des Sciences:

MM. J. Glasounof, Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg,

N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et Varsovie,

M. Klukine à Moscou,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipsic.

Цпна: 1 p. — Prix: 2 Mrk. 50 Pf.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. Мартъ 1898 года. Непремѣнный секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

### оглавленіе.

| Этчетъ о тридцать-восьмомъ присужденіи наградъ графа Уварова, читанный въ  | Стр.           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| публичномъ засъданіи Императорской Академіи Наукъ 25 сентября              |                |
| 1896 г. Непремъннымъ секретаремъ, академикомъ Н. Ө. Дубровинымъ.           | 1 13           |
| I. Разборъ сочиненія Н. П. Собко: «Словарь русских в художниковъ», 1896.   |                |
| Рецензія В. Стасова                                                        | 15- 28         |
| II. Исторія Смоленской земли до начала XV вѣка. Монографія II. В. Голу-    |                |
| бовскаго. Кіевъ. 1895 г. Рецензія К. Бестужева-Рюмина                      | 29- 35         |
| III. И. Н. Смирновъ. Восточные Финны. Историко-этнографическій очеркъ.     |                |
| Т. І. Приволжская или Булгарская группа. Ч. І. Черемисы. Ч. ІІ. Мордва.    |                |
| Т. П. Прикамская или Пермская группа. Ч. І. Вотяки. Ч. ІІ. Пермяки.        |                |
| Рецензія академика Д. Н. Анучина                                           | <b>37— 4</b> 3 |
| IV. Восточные Финны. Историко-этнографические очерки И. Н. Смирнова.       |                |
| I, 1. Черемисы, Казань 1889 г. I, 2. Мордва, Казань 1895 г. II, 1. Вотяки, |                |
| Казань 1890 г. II, 2. Пермяки, Казань 1891 г. Рецензія профессора Э. Н.    |                |
| Сетеле                                                                     | 45 — 77        |
| V. Разборъ сочиненія Фр. фонъ-Кейсслера: Окончаніе первоначальнаго         |                |
| русскаго владычества въ Прибалтійскомъ краѣ въ XIII столѣтіи. Рецензія     |                |
| А. Сапунова                                                                | <b>79—1</b> 32 |



#### ОТЧЕТЪ

0

#### ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОМЪ ПРИСУЖДЕНІИ НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА,

читанный въ публичномъ засъдании императорской академии наукъ 25 сент. 1896 г. непремъннымъ секретаремъ академикомъ н. о. дубровинымъ.

На соисканіе наградъ графа Уварова въ нынѣшнемъ году было представлено три сочиненія и одно на предложенную тему.

По правиламъ объ Уваровскихъ наградахъ, для разсмотрѣнія и оцѣнки этихъ сочиненій была назначена коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Непремѣннаго Секретаря, изъ вице-президента Академіи Л. Н. Майкова и гг. академиковъ: К. С. Веселовскаго, М. И. Сухомлинова, К. Н. Бестужева-Рюмина, В. Г. Васильевскаго и А. А. Куника.

Ознакомившись съ представленными сочиненіями, коммиссія для подробнаго разбора ихъ избрала рецензентовъ и пригласила ихъ доставить свое заключеніе и оцѣнку къ назначенному для того сроку.

По полученіи отзывовъ и по внимательномъ обсужденіи сравнительнаго достоинства сочиненій, коммиссія положила присудить малыя Уваровскія преміи, по 500 руб. каждая, нижеслёдующимъ сочиненіямъ:

І. Н. П. Собко — «Словарь русских художников съ XI по XIX в в къ» т. І, выпускъ І буква А. С.-Петербургъ 1893 г. и т. ІІ, выпускъ 1-й, буква И — І. С.-Петербургъ 1895 г.

Зап. Ист.-Фил. Отл.

Оцѣнку этого сочиненія, по просьбѣ Академіи, принялъ на себя извѣстный знатокъ искусства Владиміръ Васильевичъ Стасовъ.

«Во всёхъ странахъ Европы, гдё процвётало и процвётаетъ искусство, давно существуеть его исторія и біографическіе словари художниковъ». Наше же отечество, говорить рецензенть, составляетъ до сихъ поръ очень замътное исключение. «Давно уже слышатся жалобы, какъ со стороны русскихъ, такъ и иностранцевъ, что нътъ у насъ ни исторіи нашего искусства, ни біографическихъ словарей художниковъ. Пришло, наконедъ, время, что и у насъ стали появляться біографіи художниковъ, то отдёльно, то группами и въ настоящее время представлено было въ Академію Наукъ сочиненіе г. Собко, имѣющее цѣлію соединить въ одно цёлое и изобразить жизнь и произведенія всёхъ русскихъ художниковъ: ваятелей, живописцовъ, зодчихъ, рисовальщиковъ, граверовъ, литографовъ, медальеровъ, мозаитистовъ, иконописцевъ, литейщиковъ, чеканщиковъ и проч., — съ древнейщихъ временъ до нашихъ дней (съ XI до XIX вѣка)". Такая задача въ высшей степени интересна, но можетъ показаться слишкомъ смѣлою, при малой разработанности этого отдёла знаній. Въ самомъ дёлё какого труда стоитъ собрать громадную массу самого разнороднаго матеріала, разсілннаго по архивамъ, музеямъ, библіотекамъ, коллекціямъ, печатнымъ книгамъ и рукописямъ. Николай Петровичъ Собко не остановился надъ такими трудностями и въ теченіе четверти стольтія (съ 1867 по 1892 г.) трудился надъ собираніемъ матеріаловъ и ихъ обработкою. Мало того, онъ поставилъ себъ долгомъ видёть собственными глазами всё художественныя созданія, о которых в в его книг должна была итти різчь; прочитать все, что было писано объ этихъ произведеніяхъ и провірить всі хронологическія данныя.

«Подробнѣйшія разысканія въ архивахъ Императорской Академіи художествъ и министерства Императорскаго Двора, говоритъ авторъ, старательный просмотръ изданныхъ за послѣднее время подлинныхъ документовъ разныхъ старинныхъ архивовъ (Забѣлинымъ, Викторовымъ, Академіею Наукъ, Сенатомъ, Сунодомъ, разными министерствами и другими учрежденіями) — убёдили меня, что ни одинъ изъ прежнихъ сводовъ свёдёній о нашихъ художникахъ съ XIII вёка, не можетъ вполнё удовлетворять теперешнимъ требованіямъ или по недостатку указаній на
источники или за отсутствіемъ критическаго разбора ихъ, и только
изслёдованія о старинныхъ мастерахъ приближаются къ современнымъ понятіямъ объ изданіяхъ подобнаго рода. Поэтому задавшись цёлью собрать во едино возможно полныя свёдёнія о
нашихъ художникахъ, съ самыхъ древнёйшихъ временъ, по архивнымъ документамъ, автобіографическимъ замёткамъ и другимъ
надежнымъ источникамъ, я старался критически разобрать мой
матеріалъ».

Такимъ образомъ авторъ принялъ всѣ мѣры къ тому, чтобы сочинение его не было простою компиляціею и уже одно это придаетъ особенное значение сочинению г. Собко.

«Я имѣлъ въ виду, говоритъ онъ въ концѣ своего предисловія, удовлетворить самымъ разнообразнымъ требованіямъ какъ историковъ и археологовъ, такъ любителей и художниковъ, причемъ включаль въ свой «Словарь» ръшительно всъхъ старыхъ мастеровъ, хотя бы отъ нихъ сохранились одни лишь имена, а изъ болже позднейшихъ преимущественно техъ, работы которыхъ или появлялись въ свое время на судъ публики и потомъ исчезали безслѣдно, или же сохранились въ разныхъ художественныхъ собраніяхъ, иллюстрируя, гдв можно, описательный тексть снимками съ произведеній, характеризующихъ эпоху или дізтельность художниковъ, а равно съ ихъ изображеній. Въ самомъ концѣ будуть приложены статистическія таблицы художниковь по ихъ происхожденію и м'єсту рожденія, систематическіе снимки ихъ по времени и роду дъятельности, алфавитные указатели воспроизведенныхъ ими лицъ, мъстностей и событій, подробные обзоры книгъ и статей по художественной части, служившихъ отчасти источникомъ мнѣ и проч.»

То, что до настоящаго времени появилось въ печати, вполнъ отвъчаетъ объщаніямъ автора. По предположенію его, Словарь русскихъ художниковъ будетъ состоять изъ 12 выпусковъ, раздъ-

25

ленныхъ на три тома и заключать въ себѣ около 6000 біографій. До сихъ поръ вышло только два вышеозначенныхъ выпуска. изъ коихъ въ первомъ 500 именъ и 60 рисунковъ, а во второмъ 400 именъ и 45 рисунковъ.

Богатство собраннаго матеріала даеть автору возможность дълать разнаго рода исправленія въ сочиненіяхъ и изданіяхъ почти всёхи его предшественникови и давать читателю отдёльныя самостоятельныя изследованія по русскому художеству. Но, говоритъ рецензентъ, упрекая другихъ авторовъ въ томъ, что они не указываютъ источниковъ, г. Собко самъ дѣлаетъ тоже въ особенности относительно рукописныхъ матеріаловъ, не указывая, кому они принадлежать и где хранятся. Иногда встречаются недосмотры въ текстъ. Такъ напримъръ: «Абакумовъ, архитекторъ, родился во время похода въ Пруссію (1813 — 1814 г.)». Кто быль въ этомъ походъ отецъ или мать Абакумова или оба вмъстъ? Алфавитное разм'єщеніе художниковъ во многихъ случаяхъ невыдержано строго. Такъ, Илія А. и Илія С. пом'єщены въ букву U, а Илія К. въ букву K.; Андроникъ Невѣжа въ букву H., а Андрей Рублевъ въ букву A.; Антонъ Фрязинъ — въ букву  $\Phi$ , а Иванъ Фрязинъ въ букву И и проч.

Несмотря на всё эти мелочные недостатки рецензенть признаеть, что сочиненіе Н. П. Собко имёсть громадныя достоинства и во многихъ отношеніяхъ можетъ считаться образцовымъ. Оно представляетъ результатъ долговременныхъ трудовъ; ревностныхъ, неутомимыхъ и умёлыхъ изслёдованій. Подобнаго сочиненія столь необходимаго, какъ для ученыхъ и художниковъ, такъ и для публики у насъ не было и недостатокъ его былъ очень чувствителенъ.

Одънивъ вполнъ достоинства изданныхъ выпусковъ Словаря Николая Петровича Собко, Императорская Академія Наукъ не признала возможнымъ увънчать его полною преміею потому только, что онъ не оконченъ.

Н. Петръ Васильевичь Голубовскій. Исторія Смоленской земли до начала XV вѣка. Кіевъ 1895 г.

Одънка этого труда сдълана нашимъ уважаемымъ товарищемъ, академикомъ К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ.

Почтенный рецензенть находить, что трудь г. Голубовскаго, посвященный изученію судьбы Смоленской земли, какъ основанный на серьезномь изученіи источниковь и пособій и на критическомъ отношеніи къ нимъ, составляеть серьезный вкладъ въ науку. Авторъ начинаетъ съ изученія географіи и этнографіи Смоленской земли. Предпосылая этнографическому введенію географическій обзоръ данной территоріи, г. Голубовскій завершаетъ главу обширнымъ топографическимъ обозрѣніемъ Смоленской земли.

Во второй главѣ авторъ переходить къ промышленности и торговли Смоленской земли. Порядокъ очень естественный въ виду того, что, служа своими путями сообщенія торговлів съ востокомъ и западомъ, а особенно съ западомъ, Смоленская земля сама доставляла предметы для вывоза: лёсь, разные роды хлёбныхъ растеній, шкуры пушныхъ звёрей, металлическія издёлія и т. д. Начало торговли съ востокомъ относится къ очень раннему времени: восточныя монеты, находимыя въ мѣстностяхъ на торговомъ пути, относятся къ VIII — X в.; между прочимъ въ Москвъ найдены монеты IX в. глубоко въ землъ. Не только монеты, но и вещи восточнаго происхожденія находятся въ могилахъ Кривичей и Радимичей. Торговля съ востокомъ шла черезъ землю Суздальскую и доходила в роятно до Булгаръ камскихъ. Товары восточные шли изъ Смоленска на западъ черезъ Ригу. Оживленныя сношенія вель Смоленскъ также и съ Византіей. Товары греческіе шли изъ Смоленска на сѣверъ и западъ. Литература, посвященная этимъ сношеніямъ Смоленска, вполнѣ исчерпана нащимъ авторомъ; особенную же цѣну его сочиненію, придаетъ то, что онъ не просто повторяетъ чужія мнёнія, а сводить ихъ.

Такъ называемая "Смоленская торговая правда", т. е. договоръ Смоленска съ нѣмцами, не разъ подтверждавшійся и сохранившійся въ нѣсколькихъ спискахъ, составилъ предметъ особенно тщательнаго изслѣдованія П. В. Голубовскаго; такому

изелѣдованію этотъ памятникъ до сихъ поръ подвергнутъ еще не былъ.

Въ слѣдующей III главѣ авторъ даетъ словарь Смоленскихъ князей; хотя противъ этого словаря и дѣлались возраженія, что списокъ изложенъ ни генеалогически, ни хронологически, тѣмъ не менѣе, по отзыву академика К. Н. Бестужева - Рюмина, на это можно возразить, что въ книгѣ имѣется и хронологическій списокъ великихъ князей, и генеалогическая таблица всего рода князей Смоленскихъ. Собственно же словарь г. Голубовскаго, по мнѣнію ученаго рецензента, представляетъ большее еще значеніе, потому что заключаетъ въ себѣ изслѣдованія о каждомъ князѣ, а о нѣкоторыхъ даже обширныя, а чрезъ это выясняются на дѣлѣ важные вопросы въ исторіи древней Руси.

Глава IV посвящена описанію общественнаго и политическаго быта Смоленской земли.

Здѣсь же дѣлается характеристика судебнаго и финансоваго строя, а равно сообщаются свѣдѣнія о духовной іерархіи, при чемъ авторъ дѣлаетъ любопытныя указанія на Смоленскіе источники «Сказанія о Борисѣ и Глѣбѣ.»

Въ послѣдней главѣ своего труда авторъ излагаетъ политическую исторію Смоленской земли и весьма подробныя, опирающіяся на документальныхъ данныхъ свѣдѣнія объ отношеніи Смоленской земли къ ближнимъ и дальнимъ землямъ Русскимъ.

Признавая трудъ пр. Голубовскаго вполнѣ заслуживающимъ малой Уваровской награды, по его точности и документальности, почтенный рецензентъ усматриваетъ единственныхъ два пробѣла въ диссертаціи пр. Голубовскаго, а именно отсутствіе изслѣдованія о лѣтописяхъ, касающихся Смоленскихъ событій и очерка литературы интересующаго его предмета.

III. Иванъ Николаевичъ Смирновъ. Восточные фины. Историко-этнографическій очеркъ. Т. І. Приволжская или Булгарская группа. Ч. І. Черемисы, ч. ІІ. Мордва. Т. ІІ. Прикамская или Пермская группа ч. І Вотяки, ч. ІІ Пермяки.

Оцѣнку этого сочиненія по части этнографіи принялъ на себя нашъ товарищъ академикъ Д. Н. Анучинъ.

Сочиненіе г. Смирнова посвящено историко-этнографическому изученію четырехъ финскихъ племенъ, мало по малу сливающихся съ русскою народностью по въръ, языку и быту. Изученіе этихъ племенъ важно не только для разъясненія вопросовъ, касающихся исторіи Русской земли, колонизаціи ея восточныхъ областей, селенія русскихъ съ инородцами, но и для исторіи первобытной культуры этихъ племенъ.

«Нельзя сказать, говорить рецензенть, чтобы указанныя финскія народности не обращали на себя, до послѣдняго времени, вниманія ученыхь. Особенности ихъ языка, быта и вѣрованій, ихъ географическое распредѣленіе, ихъ участіе въ исторіи Госсіи, были предметомъ многихъ замѣтокъ, очерковъ и изслѣдованій, начиная съ половины прошлаго столѣтія». Но всѣ эти изслѣдоваванія разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, трудамъ ученыхъ обществъ, по разнымъ мѣстнымъ сборникамъ, эпархіальнымъ вѣдомостямъ и проч. Собрать всѣ эти статьи, свести ихъ въ одно цѣлое и сгладить противорѣчіе составляетъ уже не маловажный трудъ, который и предпринятъ профессоромъ Казанскаго университета И. Н. Смирновымъ.

«Положеніе автора, говорить Д. Н. Анучинь, въ значительной степени благопріятствовало достиженію поставленной имъ себъ цъли. Казань находится почти въ центръ территоріи указанныхъ финскихъ народностей; отсюда весьма удобны экскурсіи въ сосъднія губерніи, а казанскіе музеи и библіотеки, въ большей степени, чъмъ другія въ Россіи, способны доставить литературные, антропологическіе, археологическіе и этнографическіе матеріалы для ознакомленія съ прошлымъ и настоящимъ Волжско-Камскаго края».

Тщательно собранные авторомъ источники и собственныя наблюденія придають его труду выдающееся значеніе въ русской этнографической литературѣ и дѣлають его необходимымъ пособіемъ при изученіи помянутыхъ финскихъ народностей. Но при всемъ этомъ рецензентъ находить, что авторъ не вполнѣ воспользовался печатнымъ матеріаломъ. Такъ, въ монографіи о черемисахъ, не приняты во вниманіе археологическія данныя о Мери, которая несомнѣнно стояла въ ближайшемъ родствѣ съ черемисами; въ монографіи о пермякахъ и вотякахъ лишь поверхностно затронуты археологическія указанія. Описаніе внѣшняго быта не сопровождается никакими рисунками, безъ которыхъ нельзя уяснить себѣ многихъ подробностей, и наконецъ къ описанію географическаго распространенія племенъ не приложено карты, что, конечно, давало бы болѣе наглядное понятіе какъ о распредѣленіи всѣхъ четырехъ народностей, такъ отчасти и объ ихъ передвиженіи въ историческую эпоху на востокъ и сѣверъ.

«Всѣ эти недостатки, говорить въ заключеніи Д. Н. Анучинъ, обусловленные главнымъ образомъ матеріальными условіями изданія, не могутъ однако заслонить достоинствъ сочиненія профессора Смирнова, которое, заключая въ себѣ подробное научное изслѣдованіе финскихъ народностей средняго Поволжья и Прикамья, является важнѣйшимъ историко-этнографическимъ трудомъ въ этой области, появившимся за послѣдніе годы въ русской литературѣ».

Вивств съ твиъ рецензентъ выражаетъ пожеланіе, чтобы нвкоторые указанные имъ пробелы были бы восполнены въ последствіи.

Дѣйствительно, при столь обширномъ объемѣ предмета и при трудности обработки его, невозможно требовать, чтобы авторъ исчерпалъ его вполнѣ. Въ виду же разносторонности сочиненія Академія полагала, съ своей стороны, необходимымъ избрать профессіональнаго лингвиста для разбора сочиненія г. Смирнова, дабы выяснить тѣ способы, какими авторъ обосновываетъ лингвистическую характеристику нарѣчій приволжскихъ финновъ въ прошломъ ихъ развитіи и настоящемъ положеніи. Академія обратилась съ этою цѣлью къ профессору сравнительнаго языковнанія угро-финскихъ языковъ и доктору философіи Гельсингфорскаго университета Сетеле, который въ общирной рецензіи далъ полный отчетъ о способѣ обработки предмета г. Смирновымъ съ лингвистической точки зрѣнія.

«При изученіи тёхть періодовть народной жизни, говорить г. Сетеле, которые не освёщены историческими документами, прибёгають къ двоякаго рода источникамъ: частью къ неносредственнымъ памятникамъ доисторической жизни, частію къ такимъ продуктамъ прошедшей культуры, которые, хотя бы въ измёненной формё, но продолжають существовать въ наши дни. Къ намятникамъ перваго рода относятся могильники, остатки жилищъ, одежды, украшеній, рабочихъ инструментовъ, оружія и прочіе остатки, извлеченные изъ нёдръ земныхъ для того, чтобы служить свидётелями доисторической жизни. Къ намятникамъ второго рода принадлежатъ тё проявленія матеріальной и умственной жизни народа, которые мы встрёчаемъ въ наши дни: постройки, одежда, правы и обычаи, преданія и поэзія, насколько всё они дёйствительно исходятъ непосредственно изъ доисторической эпохи.

«Работы, въ которыхъ профессоръ Смирновъ пытался освѣтить историческое прошлое восточно-финскихъ племенъ, должны были въ большинствѣ случаевъ основываться именно на такихъ источникахъ, такъ какъ документальная исторія этихъ племенъ не простирается вглубь далѣе нѣсколькихъ вѣковъ».

Руководимый такимъ взглядомъ рецензентъ слѣдить шагъ за шагомъ за сочиненіемъ г. Смирнова и, указывая, какъ на достоинства труда, такъ и на его недостатки, приходить къ слѣдующему заключенію:

«Я думаю, говорить профессоръ Сетеле, что нельзя согласиться съ основанными на лингвистическихъ фактахъ главнѣйпими результатами изслѣдованій автора и долженъ сказать, что
относительно древнѣйшей исторіи восточно-финскихъ племенъ
современное языковѣдѣніе приводитъ совсѣмъ къ другимъ выводамъ, а отчасти даетъ возможность дѣлать такія заключенія, которыя совсѣмъ упущены авторомъ изъ виду. Но вмѣстѣ съ тѣмъ,
я не могу не признать, что дѣлать выводы изъ лингвистическихъ
фактовъ можетъ только лингвистъ. Въ виду того, что въ данной
области не было предшествовавшихъ работъ, готовыми результатами которыхъ нелингвистъ могъ бы воспользоваться для историческихъ цѣлей, а также и потому что часть замѣченныхъ мною

у автора недостатковъ встрѣчается даже и въ лингвистическихъ сочиненіяхъ — я считаю, что отъ автора нельзя требовать большаго; можно было только ожидать большей осторожности и сдержанности въ выводахъ».

Принимая во вниманіе, что за авторомъ есть заслуги и въ филологическомъ отношеніи; — что онъ нарисовалъ приблизительно върную картину вотяко-зырянскаго культурнаго состоянія; — что онъ указалъ на тюркско-татарское культурное вліяніе на черемисовъ и вотяковъ; — что онъ указалъ на финскія названія мъстностей, тамъ, гдѣ фины болѣе не живутъ; — что онъ собраль огромный библіографическій матеріалъ, — профессоръ Сетеле находить сочиненіе И. Н. Смирнова заслуживающимъ преміи.

Обсудивъ подробно рецензіи академика Анучина и профессора Сетеле, Академія постановила ув'єнчать сочиненіе г. Смирнова премією въ 500 рублей.

IV. Фридрихъ Августовичъ фонъ Кейсслеръ. Окончаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ крав въ XIII столвтіи (рукопись).

Съ самаго начала научной обработки древней русской исторіи выяснилась полная необходимость, не ограничиваясь отечественнымъ матеріаломъ, изучать и иностранные источники. Императорская Академія Наукъ прежде всего обратила вниманіе на изслідованіе византійскихъ извістій, относящихся къ исторіи Россіи, а польскими и другими источниками занималась мало. Такъ долгое время не обращалось вовсе вниманія на историческіе памятники, которые съ XIII столітія имілись въ Прибалтійскомъ краї; самое, впрочемъ, существованіе этихъ источниковъ стало извістнымъ только мало-по-малу. Карамзинъ, правда, всіми силами старался пополнить этотъ пробіль въ нашихъ историческихъ познаніяхъ, но, къ сожалінію, изъ многочисленныхъ ливонскихъ грамотъ ему были извістны лишь немногія.

Эти грамоты XIII и XIV столътій сдълались извъстны, только благодаря общирному изданію Сборника ливонскихъ грамотъ, 10

томовъ котораго уже выпущены, но обнимаютъ время лишь до середины XV стольтія; благодаря этимъ-то документамъ и выяснилось истинное значеніе ливонскихъ хроникъ (главнымъ образомъ чрезъ дъятельность историческаго общества въ Ригъ, работающаго уже 60 лътъ).

Нельзя сказать, чтобы этою массою ливонскихъ источниковъ вполнѣ воспользовались. Въ виду того, что эти матеріалы и изслѣдованія ихъ разбросаны, для русскихъ историковъ оказывалось слишкомъ трудно имѣть ихъ всегда предъ собою. Дабы помочь этому, наша Академія сочла цѣлесообразнымъ взять на себя печатаніе обширнаго библіографическаго Сборника по ливонской исторіи, которому Винкельманъ положилъ пачало по собственному почину. Въ то же время Академія поручила воспитаннику СПб. университета Августу Энгельману составить "Хронологическое изслѣдованіе въ области русской и ливонской исторіи въ ХІІІ и ХІV вѣкахъ."

Не ограничиваясь этимъ, Академія поручила на основаніи сравнительнаго изслідованія ливонскихъ, русскихъ и другихъ источниковъ библіотекарю Воннелю составить Русско-ливонскую хронографію до 1410 года. — Значеніе этого труда было настолько велико, что многіе ученые выразили желаніе, чтобы Воннель продолжалъ свою работу вплоть до уничтоженія Німецкаго Ордена въ Прибалтійскомъ крать. Исполненіе этого предпріятія оставалось, однако же, неосуществимымъ, пока не сділались общедоступными разсізянныя въ прибалтійскомъ и иностранныхъ архивахъ грамоты, характеризующія отношенія Лифляндіи къ Россіи съ 1410 г. За всімъ тімъ Академія тогда же поручила молодому историку Герману Гильдебранду составить по крайней мірті списокъ находящихся въ Ригі и Ревеліт многочисленныхъ грамоть, касающихся преимущественно этого періода. Отчеты Гильдебранда напечатаны были въ Запискахъ Академіи.

Въ нынѣшнемъ году въ Академію представлено на соисканіе Уваровской преміи преподавателемъ исторіи при здѣшнемъ училищѣ Св. Анны, бывшимъ воспитанникомъ Юрьевскаго университета, Фр. фонъ-Кейсслеромъ сочиненіе, озаглавленное: "Окон-

чаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ крат въ XIII стольтіи." Сочиненіе это посвящено періоду, о которомъ едва ли еще найдутся достопримѣчательные источники, и потому обстоятельное рецензированіе этого труда особенно желательно было возложить на лицо, вполнѣ безпристрастное и знакомое съ прісмами современной исторической критики.

Академія остановила свой выборъ на бывшемъ воспитанникъ СПб. университета Алексѣѣ Пароеновичѣ Сапуновѣ, спеціально занимающемся ливонскою исторією. Его рецензія на сочиненіе ф. Кейсслера столь обширна и касается столь многихъ спеціальныхъ вопросовъ, что мы должны ограничиться передачею лишь общей оцѣнки труда г. Кейсслера.

Самое значеніе труда г. ф. Кейсслера рецензенть характеризуеть въ нижеслёдующихъ словахъ:

Край, извъстный подъ именемъ Прибалтійскаго, составляеть продолженіе той равнины, на которой издревле живутъ Русскія племена. Прибалтійскій край населенъ двумя различными племенами Литовскимъ и Финскимъ.

Всю съверную и среднюю полосу его обитали народы Финскаго племени, извъстные древней Руси, подъ именемъ Чуди; въ южней же части названнаго края жили народы Литовскаго племени Летгола (Летты) и Земгола (Семигаллы).

Чудь, а также Летты области Толова издревле находились подъ вліяніємъ Новгорода и Пскова, Летты же При-Двинскіе и Ливы— подъ вліяніємъ Полоцка.

Въ началъ XIII в. въ этомъ краъ столкнулся міръ Германскій съ міромъ Славянскимъ и между ними завязалась борьба, долго тянувшаяся съ перемъннымъ счастіемъ.

Ворьба съ нѣмецкимъ племенемъ какъ будто завѣщана была нашимъ сѣвернымъ республикамъ изъ мрака до-историческихъ временъ на цѣлый рядъ грядущихъ вѣковъ, замѣтилъ еще Костомаровъ. И дѣйствительно лишь въ XVIII в. Ливонскій или Прибалтійскій край сдѣлался окончательно тѣмъ, чѣмъ суждено быть этой странѣ по самому ся географическому положенію — т. е. нераздѣльною частью Россійской Имперіи.

Такъ какъ до настоящаго времени въ русской исторической литературѣ нельзя указать ни на одно сочиненіе, въ которомъ бы всесторонне былъ разсмотрѣнъ вопросъ о первоначальномъ русскомъ владычествѣ въ Прибалтійскомъ краѣ и о первыхъ здѣсь столкновеніяхъ нѣмцевъ съ русскими, замѣчаетъ А. П. Сапуновъ, то восполнить этотъ пробѣлъ и взялся г. Фр. ф. Кейсслеръ, давно уже и не безъ успѣха трудящійся надъ разработкою разныхъ сторонъ этого интереснаго и важнаго вопроса.

Внимательное изучение матеріаловъ, разработанныхъ авторомъ, приводитъ рецензента къ тому выводу, что заглавіе неточно передаетъ его содержаніе, ибо въ сущности г. ф. Кейсслеръ излагаетъ окончаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ крат въ XIII в. преимущественно по хроникт Генриха Латыша.

Хотя г. Сапуновъ во многомъ расходится съ авторомъ, но признаетъ за нимъ трудолюбіе и любовь къ дѣлу, а равно и полное знакомство съ новѣйшими нѣмецкими сочиненіями по тому вопросу, которому посвящено изслѣдованіе.

Академія положила, въ интересѣ русской исторіи, согласно съ мнѣніемъ рецензента, присудить г. ф. Кейсслеру малую Уваровскую премію, будучи увѣрена въ томъ, что какъ сочиненіе г. Кейсслера, такъ и рецензія А. П. Сапунова поведутъ къ установленію болѣе ясныхъ и вѣрныхъ взглядовъ на отношенія балтійскихъ земель въ XIII столѣтіи къ русскимъ владѣніямъ того времени и на ихъ исторію.

По присужденіи премій коммиссія, во изъявленіе глубокой признательности, положила благодарить гг. рецензентовъ и назначить отъ имени Академіи золотыя Уваровскія медали: тайному совътнику Владиміру Васильевичу Стасову, профессору Александровскаго университета Сетеле и статскому совътнику Алексью Пареновичу Сапунову.





#### Разборъ сочиненія Н. П. Собко:

#### "Словарь Русскихъ художниковъ". 1896.

Рецензія В. Стасова.

Во всёхъ странахъ Европы, где искусство дало сильный ростъ, где оно процватало и процватаеть, гда имъ не только наслаждаются, но и изучають его, — давно уже существують исторіи искусства и словари художниковъ. Наше отечество составляетъ до сихъ поръ очень зам'ятное исключеніе. Давно уже слышатся жалобы, какъ со стороны русскихъ, такъ и со стороны иностранцевъ, что нѣтъ у насъ ни исторіи нашего искусства, ни словарей біографическихъ и предметныхъ, — и такія жалобы въ послъднія десятильтія раздаются все громче и настойчивье. Оно и не могло быть иначе: пришло, наконецъ, и у насъ то время, когда стали сознавать, что у насъ есть свое искусство, свое собственное, самостоятельное и оригинальное, не взирая на вст слишкомъ долговременныя заимствованія отъ другихъ народовъ, и что этимъ искусствомъ дъйствительно стоитъ труда заняться, а служители этого искусства, художники, своею личностью и жизнью представляють также предметь, достойный всяческой симпатіи и изученія. Мало-по-малу стали у насъ появляться біографіи художниковъ, то отдёльно, то грушпами, исчисленія и изображенія ихъ произведеній, но все это были работы частныя, частичныя, далеко не обнимающія собою области всего нашего искусства, всего сдъланнаго нашими художниками и мастерами.

Наконецъ, въ настоящее время представлено на возэрѣніе Академіи наукъ такое сочиненіе, которое впервые беретъ себѣ задачею: соединить въ одно цѣлое и изобразить жизнь и произведенія вспатъ «русскихъ худож- «никовъ: ваятелей, живописцевъ, зодчихъ, рисовальщиковъ, граверовъ,

«литографовъ, медальеровъ, мозаичистовъ, иконописцевъ, литейщиковъ, че-«канщиковъ, сканщиковъ и проч., съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ «дней (съ XI-го до XIX-го вѣка).» Такая задача не можетъ не быть въ высокой степени интересна для всѣхъ, кому русское искусство составляетъ живой интересъ и представляется одною изъ главнѣйшихъ сторонъ нашей интеллигентной жизни.

Но подобное предпріятіе не можеть также не показаться, съ перваго разу, слишкомъ смѣлымъ, слишкомъ многообъемлющимъ въ своихъ рамкахъ, а потому опо при самомъ началѣ возбуждаетъ сомнѣніе и недовѣріе. Всякій легко представляетъ себѣ громадиую массу разпороднаго художественнаго и біографическаго матеріала, разсѣяннаго по музеямъ, коллекціямъ, библіотекамъ, архивамъ, по печатнымъ книгамъ и рукописямъ. Каждый боится тотчасъ же и за объемъ, и за содержаніе изданія, но вмѣстѣ съ тѣмъ также и за время, и за трудъ, которые потребуются, завѣдомо, для доведенія такого предпріятія до конца.

Но интересующійся діломъ читатель уже съ самаго начала получаеть отъ автора вновь являющагося теперь изданія пісколько очень прочныхъ и надежныхъ заявленій. Изданіе это не скоросп'ялое, не посп'яшное, и не опрометчивое: авторъ приготавливался къ нему и работалъ надъ нимъ неотступно въ теченіе цілой четверти столітія, съ 1867-го по 1892-й г. включительно, задумано-же оно было авторомъ еще съ юношескихъ его годовъ и велось постоянно съ одною и тою-же неослабною любовью и внимательностью. Для предпринятой цали, авторъ не желаль быть только компиляторомъ и съ удобствомъ пользоваться только темъ, что было сделано раньше него другими, и что можно найти въ готовыхъ уже частичныхъ напечатанныхъ изследованіяхъ, обзорахъ и всякаго рода, вообще, сочиненіяхъ. Онъ поставиль себ'в долгомъ, во-первыхъ, видеть собственными глазами всь художественныя созданія, о которыхъ въ его книг'в должна была идти рѣчь — насколько это обозрѣніе было достижимо и возможно; во-вторыхъ, прочитать все, что объ этихъ произведеніяхъ писано до сихъ поръ во всевозможныхъ научныхъ изданіяхъ; въ третьихъ, пров'єрить всі до сихъ поръ извъстныя данныя, и не довъряя никакимъ авторитетамъ, хотя бы самымъ почтеннымъ и достойнымъ, стараться достигать истинныхъ фактовъ и правильнёйшихъ сужденій собственными средствами. Онъ говорить:

«Подробившия розысканія въ архивахъ Императорской Академіи художествь, Министерства Императорскаго Двора, старательный просмотръ изданныхъ за последнее время подлинныхъ документовъ разныхъ старинныхъ архивовъ (Забелинымъ, Викторовымъ, Академіей наукъ, Сенатомъ, Синодомъ, разными министерствами и другими учрежденіями) убёдили меня, что ни одинъ изъ прежнихъ сводовт свъсдъній о нашихъ художпикахъ, съ XVIII-го в., не можетъ вполнѣ удовлетворять теперешнимъ требованіямъ или но недостатку указаній на источники, или за отсутствіемъ критическаго разбора ихъ, и только изслѣдованія о старинныхъ мастерахъ (наприм., Забѣлина—о серебреникахъ и эмальерахъ, Ровинскато— объ иконописцахъ, Румянцева — о рѣщикахъ) приближаются къ современнымъ понятіямъ объ изданіяхъ подобнаго рода. Поэтому, задавнись цѣлью собрать воедино возможно полныя свѣдѣнія о нашихъ художникахъ съ древиѣйшихъ временъ по архивнымъ документамъ, автобіографически замѣткамъ и другимъ надежнымъ источникамъ, я старался кришически разобрать мой матеріалъ...»

Такимъ образомъ, новое сочинение употребляло всѣ возможныя усилія на то, чтобъ не быть единственно только компиляцією, и уже одно это качество придаетъ ему особую значительность и внушаетъ къ нему интересъ.

«Я имѣль въ виду, говорить въ концѣ предисловія авторъ, удовлетворить самымъ разнообразнымъ требованіямъ, какъ историковъ и археологовъ, такъ и любителей и художниковъ, при чемъ включаль въ свой «Словарь» рѣшительно всѣхъ старыхъ мастеровъ, хотя-бы отъ нихъ сохранились одни лишь имена, а изъ болѣе поздиѣйшихъ — преимущественно тѣхъ, работы которыхъ или появлялись въ свое время на судъ публики и потомъ исчезли безслѣдно, или-же сохранились на своихъ мѣстахъ и въ разныхъ художественныхъ собраніяхъ, иллюстрируя, гдѣ можно, описательный текстъ снимками съ произведеній, характеризующихъ эпоху или дѣятельность художниковъ, а равно съ ихъ изображеній. Въ самомъ концѣ будутъ приложены статистическія таблицы художниковъ по ихъ происхожденію и мѣсту рожденія, систематическіе списки ихъ по времени и роду дѣятельности, алфавитные указатели воспроизведенныхъ ими лицъ, мѣстностей и событій, подробные обзоры книгъ и статей по художественной части, служившихъ отчасти источниками мнѣ, и проч....»

Все это, вмѣстѣ взятое, представляетъ такое изданіе, которое вполиѣ соотвѣтствуетъ художественно-научнымъ требованіямъ настоящаго времени. Въ томъ, что до сихъ поръ появилось въ печати изъ новаго сочиненія, мы находимъ точное исполненіе даваемымъ со стороны автора обѣщаніямъ и, можно сказать, осуществленіе ихъ самымъ блестящимъ образомъ. А что и впредь можно ожидать точнаго, вѣрнаго и полнаго осуществленія данныхъ авторомъ обѣщаній, тому ручательствомъ могутъ служить для насъ, въ достаточной мѣрѣ, тѣ многочисленныя художественно-научныя изданія, которыя до сихъ поръ выходили изъ рукъ того-же автора и всегда отличались необыкновенной полнотой и вѣрностью свѣдѣпій. Но, не ограничиваясь всѣмъ этимъ, авторъ нозаботился оградить свое изданіе отъ

возможныхъ случайностей и перерывовъ, и говоритъ, въ «Замѣткѣ», при II-мъ выпускъ: «Какія-бы ни были помѣхи, я думаю кончить свое изданіе, если не въ 4 года, какъ разсчитывалъ, то въ 6 лѣтъ; въ случаѣ-же моей преждевременной смерти, это изданіе можетъ продолжать, по моимъ матеріаламъ, профессоръ исторіи искусства въ Берлинской Академіи художествъ и Художественно-Промышленной Школы Эд. Як. Доббертъ, статьи котораго о русскихъ художникахъ, по собиравшимся имъ независимо отъ меня матеріаламъ, отличались изо всѣхъ другихъ особенною точностью и полнотой свѣдѣній...»

«Словарь русскихъ художниковъ» будетъ, по мысли его автора, состоять изъ 12-ти выпусковъ, раздѣленныхъ на 3 тома, и заключать въ себѣ около 6000 біографій, примѣрно съ 600 снимками съ художественныхъ произведеній и портретовъ художниковъ.

До сихъ поръ вышло только 2 выпуска: 1-й выпускъ I-го тома, заключающій букву А, и 1-ый выпускъ II-го тома, заключающій буквы И и І. Въ первомъ изъ пихъ — 500 именъ и 60 рисунковъ; во второмъ — 400 именъ и 45 рисунковъ. Оба вмѣстѣ составляютъ, такимъ образомъ, цѣлую ½ часть всего изданія.

Ранже всего укажу на рисунки. Они превосходны по внъшности, и въ высшей степени замѣчательны по содержанію. Впѣшность ихъ — чрезвычайно точная, вёрная и изящная, отчетливая до малёйшихъ подробностей; что-же касается самаго содержанія, то авторъ заслуживаетъ всяческихъ похвалъ за свой выборъ художественныхъ произведеній стараго и поваго времени, д'Ействительно выполняющихъ его намфренія: давать публикѣ снимки съ такихъ произведеній, которыя «характеризуютъ эпоху или діятельность художниковъ.» Въ напоольшей степени достойны вииманія снимки съ художественныхъ произведеній старыхъ нашихъ эпохъ, не только мало извъстныхъ нашей интеллигентной публикъ, но, можно сказать, почти вовсе ей недоступныхъ по ръдкости или дороговизнъ тъхъ изданій, гді эти произведенія представлены. Осуществленіе такой задачи, сверхъ того, было возможно во многихъ случахъ только въ Петербургв или Москвѣ (чаще всего въ Петербургѣ), такъ какъ есть много изданій, гравированныхъ, фотографическихъ, фототипическихъ и другихъ этого-же рода, которыхъ не существуетъ въ другихъ нашихъ городахъ, да и въ этихъ двухъ, Петербургѣ и Москвѣ, могутъ находиться въ частныхъ рукахъ, для воспроизведенія, лишь у немногихъ личностей, пользующихся особеннымъ довфрісмъ и, сверхъ того, обладающихъ достаточнымъ знаніемъ

и соображеніемъ для ихъ выбора и опубликованія. Такъ, наприм., надо имъть достаточное знаніе матеріала и достаточную сообразительность, чтобъ представить личность и живонисную деятельность знаменитаго русскаго живописца XI—XII вѣка, Алипія Кіевскаго, на основаніи одной изъ картинокъ «Патерика» кіевскаго 1656 года; личность и живописную діятельность другого русскаго знаменитаго живописца, по уже XV-го вѣка, Андрея Рублева, на основании и всколькихъ картинокъ изъ очень ръдкато издания Троицко-Сергіевской лавры, XVI віка: «Житіе Св. Сергія» (здісь Андрей Рублевъ представленъ, въ одномъ мѣстѣ, сидящимъ на верху подмостокъ съ приставною лѣстинцею и расписывающимъ альфрескомъ, на вифинией ствив церкви, громадную голову Спаса); или чтобъ представить царскій дворецъ внутри Московскаго Кремля въ началѣ XVII-го вѣка на основаніи очень дорогой и рѣдкой книги (громаднаго формата): «Избраніе на царство Михаила Оедоровича», а планы этого дворца на основаніи «Сборника чертежей Москвы и Искова XVII стол.» и «Достопамятностей Московскаго Кремля» Вельтмана; представить множество древиихъ фресокъ изъ разныхъ церквей, разбросанныхъ по Россіи и воспроизведенныхъ лишь ярославскимъ фотографомъ И. О. Барщевскимъ, въ его многотысячномъ собраніи фотографических в снимковъ, превосходномъ, по почти нигді у пасъ не извъстномъ, кромъ Петербурга и Москвы; или представить, паконецъ, цёлую массу картинъ и гравюръ старыхъ нашихъ энохъ, изъ которыхъ однѣ существують только въ нетербургскихъ и московскихъ картинныхъ музеяхъ, или въ петербургскихъ и московскихъ собраніяхъ старопечатныхъ кингъ. Избраніе и воспроизведеніе всего этого, изящное и вѣрное, въ книгъ, легко всъмъ доступной — заслуга очень значительная.

Переходя къ тексту, нельзя не подивиться ранъе всего обширности того матеріала, которымь пользовался авторъ. Одинъ синсокъ архивовъ, куда онъ проникалъ и которыми пользовался въ продолжение 25 лѣтъ, заняль бы нѣсколько страницъ; источники-же рукописные и печатные, откуда онъ черпалъ, заняли бы въ нѣсколько десятковъ разъ еще болѣе мѣста. И объ этомъ можетъ судить всякій, взглянувъ даже только на тѣ бпбліографическія указанія, которыя стоятъ въ концѣ каждой отдѣльной біографіи. Такой богатой библіографія, относящейся къ художественной дѣятельности русскихъ, напрасно было бы искать еще гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ у насъ, и при этомъ не мѣшаетъ вспомнить, что тѣ три библіографіи, которыя до сихъ поръ поражали своею пеобычайною полнотою каждаго, занимающагося у насъ русскою художественною исторіею, и которыя можно считать какъ-бы «пробными листами» къ нынѣшнему «Словарю», а именно библіографіи нашихъ знаменитыхъ живописцевъ: Брюллова, Иванова и Перова (при извѣстныхъ обширныхъ монографіяхъ этихътрехъ художин-

ковъ) — были составлены тѣмъ-же авторомъ, который издаетъ въ настоящее время обозрѣваемый нами «Словарь» 1).

Это-то богатство матеріала, прочно и основательно изученнаго, и даетъ автору этого «Словаря» возможность представить огромное число поправокъ для оста и всякаго рода фактовъ въ сочиненіяхъ и изданіяхъ почти вс Ехъ сто преднественниковъ, лишь пробовавщихъ изложить которуюлибо часть русской художественной исторіи, или-же и успѣвавшихъ, въ большей или меньшей мфрф, давать удовлетворительныя, иногда и замфчагельныя въ высшей степени отдёльны яизслёдованія по части русскаго художества. Такимъ образомъ, въ двухъ изданныхъ до сихъ поръ выпускахъ «Словаря» мы находимъ огромное множество поправокъ, ректификацій и дополненій къ сочиненіямъ и изданіямъ не только гг. Снегирева, Сомова, Прозоровскаго, П. Н. Петрова, Божерянова, Новицкаго, Булгакова и т. д., но даже къ сочиненіямь и изслідованіямь Ровинскаго, Забълина и Добберта, трехъ наиболъе важныхъ, богатыхъ свъдъніями, достовърныхъ и плодотворныхъ писателей о русскомъ искусствъ разнаго рода. Сверхъ того, авторъ «Словаря» не препебрегалъ дѣлать подобнаго-же рода поправки и въ такихъ сочиненіяхъ, которыя имѣли предметомъ не прямо самое искусство, но во многихъ случаяхъ соприкасались его фактовъ и дсталей. Таковы, наприм., въ числѣ многихъ другихъ, сочиненія: Барсукова «Источники русской агіографіи» и отца Сергія «Полный місяцословъ Востока», и т. д. Поправки автора «Словаря» представляютъ такой матеріаль, котораго не можеть обходить ни одинь ныившийй или будущій изследователь русскаго искусства.

Въ вышедшихъ двухъ выпускахъ «Словаря», кромѣ цѣлой массы біографій художниковъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ, есть также значительное количество біографій художниковъ, имѣющихъ важное значеніе въ нашей художественной исторіи.

Такъ, по части архитекторовъ въ «Словарѣ» мы встрѣчаемъ исчисление множество русскихъ архитекторовъ на буквы А, И и I, начиная отъ «Пвана, прастъвника надъ церковными мастерами въ половинѣ XII-го вѣка, въ Полоикъ, наблюдавшаго, по сказанію «Степенной Книги», за постройкой каменной церкви Снаса въ Сельцѣ, при женскомъ монастырѣ, сооруженномъ Полоцкой княжной Св. Евфроспијей», продолжая Алексой «градору-

<sup>1)</sup> Пытливое отыскиваніе исторических в пографических вейдіній о художниках простирается у автора «Словаря» такъ далеко, что онъ даже старается отыскивать ихъ въ газетах в прошлаго столітія, въ отділі «Объявленій». Такимъ образомъ, наприміть, онъ иміть возможность отмітить въ своемъ тексті, что живописець Петръ Аккермаркъ уйхаль изъ Россіи на свою родину въ 1771 году, а литейщикъ Арнольдъ (Клодъ), участвовавшій въ отлитіи фигуры Петра Великаго Фальконо, уйхаль изъ Россіи во Францію въ 1775 году. Другихъ подобныхъ-же примітровъ можно указать въ «Словарі» не мало.

бомъ», «мужемъ хитрымъ», строившимъ Каменецъ въ XIII-мъ въкъ, при князь Владимірь Васильковичь, — продолжая, далье, Иваному Фрязиныму, строившимъ въ Исковъ въ первой половинъ XVI-го въка кремль и произволившимъ другія деревянныя постройки «на усть ріки Псковы черезъ рвку», — далве Борисома Айгустовыма, «градодвльцемъ», строившимъ городъ Николо-Зарайскъ въ XVII-мъ веке, — дале Иваному, зодчимъ конца XVII-го вѣка, строившимъ церковь Спаса Преображенія въ Твери, — и кончая пробрамент архитекторовъ Адамини, швейцарцевъ родомъ, но превратившихся въ сущихъ русскихъ и участвовавшихъ во множествт русскихъ построекъ XIX-го въка, то въ качествъ архитекторовъ, то въ качествъ каменныхъ дълъ мастеровъ; кончая также и архитекторомъ Авдиевымг, талантомъ посредственнымъ, по участвовавшимъ въ русскомъ художественномъ движеніи времени Александра II многими замічательными художественными изследованіями и статьями. Особеннаго-же вниманія заслуживають въ этихъ двухъ выпускахъ «Словаря», по части архитектуры, статьи объ Алевизъ и Серппъ Ивановъ. Статья о первомъ изъ нихъ представляетъ полное изследование и собрание материаловъ о «фрязинъ» Алевизъ, вызванномъ изъ Италін Иваномъ III, и его постройкахъ въ Москвъ, селъ Коломенскомъ, Городиъ и селъ Островскомъ (частью проблематическихъ); между веёмъ этимъ главную роль играла, конечно, ностройка большого московскаго дворца. Вифиній видъ этого дворца, какимъ онъ быль во время возведенія на царство Михаила Осодоровича, представленъ въ «Словарії» (какъ сказано уже выше) на основаніи одной изъ многочисленныхъ картинокъ «Книги объ избраніи на царство Михаила Осодоровича». Статья-же о Серипь Ивановы есть самая полибишая біографія этого даровитаго брата знаменитаго нашего живописца Александра Андреевича Иванова; но, кром' своей даровитости, Сергий Ивановъ былъ также необыкновенно образованнымъ и замѣчательнымъ изследователемъ по части классической архитектурной древности, очень уважаемый за границей, особливо въ Италіи: онъ оставиль значительное количество реставрацій древнихъ зданій Греціп и Рима, по достопиству оцівненныхъ такимъ авторитетнымъ учрежденіемъ, какъ Германскій Археологическій институть въ Римъ. Переписка же обоихъ братьевъ, Александра и Сериъя, послужила очень важнымъ матеріаломъ для изображенія въ яркихъ чертахъ, въ «Словарь», симпатичной, значительной и высоко-замьчательной личности Сергья Иванова.

По части *скульптуры* мы находимъ въ «Словарѣ» также значительное количество художниковъ, начиная отъ *Авдія* XIII-го вѣка, украшавшаго «прилѣпами» всякаго рода великолѣпную церковь Св. Іоапна Златоустаго въ городѣ Холмѣ-Волынскомъ: онъ заслуживаетъ поэтому особаго внима-

нія, хотя бы даже быль иностранець, какъ полагають иные изследователи наши. Другая большая статья касается скульптора-литейщика «мастера Аврама», принадлежащаго XII-му или XIV въку и участвовавшаго въ созиданін или реставраціи знаменитыхъ «Корсунскихъ врать» новогородскаго Софійскаго собора. Монографія о немъ въ «Словарѣ» очень общирна и посвящена подробному разбору всёхъ многочисленныхъ мибній, высказанныхъ, какъ о его искусствѣ, такъ и о самихъ «Корсунскихъ вратахъ» у насъ и за границей. Статья украшена отличнымъ изображеніемъ «вратъ», снятымъ съ фотографіи ярославскаго фотографа Барщевскаго. Далье следуетъ ваятель — резчикъ по дереву — Ананія, западно-русскій священникъ, поднесшій между 1456 и 1505 г. Пинскому князю Өеодору Ив. Ярославичу рёзную икону «Софін, Премудрости Божіей», которая существуеть и до сихъ поръ и принадлежить французскому графу Бланжи: пзображеніе этой иконы, изв'єстной всему западному міру Европы вслідствіе изданія ея въ св'єть знаменитымь іезуитомь-археологомь Кайе, еще въ 1847 году, приложено при настоящей стать в «Словаря». Продолжаясь на пространствъ и послъдующихъ затъмъ стольтій, свъдънія о русскихъ скульпторахъ приходятъ, наконецъ, въ «Словарѣ» (І-й выпускъ) и къ Антокомскому, самому замѣчательному и самому прославленному изъ всёхъ нашихъ ваятелей. Ему посвящена въ «Словарё» статья, состоящая изъ 16 страницъ, гдѣ помѣстились: очень полный и обстоятельный текстъ, изображенія пяти замічательнійшихь его созданій («Ивань Грозный», «Петръ Великій», «Проекть намятника Пушкицу», «Несторъ», «Ермакъ»), наконець, отрывки изъ его автобіографіи и писемъ.

Біографіи живописцевт, конечно, самыя многочисленныя, потому что живопись не встръчала со стороны православной религіи никогда никакихъ пом'яхъ и препятствій и, напротивь, соотв'ятствовала всімь требованіямь въры русскаго народа. Первыме русскимъ живописцемъ является Св. Алипій, или Алимпій, преподобный Кіево-Печерскій, иконописець, скончавшійся, по нікоторымъ даннымъ, 17-го августа 1114 года и, значитъ, принадлежащій XI-му и XII-му віку. Статья о немъ представляеть сводь всьхъ досель имьющихся статей и изсльдованій объ этомъ икононисць и его произведеніяхъ; при статьй-же приложено его изображеніе съ миніатюрными сценами изъ его жизни на основаніи картинокъ изъ «Лицеваго Патерика», напечатаннаго въ Кіев въ 1656 г. Дал ве являются: Авраамій Смоленскій, иконописець XIII-го вѣка, — въ стать о немъ подробно изложены вей спорные пункты о его личности и полная литература всего о немъ до сихъ поръ писаннаго; иконописецъ Иванг, д'вйствовавшій въ Ростовѣ въ первой половинѣ ХИІ-го вѣка: Иванъ, «росинсинкъ церковный», действовавшій въ Новгороде и сгоревшій въ 1385 году, во время

большого пожара, истребившаго оба конца — Плотницкій и Словенскій; два живописца Исаіи, одинь новгородскій, другой череновскій, оба XIV-го вѣка: Иванъ, московскій живописецъ 1345 года, какъ говорить лѣтонись, выбеть съ ивсколькими другими «ученицы гречести»; Іосифа, икопописецъ московскій, при Симеон'в Гордомъ; наконець, знаменитый Андрей Рублевъ, живописецъ нервой половины XIV-го вѣка, который представленъ въ «Словарѣ» общирной біографіей и библіографіей, и, сверхъ того, какъ уже сказано выше, картинками изъ Житія Св. Серіїя по рукониси Тройцко-Сергіевской лавры, XVI-го віка, гді онь изображень ниніущимь фреску «Спаса» на стъпъ и приходящимъ къновопостроенной церкви въ Андрониковомъ монастыръ. Затъмъ, въ течение XVI-го и XVII-го въковъ, число иконописцевъ становится все болже и болже общирнымъ; вск тк изъ нихъ, имена которыхъ дошли до насъ, указаны въ «Словарѣ», а вм'єсть съ тёмъ воспроизведены здёсь ийкоторыя изъ наиболие важныхъ, уцёлившихъ до пашего времени, фресокъ ихъ на ствиахъ церквей. Но необходимо замътить, что значительною помощью автору «Словаря», по части древней русской живописи, были сочиненія по этому предмету Ровинскаго и Забѣлина, еще въ 50-хъ годахъ основательно трактовавшіе этотъ предметь. Автору «Словаря» оставалось только, провёря и пополня ихъ работу, обогатить ее тымь матеріаломь, который наконніся или открылся въ теченіе послыднихъ 35-40 лѣтъ.

Изъ миніатюристовъ стараго времени, особаго вниманія заслуживаеть Арсеній, игуменъ рязанскаго Ольгова монастыря, который, какъ преднолагаютъ (на основаніи подниси), исполнилъ живописный заголовокъ или заставку на сохранившейся въ Московскомъ Государственномъ Архивѣ пергаментной грамотѣ, пожалованной Рязанскимъ великимъ княземъ Олегомъ-Іаковомъ Іоанновичемъ Ольгову монастырю между 1356 и 1387 годами.

Изъ числа живописцевъ XVIII-го и XIX-го въка, встръчаются біографіи нѣсколькихъ второстепенныхъ художниковъ въ двухъ выпускахъ «Словаря», но главное вниманіе наше сосредоточивается на біографіяхъ двухъ крупныхъ художниковъ нашего въка: Ал. Андр. Иванова п Пв. Конст. Айвазовскаго. Біографія перваго изъ нихъ занимаетъ въ «Словаръ» 265 страницъ, біографія второго — 46 страницъ. Насчетъ біографія Пванова авторъ говоритъ въ особомъ примѣчаніи: «Да простятъ меня мои читатели за то, что я особенно распространился о знаменитомъ Ал. Андр. Ивановъ, но это произошло въ виду отсутствія хоть сколько-нибудь достойной этого великаго художника біографіи: при этомъ я ввель совсѣмъ новый элементъ въ свой трудъ — сообщеніе отзывовъ современной, а пногда п поздиѣйней критики о произведеніяхъ разсматриваемаго автора, имѣя въ виду трудность достать многія изъ прежнихъ пзданій, особенно періодическія, не

только въ провинціи, но и въ столицахъ...» При стать помъщено 15 снимковъ съ главибинихъ произведеній и эскизовъ Иванова (сверхъ того, его нортреть). Все вмісті составляеть цілую монографію, представляющую нашего высокаго художника въ самомъ полномъ и совершенномъ видѣ, на основаніи множества его собственных автобіографических зам'єтокъ, записокъ, затъмъ писемъ и всяческихъ сообщеній, а также на основаніи воспоминаній знавшихъ его лично людей. Авторъ воспользовался, можно сказать, встьми свёдёніями, какія только можно было до сихъ поръ имёть подъ руками, и лишь тѣ только свѣдѣнія не вошли сюда, которыя впервые опубликованы, въ самое последнее время, А. П. Новицкимъ, въ числе другихъ, въ его замъчательномъ п очень важномъ «Опыть полной біографіи А. А. Иванова», на основани бумагъ Московскаго Публичнаго Музея. Но эти вновь являющіяся теперь свідінія, касаясь скорбе молодыхъ годовъ Иванова, представляють въ большинств случаевъ лишь нев рояныя и несбывніяся фантазін этого художника и не служать къ характеристикъ настоящаго его образа мыслей и художественныхъ убъжденій въ эпоху уже полнаго и зрълаго его развитія. Такимъ образомъ, біографія Иванова въ «Словарт» является поливищею и удовлетворительнийшею біографіею его, снабженною полнайшимъ спискомъ его твореній.

Біографія Айвазовскаго есть точно также полнѣйшая изъ всѣхъ существовавшихъ до спхъ поръ жизнеописаній этого художника, при чемъ списокъ его произведеній (675 №№) занимаеть 32 страницы.

По части русской гравюры, задача «Словаря» была облегчена болье, чёмъ во всёхъ остальныхъ, тёмъ, что для нея имёлся на лицо очень обширный и превосходно обработанный матеріалъ — книги Д. А. Ровинскаго о русской гравюръ и русскихъ граверахъ, не только съ подробными и отличными «указателями», но и со многими спимками съ произведеній стараго и новаго времени. Тъмъ не менъе, и здъсь авторъ «Словаря» не сталъ простымъ комплияторомъ или повторителемъ чужихъ мыслей, рашеній и свадвий, а выступаеть въ роди самостоятельнаго изследователя и изыскателя. Это всего болье сказалось въ стать о граверь «Ильь», который, какъ извъстно всъмъ занимающимся подробно исторіей русской гравюры, представлять всегда изрядный камень преткновенія, какъ по подлиннымъ работамъ (имѣвинмъ довольно разнообразный характеръ), такъ и по датамъ ихъ. Ныньче же, обрабатывая свою статью объ Ильп вновь, и просмотрѣвъ собственными глазами всѣ его произведенія, а также познакомившись со всёмъ писаннымъ объ Имм, авторъ «Словаря» пришелъ къ тому заключенію, что предполагаемый Илья не есть одна личность, а есть ихъ на лицо дет: изъ нихъ одна была художникомъ Львовскимъ, другая Кіевскимъ, одна — въ первой половини XVII-го столитія, вторая — преимущественно во второй половинѣ того-же столѣтія. Не имѣя возможности излагать здѣсь вопросъ этотъ во всей подробности, я полагаю все-таки, что гипотеза автора «Словаря» вполиѣ вѣроятна и доказательна, и разрѣшаетъ трудный вопросъ просто и вполиѣ удовлетворительно.

Въ заключение прибавлю, что и которыя статьи «Словаря» о граверахъ и гравюрахъ украшены спимками съ и всколькихъ р вдчайшихъ и важнийшихъ, въ историческомъ отношени, древнихъ русскихъ гравюръ.

Что касается граверовъ нашего новаго времени, ихъ встрѣчается довольно много въ двухъ ныпѣшнихъ выпускахъ «Словаря». Біографія покойнаго Іордана — самая обширная, подробная и интересная между всѣми, здѣсь помѣщенными. Здѣсь авторъ «Словаря» всего болѣе обязанъ самому себѣ: послѣ смерти проф. Іордана въ 1883 г., онъ напечаталь его очень полную біографію въ 1884 году. Теперь онъ се повториль здѣсь въ сокращенномъ видѣ, но все-таки обогатилъ ее вновь еще нѣкоторыми новыми свѣдѣніями.

Наконецъ, что касается нашихъ художниковъ и мастеровъ по части металлическаго дѣла, какъ-то: литейщиковъ, чеканщиковъ, сканщиковъ, мастеровъ по части финифтянаго и цѣниннаго дѣла, то авторъ «Словаря» имѣлъ подъ руками извѣстныя превосходныя изслѣдованія И. Е. Забѣлина по этимъ предметамъ, и прилежно ими пользовался, но прибавилъ къ нимъ не мало и самъ, на основаніи собственныхъ повѣйшихъ матеріаловъ, извлеченныхъ имъ изъ архивовъ.

При всёхъ достоинствахъ своихъ, текстъ «Словаря» не можеть быть названъ вполнё безукоризненнымъ. Въ этомъ труде я встречаю следующе недостатки:

1) Вполнѣ справедливо упрекая другихъ авторовъ въ томъ, что они не всегда указываютъ, откуда взяты ими тѣ или другія свѣдѣнія, и въ большинствѣ случаевъ вездѣ самъ изоѣгая такого порока, авторъ «Словаря» иногда все-таки впадаетъ въ него, и тѣмъ лишаетъ читателя возможности контролировать и взвѣшивать данный матеріалъ. Это всего болѣе относится къ довольно многочисленнымъ рукописнымъ замъткамъ, которыми онъ имѣлъ возможность пользоваться въ теченіе 25 лѣтъ своей почтенной работы. Такимъ образомъ, въ разныхъ мѣстахъ «Словаря» мы читаемъ про «рукописные замѣтки» брата и вдовы Аммосова, племянника Алфераки, Попова и т. д. Въ данныхъ случаяхъ всегда сказано: «Смотри ркп. замѣтки» такого-то». Но гдѣ, у кого и какъ ихъ смотрѣть — ничего не сказано, ни единымъ словомъ не упомянуто. Всего же болѣе это касается «рукописныхъ замѣтокъ» покойнаго П. Н. Петрова, ревностнаго и усерднаго соби-

рателя русскаго художественнаго матеріала, въ продолженіе всей его долгольтней жизни: такихъ замьтокъ посль его смерти осталось, повидимому, очень много, такъ какъ ссылки на нихъ встръчаются на множествъ странинъ. Но гди онъ и кто ими можетъ пользоваться, кромъ автора «Словаря» — вотъ что остается вполне неизвестнымъ. А между темъ, именно въ отношени къ П. Н. Петрову, контроль быль всего боле необходимъ: это быль челов'якь усердный, старательный и преданный своему дёлу, но, какъ всёмъ нашимъ изследователямъ искусства извёстно, очень небрежный и пенадежный. Самому автору «Словаря» не разъ случалось указывать на это въ печати, въ томъ числѣ и въ настоящей книгѣ. Какимъ-же образомъ возможно на страницахъ одной и той же книги и опровергать иногда невърности П. Н. Петрова, — когда онъ идутъ изъ печатных текстовъ, и ссылаться на замётки его вполнё довёрчиво, когда онё находятся въ рукописных листках ? Для избъжанія этого неудобства необходимо, мив кажется, въ будущихъ выпускахъ «Словаря», съ оговоркой и критикой ссылаться на подобнаго рода «замътки», какъ П. Н. Петрова, такъ и другихъ лиць, а не приводить ихъ, какъ безусловно достов риые факты, въ текств «Словаря». Если же есть возможность, то указывать въ будущихъ выпускахъ, гди находятся такія-то и такія-то замітки, и какая есть возможность ими пользоваться.

- 2) Авторъ «Словаря» иногда указываетъ такую-то или такую дату (годъ, число) и при этомъ прибавляетъ: «а не .... такой-то годъ или число». Такъ, наприм., говоритъ: «Ө. А. Алексѣевъ .... умеръ въ ночь съ 10-го на 11-е (а не 13-го) ноября 1824 года»; «Г. М. Агафоновъ родился 19-го (а не 30-го) января 1819 года»; «портретъ А. П. Антропова (а не его брата Пиколая)... находится въ залѣ засѣданій Совѣта Академіи художествъ»; «Иванъ, колокольныхъ дѣлъ мастеръ въ Новгородѣ, XVI-го (а не XV-го) вѣка», и т. д. Подобные замѣтки: «а не» всего болѣе встрѣчаются въ біографія Ал. Андр. Иванова. Но ихъ, мнѣ кажется, пельзя одобрить. Онѣ являются полемикой противъ извѣстныхъ лицъ и сочиненій, о которыхъ самъ читатель не имѣетъ возможности догадаться. Поэтому необходимо одно изъ двухъ: или всѣ «а не»... выпускать вонъ, или указать, къ кому относятся эти слова.
- 3) Иногда встрѣчаются такія небрежности въ текстѣ, какъ, наприм.: «Абакумовъ, архитекторъ, сынъ фридрихсгамскаго купца, родился во время похода въ Пруссію (1813—1814) и отданъ потомъ въ народное училище. Кто былъ при этомъ въ походѣ: отецъ или мать Абакумова, или оба вмѣстѣ, или ни одинъ изъ нихъ— неизвѣстно.
- 4) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ текста замѣчается непослѣдовательность: иныя личности помѣщаются въ такой-то литерѣ по фамили или прозвищу,

а другія — въ такой-то литерѣ — по имени. Такъ напр., Илія А. и Илія С. номѣщены въ букву И, а Илія К — въ букву К; Андроникъ Певъжа — въ букву Н, а Андрей Рублеот — въ букву А; Антонт Фрязинт — въ букву Ф, а Ивант Фрязинт — въ букву И, и т. д. Причины такого разнообразнаго размѣщенія, разрушающаго систему, не объяснены и не понятны.

5) Наконецъ, нельзя не обратить вниманія на излишнюю и необыкновенную длину ивкоторыхъ статей, особливо статьи объ Ал. Андр. Иванови. Безъ сомнёнія, похвально желаніе дать въ руки читателей отдаленивійшихъ нашихъ мъстностей такіе тексты (вышиски изъ газеть, журналовъ, критикъ и рецензій), которыхъ они въ своихъ містиостяхъ никоимъ образомъ не могуть имъть передъ глазами, — это цъль прекрасная и въ высокой степени доброжелательная, но, къ великому сожалбийо, неиспомнимая во всей ся цёльности и объемѣ. Сколько ни выписывай авторъ «Словаря» критическихъ статей и рецензій объ томъ или другомъ художник (ціликомъ или въ значительныхъ отрывкахъ), все-таки онъ никогда не будеть имѣть возможности напечатать въ своей книгъ сотни и тысячи біографическихъ и библіографическихъ текстовъ, иногда крайне важныхъ, которые лишь векользь уномянуты въ сотняхъ другихъ м'встъ этой-же самой книги. Такимъ образомъ, желаніе автора замінить провинціальнымъ читателямъ Петербургъ и Москву, ихъ библіотеки, музеи и архивы выписками никогда не можеть быть выполнено въ дѣйствительности. Такое намѣреніе есть только самообманываніе, и «словарей» съ такими чудовищно-громадными цитатами, какъ въ статъ объ Иванови и др., не существуетъ и, въроятно, никогда не будеть существовать въ міръ. «Художественный словарь русскихъ художниковъ» столько важенъ и необходимъ, что его появленіе необходимо автору ускорять и облегчать, но никакъ не тормозить.

#### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Сочиненіе Н. П. Собко «Словарь Русских художников съ древный шихъ времень до нашихъ дней» (XI—XIX вв.) есть сочиненіе, выходящее изъ ряду вонь и во многихъ отношеніяхъ образцовое. Оно есть плодъ долговременныхъ трудовъ и изслідованій, ревностныхъ, неутомимыхъ и умізыкъ. Подобнаго сочиненія, столь для многихъ у насъ нужнаго, какъ для ученыхъ и художниковъ, такъ и для публики, у насъ еще не было, и недостатокъ его быль очень чувствителенъ. Авторъ поставленъ быль обстоятельствами своей жизни, средой, въ которой находился, личностями, съ которыми долго былъ въ соприкосновеніи, возможностью пользоваться въ Петербургії и Москвії лучшими и драгоцінній шими нашими собраніями по части искусства и науки, — поставленъ быль въ самыя счастливыя для

своего дѣла условія и воспользовался ими превосходно. Ныньче мы имѣемъ передъ глазами первые два выпуска этого замѣчательнаго труда, къ которому пельзя не относиться съ почтеніемъ и симпатіей, и которому нельзя пе пожелать успѣха. Этотъ «Словарь» прямо примыкаетъ къ нѣкоторымъ изъ лучшихъ трудовъ Ровинскаго и Забѣлина. Ему надо, мнѣ кажется, стараться помочь; надо способствовать его автору довести свой трудъ до конца, и потому я полагаю, что Академія наукъ поступить вполнѣ справедливо и прекрасно, если присудитъ автору «Словаря» большую Уваровскую премію.



### II.

# Исторія Смоленской земли до начала XV вѣка.

Монографія П. В. Голубовскаго. Кіевъ. 1895 г.

Рецензія К. Бестужева-Рюмина.

Кіевскіе ученые, ученики пр. Антоновича, задались важною задачею изучить судьбы разныхъ земель Южной Руси въ такъ называемый кіевскій періодъ. Не говорю, что изъ ихъ среды не выходило никакихъ другихъ пзследованій; но этоть кругь ихь изученій выдается особенно ярко и ведется полно. Конечно, не вей труды эти отличаются одинаковымъ достоинствомъ, но всё вносять значительный свёть въ эту область русской исторіи, все еще недостаточно обработанную, хотя именно на нее устремлены были значительныя усплія тружениковь, и такимь образомь главные контуры періода уже опред'єлились, но подробное изученіе только теперь начинается, а потребность въ немъ давно уже чувствовалась. Въ рядахъ діятелей этого містнаго, такъ сказать, направленія П.В. Голубовскій запимаетъ видное мъсто: постоянная серьезность и осторожность его изследованій давно уже обратили на себя вниманіе спеціалистовъ. Его кандидатскимъ сочиненіемъ явилась «Исторія Сѣверской земли», магистерскою диссертаціею — «Печеньти, Торки и Половцы до нашествія Татаръ»; нынь издаеть онь свою докторскую диссертацію. Каждый трудь пр. Голубовскаго является серьезнымъ вкладомъ въ науку. Такой же характеръ носить и новое его сочинение. Въ этой книгѣ мы встрѣчаемъ серьезное изученіе источниковъ и пособій и критическое отношеніе къ нимъ. Къ сожальнію, онъ не предпослаль своему положенію очерка литературы предмета и тімь возбудиль противь себя укорь критики. Если бы онь это сдёлаль, то указаль бы, въ какой степени не самостоятельна кийга Никитина (Исторія Смоленска. М. 1847) въ тіхъ главахъ, которыхъ касаются изследованія пр. Голубовскаго. Можно ли говорить, какъ о серьезномъ сочиненія, — о кингѣ, которая ссылается не на лѣтописи, а на «Исторію Государства Россійскаго», «Исторію Русскаго народа» и даже «Русскую Исторію» С. Н. Глинки; даже «Историко-статистическое описаніе Смоленской епархіи», неупоминаніе о которомъ пр. Корсаковъ считаетъ пропускомъ въ «Исторін Смоленской земли», не могло бы удовлетворить историка: въ немъ слишкомъ мало критики относительно неріода до-Литовскаго. Съ большимъ правомъ можно было бы упомянуть о книг Е. П. Писарева: «Смоленскъ и его исторія». См. 1893, представляющей любонытныя данныя для топографіи Смоленска. Отсутствіе изследованія о летописяхъ, касаюицихся смоленскихъ событій, составляеть, по нашему мивнію, значительный пробыть въ «Исторія Смоленской земли». Казалось бы необходимымъ отмытить участіе смоленскихъ лѣтонисей въ компиляціи, называемой Кіевскою лѣтописью («Ипатскій списокъ»), въ литовскихъ лѣтописяхъ (о чемъ уже было указано въ польской литературѣ), а можетъ быть въ такъ называемомъ сборинкъ Абрамки, въ которомъ, очевидно, Абрамка мало виноватъ, пболия его встричается въ приниски къ статьи о смерти епископа Арсенія и притомъ въ самой этой статьъ два почерка, Абрамка же встръчается во второмъ. Словомъ, это копія съ какой-то компиляціи изъ Супрасльской літоинси, неизвъстной Новгородской, Юридическаго сборника, Сказанія о смерти Арсенія в Литовской лічтописи (списка той, которая была уже издана Даниловичемъ и Поповымъ). Нельзя не пожальть, что пр. Голубовскій не сдълалъ подобнаго введенія при началь своего изследованія. Не сомнываемся, что онъ сдёлаль бы его вполнё компетентно, а теперь еще могуть возникать вопросы, которые онъ разръшиль бы окончательно. Указаніе сборниковъ актовъ, которыми онъ пользовался, было бы также въ высшей степени полезно.

Трудъ свой авторъ начинаетъ съ изученія географіи и этнографіи Смоленской земли. Здѣсь онъ выказываетъ большую начитанность какъ въ географической, такъ и въ археологической литературѣ. Мы встрѣтили замѣчаніе, что онъ, можетъ быть, слишкомъ далеко распространяетъ на занадъ финское племя въ древнѣйшую пору; но это — вопросъ спорный, хотя и нельзя не сознаться въ томъ, что разница въ типѣ погребенія невольно наводитъ на мысль о разности народовъ. Замѣчаніе, что типъ погребенія можетъ быть одинаковъ у разныхъ народовъ, живущихъ другъ отъ друга въ большемъ отдаленіи, въ настоящемъ случаѣ не можетъ считаться рѣшительнымъ; берется народъ, который живетъ ближе и стало быть могъ быть въ сношеніяхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ гр. Уваровъ указалъ правильную точку возэрѣнія на этнографическое значеніе типа погребенія, когда онъ рекомендовалъ, начиная съ центральнаго пункта племени, идти къ его окра-

инамъ — типъ погребенія сталь вфриымъ мфриломъ народности. Труды преимущественно кіевскихъ ученыхъ много способствовали опредёленію границъ между племенами. Преднославъ своему этнографическому введению географическій обзоръ территоріи, авторъ завершаеть главу обширнымъ тонографическимъ обозрѣніемъ Смоленской земли. Здѣсь онъ пользуется какъ новыми трудами («Городскія поселенія», «Списки населенныхъ мѣстностей», «Описаніе Смоленской губерній»), такъ и актами и літописями. Этотъ обзоръ приводить автора къ тому выводу, что Смоленская область была горазло общирние, чимъ она представлялась его предшественникамъ. Такой выводъ быль результатомъ внимательнаго пріурочиванія данныхъ актовъ (напримѣръ, грамотъ Ростислава объ учреждении епископіи) къ наличнымъ даннымъ топографическимъ. Этотъ выводъ весьма важенъ и съ той точки, что выясняеть политическое положение Смоленской земли въ кіевскій періодъ. Подробную пов'єрку указаній автора надо предоставить спеціалистамъ; но сличая его показанія съ его же картою, можно считать ихъ основательными. Чрезвычайно любопытно указаніе автора на двосданность нъкоторыхъ пограничныхъ мъстъ. Это было извъстно и прежде, но не было такъ поставлено на видъ. Перечитывая эту главу, можно зам'ятить, что авторъ умфетъ воздавать должное старымъ заслуженнымъ изследователямъ. Такъ онъ высоко ставитъ Надеждина, котораго теперь начинаютъ опять признавать (напримірь, пр. Филевичь). Въ одномь случай только напрасно авторъ следовалъ Надеждину, признавая Авретинскую возвышенность отраслію Карпатовъ (стр. 7); въ настоящее время принято то мибніе, что Карпаты не входять въ Россію (Д. Н. Анучинь: «Рельефъ поверхности Европейской Россіи», стр. 76). Въ этнографической части главы авторъ въ особенности останавливается на взаимныхъ отношеніяхъ Кривичей и литовскаго племени, что связано съ вопросомъ объ образованія білорусскаго нарізчія, начавшагося, по в фроятному зам вчанію автора, еще задолго до образованія Литовскаго государства. Взаимныя отношенія этихъ племень не разъ уже обращали на себя вниманіе пзслідователей; особенно много занимался ими Бѣляевъ въ своихъ «Разсказахъ», т. IV, но конечно, еще много нужно изследованій, преимущественно филологическихъ, для окончательнаго решенія этого вопроса. Такое же вниманіе нужно и для вопроса объ отношеніяхъ къ Финнамъ, котораго, какъ мы видимъ, авторъ касается въ этой же главѣ, признавая возможность древнѣйшаго финскаго населенія на смоленской территоріи. Разграниченію славянских в племень, сходившихся въ Смоленской земль или сосъдившихъ съ нею: Кривичей, Радимичей, Съверянъ, Славянъ, Дреговичей, авторъ посвящаеть много труда. Думаю, что и съ этой стороны трудъ его не останется безплоднымъ — нельзя не замѣтить, что болье и болье усиливающееся внимание къ топографіи, этнографін и археологіи составляеть важное явленіе въ развитіи исторической науки; вмісті со вниманіемъ къ экономическимъ и юридическимъ вопросамъ оно даетъ основу, но разумітется далеко не все содержаніе; все это знакомитъ съ обстановкой, но душа жива не въ этомъ.

Во второй главѣ авторъ переходитъ къ промышленности и торговли Смоленской земли. Порядокъ очень естественный въ виду того, что главное значение эта земля приобредла своимъ положениемъ, способствовавщимъ развитію торговли. Служа своими путями сообщенія торговлів съ Востокомъ и Западомъ, въ особенности — съ Западомъ, Смоленская земля сама доставляла предметы для вывоза: лѣсъ, разные роды хлѣбныхъ растеній. шкуры пушныхъ звърей (тогда еще бобръ водился въ этой мѣстности), металлическія изділія и т. д. Начало торговли съ Востокомъ относится къ очень раннему времени: восточныя монеты, находимыя въ мъстностяхъ на торговомъ пути, относятся къ VIII—X в.; между прочимъ, въ Москвѣ найдены монеты ІХ в. глубоко въ земль. Не только монеты, но и веши восточнаго происхожденія находятся въ могилахъ Кривичей и Радимичей. Торговля съ Востокомъ ила черезъ землю Суздальскую и доходила, въроятно, до Булгаръ Камскихъ. Товары восточные шли изъ Смоленска на западъ черезъ Ригу. Оживленныя сношенія велъ Смоленскъ съ Византіею. Товары греческіе шли изъ Смоленска на сфверъ и западъ. Литература, посьященная этимъ сношенізмъ Смоленска полно исчернана нашимъ авторомъ, что придаетъ особую цену его сочиненію, но онъ не просто повторяеть чужія миенія, а сводить ихъ и взаимно новъряеть. Такъ называемая «Смоленская торговая правда», то-есть, договоръ Смоленска съ Нѣмцами, не разъ подтверждавшійся и сохранившійся въ осьми спискахъ, составилъ предметъ особенно тщательнаго изследованія П. В. Голубовскаго; такому изследованію этоть намятникъ до сихъ поръ еще подвергнутъ не былъ. Это изследование принадлежить из числу лучинихъ страницъ книги. Разсматривая списки договоровъ, авторъ приходитъ къ убъжденію, что они въ сущности представляютъ два типа: одинъ писанъ въ Смоленскѣ, другой въ Ригѣ; подлинникъ же былъ по-латынь; мпогократныя подтвержденія не измѣнили почти нисколько первопачальнаго содержанія. Авторъ употребиль очень остроумный способъ определенія двухъ первоначальныхъ типовъ договора посредствомъ датировокъ: въ одномъ экземплярѣ датировка латинская: было А' льто и С льто и Л льто безь льто (undetriginta); въ другомъ: И льто и К», то-есть, acht und zwanzig. Этоть экземплярь сь печатью князя и назначался для Нъмцевъ; тамъ же выражение «фоготь» (то-есть, Voght). Сдёлавъ такой тонкій анализь взапмнаго отношенія разныхъ списковъ Смоленской правды (генеалогическую таблицу которыхъ онъ приводитъ дальше), авторъ изследуетъ внутреннее содержание документовъ, остана-

вливается прежде всего на томъ, что этоть намятникъ помѣщенъ въ Юридическомь сборникъ конца XIV в. рядомь съ разными юридическими намятниками (Сборникъ этота изданъ Московскимъ обществомъ исторіи и древностей въ 1843 г.). Списокъ этотъ отличается одною пришискою, не встръчающеюся въ другихъ спискахъ: «Тако же и по бесъсудной гра точное серебро безъ і золотникъ а взяти с вЕса; а грта судная и бесудная по томо же серебру по точному безъ Г зологишсь». Эта приниска сдёлана, вёроятно, для чиновника, взвѣщивавшаго серсбро, но такъ какъ она находится въ испорченномъ экземилярь, то понала сюда изъ другого списка. Уже съ XIII выка Нъмцы живуть въ Смоленске, какъ и въ Новгороде; въ конце века уже у нихъ была своя слобода. Прівхавъ на Волокъ, гости давали тіуну перчатки, а въ Смоленскі княгині штуку частины (полотна). Товары, которые привозили иноземцы, были сукна и разныя лакомства: инбирь, миндаль, сладкія вина. При Мстислава Романовича торговали на ладыяхъ; но договорамъ съ Мстиславомъ Давидовичемъ это стѣсненіе отмѣнено (1228); договоръ этоть быль утверждень въ 1229 г. Въ Торговой правдѣ предвидятся и по возможности предотвращаются разныя могущія быть затрудненія. Такъ, устанавливается неприкосновенность груза; предвидблось столкновение съ туземцами при выгрузкѣ товара; устанавливался порядокъ перевоза товаровъ, опредвляются условія кредита; опредвляются случай уголовныхъ процессовъ и система наказаній. Дополненія въ посл'єдующихъ спискахъ договора встрвчаются въ статьяхъ уголовныхъ и въ условіяхъ взввшиванія товаровъ. Глава оканчивается своднымъ текстомъ всёхъ списковъ договора. Вообще это изследование и издание составляеть одну изъ важнъйшихъ заслугъ автора. Можемъ только пожальть, что подлинники договоровъ почти не существують для русской науки, и что до сихъ поръ нѣтъ ихъ фотолитографическаго изданія, что значительно облегчило бы ихъ изученіе съ лингвистической точки зрінія, хотя, какъ многіе опыты показываютъ, и такія изданія не охраняютъ отъ ошибокъ.

Въ слѣдующей главѣ авторъ представляетъ словарь Смоленскихъ киязей. Противъ этого словаря было сдѣлано возраженіе, что списокъ изложенъ ни генеалогически, ни хронологически; на это можно отвѣтить, что въ книгѣ есть хронологическій списокъ великихъ князей и генеалогическая таблица всего рода князей Смоленскихъ. Словарь пр. Голубовскаго имѣетъ большее значеніе: онъ дѣлаетъ изслѣдованіе о каждомъ князѣ, а онѣкоторыхъ даже и обширныя, и такимъ образомъ выясияется не одинъ темный вопросъ въ исторіи древней Руси. Такъ, устраняется смѣшеніе Мстислава Давыдовича съ Мстиславомъ - Феодоромъ Давыдовичемъ, изъ которыхъ первый умеръ въ 1187 г., а второй родился въ 1193 г.; возстановляется правильная дата смерти Мстислава Ростиславича (1180); опредѣляются зап. ист.-Фил. отд.

отношенія двухъ Ростиславовъ Мстиславичей (XIII в.); указываются смоленско-полоцкія отношенія (конца XII в.); возстановляется происхожденіе князей Ооминскихъ.

Глава IV занимается общественнымъ и политическимъ бытомъ Смоленской земли. Авторъ начинаетъ со сближенія статей Русской правды съ (моленской торговой правдой, имёя въ виду доказать общность юридическихъ понятій въ Кіевской Руси. Въ учрежденіяхъ Смоленской земли авторъ видитъ следы древнихъ общеславянскихъ возэреній. Не знаемъ только, правильно ли толковать послуховъ сведущими людьми. Въ Вислицкомъ статутв 1347 г. читаемъ: «Частократъ пригожается, ижъ нвкоторыи за своимъ племенемъ, а любо за слугами приходятъ моцъю на судъ и силою права отводять» («Акты Зап. Росс.», I, № 2, § 19). Вотъ послухи, на которыхъ ссылались тяжущіеся. Первоначальнымъ устройствомъ Смоленской земли пр. Голубовскій признаеть задружно-общинное. За отношеніями Смоленскихъ князей къ вѣчу авторъ слѣдитъ особенно тщательно и указываеть на то, что въче считало себя въ правъ выбирать князей. Мнъ кажется, что Д. А. Корсаковъ основательно замѣчаетъ, что въ смоленскихъ смутахъ бояре должны были имъть такую же ръшительную роль, какъ въ Новгородъ. Трудно допустить, чтобы при образованія партін оставались безъ вождей, а оттого и следуетъ полагать, что такими вождями и были бояре, и что однородность Смоленскаго вѣча далеко не простирается на всю исторію Смоленскаго княжества. Примъръ князя Святослава Мстиславича, легко захватившаго Смоленскъ съ помощью Полочанъ, у которыхъ онъ княжилъ, указываеть на участіе въ этой сдачь города партіп Смольнянь (1222 г.). Изложивъ основы княжескаго суда и указавъ на то, что отдёльныя общины брали судъ у себя на откупы, авторъ переходить къ перечню чиновниковъ: тіуны (частью съ судебными, частью съ полицейскими обязанностями); дътские (исполнители судебныхъ приказаній), куноемцы (въ которыхъ авторъ предполагаетъ или таможенныхъ, или ихъ помощниковъ (что едва ли справедливо), вете таможники были совётниками инязя въдёлахъ торговыхъ. Переходя къ боярству, авторъ видить въ немъ главнымъ образомъ дружину; по указываеть, что тысяцкій выбирался изъ земскаго боярства (что же такое земское боярство?), указываеть также на то, что бояре были землевладальцы. Бояре засадали въ княжецкой дума и суда. Важную роль въ средъ боярства пграютъ дядыл киязей и ихъ дъти. Встръчаются и званія окольничаю, покладника (постельничаго). Доходы княжескіе исчислены въ грамот в Ростислава и простираются до 600.000 р. У княгини и другихъ членовъ княжеской семьи были свои владенія. Хотя христіанство началось давно въ Смоленской землъ, но іерархія создалась уставною грамотою Ростислава Мстиславича, которую авторъ прилагаетъ къ этой главъ своего

сочиненія. Строеніе церквей и монастырей однако не дожидалось основанія епископін, хотя съ того времени оно пошло живѣе. Изъ духовныхъ лицъ смоленскихъ въ особенности выдѣляется св. Авраамій Смоленскій—проновѣдинкъ и народный учитель. Въ XVI в. встрѣчаются указанія на письменные намятники въ Смоленскі; въ то же времи развилось и иконописаніе, въ чемъ не сомиѣвается пр. Голубовскій. Любонытны указанія нашего автора на смоленскіе источники «Сказанія о Борисѣ и Глѣбѣ». Послѣдними литературными намятниками, которыми занимается пр. Голубовскій, являются «житіе Меркурія» и «Хожденіе и житіе Игнатія Смолянина».

Въ послѣдней главѣ своего труда авторъ излагаетъ политическую исторію Смоленской земли. Въ древнія времена центромъ Кривской земли быль, вѣроятно, Полоцкъ, но со времени ноявленія въ Полоцкѣ своего княжескаго рода и съ усиленіемъ торговаго значенія Смоленска, этотъ послѣдній становится виднымъ центромъ, хотя еще долго не имѣетъ своихъ особыхъ князей. Князья, бывшіе здѣсь, быстро смѣнялись, а при Мономахѣ Смоленскъ былъ принисанъ къ Переяславлю. Только внукъ Мономаха Ростиславъ Мстиславить, утвердясь на смоленскомъ столѣ, утвердилъ и свой родъ; хотя и онъ, и потомки его не разъ призывались на югъ и прославились своими воинскими подвигами, все таки родъ ихъ держался на смоленскомъ столѣ. Читатель въ книгѣ пр. Голубовска го найдетъ подробный, на сколько позволяютъ матеріалы, отчетъ о событіяхъ земли Смоленской и объ ея отношеніяхъ къ ближнимъ и дальнимъ землямъ Русскимъ.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что трудъ пр. Голубовскаго, по своей документальности и точности, вполив заслуживаетъ премію гр. Уварова, а потому я ходатайствую о наградѣ его второю преміею.





### III.

## И. Н. Смирновъ. Восточные Финны.

Историко-этнографическій очеркъ. Т. І. Приволжская или Булгарская группа. Ч. І. Черемисы. Ч. ІІ. Мордва. Т. ІІ. Прикомская или Пермская группа. Ч. І. Вотяки. Ч. ІІ. Пермяки.

### Рецензія Академика Д. Н. Анучина.

Сочиненіе г. Смирнова посвящено историко-этнографическому изученію четырехъ финскихъ племенъ, живущихъ въ тѣсномъ соприкосновеніи съ русской народностью и мало-по-малу сливающихся съ нею въ одинъ общій — по вѣрѣ, языку и быту — народъ. Интересное само по себѣ изученіе этихъ племенъ представляетъ важность и для разъясненія многихъ вопросовъ, касающихся исторіи русской земли, колонизаціи ея восточныхъ областей, сліянія русскихъ съ инородцами, ихъ взаимнаго культурнаго вліянія и т. д.; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно способно обогатить новыми данными и общую этнологію или исторію первобытной культуры, знакомя съ интересными видоизмѣненіями древнѣйшихъ формъ матерьяльнаго, семейнаго, общественнаго и религіознаго быта въ средѣ финскихъ народностей Поволжья и Прикамья, испытавшихъ съ давнихъ поръ многоразличныя вліянія финно-угорскихъ, тюркскихъ, литовскихъ и славянскихъ племенъ, смѣнявшихся на территоріи средней и восточной Россіи въ различныя доисторическія и историческія эпохи.

Нельзя сказать, чтобы указанныя финскія народности не обращали на себя до посл'єдняго времени вниманія ученыхъ. Особенности ихъ языка, быта и в'єрованій, ихъ географическое распред'єленіе, ихъ участіе въ исторіи Россіи были предметомъ многихъ зам'єтокъ, очерковъ и изсл'єдованій, начиная съ половины прошлаго стол'єтія. Къ сожал'єнію, вся эта литература представляется крайне разбросанной — по различнымъ сочиненіямъ

и брошюрамъ, періодическимъ изданіямъ, трудамъ ученыхъ Обществъ, мѣстнымъ (борникамъ, губерискимъ и эпархіальнымъ вѣдомостямъ и т. д. Первая необходимость заключается поэтому въ томъ, чтобы подобрать всю эту литературу, извлечь изъ нея все существенное и составить сводъ данныхъ, имъющихся по каждой избранной народности. Такого компилятивнаго свода, даже извъстнымъ образомъ систематизированнаго, было-бы однако еще недостаточнымъ для уясненія существенныхъ черть отдільпыхъ племенъ. Разбросанныя въ литературі данныя оказываются перідко противорђанвыми, неполными, не дающими ответовъ на многіе вопросы, выставляемые современнымъ развитіемъ наукъ, именно — антропологіи, этнологін, лингвистики, археологін, исторін русскихъ инородцевъ и русской колонизацій, русской исторической географіи и т. д. Представляется поэтому необходимымъ восполнить вмінощіяся данныя личнымъ наблюденіемъ, ближайщимъ знакомствомъ съ типомъ, бытомъ, разселеніемъ отдёльныхъ пародностей и выясненіемъ на м'єсть различныхъ вопросовъ, связанныхъ съ особенностями этихъ племенъ и съ ихъ отношениемъ къ племенамъ окружающимъ.

Такую задачу и поставиль себѣ профессоръ Казанскаго университета И. Н. Смириовъ. Онъ самъ опредъляеть ее словами: «сдълать относительно каждой пародности сводъ всего, что уже извъстно, скомбинировавъ факты такь, чтобы изъ этихъ комбинацій вытекали вопросы, заставляющіе снова обратиться къ живой дёйствительности и глубже заглянуть въ нее» и — «дать научно-систематизированный и восполненный личными наблюденіями сводъ данныхъ» о финскихъ народностихъ средняго Поволжьи и Прикамья. Положение автора, профессора Казанскаго университета и члена Казанскаго Общества Археологін, Исторів и Этнографіи, въ значительной степеня благопріятствовало достиженію поставленной имъ себ'в ціли. Казань находится почти въ центръ территорін указанныхъ финскихъ народностей; отсюда весьма удобны экскурсій въ сосёднія губерній, а казанскіе музем и библіотеки, въ большей степени, чёмъ какіе-либо другіе въ Россін, способны доставить литературные, антропологические, археологические и этнографическіе матерыялы для ознакомленія съ прощлымъ и настоящимъ Волжско-Камскаго края. Кромф того, авторъ могъ воспользоваться еще ивкоторое время содвиствіемь покойнаго М. И. Веске, изв'єстнаго знатока финскихъ наржчій, бывшаго лекторомъ ихъ при Казанскомъ университеть, а также могъ принять во внимание для некоторыхъ народностей данныя, собранныя о нихъ финскими и венгерскими учеными. Что касается собственныхъ наблюденій автора, то они были произведены: по черемисамъвъ губерніяхъ Казанской, Нижегородской, Вятской, Костромской и Уфимской, по вотякамъ — въ Слободскомъ, Глазовскомъ, Малмыжскомъ, Сарапульскомъ и Бирскомъ увздахъ, по пермякамъ — въ Чердынскомъ и Соликамскомъ увздахъ, по мордвв — въ Ипжегородской, Пензенской, Тамбовской и другихъ губерніяхъ. Въ чемъ именно заключались эти наблюденія,
мы не можемъ указать съ точностью, такъ какъ авторъ не приводитъ своихъ
маршрутовъ и линь изредка упоминаеть о собранныхъ имъ лично фактахъ,
тёмъ не менве очевидно, что онъ старался собирать данныя объ особенпостяхъ быта, разселеніи, обрусвий описанныхъ имъ народностей, а также
проверять литературныя указанія наблюденіями и разспросами на местахъ. Все это придаеть его труду выдающееся значеніе въ русской этнографической литературв и делаеть его пеобходимымъ пособіемъ для ознакомленія съ указанными группами финскихъ народностей.

Сочиненіе г. Смирнова состоить изъ четырехъ отдёльныхъ монографій, вышедших въ періодъ времени съ 1889 по 1895 г. Первая монографія — «Черемисы» (255 стр.) вышла въ 1889 г.; ей предшествовала повздка въ компаніи съ М. П. Веске и П. В. Траубенбергомъ по черемисскимъ селеніямъ въ 1888 г. Вторая монографія — «Вотяки» (308 + 43 стр.) — вышла въ 1890 г., третья — «Пермяки» (289 стр.) — въ 1891 г., четвертая — «Мордва» (285 стр.) — была напечатана въ «Извѣстіяхъ Общества Археологія, Исторія и Этнографіи при Казанскомъ университетъ» за 1892—95 гг. Планъ всъхъ этихъ монографій болье или менье одинаковый. Авторъ приводить обзоръ литературы по данной народности, т. е. списокъ извъстныхъ о ней сочиненій и статей, излагая вкратцъ содержаніе каждаго источника и указывая обыкновенно попутно его недостатки, ошибки и неточности. Такой списокъ приводится обыкновенно въ конц'в монографіи, по иногда, именно по отношенію къ пермякамъ, въ началь ея. Далье слыдуеть очеркь исторіи народности на основаніи данныхъ льтописей и актовъ, а для болье-древняго періода — данныхъ языка, археологін, народныхъ преданій. Затімь приводится очеркъ «внішняго быта» съ замътками о природъ страны, физическомъ тинъ народности, ел бытовой обстановкъ, жилищъ, костюмъ, занятіяхъ, промыслахъ, а послъ того очеркъ «семейныхъ и общественныхъ отношеній», «развитіе семейной и общественной организаціи» съ подробнымъ разсмотрівніемъ древнихъ формъ, по скольку опт отразились въ различныхъ пережиткахъ, обрядахъ, народномъ творчествъ и т. д. Въ заключение слъдуютъ главы, посвященныя «религіознымъ вірованіямъ», культу, космогоническимъ минамъ, народной поэзін. Анализируя различныя изв'єстія, авторъ старается дойти до яснаго представленія о постененномъ сложеній и развитій формъ быта и вірованій каждой народности, а равно - о вліяній, которое она испытывала со стороны окружавшихъ ее племенъ. Что касается «очерка исторіи», то онъ особенно подробенъ по отношенію къ мордвѣ, при чемъ авторъ, кромѣ уже

опубликованных матерыяловъ, пользовался и нѣкоторыми мѣстными рукописными, для выясненія разселенія и состоянія этой народности въ нѣкоторыя историческія эпохи.

Приведенные списки источниковъ показываютъ, что авторъ не пропустиль ничего существеннаго, появившагося до составленія имъ его отдѣльныхъ монографій. Кромѣ того, имъ приняты во вниманіе и археологическія изслёдованія, касающіяся территорів избрашных вив илемень и способныя бросить свёть на ихъ доисторическое прошлое. Въ этомъ отношеній однако авторъ, по нашему мевнію, не вполев воспользовался имбющимся матерьяломъ. Такъ, напр., въ монографіи о черемисахъ имъ не приняты во вниманіе археологическія данныя о Мери, которая, несомнівню, стояла въ ближайшемъ родствъ съ черемисами (послъдніе и до сихъ поръ называють себя мари, мар), и культура которой представляеть поэтому существенное значение для уяспения доисторического быта черемисской народности. Подобнымъ же образомъ, въ монографіяхъ о пермякахъ и вотякахъ авторъ лишь поверхностно затронулъ археологическія указанія, и даже въ монографіи мордвы, гді на данныя раскопокъ обращено наибольшее вниманіе, онѣ все-таки не достаточно анализированы, а нѣкоторыя даже и совствить не приняты во внимание 1). Сопоставление имъющихся археологическихъ данныхъ дало бы автору возможность пополнить составленныя имъ представленія о послідовательномъ развитіи древнійшей культуры среди изученныхъ имъ народностей въ течение ряда въковъ доисторической и исторической эпохи (примѣрно — съ VI по XIV в.), а также и о важивищих в культурных в теченіяхь, смінявшихся на данной территорій въ различные періоды.

Описанію «внѣшняго быта» пародностей авторъ предпосылаеть замѣчанія объ ихъ физическомь типѣ и дасть краткія антропологическія характеристики, основанныя отчасти на личныхъ наблюденіяхъ. Отъ историкаэтнографа невозможно требовать многаго въ этомъ отношеніи; тѣмъ не
менѣе, намъ кажется, что авторъ могъ бы воспользоваться въ большей
степени, чѣмъ это имъ сдѣлано, имѣющимися данными о варіаціяхъ величины роста на территоріи описываечыхъ племенъ, о физическомъ развитіи
этихъ народностей вообще и о краніологическихъ ихъ признакахъ въ
частности.

<sup>1)</sup> Такъ, напр., автору остались, повидимому, неизвѣстными результаты раскопокъ Дружкина въ Терюшевской волости, подробно описанныя въ Протоколахъ Моск. Археологич. Общ. («Древности» т. Х), а между тѣмъ эти раскопки дали наиболѣе полное понятіе о погребальной обстановкѣ, подробностяхъ костюма, украшеніяхъ и т. д. мордовскихъ князей ХІП—ХІV вв.

Въ главахъ, посвященныхъ «вившнему быту», авторъ приводитъ многія интересныя свъдьнія объ особенностяхъ костюма и ностроекъ, о способахъ передвиженія (папр., волокушахъ, саняхъ, первобытныхъ повозкахъ у пермяковъ), объ украшеніяхъ и утвари, играхъ и т. д. Описанія эти много выйграли бы въ своей понятности и наглядности, если-бы сопровождались хотя самыми простыми литографированными рисунками. Въ настоящее время подобныя этнографическія монографіи становятся почти немыслимыми безъ иллюстрацій, отсутствіе которыхъ не дасть возможности ни уяснить себъ многихъ подробностей, ни сравнивать между собою различныя варіаціи формъ. Авторъ (въ монографіи о черемисахъ) указывастъ, правда, на «матерьяльныя обстоятельства», пом'єшавшія приложить къ его труду рисунки, но намъ кажется, что п'єсколько литографированныхъ таблицъ потребовали бы, сравнительно, незначительныхъ затратъ, а между т'ємъ существенно бы способствовали уясненію текста.

Съ большимъ вниманіемъ останавливается авторъ на исторіи развитія семьи у изслідованныхъ имъ народностей и, исходя изъ новійшихъ теорій, соноставляеть данныя для констатированія слідовъ первобытнаго гетеризма, материнства, левирата и т. д. Въ этихъ соноставленіяхъ есть не мало интереснаго, хотя слідуетъ замістить, что въ посліднее время указанныя теоріи (развитыя Бакгофеномъ, Морганомъ, Макъ-Леннаномъ и др.) подверглись извістному ограниченію, и положенные въ основу ихъ факты стали получать нісколько иное объясненіе.

Особенно подробно разсматриваетъ г. Смирновъ религіозныя в рованія, исходя, главнымъ образомъ, изъ воззрѣній на смерть и загробную жизнь, изъ анимистическихъ представленій и культа предковъ и переходя затёмъ къ стихійнымъ божествамъ, культу, космогоническимъ мивамъ и т. д. Въ этихъ главахъ сопоставлено много любонытныхъ фактовъ, болъе или менъе анализированныхъ и приведенныхъ между собою въ связь. Особенное вниманіе удбляется авторомъ слідамъ человіческихъ жертвоприношеній, какъ пережиткамъ древней энохи каннибализма. Съ другой стороны, авторъ старается проследить вліяніе на первобытныя в'врованія ислама и христіанства, и обусловленное этимъ вліяніемъ послѣдующее развитіе религіозныхъ идей. По отношенію къ этому отдёлу является особенно желательнымъ усиленное примѣненіе сравнительнаго метода, не ограничивающагося лишь цикломъ ближайшихъ народностей, но захватывающаго предметъ возможно шире, какъ это мы видимъ, напр., въ трудахъ новѣйшихъ, особенно англійскихъ изследователей, Фрэзера, Гартлэнда и др. Только при подобномъ широкомъ сопоставлении и, вмъстъ съ тъмъ, глубокомъ психологическомъ анализъ возможно болье върное понимание сущности религиозныхъ идей и ихъ постепеннаго осложненія, а равно — выдёленіе основныхъ чертъ въ развитіи религіозной мысли отъ мѣстныхъ ихъ варіацій и послѣдовательныхъ на нихъ наслоеній.

Въ монографіи каждаго племени авторомъ сопоставлены также данныя объ его географическомъ распространеній, какъ современномъ, такъ и прежнемъ, въ древибишую историческую и доисторическую эпохи, при чемъ для сужденія о бывшемъ распространеній авторъ пользуется въ особенности географической номенклатурой, т. е. хорографическими и топографическими названіями. Зд'єсь опять приходится пожал'єть о недостатк'є иллюстрацій, въ данномъ случав — картъ, на которыхъ было-бы представлено географическое распространение каждой изъ четырехъ народностей. Такія карты были-бы желательны потому, что существующая этнографическая карта Евр. Россіи Риттиха (изданная літть 25 тому назадъ) страдаетъ многими иеточностями и вообще устарила и неудовлетворительна, такъ что замина ея, хотя-бы въ накоторой части, болже соответствующею действительности является существенною необходимостью. Составленіе такой карты для средняго Поволжья и Прикамья облегчается до искоторой степени изданными за последнее 20-тилетие картами Казанской и частей Вятской и Пермской губерній; съ другой стороны, экскурсіи автора должны были дать ему не мало матерьяловъ для исправленія и дополненія уже им'ьющихся статистикогеографическихъ данныхъ. На основанія всёхъ этихъ матеріаловъ можно было-бы составить не одну только статистическую карту (съ раскраскою различных частей губерній различными красками, смотря по преобладанію той или другой народности), но и антроно-географическую (по методу, указанному проф. Ратцелемъ), съ показаніемъ распредёленія самыхъ селеній, занятыхъ тімъ или инымъ племенемъ. Къ сожалінію, авторъ не нашелъ возможнымъ присоединить къ своему труду хотя бы одну общую карту для всёхъ четырехъ, описанныхъ имъ народностей и тёмъ лишилъ свои монографіи важнаго и почти необходимаго кълимъ приложенія. Еслибы такая карта была составлена (примѣрно въ масштабѣ 40 в. или даже 60 в. въ дюймб), и если-бы на неё нанесены были также въронтные прежніе предълы распространенія племень (по крайней мірь — западные, съ указаніемъ хотя-бы болье тиничныхъ хоро- и топографическихъ названій), то изъ нея можно было-бы составить себт наглядное понятіе, какъ о распредѣленія всѣхъ четырехъ народностей среди окружающаго ихъ русскаго (также — татарскаго и чувашскаго) населенія, такъ, отчасти, и объ ихъ передвиженіи въ историческую эпоху на востокъ и сѣверъ. Такая карта уже сама по себѣ была бы цѣннымъ вкладомъ въ русскую этпографическую литературу; тымь болые было-бы пріятно ее видыть вы приложеній къ обстоятельному труду г. Смирнова.

Всѣ эти недостатки (обусловленные, къ тому же, главнымъ образомъ, матерьяльными условіями изданія), не могуть, однако, заслонить достоинствъ сочиненія проф. Смирнова, которое, заключая въ себѣ подробное научное изслѣдованіе финскихъ народностей средняго Поволжья и Прикамья, является важиѣйшимъ историко-этнографическимъ трудомъ въ этой области, ноявившимся за послѣдніе годы въ русской литературѣ, и заслуживаетъ поэтому вполнѣ поощренія его отъ Императорской Академіи наукъ, одною изъ находящихся въ ея распоряженіи премій.





### IV.

### Восточные Финны.

Историко-этнографические очерки И. Н. Смирнова.

- I, 1. Черемисы, Казань 1889 г. I, 2. Мордва, Казань 1895 г.
- II, 1. Вотяки, Казань 1890 г. II, 2. Пермяки, Казань, 1891 г.

Рецензія профессора Э. Н. Сетеле.

При изученіи тёхъ періодовъ народной жизни, которые не освѣщены историческими документами, прибѣгаютъ къ двоякаго рода источникамъ: частью—къ непосредственнымъ намятникамъ доисторической жизни, частью къ такимъ продуктамъ прошедшей культуры, которые, хотя п въ измѣненной формѣ, продолжаютъ существовать и въ наши дни. Къ памятникамъ нерваго рода относятся могильники, остатки жилищъ, одежды, украшеній, рабочихъ инструментовъ, оружія и пр., остатки, извлеченные изъ нѣдръ земныхъ для того, чтобы служить свидѣтелями доисторической жизни. Къ памятникамъ второго рода принадлежатъ тѣ проявленія матеріальной и умственной жизни народа, которыя мы встрѣчаемъ и въ наши дни: постройки, одежды, правы и обычаи, преданья и поэзія, насколько всѣ опи дѣйствительно исходятъ непосредственно изъ доисторической эпохи, наконецъ языкъ народа, — наслѣдіе прошлыхъ временъ, конечно измѣненное и усовершенствованное.

Работы, въ которыхъ профессоръ Смирновъ пытался освѣтить историческое прошлое восточно-финскихъ племенъ, должны были бы въ большинствѣ случаевъ основываться именно на такихъ источникахъ, такъ какъ документальная исторія этихъ племенъ не простирается вглубь далѣе иѣсколькихъ вѣковъ. Исполняя порученіе, которымъ меня удостоила Императорская Академія Наукъ, я постараюсь ниже показать, насколько успѣшно авторъ, изслѣдуя прошлое этихъ народностей, воспользовался тѣми данными, которыя даютъ ихъ языки.

Сравнительно съ другими источниками изученія доисторической жизни, языкъ имфетъ то важное преимущество, что онъ съ гораздо большею достовърностью, чьмъ этнографические и археологические предметы или фольклоръ указываетъ принадлежность къ той или другой національности и показываеть, что въ ней первично и что заимствовано, тогда какъ археологія опредёляетъ не національную, а культурную область, и что касается до современной матеріальной и умственной жизни народа, то она есть продуктъ такого множества факторовъ и внешнихъ вліяній, что часто представляется чрезвычайно труднымъ опредёлить первичныя формы этой жизни. Языкъ имъетъ еще и то преимущество передъ другими источниками, что онъ позволяетъ изследователю заглянуть дальше въ глубь в ковъ, такъ какъ языкъ подобно зеркалу отражаетъ культурную жизнь человѣчества съ самаго ранняго возраста. Но пользованіе этимъ источникомъ представляеть и большія затрудненія: въ язык старыя и бол новыя наслоенія встр на примененти всесторониее, не предвзятое и прежде всего методическое изследование, для того чтобы отдёлить наслоенія одно отъ другого и опредёлить, какое историческое значение можно придавать отдёльнымъ лингвистическимъ явленіямъ. — Я начну, поэтому, съ разсмотрѣнія метода, котораго авторъ придерживался, пользуясь филологическими источниками.

Авторъ говоритъ (Вот. стр. 174): «Для историка и этнографа важны не звуковые и морфологическіе законы, а такъ называемая семазіологическая сторона языка». Противъ этого можно возразить, что хотя звуковое и морфологическое развитіе языка составляетъ весьма спеціальную часть культурной исторія народа и какъ таковое не представляєть интереса для того, кто намѣренъ представить лишь общія черты различныхъ неріодовъ народной жизни, тѣмъ не менѣе изслѣдователь доисторической эпохи не можетъ оставить безъ вниманія эту сторону жизни языка. Наконецъ, мы не имѣемъ другого способа контролировать правильность лингвистическихъ сопоставленій, какъ именно эти звуковые законы; очень жаль, что авторъ слишкомъ часто забываетъ это. Приведу одинъ характерный примѣръ, — въ дальнѣйшемъ я буду имѣть случай привести много другихъ примѣровъ.

Объясняя наименованіе вотянкаго божества *Inmar*. авторъ справедливо критикуєть (Вот. ст. 205) обыкновенное толкованіе, по которому слово составлено изъ *in* — «небо» и *mar* — «что», на такое толкованіе, которое еще недавно было принято напр. Сотрагетті, можно, безъ всякаго сомийнія, смотріть, какъ на ніжотораго рода «ученую народную этимологію». Авторъ съ своей стороны предлагаеть другое толкованье: имя *Inmar* смінило первичное *Inmurt* — «небесный человікь» (*in* — «небо», *murt*, *mort* — «человікь»); послі того, какъ первопачальный смысль затемнился, «соглас-

ный т въ концѣ слова отпадаетъ, какъ отпадаютъ линийе согласные въ сотняхъ подобныхъ случаевъ». Какіе это сотни подобныхъ случаевъ, авторъ не считаетъ нужнымъ разъяснить. Опъ тоже не даетъ ни разъясненій, ни доказательствъ тому, что звукъ и въ вотяцкомъ языкѣ перешель въ а; авторъ, новидимому, писколько не удивился тому, что въ наименованіяхъ духовныхъ существъ vu-murt — «водяной», gid-murt — «домовой», ńules-murt — «тѣшій» и т. д. послѣдній членъ сложнаго слова, murt, не язмѣнился; этотъ фактъ не только не заставилъ автора усомниться въ вѣрности своихъ объясненій, но напротивъ: онъ именно на немъ строитъ свои дальнѣйшія разсужденія. Онъ полагаетъ, что подъ вліяніемъ мусульманства и христіанства, подготовившихъ почву для монотеистическаго міросозерцанія Іп-тиот было выдѣлено изъ другихъ титтовъ и противоставлялось имъ; вслѣдствіе чего оно подверглось инымъ фонетическимъ измѣненіямъ, чѣмъ остальныя murt'-ы.

Авторъ упустилъ изъ виду, что относительно слова Inmar было уже раньше саблано другое гораздо болбе вброятное сопоставление, а именно: Inmar сравнивали съ финскимъ Ilmari, Ilmarinen 1). Если мы примемъ во вниманіе, что въ пермскихъ языкахъ Іт перешель въ тт [вотяцкое и зырянское sin, основа sinm— финское  $silm\ddot{a}$ — «глазъ», зыр. и вот. kyn, основа  $kynm = \Phi$ ин.  $kylm \ddot{a} -$ «холодный», зыр. jon, вот. jun -«сильный» = фин. julma — «дикій» (суровый, огромный), и что Ilmarinen въ финской народной поэзіи есть собственно «богъ воздуха», окажется, что едва ли найдутся серьезныя возраженія противъ такого сопоставленія. И такъ: мы находимъ въ Інтаг мпоологическое пмя, имъющее себъ тождественное, со стороны формы и значенія, финское слово, — имя, которое древиње любого другого финскаго миоологическаго названія. Очевидно, что это совпадение чрезвычайно важно для истории религии финскихъ племенъ. Оно доказываеть, что богь воздуха, название котораго сохранилось въ такихъ отдаленныхъ другъ отъ друга языкахъ, уже въ древибищія времена считался могущественнымъ божествомъ, вийстй съ тимъ падають и основанные на принятой авторомъ этимологіи выводы его о томъ, какъ развивалось самое понятіе объ Іптаг. Разъ такіе важные выводы будуть исключены, - получится брешь въ воздвигнутомъ авторомъ зданіи вотяцкой миоологіи, въ зданіи, которое, вообще, ділаеть впечатлініе излишней теоретичности. Оказывается, что игнорирование историкомъ звуковыхъ законовъ чувствительно мститъ за себя.

<sup>1)</sup> Это сопоставленіе сдёлано было уже въ 1851 г. Видеманомъ въ его Grammatik der wotjakischen Sprache 1851 (стр. 9) и Томсеномъ — Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen (стр. 12, прим. 2). Ср. Castrén, Finn. Mythologie, стр. 306.

Другое общее зам'вчаніе, которое можеть быть сл'влано автору, относится до всего метода, съ номощью котораго онъ дълаетъ исторические выводы изъ лингвистическихъ фактовъ. По поводу того, что финнологи больше занимались и занимаются заимствованіями, которыя были сдёланы Финнами у своихъ сосъдей, чемъ изследованіями ихъ общаго культурнаго достоянія, авторъ въ одномъ м'єст'є («Мордва» стр. 42) выражается такъ: «мы легче въ состояніи опред'єлить т'є шаги, которые финны сд**ъдали вне**редъ подъ вліянісмъ сос'єдей, чімь опреділить точку отправленія ихъ культурнаго развитія, указать то, чего не знали они до соприкосновенія съ тъмъ или другимъ сосъдомъ, чъмъ то, что они знали и имъли. Только выдъляя заимствованное, въ настоящее время можно составить ибкоторое представление объ объемъ самостоятельнаго творчества племени». Это можно понять только такъ, - что, впрочемъ, явствуетъ уже изъ дѣлаемыхъ авторомъ выводовъ, — что онъ придерживается того основнаго положенія, въ силу котораго отсутствіе первичнаго названія для предмета или понятія доказываеть, что и самаго предмета не существовало и само понятіе было чуждо народу. Это положеніе, разділяемое и нікоторыми другими «дингвистическими палеонтологами», заключаеть въ себѣ безспорно petitio principii. Вспомнивъ, напр., что финны заимствовали слова обозначающія члены тѣла—hammas—«зубъ», kakla, kaula—«шея», napa— «пунъ» съ литовскаго, мы убъдимся, что отсутствие слова не всегда указываеть на отсутствие предмета или понятия, и что собственное слово, даже по случайнымъ причинамъ и безъ крайней необходимости, можетъ быть замѣнено чужимъ. Если это вѣрно, мы придемъ къ заключенію, что всѣ отрицательные выводы (когда по отсутствію слова заключають объ отсутствій предмета) сами по себі боліс или меніс соминтельны. Нікоторое значеніе, конечно, должно быть придаваемо отсутствію слова, но нужно взв'єсить много другихъ фактовъ, прежде чёмъ дёлать заключенія на основаніи такихъ отрицательныхъ обстоятельствъ. Гораздо бол'є ц'єнны положительные выводы, т. е. когда изъ факта, что родственные языки имфють общее слово, заключають, что и самое понятіе было имъ извістно; лишь при сличение съ положительными случаями, — отрицательные пріобратають цену. У автора, къ сожалению, положительныхъ выводовъ гораздо меньше, нежели отрицательныхъ.

Необходимо сдѣлать еще третье, общее, замѣчаніе о методѣ автора, а именно: что онъ часто опирается на недостаточные или совсѣмъ невѣрные факты. Не разъ случается, напр., что онъ говоритъ, будто то или другое мордовское слово не встрѣчается въ другихъ финно-угорскихъ языкахъ, хотя въ дѣйствительности дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ; ниже мы подтвердимъ это многими примѣрами. Долженъ къ этому добавить, что

разсужденія автора въ области психологіи языка нерѣдко покоятся на довольно шаткомъ основаніи 1). Не подлежить сомиѣнію, что можно дѣлать заключенія о исихологіи народа по его языку; но это вовсе не такъ легко, какъ думають даже иѣкоторые лингвисты-спеціалисты: для этого нужно глубоко проникнуть въ суть и исторію языка.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній, перейду къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ важныхъ для исторіи восточно-финскихъ народностей вопросовъ, о которыхъ авторъ дѣлалъ или не дѣлалъ выводовъ, основанныхъ на лингвистическихъ данныхъ.

Древнѣйшая исторія культуры финско-угорских в народностей освѣщается авторомъ очень скудно. Вмѣстѣ съ Альквистомъ онъ, исходя изъ того, что въ финско-угорскихъ языкахъ существуеть общее названіе для собаки (фин. peni и т. д.) 2), полагаеть («Мордва» стр. 43), «что въ началѣ своей исторіи финны располагали только однимъ прирученнымъ животнымъ, т. е. стояли на той ступени развитія, которую представляли камчадалы въ XVII и XVIII в.в.». «На этой ступени», продолжаеть онъ, «они оставались и тогда, когда распались на крунныя групны, между которыми имѣла мѣсто

<sup>1)</sup> Смотри, напр., «Пермяки» стр. 233 сл., гдё приводится примёръ, что вотякъ «по случайному признаку — сходству формы напр, — обозначаеть общимь терминомь различныя явденія: ошмесъ=глазъ и родникъ». Откуда взяль авторъ это двойное значеніе для ošmes этого онъ не объясняеть; всё источники, по которымъ я имёль возможность справляться (словари Видемана и Мункачи, рукописный словарь Ислентьева, рукописныя записки Вихмана о двухъ его путешествіяхъ) умалчиваютъ объ этомъ. Все, повидимому, произошло оттого, что авторъ невърно передаетъ, что онъ самъ сказалъ въ «Вот.» стр. 175: «син (глазъ) въ сочетани съ словомъ ошме с (ручей) означаетъ отверстие, изъ котораго бьетъ вода» (ošmes-śin дословно: «глазъ родника»). — Вотяцкое слово pinal «дитя» онъ просто считаеть = pinyl (сынь -+ дочь), не находя нужнымь объяснить, почему въ одномъ случа стоить а, а въ другомъ у; онъ говорить дальше: «преимущество, которое даетъ вотякъ сыну, выразилось въ томъ, что пи (сынъ) стоитъ впереди ны д (дочь)» («Вот.» стр. 137). Дѣдо въ томъ, что слово pinal, pinal «молодой» не можетъ быть разсматриваемо, какъ составленное изъ pi и nyl; въ д $\pm$ йствительности сложное слово есть nyl-pi, гд $\pm$  nyl — «дочь» стоить впереди! Впрочемъ, подлежитъ сомнънію, чтобы первый членъ сложнаго слова во всъхъ случаяхъ обозначаль болье важное понятіе. Въ работь «Пермяки», стр. 138, авторъ говорить: «Коми имъютъ два термина для обозначенія пріемнаго дитяти, которые заключають въ себъ, кажется, темный намекъ на символику усыновленія (пп = пазуха, пріемное дитя, ий-пи = пуповое дитя)». Это, однако, основывается на случайномъ совпаденіи двухъ совершенно различныхъ словъ pi = фин. poika «сынъ, мальчикъ», и pi = фин. povi «пазуха», и не заключаеть въ себѣ ничего символическаго. Гот-пи слѣдуеть читать гота пи = «внукъ, внука по бабкъ, соб. пуповое дитя».

<sup>2)</sup> Въ венгерскомъ языкѣ существуетъ слово соотвѣтствующее финскому peni (fene «ferus», см. Виdenz: Magyar-ugor összehasonlító szótár стр. 512; этой работой авторъ повидимому совсѣмъ не пользовался). Приведенное авторомъ въ соч. «Мордва» стр. 43 слово воеп слѣдуетъ исправить на (лоп.) вæпа.

п мордовско-финская». Авторъ упустиль изъ виду, что существуеть еще одно общее для всёхъ финно-угорскихъ языковъ названіе для домашняго животнаго, а именно: для овцы (фин. uuhi, также uttu, эстон. utt, ute, ute, мордв. uča, зыр.-вот. yž, вог. ōš, остяц. oš, ōš, āč, венг. juh), какъ это доказано уже въ 1879 г. Андерсономъ 1), который опровергаеть миѣніе Альквиста о томъ, будто фин. uuhi заимствовано.

Изъ области охоты общи всёмъ финско-угор, языкамъ слова, обозначающія лукъ и стрілу (фин. jousi, nuoli; они встрівчаются во всіхъ финско-угор. языкахъ, а не только въ запад. фин., приволжской и пермской группѣ, какъ говоритъ авторъ въ соч. «Мордва» стр. 46). Изъ числа орудій, служащихъ для передвиженія, изв'єстны были, несомн'єнно, лыжи. Авторъ говоритъ, правда («Мордва» стр. 46), что «лыжи сокст носятъ (въ мордовскомъ языкѣ) названіе одинаковое только съ черемисскимъ», но изъ «Mokscha-mordw. Grammatik» и «Kulturwörter» Альквиста онъ узналъ бы, что это слово встръчается также и въ западно-финскихъ языкахъ; мы находимъ его еще въ вогульскомъ и остяцкомъ языкахъ, хотя и въ сильно измѣненной формѣ (вог. tout, остяц.  $t\tilde{o}_{\gamma}$ )<sup>2)</sup>. Стоитъ упомянуть, что слова, обозначающія мідь (фин. vaski) встрічаются въ таких далеких другь другу финно-угор. языкахъ, какъ финскомъ, лопар., остяц. и венгерск. 3). Хотя-бы существованіе этого слова въ приволжскихъ и пермскихъ языкахъ 4) съ достовърностью не было констатировано, тъмъ не менъе упомянутое обстоятельство доказываеть, что этоть металль быль извъстень фин.-угорс. илемени, в вроятно только въ необработанномъ видв, такъ какъ трудно допустить, чтобы они умёли выдёлывать изъ него оружіе и инструменты.

<sup>1)</sup> Anderson, Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen Sprachen ctp. 115, Thomsen, Beröringer mellem de finske og de baltiske Sprog ctp. 93, 205. О фонетических отношеніях этого финскаго слова я буду имѣть случай высказаться въ готовящемся къ печати сочиненіи: «Историческая фонетика западно-финских языковъ». — Можно также упомянуть, что олень имѣетъ общее названіе во многих финно-угорских языкахъ: лопар. boaco «олень», черем. piče, puča тоже, зыр. pež «молодой безрогій олень», вотяц. pužei «олень», вог.  $p\bar{a}$ si, pasig, остяц. peš,  $p\bar{e}$ si «Renntierkalb», куда также относится фин. poro «олень».

<sup>2)</sup> Авторъ говоритъ («Морд.» стр. 46): «мордов, нурдо, нурдт «сани, возъ», несомнѣнно тождественно съ вотяцкимъ и остяцкими нарт, нурт». Слово нарт, нурт не встрѣчается въ доступныхъ мнѣ источникахъ остяц. языка. Въ зыр. имѣется nort «сани, нарты». Это слово, которое встрѣчается и въ русск. языкѣ (Даль, Словарь II. 475), вѣроятно первоначально принадлежало языку какого-нибудь полярнаго народа.

<sup>3)</sup> Въ сочин. «Пермяки» (стр. 133) авторъ, правда, упоминаетъ, что «мѣдь имѣетъ общее названіе у восточныхъ и западныхъ финновъ». Жаль, что авторъ не расположилъ свою работу такъ, чтобы собрать въ одномъ мѣстѣ всѣ извѣстные ему общіе финно-угорскіе термины.

<sup>4)</sup> Въ мордов. встрѣчается слово uśkä «проволока», которое фонетически вполнѣ соотвѣтствуетъ финскому vaski (Паасоненъ). Возможно, что окончаніе veś, yś въ вотяц. azveś, звер. ezyś «серебро», вот. uzveś, зыр. ozyś, özyś «олово, свинецъ» сопоставляется съ фин. vaski.

Изъ числа культурныхъ словъ, которыя, по причинѣ своей распространенности, принадлежатъ къ древнѣйшему наслоенію, назовемъ еще: фин. *sopa* «рубаха», *pata* «горщокъ» и *liemi* «супъ, наваръ».

Оба языка пермской группы, зырянскій и вотяцкій, очень близки другъ другу. Авторъ («Вотяки» стр. 21 и слъд., ср. «Перм.» стр. 125—137) сопоставиль общіе этимь языкамь культурные термины и, мий кажется, что нарисованиая имъ картина обще-пермской культуры, если отбросить ивкоторыя частичныя нев'єрности 1), приблизительно в'єрна. — Авторъ не исл'єдоваль культурныхъ терминовъ, общихъ пермскимъ, приволжскимъ и западно-финскимъ языкамъ; эта осторожность заслуживаетъ лишь похвалы, потому что подобное изследование могло-бы быть выполнено только лингвистомъ. Въ своихъ сужденіяхъ о мордовской культурів, авторъ не такъ остороженъ, напротивъ того: приведя массу мордовскихъ культурныхъ терминовъ, онъ считаетъ себя въ правѣ сказать по поводу этихъ терминовъ, что они «за ничтожными исключеніями оказываются совершенно отличными отъ тъхъ, которые имъютъ мъсто у западныхъ финновъ» («Мордва» стр. 44). На основаніи этого онъ приходить къ заключенію, что мордовско-финская группа, въ то время, когда она еще составляла одно цівлое, находилась на той же степени развитія, на какой, по мнінію автора, находились предки финно-угровъ, т. е. что эта группа была охотничимъ народомъ, знавшимъ изъ домашнихъ животныхъ одну только собаку. Среди приводимыхъ авторомъ мордовскихъ словъ, которыя, по его мибнію, чужды западно-финскимъ языкамъ, имбется, однако, много важныхъ культурныхъ

<sup>1)</sup> Въ работъ «Пермяки» назовемъ слъдующія невърности: слово грездъ «деревня», которое авторъ считаетъ (стр. 84, 131) «особымъ» зырянск. словомъ, при первомъ же взглядъ на него оказывается не собственнымъ зырянскимъ, а новымъ русскимъ заимствованнымъ словомъ: рус. грездъ (гроздъ, гроздокъ и т. д. См. Даль І, 407). — Утвержденіе (стр. 127), что слово вичъ означаетъ «жердь» и вичъ-ку «постройку изъ жердей» взято неизвѣстно откуда; vitš- въ vitš-ko, -ku, безъ сомивнія должно сопоставляться со словомъ vidž «постъ», и съ этимъ падаетъ разсуждение автора въ «Пермяки» стр. 127, 128. О значении и родствъ этого слова я буду имъть случай высказаться въ другомъ мьсть. — Лингвистическія разсужденія на стр. 130 относительно словъ: gor-mödtšan, kl'uka, myttšan основаны на непониманіи нѣмецкаго слова Ofenkrücke, которое не обозначаетъ «крюкъ передъ печкой» («на который привъшивается котель»), но - кочергу (Роговъ: гор мытчјан: «ожегъ, соб. печный взметъ»). — Слово ох (voz) «Gabelung, Teilung, Deichsel», «Перм.» стр. 136 фонетически не сопоставляется съ фин. aisa «оглобли», но, въроятно, съ фин. vaihe «Wechsel, Theilung» (изъ vajeh, изъ \*vaješ). — Изъ раб. «Вотяки» стр. 22 и сабд. упомяну след. ошибки: зыр., вот. раз обозначаетъ не кожу, одежду, а шубу, одежду; слова kulto, kolta «кошелекъ» не существуеть, но по вотятски kul'to, зыр. kol'ta значить «снопъ»; зыр. vesalny значить не «молиться», а «чистить, дёлать чистымъ» (возможно, однако, что это слово относится къ вотяцкому  $v\ddot{o}\dot{s}any$  «жертвовать», какъ предполагаетъ Видеманъ); вот.  $v\dot{i}ro$  первоначально «кровавый», а потомъ «жертва»; напротивъ того, зыр. vira обозначаетъ лишь «кровавый», но не «жертва». Авторъ пишетъ слова часто не точно, напр. ju, сл $\xi$ дуетъ читать jy, ujdas, читай: ujdas, udzjöza, читай: udžjösa (у Видемана вслъдствіе опечатки udžjöza), зыр. qurt читай gort и т. д.

терминовъ, встрѣчающихся и въ западно-финскихъ языкахъ. Если сопоставить эти термины, да прибавить къ нимъ еще нѣсколько другихъ, не упоминаемыхъ авторомъ, получится совсѣмъ иная, чѣмъ авторъ воображаетъ, картина жизни мордовско-финской группы въ ту эпоху, когда связь между финнами и модвой не было еще порвано.

Изъ числа названій для животныхъ въ западно-финск. и морд. языкахъ общи слідующія: фин. lehmä «корова» — морд. lišme «лошадь» 1), фин. vasa, vasikka теленокъ = морд. vaza, фин. sika «свинья» = морд. tuvo, которыя фонетически вполнѣ соотвѣтствуютъ другъ другу. Я не утверждаю, что свинья была домашнимъ животнымъ (сравн. однако морд. urys «verschnittener Eber» = фин. oras тоже), но вполнѣ убѣжденъ, что таковымъ былъ рогатый скотъ. На то, что умѣли доить скотъ, указываютъ слова: фин. lypsää «доить», лоп. lakca «сливки» = морд. loftsa «молоко»; это же слово встрѣчается еще въ зыр. яз. lyśtyny «выжимать, доить», lyśtas «Gemelktes, die Milch von einmaligem Melken». Умѣли также приготовлять, хотя совершенно примитивнымъ способомъ, масло; это не доказывается финскимъ словомъ voi масло = морд. oj, такъ какъ это слово могло обозначать вообще «жиръ»; это доказывается полнымъ соотвѣтствіемъ, въ звуковомъ отношеній и по смыслу, между фин. словомъ pyöhtää «пахтать» и морд. piftems 2).

Не вполнѣ отсутствуютъ и общіе термины изъ области земледѣлія. Изъ хлѣбовъ имѣютъ общія названія только пшеница «vehnä», морд. viš, черемис. ciste «triticum spelta» («полба»). Слово suurus «кушанье, питательное вещество изъ хлѣба», морд. śоra, śuro «Getreide, Korn», черемис. šurno «frumentum» безъ сомиѣнія однородны (совершенно особенное слово есть морд. sura «просо» = литов. sóra). Идентичны также фин. слово olki «солома» и морд. olgo, фин. pohlaa «schwingen, worfeln» = морд. pondžaftan, фин. jauhaa «молоть муку» = морд. jažam, чер. jongožem тоже. Что какой инбудь родъ хлѣба быль извѣстенъ, указываютъ слова: фин. kyrsä «хлѣбъ» и морд. kše, которыя вполнѣ соотвѣтствуютъ ³) (морд. слова počf «мука» и šapaks, čapaks «тѣсто» имѣютъ тоже звуковыя соотвѣтствія въ финскомъ языкѣ, но эти соотвѣтствія имѣютъ такое общее значеніе, что нельзя ими здѣсь воспользоваться: фин. putu «Abfall, Schutt, Gries», hapan «кислый»). Прибавлю еще, что термины, относящіеся до сушки, моло-

<sup>1)</sup> Звуки этихъ словъ вполнѣ соотвѣтствуютъ другъ другу. Замѣчательно различіе эначеній этихъ двухъ словъ; но такія колебанія значеній встрѣчаются и въ другихъ случаяхъ. — Если слѣдующія сопоставленія вѣрны: зыр. völ, вотяц. val «лошадь», чер. vūlö «кобыла» = морд. āldā, el'de «кобыла», лопар. aldoš «kleine Rennthierkuh» — зыр., вотяц. иž «жеребецъ» = фин. uveh, тоже, то это указываетъ, что лошадь была извѣстна довольно давно. Съ другой стороны, имѣется общее названіе для лошади въ вогул., остяц. и венг. языкахъ.

<sup>2)</sup> Это сопоставление принадлежить г-ну Паасоненъ.

<sup>3)</sup> О переходъ r въ š ср. Paasonen, Mordvinische Lautlehre, стр. 44.

ченія и очистки хлѣба идентичны въ такихъ отдаленныхъ языкахъ, какъ западно-финскіе и пермскіе: фин. riihi — «рига» = зыр. rymyš, rynyš — «Darrhaus, Riege» 1), фин. vartta — «цѣпъ» = зыр. vartan; фин. pohtaa — «schwingen, worfeln», ср. зыр. pož, вот. puž «сито», зыр. požul «Spreu». Въ связи съ этимъ укажемъ еще на слѣд. финско-нермскія сопостовленія: фин. jyvä «зерно, хлѣбъ» = вот. ju, jü «Getreide», фин. rokka «гороховый супъ» = зыр. rok «каша», вот. džuk тоже. Миѣ кажется, что изъ предъидущаго ясно, что въ эпоху совмѣстной жизни финско-мордовской группы, какая нибудь примитивная, полукочевая форма земледѣлія была имъ извѣстна, по всей вѣроятности выжиганіе лѣса подъ пашни («Schwenden»). Если послѣднія финско-пермскія сопоставленія вѣрны, мы должны прійти къ заключенію, что начатки земледѣлія были извѣстны финско-угорскимъ племенамъ гораздо ранѣе, чѣмъ принято думать.

Изъ терминовъ относящихся до индустріи назовемъ: фин. kudon «ткать», лопар. gobbet, морд. kodan, черемис. kuem, зыр. kuny, вот. kuny, kujyny; фин. kehrä, корел. kezrä «веретено», морд. kištir, kštir, эрзя-морд. štšere, Зыр. tšörs, tšers, вот. tšers; фин. viipsiä, vyyhtiä «мотать» = морд. ävtems тоже: фин. kerä «клубокъ» = морд. kire тоже; фин. loimi «основа ткани», ? морд. lijma. Общія слова для оружія и инструментовъ (кромі финскоугорскихъ терминовъ обозначающихъ стрёлу и лукъ) слёдующія: Фин. vasara «молотокъ», морд. uzere, uzyr (о происхождении слова смотри ниже); Фин. veitsi «ножикъ», морд. inks «скобель»; Фин. huumar, huhmar «ступа», морд. šovar, čovar, чер. šuar; фин. petkel «пестъ», морд. pet'k'el; ora «Bohrer, Brenneisen» = морд. uro «Pfriem»; фин. vakka «круглая плетенка, круглый ящикъ» и т. д. = морд. vakan «Gefäss, Schale, Kelch» (Фин. äimä «большая игла» = чер. ime «a-cus, spina», зыр. jem «игла»). Здёсь можно привести одно слово, относящееся до орудій, служащихъ для передвиженія: морд. onkśt' (множ. ч.), ovks «Gebiss am Zaum», идентично съ лопар. vuonas «capistrum», и поэтому должно считаться довольно старымъ словомъ. Изъ числа словъ, обозначающихъ хозяйственныя постройки, назовемъ (кромѣ финско-угорскаго kota): фин. kynnys «порогъ», морд. kenkš «дверь». Въ связи съ этимъ укажу, что въ западно-финскихъ и пермскихъ языкахъ есть въ звуковомъ отношении вполнѣ сходное слово для обозначенія полога, занавьси передь кроватью: фин. uudin, зыр. von, vun, ön,

<sup>1)</sup> Здёсь, конечно, не мёсто мотивировать звуковыя соотвётствія, что потребовало бы общирной цёпи доказательствъ. Я позволю себё, разъ на всегда, что касается мотивировки звуковыхъ отношеній, сослаться на слёдующ, мои сочиненія: «Über einen Gutturalen nasal im urfinnischen (Festskrift til Vilh. Thomsen 1894), также на болёе общирную работу (на финскомъ языкё) по «Исторической фонетикё западно-финскихъ нарёчій», часть которой уже вышла въ свётъ, а часть появится въ скоромъ времени. О сопоставленіи словъ riihi, rymyš см. Вихманъ, Suomen museo, 1895 г., стр. 91.

вот. уп; стоитъ упомянуть также эст. taba «schloss, Hängeschloss» = зыр. toman, вот. tungon «Schloss, Hängeschloss». Изъ словъ обозначающихъ украшенія, имѣется, повидимому, одно общее, а именно: фин. solki «fibula», морд. śulgamo (ćulgamo) «женское нашейное украшеніе», черем. šolkama, šylkama «брошка», ср. шыркама, «женское нагрудное украшеніе изъ денегъ, нашитыхъ на кожу» (возможно, что ему родственно остяц. слово виl, tul «пуговица», см. Anderson, Dentale spirans, стр. 130). Это слово встрѣчается и въ чувашскомъ языкѣ (шульгэмэ, «нагрудное украшеніе чувашекъ и черемисокъ», см. Золотницкій «Корневой чувашско-русскій словарь») и авторъ считаетъ это слово оттуда заимствованнымъ («Черем.», стр. 27, 96). Можно считать вполиѣ достовѣрнымъ, что заимствованіе шло прямо въ противоположную сторону: это доказывается согласіемъ этого слова со спеціально черемисской его формой¹), а также и его распространеніемъ.

Изъ числа словъ, относящихся до средствъ передвиженія и торговли слѣдуетъ упомянуть: фин. soima «лодка» — морд. śита «корыто»; фин. vene «лодка» — мордв. veneš, venš; фин. mela «весло» — морд. milä; фин. myön, тууп «продавать» — морд. mijan; фин. maksan «заплатить, стоить» — морд. maksan «дать»; фин. hinta «цѣна» — морд. čando.

Изъ всёхъ приведенныхъ словъ авторъ сопоставляетъ съ западнофинскими только слёдующія: узере, сюма, венш, міемс, максомс, вакан. Но большинство упоминаемыхъ имъ словъ: лишме, туво, ипфтемс, сюро, олго, кше, штердемс, кодемс, лійма, ингкс, човар, петькель, онгшть, чапакс, почф, не имѣетъ, по мнѣнію автора, «ничего общаго съ тѣми, которыя мы знаемъ у западныхъ финновъ», они, «за ничтожными исключеніями, оказываются совершенно отличными отъ тѣхъ, которыя имѣютъ мѣсто у западныхъ финновъ»; о нѣкоторыхъ словахъ, какъ—човаръ, петькель, онгшть, онъ, не указывая основаній, говорить, что они «имѣютъ позднѣйшее происхожденіе» («Мордва», стр. 43, 44, 45, 46) <sup>2)</sup>.

О первобытныхъ семейныхъ отношеніяхъ финскихъ народовъ авторъ, на основаніи лингвистическихъ данныхъ, считаетъ возможнымъ дѣлать очень важные выводы. Его доводы и разсужденія заключаются, приблизительно, въ слѣдующемъ.

<sup>1)</sup> Если-бы первоначальное слово было чувашскаго происхожденія, надо было ожидать въ мордв. начальное š, а не s'. Первоначальные s и s' чаще всего въ черемисскомъ языкѣ переходять въ š; такимъ образомъ появленіе этого слова въ чувашскомъ языкѣ можно объяснить тѣмъ, что оно заимствовано съ черемисскаго.

<sup>2)</sup> Упомянутое авторомъ («Морд.» стр. 45) фин.-мордов. *lato* не общее слово, но фин. *lato* есть скандинавское заимствованіе; тоже *välä* въ южн.-эстон. и мордов. нельзя сопоставлять (эстон. *välä* изъ *väljä* «offener Raum»).

Финскіе языки не им'єють отд'єльных словь для обозначенія понятій: мужъ и мужчина, сынъ и мальчикъ, дочь и девочка; точно также любовница и сноха обозначаются однимъ и тЕмъ-же словомъ (на черемис, яз.). На вотяц, языкъ, который считается авторомъ особенно поучительнымъ въ данномъ вопросѣ, слово ај означаетъ не только отца, но и вообще мужчину, самца; титу означаеть мать и самку. Кром'в того, въ вотяц, язык'в не оказывается словъ, которыя обозначали-бы кровныя отношенія между людьми, происшедшими отъ однихъ извъстныхъ родителей (братъ, сестра); языкъ даетъ выраженія для группированія членовъ семьи или общины по возрастамъ, а не по кровной близости къ данному лицу (напр. агай означаеть старшій брать, отець, дядя, дёдь», нюня приблизительно то-же самое; такимъ образомъ слова эти обозначаютъ вообще мужчину старше меня; вынъ «младшій брать, племянникъ», означаеть мужчину моложе меня и т. д.). Приблизительно то-же самое мы находимъ въ черемис, и мордовск. яз. («Вот.» стр. 25, 128 и сл., «Перм.» стр. 137, 138, «Черем.» стр. 121, 122 и сл., «Мордва» стр. 142, 143).

На основани всего этого авторъ делаетъ выводъ, что номенклатура эта вводить насъ «въ тотъ періодъ исторіи семьи, когда жизнь не выработала еще семейнаго союза въ нашемъ смыслі этого слова, когда для женщины каждый мужчина быль мужемь, а для мужчины каждая женщина была женой, когда каждая сноха была подругой, любовницей братьевъ мужа, каждая дввочка въ данной группв была дочерью каждаго взрослаго». «Такой жизненный строй», продолжаеть авторь, «представляеть собою исходную точку развитія семьи у всёхъ извёстныхъ народовъ. Это-гетеризмъ, или коммунальный бракъ». Дальнъйшее развитие восточно-финской семьи происходило, по мивнію автора, «по общему типу, установленному современной антропологіей и сравнительной исторіей права: она переходила отъ коммунальнаго брака, чрезъ левирать (т. е. сожительство нёсколькихъ братьевъ съ одной женой) и снохачество (т. е. когда отецъ раздъялъ супружескія права сыновей) къ полигамін и моногамін (Чер. стр. 125, 126, 128 и др. мѣста; ср. Мордва стр. 143, Вот. стр. 130, 131, Перм. стр. 137). Авторъ замѣчаетъ, что современный семейный строй восточно-финскихъ народовъ ничемъ не отличается отъ русскаго, «но терминологія родства находится въ коренномъ противорізній съ нимъ, п это противоръчіе въ высшей степени интересно для историка». («Вот.» стр. 130). Сколько времени тому назадъ существовалъ гетеризмъ и какъ долго продолжались другіе періоды развитія — этого авторъ не старался опредёлить (кром того, что «левирать быль кратковременным в явленіем в в исторіи черемисской семьи», «Черем.» стр. 125, и что развитіе потребовало «длинный рядъ вѣковъ», «Вот.» стр. 130). Въ одномъ мѣстѣ онъ, однакоже, указываетъ

хронологическій моменть: онь говорить (Черем. 123) о снохачествѣ, что «если глава рода пользовался всѣми женщинами своей семьи, то по отношенію къ нему, естественно, были равны дѣти отъ его жены и дѣти отъ женъ его сыновей»; онъ видитъ указаніе на «такую роль отца или старѣйшаго въ первобытной черемисской семьѣ въ томь обстоятельствѣ, что черемисы имѣютъ только слова для обозначенія отца и сына, но не имѣютъ слова для внука». Отсюда онъ выводитъ, что «различіе между своими дѣтьми и дѣтьми своихъ сыновей глава черемисской семьи, очевидно, уяснилъ себѣ только столкнувшись съ русскими и для обозначенія новой ступени отношеній заимствовано было русское слово внукъ въ формѣ унука. Дѣти въ свою очередь неясно чувствовали различіе въ своихъ отношеніяхъ къ отцу и дѣду и называли обоихъ именемъ ача, съ той разницей, что для обозначенія дѣда къ этому имени прикладывали слово кугу, которое въ финскихъ названіяхъ родства указываеть на большое уваженіе и близость вмѣстѣ» 1).

Даютъ-ли, однако, данныя языка право дёлать такіе выводы? Постараюсь отвётить на этотъ вопросъ примёрами изъ новыхъ языковъ.

На французскомъ языкъ femme значитъ и женщина и жена. Никто, однако, не считаетъ этого лингвистическаго обстоятельства, вполнѣ сходнаго съ вышеупомянутыми, остаткомъ доисторическаго гетеризма, тъмъ болье, что латинскій языкъ дълаеть различіе между ихог и femina. Нъмцы тоже, въ разговорномъ языкѣ, не ощущаютъ необходимости различать понятія: мужъ и мужчина. Неужели кто-нибудь усмотритъ въ этомъ восноминаніе о первобытномъ гетеризмѣ? Точно такъ же, какъ вотяцкое титу и ивмецкое слово Mutter означають иногда самку (напр. Mutterschaf, Mutterlamm); никто не станетъ утверждать, что это есть воспоминание, сохранившееся отъ того времени, когда слово это обозначало лишь самку<sup>2</sup>). Но шведски очень часто младшіе называють старшихь знакомыхь дядей (farbror = брать отца); неужели кому-набудь придеть въ голову считать это доказательствомъ смѣщенія родственныхъ отношеній, происходящимъ отъ неумѣнія объяснить степени родства? Для внука нѣтъ особаго слова на шведскомъ языкѣ, кромѣ сынъ сына, дочь сына, сынъ дочери и т. д., точно также по-фински говорять pojanpoika — «сынъ сына», pojantytär «дочь сына» и т. д. Корелы, напротивъ, заимствовали, въ новъйшее время, съ русскаго слово bunukka для обозначенія попятія «внукъ». Если дёлать

<sup>1)</sup> Черемисское *kugu*, *kugo* значить, по словарямь, «большой, великій, старшій важный».

<sup>2)</sup> Замѣтимъ, мимоходомъ, что зыр. *ај* вѣроятно тождественно съ финс. *äijä* «дѣдъ, старикъ», первоначально «большой». Въ этомъ случаѣ мы встрѣчаемъ въ зыр. яз. развитіе значенія: большой — отецъ — самецъ; отсюда видно, что значеніе «самецъ» вовсе не должно непремѣнно предшествовать значенію «отецъ».

выводы по методу, примѣненному авторомъ къ черемисскому языку, слѣдовало бы сказать: «корелы, только столкнувшись съ русскими, научились дѣлать различіе между своими дѣтьми и дѣтьми своихъ сыновей, по финны еще не имѣютъ собственнаго слова для обозначенія этого понятія, а слѣдовательно еще не умѣютъ различать самыя понятія» 1). Совершенно такъ, какъ и черемисы, нѣмцы называютъ дѣдушку Grossvater, неужели это доказываетъ, что дѣти «не ясно чувствуютъ различіе въ своихъ отношеніяхъ къ отцу и дѣду»? Наконецъ, развѣ не въ духѣ автора было бы разсужденіе о томъ, что употребленіе русскими слова «матушка» указываетъ на первобытный гетеризмъ, который доходилъ до того, что не умѣли отличать мать отъ прочихъ женщинъ? 2).

Обстоятельство, которое даже съ точки зрѣнія автора, должно умалить силу его собственныхъ доказательствъ, заключается въ томъ, что часть тёхъ терминовъ родства, которыми авторъ подкрёпляетъ свои положенія, заимствована изъ другихъ языковъ. Такъ, напр., мордв. sazor, чер. *šužar*, вотяц. *suzer* (которыя, по автору, обозначаютъ младшую сестру, племянницу) — индо-европейскаго происхожденія (индо-иранскаго пли балтійскаго); эти заимствованія, правда, очень древни. Напротивъ, следующія слова составляють позднейшія заимствованія изъ тюркскотатарскаго: вотяц. — agaj «старшій брать, отець, дядя, дідь», apaj «тетка, старшая сестра», точно также вотяц. слово kart, которое, по автору, обозначаетъ мужчину, любовника, жениха и мужа, и которое онъ спеціально упоминаетъ въ числѣ словъ, заключающихъ въ себѣ «слѣды первичнаго гетеризма». Если даже согласиться съ авторомъ въ томъ отношеніи, что вмість со словомь всегда заимствовалось и самое понятіе, всетаки, подобныя заимствованныя слова ещеничего о гетеризм у финских ъ племенъ не доказываютъ. Ихъ можно было бы привести въ пользу гетеризма у финскихъ племенъ въ двухъ случаяхъ: или при допущеніи, что гетеризмъ существовалъ у этихъ племенъ еще въ эпоху заимствованія слова, при чемъ они запиствованное слово примѣпили къ собственнымъ семейнымъ отношеніямъ, или: — предполагая, что народы, отъ которыхъ слово заимствовано, сами еще переживали ту-же стадію семейныхъ отно-

<sup>1)</sup> Авторъ самъ говоритъ, что языкъ въ иныхъ случаяхъ консервативнѣе условій жизни; слѣдовательно, его собственныя основныя положенія вовсе не вынуждали его дѣлать тотъ рискованный выводъ, будто отсутствіе въ черемисскомъ языкѣ отдѣльнаго слова для обозначенія внука доказываетъ, что до времени заимствованія этого слова съ русскаго языка черемисы не дѣлали различія между понятіями: сынъ и внукъ.

<sup>2)</sup> Вообще, доводы автора, — если даже допустить за ними ту убѣдительность, какую приписываеть имъ онъ самъ — одинаково хорошо доказывали-бы, какъ то, что въ первобытныя времена не умѣли отличать отца отъ прочихъ мужчинъ, такъ и то, что не умѣли отличать мать отъ прочихъ женщинъ.

шеній. Я думаю, однако, что авторъ вовсе не утверждаеть, будто гетеризмъ существоваль у восточно-финскихъ племенъ въ эпоху заимствованія словъ изъ тюркско-татарскихъ языковъ.

По поводу упомянутыхъ заимствованныхъ словъ считаю нужнымъ зам'єтить, что по доступнымъ мні источникамъ (словари Буденца и Тронцкаго), черемис. слово šužar обозначаеть только «младшая сестра»; по автору слово это обозначаеть еще племянницу, внучатую племянницу, двоюродную сестру моложе даннаго лица, двоюродную племянницу. Такъ какъ авторъ, кажется, знатокъ черемис. языка, поэтому я допускаю, что онъ почерпнулъ данныя изъ своихъ собственныхъ записей, въ достов фриости которыхъ я не хочу сомн ваться 1); во всякомъ случав, было бы желательно, чтобы авторъ указаль: изъ какихъ именно источниковъ онъ получилъ свъдънія. Больше сомивнія возбуждаетъ, напротивъ, вотяц. слово suzer, переводимое авторомъ «младшая сестра, илемянница». Лишь первое значеніе этого слова изв'єстно словарямъ Видемана и Мункачи, рукописному словарю Ислентьева, а также рукописнымъ запискамъ Вихмана, который спеціально занимался собираніемъ лексикальнаго матеріала въ разныхъ округахъ вотяцкой области. Если значеніе «племянница» и не совствить «не точно», если даже авторъ узналъ его изъ словесныхъ разспросовъ, во всякомъ случат значение это сомнительно. Относительно вотяц. слова agaj «старшій брать, отець, дядя, дёдь», надо замѣтить, что значеніе «Vater» сопровождается у Видемана вопросительнымъ знакомъ<sup>2</sup>). По Мункачи и Вихману слово это означаетъ «старшій братъ», и употребляется, какъ обращение къ старшимъ и вообще уважаемымъ особамъ. Татарскій оригиналь этого слова (aga, agaj) примѣняется въ тёхъ же случаяхъ (см. напр. словари Балинта и Остроумова). Вотяцкое арај означаетъ старшую сестру и тетку, а, сверхъ того, употребляется, какъ и чувашс. арра (аррај)<sup>3)</sup>, при обращеніи къ незамужней женщинь, которая старше говорящаго (такъ называють, напр., нарни своихъ любовницъ и подругъ, которыя, вообще, старше ихъ самихъ). Какъ обращение къ старшей замужней женщинь, употребляется слово kenak, которое, собственно, обозначаетъ жену старшаго брата.

<sup>1)</sup> На эрзя-мордв. (а не мокша-мордов., какъ говоритъ авторъ) языкѣ sazor по Видеману означаетъ «jüngere Schwester (Base, Brudersfrau, Frauenschwester), Nichte». По сообщенію Паа сонена, это слово въ изслѣдованныхъ имъ діалектахъ значитъ только «младшая сестра».

<sup>2)</sup> Слово ńиńа, которое, по переводу автора, означаеть «отецъ, дядя, старшій братъ», по Мункачи означаеть лишь «älterer Bruder», по Видеману, сверхъ того, «älterer Vetter, Vaterbruder, Oheim». Значеніе «отецъ» не встрѣчается ни въ какихъ доступныхь мнѣ источникахъ и должно считаться сомнительнымъ.

<sup>3)</sup> Золотницкій, Корневой чувашско-русскій словарь, стр. 133.

Способъ примѣненія названныхъ словъ agaj, apaj, kenak приводить насъ къ вѣрной оцѣнкѣ всего того явленія въ восточ. Фин. языкахъ, которое послужило автору доказательствомъ въ пользу существованія доисторическаго коммунальнаго брака.

Ясно, что мы имжемъ делосъ номенклатурой словъ обращения, сделавшимися условными формами вѣжливости. Эта система обращеній, въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ въ восточи. Финс. языкахъ, новидимому, не присуща имъ, но, по всей вброятности, развилась благодаря тюркско-татарскому вліянію. Я заключаю это не столько изъ того, что отдъльныя слова этой номенклатуры, какъ напр. agaj, apaj заимствованы, но больше изъ того, что система обращений сильнее развита въ техъ именно востоя, фин. языкахъ, которые подверглись наибольшему туренкотатарскому вліянію (въ вотяц., черемис. и мордов., но, сколько мит извістно, въ зырян, она не встръчается; то-же явленіе мы находимъ и въ венгер, яз., гдь оно также можеть быть объяснено тюркско-татарскимъ вліяніемъ). Еще одно доказательство въ пользу тюркско-татарскаго происхожденія всей системы заключается въ томъ, что формы обращенія морд, языка, въ полномъ согласіи съ формами тюркс. языковъ, образуются при помощи тюркскаго, такъ сказать звательнаго, окончанія j, и это даже въ тѣхъ случаяхъ, когда само слово не тюркско-татар. происхожденія, напр. avaj, avakaj («Mutter, Mütterchen»), at'aj «alter, дядя но отцу или матери», otsaj «дядя старше отца» («Морд.» стр. 141), alaj «старшій брать», akaj 1) «женщина старше даннаго лица», ščakaj «тетка» 2).

Если, такимъ образомъ, система словъ обращенія обязана своему происхожденію чужому вліянію, въ такомъ случає она не имбетъ и силы доказательства по отношенію къ исторія первобытной жизни финскихъ илеменъ. Но я не могу допустить и того, — какъ это, впрочемъ, явствуетъ изъ предъидущаго, — чтобы номенклатура обращеній даже въ тѣхъ языкахъ, въ которыхъ она возникла изъ національной основы, составляла воспоминаніе о первобытномъ гетеризмѣ, т. е. что она возникла въ тѣ времена, когда люди не умѣли отличать отца отъ другихъ взрослыхъ мужчинъ и пр. Чувство родственной связи весьма сильно развито, напр., у тюркскихъ племенъ, что доказывается ихъ сложной, подраздѣляемой на множество степеней, терминологіей родства. Если эти племена первоначально не умѣли различать степеней родства, вслѣдствіи чего они называли всѣхъ людей

<sup>1)</sup> Слово akaj, черем. aka, вотяц. aky можно считать какъ финскаго (фин. akka «старая женщина»), такъ — что, пожалуй, вѣрнѣе — и тюркскаго происхожденія (у Золотницкаго, въ Корневомъ чувашско-русскомъ словарѣ, стр. 133, рядомъ съ чувашскимъ appa встрѣчается и akka въ смыслѣ «старшая сестра»).

<sup>2)</sup> Paasonen, Mordy. Lautlehre, crp. 102. Bálint, Kazáni tatár nyelvtan, crp. 28.

одного пола и того-же относительнаго возраста однимъ и тѣмъ же имепемъ, но впослѣдствін, постепенно развиваясь, стали раздѣлять степени
родства съ мелочною подробностью, зачѣмъ же имъ, въ такомъ случаѣ,
продолжать смѣшивать родственниковъ и неродственниковъ? Это было бы
совершенно необъяснимо, если бы дѣйствительно было такъ. Мы придемъ
къ гораздо болѣе естественному объясненію, если будемъ смотрѣть на эти
слова обращенія, какъ на формы вѣжливости, употреблявшіяся сначала для
выраженія уваженія п дружбы, но впослѣдствін получившія вполнѣ условный характеръ: такимъ образомъ ихъ можно считать скорѣе продуктомъ
утонченія нравовъ, а никакъ не слѣдами коммунальнаго брака.

Надо, конечно, замѣтить, что выраженія, служащія для передачи родственныхъ отношеній, разъ они не заимствованы изъ языка дітей, нерідко, какъ кажется, произошли изъ словъ, имѣвшихъ значеніе «magnus, grandis» или ивчто подобное, и такимъ образомъ первопачально служили для выраженія уваженія къ старшему <sup>1</sup>). Мыслимо также и то, что слова, выражавшія уваженіе, употреблялись въ тіхь или другихь языкахь при обращеніяхъ безразлично къ родственникамъ или не родственникамъ, и этотъ обычай такъ и сохранился отъ первобытныхъ временъ. Даже и при этомъ предположении дело не имело бы ничего общаго съ гетеризмомъ. По крайней мара относительно номенклатуры тюркских взыковь, намь не нужно искать ея происхождение такъ далеко: развитие ея, несомивнио, шло, въ большинствъ случаевъ, въ томъ направленіи, что выраженія родственныхъ отношеній, каковъ бы ни быль первоначальный ихъ смыслъ, сдёлались выраженіями віжливости. Столь же мало, какъ и эти слова віжливости, имѣетъ дѣло съ гетеризмомъ и то обстоятельство, что въ большинствѣ Финскихъ языковъ иётъ отдёльныхъ словъ для мужа и мужчины, жены и женщины, сына и мальчика, дъвочки и дочери. Когда языкъ (при помощи притяжательныхъ суффиксовъ и личныхъ мѣстоимѣній) можетъ вполнѣ отчетливо оттёнить эти различія, тогда не чувствуется необходимости въ образованій новыхъ словъ, какъ и теперь еще німецкій языкъ обходится съ Мапп, французскій съ femme, а финскій съ роіка (сынъ, мальчикъ).

Я уб'єжденъ, что авторъ не на основаніи лингвистическихъ данныхъ пришелъ къ уб'єжденію о существованіи доисторическаго гетеризма, напротивъ того: принявъ за основаніе, «что коммунальный бракъ составляетъ исходную точку развитія семьи», онъ черезъ такія очки смотр'єлъ на явленія языка. Допуская существованіе коммунальнаго брака, авторъ, конечно, примкнулъ къ впанымъ авторитетамъ соціологія; относительно прим'єненія

<sup>1)</sup> Ср. напр. Фин. isā «отецъ» и iso «большой»; eno «дядя по матери» и enā «много»; äijā «старикъ, дѣдъ» и «большой» = зыр. aj «отецъ», emā, emo «мать» (или, скорѣе, ämmä «старуха, бабушка по отцу») и лопар. æbmoi «grandis».

терминовъ родства, онъ тоже имъть предшественниковъ, строившихъ свои выводы совершенно по тому же методу 1). Вся эта теорія о гетеризм'є или коммунальномъ бракъ, бывшая вначаль лишь гинотезой, по превративнаяся незамътно подъ перомъ многихъ авторовъ — въ томъ числъ и профессора Смирнова — въ совершение доказанную истину, нодверглась въ последнее времи чувствительнымъ нападкамъ, особенно со стороны датчанина Старке<sup>2</sup>) и финляндца Вестермарка<sup>8</sup>). Мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы я началь распространяться на эту широкую тему въ моей рецензія, ціль которой ограничивается лишь разсмотрёшемъ того, какъ отпосится авторъ къ лингвистическимъ фактамъ. Скажу только, что хотя и я считаю методъ соціологовъ и той и другой стороны по большей части весьма несовершеннымъ, въ виду того, что они трактуютъ вообще о всёхъ народахъ, вмёстё взятыхъ, не обращая вниманіе на историческую и географическую связь между ними, тъмъ не менъе я считаю точку зрънія Старке и Вестермарка върнъе, другими словами: я думаю, что бракъ столь же старъ, какъ и само человъчество. Добавлю, что материитетъ или счетъ родства по матери, слъды чего проф. Смирновъ старается найти въ языкъ и обычаяхъ вотяковъ 4), вовсе не нуждается быть объясненнымъ тёмъ, что родителей не знали, или что индивидуальнаго брака не существовало; это часто встръчающееся явленіе можеть быть объяснено гораздо естественные, что уже и сдылано Мэномъ, Старке и Вестермаркомъ.

Мы пришли, такимъ образомъ, къ тому отрицательному результату, что на основаніи лингвистическихъ фактовъ нельзя констатпровать существованіе у финскихъ племенъ доисторическаго гетеризма, который по всей вѣроятности не существовалъ и ни у какого другого народа. Можетъ явиться вопросъ: на сколько вообще возможно по даннымъ языка дѣлать заключенія о первобытныхъ семейныхъ отношеніяхъ финскихъ племенъ.

Прежде всего надо замѣтить, что первоначальная терминологія родства очень измѣнилась, частью при помощи новых за словообразованій (напр.: обращенія, служившія выраженіем за уваженія, пріобрѣли значеніе терминовъ родства, см. выше), частью при помощи заимствованій, которыя въ этой области не рѣдки и вовсе не указывають, чтобы виѣстѣ съ заимствованіемъ и самыя понятія впервые сдѣлались извѣстными (ср., напр., расваніемъ и самыя понятія впервые сдѣлались извѣстными (ср., напр., рас-

<sup>1)</sup> Такъ это сдёлаль въ широкихъ размёрахъ Lewis H. Morgan въ своей книгъ «Systems of consanguinity and affinity of the human family», и его примъру слъдовали многіе авторы.

<sup>2)</sup> C. N. Starcke. Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwickelung. Leipzig 1888.

<sup>3)</sup> Edward Westermark. The history of human mariage. London 1891.

<sup>4)</sup> Это, однако, не стоить внѣ всякихъ сомнѣній, что вотяц. tšuž «дядя по матери» находится въ связи съ зыр. tšužny «geboren werden».

пространеніе во многихь языкахь, при помощи заимствованій, словь папа и мама). Такь, напр., слово atya по венг. значить «отець» = эст. at't', род. надижь ati, но мордов. at'a «старикь», или финс. äijä значить «большой, дядя по отцу или матери — старикь», но соотвѣтств. зыр. вотяц. слово aj означаеть «отець». Къ заимствованнымь словамь относятся, напр.: фин. sisar «сестра», морд. sazor, черем. šužar, вотяц. suzer «младшая сестра», но фин. tytär — мордов. tehter, stir, черем. üdür «дочь», или фин. äiti «мать», которыя, безь сомнѣнія, вытѣснили первоначальныя финскія слова (папр. первоначальное слово для дочери сохранилось въ фин. neiti «virgo», лопар. nicidda, зыр., вотяц. nyl «дѣвочка, дочь», см. Thomsen. Beröringer, стр. 168).

Но, съ другой стороны, встръчаются очень распространенные термины родства, какъ: фин. vävy «зять» = черем. venge, остяц. ven, von, венгер. vo"; фин. miniä сноха = венг. meny «невъста»; фин. kyty «Маппезbruder» = морд. kefta, остяц. kili, фин. setä «дядя по отцу», лопар. čæcce тоже, черем, čüči «avunculus», зыр. tšöž, tšož тоже, Хотя подобные, встрьчающіеся во многихъ отдаленныхъ языкахъ, термины родства и не многочисленны, но уже самое существование хотя наскольких в таких в терминовъ доказываеть больше, нежели отсутствіе многихь. Это присутствіе доказываетъ, что семья и родство существовали уже въ финю-угорскомъ періодъ. Изъ терминовъ, относящихся до общественной жизни, назовемъ фин. огја «рабъ» — мордов. ura «слуга, рабъ», uren «служанка, рабыня»; ? вот. var«Sclave, Diener, Knecht»; эти слова, повидимому, показывають, что уже въ финио-морд, времена различали свободныхъ отъ несвободныхъ членовъ общества. Отъ послѣдняго мордовскаго слова происходять упоминаемыя авторомъ мордов. слова: уре «замужняя женщина», урекс «жизнь замужней женщины», уредев «дружка», уряжь или реж «невѣстка»; связь этихъ словъ $^{1}$ ) со словомъ ur'a «рабъ», достаточно ясно указываетъ, каково было положение замужней женщины.

Весьма важнымъ источникомъ при изученіи древи**ѣйшей исторіи народа** являются заимствованныя слова, которыя свидѣтельствуютъ о соприкосновеніяхъ съ другими народами; эти соприкосновенія могли имѣть мѣсто въ древиѣйшія времена и между народами, которые въ продолженіи тысяче-

<sup>1)</sup> Эти мордов. слова, вопреки мижнію автора, не имкоть ничего общаго съ фин. игоз «самець, мужь, герой» («Морд.» стр. 47). Авторъ джлаетъ разницу между словами уряж и реж «невъстка», между тъмъ это, безъ сомивнія, одно и то-же слово въ полной и сокращенной формъ. Слово иг'vа — «жена, супруга, сноха» (ibd.) относится вовсе не сюда, а имъетъ совствъ другое происхожденіе (см. ниже; весьма въроятно, что смягченное г' произошло подъ вліяніемъ или смѣшеніемъ съ иг'а).

лѣтій жили совершенно отдѣльно другь отъ друга. Ясно, что на основаніи этихъ свидѣтельствъ можно дѣлать выводы о быломъ мѣстожительствѣ народа, о его культурныхъ отношеніяхъ и пр., чего инымъ путемъ указать было бы невозможно.

Изслѣдованія этой области велись часто не методично, безъ достаточнаго знакомства съ различными языками, по существують и такія работы, какъ напр. работы Вилыг. Томсена, которыя могутъ считаться образцовыми относительно метода, эрудиціи и точности.

Можно одобрить автора за то, что онъ собраль заимствованныя съ тюркско-татарскаго культурныя слова и постарался по этимъ даннымъ нарисовать картину культурнаго вліянія тюркско-татарскихъ племенъ на черемисовъ и вотяковъ. Но это вліяніе довольно поздняго происхожденія и не представляетъ вообще для историка того интереса, какъ соприкосновенія съ индо-европейцами, а эти соприкосновенія разобраны авторомъ педостаточно. Если не принимать въ расчетъ тѣ, до сего времени не выясненныя, отношенія между индо-европейцами и финно-угорскими племенами, на которыя указывають такія слова, какъ фин. vesi (vete-) «вода», mesi (mete-) «медъ», то индо-иранцы будутъ первыми индо-европейцами, съ которыми финно-угорскія племена пришли въ соприкосновеніе. Авторъ говоритъ лишь мимоходомъ объ этихъ соприкосновеніяхъ (Перм. стр. 134, 135, 142-144, Мордва 4, 203), не опѣнивъ всей ихъ исторической важности. Правда, что вполнъ удовлетворительная и обстоятельная обработка этихъ соприкосновеній еще не сділана, но уже фактъ, самъ по себі, стоить, казалось бы, большаго вниманія, а разъясненія сділанныя Томсеномъ, Андерсономъ, Кеппеномъ, Томашекомъ и Шрадеромъ 1), могли бы привести автора къ болье правильной оцынкъ этихъ обстоятельствъ. Начало соприкосновеній между финно-уграми и индо-иранцами относится къ тому времени, когда финно-угорскія языки составляли еще одно цёлое или, но меньшей мёрё, были довольно близки другь къ другу въ географическомъ отношеніи. Доказывають это ті индо-пранскія слова, которыя встречаются во всёхъ финско-угорскихъ языкахъ, таковы фин. sata «сто» (первоначально \*sata изъ инд.-ир. cata-), фин. repo, морд. rives, чер. rebež, rövöž, зыр. rutš, ruts', ruś, вот. dźutśu, венг. ravasz «лисица», ср. occeтин. robas, rubas и т. д.; прибавлю еще зыр. verös «мужчина, мужъ», лопарс. vares, род. пад. varras «mas», въ связи съ которыми находятся Фин. oras «verres, verres castratus», морд. urys «verschnittener Eber» ср. санскр. vrsa «taurus, mas in universum». Нѣкоторыя индо-иранскія

<sup>1)</sup> Изслѣдованіе Штакельберга «Ирано-финскія лексикальныя отношенія» вышло только въ 1893 г. Въ послѣдніе годы также венгерскій лингвистъ Мункачи сдѣлалъ нѣсколько относящіяся сюда сопоставленія, хотя его методъ оставляеть желать многого.

слова общи мордв. и финскому языкамъ (каковы petkele «цестъ» = мордв. pet'k'el' — ср. сариколи  $petq\bar{a}l$ ; Фин. vasara «молотокъ», морд. uzyr, uzere«сънра, топоръ», ср. авест. vazra «Keule, Streitaxt»), большинство такихъ словъ встръчаются, однако, въ восточно-финск. яз.: мордов., черемис., вотяц., зырян., вогульскомъ, остяцкомъ и венгерскомъ; нѣкоторыя изъ нихъ, во всякомъ случай, относятся до того времени, когда эти народы находились въ близкомъ между собою общеніи. Перечислить такія слова въ этой рецензін невозможно. Но я считаю необходимымъ обратить особенное вниманіе на то, что индо-пранскія заимствованныя слова указывають, повидидимому, на весьма древнія формы индо-пранскаго языка. Мы, кажется, иміемъ примъры изъ той отдаленной стадіи пранскихъ языковъ, когда конечный s еще сохранился, т. е. мы находимъ здъсь стадію болье древнюю, чъмъ формы языка авесты или древне-персидскаго. Такой примъръ встръчаемъ въ мокша-морд, virgas, срзя-морд, ver'gez «волкъ», зыр. vörkaś «россомаха» ср. санскр. vrka-s, авест. vehrka; также въ сопоставленномъ Паасоненомъ словѣ морд. pavas, paz «богъ, счастье» — санскр. bhaga-s «счастье, прозвище боговъ», др.-перс. baga, авест. baya «богъ». На болъе древнюю, нежели историческія пранскія формы, указывають также ерзя-морд. azoro, мокша-морд. azyr «владътель, хозяннъ», зыр. ozyr, ozer «богатый», вотяц. uzyr тоже, вог. oder, oter «князь, господинъ, чиновникъ», «Heldenfürst, Gott», ср. санскр. asura «nomen dæmonum», ав. ahura, древне-перс. aura 1).

При современномъ состояніи науки трудно опредёлить, изъ какого языка заимствованы слова, о которыхъ идетъ рёчь; можетъ быть это была древнейшая форма иранскаго языка, болье сходная съ древне-индійскимъ, нежели древне-персидскій языкъ, а можетъ быть это былъ и какой инбудь иной индо-иранскій языкъ, прямое продолженіе котораго болье не существуетъ 2). Съ другой стороны, болье новыя, относящіяся сюда слова указываютъ, повидимому, на древне-иранскіе языки, изъ которыхъ произошли современные осетинскій и отчасти намирскіе діалекты (древній аланскій, скноскій, сакскій, массагетскій). Едва-ли нужно говорить, что эти обстоятельства имілють весьма важное значеніе для опредёленія прежняго м'єстожительства финскихъ племенъ. Столь же очевидно, что эти соприкосновенія им'єють большой культурно-историческій интересъ. Не говоря уже о словахъ, выражающихъ обыденныя понятія (каковы

<sup>1)</sup> Морд, и видо-иранск. (но не зыр., вот., вог.) слова сопоставлены Паасоненомъ. Изв. О. А. И. и Э. XI, 199.

<sup>2)</sup> Весьма замѣчательно относительно вокализма фин. слово: orpo, лопар. oarbes, венг. árva (морд. uros, urys) «сирота», куда, повидимому, относится и фин. orpana «Geschwisterkind», лопар. oarbben «сестра», а также и морд. ur'va — «замужняя женщина» (первоначально «не имѣющая родителей»?). Такимъ образомъ это слово указываетъ на какой-то индо-европейскій языкъ съ вокализмомъ о.

морд. mirde «мужъ, супругъ», зыр. mort, вотяц. murt «человѣкъ» — ср. авест. mareta, новоперс. merd «мужъ»; вог. vani «лѣсъ» — ср. санскр. vana; вог. vōt, остяц. vāt, vot «вѣтеръ» — ср. санскр. vāta и т. д.), между относящимися сюда словами встрѣчаются и названія металловъ (папр. золото и желѣзо) и слова изъ области скотоводства (напр.: зыр. öš, вот. oš, вог. uškä «быкъ», ср. авест. uyšan-, санскр. ukšan-), земледѣлія (папр. зыр. amöś, ameś, amödz', amötś, amyś, amydz': a.-bord, a.-piń — «Pflugschar», вотяц. amed'z', amez' тоже — ср. новоперс. āmāj) од, слова отпосящіяся до общественныхъ отношеній (папр. зыр. öksy «князь», вот. eksej «король, царь», ср. авест. уšaya «могучій, господинъ», древне-перс. уšāya сіуа «царь»; обр. также вниманіе на указанныя выше зыр. ozyr, вот. uzyr «богатый») и слова изъ области религіи (см. ниже). Слъдуеть еще упомянуть, что названія морей во многихъ восточно-фин. яз. иранскаго происхожденія.

Однимъ словомъ, эти финско-пранскія соприкосновенія указываютъ на то, что мѣстожительство финновъ, особенно сѣверо-восточныхъ племенъ, было гораздо южнѣе теперешняго мѣстожительства; они указываютъ также на болѣе древнюю, чѣмъ думаетъ авторъ, культуру. Никоимъ образомъ нельзя принять то мнѣніе автора, будто пранское вліяніе на мордву имѣло мѣсто исключительно во время обособленной жизни этого племени; уже тѣ немногіе факты, которые авторъ самъ приводитъ (смотр. Мордва стр. 5, 44, 48), должны были, по моему мнѣнію, разубѣдить его въ этомъ 3).

Столь же смутное представленіе, какъ о финско-пранскихъ отношеніяхъ, имѣетъ авторъ и о соприкосновеніяхъ финновъ съ другими индоевропейскими народами, хотя онъ, что касается послѣднихъ соприкосновеній, — въ сочиненіи Мордва, по крайней мѣрѣ, — пользовался такимъ прекраснымъ путеводителемъ, какъ «Beröringer» Томсена. Напр. авторъ говоритъ («Морд.» стр. 5): «Данныя языка позволяютъ намъ предположить, что сосѣдями Мордвы въ доисторическій періодъ были Германцы, Славяне, Литовцы и какія-то пранскія племена», тоже на стр. 47: «Рядомъ съ продуктами самостоятельнаго творчества [Мордвы], несложная культура представляла уже и заимствованія изъ славянскаго, литовскаго и германскаго источниковъ», на стр. 47: «Культурная зависимость Мордвы отъ Литовцевъ продолжалась . . . нѣкоторое время послѣ отдѣленія отъ Западныхъ Фин-

<sup>1)</sup> Штакельбергъ и Шрадеръ объясняють тождественность нёкоторыхъ изъ встрёчающихся словъ тёмъ, что они заимствованы съ финно-угорскихъ языковъ, особенно съ пермскаго, таковы, напр., названія серебра, стали и мёди. Обратить на это вниманіе стоитъ, но вопросъ этимъ еще не вполнё исчерпывается (напр. вот. andan, зыр. jendon кажутся не-пермскими).

<sup>2)</sup> Сопоставление Вихмана.

<sup>3)</sup> Мордва, стр. 5, авторъ считаетъ слово *uzyr* «топоръ» иранскимъ (по Томашеку); на стр. 44 онъ замъчаетъ, что въ эстонскомъ языкъ имъется соотвътственное слово.

новъ», на стр. 48: «Къ тому-же первому періоду обособленной жизни нужно отнести и тѣ слѣды иранскаго вліянія, которыя констатироваль Томашекъ въ языкѣ Мордвы». Такимъ образомъ, по мнѣнію автора, соприкосновенія мордовцевъ со славянами, германцами, литовцами, иранцами имѣли мѣсто приблизительно одновременно, а столкновеніе съ тюркско-татарскими племенами произошло немного позднѣе (Морд. стр. 48, ср. стр. 203).

Не подлежить никакому сомниню, что балтійскія заимствованія въ мордовскомъ языкт по давности ближе всего подходятъ къ иранскимъ. Это слъдуетъ изъ того (какъ указалъ Томсенъ), что множество балтійскихъ словъ мордовскаго языка встръчается — неръдко въ довольно тождественной форм'в — въ западно-финск. языкахъ, а это показываетъ, что общеніе между финнами и ихъ ближайшими соплеменниками еще не совсвиъ порвалось въ эпоху, когда эти заимствованія были сдёланы. Авторъ совершенно невърно реферируетъ мижије Томсена о томъ, что «Мордва соприкасалась съ литовскими племенами и посла въ течение болбе продолжительнаго времени, чёмъ Суоми» («Морд.» стр. 3), или что «культурная зависимость Мордвы отъ Антовцевъ продолжалась, по мивнію Томсона (sic), на вкоторое время посль отдъленія отъ Западныхъ Финновъ» (ibd. стр. 47). Томсенъ говорить лишь, что въ мордов. языкт встричается несколько словъ литовскаго происхожденія, которыхъ нётъ въ финскомъ языкё, откуда слёдуеть заключить, что между мордов, и балтійск, языками существовала самостоятельная, не зависъвшая отъ финскаго языка связь, иными словами: что дёло нельзя представить такъ, будто всё литовскіе слова перешли въ мордов, языкъ черезъ финскій, но что мордов, языкъ также и цепосредственно (или при посредствъ другого, теперь исчезнувшаго языка, муромскаго?) переняль литовскія слова. Одинь взглядь на работу Томсена уб'єдиль бы автора, что балтійское вліяніе на западно-финск, языки несравненно интенспвиће по объему и продолжительности, чемъ то-же вліяніе на мордовскій языкъ.

Относительно германскаго вліянія, авторъ не обратиль должнаго вниманія на весьма ясно выраженное мивніе Томсена о томъ, «что нельзя съ достов'врностью указать какого-либо вліянія съ германской стороны на другіе финно-угорскіе языки, кром'в западно-финскаго и лопарскаго» («Вегогіпдег», стр. 32). И такіе сл'яды германскаго вліянія до сихъ поръ еще никому не удалось указать 1). Что-же касается славянскаго вліянія, то оно и въ мордовскомъ, п въ другихъ восточно-финскихъ языкахъ происхожденія

<sup>1)</sup> Сдѣланное авторомъ (Перм. стр. 35) сопоставленіе зыр. völ «лошадь» съ готскимъ folo (sic!) не имѣетъ основанія. Это зыр. слово скорѣе можетъ быть сопоставлено съ морд. elde, äldä «Stute», чер. vülö тоже, лопарск. aldoš «kleine Rennthierkuh» (см. выше).

весьма педавняго. Въ восточно-финскихъ языкахъ не встречается такихъ заимствованій съ русскаго, которыя указывали-бы на столь же древнюю форму русской різчи, какъ древигійнія русскія заимствованія въ западнофинскихъ языкахъ. Авторъ, правда, говорить (Морд. стр. 47): «Къ числу такихъ заимствованій относится, между прочимъ, въ области матеріальной культуры названіе рыболовнаго спаряда уда (онда у мордвы и эстовъ)»; если-бы это утверждение, источникъ котораго авторомъ не указанъ, было върно, оно имъло бы важное значение, такъ какъ мы имъли-бы здъсь мордовск. слово, отражающее славянскую форму съ сохранившимся носовымъ гласнымъ. Прежде всего, въ эстонскомъ языкѣ нѣтъ никакого онда, a есть und (род. над. unna, въ ливонс. unda); въ этомъ словъ сочетание un лъйствительно отражаетъ древне-русскій носовый гласный і). Что же касается мордовскаго языка, то на этомъ языкъ уда называется по Видеману uda, ul'ma, а по Альквисту и Регули ul'mä, но онда у нихъ не встричается. Паасонень, совершившій нісколько пойздокь кь мордві съ прино собрать лексикальный матеріаль и котораго я устно спрашиваль, категорически отрицаеть существование подобнаго слова въ мордовскомъ языкв. Здесь, очевидно, педоразуменіе; я позволю себе высказать следующую конъектуру по поводу происхожденія этого слова. Авторъ прочель у Веске («Славяно-финскія культурныя отношенія» стр. 159): «у Миклошича мы встричаемы предполагаемую форму onda.... Ниодно изъ славянскихъ наръчій не сохранило согласнаго и въ этомъ словъ, но въ эстонскомъ и ливонскомъ языктонъ существуетъ, эсты говорять unda удочка, а ливы — uunda». У г. Смирнова ливонскій языкъ изм'єнился въ мордовскій, и предполагаемая славянская форма сдізлалась общею эстонскому и мордовскому языкамъ.

Вообще, какъ кажется, авторъ, не обращая вниманія на то, что говорить, напр., Томсенъ, находился подъ вліяніемъ работы Веске, не обнаруживающей въ авторѣ ея должнаго критическаго отношенія къ историческимъ фактамъ.

Какъ уже замѣчено, авторъ обратилъ большее вниманіе на тюркскотатарское вліяніе на языки черемис. и вотяцкій <sup>2</sup>). Противъ этихъ изслѣдованій автора считаю нужнымъ сдѣлать слѣдующихъ два замѣчанія. Прежде всего я нахожу, что авторъ, — какъ это слѣдуетъ изъ предъидущаго, — на

<sup>1)</sup> Mikkola. Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen, crp. 47, 48.

<sup>2)</sup> Что касается вотяцкаго, авторъ въ сопоставленіяхъ словъ могъ опираться на Мункачи «Votják nyelvtanulmányok» (не «nyelumutatyányok» [читай: «nyelvmutatványok»], какъ онъ приводитъ заглавіе, вслѣдствіе опечатки въ оглавленіи венгерскаго журнала Nyelvtudományi közlemények XVIII).

основаній интенсивности этого вліянія преувеличиль значеніе его въ культурномъ отношеніи. Во вторыхъ, онъ не зам'єтилъ, что существуетъ бол'є древнее вліяніе съ турецко-татарской стороны, — а именно: съ чувашской, вліяніе, которое въ историческомъ отношеніи представляеть значительно болбе интереса, чбмъ татарское вліяніе. Авторъ, правда, сознаетъ, какое важное значение это вліяние иміло-бы, если-бы оно могло быть констатировано («Вот.» стр. 45 и след.), но онъ пришелъ къ тому выводу, что въ вотяцкомъ языкѣ «противъ сотенъ словъ, заимствованныхъ изъ татарскаго, мы можемъ выставить съ небольшимъ десятокъ словъ, заимствованныхъ или изъ чувашскаго или черезъ посредство чуващскаго изъ арабскаго и персидскаго» и что эти заимствованія изъ чувашскаго «были сділаны въ позднѣйшую пору». Дѣлая такой выводъ, авторъ именно ссылается на вышеуказанную работу Мункачи. Последній, однако, обозревая турецко-татарскіе элементы въ вотяцкомъ языкі (Nyelvtanulmányok стр. 149) насчитываеть около 40 заимствованных чувашских словь въ вотяцкомъ языкѣ и указываетъ, что они должны быть древнее, нежели татарскіе, такъ какъ эти слова или устаръвшія, или не существующія болье въ теперешнихъ чувашскихъ діалектахъ. Въ томъ перечисленіи заимствованныхъ съ татарскаго словъ въ вотяцкомъ языкѣ, которое профессоръ Смирновъ приводитъ (вот. стр. 49 и слёд.), есть слова, которыя, судя по фонетическимъ признакамъ, безусловно чуващскаго, а не татарскаго происхожденія; въ многихъ случаяхъ авторъ могъ-бы убъдиться въ этомъ уже изъ работы Мункачи (напр.: относительно словъ kulim, ukso, bultyr, ulmo, ener, которыя никакъ не могутъ быть татарскими; слово ener самъ авторъ раньше стр. 46—назвалъ въ числѣ чувашскихъ). Чувашское вліяніе простирается и на зырянскій языкъ и должно несомпінно приводить насъ къ тому времени, когда нынъшніе пермскіе племена жили ближе другь къ другу, такъ что общение между ними не было еще прервано. Болье обстоятельное изслѣдованіе этого факта, могло-бы, безъ сомнѣнія освѣтить какъ древнюю исторію пермскихъ племенъ, такъ и булгарскій вопросъ; мнѣ остается только пожальть о томъ, что авторъ счель возможнымъ такъ поверхностно разбирать этотъ важный вопросъ.

Довольно странно, что авторъ не разбираетъ тюркско-татарскихъ культурныхъ словъ мордовскаго языка.

Въ этихъ монографіяхъ авторъ ставиль себ'є похвальную цёль опредёлить, по названіямъ м'єстностей и личнымъ именамъ, прежнее м'єстожительство финскихъ племенъ, а также узнать: какіе народы жили прежде на м'єстахъ, пын'є занимаемыхъ финскими племенами. Этимологическій разборъ м'єстныхъ и личныхъ именъ представляетъ много за-

трудненій; относительно приводимыхъ авторомъ мѣстныхъ названій, надо сказать, что многія изъ нихъ, въ этимологическомъ отношеніи, не на столько ясны, чтобы могли служить основаніемъ для тѣхъ или другихъ заключеній о доисторическихъ временахъ. Не вдаваясь въ излишнія нодробности, я, однако, сдѣлаю пѣсколько замѣчаній общаго характера.

Въ монографіи «Вотяки» (стр. 28) авторъ говорить: «первымъ крупнымъ культурно-историческимъ событіемъ въ жизни вотяковъ было соирикосновение съ чудско-болгарской культурой». Вопросъ о томъ, что за илемя была чудь, занимаеть автора въ работахъ «Вотяки» и «Пермяки». Упомянувъ о «неопредѣленности антропологическихъ и археологическихъ данныхъ», авторъ обращается къ третьему фактору въ решени вопроса, именно къ филологическому, т. е. къ темъ вотяцкимъ названіямъ местностей, которыя не поддаются объяснению по даннымъ вотяцкаго языка и въ которыхъ, слёдовательно, мы имёли «слова, уцёлёвшія отъ языка народа, ранве вотяковъ жившаго въ крав». Здвсь авторъ обращаетъ особенное вниманіе на то, что въ вотяцкомъ край есть много названій рікъ съ окончаніемъ на ма, которымъ соотв'єтствують въ нын'єшнемъ Пермскомъ кра названія, съ окончаніемъ ва, напр.: Пож-ма въ Вот. крат, Пож-ва въ Перм. крав, Урма — Урва и т. д. По этому поводу авторъ говорить: «Эти ряды названій, сходныхъ по своимъ опредёляющимъ частямъ, даютъ намъ право заключить, что суффиксы ма и ва, связанные съ одними и тьми-же корнями, должны быть тождественны по значенію» (ва = вода, рѣка, слѣдовательно и ма означаеть то-же самое). Это ведеть автора къ тому выводу, что «народъ, разбросавшій по губерніямъ Костромской, Вологодской, Вятской и Пермской массу рачныхъ названій съ окончаніемъ на ма, говориль языкомь, представлявшимь одно изъ развѣтвленій общирной грушны діалектовь, отъ которыхь въ настоящее время уцёлёли зырянскій, пермяцкій и вотскій», т. е. «что языкъ народа, создавшаго рѣчныя названія съ окончаніемъ на ма, находится въ родства съ нынашнимъ пермяцкимъ нарвчіемъ» (Вот. стр. 34, 39). Что этотъ родственный вотякамъ народъ, который ранбе ихъ жилъ въ этомъ краб, былъ именно чудь, это, по мнбнію автора, доказывается народнымъ преданіемъ. Противъ такого способа доказательства можно возразить, что, прежде всего, следовало-бы доказать, что действительно та и са фонетически соответствують другь другу; извъстно, что во всъхъ финско-угорскихъ языкахъ слова, соотвътствующія зыр. va, начинаются съ v, сл $\xi$ довательно, мы должны предположить, что v, въ начал $^{\pm}$  слова, въ этомъ неизв $^{\pm}$ стномъ язык $^{\pm}$  перешло въ m, а это не есть обыкновенный переходь 1); по вокализму и отпаденію первоначаль-

<sup>1)</sup> Примѣры, приведенные Веске (Слав.-Фин. культурныя отношенія, стр. 11), по моему мнѣнію, ничего не доказывають объ этомъ исчезнувшемъ языкѣ.

наго внутренняго согласнаго (va = фин. vesi, vete-) этотъ древній языкъ, казалось-бы, совершенно подходить къ современному зырянскому языку. Все это не особенно уб'єдительно. Впрочемь, нельзя сказать пав'єрно, что та д'єйствительно означаеть «воду, ріску»; можеть быть это совсімь другой суффиксъ (прилагательный, м'єстный, или тому подобное).

Въ работт «Пермяки» авторъ въ данномъ вопрост стоитъ на итсколько другой точкѣ зрѣнія. Онъ говорить (стр. 78): «окончаніе ва замѣняется въ устахъ русскихъ и, повидимому, даже близкихъ къ Коми Вотяковъ окончаніемъ ма»; въ подкрѣпленіе этого онъ, однако-же, не приводить звуковыхъ законовъ ил русскаго, ил вотяцкаго языковъ. Относительно національности чуди авторъ считаетъ возможнымъ (стр. 114) высказаться «болѣе опредбленио», а именно: народъ, съ которымъ нермскія племена (вотяки и т. д.) пришли прежде всего въ соприкосновеніе, были — сами пермяки (и также угры), т. е. предки ньигршнихъ Пермяковъ и вообще современнаго населенія сіверо-западной части Пермской губерній. Въ подтвержденіе своей мысли авторъ, между прочимъ (Перм., стр. 116—117), указываетъ, что въ предблахъ Пермяцкаго края тѣ мѣстности, гдѣ (или около которыхъ) стояли городища, приписываемыя чуди, носятъ названія, заключающія въ себѣ пермяцкое названіе городища кар. Но, странное дѣло, кар встръчается только въ незначительной части приводимыхъ авторомъ названій м'єстъ («Дой-каръ» «Перм.», стр. 117, кром'є того четыре на стр. 119), въ большинств в названій находимь кор или кыр (также кэр); авторъ принимаеть безь всяких в доказательствы, что кор, кыр, кэр тождественны съ кар, хотя существують три отдёльныя слова kor, kyr, ker, значеніе которыхъ совствить не то, что kar. Если допустить даже, что по русскимъ источникамъ кор соотвътствуеть зырянскому кар, все-же нельзя утверждать, чтобы kar «городъ» и kyr «гора, возвышеніе» были однимъ и тімь-же словомъ. Совершенно неосновательны утвержденія автора, будто такія вполив этимологически ясныя зырянскія (пермяцк.) названія, какъ кыр'-илъ (по Видеману kyr-jyl «Steile, Absturz»), кыръ-ыв-йыръ, кыр-ив-йыръ (дословно «вершина обрыва») имбють ибчто общее съ kar, или что кыръ въ названіи Кошкыръ «можеть обозначать возвышенность и городище».

Очень мало доказываеть и то обстоятельство, что въ статейныхъ книгахъ имъется итсколько пермяцкихъ названій для иткоторыхъ «чудскихъ и вообще старыхъ урочящъ» (какъ: Важгортъ — старое жилище; они называются тамъ-же часто также и по-русски: Старое жилище, Старое дворище и т. д.).

Такимъ образомъ, я нахожу неудовлетворительнымъ тотъ способъ доказательства, которымъ пользуется авторъ, изследуя національность

чуди. Но, что касается самого вопроса, но моему мивнію, не подлежить пикакому сомивнію, что также пермскія племена назывались русскими пришельцами чудые (ср. Перм. стр. 114, 115). Не это само не себ'я говорить очень мало, такъ какъ невозможно доказать, что русскіе называли чудью только пермскія, а не иныя племена. Нельзя отдалять русское чудь оть старославянскаго штоудъ («gigas»), это слово въ свою очередь падо сопоставить съ русскимъ чужой — діал. чудый, старосл. штоужды («alienus»), ср. Шафарикъ Slaw. Alterthümer I, 286, Миклошичъ Et. WB, стр. 357. Представляю на разсмотрѣніе славистовъ высказанное Шафарикомъ предположение о томъ, что название скиново могло быть тождественно со словомъ чудь; во всякомъ случай: я считаю, что этимологическая связь между чудь и чужой доказываеть, что имя чудь въ этнографич. отношеній очень мало поучительно, такъ какъ опо означаетъ собственно «чужіе народы», приблизительно то-же, что теперь подразумівается подъ словомъ «инородцы». Всёмъ извёстно, что чудью называютъ самые различные народы, напр. эсты, воты и венсы назывались и до сего времени называются русскими чудью; нельзя допустить, чтобы русскіе сознавали первоначальную лингвистическую и этнографическую связь этихъ народовъ съ пермскими племенами. Считаю также весьма въроятнымъ, что и часть пранскихъ илеменъ называлась чудью. Такимъ образомъ иттъ никакой необходимости, чтобы въ Пермскомъ край именемъ чуди назывался только одинъ народъ.

Въ работь «Пермяки» (стр. 98—106) авторъ говорить о многочисленныхъ рычныхъ названіяхъ на—ига, которыя встрычаются на сыверы 
Россіи. Исходя изъ того факта, что «на Кольскомъ полуостровы, гды на 
памяти исторіи жили и живуть только западные Финны и Лонари», встрычаются подобныя и даже совершенно тождественныя названія, авторъ говорить: «мы могли-бы предположить, что народъ, оставивній на пространствы между Волгой и Ледовитымъ океаномъ многочисленныя рычныя названія съ окончаніемъ нга, были Лонари» (стр. 103). Съ другой стороны, 
авторъ приводить предположеніе Европеуса, что названія съ суффиксомъ 
нга могли быть «угорскаго» происхожденія. Но, какъ авторъ самъ говорить 
(Перм. стр. 102), «опредылить эту народность можно будеть тогда только, 
когда всы данныя ею названія будуть научно истолкованы при номощи 
живыхъ Финскихъ нарычій». И такъ какъ это до сихъ поръ еще не сдылано 1), 
поэтому та и другая гипотезы должны считаться преждевременными.

<sup>1)</sup> Утвержденіе автора («Перм.» стр. 105), будто не существуєть «ни Лопарскихъ, ни Югорскихъ словарей, достойныхъ этого названія», совершенно несправедливо относительно лопарскаго языка, такъ какъ съ 1887 г. существуєть общирный Lexicon Lapponicum Фриса въ 900 стр. формата in 4°.

Если возможно, что окончаніе нга есть отраженіе первоначальнаго финноугорскаго прилагательнаго суффикса  $\eta^{1}$ ), въ такомъ случав упомянутыя ръчныя названія могли принадлежать любому финско-угорскому племени.

Въ вопросв о народности, которую встретили Коми въ области Вычегды, авторъ, на основаніи историческихъ указаній и названій містностей, приходить къ выводу, что это была Югра. Что касается містныхъ названій, приводимыхъ авторомъ въ подкрапленіе своего мнанія, онъ главнымъ образомъ присоединяется къ Европеусу; необходимо, однако, отмітить, что изслідованія містных названій, произведенныя Европеусомъ, если они и содержатъ кое-что достойнаго вниманія, въ общемъ довольно фантастичны и совсёмъ не соотвётствуютъ требованіямъ современной науки. Авторъ приводитъ слёдующія названія м'єстностей: Вычегда, по Европеусу составлено изъ vyt (трава)<sup>2)</sup> и šaget (рукавъ), толкованье, которое можно считать только догадкой. Далье: название притока Вычегды Воль можеть быть истолковано изъ вогульского уоль фукавъ» 3); если слово уоль «рукавъ», которое я не нашелъ въ доступныхъ мнъ вогульскихъ источникахъ, существуетъ, то тъмъ еще не доказано, что Воль и уоль на самомъ дёлё тождественны. Сверхъ того, «названіе озера Синдоръ послѣдней своей частью обличаетъ несомнѣнно угорское происхожденіе»; Европеусъ дъйствительно это утверждаеть, но надо замътить, что Синдоръ вполнѣ совпадаеть съ двумя зырянскими словами (sin «Auge, Mäsche, kleiner Graben, kleine runde Öffnung» и т. д. dor «Rand, Seite» и т. д.) и что до сихъ поръ не существуетъ доказательствъ «угорскаго происхожденія» 4) этого слова. Въ заключеніе авторъ приводить еще названіе рѣки Егра. Вотъ и все, и это называется «выводами относительно территоріи Югры, сделанными нами на основаніи местных названій».

Что вогулы и остяки жили нѣкогда западнѣе и южнѣе, чѣмъ теперь, объ этомъ, казалось-бы, свидѣтельствуютъ ихъ соприкосновенія съ пранцами <sup>5</sup>). Какъ и въ какую эпоху произошло переселеніе вогуловъ и остяковъ на нынѣшнія мѣста, этого я здѣсь касаться не буду, скажу только, что историческіе источники, освѣщающіе этотъ вопросъ, могли бы быть

<sup>1)</sup> Ср. мою статью въ Festskrift til Vilh Thomsen. Стр. 237 и слёд.

<sup>2)</sup> У Европеуса (Объ угорскомъ народъ стр. 8): *uit* (изъ uigt, uigit) «дугъ». **Ж**урн. Мин. Нар. Просв., іюль мъсяцъ 1868, стр. 63: Вытшагетъ «водяной рукавъ».

<sup>3)</sup> Почему не изъ вог. vol', vuol' «плесо»?

<sup>4)</sup> Европеусъ (Объ угорскомъ народѣ, стр. 12, ср. Suomi II, 7, стр. 18, 19, 41) желаетъ объяснить всѣ названія озеръ, окончаніе которыхъ содержитъ t-r, d-r изъ вог. tor, tur (Альквистъ: tōr, tūr) «озеро».

<sup>5)</sup> Что иранцы (массагеты), съ которыми вогуличи и остяки пришли въ соприкосновеніе, были тѣми народами, «которые заняли склоны Алтая», какъ авторъ, повидимому, думаетъ («Перм.» стр. 143), это — по моему мнѣнію — совершенно не правдоподобное.

предметомъ болке основательнаго изследованія, чемь это сделаль авторь 1). Мимоходомъ замѣтимъ, что авторъ, повидимому по «Untersuchungen» Лерберга говорить («Перм.» стр. 109), что ивкоторые авторы высказывали «догадки относительно былаго пребыванія Югры въ наміченныхъ нами предълахъ», но «ни одинъ, по справедливому замъчанію Лерберга, не обставиль однако своихъ догадокъ доказательствами». Замѣчательно, что авторъ на этомъ мѣстѣ обрываетъ цитату изъ Лерберга, которая, однако, говорить следующее: «Beweise hat keiner dieser Schriftsteller für seine Meinung beygebracht, und es mögte auch wol schwer gewesen seyn sie zu finden; eine sorgfältige Benutzung aller Angaben, welche zur Ausmittelung der Lage jenes Landes dienen, führt zu einem ganz andern Resultate». О томъ, что Лербергъ, послѣ обстоятельнаго изученія вопроса, пришель къ убъжденію, что Югорская земля простиралась между 56° и 67° ствер, широты, отъ Ствернаго Урала къ востоку и т. д., и составляла не малую часть Съверо-Западной Азіи — объ этомъ авторъ умалчиваетъ, хотя онъ и приводить противоположное мибніе профессора Замысловскаго 2).

<sup>1)</sup> Приведу примѣръ: Авторъ («Перм.» стр. 107) говоритъ о нападеніи вогульскаго князя Асыки на Вымъ, во время котораго былъ убитъ епископъ Питиримъ, и на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ заключаетъ, что «вогуличи эти кочевали неподалеку отъ Усть-Выма по Вычегдъ». Этотъ походъ вогуличей, время котораго авторъ точно не опредъляетъ, упоминается въ такъ наз. Арх. Лътописи подъ 6963 = 1455 годомъ (... «приходилъ Вогульскій князь Асыка, да сынъ его Юмшанъ ратью съ Вогуличи на Вычегду, да владыку Питирима Пермскаго убили», и въ Нов. IV лътописи говорится коротко подъ тъмъ-же годомъ: «Владыку Питирима Пермьскаго Вогуличи убили». Пол. Собр. Р. Л. IV, стр. 147). Но Арх. ЛЕт. подъ 6991 = 1483 г. говоритъ о русскомъ походъ противъ Асыки: «князь великій Иванъ Васильевичь посла рать на Асыку на Вогульскаго князя, да и въ Югру на Обь великую ржку». Русское войско, подъ предводительствомъ воеводъ Өедора Курбскаго Чернаго и Ивана Ивановича Салтыка-Травина, столкнулось съ вогуличами «на усть рѣки Пелыни». «На томъ бою», говоритъ лѣтопись, «Вогуличь паде много, а князь Вогульскій Юмшанъ убѣжалъ». Что «усть Пелыни» тождественно съ устьемъ Пелыма, притока Тавды, гдѣ и до сихъ поръ живутъ вогуличи — въ этомъ нътъ никакого сомнънія. Князь Юмшанъ быль, какъ это слъдуетъ изъ приведенной цитаты, сыномъ Асыка. Желая узнать: гдъ жили эти вогуличи, надо, безъ сомнънія, искать это мъстожительство тамъ, гдъ нападали на вогуличей, а не тамъ, гдъ они сами воевали. См. по этому вопросу: Lehrberg, Untersuchungen стр. 25, Соловьевъ, Исторія Россіи, V (изд. второе, стр. 102 и слѣд.), Шишовко, Пермская Лътопись 1, стр. 21, 31 (подъ 1455 и 1483 годами).

<sup>2)</sup> На самомъ дѣлѣ передача («Перм.» стр. 110) мнѣнія Замысловскаго сдѣлана авторомъ не вполнѣ точно. Замысловскій, правда, считаетъ, что названіе Югра, въ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ, относится къ землѣ, лежавшей къ западу отъ Урала (Герберштейнъ, Зап. Ист.-Фил. Фак. Имп. СПБ. Унив. ХІП, стр. 139: «на основании доводовъ и соображеній, приведенныхъ Н. Барсовымъ въ его соч. Очерки русск. истор. географіи, стр. 14, 53—55, мы готовы допустить, что названіе Югра въ нашихъ письменныхъ памятникахъ ХІІ—ХІУ вв. относится къ землѣ, лежавшей нъ западу отъ Урала»). Но о XV в., когда свѣдѣнія объ этихъ краяхъ сдѣлались богаче, онъ говоритъ ясно: «Можетъ быть, этимъ именемъ и продолжали означать область, прилегавшую къ

Противъ сдѣланныхъ авторомъ изслѣдованій черемис. и мордов. названій возражу, вкратцѣ, слѣдующее:

- 1) Очень жаль, что авторъ вообще не указалъ основаній, по которымъ онъ считаетъ данное названіе черемисскимъ или мордовскимъ, и съ какимъ черемисскимъ или мордовскимъ словомъ слѣдуетъ, по его мнѣнію, сопоставить данное названіе.
- 2) Между другими, онъ и названія тюркско-татарскаго происхожденія выдаеть за мордовскія (напр.: «Морд.», стр. 9, Конакъ, Ибрай), точно также онъ считаеть мордовскими такія названія, которыя, по звуковому строенію, никоимъ образомъ не могутъ остаться таковыми, напр., тамъ же, стр. 12: Шахаево, Беговатово, Бебяево и т. д.
- 3) Въ монографіи «Черемисы» (стр. 10, 12) авторъ приходить къ выводу, что черемисы жили «между Окой и Сурой» «на югъ отъ Волги», а въ соч. «Мордва» (стр. 15) онъ дѣлаетъ заключеніе, что мордва «въ древнѣйшій періодъ своей исторіи занимала пространство, заключенное между рѣками Волгой, Окой, Сурой и притоками Мокши»; такимъ образомъ оба народа жили приблизительно на однихъ и техъ же местахъ (Шацкій и Спасскій увзды Тамбовской губернін и Краспослободскій увздъ Пензенской губерній считаются весьма опредёленно: въ соч. «Черемисы», стр. 10, за прежнее мѣстожительство черемисовъ, а въ соч. «Мордва» стр. 15,—за таковое же мъстожительство мордвы). Что на этихъ мъстахъ живутъ или жили мордовцы — это можно считать достов рнымъ; в рно также и то, что многія м'єстныя названія, считаемыя авторомъ («Чер.» стр. 11—12) черемисскими, на самомъ ділізмордовскія (напр.: Ширингуши = «боковой лугъ», Пичиморга = «сосновая вѣтка», Пичингуши = «сосновый лугъ»; н въ нервомъ и последнемъ слове есть окончание род. падежа морд. языка); слова на таг, по меньшей мърф, одинаково могуть считаться мордовскими, какъ и черемисскими: mar по морд. «Hügel».

Необходимо, впрочемъ, отдать автору справедливость въ томъ, что онъ указалъ на финскія названія въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ финны тенерь больше не живуть. По причинѣ недостаточности, присущей изслѣдованіямъ мѣстныхъ названій автора, изъ приведенныхъ имъ можно сдѣлать лишь очень не много удобопринимаемыхъ выводовъ и ни одного такого, который не могъ бы быть сдѣланъ такъ-же хорошо и на основаніи историческихъ свидѣтельствъ. Во всякомъ случаѣ, какъ матеріалъ для буду-

сѣверо-западнымъ склонамъ Урала; но, въ тоже время Югорскою землею несомвѣнно называли область на восточныхъ склонахъ Урала, по системѣ р. Оби» (стр. 138). Такъ какъ пр. Смирновъ говоритъ именно о XV ст. и позднѣйшемъ времени, поэтому нельзя считать миѣніе проф. Замысловскаго очень «близкимъ» къ его собственному мнѣнію.

щихъ изследованій значительное собраніе названій, сделанное авторомъ, им'єтъ научную ценность.

Въ заключение еще одно замѣчание по поводу гипотезъ о прежнемъ мвстожительствв вотяковъ. Авторъ приводить высказанную догадку о томъ, что, можетъ быть, вотяки тождественны или находятся въ близкомъ родстві съ племенемъ Водь (русск. літописей), живущимъ въ западной части нынашней Петерб, губ.; по этому новоду опъ замачаетъ («Вот.» стр. 11): «вопросъ, по справедливому замъчанию г. Островскаго, можетъ быть рёшень только на основаніи сравнительнаго изученія языка, на которомъ говорятъ остатки Води съ вотскимъ. Такого изученія до сихъ поръ не было следано, да для него, кажется, и неть матеріаловь (водскаго словаря)». Вотская грамматика Альквиста съ образцами вотской ръчи и указателемъ словъ существуетъ, однако, съ 1856 года (часть образцовъ, вотскія півсни были опубликованы съ приложеніемъ півмецкаго перевода Шифнеромъ въ Mélanges Russes III, стр. 207—235); общеизвъстно также, что вотскій языкъ есть западно-финскій діалекть, очень близкій къ финскому и эстонскому языкамъ (имя Bodb = Botckomy vad'd'a, фин. vaaja«клинъ», ср. эстон, названіе м'ястности Vaiga, им'яющее то-же значеніе) 1).

Что касается духовной жизни финскихъ племенъ, то въ этомъ отношеніи можно сдёлать, сравнительно, мало выводовъ по даннымъ языка и народной словесности.

Прежде всего, до сихъ поръ составляетъ еще вопросъ, на сколько можно считать богатую финскую народную поэзію наслѣдіемъ того времени, когда финны еще не отдѣлились отъ своихъ ближайшихъ соплеменниковъ. Здѣсь я укажу только на то обстоятельство, что впѣшнія формы финской и нѣкоторой части мордовской поэзін въ томъ видѣ, въ какомъ послѣдняя является въ «Proben der mordvinischen Volkslitteratur» Паасонена, обпаруживаютъ бросающееся въ глаза сходство, что, повидимому, намекаетъ на, отчасти, общее происхожденіе.

Изъ всёхъ финско-угорскихъ миноологическихъ именъ фин. Ilmari (богъ воздуха), вотяц. inmar, зыр. jen (= фин. ilma) самое древнее. Затёмъ слёдуеть — зап.-фин. jumala — богъ, соотвётствующее черем. juma «богъ»; возможно, что сюда-же относятся мордов. jon-, вмёсто \*jom въ словё jondol (изъ \*jontol) «молнія», равнозначущее, повидимому, «божьему огню». Кастренъ считаеть, что это слово первоначально означало «небо», авторъ

<sup>1)</sup> Желательно было-бы, чтобы въ русскомъ языкъ не смъщивали прилагат.: «вотскій» и «вотяцкій».

присоединяется къ этому мивнію. Я признаю, однако, что доказательства въ пользу такого мивнія не достаточно сильны. Приводимыя авторомъ: ютъ-юмалъ = «ночная сторона неба», кечибалъ-юмалъ — «подиневная сторона неба» совствить не относятся къ этому слову; это юмалт = numal, nimäl — «quod infra est» (въ нереводъ Библіи встръчается по словарю Буденца, jud - nimül «septentrio» дословно: «то, что подъ ночью»). По моему правдоподобиће объяснение Буденца, по которому слово јита сопоставляется съ финско-угорскимъ словомъ, обозначающимъ «лобро, счастье» (венг. jó, основа — java — «bonus», java «bonum ejus», javas «magus, divinus vates», вог. jomas «bonus, dexter», остяц. jem). Я считаю, что коренное слово *јита* могло означать «счастье», а примѣненіе этого слова къ наименованію божества, могло зависть отъ индо-иранскаго вліянія. Замѣтимъ, что морд. pavas, paz =санскр. bhaga-s, значитъ вмѣстѣ «счастье» и «богъ» (ср. слав. бого и богатый, которое первоначально или черезъ заимствованіе находится въ связи съ такимъ-же индо-иранскимъ словомъ), и следовательно, по моему мненію, одинаково возможно, какъ то, что морд. pavas, paz заимствовано, такъ и то, что juma (jumala) есть переводъ съ индо-иранскаго языка. Мы уже приводили выше слово индопранск. происхожденія, относящееся до миоологіи: морд. azoro, azyr «господинъ, богъ» (зыр. ozyr, вотяцк. uzyr «богатый»), вог.  $\bar{o}ter$  «богатырь, богъ». Не вдаваясь въ подробности этихъ минологическихъ вопросовъ, которые собственно выходять за пределы моей задачи, я здёсь хотёль обратить лишь вниманіе на эти несомивнию очень важные для финской миоологіи факты, которые до изв'єстной степени могли бы изм'єнить высказанные авторомъ взгляды (ср. Мордва 47, Вот. 207 и др. мс.).

Въ предъидущемъ я уже приводилъ примѣры филологическихъ неточностей автора, и я не хочу растягивать рецензію другими подобными примѣрами. Добавлю лишь, что перѣдко желательно было бы болѣе полное и точное указаніе источниковъ (иногда кажется, будто они цитированы изъ вторыхъ рукъ), а также и чтобы корректура держалась тщательнѣе; особенно досадны для того, кто хочетъ дойти до самыхъ источниковъ, ссылки съ невѣрными цифровыми указаніями.

На этомъ мѣстѣ мой разборъ кончается. Онъ можетъ показаться довольно строгимъ, но я считалъ своимъ долгомъ откровенно высказать свое миѣніе, въ надеждѣ, что авторъ, можетъ быть, извлечетъ изъ этихъ замѣтокъ пользу для своихъ будущихъ работъ.

Я, конечно, думаю, что нельзя согласиться съ основанными на лингвистическихъ фактахъ главивиними результатами изследованій автора, и долженъ сказать, что относительно древнейшей исторіи восточно-финскихъ илеменъ современное языков'єд'єніе приводить частью къ совс'ємъ другимъ выводамъ, а отчасти даетъ возможность д'єлать такія заключенія, которыя совс'ємъ упущены авторомъ изъ виду; но, вм'єст'є съ т'ємъ, я не могу не признать, что д'єлать выводы изъ лингвистическихъ фактовъ можетъ только тотъ, кто самъ въ состояніи обсудить эти факты, другими словами: это можетъ сд'єлать только лингвисть. Въ виду того, что въ данной области не было предшествовавшихъ работъ, готовыми результатами которыхъ не-лингвистъ могъ бы пользоваться для историческихъ ц'єлей, а также и потому, что часть зам'єченныхъ мною у автора недостатковъ встр'єчается даже и въ лингвистическихъ сочиненіяхъ, я считаю, что отъ автора нельзя было большей осторожности и сдержанности въ выводахъ.

Если бы требовалась оцѣнка работь профессора Смирнова съ одной лишь филологической стороны, я, по моему крайнему разумѣнію, не высказался бы въ пользу присужденія ему премій. Но нужно взять въ разсчеть, что лингвистическая сторона не единственная въ его работахъ, и что она естественно должна была оказаться слабе другихъ, такъ какъ авторъ самъ не лингвистъ. Принимая во вниманіе: что за авторомъ и въ филологическомъ отношении числятся изв'єстныя заслуги; что онъ нарисовалъ приблизительно върную картину вотяко-зырянскаго культурнаго состоянія; что онъ даль обзорь тюркско-татарскаго культурнаго вліянія на черемисовъ и вотяковъ; что онъ указаль финскія названія містностей, тамъ гдь финны больше не живуть, собраль матеріаль для будущихъ изследованій въ этой области, и сверхъ того даль библіографическій обзоръ литературі о финских в народахъ, — позволяя себі, вмісті сътімъ, указать на то, что эти четыре монографіи автора, выполненныя при неблагопріятныхъ условіяхъ, вдали отъ научныхъ центровъ Россіи, во всякомъ случав свидътельствують о его способностяхъ и живомъ научномъ интересъ, достойномъ поощренія, — покорнѣйше прошу Имп. Ак. Наукъ благосклонно присудить проф. И. Н. Смирнову меньшую премію графа Уварова за его сочиненія о восточныхъ финнахъ.





## Окончаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ крав въ XIII столвтіи.

Рецензія А. Сапунова.

I.

Край, извѣстный подъ именемъ Прибалтійскаго, или Ливонскаго, никакими естественными границами не отдѣленъ отъ корепныхъ русскихъ земель, — земель полоцкихъ, исковскихъ, новгородскихъ; онъ составляетъ естественное продолженіе той равнины, на которой издревле живутъ русскія племена.

Прибалтійскій край населень двумя различными племенами: Литовскимъ и Финскимъ.

Всю сѣверную и среднюю полосу его обитали народцы Финскаго племени, извѣстные древней Руси вообще подъ именемъ Чуди, а у писателей западныхъ подъ именемъ Эстіевъ (восточныхъ), или Эстовъ. Въ русскихъ лѣтописяхъ сохранились названія нѣкоторыхъ эстопскихъ народцевъ; такъ онѣ упоминаютъ: Чудь-Нерому или Нарову, Чудь-Очелу, Чудь-Ереву, Чудь-Торму, Чудь-Сысолу и пр. Генрихъ Латышъ въ своей Хроникѣ также отличаетъ: Ungannenses, Saccalanenses, Wironienses, Gerwanenses etc.

Въ южной части Прибалтійскаго края жили народцы Литовскаго племени — Летгола (Летты) и Земгола (Семигаллы). Въ древности Чудь, по всей въроятности, простиралась южите Двины, но Латыши постепенно оттъснили ее далте къ съверу и заняли ея земли. При этомъ столкновеніи въ теченіе въковъ образовались новые племенные виды, смітшанные изъ обоихъ семействъ. Къ такому смітшенію нікоторые ученые относять народъ Ливовъ (Либь или Ливь), который занималь нижнее теченіе Двины и морское прибрежье. Далте на занадъ въ приморыт жили Куроны (Корсь), которые также считаются смітшанными изъ Финской и Литовской народности.

Чудь, а также Летты области Толова издревле находились подъ вліяніємъ Новгорода п Пскова; Летты же при-Двинскіе и Ливы — подъ вліяніємъ Полоцка.

Въ началѣ XIII в. въ этомъ краѣ столкнулся міръ германскій съ міромъ славянскимъ. Завязалась борьба, долго тянувшаяся съ перемѣннымъ счастіемъ. «Борьба съ нѣмецкимъ племенемъ какъ-будто завѣщана «была нашимъ сѣвернымъ республикамъ изъ мрака доисторическихъ вре-«менъ на цѣлый рядъ грядущихъ вѣковъ» 1). Наконецъ, въ XVIII в. Ливонскій или Прибалтійскій край сдѣлался тѣмъ, чѣмъ суждено быть этой странѣ ся географическимъ положеніемъ, т. е. пераздѣльной частью Россійской имперіи».

До настоящаго времени въ русской исторической литературѣ нельзя указать ни на одно сочиненіе, въ которомъ бы всесторонне разсматривался вопросъ о первоначальномъ русскомъ владычествѣ въ Прибалтійскомъ краѣ и о первыхъ здѣсь столкновеніяхъ Нѣмцевъ съ Русскими²). Восполнить этотъ пробѣлъ взялся г. Фр. фонъ-Кейсслеръ, давно уже и не безъ успѣха трудящійся падъ разработкою разныхъ сторонъ этого интереснаго и важнаго вопроса.

Къ разсмотрѣнію труда г. Фр. фонъ-Кейсслера «Окончаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ краѣ въ XIII столѣтіи» мы и приступаемъ.

Г. фонъ-Кейсслеръ въ своемъ последнемъ труде приходитъ къ следующимъ тремъ главнейшимъ выводамъ:

І. «Степень зависимости ливскихъ, латышскихъ и эстонскихъ земель отъ Русскихъ была настолько слаба, что напрашивается самъ собою вопросъ: можно-ли вообще говорить о первоначальном русском владычествы?» (стр. 4). Разрѣшая этотъ, имъ же самимъ поставленный вопросъ, авторъ говоритъ: «Изг всего Ливонскаго племени только Ливы, живше по «Двинъ, платили оанъ князьям полоцкимъ» (стр. 9). «Зависимость Толовы «от сосъдних русских князей (псковскихъ и новгородскихъ) ст самаго «начала была оченъ слаба» (стр. 144). «Въ то время, когда Нѣмцы прихо-«дятъ въ соприкосновеніе съ Эстами, т. е. въ первое десятилѣтіе XIII в., «они застали этихъ послъднихъ независимыми» (стр. 165).

<sup>1)</sup> Костомаровъ «Съверно-русскія народоправства», т. І (СПб. 1863 г.), стр. 327

<sup>2)</sup> Почтенный трудъ Е. В. Чешихина «Исторія Ливоніи съ древнѣйшихъ временъ» (Рига, 1884) — нуждается въ серьезномъ пересмотрѣ. Сочиненіе г. Трусмана «Введеніе христіанства въ Лифляндіи» (СПБ., 1884 г.) — касается главнымъ образомъ только одной стороны вопроса — религіозной. Той же стороны вопроса касается и трудъ преосв. Павла, б. епископа Псковскаго, «Кое-что изъ прежнихъ занятій» (Псковъ, 1872). Нѣсколько страницъ посвятили этому вопросу и историки Россіи: Соловьевъ (Исторія Россіи I, 166; II, 377—394; III, 150—152); Костомаровъ (Сѣверно-русскія народоправства I, 332—394); К. Н. Бестужевъ-Рюминъ (Русская Исторія I, 299—304); Д. И. Иловайскій (Исторія Россіи II, ч. 2, стр. 119—150).

II. «Владимирт полоикій отказался (въ 1210 г.) получать дань съ «Лисовъ: вся Лифляндія была предоставлена на волю епископа» (стр. 87). «Во всѣхъ другихъ мѣстахъ господство Инмиреот было вполить признано «Русскими; ет одной только области Толова оно было признано ими не «вполнт» (стр. 114). «Русскіе отказались отт всего, чтмт они когда-либо «(хотя бы временно) непосредственно владили вт эстонскомт крат и ото «всякой дани ст Эстовт». (стр. 218). «Русскіе примирились ст совершившимся «фактомт» (стр. 219), т. е. съ завоеваніемъ края Нѣмцамт».

III. «Относительно характера первоначальнаго русскаго владычества «въ теперешнемъ Прибалгійскомъ край Геприхъ Леттляндскій (которому авторъ вполий дов'єряетъ) согласно ст современными ему русскими источ«никами (?) сообщаетъ слідующее: есть обычай у королей русскихъ, когда 
«покорятъ они какой народъ, не подчинять его въръ Христовой, а 
«только облагать его платежемъ дани и денегъ» (стр. 15 и 81)... «Русскіе 
«не думали даже о томъ, чтобы обезпечить по крайней мъръ свое господ«ство введеніемъ христіанства... Совершенно разрозненныя, такъ сказать, 
«случайныя понытки крестить туземцевъ, вызванныя чисто внішними по«бужденіями въ Толові и Угауніи не иміли далынійшихъ послідствій» 
(стр. 223—224).

Слѣдовательно, во-первыхъ, князьямъ полоцкимъ платили дань только Ливы, жившіе на Двинѣ; отъ князей исковскихъ и повгородскихъ зависѣла одна только область Толова, да и то въ очень слабой степени; наконецъ, Эсты были независимы.

Во-вторыхъ, Владимиръ полоцкій отказался получать дань съ Ливовъ; господство Нѣмцевъ во всѣхъ другихъ мѣстахъ, за исключеніемъ Толовы, было также вполнѣ признано Русскими, которые примирились съ совершившимся фактомъ покоренія Ливонскаго края Нѣмцами.

Въ-третьихъ, Русскіе не думали даже о томъ, чтобы обезпечить свое господство по крайней мѣрѣ введеніемъ здѣсь христіанства.

**Ни съ однимъ изъ этихъ по**ложеній автора безусловно нельзя согла**ситься**:

Посмотримъ, что говорять источники.

Въ «Reimchronik» говорится:

«Selhen, liven, letten lant «Waren in der rusen hant «Vor der bruder ziten komen: «Der gewalt wart in benomen» <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Scriptores rerum Livonicarum I, р. 533 v. 645—648. (Земля Зеловъ, Ливовъ, Леттовъ находилась въ рукахъ Русскихъ до прихода братьевъ (Меченосцевъ): у нихъ (Русскихъ) была отнята вдасть надъ этими землями).

Bu «Chronicon Equestris Ordinis Teutonici» 1): «Dese Meister (Vinne) was seer wys van opset ende van rade ende stout van moede. Dese in desen tyden soe stout der Oselen lant, Lieflant ende der Lettenlant al onder den Ruysschen, sonder dat die Kersten in gewonnen hadden. Dese Meister Vinne street vele striden, hy versloech der Ruysschen Conink, ende sloech hem menigen man off, op enen tyt over DC man van den Ruyschen, ende wan ene borch, ende hiet Gerseke, ende verdreeff dair omtrent wyff ende kynt, ende hy wan oick Kokenhusen den heyden off».

Въ «Eymundar Saga» <sup>2</sup>): «Burizlavus (Burizlafr = Святополкъ) Kaenugardum (Кієвь-городъ) tenet, quae totius Gardorum imperii pars optima est, Jarizlavus (Jarizlafr = Ярославъ) Holmgardum '(Новгородъ), tertius (Vartilaus — Vartilaf — Брячиславъ) Palteskiam cum omnibus adjacentibus provinciis... Pax, arbitrio reginae constituenda, nomine regis Vartilavi proponitur. Ea regi Jarizlavo primariam regni Gardorum partem, nempe Holmgardum, decrevit: Vartilavo partem regni, huic bonitate proximam, nempe Kaenugardum cum tributis et vectigalibus, quae pars duplo major erat, quam ea, quam ante habuerat; Palteskiam vero et provincias adjacentes

<sup>1)</sup> Antonii Matthaei veteris aevi Analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa... Надае-Comitum, MDCCXXXVIII, t. quintus, § CXXXVII. То же по ивсколькимъ спискамъ напечатано въ «Auszug aus der Chronik des Ordens... (Riga, 1857) pp. 13—14: «Diese Meyster (Vynne) was sehr wyss van vpsaeth, vnd van Rhade, vnd In diesen tyden stundt der Oseler Landt, Lyfflandt, vnd der Letten Landt, alle vnder dem Russenn, Sonder dath die Chrystenn Ingewonnen hadden. Desse Meyster Vynne streyth vele stryden, vnd verschloch der Russen Köningck, und schlogh mennigen aff, up eyne tydt auer Sesshundert Mann van den Russenn, vnd wan eyn Borch geheyten Gerseke, vnd verderff darumb trent wyff vnnd Kyndt. He wann ock Kakenhusen den Heyden aff». (Этотъ мейстеръ (Винне) былъ очень уменъ, разсудителенъ и твердъ. А въ то время состояла Озельская (Зеловъ?) земля, Ливская земля и Латышская земля вся подъ властью Русскихъ, кромѣ той, что завоевали христіане. Этотъ мейстеръ Винне много воеваль. Онъ разбилъ русскаго царя и убилъ у него много людей, — за одинъ разъ слишкомъ 600 Русскихъ; взялъ крѣпость, которая называлась Герцеке, гдѣ онъ погубилъ женъ и дѣтей, и отнялъ также Кокенгузенъ у язычниковъ).

<sup>2)</sup> Antiquités Russes II, 178-179; 209-211. — Сенковскій («Библіотека для Чтенія» 1834, т. II) полагаетъ, что подъ «provincias adjacentes» разумъется Ливонія, и что Эймундъ получилъ не Полоцкъ, а именно эту область. Bonnel (Russisch-Liwländische Chronografie p. 2, Comm. 16) подъ 980 годомъ замѣчаетъ, что Ливы и Летты, въроятно, были уже подвластны кн. Рогволоду Полоцкому, и что къ тому времени могли уже существовать по Двин'т укръпленія Герцике, Куконосъ и Ашераденъ. (Im Jahre 980 kehrte er mit deren Hülfe nach Nowgorod zurück, besiegte Jaropolks Bundesgenossen, den Fürsten Rogwolod von Polozk, welchem wahrscheinlich die Liwen und Letten unterworfen waren, nahm dessen Tochter Rogned' zur Gemahlinn und gewann durch die Ermordung Jaropolks die Alleinherrschaft in Russland. Zu derselben Zeit mag es schon die festen Oerter Gercike, Kokenhusen und Ascheraden an der Düna gegeben haben». (Chronogr. 2). — «Zu Ssw'atoslaws Zeit aber konnte er (Rogwolod) gewiss noch nicht eine selbständige Herrschaft in Polozk gründen, obgleich es ihm, wer er unter des Grossfürsten Oberhoheit von Anfang an Statthalter von Polozk war und sich stets auf dem Dünawege die Verbindung mit Skandinavien offen hielt, bald gelingen musste, sich die an der Düna wohnenden Letten, Liwen und Selonen zu unterwerfen, d. h. zu Tribut und Heeresfolge zu zwingen» (Comment. 16).

Eymundo regi, qui ibi rex esset, omnesque praediorum mercedes, ei regno proprias, integras haberet, decrevit: nolumus enin (inquit) eum ab regno Gardorum ablegari; si rex Eymundus heredes reliquerit, hi hanc regni partem eo mortuo haereditate accipiant; sin vero moriens nullum reliquerit filium, ad fratres ea pars redeat...»

Snorre Sturlusons 1) пишеть: «Sigurdus Erici filius nomine Valdemari regis Holmgardiae legatus missus est in Eistlandiam ut regia colligeret tributa per universam regionem illam».

Въ письмѣ Clementis pp. III de solo Episcopatu Ykeskolensi²): «Clemens episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri, Bremensi archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem. Fratres et coëpiscopos nostros speciali tenemur caritate diligere, et iustis eorum postulationibus favorem apostolicum benignius impertiri. Ea propter, venerabilis in Christo frater, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et Yxcolanensem episcopatum, quem tu et clerus tuae curae commissus, per ministerium Meinardi sacerdotis, religiosi et discreti viri, in Ruthenia sancti spiritus gratia donante acquisivisse dicuntur (dicimini)... Datum Romae, Kal. Octobris, pontif. nostri anno primo» (1188).

Jo. Messenius въ своей Chron. Episcoporum Lincopensium³), на основани, конечно, какого-либо древняго источника, говорить: «Carolus, serenissimi Ducis Birgeri Jerl germanus, et justitiae patronus singularis, approbatione eiusdem Pontificis Ausonii (Honorii PP. III) tempore Johannis primi, Suecorum clementissimi Regis, pedum nactus Lincopense, deinde, sociis nonnullis aliis praesulibus, cum patruo suo, Duce Carolo, in Russiam (in Estoniam dicendum fuerat) [Dass unter diesem Namen auch sonst Estland mitbegriffen wurde, bemerkt Gr. Ind. III s. v. zu Silv. docum. № V. b. Vgl. Arndt zu VII, 7]. Christianae religionis propagandae gratia perrexit, ubi a furiosa Ruthenorum (Estonum) gente in Recalom (Rotalia) anno 1220 caesus, gloriose occubuit» ⁴).

<sup>1)</sup> Heims Kringla eller Snorre Sturlusons Nordlänske Konunga Sagor, sive Historiae regum septentrionalium a Snorrone Sturlusone... illustravit Johan Peringskiöld. Stockholmiae, MDCXCVII, pars VI, с. 6. — Heimskringla Snorro Sturlason (Antiquités Russes I, 276): Sigur-«dus Eriki filius, legatione Valdimaris Holmgardiae regis fungens, in Estoniam, simul ut tri-«buta, regi hac in terra dibita, exigeret». — Соловьевъ (I, 166) говорить: «Извъстіе (саги) объ эстонской дани, какъ нисколько не противоръчащее обстоятельствамъ, можетъ быть принято; но нельзя ръшить, когда русскіе изъ Новгорода впервые наложили эту дань, при Владимиръ-ли, т. е. при Добрынъ, или прежде?»

<sup>2)</sup> Bunge Urkund. I, № X. — Origines Livoniae (Silva documentorum), p. 334—335.

<sup>3)</sup> За неимѣніемъ подъ руками *Хроники* Мессенія, цитую по «Origines Livoniae», v. A. Hansen, p. 250, k.

<sup>4)</sup> Весьма интересно, что на картъ 1459 г., сост. «fra Mauro», — въ Лифляндіи (pr. Liflant) помъщено надъ г. Revele такое замъчаніе: «это портъ Pocciu (questo è el porto de Rossia»). Матеріалы для историко-геогр. атласа Россіи, изд. Археогр. Комис. СПБ. 1871.

Coxpанился слѣдующій любопытный документь 1209 г.: «Albertus, dei gratia Rigensis episcopus... Significamus universis.. qualiter larga dei misericordia... Wiscewolodo regem de Gerzike nobis fecit subjugari. Quippe Rigam veniens... urbem Gerzika hereditario jure sibi pertinentem... ecclesiae beatae dei genitricis et virginis Mariae... contradidit; eos vero qui sibi tributarii fidem ab nobis susceperant liberos cum tributo et terra ipsorum nobis resignavit, scilicet urbem Autinam, et (Z?) Cessowe et alias ad fidem conversas deinde praestito nobis hominio et fidei sacramento, praedictam urbem G... a manu nostra.. in beneficio recepit... Acta sunt haec anno dominicae incarnationis 1209»¹).

Въ Хроникъ Генриха Латыша находить слъдующія извъстія: «Accepta itaque licentia praefatus sacerdos a rege Woldemaro de Plosceke, cui Livones adhuc pagani tributa solvebant, simul et ab eo muneribus receptis, audacter divmum opus aggreditur, Livonibus praedicando, et ecclesiam Dei in villa Ykekskola construendo (I, 3; conf VII, 7; X, 12).

«Facta est pax perpetua inter Regem et Rigenses, ita tamen, ut Livones debitum tributum regi persolvant annuatim, vel episcopus pro eis (XIV, 9. a. 1210).

«Rex interim de Plosceke mittens vocavit episcopum, diem praefigens et locum, ut ad praesentiam ipsius apud Gercike, de Livonibus quondam sibi tributariis responsurus veniat...²) ut a Livonum baptismate cessaret, rogavit (episcopum), affirmans, in sua potestate esse, servos suos, Livones vel baptizare, vel non baptizatos relinquere... tandem rex... Livoniam totam domino episcopo ... reliquit. (XVI, 2; a. 1212).

«Miserunt et Rutheni de Novogardia et Plescowe nuncios in Rigam petentes ea quae pacis sunt. Et receperunt eos Rigenses, facientes pacem cum eis et tributum, quod semper habuerunt in Tholowa, eis restituentes (XXVIII, 9. a. 1224)...

Перехожу къ извъстіямъ русскихъ льтописей.

Въ Лаврентьевской лътописи: «А се суть инии языцы, иже дань дають Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Моръдва, Пермь, Печера, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Норова (Нерома), Либь (Ливь) 3).

<sup>1)</sup> Bunge Urk. I, № XV. Reg. 20. Cnf. Bonnel, Chronogr. 24; Comment. S. 52, 53 u. Nachträge.

<sup>2)</sup> Arnoldi Lubecensis Chron. Slavorum, l. VII c. IX, § 10 (Scriptores rerum Livonicarum (Silva documentorum) I, p. 321); Conf. Origines Livoniae sacrae et civilis. Riga 1857, p. 321): «Verum inter haec prospera non defuerunt adversa. Siquidem Rex Russiae de Plosceke de ipsis Livonibus quandoque tributum colligere consueverat: quod ei Episcopus negabat. Unde saepius graves insultus ipsi terra et civitati saepe dictae (Rigae) faciebat. Sed Deus adjutor in opportunitatibus suos semper protegebat».

<sup>3)</sup> Dionysii Fabricii (Script. rer. Liv. II, 443): «In ostio Dunae, ad litus libicum, ubi Libi rel Livi... incolebant.

Въ Лътописцъ Перенславля-Суздальскаго<sup>1</sup>) о томъ же говорится еще выразительнѣе (стр. 2): «А се данніци, дають Руси дань: Чюдъ, Меря, Весь, Моурома, Черемиса, Мордва, Пермь, Печера, Имь, Литва, испръва ископніи данници и конокрумци, Зимгола, Корсь, Нерома, сирсы Жемоить, Либь<sup>2</sup>).

Въ Лаврентьевской лътописи: «Въ лѣто 6390 (= 882) поиде Олегъ, поимъ воя многи, Варяги, Чюдь, Словѣни, Мерю, Весь, Кривичи, и приде къ Смоленьску».

Въ Лавр. льтоп. «В лъто 6415 (907) иде Олегъ на Грекы... поя же множество Варягъ, и Словенъ, и Чюдь, и Кривичи».

Въ Лавр. л. «В лѣто 6488 (980)... Володимеръ собра вои многи, Варяги и Словѣни, Чюдъ и Кривичи, и поиде на Рогъволода».

Въ Лавр. л. «И рече Володимеръ: «Се не добро, еже мало городовъ около Киева». И нача ставити городы по Десић, и по Востри, и по Трубежеви, и по Сулћ, и по Стугић, и поча нарубати мужћ лучышић отъ Словень и отъ Кривичь, и отъ Чюди, и отъ Вятичь, и отъ сихъ насели грады».

Въ *Исковской 1-й литописи:* «Въ лѣто 6538 (1030). Ходилъ Ярославъ Володимеричь изъ Новагорода на *Чюдъ*, и побѣди ѝ, и постави градз *Юръевъ въ свое имя»*. (Ср. Лавр. л. 6538 г.).

Въ *Псков.* 1-й л.: «Въ лѣто 6568 (1060) ходи Изяславъ Ярославичъ на *Ссолы* 8), и дань заповида даяти 2000 гривенъ; они же поручшеся, изгнаша данники. На весну же пришедъ повоеваше о Юрьевѣ, и градъ и хоромы пожгоша, и много зла сотворше и до Пскова доидоше воююще; идоша противу имъ Псковичи и Новгородцы на сѣчю, и паде Руси 1000, а Ссолъ безъ числа...»

Я не стану далѣе подробно перечислять безконечные походы 4) русскихъ князей въ Прибалтійскій край, отмѣчу лишь нѣкоторые.

Въ Новгородской 1-й лит. «Въ лъто 6624 (1116) иде Мьстиславъ на Чюдь съ Новгородьци, и възя Меденэжю Голову (Одение), на 40 святыхъ».

<sup>1)</sup> Сост. въ нач. XIII в. (между 1214—1219 г.) Изд. К. М. Оболенскаго. Москва 1851 г.

<sup>2)</sup> Bonnel, Comment 25.— «Сиречь Жемоить», очевидно относится не къ Неромъ, а къ Зимголъ; въроятно, это описка переписчика.

<sup>3) «</sup>Загадочное наименованіе «Ссолы» до сихъ поръ еще не разъяснено вполнѣ. Одни разумѣютъ подъ ними Сакаланъ, другіе Эзельцевъ (см. Suomi 1848 р. 20). Мы, говоритъ Трусманъ, склоняемся ко второму мнѣнію». (Трусманъ — Введеніе христіанства въ Лифляндіи, стр. 167).

<sup>4) 6619 (1111)</sup> Новг. 1-я лѣт., 6621 (1113) Новг. 1-я и Псков. 1-я лѣт., 6624 (1116) Новгородская 1-я и 4-я лѣт., 6638 (1130) Новгор. 1-я лѣт., 6639 (1131) Новгор. 1-я лѣт., 6687 (1179) Новгород. 1-я лѣт., 6720 (1212) Лаврент. лѣтоп., 6724 (1216) Псков. 1-я лѣт., 6725 (1217) Новг. 1-я лѣт., 6727 (1219) Новг. 1-я лѣт., 6730 (1222) Новгор. 1-я лѣт., 6731 (1223) Новгор. 1-я и Псков. 1-я лѣтоп...

Въ Лавр. л. «В лъто 6638 (1130) посла Мстиславъ сыны своя, Всеволода, и Изяслава и Ростислава, с дружиною ихъ на Чюов, и взяща и и дань на нь възложища».

Въ Нові. 4-й л. «Въ лѣто 6641 (1133 г.). Иде съ Новгородци Всеволодъ на Чюдь, и взя градъ Юрьевъ, февраля 9».

Въ Ипатьевской льтописи: «Въ лѣто 6688 (1180). И придоша Полотьскій князи въ срѣтеніе, помогающе Святославу: Василковича, Брячьславъ изъ Витебьска, братъ его Всеславъ съ Полочаны, съ ними же бяхуть и Либь и Литва».

Въ Новгород. 1-й лит. «Въ лѣто 6699 (1191). И бысть на зиму и иде князь Ярославъ съ Новгородьци и съ Пльсковици и съ оболостью своею на Чюдь, и възя городъ Гюргевъ, и пожьгоша землю ихъ, и полона безъ числа приведоша, а сами придоша здорови въ Новъгородъ».

Въ Новгородской 1-й лът. «Въ лѣто 6700 (1192). Иде князь Ярославъ Пльскову, на Петровъ день, и Новъгородии въ малѣ, а самъ сѣде на Пльсковѣ, а дворъ свой пославъ съ Пльсковици воевать; и шьдъше възяша городъ Медвижю Голову, и пожьгоша, и придоша здорови».

Въ Новгородской 1-й мьтоп. «Въ лѣто 6720 (1212). Ходи Мьстиславъ на Чюбь, рекомую Търму съ Новгородьци 1), и много полониша, скота безъ числа приведоша. Потомъ же, на зиму, иде ки. Мьстиславъ съ Новгородьци на Чудьскый городъ, рекомый Медвѣжю голову, села ихъ потрати, и при-идоша подъ городъ, и поклонишася Чюдь князю, и дань на нихъ възя, и придоша вси здорови».

Въ Лаврентьев. лътописи: «Въ лѣто 6722 (1214). Иде князь Мьстиславъ с Новгородци на Чудъ на Нереву к морю, села ихъ пожже, а самѣхъ побиша, и сташа подъ градомъ Воробінномъ; и Чюдь добиша челомъ князю Мьстиславу, и данъ на ніхъ взя, и бяше ту князь Пьсковскый Всеволодъ Борисовичъ и Торопечьскый кн. Давыдъ, и приидоша вси здрави».

Въ Новгородской 1-й лът. «Въ лѣто 6722 (1214), мѣсяца февраля въ 1 день, въ недѣлю сыропустную... иде князь Мьстиславъ съ Новгородци на Чюдь на Ереву, сквозѣ землю Чюдскую къ морю, села ихъ потрати и осѣкы ихъ възьма; и ста съ Новгородци подъ городомъ Воробиномъ, и Чюдь поклонишася ему, Мьстиславъ же князъ възя на нихъ данъ, и да Новгородьцемъ двѣ чясти дани, а третью чясть дворяномъ. Бяше же ту и Пльсковъскый князь Всеволодъ Борисовиць съ Пльсковици, и Торопьцькый князь Давыдъ Володимирь братъ. И придоша здрави вси съ множьствомъ полона». (Ср. Псков. 1 лѣт.).

<sup>1)</sup> Ср. Исков. 1 лът. «съ Новгородци и Плесковичи».

Такимъ образомъ, источники говорять следующее: въ «Reimchronik» говорится, что страна «Селонов», Леттов и Ливов» находилась вз рукаху Русскихх; неизвъстный авторъ «Chronicon Equestris Ordinis Teutonici» пишеть, что «ося земля Озельская (Селоновъ?), Ливская и Латышская» состояла подъ властью Русскихь; Snorre-Sturlusons заявляеть, что вся Эстляндія платила дань Владимиру Святославичу; Messenius Эстонію причисляеть къ Pocciu: у Генриха Латыша находимъ извъстіе, что Мейнгардть, прежде чьмъ приступить къ проповеди Ливамъ, испросиль на это разрешение у полоцкаго князя Владимира, которому Ливы (не говорить: нѣкоторые) платили дань, что потомъ дань эту платил за них епископ Альберт, которому Владимиръ предоставиль «всю Ливонію», что въ 1223 году жители Дерпта дали князю Вячко дань ст окрестных земель, и что, въ 1224 году, Рижане заплатили Русскими дань, которую они (т. е. Русскіе) всегда импли ва Толовь; папа Климентъ III, въ 1188 году, говоритъ прямо, что епископство икскольское (Икскюль — въ 30 верстахъ отъ Риги) находится вт Россіи; наконецъ, въ документ 1209 года говорится, что города Autine и Cessowe зависњии отъ удъльнаго князя герцикскаго Всеволода.

Въ русскихъ лѣтописяхъ: въ Лаврентьевской лѣтописи говорится, что «Чюдь, Литва, Зимиюла, Корсь, Норова, Либь (Ливь) дают дань Руси»; Переяславско-Суздальская лѣтопись добавляетъ: «и спръва исконніи данници Зимюла, Корсь, Нерома, Жемоить, Либь»; въ 1030 году Ярославт Владимировичъ побыдилъ Чудь и основалъ городъ Порьевъ; въ 1130 г. князь Всеволодъ Мстиславичъ съ Новгородцами пошелъ на «Чюдь и взяша û, и дань на нь возложища»; въ 1212 г. кн. Мстиславъ идетъ на городъ Медвъжью Голову (Оденпе), и «поклонищася Чюдь князю, и дань на нихъ взя»; въ 1214 г. кн. Мстиславъ идетъ на Чудь-Нереву подъ городъ Воробіннъ (Варболе) «и Чюдь добища челомъ князю Мстиславу, и дань на нихъ взя...»

Всѣ русскіе историки признають, что народы, жившіе въ Прибалтійскомъ краѣ, находились въ бо́льшей или меньшей зависимости отъ князей русскихъ.

Сенковскій, на основаніи «Eymundar Saga», полагаль, что Ливонія уже во времена князей Ярослава и Брячислава зависёла отъ князей полоцкихъ. Боннель идеть еще дальше: онъ находить вёроятнымъ, что Ливы, Селоны и Летты были уже подвластны князю Рогволоду полоцкому.

Соловьевь не находить возможнымь отвергать извѣстіе Snorre-Sturlusons, что «Эсты платили дань Новгороду уже при Владимирь, а можеть быть и раньше».

К. Н. Бестужевъ-Рюминъ приходить къ заключенію, что въ половинѣ XI в. «установилась зависимость (теперь трудно сказать какого

рода) съверных окруновъ (Пряб. края) от Новгорода и болъе южных от Полоика».

Костомаровъ пишетъ: «Часть чудских народовъ была уже подвластна Новгороду: Летигола по Доинъ признавала господство Полоцка».

Д. И. Иловайскій: — «Еще при Владимирт Великом» Русь уже собирала дань вт той сторонь (Чуди). На страну Ливи русское вліяніе простиралось боль, чьмъ на Эстонію, благодаря водному пути по Западной Лвинь».

Что касается нѣмецкихъ историковъ Прибалтійскаго края, то, вообще говоря, только въ послѣднее время замѣчается тенденція ихъ ослаблять какъ въ объемѣ, такъ и въ степени первоначальное вліяніе Русскихъ въ Прибалтійскомъ краѣ...

Наконецъ, у самого автора можно указать мѣста, гдѣ онъ противорѣчить своему же первому выводу, а именно:

«Ливы изъ земли Торейда (на сѣв. отъ области двинскихъ Ливовъ), по требованію Владимира, приняли участіє вт осадь (стр. 40)». Слѣдовательно, Торейда зависѣла отъ Владимира. Далѣе.

«Аутине въ 1209 году перешло от князя Герцике во владение епископа» (стр. 125).

«Миръ при Оденпе (въ 1217 г.), который заключаль въ себъ отречение (Нъмцевъ) от Угадина, опъ (Альбертъ) ръшился утвердить и отправилъ съ этою цълю пословъ въ Новгородъ. Но Русскіе не пошли на миръ и, не смотря на всѣ просьбы, не выдали брата епископа, но намъревались сообща съ Эстами продолжать борьбу до самаго уничтоженія нъмецкой колоніи» (стр. 188—189).

«Области Сакала и Угаунія были снова потеряны Нёмцами: къ началу 1223 г. во всей Эстляндіи оставалось одно укрппленное мисто, датское укрппленіе Ревель, одиноко стоявшее на спверт... Эсты призвали на помощь Русскихъ изъ Пскова и Новгорода» (стр. 200).

«Угаунія была закрпплена за Русскими въ 1223 году» (стр. 208).

«Осенью 1223 года Новгородцы послали туда (въ Эстляндію) бывшаго куконосскаго князя Вячко, дали ему денегъ и двѣ сотни людей и поручили ему княжить надъ Дерптомъ и надъ другими мъстностями, которыя ему возможно будетъ подчинить своей власти. Въ Юрьевѣ его приняли охотно» (стр. 209).

Итакъ, по словамъ самого же г. Кейсслера, *Торейда* — область, лежавшая на сѣверъ отъ земли двинскихъ Ливовъ, — зависъла от князя

<sup>1)</sup> Hausmann: «Die Russen wollten die Deutschen, diesen fremden Körper, aus ihrem Gesichtskresbannen, weil er sie in ihrem Berechnungen auf Livland störte, und sie seine gewalt führteten, sobald er auch die Esten unterworfen...»

полоцкаю; городъ Аутине, лежавшій еще далѣе на сѣв.-востокъ, зависьлъ от удъльнаго князя герцикскаго; Угаунія въ 1223 году была закрыплена за Русскими. Прибавлю, что по словать Гіэрна, — Имера также находилась въ зависимости от Пековичей 1).

Такимъ образомъ, первое положеніе автора не можетъ быть принято. Что касается вопроса: насколько «слаба была зависимость ливскихъ, латышскихъ и эстонскихъ земель отъ Русскихъ», то можно сказать только, что понятіе о «слабости» — понятіе относительное. Если сравнивать зависимость мѣстныхъ племенъ отъ Русскихъ, —зависимость, не сопровождавщуюся истребленіемъ и обнищаніемъ туземныхъ племенъ, — съ зависимостью ихъ отъ Нѣмцевъ, совершенно ихъ поработившихъ, а отчасти и истребившихъ 2), то, конечно, зависимость отъ Русскихъ слѣдуетъ признать слабою. Тѣмъ не менѣе зависимость эта, въ то время, была для всѣхъ очевидна и не возбуждала никакихъ сомнѣній. Надѣюсь, авторъ не заподозритъ папу Климента III ни въ пристрастіи къ Русскимъ, ни въ томъ, что онъ пользовался въ данномъ случаѣ невѣрными свѣдѣніями, а между тѣмъ этотъ папа говоритъ прямо, что еписконство Икскюльское находится «іп

## II.

Ruthenia».

Перехожу ко *второму выводу* автора, т. е. что Русскіе сами отказались отъ всего, чёмъ когда-либо владёли въ Прибалтійскомъ краё.

Прежде всего мы разсмотримъ этотъ вопросъ по отношенію къ Полоцку и зависѣвшихъ отъ него князей Герцике и Куконоса.

Генрихъ Латышъ пишетъ: «Tandem (въ 1212 г.) Rex (Владимиръ), Dei fortassis edoctus instinctu, Lironiam totam domino episcopo sine tributo salvam et liberam reliquit, ut pax inter eos perpetuo firmaretur, tam contra Letthones, quam contra alios paganos, et ut via mercatoribus in Duna semper aperta praestaretur».

«Фактъ самъ по себѣ почти невѣроятный и темный, безъ подробностей, которыя отъ насъ укрылись», говоритъ Костомаровъ в. Дѣй-

<sup>1)</sup> Th. Hiärn's Ehst-Lyf-und Lettländische Geschichte (Monum. Livoniae antiquae I, р. 79).

2) У Генриха Латыша читаемъ: «Et non cessaverunt Letthi neque requiem dabant Estonibus in Ungannia. Sed nec ipsi requiem cupiebant habere, donec eadem aestate novem diversis expeditionibus et exercitibus terram ipsam Estensium in Ungannia devastantes desolatam et desertam ponerent, ut iam nec homines, nec cibaria invenirentur amplius» (XIX, 3). И далъе: «Videntes itaque, qui superstites adhuc remanserunt in Ungannia, quod a furore Teutonicorum et Letthorum nusquam evadere possent, miserunt nuncios in Rigam, rogantes ea, quae pacis essent (XIX, 4).

<sup>3)</sup> Сѣвернорусскія народоправства, стр. 337. — Соловьевъ (Ист. Росс. II, 389) также находить этоть разсказь Генриха Латыша «мало удовлетворительным».

ствительно: полоцкій князь, посл'є свиданія съ епископомъ, чуть было не окончившагося военнымъ столкновеніемъ, не только заключилъ миръ, не только оказалъ епископу сыновнее почтеніе, но вовсе отказался отъ дани и передалъ всю Ливонію епископу; мало того, Владимиръ заключиль оборонительный и наступательный союзъ какъ противъ Литовцевъ, такъ и противъ другихъ язычниковъ. Но у полоцкаго князя, кром'є Н'ємцевъ, были единственные враги — Литовцы; другіе же враги Н'ємцевъ, были единственные союзники Русскихъ; сл'єдовательно, вся тяжесть этого обязательства падала главнымъ образомъ на полоцкаго князя. Что касается безопасности торговли по Двин'є, то, какъ изв'єстно, Русскіе гораздо раньше прихода Н'ємцевъ, плавали зд'єсь и дальше на Готландъ — совершенно безопасно: въ XII в'єк'є русская торговля на Балтійскомъ мор'є играла первую роль 1).

Что же за всѣ свои уступки получиль полоцкій князь? Разрѣшить этотъ вопросъ почти невозможно, такъ какъ единственнымъ источникомъ является Геприхъ, а у него, по словамъ Пабста: 3) «Zwar werden sich mancherlei Dinge, die für das Verständniss der Nachkömmlinge deutlicher niederzuschreiben der Chronist keinen Anlass hatte»...

Дальнъйшій разсказъ Генриха не только не объясняетъ этого вопроса, но еще болье затемняетъ его: «Miserunt (въ 1216 г.), говоритъ Генрихъ, Estones ad Regem Voldemarum de Plosceke, ut cum exercitu numeroso veniens obsideret Rigam... Et placuit regi consilium perfidiorum, qui semper Livoniensem ecclesiam quaerebat disturbare, mittensque in Russiam et Letthoniam convocavit exercitum magnum Ruthenorum atque Letthonum. Et postquam convenerunt omnes et parati erant, et rex intraturus erat navem iturus cum eis; et ecce! subito cecidit et exspiravit, et mortuus est morte subitanea... Слъдовательно, Владимиръ «всенда искалъ, какъ бы писпровергнуть ливонскую церковь». Замѣчательно, что о мирномъ договоръ, заключенномъ всего три года назадъ, ни слова: Генрихъ ни однимъ словомъ не укоряетъ Владимира за нарушеніе этого пресловутаго договора!

Только внезапная смерть помѣшала князю Владимиру искать возстановленія попраннаго Нѣмцами права.

Итакъ, вопросъ объ отказѣ кн. Владимира отъ Ливоніи остается открытымъ.

Какая судьба постигла удёльное куконосское княжество?

<sup>1)</sup> Въ грамотъ, данной импер. Фридрихомъ I гор. Любеку въ 1188 г., въ числъ народовъ, свободныхъ отъ пошливъ, поименованы и Русскіе: «Rutheni, Gothi, Normanni et ceterae gentes orientales». Эта грамота подтверждена въ 1220—1221 году: «nec Ruthenus, nec Noremannus, nec Suecus, nec Oningus, nec Guto, nec Livo, sic necque omnes gentes orientales (Lub. Urkund. В. р. 3011. Подъ «Русскими», безъ сомнънія, надо разумъть и Полочанъ.

<sup>2)</sup> Heinrich v. Let. Livländische Chronik, Vorwort.

У Генриха Латынна читаемъ: «regulus Vesceka de Kukonovs... (1207) auxilium episcopi contra insultus petit Letthonum, offerens sibi terrae et castri sui medietatem. Quo accepto, episcopus muneribus multis regulum honorans, et in viris et in armis auxilium promittens, cum gaudio remisit ad propria...» (XI, 2; cnf. XIII, 1). «Русскій князь (Вячко) скоро увидаль на опыть, говорить Соловьевь 1), что вмьсто защитниковь онь нашель въ рыцаряхъ враговъ, которые были для него опасите Литовцевъ». Дійствительно, Генрихъ разсказываеть, что въ следующемъ, 1208 г., леневарденскій рыцарь Данінль напаль врасплохъ на Куконосъ, захватиль самого Вячко и заковаль его въ оковы» (in vincula proliciunt). Хотя епископъ Альбертъ и старался загладить этотъ поступокъ своего вассала, но Вячко, конечно, не могъ забыть такого оскорбленія и возвратился домой «съ коварствомъ въ сердцѣ», какъ замъчаетъ Генрихъ Латышъ. При первомъ же удобномъ случав, Немцы бывшіе въ Куконосів, въ числів 17 человівкь, были избиты, спаслось только трое. Альбертъ сталъ готовиться къ походу противъ Вячко. «Audientes itaque Rutheni Teutonicorum et Livonum in Riga collectionem, timentes sibi et suo castro, eo quod perfide egerint, et non audentes in castro suo Rigensium expectare adventum, collectis rebus suis, et equis et armis Teutonicorum inter se divisis, incendunt castrum Kukenous, et fugiunt unusquisque viam suam... Regulus autem saepedictus sicut male egerat, sic versus Russiam nunquam deinceps rediturus discessit»<sup>2</sup>). Следовательно, кн. Вячко сжегъ свой городъ, но не подчинился.

Покончивъ съ Куконосомъ, Альбертъ обратилъ свое вниманіе на другого вассальнаго полоцкаго князя— Всеволода герцикскаго.

Всеволодъ долго не хотѣлъ входить ни въ какія сношенія съ Нѣмцами. Это-то обстоятельство и послужило однимъ изъ поводовъ къ походу Нѣмцевъ противъ герцикскаго князя.

Генрихъ пишетъ: «Erat rex Wissewalde de Gercike Christiani nominis et maxime Latinorum, semper infensus inimicus (XIII, 4)... Et cum esset Gercike semper in laqueum, et quasi in diabolum magnum omnibus in ipsa parte Dunae habitantibus, baptizatis et non baptizatis et esset Rex de Gercike semper inimicitias et bella contra Rigenses exercens, et pacis foedera cum eis inire contemnens, Episcopus exercitum suum convertit ad civitatem Gercike...» (XIII, 4.1209). Герцике былъ взять, разоренъ и сожженъ Нѣм-цами, причемъ взята въ плѣнъ и сунруга Всеволода. Всеволодъ, оплакавъ разрушеніе своего родного города, долженъ былъ смириться. Онъ прибылъ въ Ригу и въ 1209 г. «Regnum seu ditionem suam eidem Ecclesiae confe-

<sup>1)</sup> Исторія Россіи II, 384.

<sup>2)</sup> Chron. XII, 9.

rens<sup>1</sup>), per manum Episcopi, trium vexillorum solenni porrectione, recepit, et eum in patrem eligens...» Выше пом'ященъ документь, въ которомъ еп. Альбертъ объявляетъ о подчиненіи ему Всеволода въ 1209 г. Сохранился еще документь, отъ 1224 г., въ которомъ еп. Альбертъ объявляеть, что онь, по просьбѣ короля Герцике, половину укрѣпленія и всыхъ принадлежащих ко нему владыній, за псключеніемъ Аутене, отдаль въ ленъ рыцарю Конраду фонъ Икскулю: «Albertus Dei gracia Rigensis episcopus omnibus hoc presens scriptum accipientibus salutem in Domino. Notum facimus universitati vestre, quod ad peticionem regis de Gerzeke medietatem castri Gerzeke et omnium bonorum eidem castro pertinencium excepto Autene concessimus Conrado militi de Ykesculle in beneficio feodali co videlicet pacto, ut quicumque (sic) eorum absque herede prior discesserit (!) in altrum (!) ipsum beneficium ex integro transferatur. Si qua autem de predictis bonis ad presens a quolibet fuerint occupata, ea usque in Pascha proximo futurum expediemus vel in amicicia cum predicto rege et Conrado militi (!) componemus. Ceterum in castro Cessoe annona decimalis secundum mensuram, que Ykesculle datur, nobis solvetur (!). Ipsi autem ad dotandam competenter ecclesiam procurabunt. Testes autem huius facti sunt: Hermannus episcopus Estoniensis, Johannes prepositus Rigensis, Volquinus magister militum Christi, comes Burgardus, Fredehelmus de Poyg, Teodericus de Heswer, Bodo de Zalderen, Daniel de Leneworden, Ludgerus miles et alii quam plures. Acta sunt hec in Riga (anno) Domini mo cco xuj (leg. mo cco XIIIj<sup>0</sup>) <sup>2)</sup>.

Далѣе мы встрѣчаемъ имя кн. Всеволода герцикскаго въ одномъ документѣ 1230 г., который сохранился, къ сожалѣнію, лишь въ сокращенномъ извлеченіи (регестѣ) на латинскомъ языкѣ. Текстъ его слѣдующій: «Свидѣтельствуетъ рижскій епископъ Николай (преем. Альберта) въ томъ, что король Виссевальде (т. е. Всеволодъ) изъ Zerike (т. е. Gercike) островъ Вольфегольмъ и землю по сю сторону Двины, которая лежитъ между двумя ручьями, именно Ликсной и Reciza, и оз. Caffer отдалъ аббату и капитулу Динамюнде в).

<sup>1)</sup> Chr. XIII, 4. Пабстъ говоритъ: «По другимъ источникамъ, князь Всеволодъ герцикскій получилъ въ ленъ лишь свои наслѣдственныя земли; отъ прочихъ же земель, уже занятыхъ Нѣмцами, онъ долженъ былъ отказаться».

<sup>2)</sup> Mittheilungen aus der livländischen Geschichte XII, 2, № 1.

<sup>3) «</sup>Attestatum Nicolai, episcopi Rigensis, quod Wissewalde, rex de Zerike (l. Gercike insulam Wolfeholm et terram citra Dunam, quae est inter duos rivos Lixnam scilicet et Recizam, stagnum Caffer, dederit abbati et capitulo de Dunemunde. Datum Rigae, 1230». Bunge VI р. 7, № 1178. — Дёрингъ полагаетъ, что р. Lixna = Lixnänka. близъ им. Lixna, въ 2 миляхъ ниже Двинска, а Reciza (Рубежъ?) = Iwah, близъ Nitzgal, въ 2 миляхъ ниже Ликсны. Сf. сочин. Вielenstein'a (Die Grenzen des lettischen Volksstammes, 1892), 474.

Слѣдовательно, *«король Всеволодъ»* въ 1230 г. отдаетъ совершенно *самостоятельно* часть принадлежащихъ ему земель аббату и капитулу Динамюнде.

Но и этимъ дѣло не кончается. «Не можемъ, говоритъ г. Кейсслеръ¹), отвѣтить на вопросъ, какова была окончательная судьба княжества Герцике... Единственнымъ источникомъ является съ трудомъ поддающійся объясненію документъ ен. Николая, помѣч. Toreidhia, 10 apr. 1239:
«Igitur incitati desiderio, ampliandi cultum nominis Christiani, de maturo
consilio locum castri, qui dicitur Gerceke, situm super Dunam, cuius proprietatem legitimi possessores cum terris adjacentibus et pertinentiis omnibus
ecclesiae nostrae libere donaverunt et a nobis receperunt in feodo, munire
decrevimus, eo praesertim intuitu, quod, sicut apparet, de ipso loco multa
detrimenta sint hostibus, et neophitis, annuente Domino, commoda profutura... Porro si alicui heredum placuerit habere in castro ipso aut aliis bonis
pertinentibus portionem, nos in nostra parte sine fratrum gravamine ipsos
tenebimur collocare...²)

Такимъ образомъ, еще въ 1239 г. являются какіе-то «legitimi possessores» кияжества Герцике.

Итакъ, вопросъ о добровольномъ отказѣ кн. Всеволода отъ Герцике также остается, во всякомъ случаѣ, крайне пеяснымъ и потому нерѣшеннымъ.

Гораздо яснѣе и опредѣленнѣе рѣшается этотъ вопросъ по отношенію къ Эстонскому краю и области Толова.

Г. Кейсслеръ пишетъ: «Имвется русское свидвтельство, которое говоритъ за то, что Новгородци (послѣ взятія Юрьева въ 1224 г.) отказались от Эстонского края. Именно, когда въ 1228 г. вел. кн. Ярославъ Всеволодовичь новгородскій снова призваль Псковичей къ походу противъ Нъмцевъ, они отказались за нимъ слъдовать, ссылаясь на безилодность продолжительной борьбы въ следующихъ характерныхъ словахъ...» Дале г. Кейсслеръ приводить выдержку изъ Новгородской I льтописи, л. 6736. Необходимо, поэтому, привести это мѣсто лѣтописи цѣликомъ: «Томъ же льть (6736—1228) князь Ярославъ... поиде въ Пльсковъ, съ посадникомъ Иванкомъ и тысячьскый Вячеславъ, и слышавше Пльсковици яко идеть кт нимъ князь, и затворишася въ городъ, не пустиша къ собъ; князь же постоявъ на Дубровнъ въспятися въ Повъгородъ, промъкла бо ся высть бяше си въ Пльсковъ, яко везеть оковы хотя ковати вяцьшее мужи. и нришьдъ створи въче въ владычьни дворъ, и рече: яко не мыслилъ есмь до Пльсковичь груба ничего же, нъ везлъ есмь былъ въ коробьяхъ дары, паволокы и овощь, а они мя объсчьствовали; и положи на нихъ жалобу

<sup>1)</sup> Стр. 101.

<sup>2)</sup> Bunge Urkund, I, N CLXIII, Reg. 183.

велику. Тъгда же приведе пълкы изъ Переяславля, а рекя: хочю ити на Ригу . . . Тоже слышавъше Пльсковици яко приведе Ярославъ пълкы, убоявшеся того, възяща миръ съ Рижаны, Новгородъ выложивъще, а рекуче: то вы, а то Новгородьци, а намъ не надобъ; нъ оже поидуть на насъ, тъ вы намъ помозите, и они рекоща: тако буди, и пояща у нихъ 40 мужь въ талбу. Новгородци же увъдавъше, рекоша: князь наст зоветь на Ригу, а хотя ити на Пльсковъ. Тъгда же князь посла Мишу въ Пльсковъ, река: поидите съ мною на путь, а зла до васъ есмь не мыслиль никотораго же, а тёхъ ми выдаите кто мя обадилъ къ вамъ. и рекоша Пльсковици, приславъще Грьчина: тобъ ся, княже, кланяемъ и братьи Новгородьцемь, на путь не идемъ, а братьи своей не выдаемъ, а съ Рижаны есме миръ взяли; къ Колываню есте ходивъше серебро поимали, а сами поидосте въ Новъгородъ, а правды не створисте, города не взясте, а у Кеси такоже, а у Медвѣжѣ Головѣ такоже, а за то нашю братью избиша на озерѣ, а иній поведени; а въ раздравше та прочь; им есте на наст удумами? тъ мы противу васъ съ святою Богородицею и съ поклономъ, то вы луче насъ изсъчите, а жены и дъти поемлъте собъ, а не луче поганіи; тъ вамъ ся кланяемъ. Новгородьци же князю рекоша: мы безъ своея братья, безъ Пльсковиць, не имаемъся на Ригу, а тобѣ ея, княже, кланяемъ. много же князь нудивъ, и не ящася по путь. Тъгда же князь Ярославъ пълкы своя домовь посла. Пльсковици же тъгда бяху подъвѣгли Нѣмьци и Чюдь, Лотыголу и Либь, и отпустиша я опять, а тъхъ кто ималь придатъкъ у Ярослава выгнаша изъ Пльскова: пондите по князи своемъ, намъ есте не братья» . . .

Дело, следовательно, состояло воть въ чемъ: кн. Ярославъ отправился къ Пскову. Пронесся слухъ, что онъ везетъ оковы и желаетъ заключить въ оковы лучшихъ мужей. Псковичи испугались, заперлись въ городъ и не пустили къ себъ Ярослава. Князь счелъ себя обезчещеннымъ и, возвратись въ Новгородъ, горько жаловался на обиду Исковичей. Зат'ємъ Ярославъ задумалъ идти на Ригу и собралъ полки. Псковичи, узнавъ объ этомъ, и полагая, что походъ на Ригу только предлогъ, а на самомъ дълъ цъть похода — наказать Псковичей за нанесенное ими князю оскорбленіе, испугались, и посибшили, на велкій случай, заключить съ Рижанами мирь; а когда князь предложиль имъ идти на Ригу, они отказались; но туть же добавили: «быть можеть, вы противь нась, что задумали?» открывая, такимъ образомъ, истинную причину своего отказа. Новгородцы заподозривъ, съ своей стороны, князя въ умыслѣ противъ Псковичей, также отказались идти съ нимъ въ походъ. Къ тому же въ то время былъ неурожай, и дороговизна увеличилась; цёны поднялись еще болёе, какъ только разошлась молва о предпринимаемомъ походъ.

Гдв же тугь отказъ Новгородцевъ отъ Эстонскаго края?

Что тутъ не было никакого отказа, доказывается послѣдующими событіями.

Въ Новгор. 1-й лѣт. «Въ лѣто 6742 (1234). Иде князь Ярославъ, съ Новгородци и съ всею областью и съ полкы своими, на Нѣмьци подъ Гюргевъ. и ста князь не дошедъ града съ пълкы, и пусти люди своя въ зажите воевать. Нѣмци же изъ града высущася, а иніи изъ Медвѣжѣ Головы на сторожи, и бишася съ ними и до пълку; и поможе Богъ князю Ярославу съ Новгородьци, и биша я́ и до рѣкы, и ту паде лучьшихъ Нѣмьць нѣколико; и яко быша на рѣчѣ на Омовыжи Нѣмьци, и ту обломишася, истопе ихъ мпого, а ини язвыни въбѣгоша въ Гюргевъ, а друзія въ Медвѣжю Голову; и много попустошища землѣ ихъ и обиліе потратища. и поклонишася Нѣмьци князю, Ярославъ же взя съ ними миръ на въсси правоть своей, и възратищася Новгородци здрави вси, а Низовьчь нѣколико паде».

Но, можеть быть, Русскіе впослёдствіи отказались отъ Эстонскаго края? Посмотримъ. Я опять отм'ту только бол'те рельефные факты 1).

Въ Новгор. 1-й лют. подъ 6750 (1242) «Нѣмци прислаша съ поклономъ безъ князя: что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсковъ, Лотьголу, мечемъ, то ся всего отступаемъ; а что есмы изъимали мужіи вашихъ, а тѣми ся розмѣнимъ, мы ваши пустимъ, а вы наши пустите. и таль Пльсковскую пустиша и умиришася».

Въ Новгор. 1-й лат. «Въ лѣто 6770 (1262), въ осенинѣ, идоша Новгородци съ княземъ Дмитріемъ Александровичемъ, великымъ полкомъ, подъ Юръевъ; бяше тогда и Костянтинъ князь, зять Александровъ, и Ярославъ братъ Александровъ съ своими мужи, и Полотьскый князь Товтивилъ, съ нимъ Полочанъ и Литвы 500, а Новгородьского полку безъ числа, толко Богъ вѣсть, и баше градъ твердъ Юрьевъ, въ 3 стѣны, и множьство людій въ немъ всякыхъ, и бяху пристроили собѣ брань на граду крѣпку; но честнаго креста сила и святой Софы всегда низлагаеть неправду имѣющихъ. тако и сій градъ, нивочтоже твердость та бысть, но помощью божіею одинымъ приступленіемъ бзятъ бысть, и люди многы града того овы побища, а другы изъимаща живы, а иніи огнемъ пожжени, и жены ихъ и дѣти, и взяща товара безъ числа и полона . . . и приде кн. Дмитрій въ Новгородъ со всѣми Новгородци, съ многымъ товаромъ».

Новгор. 1-й льт. «Въ лѣто 6776 (1268)... Новгородци... поидоша за Нарову къ Раковору, и много земли ихъ потратиша, а города не взяща...

<sup>1) 6857 (1349)</sup> Псковская 2 лът., 6878 (1370 г.) Псковская 2 лът., 6900 (1392) Псковская 1 и 2 лът., 6915 (1407 г.) Псковская 1 и 2 лът., 6939 (1431 г.) Псковская 1 и 2 лът., 6956 (1448 г.) Псковская 1 и 2 лът., 6989 (1461 г.) Псковская 1 и 2 лът., 6970 г. (1462) Псковская 2 лът., (тоже въ Исковской 1 подъ 6969 г.), 6982 (1474) Псков. 1 и 2 лът.

и прібхаша здорови... Того же л'єта сдумавше Новгородци съ посадникомъ Михаидомъ, призваща князя Дмитрія Александровича изъ Переяславля съ полкы, а по Ярославе послове послаща; и посла Ярославъ въ себе мъсто Святослава съ полкы, и изъискаша мастеры порочные, и начаша чинити порокы въ владычни дворѣ, и прислаша Нѣмии послы своя, Рижане, Вельяжане, Юрьевци и изъ инфхъ городовъ, съ лестью, глаголюще: намъ съ вами миръ, перемогаитеся съ Колыванци и съ Раковории, а мы къ нимъ не приставаем, а кресть ивлуемь — и целоваше послы кресть; а тамо ъздивъ Дазорь Монсіевичь, водиль всёхъ ихъ къ кресту, пискуповъ <mark>и божіихъ</mark> дворянъ, яко не помогати имъ Колыванцемъ и Раковорцемъ; и пояща на свои руцѣ мужа добра изъ Новагорода, Семьюна, цѣловавше крестъ. и совкупившеся вси князи въ Новъгородъ: Дмитріи, Святъславъ, братъ его Михаилъ, Костянтинъ, Юрьи, Ярополкъ, Довмонтъ Ильсковьскый, и инъхъ князін ніжолико, поидоніа къ Раковору місяца генваря 23, и яко внидоша въ землю ихъ, и розделишася на 3 пути, и много множьство ихъ воеваща; и ту набхаща пещеру непроходну, въ ней же бяще множьство Чюди влѣзше, и бяше нелзѣ ихъ взяти, и стояша 3 дни; тогда мастеръ порочныи хытростью пусти на ня воду, Чюдь же побъгоша сами вонъ, и изсъкоша ихъ, а товаръ Новгородци князю Дмитрію всь даша, и оттол'є поступища къ Раковору... и нособи Богь князю Дмитрію и Новгородцемь м'ясяца февраля 18, въ суботу сыропустную»...

Въ Новгород. 1 лют. «Въ лѣто 6777 (1269). Придоша Нѣмци въ силѣ велицѣ подъ Пльсковъ, въ недѣлю всѣхъ Святыхъ, и приступиша къ городу, и не успѣша ничтоже, но большую рану въспріяща, и стояща 10 дніи. Новгородци же съ кн. Юрьемъ погонишася по нихъ, иніи на конихъ, а иніи въ насадѣхъ поѣхаша въборзѣ, и яко увѣдаща Нѣмци Новгородскый полкъ, побѣгоша за рѣку; Новгородци же пріѣхаща въ Пльсковъ и взяща миръ, ирезъ ръку, на всеи воли Новгородьской... Того же лѣта, на зиму, кн. Ярославъ съ Новгородци сдумавъ, посла на Низовьскую землю Святъслава полковъ копить, и совкупи всѣхъ князіи и полку безъ числа и приде въ Новгородъ... и хотѣща ити къ Колываню; и увѣдавше Нѣмци, прислаща послы съ молбою: кланяемся на всеи воли вашеи, Наровы всеи отступаемся, а крови не проливаите и тако Новгородии гадавше, взяща миръ, на всеи воли своеи»...

Въ *Псков. 2 лът.* «Въ лѣто 6792 (1284), генваря 2, избища Нѣмци *Псковскых данщиков 40 мужь у Волысту* (въ **Алыстѣ**)».

Въ Псков. 2 лют. «Въ лѣто 6831 (1323). . . . Тоя же весны, мѣс. маіа въ 11, пакы пріидоша Нѣмци къ Пскову, ови на конехъ, а иніи въ кораблехъ и въ лодіахъ, гордящеся, въ силѣ тяжцѣ, съ порокы и съ городы и со инъми многыми замысленіи, хотяще плѣнити домъ святыя Троица...

Потомъ же приспѣ кн. Давыдъ изъ Литвы съ мужи своими и ... оплъчився съ мужи Исковичи, прогна ихъ за Великую рѣку, а порокы и вся ихъ замышленіа пожгоша, и отбѣгоша Нѣмци со мпогымъ студомъ и срамомъ. И потомъ пріѣхаща силпіи послове от всея земли Нъмецкыя во Исковз, и докончаща мирз по всей Исковской воли» (ср. Псков. 1 лѣт.).

Въ *Исков. 2 лът.* «Въ лѣто 6849 (1341). Убиша Нѣмци въ Лотыголѣ, на селѣ на Опочнѣ, Псковскыхъ пословъ 5 мужь... а на миру; и Исковичи, ѣхавше, повоеваша Лотыголу о князи Александрѣ Всеволодичи... (Ср. Исков. 1 лѣт.).

Въ Исков. 2 лът. «Въ лѣто 6851 (1343), мѣс. маіа въ 26. Псковичи подъемие всю свою область, и поѣхашя воевати земля Итмецкыя о князи Иванѣ, и о князи Остафьи и о посадницѣ Володцѣ, и воеваша около Медовъжьи Головы 5 дней и 5 нощей, не слазяще съ коней, гдѣ преже того не бывали ни отци ихъ. И бысть егда възратишася съ полономъ... пападоша на нихъ погоня Нѣмецкая... Псковичи ополчившеся... и одолѣша Нѣмцомъ, овѣхъ изсѣкоша, а иніи рапени побѣгоша посрамлени... (Ср. Псков. 1 лѣт.).

Въ Исков. 1 лит. «Въ лѣто 6918 (1410) индикта въ 3, іюля въ 20, на память св. пророка Иліи, учинища Псковичи съѣздъ съ местеромъ и со всею Нѣмецкою землею у Кирьинигѣ; и поѣхаща посадники Псковскіе... и иныхъ много бояръ подъ Кирьинигу, а иные посадники и бояре въ Изборскъ, такоже князь местеръ много присла своихъ князей и земныхъ въ Изборскъ, и взяща миръ по старинъ, по Псковской воли, по Новгородскому докончанью: что были Новгородци имали миръ въ первое розратье со Псковичи съодного, а нынѣ потомуже за недѣлю по Ильинѣ дни и безъ Новгорода, занеже Новгородци не помогоша»...

Въ Псков. 2 лът. «Въ л. 6923 (1415) Юрьевцы прислаша пословг своих и цъловаша крестъ по старинъ».

Въ *Исков.* 1 лът. «Въ лѣто 6957 (1449). Послаща Псковичи своихъ пословъ на съёздъ, на Норову рѣку, подлѣ Новгородцкихъ пословъ, и докончаща миръ... и взяща миръ на полтретьядцать лѣтъ съ княземъ местеромъ Ризскымъ и съ его князьми, такоже и съ пискупомъ Юрьевскымъ и съ Юрьевичи. А что отняли бяще Юрьевци старинъ Псковскихъ много, и милостію святыя Троица и молитвою благовѣрныхъ князей, они поганіи возвратища съ студомъ и срамомъ вся старины Псковскія ко Искову; а докончаща той миръ на Успеніе святыя Богородица».

Въ *Исков.* 2 лют. «Въ л. 6969 (1461). Прівха кн. вел. Василій Васильевичь въ Великій Новгородъ и съ своими сынами и Исковичи послаща къ нему посадника и биша чоломъ: «итобы ты, господаръ, поборониле свою отчину Исковичь от поганыхъ Нъмець, понеже пріобижени

есме много и водою и землею и головами, и домы Божіа пожжени, а на миру и крестномъ цілованіи... И отвіща: «рамя есми вася боронити, какт и прежній наши прародители князи великіи»...

Въ Исков. 1 мт. «Въ лѣто 6972 (1464)... «Услышавъ послы Юрьевскія, что посолъ князя местера на всей воли Исковской прикончалъ, и они же сами начаша такоже, какъ съ воеводою вел. князя съ княземъ Данильемъ, и со кн. Исковскимъ Ярославомъ Васильевичемъ, и съ посадники Исковскими, и съ посломъ Новогородскимъ и съ воеводою, и со всѣмъ Исковомъ такоже прикончали на всей Исковской воли миръ на 30 лътъ».

Въ Перемирной грамотъ Новгоровцевъ и Псковичей съ Лерптскимъ епископомъ и орденскими сановниками 1), въ январъ 1474 г., сказано: ...«Государи наши благовърныи великіи князи Рускіи и цари (Иванъ Васильевичь, царь всея Руси, и вел. кн. Иванъ Ивановичь) прислали воеводу своего, князя Данила Дмитреевича, со многими князми и бояры, въ домъ святыя живоначалныя Троица, у свою отчыну, у Великій Новгородъ и Исковъ, боронити своее отчины Великого Новгорода и Пскова, обидъ своихъ поискати на Нъмцохъ на Юрьевцохъ, своихъ даней, и старыхъ даней, своихъ залоговъ (недоимокъ), и Новгородскихъ старынъ, и Исковьских обидь и старынь. И прислаша честный бискупь Юрьевскій, и посадники Юрьевскіе и вси Юрьевцы пословъ своихъ... и приконъчаща миръ на тридцать лѣтъ таковъ: Што святый Божій церкви у Юрьевь, у Руском концы, и Рускій конець, и то честному бискупу Юрьевскому и посадинкомъ Юрьевскимъ и всёмъ Юрьевцомъ держати честно, по старынь и по кръстному цълованью и ни обидъти. А дани благовърцыхъ вел. князей Рускихъ царей, старын залоги, и то честному бискупу Юрьевскому за осмъ лѣтъ отдати въ тотъ часъ, по крестному цѣлованью, а от сего времени, благовърными вел. княземи Рускими цареми на честноми бискупъ Юрьевском дань своя имати, по старынь, по тому крестному ивлованью»...

Царь Іоаннъ Грозный говорилъ Поссевину: «А та Лифляндская земля издавна прародителей илъ государскихъ, а именно лѣта 6508 (д. б. 6538) года, прародитель его государевъ великій государь Ярославъ Георгій, самодержецъ Кіевскій и всея Россіи, тое землю взялъ войною, и во свое имя поставилъ городъ Юрьевъ, тожъ и Дерптъ; и отъ того времени была за прародительми его государскими, и донынѣ та земля въ его государской державѣ, а къ королевству Польскому и княжеству Литовскому она ненадлежала; а вступились въ нее и называли своею потому, какъ Лифлянды изъ Россійскія державы прилагались къ Польскому, и Датскому, и Свѣй-

<sup>1)</sup> Акты Запад. Рос. 1, № 69.

скому королемъ измѣною, не хотя дани протист прежних времент платить, и ныпѣнній король вступается пеправдою. А со стороны Россійскаго государства въ томъ нарушенія никакимъ договорамъ не бывало; и для того всея тоя земли поступиться не возможно» 1).

Этотъ ответъ Грозпаго царя лучше всего показываетъ, какъ смотрели русскіе государственные люди на Ливонскій вопросъ <sup>2</sup>).

У самого автора нашего мы находимъ следующія указанія:

«Въ 1228 г. толовская дань снова была подтоерждена за Исковичами... «Рпчь идет о дани очень старинной»... «Еще въ 1285 г. дань съ Толовы была получена» (Русскими)... «Нът никаких доказательствътого, что право на дань было раньше утрачено Русскими». (стр. 115, 154, 158).

Въ «Грамот в дерптскаго епископа Бернгарда II къ сов вту г. Любека», 1285—1290 г., говорится, что «дерптская церковь отовсюду подвергнута нападеніям», как язычников, так и Русских 3).

Hildebrand говорить, что «Русскіе всегда находились в постоянной открытой борьбы съ пришельщами, которые хотёли уничтожить вліяніе ихъ въ этомъ краё»<sup>4</sup>).

У русскихъ историковъ находимъ слѣдующія указанія относительно занимающаго насъ вопроса.

Соловьев, разсказавъ о походѣ 1234 г. кн. Ярослава противъ Нѣмцевъ подъ Юрьевъ, говоритъ: «Нѣмцы поклонились князю, и Ярославъ заключилъ съ ними мирт по всей своей правдъ. Послѣднія слова могутъ вести ко тому заключенію, что тутъ-то Ярославт выговорилт дань ст Юрьева для себя и для всъх преемниковт своихт, ту знаменитую дань, которая посль послужила Іоанну IV поводомт лишить Ливонію независимости» .

К. Н. Бестужевг-Рюминг говорить: «Борьба съ Нъмцами сдълалась какт бы задачею Искова» <sup>6</sup>).

<sup>1) «</sup>Извѣстіе историческое о Антонів Поссевинь, послю отъ Римскаго папы Григорія XIII, присланномъ къ царю Іоанну Васильевичу въ 7088 (1580) годѣ; въ бытность его въ Россіи сочиненное» (Древ. Рос. Вивліовика, 2-е изд., т. VI, стр. 85). Cnf. Richter. Geschichte der dem russ. Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseepr., 44. Также «Ливонская Лѣтопись» Ніенштедта (Прибалт. Сбор. IV, 9—10; ср. II, 340).

<sup>2) «</sup>Тѣснимая Іоанномъ, и видя, что Орденъ не можетъ спасти ее, Эстонія пскала защиты короля датскаго Христіана III: Ревель, вся Гаррія и Вирландія изъявили ему желаніе быть снова у него въ подданствѣ. Но Христіанъ, уже старый и близкій къ концу, отвѣчалъ равнодушно: «Мию трудно править и своими землями: благоразумно ли искать еще новыхъ и за нихъ сражаться?» (Карамз. VIII, 177). Вотъ это — отказъ!

<sup>3)</sup> Bunge. Urkund. 1, N DIII: «Eidem ecclesiae nostrae, quae muttis undique tam paganorum, quam Ruthenorum propulsatur insultibus».

<sup>4)</sup> Hildebrand H. Die Chronik Heinrichs von Lettland... Berlin, 1865, p. 37.

<sup>5)</sup> Соловьевъ. Исторія Россіи III, 151.

<sup>6)</sup> К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. Русская Исторія І, 304.

Д. И. Иловайскій: «Новгородская Русь ждала только удобнаго случая возвратить свои потери» 1).

Костомаровъ: «Покончивъ съ независимостью Пскова, Москва приняла на себя какъ бы долгъ покончить и съ Ливоніею. Москва задушила Исковъ — и Москва же отметила за него тъмъ, которые ныкогда хотъли, да не успъли его задушить» <sup>2</sup>).

Не равнодушіе Русскихъ было причиной того, что Эстляндіей, какъ и всей Ливоніей, составлявшими собственность Россіи, завладѣли Датчане и иѣмецкіе рыцари, но главнымъ образомъ монгольское иго, когда, по выраженію лѣтописи, «нача работати Русская земля татаромъ». Но Россія не переставала считать отторгнутыя области своею собственностью и въ болѣе счастливыя для русскаго народа времена высказывала это открыто, пока не возвратила ихъ наконецъ подъ свой скипетръ 3).

Говоря языкомъ современныхъ дипломатовъ, Россія временно не пользовалась своими правами, но никогда не отказывалась отъ нихъ окончательно.

Слѣдовательно, и второй выводъ г. Кейсслера, мнѣ кажется, несостоятеленъ.

### III.

Перехожу къ *третьему выводу* автора, что «Русскіе не думали даже о томъ, чтобы обезпечить по крайней мѣрѣ свое господство введеніемъ христіанства» и что, будто бы, «есть обычай у королей русскихъ, когда покорять они какой народъ, не подчинять его вѣрѣ Христовой, а только облагать его платежомъ дани денегъ»<sup>4</sup>).

Св. Владимиръ Равноапостольный, по словамъ митр. Иларіона, «обратиль отъ заблужденія идолопоклонства всю область свою». Другой изъ ближайшихъ къ тому времени свидѣтель, мнихъ Іаковъ, говоритъ, что св. князь «крестилъ всю русскую землю отъ конца до конца... Всю землю русскую и всю грады украсилъ святыми церквами». Изъ лѣтописей же видно, что Владимиръ не только посылалъ повсюду епископовъ и пресвитеровъ

<sup>1)</sup> Д. И. Иловайскій. Исторія Россіи ІІ, ч. 2, стр. 141.

<sup>2)</sup> Костомаровъ. Съвернорусскія народоправства І, 394.

<sup>3)</sup> Ср. Чистовичъ. Исторія православной церкви въ Финляндіи и Эстляндіи, 135.

<sup>4)</sup> Генрихъ пишетъ: Est enim consuetudo regum Ruthenorum, quamcunque gentem expugnaverint non fidei Christianae subiicere, sed ad solvendum sibi tributum et pecuniam subiugare» (Chr. XVI, 2) Ганзенъ, въ своемъ примѣчаніи къ этому мѣсту, говоритъ, что подобная же жалоба на Генриха Льва у Гельмольда (Chron. Slav. 1, 68. 2) «In variis autem expeditionibus, quae adhuc adolescens in Slaviam provectus exercuit, nulla de Christianitate fuit mentio, sed tantum de pecunia». Адамъ Бременскій (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, l. III, с. 21) тоже пишетъ: «Nostri cum triumpho redierunt, de christianitate nullus sermo, victores tantum praedae intenti». Conf. Helmold. 1, с. 21.

крестить народъ русскій, но и самъ лично фадиль съ епископами по ибкоторымъ областямъ для евангельской проповёди. Въ важнёйшие города подвластной ему Руси онъ разослаль сыновей своихъ, чтобы они своимъ примёромъ, авторитетомъ и властію содействовали исполненію воли отца. Владимиръ, говорится въ лѣтописи, «посла съ ними (съ дѣтьми своими) и священники, запов'єдая сыномъ своимъ, да кождо по области своей повсльвает учити и крестити людей, и церкви ставити; еже и бысть 1). Посылаль Владимиръ проповёдниковъ и къ Болгарамъ волжскимъ и обратиль ко Христу нёкоторыхъ изъ нихъ, а также четырехъ князей ихъ 2); старался онъ насадить христіанство даже въ глубинь ствера, въ Біарміи, на берегахъ Двины съверной 3). Въ XI в. уже существовалъ монастырь Челменскій въ Олонецком крат; въ XII в. на сліяніи р. Сухоны и Юга существоваль мон. Гляденскій 4); въ 1147 г. «еще до зачала града Вологды». основань, неподалеку от ръки Вологды, монастырь Троицкій ; въ 1174 г. новгородскіе переселенцы, завлад'євъ Вямскою областью, построили от ней города и села съ христіанскими церквами <sup>6</sup>).

Въ далекой Тмуторакани упоминается, какъ уже существующая, эпархія въ послюдней четверти XI въка $^{7}$ ).

«Въ л'єто 6735 (1227), князь Ярославъ Всеволодичь (новгородскій) пославъ крести множество Корълз, мало не вси люди $^8$ ).

«Христіанская въра восточнаго исповъданія первая начала распространяться въ Литов, тихими путеми свободнаго убъеденія ви святых истинах, а не по приказу и принужденію...!» Это говорить литовскій историкъ-католикъ Нарбуть 9).

И приведенныхъ примъровъ, полагаю, достаточно, чтобы видъть, во-первыхъ, что христіанство — точнъе православіе — на первыхъ же порахъ распространилось до отдаленнъйшихъ предъловъ Россіи, а во-вторыхъ, что князья русскіе принимали въ этомъ святомъ дѣлѣ дѣятельное участіе.

Если такъ было *сездю*, то почему только въ Прибалтійскомъ краѣ было *иначе*? Вѣдь, край этотъ, какъ мы видѣли, съ древнѣйшихъ временъ находился подъ вліяніемъ Россіи.

<sup>1)</sup> Пол. Собр. Р. Лът. II, 259.

<sup>2)</sup> Макарія. Ист. Рус. Церкви 1, 22.

<sup>3)</sup> Ibid 1, 23.

<sup>4)</sup> К. Н. Бестужева-Рюмина. Рус. Исторія 1, 231—232.

<sup>5)</sup> Макарія. И. Рус. Ц. III, 37.

<sup>6)</sup> Ibid. III, 37-38.

<sup>7)</sup> Макарія. И. Рус. Ц. І, 40-41.

<sup>8)</sup> Лавр. лът. 6735.

<sup>9)</sup> Narbutt. Dzieje Litwy VI, 341: «Wiara chrześcianska, wschodniego wyznania, pjerwiej sie rozpostarta po Litwie, droga lagodnego prawd swiętych poznania, niżeli o ustanoweniu nawrócenia pomyslano»...

Но, скажуть, объ этомъ ничего не говорится въ русскихъ лѣтописяхъ. Въ отвѣтъ на это можно привести слѣдующія глубоко справедливыя слова преосв. Павла, б. епископа Псковскаго 1): «Безъ шуму и огласки, тихо, незамѣтно, но ощутительно росла и множилась паства церкви до самыхъ крайнихъ предѣловъ тогдашней Россіп. Отъ этой-то скромности и смиренія первыхъ проповѣдниковъ христіанства въ Россіи, отъ этой-то тишины въ ходѣ распространенія и утвержденія сего дѣла Божія въ нашемъ отечествѣ, мы имѣемъ очень скудныя свѣдѣнія о первыхъ успѣхахъ христіанскихъ проповѣдниковъ въ Россіи вообще и почти никакихъ—у инородцевъ ея въ частности. По этой же причинѣ, въ русскихъ лѣтописяхъ ничего не сказано, и о томъ, кто, когда именно и при какихъ обстоятельствахъ въ первый разъ распространилъ православіе между Латышами и Эстами... Русскіе не любили много говорить о своемъ добромъ, а любили дѣлатъ доброе».

Отъ этихъ общихъ соображеній перейдемъ къ фактамъ, правда, немногочисленнымъ, зато тѣмъ болѣе драгоцѣннымъ.

При взятіи Нѣмцами Герцике въ 1209 г., они «de ecclesiis campanas et yconias et cetera ornamenta, et pecuniam et bona multa tollentes, secum asportaverunt»<sup>2</sup>). Слѣдовательно, въ Герцикѣ была не одна церковь.

Erat Rex Wissewalde de Gercike, говорить далье Генрихь Латышъ, Christiani nominis et maxime Latinorum semper infensus inimicus <sup>3</sup>). Послъдняя оговорка весьма характерна и красноръчиво говорить сама за себя: князь Всеволодъ герцикскій ненавидъль латинянъ.

Несомнѣнио, что православная церковь существовала и въ Куконосъ, хотя прямо объ этомъ не говорится. Интересно слѣдующее извѣстіе: «Dimissi (legati) a rege (Владимиромъ полоцкимъ), Kukenoys castro Ruthenico, quam celerrime attingunt Diaconum quendam, Stephanum, alium tamen, quam protomartyrem, Rigam cum abbate (Теодорихомъ, посломъ Альберта) mittunt»... 4) Стефанъ, по всей вѣроятности, былъ православнымъ діакономъ въ Куконосѣ.

Судя по озлобленію, съ которымъ Генрихъ Латышъ говоритъ о князѣ куконосскомъ Вячко, надо полагать, что онъ, подобно Всеволоду герцикскому, былъ враждебно расположенъ къ католицизму: Rex Visceka (княжившій тогда уже въ Юрьевѣ) cum Turbatensibus suis erat in laqueum et in diabolum magnum Saccalanensibus et alliis Estonibus adiacentibus» 5) (кото-

<sup>1) «</sup>Кое-что изъ прежнихъ занятій» (Псковъ, 1872).

<sup>2)</sup> Chron. XIII, 4.

<sup>3)</sup> Ibid.

<sup>4)</sup> Chr. X, 3.

<sup>5)</sup> Chronicon Livonicum XXVIII, 2.

рые только-что припяли католичество). И далье: «Idem Rex... radix antiqua malorum omnium in Livonia fuerat» 1).

Ярославъ Владимировичъ, основавши въ 1030 г. *Юрьевъ* (Дерптъ), построилъ съ немъ дет православныя церкви, одну — во имя св. Николая Чудотворца, а другую во имя своего ангела, великомученика Георгія <sup>2</sup>). Въ 1234 году послѣднюю церковь (св. Георгія) великолѣнно вновь перестроилъ князь Святославъ Всеволодовичь <sup>8</sup>).

Въ 1245 г., по сказанію Арндта: «Vermachte der rechtmässige Erbe des Fürstenthums Pleskow, Jaroslaw, den halben Theil seines Landes an die Kirche zu Doerpt.» <sup>4</sup>).

Русскіе купцы въ XII в. имѣли свою *церковь вз і*. Bизби на о. Готландѣ  $^{5}$ ).

Въ *Ревель*, по всей въроятности, уже въ половинъ XIII в. была православная *церковъ во имя св. Николая Чудотворца* <sup>6</sup>).

У Генриха Л. мы также находимъ нѣсколько цѣнныхъ указаній. Одинъ изъ латышскихъ старшинъ обл. Толовы, Талибальдъ, и его сыновья въ самомъ началѣ XIII в. исповѣдывали православную вѣру. Впослѣдствін, въ 1214 г., какъ пишетъ Генрихъ: «Venerunt ad eum (къ еп. рацеб. Филиппу) ibidem (въ Торейдѣ) filii Thalibaldi de Tholowa, Rameko cum fratribus suis tradentes se in potestatem Episcopi promittentes, se fidem Christianam a Ruthenis susceptam in Latinorum consuetudinem commutare et de duobus equis mensuram annonae per singulos annios persolvere»... 7).

<sup>1)</sup> ibidem XXVIII, 3.

<sup>2) «</sup>Повъсть о началь и основании Псковскаго Печерскаго первоклас. монастыря, взятая изъ древнихъ лѣтописцевъ, обрѣтающихся въ книгохранительницѣ онаго монастыря». Второе изд. Псковъ, 1849. Стр. 3: «Бяше же въ то время священникъ нъкій, именемъ Іоаннъ, отъ Московскія страны, по прозванію Шесникъ; сей Іоаннъ бѣ священствуя во град'в Юрьев'в Ливонскомъ со Ісидоромъ пресвитеромъ во храм'в св. Николая Чудотворца и великомуч. Геория, его-же вел. князь Ярославъ Владиміровичъ Кіевскій отъ им'ьнія своего устрои. Егда же намцы соединяти начаша христіань, живущихь въ тахь предълъхъ, и ово ласканіемъ, ово прещеніемъ къ своей латинской въръ привлекати: тогда той священ, Іоаннъ отъиде изъ града Юрьева во градъ Псковъ (гд в основ, монастырь Печерскій, принявъ монаш. съ им. Іоны), Ісидоръ же оста въ Юрьевъ Ливонскомъ, и многое приніе съ Немцы о христіанстьй въри показа, за что и въ темницу затворенъ бысть со иными седмьдесять и двъма христіаны, и не покорившимся имъ, ввержени быша отъ Латинъ вси въ ръку Амовжу, идъжа умроша во исповъданіи Христовъ, въ лъто 6980 (1472) генваря въ 8 день»... Очевидно, переписчикъ, по ошибкѣ, двѣ церкви (св. Николая и св. Георгія) счель за одну: какъ видно изъ «Пов'єсти», въ Юрьев'є было два священника.

<sup>3)</sup> Лавр. лът. «Въ лъто 6742 (1234). Благовърный князь Святославъ Всеволодичь сверши церковь въ Юрьевъ святого мученика Георгия, и украси ю».

<sup>4)</sup> Arndt. Alte Liefl. Chr. II, 47.

<sup>5)</sup> Карамзинъ III, 125. — Лерберга. Изследованія, стр. 219, прим. 2.

<sup>6)</sup> Чистовича. Исторія Правосл. церкви въ Финляндіи и Эстляндіи (СПб., 1856), стр. 136.

<sup>7)</sup> Chr. XVIII, 3,

Но самъ Талибальдъ умеръ смертью мученика, по всей в вроятности, православнымо, такъ какъ, по словамъ самого же г. Кейсслера, «о немъ не говорится опредъленно, чтобы онъ былъ католикъ». Конечно, не одни старшины принадлежали къ православной церкви. Въ 1207 г. «Illi (circa Imeram habitantes) gaudentes de adventu sacerdotis, . . . cum gaudio verbum Dei recipiunt: missis tamen prius sortibus et requisito consensu deorum suorum: An Ruthenorum de Plescekowe habentium Graecorum fidem cum aliis Letthigallis de Tholowa, an Latinorum et Teutonicorum debeant subire baptismum? Nam Rutheni eorum tempore venerant baptizantes Lethigallos suos de Tholowa, sibi semper tributarios» 1).

«Eodem tempore (1210 r.) rex magnus Novogardiae, simul et rex de Plescekowe cum omnibus Ruthenis suis venerunt cum exercitu magno in Unganniam, et obsidentes castrum Odempe pugnaverunt cum eis diebus octo, et cum esset in castro defectus aquarum et penuria ciborum, petierunt pacem a Ruthenis, et dederunt pacem eis, et baptismate suo quosdam ex eis baptizaverunt, et acceperunt ab eis quadringentas marcas nagatarum, et recesserunt ab eis, et reversi sunt in terram suam, dicentes se sacerdotes suos eis missuros ad sacrae regenerationis lavacrum consummandum, quod tamen postea ob Teutonicorum timorem neglexerunt. Nam Ungannenses postea sacerdotes Rigensium susceperunt, et baptizati sunt ab eis, et connumerati sunt cum Rigensibus <sup>2</sup>).

Post haec (1216 r.) indignati Rutheni de Plescekowe contra Ungannenses, co quod baptismum Latinorum acceperunt et suum, id est Graccorum, contemscrunt, bellumque eis comminantes, censum ac tributum ab eis exegerunt. Ungannenses vero Livoniensem episcopum simul et Fratres Militiae super haec consulentes, auxilium super hoc postulabant. Quod ipsi non negantes, simulque cum eis vivere ac mori promittentes, liberos se a Ruthenis esse, sicut semper ante baptismum fuerunt, sic et nunc esse, confirmabant<sup>3</sup>).

Генрихъ Латышъ, вообще, признаетъ, что и православная церковь не относилась безучастно къ Ливонін: «Plures sibi matres falso filiam hanc (Estiensem ecclesiam) usurpantes, mentientes semper attraxerint: quarum una mater Ruthenorum sterilis ac infoccunda, quae non spe regenerationis in fide Domini Jhesu Christi, sed spe tributorum et spoliorum terras sibi subjugare conatur» 4).

Нельзя умолчать о следующемъ факте: псковской князь Владимиръ, изгнанный изъ Пскова за то, что выдалъ свою дочь за брата епископа Аль-

<sup>1)</sup> Chron. XI, 7.

<sup>2)</sup> Chr. XIV, 2.

<sup>3)</sup> Chr. XX, 3.

<sup>4)</sup> Chr. XXVIII, 4.

берта, явился въ Ригу и былъ назначенъ фохтомъ въ Идумет, въ 1214 г. Генрихъ Латышъ укоряеть его за корыстолюбіе, за что, будто бы, онъ и былъ удаленъ изъ ввтренной ему области; но причина удаленія была другая: «Ne neophytos nostros conturbando magis a fide Christi faceret deviare» 1). Слідовательно, и Владимиръ, подобно князьямъ куконосскому и герцикскому, не относился равнодушно къ католицизму.

Hiärn говорить: «Zur selben Zeit ward Alabrand von dem Bischoffe nach Ugganien gesandt, umb die Gütter, welche vor Erbauung der Stadt Riga den Kauffleuten, so mit ihren Waaren nach Plescau gewolt, geraubet worden, abzufordern: er konte aber hierinnen nichts verrichten, dennoch hatte er auch Seiner Zurückreise das Glück, dass er den Letten, so umb die Ymer ah wohneten, und Letto gals genannt wurden, weil sich Lettland alda endiget, das Evangelium predigte, und sie bekehrete. Weil sie aber annoch den Pleskowitischen Reussen gehorsam waren, welche dann und wann ihre Priester herumbsandten, die, so gutwillig den Glauben annehmen wolten, zu tauffen... <sup>2</sup>)

Несмотря на крайне суровыя мёры Нёмцевъ, православіе не было задушено и по временамъ давало себя чувствовать, особенно благодаря тому, что многіе изъ насильно обращенныхъ въ католичество туземцевъ, для которыхъ «intolerabile jugum fidei» (латинства), поднимали возстанія и явно склонялись на сторону Русскихъ. Это обезпокоило даже самый Римъ, что видно изъ слѣдующаго письма папы Гонорія III 3): «Honorii III judicibus in Livonia. Ex parte venerabilis fratris nostri episcopi Ecelesiae Livoniensis nobis innotuit, quod Rutheni quidam veniunt inhabitare Livoniam, qui Graecorum ritus pro parte sectantes, Latinorum Baptismum, quasi rem detestabilem execrantes, solennitates et statuta jejunia non observant, contracta inter Neophitos matrimonia dissolventes. Ne igitur nisi talium insolentia compescatur, Schisma Graecorum suscitetur, antiquum nos illud videamur sub dissimulatione fovere, mandamus, quatenus hujusmodi Ruthenorum insolentiam auctoritate Apostolica compescatis, facientes pro Neophytorum scandalo evitando, ut praedicti Rutheni Latinorum observantiis constringantur, ubi ritibus innitendo Graecorum separari a capite hoe est a Romana ecclesia dignoscuntur. Datum Laterani VI, Idus Februarii, pontificatus nostri anno sexto (resp. ann. Chr. 1222).

Въ 1224 г. Юрьевъ былъ взятъ Нёмцами. Мужественный защитникъ его, неутомимый врагъ Нёмцевъ, кн. Вячко (б.князь куконосскій), со всею

<sup>1)</sup> Chr. XVIII, 2.

<sup>2)</sup> Thomae Hiärn's Ehst-, Lyf- und Lettlaendische Geschichte (Monumenta Livoniae antiquae I, 79),

<sup>3)</sup> Historica Russiae Monumenta I, No XII.

дружиною своею погибъ подъ его развалинами. Съ завоеваніемъ острова Эзеля въ 1 2 2 6 г. рижскій епископъ Альбертъ сдѣлался, такъ сказать, de facto, господиномъ всего края. Православіе было стѣснено еще сильнѣе: «Многіе изъ Латышей и Эстовъ должны были измѣнить православной вѣрѣ; но многіе, конечно, остались вѣрными православію; можно думать, что нѣкоторые даже удалились изъ своей родины и переселились подъ кровъ и защиту Русскихъ. По крайней мѣрѣ, одинъ изъ таковыхъ выходцевъ былъ тотъ Латыше священникъ въ Городищѣ (Новгород. епархіи), сынъ котораго Гюрги (Георгій) въ 1270 г. написалъ напрестольное евангеліе, до-нынѣ сохранившееся» 1).

Но православіе въ Прибалтійскомъ краї и впослідствій не было вполнів подавлено. Въ путешествій Исидора митрополита на Флорентійскій соборъ въ 6945 (1436 г.) сказано 2): «И прії халъ господинъ къ Юрьеву... Церкви же крестьянскій бъ у нихъ двъ: святый Николай и святый Юрей: крестіянъ же мало»... «А прії ха въ Ригу... Въ градь его срътоша со кресты попове, и вси народи, и ради быша ему вельми»...

Изъ последнихъ словъ можно вывести заключеніе, что и въ Ригѣ въ то время была, по крайней мърѣ, одна православная Церковь.

Въ договорѣ 1474 г. (см. выше) сказано: «Што святый Божьи церкви у Юрьевь, у Русскомъ концы, и Рускій конецъ, и то честному бискупу юрьевскому и посадникомъ юрьевскимъ и всѣмъ юрьевцамъ держати честно, по-старынъ, и по крестному цѣлованью и ни обидѣти». Въ договорной новгородской грамотѣ съ ливонскимъ магистромъ фонъ-Борхомъ и орденскими сановниками, 1 сент. 1481 г., сказано: «А бискупу Юрьевскому церкви Божіи святого Николы и святого Георгея очистити, и Рускій конецъ и ссла тыхъ церквей очистити, по крестному цълованью, по старынъ» 3).

Относительно православных в храмовь от *Pum и Ревель* имѣются слѣ-дующія свѣдѣнія:

«Которая Церковь святого Николы въ Ризъ есть, у тов Церкви частокроть попы умирають, для повѣтрія, которое тамъ пащеть, и завжды съ замку Полоцька владыки першине Полоцькіе священниковъ тамъ давали» 4). Указаніе это относится къ полов. XVI в. (1544 г.); но, какъ можно заключить изъ нижеслѣдующаго документа, храмъ св. Николан

<sup>1)</sup> Востоковъ. Описаніе рукописей Румянцевскаго Музеума № CV: «писахъ же книгы сия азъ порти сынъ поповъ, глаголемато лотыша съ городища».

Въ другомъ мѣстѣ, ниже, я приведу нѣкоторыя данныя, доказывающія вліяніе Русскихъ на Латышей въ древнѣйшую эпоху: 1) въ религіозномъ отношеніи, 2) въ отношеніи родового быта и 3) въ судебномъ отношеніи.

<sup>2)</sup> Древняя Росс. Вивліовика (2 изд., Москва, 1788 г.) т. VI стр. 29—30; Ср. 5 ч. Никоновской л'втоп.

<sup>3)</sup> Акты Зап. Россін І, № 75.

<sup>4)</sup> Акты Зап. Рос. II, № 234.

въ Ригѣ существовалъ уже, по крайней мѣрѣ, въ пол. XIV в. † Благословение архиепископа Феодосы (1392—1416) полочаского дегема моима рачаманома ризаскима, молю Бога и пресвытое Богомачери шко да кудете здрави писаниш ваша дошло до менѣ и вразумѣла иссами што ми пишетѣ про попа и ш нанѣ послала к вама попа и што ва есате руси говорили штоба попа призирали даба попа выла горазда... а штоба кака и первани попа вала. А милоста Божиш и мое влагословение да вудета са вами...¹) — Iезунтъ Поссевинъ пишетъ²): «Itaque ineunte hoc seculo varia praetexentes (Mosci), revera autem potiundae maritimae ac suis commerciis aptissimae regionis cupiditate inflammati (quam ob rem et eo praetextu Rigae ³), Revoliae, Derpati templa in quibus Rutheno ritu mysteria sua exercent, erigi pridem curaverant), exercitum firmum et plenum conscribunt».

Православная церковь въ *Ревель*, по договору 1514 г., которымъ Василій Іоанновичъ возобновилъ торговлю Новгорода съ 70-ю ганзейскими городами, отдана была подъ покровительство Ганзы. Въ договорной грамотѣ постановлено: «А которыя церкви русскія и концы въ нѣмецкихъ городахъ, и тѣ очистити по старинь, а ихъ не обидѣти» 4). Покровительство Ганзы, однако, не спасло ее отъ фанатизма лютеранъ. Толна фанатиковъ съ яростію и неистовыми воплями бросилась на православную церковь св. *Николая*, выбила двери, окна . . . 5)

Но православные храмы были не только въ *Юрьевъ*, *Ринь и Ревель*; были они и во многих других мъстах Прибалтійскаго края. Dionysius Fabricius, подъ 1557 г., сообщаеть сл'Едующее: «Verum etiam sacella mos-

<sup>1)</sup> Подлинникъ, писанный на пергаментѣ, хранится въ архивѣ Рижскаго магистрата (Cf. Katalog der Ausstellung zum X archäologischen Congress in Riga, 1896, № 939).

<sup>2)</sup> Livoniae commentarius, Graegorio XIII P. M. ab. Antonio Possevino S. J. scriptus... Ed. Napiersky, Rigae MDCCCLII.

<sup>3)</sup> Примъчаніе Наперскаго: «Ірза in urbe Riga, in vicinitate aedium, quae dicuntur capitum nigrorum, fuere plateae sic dictae ruthenicae, major ac minor, quarum nomina ad nostra usque tempora manserunt, et in eadem urbis regione inter tabernarum institoriarum locatores plures fuerunt Rutheni quorum nomina citantur (Rig. Stadtbl. 1824, p. 143). Ante reformationis lutheranae tempora Rigae fuit Russorum ecclesia, dicata divo Nicolao, sita sine dubio in ipsa illa platea ruthenica et subdita archiepiscopo Polocensi (non Plescoviensi, ut habet Brotzius in Neue Nor. Misc. XI, XII. 416). Destructa aut saltim vastata videtur esse tempora turbarum in hac urbe excitatarum ob perversam libertatis Christianae, quam reformatores praedicabant interpretationem. A. 1502 mentio fit monasterii ruthenici in quodam protocolo, quod agit de contendis legibus, ad ordinem et disciplinam publicam pertinentibus; ibi civi cuidam urbis nomine Nicolao von Hofe, sub poena trium marcarum injungitur, ut deleat monasterium ruthenicum, sine dubio in ejus fundo extructum («Item Clauwes wam haue aff to rumende dat russische kloster, by iij mek), sed nil amplius de illo monasterio (?) constat (Cnf. Mon. Liv. ant. t. IV, p. CXXVIII. CLVI. — Cp. But. Стар. V № 24 прим. 24 и прилож. VII). Слѣдовательно, церковь св. Николая находилась близъ дома общества «Черноголовыхъ».

<sup>4)</sup> Карамзинъ VII, 103.

<sup>5)</sup> Чистовичъ. Исторія прав. ц. въ Финляндіи и Эстляндіи, стр. 143.

covitica, quae mercatores Moschi, ob suam devotionem passim in Livoniae civitatibus extruxerant, Derpati, Revaliae, Rigae, et aliis pluribus in locis, haec, inquam, eodem in furore spoliantur et evertuntur. Quod cum ad Magnum Moschoviae ducem delatum esset, rem uti sibi in conspectum factam aegerrime tulit: confestim Derpatenses qui hac in re exemplum aliis civitatibus praebuerunt, primo bellum indicit datis ad Magistrum et episcopos Livoniae literis, quorum hic sensus fuit: Vos effrenati Livones, qui Deo justoque resistitis Magistratui, mutastis religionem, excussiastis jugum tam Imperatoris, quam Pontificis Romani Superiorum vestrorum: Etsi illi poterint, se a vobis contemptum iri, permittere suaque templa spoliari. Ego sane nequaquam ferre hanc meam et ipsius Dei injuriam, et volo et possum. Scitote idcirco me hanc ulcisci velle, et ideo me Deum misisse vobis in plagam pessimam et flagellum, quo vos in ordinem redigam» 1).

Православіе въ Прибалтійскомъ край запечатліно и мученическою кровію. Однажды одинъ изъ бургомистровъ г. Юрьева донесъ епископу на православнаго священника юрьевской церкви, о. Исидора, и на всѣхъ, живущихъ въ русскомъ концѣ города, что они публично отправляють свое богослужение (на что они, конечно, въ силу договора, имѣли полное право), и что они въ разговорахъ и съ латинянами, и между собою сильно говорять противъ латинской въры: опровергають догмать объ исхождени св. Духа и отъ Сына, порицаютъ совершение Евхаристи на опреснокахъ и глумятся надъ главенствомъ римскаго наны. Въдень Богоявленія, 6-го января 1472 г., когда Исидоръ и всѣ православные, жившіе въ Юрьевѣ, шли съ крестнымъ ходомъ изъ церкви, по обычаю, на реку Амовжу для водосвятія, вдругъ толна Німцевъ напала на участниковъ крестнаго хода и, схвативъ священника Исидора и еще 72 человъкъ, привлекла ихъ къ епископу. Здёсь исповёдники показали всю свою твердость въ православіи, несмотря на всѣ истязанія. Всѣхъ ихъ затѣмъ бросили въ темницу. 8-го января всё они снова приведены были въ ратушу для новыхъ пстязаній. Ни лесть, ни угрозы, ни об'єщанія, —ничто не могло поколебать православныхъ. Епископъ отдалъ варварское приказание утопить священника Исидора и встхъ съ нимъ бывшихъ православныхъ въ р. Амовжт (Эмбахѣ)<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Dionysii Fabricii, praepositi pontificii Felinensis Livonicae historiae compendiosa series (Scriptores rerum Livonicar. II, p. 467).

<sup>2)</sup> Въ рукописи, принадлежащей преосв. Павлу, б. еп. Псковскому, это «Страданіе» озаглавлено такъ: «Мѣсяца генваря въ 8 день, страданіе св. священномученика Исидора новаго, и иже съ нимъ пострадавшихъ семьдесятъ и два мученика во градѣ Юрьевѣ въ Ливоньской земли отъ поганыхъ нѣмцевъ... написано же бысть сіе страданіе святыхъ новоявленныхъ мученикъ по благословенію святѣйшаго митрополита Макарія всея Россіи святья

Дальнѣйшая судьба православія въ Прибалтійскомъ краѣ въ мою задачу не входитъ.

Все вышесказанное, полагаю, не подтверждаетъ третьяго вывода автора, что «Русскіе вовсе не заботились о распространеніи православія въ Прибалтійскомъ краё».

Прежде чёмъ перейти къ детальному разсмотрёнію труда г. Кейсслера, нахожу необходимымъ остановиться, во-первыхъ, на *Хропикты* Генриха Латыша и, во-вторыхъ, на личности епископа Альберта: вопросы эти имёютъ непосредственное отношеніе къ разбираемому нами сочиненію.

#### IV.

# Генрихъ Латышъ и его Хроника.

Вопросъ о томъ, кто былъ Генрихъ, написавшій «Chronicon Livonicum», давно уже занимаєть ученыхъ. Груберъ, впервые издавшій Хронику въ 1740 году, а за нимъ и всё историки признавали Генриха Латышемъ. Только въ самое послёднее время нёкоторые ученые (Jordan, Hildebrand, Pabst, Sievers, Ланпо-Данилевскій и др.) стали высказывать сомнёнія относительно правильности толкованій Грубера.

Gruber 1) говорить: Flaminem fuisse, et episcopis, quam militibus, faventiorem, in primis autem Alberto suo addictissimum... neque tamen primi dignitationis virum, sed humilem atque inferioris ordinis sacerdotem in hoc Chronographo deprehendere mihi videor, quia nihil de consiliis altioribus, quibus adhibitus non videtur, sed ea tantum narrat, quae in sensus incurrebant, et quae fama jactabat in aula episcopi. In quem haec cum ceteris, quae dicturus sum, conveniant omnia, alium non invenio, quam Henricum illum Lettum, scholarem episcopi, ad sacros ordines promotum: cuius prima mentio est ad annum 1206, n. 2, Lettum, inquam, quia ad annum 1211, n. 3. diserte Henricus de Lettis et Philippi raceburgensis episcopi sacerdos et interpres dicitur».

щенноинокомъ Варлаамомъ смиреннымъ мнихомъ». См. «Кое-что изъ прежнихъ занятій» преосв. Павла.

Рукописныя житія св. Исидора новаго: 1) въ Уваровской библ. № 911; 2) б. рук. Царскаго (нынѣ въ Уваровской библ.) № 136; 3) въ Моск. Синод. библ. № 850; 4) въ библ. Троице-Серг. Лавр. № 626; 5) въ Архивѣ Мин. Иностр. Дѣлъ.

Въ изд. Муравьева «Житія свв.», 8 января—Житіе св. Исидора передано по Сборнику XVII в., 6. библ. Царскаго. Ср. Н. Барсукова — Источники русской агіографіи, стр. 230—231; арх. Сергія — Полный мѣсяцесловъ Востока, т. ІІ, стр. 8; В. О. Ключевскаго — Древверусскія житія святыхъ какъ историческій источникъ, стр. 259; Соловьева—Исторія Россіи, VII, 251 (2-е изд.).

<sup>1)</sup> Origines Livoniae, 10.

Насколько мий извйстно, высказанныя Груберомъ предположенія отпосительно Генриха, въ общемъ, не опровергнуты и по нынй, несмотря на всй усилія упомянутыхъ выше ученыхъ.

Вопросъ, главнымъ образомъ, состоитъ въ томъ, какъ понимать слѣдующее мѣсто въ Хроникѣ Генриха: «Volebant (Livones) episcopum rapere; sed prohibebant eis sacerdos ipsius et interpres *Henricus de Lettis* (XVI, § 3).

Одинъ изъ самыхъ серьезныхъ противниковъ латышскаго происхожденія Генриха, Hildebrand, выражается, однако, весьма уклончиво: «So bieten sich keine weitern Momente, die der Lettischen Abkunft Heinrichs geradezu widersprächen, vielmehr einzelne, die dafür ausgebeutet werden könnten. Wollte man aber zu jener früheren Annahme zurückkehren, so müsste zunächst die Möglichkeit erwiesen werden, dass das Beiwort «de Lettis», auch diese, und nur diese bezeichne, nicht blosse Variation des Namens «der Lattenpriester» sei. Dass ein solcher Beweis zu führen sei, muss geleugnet werden, aber in Umständen, die ausserhalb des Ausdrucks selbst liegen, können wir kein ausreichendes Hinderniss dafür entdecken» ¹).

Пабстъ, который въ этомъ вопросѣ почти во всемъ соглащается съ Гильдебрандомъ <sup>2</sup>), въ примѣчаніи къ указаниому выше мѣсту Хроники (XVI, 3) перѣшительно говоритъ: «de Lettis. Wegen dieses Ausdrucks namentlich hält man unsern Chronisten gern für einen gebornen Letten. Es ist aber wohl nur = Priester bei den Letten»...

Вышеприведенный отрывокъ (XVI, 3) весьма интересенъ и въ другомъ отношенія. Въ самомъ дѣлѣ, какими средствами Генрихъ могъ помѣшать (prohibebat) Ливамъ схватить епископа? Невольно напрашивается такая мысль: не потому-ли Ливы послушались Генриха, что видѣли въ немъ своего человѣка, хорошо владѣвшаго ихъ языкомъ?

Въ Хроникѣ Генриха встрѣчаются слова: латышскія, ливскія, эстонскія, а именно:

«Russinus interea de castri summitate Bertholdum magistrum de Wenden, Draugum suum <sup>3</sup>), id est consocium, alloquitur» (XVI, 4).

<sup>1)</sup> Die Chronik Heinrichs v. Lettland. (Berlin, 1865), 169-170.

<sup>2)</sup> Heinrich's v. Lettland, Livländische Chronik übersetzt und erläutert (Reval, 1867), Vorwort — IX.

<sup>3)</sup> Graf Carl Sievers (Die Lettenburg Autine und Nationalität des Chronisten Henricus de Lettis. Riga, 1878): «Denn Draugs, accusativ Draugu heisst nicht socius, sondern amicus». Что Генрихъ употребилъ форму draugum, а не draugu — объясняется тѣмъ, что онъ писалъ полатыни, а не по-латышски. Относительно же значенія этого слова, знатоки латышскаго языка утверждаютъ, что оно значитъ и socius и amicus. Для доказательства, что Генрихъ плохо зналъ датышскій языкъ Sievers приводитъ названія нѣкоторыхъ мѣстностей, а именно:

Ascradt (у Генриха), Ascheraden (нѣмеп.), Aiskraukle (латын.) Kukunoys » Kukenhusen » Kohknesse » Tolowa » — » Tuhlawa »

«*Maja*» (XV, 7; XXIII, 7; XXIII, 9) — латышское слово = «домъ» (у потребляется, впрочемъ, и Эстами въ томъ же значеніи).

«Laula, laula, pappi» (XVIII, 8); laulama — по-эстонски = пѣть, laulat — по-латышски = «вѣнчать».

«Magetas, maga magamas» (XV, 3) — но-ливски: manere in perpetuum, jacebis hic in aeternum; по-эстонски тоже значить лежать или снать; латышское слово meegs — сонъ, кажется, того-же корня.

«Waypas» (XXVII, 6) — по-эстонски = грубое сукно.

«Malewa» (IX, 3; XIX, 9; XX, 2; XXIII, 7). Пабстъ говоритъ, что «malewa, malwea» употреблялось до XIV ст. по большей части въ смысл'є военнаго похода; по всей в'вроятности, это — древнее эстонское слово».

Всѣ эти слова и выраженія вырвались у Геприха, такъ-сказать, невольно: не было никакой надобности употребить ихъ именно на мѣстныхъ нарѣчіяхъ; относительно же слова «draugum» надо замѣтить, что Генрихъ употребилъ здѣсь латышское слово, несмотря на то, что въ разсказѣ его (XVI, 4) дѣйствуютъ только Ливы; слѣдовательно, латышскій языкъ ему очень близокъ. Едва-ли Нѣмецъ могъ, такъ-сказать, войти во вкусъ «варварскихъ» языковъ — латышскаго, ливскаго и эстонскаго, чтобы употреблять ихъ безъ особенной надобности; гораздо легче предположить, что Генрихъ, какъ уроженецъ пограничной области, могъ знать не только латышскій, родной ему языкъ, но и языки ближайшихъ племенъ и при удобномъ случаѣ вставить то или другое словцо совершенно невольно 1).

Противники латышскаго происхожденія Генриха указывають на сл'єдующее м'єсто его Хроники, которое, будто-бы, говорить въ ихъ пользу: «Erant autem interfectorum (т. е. враговъ-Эзельцевъ) in loco certaminis

Lenewarde (у Генр.), Lenewaden (нъмец.), Leelwahrde (латыш.)
Lethegore
Ledegore

» Loddiger » Lehdurge »

Сиверсъ находитъ, что эти названія у Генриха «ближе къ нѣмецкимъ, чѣмъ къ латышскимъ». Едва-ли это такъ? Кромъ того, слѣдовало бы доказать, что и въ то время та или другая изъ указанныхъ мѣстностей называлась такъ же, какъ и теперь.

Слъдуетъ имъть въ виду слъдующія слова проф. Н. Некрасова (Лекціи по сравнительной мороологіи русск. яз.): «Исторія языка свидътельствуетъ, что слово можетъ измъняться какъ въ своихъ звукахъ, удерживая то-же значеніе, такъ и въ своемъ значеніи, удерживая тъ-же звуки. Слово «домой» звучало прежде «домови», потомъ «домовь», при одномъ и томъ же значеніи; слово «верста», удерживая тъ же звуки, значило прежде «возрасть», потомъ мъру сравненія вообще, наконецъ опредъленную мъру длины»... То же, конечно, и въ другихъ языкахъ.

1) Sievers говоритъ: «Ich glaube auf diese Umstände gestützt, es mit voller Sicherheit aussprechen zu dürfen, dass der Chronist Heinrich kein Lette gewesen sein kann; sogar dass grosse Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass er überhaupt garnicht oder nur sehr wenig lettisch verstanden hat und sich bei seinen Taufungen des ihm geläufigen Livischen, das die Letten an den Grenzen ebenso wie jetzt das Estnische sprachen, bedient habe». (Die Lettenb. Autine u. die Nationalität des Chr. Heinrichs de Lettis, p. 30). Послъднее совершенно върно, но на первое Сиверсъ не представилъ убъдительныхъ данныхъ.

circiter quingenti virorum et alii plures per campos et per vias et alibi ceciderunt. Ex nostris vero ceciderunt duo Teutonici et ex Letthis duo». Это значить, конечно: «А лежало убитыхь на мѣстѣ сраженія около 200 человѣкъ, и много другихъ лежало по полю, по дорогамъ и въ разныхъ мѣстахъ. Изъ нашего же войска пало два Нѣмца и два Латыша». «Duo Teutonici et duo ex Letthis», вмѣсто duo Letthi — это обыкновенная риторика Генриха, который по возможности избѣгаетъ вполнѣ тождественныхъ по формѣ выраженій, т. е. полнаго параллелизма. Ни малѣйшаго указанія ни рго, ни сопtrа занимающаго насъ вопроса о происхожденіи Генриха мѣсто это не даетъ.

Откуда же происходиль Генрихъ и гдѣ получиль онъ образованіе? Въ Хроникѣ (XV, 9) читаемъ: «Erat Philippus idem de gente Letthonum, et in curia episcopi enutritus et adeo fidelis effectus, ut interpres ad ceteras gentes docendas mitteretur»... Таковъ же былъ, по всей вѣроятности, и Генрихъ, только не «de gente Letthonum», a de gente Letthorum.

Hildebrand говорить: «Heinrich könnte also gleich in den ersten Jahren des Bischofs in seine Umgebung gekommen, nach Deutschland gebracht, 1203 aber zur Fortsetzung seiner Bildung wieder zurückgekehrt sein. Wie er seine Ankunft in Livland jetzt nicht bestimmt andeutet, so auch die frühere Reise nicht; und dass die letzte genauer und lebhafter geschildert wird, erklärt sich vollständig durch den grösseren Eindruck, den sie selbst durch ihre Abenteuer auf ihn machte (VII, 1—4), während er bei der ersten nach Deutschland noch sehr jung gewesen sein musste. Auch bei Annahme der lettischen Herkunft liesse sich also ein genügender Zeitraum finden, der seine Bildung, wie die deutsche Anschauungsweise ermöglichte» <sup>1</sup>).

Далье, въ Хроникъ говорится: «Ille (episcopus Albertus) Heinricum scholarem suum 2)... remisit» (XI, 7). Въ объяснение этого мъста Груберъ нишетъ: «quod episcopi sumptibus enutritus eiusdemque cura ad literas et studia sacra formatus esset, scholaris episcopi nomen dulce fuit et iucundum».

«Будучи природнымъ латышемъ, едва-ли Генрихъ оставался бы вполнѣ безпристрастнымъ къ своимъ соотечественникамъ» — говоритъ одинъ изъ

<sup>1)</sup> Chronik Heinrichs von Lettland. 166.

Г. Лаппо-Данилевскій говорить: «Тому же (т. е. что Генрихъ б. Латышъ) отчасти противорѣчитъ время возникновенія сношеній Нѣмцевъ съ Латышами. Сношенія эти начались только съ 1206 г., тогда какъ Генрихъ назначенъ былъ священникомъ туда же чрезъ 2 года». Но въ указанномъ мѣстѣ (X, 15) говорится не о началь сношеній съ Латышами, а о крещеніи имерскихъ Латышей, при чемъ добавлено: «praesertim cum iam tota Livonia et plures ех Letthgallis verbum Dei receperint»; значитъ — раньше. Когда впервые начались сношенія Нѣмцевъ съ Латышами, у Генриха не сказано; вѣроятно, тотчасъ же послѣ прибытія сюда Нѣмпевъ.

<sup>2)</sup> Замъчаніе Пабста: «Scholaris = im Domstift unterrichtet?» Конечно, въ монастырь: къ чему этотъ вопросъ? Самъ же Пабстъ переводить: «Seine (Bischof's) Schüler».

противниковъ латышскаго происхожденія Генриха 1). Дѣйствительно, если бы онъ быль Нѣмецъ, то для него всѣ туземные народы — одинаковые варвары. Посмотримъ же, какъ онъ относится къ нимъ:

Отношенія Генриха къ Ливамъ: «Livones, qui licet baptizati, tamen adhuc rebelles erant et increduli» (IX, 7); «gens enim Livonum quondam erat perfidissima» (X, 15); Livones quidam de Adya, iam dudum baptizati, perfidiae suae felle repleti» (XIV, 5); Livones quidam perfidi, qui erant adhuc filii sanguinarii, lacerantes ubera matris Ecclesiae» (XVI, 1); Livones... «genimina viperarum» (XVI, 4)... Пабстъ (X, § 15, прим. 6) говоритъ: «Der Chronist ist den Liven überhaupt gar nicht hold».

Точно также, разсказывая о многочисленных походахь Нѣмцевъ въ землю «infidelium et perfidorum» (XV, 1) Эстоог, Генрихъ съ удовольствіемъ останавливается на избіеніяхъ, которымъ подвергались они: «Russinus cum Letthis... intrantes provinciam Saccalanensem, invenerunt viros ac mulieres ac parvulos in domibus suis in omnibus villis ac locis, et occiderunt, quos invenerunt, a mane usque ad vesperam, tam mulieres quam parvulos eorum, et trecentos ex melioribus viris ac senioribus Saccalanensis provinciae, absque aliis innumerabilibus, donec fessae manus et brachia occidentium prae nimia interemptione plebis iam deficerent»... (XII, 6); «Erant autem suffocatorum promiscui sexus ex omnibus speluncis animae hominum fere mille. Et post hoc reversi sunt Livones cum Teutonicis, Deum benedicentes, eo quod etiam superba Harrionensium corda ad fidem Christianam humiliavit»... (XXIII, 10; cnf. XII, 5; XIV, 5; XIV, 6; XV, 3; XV, 7; XVI, 8; XIX, 2; XIX, 3; XXI, 9; XXI, 3; XXIII, 7; XXIII, 10)...

Можно даже указать основаніе, почему Генрихъ такъ относится къ Ливамъ и Эстамъ, именно: «Erant enim Letthi ante fidem susceptam humiles et despecti, et multas injurias sustinentes a Livonibus et Estonibus» (XII, 6).

Къ Латышамъ Генрихъ относится совершенно иначе; достаточно сказать, что онъ нигдѣ не говоритъ ничего обиднаго для Латышей <sup>2</sup>); по его словамъ, папскій легатъ, будто бы, особенно хвалилъ Латышей: «fidem eorum et constantiam commendans, eo quod sponte et absque ulla bellorum perturbatione fidem Christianam primo susceperint, et post modum nunquam more Livonum et Estonum, baptismi sacramenta violaverint, humilitatemque eorum et patientiam collaudavit, qui nomen Domini nostri Iezu Christi ad Estones et ad alias gentes etiam laete portantes, multos de gente sua propter eandem fidem Christianam occisos, in martyrum (consortium) absque ullo dubio transmiserunt» (XXIX, 3)...

<sup>1)</sup> Лаппо-Данилевскій, Библіографъ 1888, № 5-6.

<sup>2)</sup> Единственное исключение XVIII, 5.

Симпатін Генриха къ Латышамъ отмѣчаютъ и Пабстъ (XVIII, § 5, прим. 13) и Гильдебрандъ 1).

Можно, пожалуй, согласиться, что каждое изъ указанныхъ выше соображеній («de Lettis», близкое знакомство съ туземными языками и, наконецъ, симпатів къ Латышамъ), въ отдёльности взятое, быть можетъ, и не вполнё доказываетъ латышское происхожденіе Генриха; но все это вмёстё, взаимно дополняя и поясняя, все-таки даетъ нёкоторое основаніе защитникамъ этого происхожденія.

Какія же основанія у сторонниковъ нѣмецкаго происхожденія Генриха? Никакихъ; они все только отрицаютъ, колеблются и ссылаются другъ на друга: Г. Кейсслеръ, напр., ссылается на Пабста, г. Пабстъ — на г. Гильдебранда; но г. Гильдебрандъ говоритъ объ этомъ весьма уклончиво, г. Пабстъ еще колеблется, аг. Кейсслеръ уже говоритъ категорически <sup>2</sup>)...

Впрочемъ, я коснулся вопроса о происхожденіи Генриха единственно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы показать, что вопросъ этотъ остается въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ и 150 лѣтъ тому назадъ, т. е. во времена Gruber'а.

Гораздо важнѣе другой вопросъ: какъ нужно относиться къ Хроникѣ Генриха, насколько она достовѣрна и безпристрастна?

Вотъ къ какимъ результатамъ пришли изследователи:

«Ist der Verfasser kein politischer Kopf», говорить Hildebrand 3).

Pabst указываеть на «Vergesslichkeit» Генриха: Chr. VII, § 5: «quendam Livonem, Cauponem nomine»; но Caupo уже названь IV, 4; подобная же забывчивость въ IX, 2; XXII, 3; XXIII, 9.

Тотъ же *Pabst* замѣчаетъ, что Генрихъ иногда «sehr übertreibt» (напр., VII, § 3, прим. 4; XIX, 5; XXIV, 5).

Sievers называеть Генриха прямо: «einen nachweislichen Falsarius, der längst schon zum nationalitätslosen Ultramontanismus übergetreten» 4)...

<sup>1)</sup> Hildebrand (Die Chron. H. v. Lettl., 50—51); онъ, однако, объясняеть это, хотя и уклончиво, такъ: «Manches, was in der Art unseres Schriftstellers über die allgemeine Zuund Abneigung, hinauszugehen scheint, möchte sich durch die langjährige Wirksamkeit desselben als Priester der Letten erklären» (169). Объясненіе натянутое.

<sup>2)</sup> Но почему же «nunc eum (Henricum) Germanum sibi vindicant Lyvones hodierni?»— спрашиваетъ Dr. Wilh. Arndt.—На это мы находимъ намекъ у Sievers'a: «Vollends da es nicht verständlich, was uns veranlassen sollte, einen nachweislichen Falsarius, der längst schon zum nationalitätslosen Ultramontanismus übergetreten, uns zu vindiciren». Изъ этихъ словъ можно заключить, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ изслѣдователей-нѣмцевъ задавались вопросомъ: стоитъ или не стоитъ отстаивать нѣмецкое происхожденіе Генриха? т. е. задавались вопросомъ, ничего общаго съ наукою не имѣющимъ.

<sup>2)</sup> Die Chr. Heinrichs v. Lettland, 53.

<sup>4)</sup> Die Lettenb. Autine etc., 23.

Г. Кейсслерг, питающій безграничное дов'єріє къ Генриху, говорить (стр. 56), что у хрониста быль документь о соглашеніи епископа съ княземъ Герцике (1209 г.), но онъ имъ не достаточно воспользовался—«доказательство того, какт мало интересовался онг этими отношеніями» 1).

Въ другомъ мѣстѣ (стр. 146), даже г. Кейсслеръ находить у Генриха «небезпристрастное извъстіе»; а разъ (стр. 120) просто усомпился въ върности <sup>2</sup>) свѣдѣнія, сообщаемаго Генрихомъ.

По словамъ Gruber'a <sup>8</sup>), Генрихъ ничего не зналъ: «de consiliis altioribus». Въ доказательство этого можно привести слѣдующее указаніе: «et siluit hac ratione ecclesia diebus paucis», такъ заканчиваетъ Генрихъ XVII гл. своей хроники. Pabst замѣчаетъ: Der zunehmenden Zwietracht unter den Landesherren gedenkt mit keiner Sylbe». Конечно, потому, что не зналъ о томъ <sup>4</sup>).

Вообще же, при чтеніи Хроники Генриха, надо всегда помнить слѣдующія слова Pabst'a (Vorwort, VIII): «Zwar werden sich mancherlei Dinge, die für das Verständniss der Nachkömmlinge deutlicher niederzuschreiben der Chronist keinen Anlass hatte, er für seine Zeitgenossen zu thun mit oder ohne Absicht versäumte»... Иначе и быть не могло: во-первыхъ, Хроника писана въ 1225 г., а Генрихъ едва-ли вель дневникъ, слѣдовательно, многое писалъ по воспоминаніямъ; во-вторыхъ, Хроника писана по желанію епископа и отвезена легатомъ Вильгельмомъ моденскимъ въ Римъ 5), слѣдовательно, Генрихъ долженъ былъ писать только то, что было въ интересахъ епископа...

Заканчивая свои краткія замѣчанія о Генрихѣ и его Хроникѣ, не лишнимъ считаю привести слѣдующія, на мой взглядъ, вѣрныя замѣчанія г. Лаппо-Данилевскаго 6). «Весь характеръ лѣтописи указываетъ на иравственное неразвитіе Генриха. Въ немъ особенно ясно выразился тотъ партикуляризмъ и узость религіозных убъжденій, которымъ болѣе или менѣе отличался почти всякій средне-вѣковый католикъ. Такъ онъ не только православную въру не считаетъ христіанской религіей, ибо всюду христіанами называетъ только католиковъ или туземцевъ, принявшихъ католическую вѣру, но даже и на крещеніе датскихъ проповѣдниковъ смотритъ недружелюбно»...

<sup>1)</sup> Cnf. Hildebrand, 53, 69.

<sup>2)</sup> На этотъ разъ — совершенно напрасно.

<sup>3)</sup> Orgines Livoniae, praefatio 10.

<sup>4)</sup> Г. Трусманъ. Введеніе христ. въ Лифляндіи, введеніе, стр. VII: «Какъ простой священникъ, не посвященный въ тайны закулисной политики высшихъ властей страны, и не имѣющій самъ достаточно возможности или способностей проникать во внутреннюю связь совершающихся предъ его глазами событій...

<sup>5)</sup> Hildebrand, 19-20.

<sup>6)</sup> Біографич. свёдёнія о Генрих ВЛАТЫШВ (Библіографъ, № 5-6, 1888 г.).

Итакъ, Геприхъ, по моему мивнію, былъ Латышъ, воспитанный на средства епископа Альберта, къ которому хронистъ относился съ величайшею почтительностью. Оставаясь всю жизнь простымъ сельскимъ священникомъ, Генрихъ не могъ знать и правильно судить о политикѣ, тѣмъ болѣе, что самъ былъ, по замѣчанію Гильдебранда, «kein politischer Kopf». Писалъ о многомъ по слуху, о многомъ по воспоминаніямъ, при чемъ о многомъ «сознательно или безсознательно умолчалъ»; вообще же относился къ событіямъ не безпристрастно, а съ узкимъ взглядомъ средневѣкового фанатизированнаго католика.

### V.

# Характеристика еп. Альберта.

Г. Кейсслеръ, вслёдъ за Генрихомъ Латышемъ, слишкомъ ужъ высоко ставитъ правственныя качества еписк. Альберта: авторъ, напр., не допускаетъ даже мысли о томъ, чтобы можно было признатъ «политику Альберта по отношенію къ русскимъ князьямъ измѣнчивою» (стр. 29), т. е. что онъ дѣйствовалъ сообразно обстоятельствамъ.

Однако, далеко не всѣ историки смотрять такъ на дѣятельность этого замѣчательнаго человѣка. Приведу отзывъ о немъ Меркеля ¹): «Alberts, des dritten Bischofs, Charakter. Befreiet von den gehässigen Fremdlingen, glaubten die Liven im Ernst, der drohenden Gefahr auf immer entkommen zu seyn: aber indess sie frohlockten, wurden ihnen unzerbrechliche Fesseln geschmiedet. Der Erzbischof Hartwig ertheilte das erledigte Bisthum seinem Verwandten, dem Bremischen Domherrn, Albert von Apeldern; und unter diesem furchtbaren Manne nahm das Unterjochungsgeschäft einen so festen, systematischen Gang, dass aller Widerstand fruchtlos wurde».

«Albert war einer von jenen Männern, die uns ungewiss lassen, ob wir ihre Talente mehr bewundern, oder den Gebrauch, den sie von ihnen machen, mehr verabscheuen sollen, und zu deren Geisteskraft sowohl, als zu deren Bösartigkeit die meisten Menschen nur aus niederer Ferne heraufstaunen. Wahrscheinlich wäre er nie im Stande gewesen, zu erlangen, was Meinhard erschlich, oder den Enthusiasmus einzuflossen, mit dem Bertolds Tod Teutschland und den Norden erfüllte: aber wie Archimedes brauchte er gerade nur diesen Standpunkt, um die Welt zu erschüttern»...

Отдавая полную справедливость уму и энергіи еп. Альберта, Меркель продолжаєть: «Die Hauptleidenschaft seiner Seele war Herrschsucht. Sie zu befriedigen, erlaubte er sich Erpressungen, Grausamkeiten und jede

<sup>1)</sup> Die Vorzeit Lieflands, von G. Merkel, I Band. Berlin, 1798, I, 336-339.

Hinterlist; und wenn seine schlaue Politik ihn bewog, ihre Aeusserungen zuweilen zu mildern, so war es nur, um desto sicherer zu gehen. Wo er daher befehlen konnte, gab er seiner Gewalt die grösseste Ausdehnung; und wo er weichen musste, that er es mit so vieler Kunst, dass sein künftiges Vordringen nur desto unwiderstehlicher ward. «Man fühlet sich zur Bewunderung hingerissen, wenn man ihn handeln sieht. Beobachtet man die Mittel, die er anwendete, so fühlt man Widerwillen; — Entsetzen, wenn man seinen Zweck erwägt. Des grossen, des bewundernswerthen Alberts Ziel war die Vernichtung freier Völker, und der grösseste Mann, den mein Vaterland vielleicht jemals sah, war der fürchterlichste Verderber desselben».

«Nicht Bekehrung der Liven war Alberts Zweck; er steckte sich ein anderes Ziel: er wollte einen Staat gründen, und ihn als unumschränkter Fürst regieren».

**Хотя Меркель и сгустилъ** нѣсколько свои краски, однако, нельзя не **признать, что отзывъ его, въ основ**ѣ, недалекъ отъ истины.

Что еп. Альбертъ прибѣгаль и къ обману, и къ вѣроломству, лишь бы достичь своей цѣли, — на это даже у Геприха можно найти нѣкоторыя указанія.

Такъ, еп. Альбертъ отправилъ въ Римъ одного изъ старшинъ ливскихъ (seniores), выдавъ его за короля Ливоог 1) и увѣривъ напу, что «весь Ливонскій народъ обращенъ уже въ христіанство (1203 г.). Меркель 2) разсказываетъ объ этомъ такъ:

«Albert benutzte diese Ruhe, unter den Liven Selbst Uneinigkeiten zu erregen, und benahm sich dabei auf seine gewönhliche arglistige Art. Er beredete einen Neubekehrten, jenen Caupo aus Thoraida, den Dietrich einst geheilt und getauft hatte, mit seinem Bekehrer nach Rom zu gehen. Hier wurde er dem Papste als der König von Liefland vorgestellt, und der stolze Hierarch, der von Kaisern den Fusskuss verlangte, und Königreiche verschenkte liess sich herab, den nordischen Wilden zu umarmen und mit Freundschaftsbezeugungen zu überhäufen. Er soll ihn in den Adelstand erhoben haben; wenigstens entliess er ihn sehr reichlich beschenkt».

Нельзя также не указать на следующій случай вероломства еп. Альберта: ему удалось заманить къ себе на пирушку ливонскихъ старейшинъ; подъ угрозой отправить ихъ самихъ пленниками въ Германію, онъ принудиль ихъ къ выдаче заложниками до тридцати мальчиковъ, детей ихъ: «Episcopus tamen ob perfidiam Livonum paci eorum non confidens, quam

<sup>1)</sup> Генрикъ только одинъ разъ и именно по этому поводу (VII 5) говоритъ: «Caupo... qui quasi rex et senior Livonum fuerat»; но въ другихъ случаяхъ именуетъ его просто «senior»; напр., въ 1210 г. (уже по возвращени изъ Рима): «Venerunt seniores terrae Russinus, Caupo, Nunnus et Darbelus cum ceteris».

<sup>2)</sup> Merkel, Die Vorzeit Lieflands, 355-356.

iam multoties ruperant, obsides ab Azone et Caupone et senioribus terrae exigit: qui vocati a Teutonicis ad potationem omnes simul conveniunt, et in una includuntur domo. At illi timentes, ne trans mare in Teutoniam deducantur, pueros suos, qui de Duna et in Thoreida fuerunt meliores, Domino episcopo circiter triginta repraesentant: quos ille laetus accipit, et terram Domino committens, in Teuthoniam vadit» <sup>8</sup>).

У Гильдебранда <sup>4</sup>) читаемъ: «Da die Beeinträchtigten sich klagend an den Pabst gewandt, hatte dieser den Bischof von solchen Eingriffen in fremdes Recht abgemahnt, ihn zur Nachsicht bei den ihm vom Orden zustehenden jährlichen Leistungen aufgefordert, zugleich aber den Abt und zwei Beamte von Dünamünde beauftragt, das Interesse der Brüder wahrzunehmen...

«Die Stellung Alberts zum römischen Stuhl war, wie wir sehen, eine ungünstigere geworden; die vielfachen Bedrükungen, die er, nach den Klagen des Ordens zu urtheilen, sicherlaubt haben dort lebhaften Unwillen erregt. Der Bischof erscheint als leichtfertiger, Verletzer eingegangener, von Rom ausdrücklich gebilligter Verträge, als steter Bedrücker Schwächerer. Es mochten derartige Härten seinen hochstrebenden und herrschlustigen Sinne nicht fernstehen»...

Не могу не привести зд'єсь характеристику н**\*м**ецкаго епископа, сд'єланную монахомъ-современникомъ еп. Альберта.

«Clericus quidam Parisiis ante paucos annos verbum terribile contra episcopos locutus est, dicens: Omnia credere possum, sed non possum credere, quod unquam aliquis episcopus Alemanniae possit salvari. Novicius: Quare magis indicavit episcopos Alemanniae, quam episcopos Galliae, Angliae, Lombardiae nel Tusciae? Monachus: Quia pene omnes episcopi Alemanniae utrumque habent gladium, spiritualem videlicet et materialem; et quia de sanguine iudicant et bella exercent, magis eos sollicitos esse oportet de stipendiis militum, quam de salute animarum sibi commissarum» 1).

Умный цистерціанскій монахъточно рисоваль нравственный портреть німецкаго епископа, именно съ еп. Альберта!

#### VI.

# Замѣчанія, касающіяся частныхъ вопросовъ.

На стр. 9 г. Кейсслеръ говоритъ: «Изъ всего ливонскаго племени только Ливы, жившіе по Двинѣ, платили дань князьямъ полоцкимъ. Такъ думаетъ г. Пабстъ, не приводя, однако, основаній своего мнѣнія».—

<sup>1)</sup> Chronic. IV, 4.

<sup>2)</sup> Hildebrand, Die Chronik Heinrichs von Lettland, 92-93.

<sup>3)</sup> Caesarii Heisterbacensis († 1240) monachi ordinis cisterciensis dialogus Miraculorum... Coloniae, Bonnae et Bruxellis, MDCCCLI, Dictinctio Secund., cap. XXVII.

Странно: въ доказательство своего положенія авторъ ссылается на мибніе историка, который, въ данномъ случать, не приводить основаній своего митьнія».

Стр. 10—11. «Оба укрѣпленія (Куконосъ и Герцике) стояли на правомъ берегу Двины, но не по близости имѣнія Штокманстофъ, какъ полагали раньше, а къ юго-востоку отъ него въ теперешней, такъ называемой польской Лифляндіи, вблизи мѣстечка Царьградъ». — На основаніи этихъ словъ, можно подумать, что Куконосъ и Герцике лежатъ рядомъ, вблизи Царьграда; между тѣмъ, отъ Герцике до Куконоса около 80 верстъ. Нельзя также не замѣтить, что, кромѣ польскихъ писателей, никто этой мъстиости теперь не называет «Польской Лифляндіей». Наконецъ, Царьградъ не мѣстечко, а имѣніе-мыза.

Стр. 15. «Относительно характера первоначальнаго русскаго владычества въ тенерешнемъ Прибалтійскомъ краѣ, Генрихъ Летлиндскій, сомасно ст современными сму русскими источниками (?), сообщаетъ слѣдующее: есть обычай у королей русскихъ, когда покорятъ они какой народъ, не подчинять его вѣрѣ христовой, а только облагать его платежемъ дани и денегъ». — Нигдъ въ современныхъ русскихъ источникахъ не говорится этого!

Стр. 28. «Странное утвержденіе Арнольда Любекскаго (о томъ, что еп. Альбертъ отказалъ кн. Владимиру въ дани, которую платили Ливы) не находитъ себѣ никакого подкрѣпленія въ Хроникѣ Генриха Летляндскаго, источникъ, славящемся полнотой и въ особенности, для внъшнихъ сношеній, своей достовпрностью». — Мы видѣли (въ гл. IV), что этого далеко нельзя сказать. Авторъ слишкомъ ужъ довѣрчиво относится къ извѣстіямъ Генриха. Этимъ же объясняется и его высокое мнѣніе о дѣйствіяхъ еписк. Альберта: авторъ, вопреки очевидности, даже не допускаетъ и мысли «признать политику Альберта по отношенію къ русскимъ князьямъ измънчивою» (стр. 29, примѣч.).

Стр. 33. «Потерпѣвъ по дорогѣ неудачу—будучи ограблены литовцами (въ чемъ врядъ-ли (?) не принималъ такъ или иначе участія дружившій съ Литовцами князь Всеволодъ изъ Герцике, черезъ землю котораго они проходили) прибыли, однако, епископскіе послы въ Полоцкъ. Къ большому, конечно, удивленію нашли они здѣсь нѣсколькихъ Ливовъ»... Во-первыхъ, авторъ подозрѣваетъ Всеволода въ ограбленіи пословъ рѣшительно безъ всякихъ основаній; во-вторыхъ, неизвѣстно, почему это послы удивились, найдя Ливовъ въ Полоцкѣ: вѣдь, это же были данники полоцкаго князя!

Стр. 35. «Владимиръ замыслилъ *хитрость* (dolum)». — Напрасно авторъ повторяетъ слова Генриха безъ всякой оговорки: хронистъ, какъ уже было неоднократно сказано, вовсе не безпристрастный свидѣтель.

Стр. 38. «Ливы, которые все еще (въ 1206 г.) *бунтовали*»...—Противъ кого? противъ непрошенныхъ пришельцевъ, старавшихся поработить ихъ? Это не бунтъ, а естественное право защищать себя отъ насилія!

Стр. 43. «Князю Вячко ничего другого не оставалось, какъ сговориться мирнымъ путемъ съ мужественнымъ сосѣдомъ (еп. Альбертомъ), Спрашивается только, насколько было искренности со стороны Русскихъ при этомъ соглашенію».—Почему это авторъ ни разу не задался вопросомъ объ искренности со стороны Нѣмцевъ?

Стр. 43—44. «Скоро вышла ссора у кн. Вячко съ епископскимъ вассаломъ, рыцаремъ Даніпломъ въ Ленневарденѣ. Какъ видно изъ разсказа, причиной было то, что князь сдѣлалъ людямъ рыцаря много непріятностей и, песмотря на многократныя убѣжденія, не хотѣлъ перестать»... Было бы наивно ожидать, чтобы Генрихъ принялъ сторону русскаго князя!

Стр. 48. «Кого только изъ виновныхъ находили Нѣмцы, — (они) предавали лютой смерти и искоренили измѣнниковъ изъ своей (?) страны»...— Переводъ невѣренъ: «Еt exstirpaverunt traditores de finibus illis» — значитъ: «и искоренили измѣнниковъ изъ тѣхъ краевъ»; у Нѣмцевъ же здѣсь не было никакой «своей страны».

Стр. 50. «Онъ (епископъ) нашелъ гору оставленной и — какъ сообщается дальше, —всл'єдствіе печистоты прежнихъ жителей, полною червей и зм'єй». — Едва-ли это не фантазія Генриха?

('тр. 53. «Изъ уваженія къ имени Христову, они (Нѣмцы) умертвили лишь немногихъ; большинство отдались въ плѣнъ или обратились въ бѣгство; женщинъ и дѣтей щадили». — Въ Auszug aus der Deutsch-Ordens Chronik (Riga 1857, р. 14) сказано: «und ferderff darumb trent wyff und kyndt» («и погубиль здѣсь женщинъ и дѣтей»). — Хорошо «уваженіе къ Христову имени»!

Стр. 72—73. «Великій князь новгородскій и князь полоцкій (?)».— У Генриха: «rex de Plescekowe», т. е. псковскій, а не полоцкій: Pleskow, Plescekow = Псковъ; Ploskow, Ploscekow = Полоцкъ.

Стр. 77: «Слюдует» (?) думать, что во время переговоровъ (1210 г.) этотъ вопросъ (объ отношеніяхъ Куконоса и Герцике къ епископу) быль обойдень, и Нъмцы добились такими образоми молчаливаю признанія status quo». — На основаніи чего же «слѣдуетъ думать» такъ? Очевидно, у автора предвзятая мысль.

Стр. 77. «Зависимость кн. Всеволода *чисто номинальная* мало приносила пользы Полоцку».—Откуда узналь авторъ, что эта зависимость была «чисто номинальная»?

Стр. 77—78. «Остается неяснымъ, въ чемъ заключалася *хитрость* Владимира». — Самъ авторъ заподозрѣваеть (стр. 43) «искренность» Рус-

скихъ безг всикаго основанія; на томъ же основаній и Генрихъ часто злоупотребляетъ словомъ хитрость, когда рѣчь идетъ о Русскихъ (напр. X, 2; XI, 8; XVI, 2 и пр.).

Стр. 79. «Въ началѣ лѣта 1212 года къ епископу Альберту отправлено посольство Владимиромъ и назначался день, когда имъ съѣхаться въ Герцике». — Слѣдовательно, Владимиръ, по прежнему, считаетъ Герцике подвластнымъ себѣ: нельзя допустить, чтобы опъ самъ назначилъ свиданіе съ епископомъ въ мѣстности, которая отъ него уже не зависѣла.

Стр. 82. «Ливы же, которые не хотёли служить двумъ господамъ а именно Русскимъ и Нёмцамъ, постоянно его (епископа) уговаривали, чтобы онъ избавилъ ихъ совсёмъ отъ иза Русскихъ».—Авторъ забылъ, что раньше (стр. 27) самъ же говоритъ; «Можно сказать съ увёренностью, что последніе (туземцы) охотне сносили не слишкомъ для нихъ тяжелую русскую данъ, нежели нёмецкое владычество»...

Стр. 83. «По поводу слова: «иногда» (quandoque), которое должно обозначать по крайней мѣрѣ два раза, Пабстъ замѣчаетъ» и пр. — Авторъ разбираетъ каждое слово Генриха точно современную дипломатическую ноту.

Стр. 84. «Можно бы думать, что упрашиванія Ливовъ избавить ихъ отъ дани сдёлались особенно пастойчивы во время переговоровъ епископа съ кн. Владимиромъ; но это не видно изъ самаго характера ихъ разговоровъ».—А потому нётъ основанія и думать это.

Стр. 85. «Непостоянный и поддающійся легко вліяніямъ характеръ князя Владимира чрезвычайно м'єшаетъ върной оцьнкъ событій». — Еще бол'є м'єшаютъ этому предвзятые взгляды и то, что Генрихъ въ своей Хроникъ «многое утаилъ умышленно или неумышленно».

Стр. 85. «Недовольный переговорами, князь Владимиръ прервалъ ихъ, потому что *справедливые* словесные доводы его не удовлетворили». —Доводы эти казались справедливыми Генриху, но такими-ль они были на самомъ дѣлѣ — это еще вопросъ!

Стр. 87. Важно прежде всего то, что кн. Владимира отказывался получать дань са Ливова»... Да отказывался-ли? А если отказывался, то на какихъ условіяхъ? (См. объ этомъ гл. II, стр. 25—27).

Стр. 86—87, прим. 1. «Тапquam patrem spiritualem. Чтобы это было обычное обращеніе, этого утверждать нельзя».— Напротивъ, можно: православные всегда называютъ духовныхъ лицъ отщами, а тѣ ихъ— чадами, дѣтьми.

Стр. 89. «Соловьеву показалась подозрительной ссылка на божеское внушеніе; но такой способъ объясненія не удивить того, кто болье знакомъ съ Хроникой Генриха». — Что хочеть сказать этимъ авторъ — не знаю.

Относительно же близкаго знакомства его съ Хроникой Генриха можно сказать, что авторъ, д'йствительно, близко знакомъ, но только съ буквой, а не съ духомъ Хроники.

Стр. 91. «Хронистъ замѣчаетъ, что онъ (Всеволодъ кн. Герцике) впослѣдствіи участвовалъ однако въ замыслахъ Литовцевъ, нарушилъ обѣщанную вѣрность, и часто подстрекалъ язычниковъ противъ Нѣмцевъ въ Куконосѣ». — Вѣдь, надо же было найти какой-либо поводъ къ походу противъ Герцике. Если бы Всеволодъ былъ невиннѣе ягненка, то и тогда самостоятельность его была бы задушена еп. Альбертомъ, у котораго аппетитъ, послѣ захвата Куконоса, сильно разыгрался.

Стр. 106. «Такъ какъ нѣтъ доказательствъ, что Конрадъ или его потомство не владъли своей частью Герцике, то слѣдуетъ признать, что родъ Uexküll по прежнему владълг ею». — Довольно смѣлое заключеніе!..

Стр. 113. «Въ 1224 г. *Нъмцы предоставили Русскимъ получать* дань съ земли Толова». — Нѣмцы не могли распоряжаться тѣмъ, что имъ еще не принадлежало.

Стр. 121. «Относительно Леттовъ на р. Имерѣ мы узнаемъ, что они не были данниками Русских и именно ет 10.28 году подчинились Римской церкви». — Гіэриъ (см. выше), однако, прямо говоритъ о ихъ зависимости отта Исковичей и о томъ, что въ Имеру время-отъ-времени приходили православные священники.

Стр. 131, примѣч. «Видно изъ всего положенія дѣлъ, что восточное христіанство было принято ими (жителями Имеры) чисто внъшними образомъ». — Изъ чего, напр., видно это? А какъ принято было жителями Имеры западное христіанство?.. Русскіе всегда старались дѣйствовать на обращаемыхъ verbis, Нѣмцы — verberibus. (Ср. Chr. Liv. II, 5).

Стр. 136. «Когда Владимиръ (б. псковской) былъ епископскимъ фогтомъ въ Идумев и Летляндій, по поводу его притъсненій, у него было враждебное столкновеніе съ мѣстнымъ духовенствомъ». — Столкновеніе было не «по поводу его притѣсненій», а по другой причинѣ: духовенство требовало отъ князя: «пе neophythos nostros conturbando magis a fide Christi faceres deviare»; притѣсненія — только предлогъ.

Стр. 144. «Слѣдовательно, тогда верховный владитель края (т. е. сиңскопъ) браль на себя заботу о правильномъ, ежегодномъ взносѣ дани, и такимъ образомъ прямо ручался въ ней». — Кто же долженъ считаться верховнымъ владѣтелемъ края: тотъ ли, кто платитъ дань, или же тотъ, кто ее получаетъ?

Стр. 144—145. «Нельзя указать ни русскихъ поселеній, ни укрѣпленій, которыя имѣли бы цѣлью обезпечить прочность дани, платимой Толовою. — Еще вопросъ, какого происхожденія «Кесь» (Zesis = Венденъ)— латышскаго или *славянскаго*. О русскихъ поселеніяхъ въ Лифляндіи см. Трусмана — Введеніе христіанства въ Лифляндіи, стр. 177 (ср. Bunge Urk. 101, a; 518, Reg. 1238 b, III p. 1182).

Стр. 145. «Между тёмъ Псковичи изъ одного соперничества съ западными пришельцами и изъ страха предъ ними безъ особой надобности (?) рёшились взяться за миссіоперскую дёятельность среди своихъ данниковъ-Леттовъ». — Едва-ли приведенную тираду можно считать серьёзной.

Стр. 145—146. «Извъстное суждение Генриха (XXVIII, 4) хотя вообще и не безпристрастное, согласуется въ данномъ случат съ фактами». — И не безпристрастное, и въ то же время согласуется съ фактами — странно что-то!

Стр. 148. «Фактъ заключенія осенью 1224 г. «прочнаго» мира не можетъ быть подвергаемъ сомнинію; онъ подтверждается, повидимому, также свидётельствомъ папы Григорія III въ буллів отъ 17 янв. 1227 г.»—Боннель, однако, понимаетъ эту буллу иначе; да и самъ авторъ употребляетъ слово «повидимому». Дальпівшія основанія автора еще боліве шатки. Мнів кажется, что этого «прочнаго» мира вовсе не было.

Стр. 149. «Хронистъ прибавляетъ, что легатъ долженъ былъ выслушивать подобныя просъбы (о мирѣ) отъ пословъ (русскихъ)». — Какъ же иначе могъ говорить Генрихъ? Вѣдь, Хроника написана по предложенію епископа, и легатъ взялъ ее съ собою въ Римъ¹): это надо помнить.

Стр. 160. «Самое число убитыхъ значительно и заставляет думать о вымогательствах и насиліях (русскихъ). — Авторъ вездѣ склопенъ видѣть хитрость и насилія Русскихъ, въ «кровавыхъ же дѣлахъ» Нѣмцевъ онъ видитъ «значительную долю закопности»; между тѣмъ, здѣсь гораздо естественнѣе предположить о насиліяхъ именно со стороны Нѣмцевъ.

Стр. 164. «Я кончаю на этомъ, не вдаваясь въ область гаданій». — Какъ мы видёли, «гаданій» у автора не мало.

Стр. 166. «Юрьевъ, по правописанію древнѣйшихъ лѣтописей собственно «Гургевъ». — Гургевъ — Гюргевъ — Юрьевъ одно и то же.

Стр. 168, прим. 1. «Оденпе означаетъ на древне-русскомъ языкъ: «Медвъжья Голова». — Можпо подумать, что Оденпе — древне-русское слово.

Стр. 177. «Мстиславъ двинулся на Варбалу и взяль дань, которая, надо полагать, была взята здёсь Русскими въ первый разъ. — На основании чего же «надо полагать»?

Стр. 180. «Теперь только (1216 г.) поднимаются Русскіе съ цёлью помёшать разростанію нёмецкаго владычества». — Самъ же авторъ раньше (на стр. 178, — 1212 г.) говорить, что «враждебное столкновеніе спльнаго

<sup>1)</sup> Hildebrand, Die Chronik Heinrichs von Lettland, 20.

войска Мстислава новгородскаго съ Нѣмцами не произошло, новидимому, благодаря только случаю.

Стр. 181. «(Епископъ и орденъ) *завъряли* ихъ (Угаунцевъ), что они свободны отъ Русскихъ». — Значитъ, жители были въ зависимости, — иначе, зачѣмъ нужно было *завърять* ихъ, что они свободны.

Стр. 193. «Альберту удалось подвинуть на крестовый ноходъвъ восточный языческій край». — Это было въ 1219 году; между тѣмъ Альбертъ еще въ 1203 году увѣриль напу, что «весь ливонскій народъ» окрещенъ; кромѣ того, по увѣренію нашего автора: жители Имеры добровольно подчинились и были крещены въ 1214 г. (стр. 131); жители Толовы (въ 1214 г.) тоже добровольно подчиняются Нѣмцамъ и переходятъ въ латинскую церковь (стр. 146); жители Сакалы снова принимаютъ христіанство (стр. 178); Угаунцы также приняли крещеніе отъ латинянъ (стр. 80) — и, все-таки, въ концѣ-концовъ, — край языческий»!

Стр. 195. «Вѣра въ успѣхъ и объясняетъ то, что они (Нѣмцы) дважды отклонили мирныя предложенія Русскихъ». — Раньше авторъ говоритъ (на стр. 184): «Верховные владѣтели страны (епископъ и орденъ), хотя и были готовы къ войиѣ съ Русскими, хотпъли, однако, по возможности избъжать ея». — А когда возможность эта представплась, они и забыли о миролюбіи, которое навязываетъ имъ нашъ авторъ.

Стр. 211. «Лифляндскій хронисть *рюзко порицает* жителей Дерпта и князя Вячко». — Что-жъ тутъ удивительнаго? Вѣдь хронистъ нигдѣ не обмолвился добрымъ словомъ о Русскихъ.

Стр. 215. «На общемъ совѣтѣ христіанъ было принято рѣшеніе въ противоположность кроткому образу дъйствій въ раньше бывшихъ случаяхъ взятія укрѣпленій, который не внушилъ достаточно страха, на этотъ разъ поступить съ осажденными самымъ суровымъ образомъ...» — Во-первыхъ, обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что авторъ, вслѣдъ за Генрихомъ, вездѣ (см. напр. стр. 201, 202, 210) христіанъ противо-поставляетъ Русскимъ. Неужели авторъ серьезно не считаетъ послѣднихъ христіанами? Во-вторыхъ, относительно кроткаго образа дпйствія (Нѣмцевъ) можно указать на слѣдующіе два факта: 1) на взятіе Нѣмцами Герцике, когда они «und verderff darumb trent wyff und kyndt» (и погубилъ здѣсь женщинъ и дѣтей); 2) на взятіе Феллина въ 1223 году, когда «всѣ Русскіе, которые нашлись въ укрѣпленіи, были повпшены». — Неужели авторъ эти дѣйствія считаетъ кроткими?

Стр. 217, прим. «Если и упоминаются эстонскія женщины (въ числѣ убитыхъ), то, навърно, онѣ принимали участіе въ сопротивленіи. Что женщинъ и дѣтей обыкновенно щадили, продолжаетъ авторъ, это ясно изъ разсматриваемаго въ концѣ этого отрывка». — Во-первыхъ, «изъ разска-

зываемаго въ концѣ этого отрывка» — это вовсе не ясно; во-вторыхъ, если бы это было и «ясно изъ отрывка», то фактъ, приведенный выше (взятіе Герцике) говоритъ совсѣмъ другое; утвержденіе же самого автора, что эти женщины «навърно принимали участіе въ сопротивленіи», показываетъ только склонность автора обѣлять звѣрскіе поступки Нѣмцевъ.

Стр. 220—221. «Имѣется еще русское свидѣтельство изъ нѣсколько позднѣйшаго времени, которое говоритъ также за то, что Новгородцы отказались от Эстонскаго края». Авторъ ссылается на Новгород. 1 лѣтонись.— Какъ было уже сказано (въ гл. II), это мѣсто лѣтониси вовсе не заключаетъ въ себѣ отказа Новгородцевъ отъ Эстонскаго края. Да и самъ авторъ (на стр. 150-й), повидимому, совсѣмъ иначе толкуетъ это мѣсто лѣтониси: «Ярославъ Всеволодовичъ новгородскій только-что вернулся на новгородскій столъ; вожаки враждебной ему партіи ушли во Псковъ и, когда онъ хотѣлъ пріѣхать туда же, Псковичи его не пустили. Тогда подъ предлогомз войны противъ Иъмцевъ онъ привелъ изъ Переяславля свою дружину» п т. д.

Стр. 222—224. «Не столько превосходству въ военномъ искусствъ надъ Русскими, не столько самой храбрости, сколько цѣлесообразно направленной и упорной энергіи, которую питало религіозное одушевленіе крестоносныхъ воиновъ, обязаны Нѣмцы тѣмъ, что имъ удалось устранить русское вліяніе изъ теперешняго балтійскаго края. И только подъ нъмецкимъ владычествомъ суждено было кореннымъ обитателямъ этого края не только обратиться въ христіанство — правда на первыхъ порахъ большею частію путемъ принужденія, — но и перейти въ упорядоченныя государственныя формы быта, которыя прежде всего, положивъ конецъ царившей въ краѣ безпрерывной войнѣ, обезопасили ихъ жизнь и обезпечили собственность, впослѣдствіи же сдѣлали возможнымъ ихъ культурное перевоспитаніе въ духѣ христіанства. Русскимъ были чужды такого рода культурныя стремленія...»

Подобныя же сужденія высказываются и другими прибалтійскими историками: напр. Richter («Geschichte der dem Russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben», 44), Seraphim (Geschichte Liv-, Est-und Kurlands... I, 17 etc.). Оставляя въ сторонѣ «военное искусство и храбрость» Нѣмцевъ, я остановлюсь только на ихъ цивилизаторской дѣятельности въ Прибалтійскомъ краѣ. Едва-ли Нѣмцамъ слѣдуетъ особенно кичиться этою дѣятельностію: если они и достигли кое-какихъ результатовъ въ этомъ отношеніи, то нельзя не обратить вниманія на то, какою цивною достигнуто все это.

У Russov'a 1) читаемъ: «Unde so herlick alse de vam Adel in Lyfflandt sind priuilegeret gewesen, so elendigen entgegen weren de armen Buren in dissen Lande mit Gerichte unde Gerichticheit vorgesehen unde vorsorget, Wente ein armer Buhr hefft nicht mehr Recht gehat, also syn Juncker edder de Voget men süluest gewolt hefft, unde de arme Man dorste sick by keyner hogen Auericheit keinerley gewalt unde unbillicheit haluen beklagen. Unde wenn ein Buhr mit synem Wyfe starff, unde lett Kinder na, sint de Kinder also geuormüdert worden, dat de Herschop alles wat de Oldern nagelaten hadden, tho sick genamen hefft, unde de Kinder müsten nacket unde blodt by des Junckeren Füerstede liggen gahn, edder in den steden bedelen, unde eres Vederlicken godes gantz entberen. Unde alles wat ein armer Buhr vormochte, des was he nicht mechtig, sondern de Herschop, Unde dar sick ein Buhr ein weinich vorbraken hadde, vs he wedder alle barmherticheit unde Minschlicken affect, van synem Junckern edder Landtvagede, de men hyr de Landknechte nömet, naket upfgetagen, unde synes Olders haluen unuorschonet, mit langen scharpen Roden gequestet worden, unde kein Buhr konde disser Tyrannye anich syn, ydt was den sake dat he Ryke was, unde sick alle tydt mit einer stadtlicken Geschencke lösen könde. Ock worden etlicke vam Adel gefunden, de ere arme Buren und Underdanen gegen Hunde und Winde vorbütet unde vormesselt hebben. Solcke unde dergelyken anermodt unbillicheit und Tyrannye hefft de arme Burschop ane yenige ynschendt der Auericheit hyr im Lande, van dem Adel unde Landknechten lyden unde dülden möten...»

«Въ нѣсколько лѣтъ, говоритъ проф. Д. И. Иловайскій вамля Ливовъ была покорена совершенно; но, вслѣдствіе жестокаго варактера борьбы, этотъ довольно зажиточный край подвергся страшному опустошенію и обинщанію. Голодъ и моровое повѣтріе докончили дѣло опустошенія, начатаго Нѣмцами. Въ послѣдующіе вѣка обинщавшее, рѣдкое населеніе Ливовъ слилось съ латышскимъ племенемъ; такъ что въ наше время можно найти только разсѣянные кое-гдѣ, ничтожные остатки этого нѣкогда значительнаго народа, давшаго свое имя почти всему Прибалтійскому краю...»

«Этотъ исчезающій народецъ (Ливы), говорить Риттихъ<sup>4</sup>), живетъ по Балтійскому морю, отъ мыса Люзерорта до мыса Домеснеса и далѣе по берегу на 12 верстъ. Всего у нихъ 130 дворовъ (14 деревень, въ которыхъ живетъ до 2540 человѣкъ).

<sup>1)</sup> Scriptores rerum Livonicarum II, 28, et passim; ср. Соловьева Исторія Россіи III, прим. 257.

<sup>2)</sup> Исторія Россіи II, 129; ср. ibid. 134, 137, 148.

<sup>3)</sup> О жестокости Нѣмцевъ см. Chron. Livoniae XI, 4; XIV, 5; XVI, 3; XVIII, 7; XXV, 2; XXVIII, 5, 6...

<sup>4)</sup> Матеріалы для этнографін Россіи. Прибалтійскій край (СПб., 1873), стр. 22.

По свидѣтельству того же Риттиха, «Эсты до сихъ поръ называютъ Нѣмцевъ пришельцами, упиетателями» 1). Да и какъ иначе могутъ туземцы смотрѣть на Нѣмцевъ, которые, по замѣчанію Карамзина 2): «съ мечемъ искали спасенія душъ въ убійствъ людей». Кажется, однако, о спасеніи-то душъ менѣе всего думали Нѣмцы.

**Какъ, вообще, поступали** и вмецкіе пропов'єдники, видно изъ сл'єдую**щаго свид'єтельства современника:** 

«Barvusen and predigere
Waren im deme selben here.
Da sach man den ersten brant
Den brante eines predigeres hant
Und eines barvusen darnach»... <sup>3</sup>).

Русскимъ, дъйствительно, чужды были такого рода культурныя стремленія. Но что имъ не чужды были культурныя стремленія вообще, достаточно указать на исторію Литвы. Приведу свидьтельство Ярошевича <sup>4</sup>):

«Думать надо создаль чорть вась Или эмѣй старинный: Вы всегда объяты были Злобою эмѣиной...»

Пъсня эта оканчивается слъдующими знаменательными словами:

«Даніилъ россійскій, сильный, Помоги намъ, просимъ! Пусть мы снова вольны будемъ, Снова рабство сбросимъ...»

«По нашему мнънію, продолжаетъ г. Е. В., такія и еще болье ръзко выраженныя чувства и желанія существовали во все время нъмецкаго господства...»

Приведу еще выдержки, въ переводъ, изъ латышскихъ пъсенъ:

«Изъ крестовъ скована Русская земля, А эта (т. е. латышская) обезсилена господами; Чрезъ кресты восходитъ солнце, А чрезъ господъ заходитъ...» «Рига, Рига! красива, красива она! Но кто ее сдёлалъ красивою? Тяжелая неволя Лифляндцевъ, Ихъ подкованные кони...»

(«Памятники Латышскаго народнаго творчества». Собралъ и издалъ И. Я. Спрогисъ. Вильна, 1868 г., стр. 294—295).

2) Карамзинъ III, 85.

<sup>1)</sup> Въ «Христіанскомъ Чтеніи», за 1887 г., помъщена статья г. Е. В. «Культурнорелигіозныя движенія въ Лифляндіи». Авторъ, между прочимъ, говоритъ: «Нъмцы въ пъсняхъ иначе не называются, какъ грабителями, разбойниками, порожденіемъ діавола». Въ одной эстонской пъснъ говорится такъ:

<sup>3)</sup> Reimchronik, v. 4235—39 (Разсказывается о поход'є, въ 1255 г., противъ Жемоитовъ: «Босоногіе (т. е. францискане) и пропов'єдники (доминикане) были въ томъ же самомъ войск'є; вотъ увид'єли первый пожаръ: его зажгла рука пропов'єдника, а потомъ (и рука) босоногаго».

<sup>4)</sup> Jaroszewicz — Obraz Litwy 1, str. 174—175.

«Oprócz handlu, który oddawna zbliżając oba narody, wcześnie Litwinów z mową ruską; oprócz religii obżądku greckiego, która... od XIII już wieku znaczne pastępy czyniąc w Litwie, przez swych duchownych i liturgią słowiańską, również oswajała Litwinów z ruszczyzną; bardziéj jeszcze przyczyniły się do tego politiczne stosunki Litwy z ludniejszą i daleko oświeceńszą bo chrześciańską Rusią... Taką to drogą, nie tylko wyższa podówczas cywilizacya Rusi wplyw swój nie z jednego względu, wywierać musiało na Litwie, ale i język ruski, zwłaszcza w wyższéj klassie mieszkańców do tyla z czasem wziął góre przed mową rodzinną, że się stał nareszcie językiem i dworu i sądu...»

Только стеченіе крайне неблагопріятных условій (нашествіе Нѣмцевъ съ одной стороны, Татаръ — съ другой) лишило Русскихъ возможности достичь такихъ же благопріятныхъ результатовъ и въ Ливонскомъ краѣ, какихъ достигли они въ краѣ Литовскомъ.

Но и здёсь, въ Ливонскомъ кра'є, сохранились сл'єды культурнаго вліянія Русскихъ.

Извѣстный ученый Прейсъ 1) идеть еще далѣе: «Въ нарѣчіи прусской Литвы, пишетъ онъ, открывается немалое число словъ безспорно русскаго происхожденія, которыя всі указывають на то, что въ тіхъ містахъ Пруссін, которыя нын'в заключають въ себ'в населеніе литовское, христіанство имбло своихъ послъдователей до пришествія еще Нъмцевъ... Натурально, что поздн'яйшія историческія обстоятельства привели въ забвеніе многія слова сего разряда. Вотъ нікоторыя изъ нихъ, сохранившіяся въ теченіе стольких стольтій: gaweti — говьть; это слово нынь устарьло, вмѣсто него унотребляется pasnikaju — постничаю; удержалось однако же сложное: użgawenes — заговины; kumas — кумъ; bažnyczia — церковь напоминаетъ божници рус. лътописей; bažijus — божусь. Съ христіанствомъ пришли названія дней недѣльныхъ: czetwergas — четвергъ, petnyczia — пятница, subbata — суббота, serrada — середа. Эти слова имъютъ всѣ признаки русскаго діалекта; слово: uttarnikas — вторникъ — еще интереснъе: оно совершенно Западио-Русское. Сюда же принадлежить слово: nedele — недъля (въ значеніи седмицы, иногда и воскресенія), откуда и panedelis — понедёльникъ. Темъ же путемъ зашли въ литовскій языкъ: gromata (письмо) — грамота, knygos — кинги. Названія ніжоторыхъ праздниковъ: wankrikstis — нерев. съ рус. — водокрещи, welykos (Пасха) — Великъ день, werbu diena (Вербный день) — Вербное воскресенье... Вмѣстъ съ исчисленными выше, перешли въроятно изъ русскаго же языка: kodylas — кадило, weczere — вечеря, св. причастіе, rojus — рай, swadba —

<sup>1)</sup> Журналъ Мин. Народ. Просв., май 1840 г.

свальба, wenczawoti — вѣнчать, obrozas — образъ, griekas — грѣхъ, sudna diena — судный день и т. д. Любопытны некоторыя слова, указывающія на юрилическія и политическія отношенія: bajoras — бояринъ, suditi судить, sudas — судъ, temniczia — темница, uredas — урядъ, lucus — поличное, въ «Рус. Правдѣ»: лице, tijunas — тіунъ, atmonas — атаманъ. Извѣстно, что въ древнемъ рус. яз. обрубъ, обруба значило: округъ, область, и въ прусско-литов. apirabba — имветъ то же значеніе. Сюда же ввроятно принадлежить слово: sebras (половинникь), которое находится въ эстопскомъ, и söbbel (участникъ) sobbina — предпринимать что-либо изъ ноловины, рус. сябры, донынт извтстные въ провинціяхъ (въ западно-русскомъ оно существуеть, какъ видно изъ Сборника Муханова, стр. 133); imeпіа — имініе. Всі эти слова заимствованы очевидно изъ русскаго яз. Вотъ еще нѣкоторыя имена: bubnas — бубенъ, kažemekas — сыромятникъ (кожемяка), kisselus — кисель, muilas — мыло, params — наромъ, sopagas — сапотъ, swetlyczia — свътлица, zerkolas — зеркало, boczka — бочка, dapraku — до проку, до остатка, до конца...»

Перехожу теперь къ слѣдамъ русскаго вліянія собственно у туземцевъ Прибалтійскаго края:

Г. Трусманъ 1) говоритъ: «Можно съ большою справедливостью утверждать, что значительная часть туземцевъ края гораздо лучше была знакома съ христіанствомъ въ формѣ православія, чімъ въ формѣ католичества, хотя бы у насъ и не доставало прямыхъ историческихъ данныхъ для этого утвержденія. Что же касается вопроса, принимали-ли они православіе, то онъ можеть быть рёшень съ большимъ правдоподобіемъ, когда дъло идетъ о народностяхъ, которыя почти безпрерывно находились въ данническихъ отношеніяхъ къ Русскимъ... Латыши повидимому первоначально познакомились съ православіемъ отъ своихъ соседей Кривичей, ибо досель у нихъ Русскій называется Kreews, а русская или православная въра kreewu-tiziba; слъды первоначальнаго знакомства ихъ съ православіемъ мы усматриваемъ въ след. словахъ: bajniza — церковь, kristihtes креститься, kristiit — крестить, krusts — кресть, krista tehws — крестный отецъ, kristi mahte — крестная мать, krista kuhm — кумъ, krustu met метать кресть (т. е. творить крестное знаменіе), krusaine — крещеніе, kruti kutja — вареная ишеница съ горохомъ, употребляется въ рождественскій сочельникъ, pops — священникъ, kristigs (zilweeks) — христіанинъ, gaweht — поститься (говъть), gawena laiks — постное время, klanihtees кланяться, seemas swehtki—зимнія святки (Рождество), wasaras swehtki льтній праздникъ (Троица), leel deena — великій день (Пасха). — Гораздо

<sup>1) «</sup>Введеніе христіанства въ Лифляндіи», Г. Трусмана (СПБ. 1884), стр. 171—177; ср. «Исторія Ливоніи» (Е. Чешихина). (Рига, 1884 г.), стр. 56—66.

менбе вліянія Русскихъ можно находить въ яз. Эстовъ. Повидимому, заимствованными отъ Русскихъ представляются след. слова: ristima — креститься, rist — крестъ, ristiinimene — христіанинъ, рорр — священникъ, kell — колоколь, kirik — церковь, рааst — пость... Подведя итогь всему сказанному, мы, гов. г. Трусманъ, должны согласиться съ мибніемъ ученаго Гутцейта 1), формулированнымъ такъ: «достовърно (geschichtlich), что испов'єдники греческой в'єры были первыми провозв'єстниками и распространителями христіанства въ Лифляндіи; недостов'єрно (ungeschichtlich), что они имѣли въ виду обращение всѣхъ туземцевъ въ христіанство (Verchristigung)...» «Русскіе — продолжаеть Г. Трусмань — не только появлялись въ городахъ для торговыхъ операцій, но поселялись въ Лифляндін цёлыми деревнями. Такъ, въ самой Лифляндін уже въ 1211 г. упоминается большая русская деревня Wendeculla (Heinr. XV, 3). Около первой половины XIII в. въ Війкъ, Эзельской епархіи, упоминается русское село Wendecole вмѣстѣ съ другимъ Quevele, лучше которыхъ едва-ли можно было найдти во всей провинціи (U. В. п. 101, а)... Затёмъ въ 1286 г. упоминается въ Эстоніи русская деревня Wendevere (U. B. n. 518)... Въ 1368 г. на леальской границѣ въ Эстоніи упоминается пунктъ Russen-Grave (ib. n. Reg. 1238 b), свидѣтельствующій о пребываніи тамъ Русскихъ. Въ 1382 г. упоминается русская деревня (Russen dorp), которая имъла тогда 26 гакеновъ земли, принадлежавшей рыцарю Іоанну Тизенгаузену...»

Самъ Г. Кейсслеръ, разбирая соч. Астафа фонъ-Транзее (Transehe) говоритъ: «Упомянемъ только объ одномъ, повидимому неважномъ, но въ культурно-историческомъ отношеніи имѣющемъ громадное значеніе, вопросѣ. На стр. 369 авторъ статьи (Transehe), говоря о степени образованности Латышей, высказываетъ такое миѣніе: «Наименованіе дней недѣли несомиѣнно возникло въ болѣе позднее время». Я, говоритъ Кейсслеръ, долженъ на это замѣтить слѣдующее: какъ латышскія, такъ и эстонскія наименованія дней недѣли, хотя въ литературѣ на это и нѣтъ указаній з), возникли несомиѣнно подъ русскимъ вліяніемъ. Въ западной церкви педѣля начинается съ воскресенья, которое называется dominica или feria prima, понедѣльникъ — feria secunda, вторникъ — feria tertia и т. д. Восточная же церковь начинаетъ счетъ дней недѣли съ понедѣльника, вслѣдствіе чего понедѣльникъ, вторникъ, среда по-русски, равно какъ и

<sup>1)</sup> Mittheil, aus d. livl. Gesch. B. XI, p. 378.

<sup>2)</sup> Die Eingeborenen Alt-Livlands im XIII Jahrhundert (Baltische Monatsschrift, 1896). Краткій рефератъ объ этой статьѣ помѣщенъ г. Фр. Кейсслеромъ въ St. Petersb. Zeitung, 1896, № 212.

<sup>3)</sup> Указанія, какъ мы видёли, были.

по-латышски и по-эстонски, означають — первый день, второй, третій день неділи и т. д. Этого наблюденія достаточно для того, чтобы доказать, что до ноявленія німецких миссіонеровь, Русскіе, жившіе здісь по сосідству, уже и тогда иміли на туземцевь, жившихь въ то время въ преділахь нынішнихь Остзейских провинцій, до нікоторой степени, свое культурное вліяніе, на которое до настоящаго времени еще не было обращено вниманія. Сверхъ вышеуказаннаго, слідуеть привести еще два приміра: два важныхь въ культурномъ отношеніи латышскихь слова «церковь» и «гріхь» были позаимствованы изъ русскаго яз. еще до возникновенія миссіонерской діятельности Німцевь... 1).

На X Археологическомъ Събздб въ Ригб, проф. А. А. Кочубинскій прочель реферать: «Территорія доисторической Литвы», въ которомъ, между прочимъ, указаль на значеніе языка вообще, какъ на архивъ свбденій для этихъ доисторическихъ и раннихъ историческихъ, и при этомъ, для иллюстраціи, сослался на христіанскую терминологію въ языкѣ Латышей, изъ которой видно, что проповѣдь христіанства пошла отъ востока, отъ древней Руси, ранбе XIII вѣка²).

Въ то же время И. Д. Крюгеръ сдёлалъ сообщение: «О вліяніи Русскихъ на общественный быть Латышей по даннымъ языка». Пользуясь этими данными, референтъ устанавливаетъ вліяніе Русскихъ на Латышей въ древнійшую эпоху: 1) въ религіозномъ отношеніи, 2) въ отношеніи родового быта и зачатковъ образованія у Латышей княжеской власти и 3) въ судебномъ отношеніи...

Внимательно прочитавъ сочиненіе автора, я нахожу, что заглавіе труда его не точно передаєть содержаніє; точнѣе было бы озаглавить такъ: «Окончаніе первоначальнаго русскаго владычества въ Прибалтійскомъ краѣ въ XIII столѣтіи, по Хроникъ Генриха Латыша». Но тогда необходимо устранить поставленный г. Кейсслеромъ эпиграфъ: «carissima veritas!».

Нельзя не отмѣтить нѣсколько неудачныхъ выраженій.

Стр. 29, прим. «Хотя этотъ недостатокъ, который, кстати, какъ непосредственно вследъ за этимъ явствуетъ, имѣлъ и свою хорошую сторону, указывается» и пр.

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der Gesellschaft am d. J. 1891 (Riga, 1892), 119.

<sup>2)</sup> Рефератъ напечатанъ въ Журн. Мин. Нар. Пр., январь 1897 г. Здѣсь приведены нѣкоторые христіанскіе термины въ яз. Латышей; русское начало этихъ терминовъ несомнѣнно (большая часть ихъ приведена выше). «Къ христіанскимъ терминамъ присоединимъ, говоритъ проф. А. А. Кочубинскій, бытовые, экономическіе, соціальные, и мы ясно видимъ, что Латыши давно принадлежали русскому востоку, какъ его давнія духовныя дѣти, прямо входили въ сферу культурнаго вліянія древней Руси…»

Стр. 29—30. «Скорѣе даже прямое опроверженіе того, что утверждаеть Арнольдъ, можно пайти у лифляндскаго хрониста въ одномъ позднѣйшемъ отрывкѣ, о значеніи котораго, впрочемъ чисто относительномъ, будетъ говориться въ другомъ мѣстѣ».

Стр. 83. «Пабстъ замѣчаетъ: «Должно быть однако не каждый разъ, когда Ливы не платили, такъ что случалось, что полоцкій князь и ничего не получалъ».

Стр. 111. «Что касается дальнѣйшихъ извѣстій о Герцике, останавливають на себѣ особенное випманіе два обстоятельства». И далѣе: «Принятое въ 1239 г. рѣшеніе отстроить Герцике, повидимому не было приведено въ исполненіе, потому что, какъ оказывается, лишь въ XIV ст. мы опять встрѣчаемъ «castrum» Герцике».

Стр. 225. «Въ своемъ недавно явившемся фундаментальномъ сочиненіи».

Неудачные обороты встрѣчаются также на стр. 36 (переводъ изъ Хроники), 73, 84, 98, 134, 172 и др.

Карта, приложенная къ сочиненію г. Кейсслера, составлена имъ на основанія картъ гг. Меркеля и Биленштейна, съ нѣкоторыми поправками.

Несмотря на то, что во многомъ нельзя согласиться съ авторомъ, я, тѣмъ не менѣе, долженъ признать его трудолюбіе и любовь къ дѣлу, а также полное знакомство съ повѣйшими, по крайней мѣрѣ нѣмецкими, сочиненіями по тому вопросу, которому онъ посвятилъ свое изслѣдованіе. Нельзя не отмѣтить также рѣшимости автора издать свое сочиненіе порусски. Дѣятельность автора была бы несравненно плодотворнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, еслибы опъ отрѣшился отъ нѣкоторыхъ предвзятыхъ взглядовъ. Признаю, однако, трудъ г. Кейсслера заслуживающимъ Уваровской преміи.



## записки императорской академии наукъ.

### MÉMOIRES

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG. VIII. SÉRIE.

по историко-филологическому отдълению. CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE

Томъ III. № 2.

Volume III. Nº 2.

## ZWEI GRIECHISCHE TEXTE

UBER DIE

# HL. THEOPHANO, DIE GEMAHLIN KAISERS LEO VI.

HERAUSGEGEBEN

von

#### Eduard Kurtz.

Der historisch-philologischen Classe am 11. März 1898 vorgelegt



### С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898, ST.-PÉTERSBOURG.

Академіи Наукъ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л.

Риккера въ С.-Петербургъ, Н. П. Карбасинкова въ С.-Петерб., Москвъ и Варшавъ,

II. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ, М. В. Клюкина въ Москвъ,

Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигъ.

Продастся у коммиссіонеровъ Императорской | Commissionaires de l'Académie Імренаце des Sciences:

> J. Glasounof, M. Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg.
>
> N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et

Varsovie,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

M. Klukine à Moscou, N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipzig.

Цпна: 80 к. — Prix: 2 Mrk.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. Октябрь 1898 г. Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинг*  Von den beiden hagiographischen Texten, die auf den folgenden Blättern ediert werden, ist der erste einer Handschrift der Nationalbibliothek zu Florenz entnommen (Conventi soppressi, B. 1, Camaldoli 1214). Diese Handschrift, die in den Studi ital. di filol. class. V 413 sqq. und in den Analecta Bollandiana XV 407 sqq. ausführlich besprochen ist, enthält eine Reihe von interessanten, zum Teil noch unedierten hagiographischen Denkmälern, die sich ausnahmslos auf das Leben und die Thaten von weiblichen Heiligen beziehen, was darauf hinzuweisen scheint, dass sie einst mit dem Zwecke zusammengestellt wurde, als erbauliche Lektüre in einem Frauenkloster zu dienen.

Die in dem Florentinus enthaltene Vita der hl. Theophano ist leider anonym überliefert. Der Verfasser derselben spricht zwar im Verlaufe der Erzählung sehr viel von sich und seinen Angehörigen, aber seinen Namen und seine Stellung erwähnt er nirgends. Was wir aus seinen beiläufigen Andeutungen entnehmen können, ist Folgendes: Der Verfasser ist ein Zeitgenosse der Kaiserin Theophano gewesen und muss sie persönlich gekannt haben, da er davon spricht, dass er mit ihrem Vater (Konstantinos Martinakios) befreundet gewesen sei (1, 13: πάτριος αὐτῆς φίλος τυγγάνων), und ihren Oheim Martinos Martinakios als seinen bewährten Freund und guten Bekannten bezeichnet (21, 32: ἐμοὶ γνήσιος φίλος καὶ γνωστὸς κατὰ πάντα). Diese Bekanntschaft spricht dafür, dass er einem vornehmen, den Hofkreisen nahestehenden Hause angehörte, und das bestätigen denn auch die Notizen, die er über seine Eltern und seinen Bruder giebt. Sein Vater, dessen Namen er nicht erwähnt, nimmt einen hohen Staatsposten ein (18, 20: ἐκ τῆς ένδόξου τάξεως αύτοῦ μετά τῆς συνήθους προελεύσεως αύτοῦ οἴκαδε ἐπανάγων), von dem er sich im Alter ins Privatleben zurückzieht (19, 4: τῶν δημοσίων πραγμάτων ἀπαλλαγείς τὰς φροντίδας). Wir hören, dass er die Ausschmückung der Eliaskirche, deren Wände alljährlich am Festtage des Heiligen mit

allerlei Teppichen und buntgestickten Gewändern behängt wurden, beaufsichtigt (17, 25). Seinem Boten wird der Ring der hl. Theophano, der bei einer Krankheit seiner Frau die erwartete heilende Wunderkraft ausübt, ohne weiteres von dem Vorstande der Apostelkirche ausgehändigt (18, 26). Eirene, die Mutter des Verfassers, sehen wir sich eifrig Werken der christlichen Liebesthätigkeit widmen. Sie sorgt im Harmatiosbad für die Pflege und Speisung der Armen und erleidet dort infolge von Überanstrengung einen epileptischen Ohnmachtsanfall (18, 16). Des Verfassers Bruder Michael ist Protospathar. Ihm überträgt der Vater, als er sich nach dem Tode seiner Frau von den Staatsgeschäften zurückzieht, die Sorge fürs Hauswesen. Der Ausdruck παῖς, den unser Verfasser wiederholt von diesem Bruder gebraucht (20, 1. 3. 10; 21, 16), beweist, dass der Verfasser der Vita bedeutend älter gewesen sein muss, als sein Bruder. Der Umstand, dass die Verwaltung des väterlichen Hausstandes nicht ihm, sondern dem jüngeren Bruder übertragen wurde, kann vielleicht so gedeutet werden, dass unser Verfasser Mönch und Mitglied eines Klosters war und als solcher dafür garnicht in Betracht kommen konnte (vgl. auch 1, 8: κάμοὶ τῷ ἐλα-71570).

Da uns in der anonymen Vita der hl. Theophano ein zeitgenössischer Bericht erhalten ist, so liegt es nahe, von ihr neue oder genauere Notizen zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts zu erwarten. Diese Erwartung bestätigt sich aber bei der Lektüre der Schrift nur in geringem Masse. Über die politische Geschichte freilich und über die auswärtigen Angelegenheiten des Rhomäerreichs zu dieser Zeit sich ausführlich zu verbreiten, hatte der Autor, wenn er nicht zu solchen Digressionen neigte, eigentlich keinen rechten Grund. Der Gegenstand seiner Darstellung war ja das Leben einer Kaiserin, die den Thron nicht einmal ein Jahrzehnt lang einnahm und ausserdem zu keiner Zeit den Ehrgeiz gehabt hat, auf die Regierungsgeschäfte ihres kaiserlichen Gatten Einfluss zu gewinnen, sondern trotz ihrer hohen Stellung stets allem irdischen Prunk und Glanz abhold war und ein nur den Werken der Barmherzigkeit, dem Gebete und der Askese geweihtes Leben zu führen bestrebt war. Aber auch über die direkt sein Thema berührenden Vorgänge am kaiserlichen Hofe, über das Verhältnis der Theophano zu ihrem Gatten u. dergl. äussert der Verfasser der Vita sich nur selten (wie z. B. über die Vertrauensstellung, die Stylianos Zautzes schon bei dem Kaiser Basileios einnahm, vgl. Anm. 17) mit der Ausführlichkeit und Genauigkeit, die uns zur Kritik und Ergänzung der oft so verworrenen und unsicheren Angaben der byzantinischen Chronisten erwünscht wäre.

Das hängt zum Teil mit der Absicht zusammen, die der Autor bei der Abfassung der Lebensbeschreibung verfolgte, worüber er uns mit klaren

Worten belehrt. Er habe, sagt er, dabei nicht nach schriftstellerischem Ruhme gestrebt, sondern mit seiner Arbeit gewissermassen eine persönliche Dankesschuld abtragen wollen, nachdem die Heilige ihm und seinen nächsten Blutsverwandten wiederholt in Nöten des Leibes und der Seele wunderbar geholfen habe (1, 16: οὐ γὰρ ποιητικὴν δόξαν θηρώμενοι εἰς ταύτην ήκομεν την διήγησιν, άλλά γρέος άφωσιωμένον άποδιδούντες των δι' αύτης είς ήμας γενομένων θαυμάτων u. 17, 12). Und gleich im ersten Satze seiner Schrift, mit dem er sich fast wörtlich an den Anfang des Lukasevangeliums anlehnt, erklärt er, manche hätten bereits vor ihm die Wunder der hl. Theophano, teils aus eigener Anschauung, teils nach fremden Berichten, beschrieben 1); keiner aber sei auf ihre Lebensschicksale von frühester Jugend an bis zur Besteigung des kaiserlichen Thrones und auf ihre im kaiserlichen Palaste im geheimen geübte Askese näher eingegangen. Darum wolle er mit seinem Berichte diese Lücke ausfüllen (1, 6 ff.). Und was er hier verspricht, das erfüllt er im Verlaufe seiner Darstellung vollständig. Die Lobrede war, wie sich aus einigen Äusserungen des Verfassers entnehmen lässt (1, 18: ό καιρός πάρεστι τὰ περὶ ἐκείνην διηγήσασθαι θεῖα καὶ πανάγαστα διηγήματα und 1, 12: ἐγὼ σήμερον ἐστιάτωρ τῶν ἐκείνης θαυμάτων ὀφθήσομαι), gleich den meisten Erzeugnissen dieser Art, zunächst wohl dazu bestimmt, am Gedächtnistage der Heiligen (16. Dezember) in der Kirche vorgelesen zu werden.

Ein weiterer Umstand, der unserem Berichte einen grossen Teil des a priori vorauszusetzenden Wertes nimmt, ist der Optimismus und die Schönfärberei des Verfassers. Er urteilt über das ganze kaiserliche Haus, über Basileios, Leo, ja sogar über Alexandros durchweg überaus günstig und weiss von allen nur Lobenswertes zu erzählen (6, 34; 14, 17). Selbst die eheliche Untreue Leos gegen seine erste Gattin Theophano und das von Hause aus jedes wärmere Gefühl ausschliessende Verhältnis zwischen den beiden Gatten, worüber wir aus einer anderen zeitgenössischen Quelle, der Vita Euthymii, gut unterrichtet sind, wird von ihm mit keinem Worte erwähnt. Es herrschte, wenn wir seinen Worten glauben wollen, zwischen

<sup>1)</sup> Da übrigens die anonyme Vita jedenfalls nicht allzulange nach dem Tode der Theophano verfasst ist, dürfte der Ausdruck des Verfassers «πολλοὶ ἐπεχείρησαν συγγράψασθαι διήγησιν περὶ τῶν . . . τῆς ἀγίας Θεοφανὼ βασιλίσσης θαυμάτων» auffallend erscheinen. Doch liegt auch wiederum kein genügender Grund dafür vor, die ganze Notiz in ihrem vollen Inhalte zu bezweifeln. Deshalb mag man sich darauf beschränken, den Ausdruck πολλοὶ nicht besonders zu urgieren und dadurch zu erklären, dass derselbe vom Verfasser gedankenlos aus der von ihm benutzten Lukasstelle herübergenommen sei.

beiden die innigste, bis zu dem von Leo tief betrauerten Tode der Kaiserin durch nichts getrübte Zuneigung (vgl. jedoch unten Anm. 37). Dies Bemüheu des Verfassers, alles zu verschweigen, was auf den Kaiser Leo irgendwie ein schlechtes Licht werfen konnte, berechtigt wohl zu der schon oben geäusserten Annahme, dass die anonyme Vita noch bei Lebzeiten des Kaisers verfasst und veröffentlicht worden ist.

Ein dritter Grund, der auch die wenig zahlreichen historischen Nachrichten, die sich in der anonymen Vita finden, nicht recht tauglich macht zur Richtigstellung der bekanntlich so verworrenen und unsicheren Chronologie bei den für diese Zeit vorliegenden Chronisten, ist die böse Angewohnheit, die unser Autor so ziemlich mit allen byzantinischen Hagiographen teilt, dass er jede präzise Datierung der von ihm erzählten Ereignisse verschmäht und sich auf ganz allgemeine Zeitbestimmungen, wie δλίγου χρόνου παρωχηκότος, μετ' δλίγον und dergl. beschränkt, mit denen sich leider nicht viel anfangen lässt.

Über den Grad seiner Bildung und seine Ausdrucksweise fällt der anonyme Verfasser selbst wiederholt ein ziemlich scharfes Urteil, wie S. 1, 8: κάμοι . . . παντός λόγου άμοιροῦντι und S. 1, 14 f.: τὸ ἀτεχνὲς τοῦ λόγου . . . διὰ την ημετέραν αμάθειαν. Aber diese Ausdrücke sind doch nur als Ausfluss einer nicht recht ernst gemeinten Bescheidenheit zu betrachten und entsprechen keineswegs den Thatsachen. Seine Rede entbehrt zwar des rhetorischen Aufputzes und ist meist einfach und ungekünstelt, aber an Bildung und Gelehrsamkeit fehlt es dem Autor durchaus nicht. Er zeigt eine gründliche Kenntnis der Bibel, indem er gelegentlich (bes. in den Reden seiner Personen) passende Sprüche aus ihr wörtlich zitiert oder biblische Phrasen in seine Diktion verflicht oder nach der allgemeinen Sitte der byzantinischen Lobredner (die sich schon bei ihrem Musterautor Gregorios von Nazianz findet) die von ihm erwähnten Personen mit bekannten durch ihre Tugend oder Untugend berühmt gewordenen Gestalten des neuen und bes. des alten Testaments vergleicht (Sara, Rebekka, Kain), Dahin gehört auch seine (gleichfalls von vielen byzantinischen Autoren geteilte) Vorliebe für etymologische Deutung der Eigennamen: Theophano ist ihm θερσανείας ἐπώνυμος, während er die ihm missliebigen Personen mit einer wenig schmeichelhaften Umdeutung ihrer Namen bedenkt (Santabarenos — Satan Barjesus; ἀββᾶς — 'Αμάν). Neben diese biblischen Namen tritt sogar eine wenig bekannte Gestalt aus der hagiographischen Litteratur (Isdandul). Auch das beliebte Wortspiel mit den ähnlich klingenden Ausdrücken 306005 und φόνος (schon im N. T. im Römerbriefe 1, 29) lässt er sich nicht entgehen (7, 12 f. und 27 f.). Von dem Anfang der Vita, bei dem ihm die ersten Verse des Lukasevangeliums als Vorbild dienten, ist schon oben die Rede gewesen. Zweimal gebraucht er Redefloskel aus Gregorios Naz. (1, 11 und 15, 30) und S. 7, 33 und 8, 1 berücksichtigt er auch die Spruchweisheit des alten Griechenlands. Alles dies beweist, selbst wenn er einiges davon aus zweiter Hand geschöpft haben sollte, doch immerhin seine Belesenheit und seinen Geschmack an solchem gelehrten Beiwerk. Selbst poetisches Talent kann ihm nicht ganz gefehlt haben, da er uns von zwei Kanones auf die hl. Theophano berichtet, die er infolge eines Traumes verfasst habe (22, 14).

Ganz tadellos ist freilich Stil und Sprache unseres Autors nicht. Wir treffen bei ihm nicht selten überflüssigen Wortschwall (z. B. 19, 29: δρομαῖος ἥλατο τρέχων) oder auch eine etwas ungelenke und umständliche Ausdrucksweise, sowie eine Reihe von Phrasen, die sich aus unseren Wörterbüchern der griechischen Sprache nicht belegen lassen. Auch in der Syntax, bes. in der Kasusrektion und Periodenbildung (Nomin. absol.), zeigen sich manche Besonderheiten, die man nach sorgfältiger Prüfung geneigt ist, dem Autor selbst zuzuschreiben, und nicht dem Schreiber der Handschrift, dessen Schuldkonto auch ohnedies schon stark belastet ist.

Die Florentiner Handschrift, die uns allein die anonyme Vita erhalten hat und nach dem kompetenten Urteile von Prof. G. Vitelli und P. Hippolyte Delehaye ins 14. Jahrhundert gehört (nicht ins 12.), bietet nämlich einen durch Fehler aller Art verunstalteten Text, der erst nach Anwendung leichterer oder schärferer Heilmittel lesbar gemacht werden kann. Dass an der Mehrzahl dieser Fehler der ungebildete Kopist die Schuld trägt, ist nicht zu bezweifeln. Dafür spricht die oben geschilderte Gelehrsamkeit des Verfassers und seine an den übrigen, richtig überlieferten Stellen hervortretende Sprachkenntnis; das beweisen auch die Rasuren und Korrekturen, die der Schreiber selbst nachträglich angebracht hat, sowie der Umstand, dass dieselbe Wortform nicht selten bald richtig, bald falsch geschrieben ist.

So stellt denn die im Folgenden zum erstenmal veröffentlichte anonyme Vita der hl. Theophano, wenn sie uns auch für die politische und kirchliche Geschichte des 9. Jahrhunderts keine hervorragenden neuen Gesichtspunkte vermittelt, doch einen wertvollen Beitrag zur byzantinischen Litteratur dar, nicht nur als zeitgenössischer hagiographischer Bericht über eine bisher nur wenig gekannte Heilige, sondern auch als interessantes sprachliches Denkmal aus der litterärischen Interessen eifrig ergebenen Zeit des Kaisers Leo VI.

Eine genaue Kopie der anonymen Vita nach der Florentiner Handschrift verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Professors Girolamo Vitelli in Florenz, dem auch öffentlich dafür meinen aufrichtigen Dank auszusprechen mir eine angenehme Pflicht ist. Die von ihm gelegentlich hinzugefügten Verbesserungen des Textes sind sorgfältig im kritischen  $\Lambda$ pparate verzeichnet.

Die zweite Vita der hl. Theophano stammt aus bedeutend späterer Zeit. Sie ist ein Werk des bekannten Historikers Nikephoros Gregoras (+ c. 1360) und war nicht, wie die anonyme Vita, bisher völlig unbekannt. Denn J. Hergenröther hat nicht nur in seinem grossen Werke über Photius gelegentlich einzelne Notizen aus derselben für seine Darstellung benutzt, sondern auch hernach in seinen Monumenta graeca ad Photium ejusque historiam pertinentia (Regensburg 1869, p. 72-83) reichliche, besonders das historische Material der Erzählung berücksichtigende und ziemlich erschöpfende Auszüge veröffentlicht. Wie Gregorios Kyprios, Maximos Planudes und andere Schriftsteller der einen neuen Aufschwung der byzantinischen Litteratur inaugurierenden Palaiologenzeit neben ihrem sonstigen litterarischen Wirken auch der Hagiographie ihr Interesse zuwandten, so hat auch Nikephoros Gregoras es nicht verschmäht, seine schriftstellerische Thätigkeit auf dieses Gebiet auszudehnen. Er äussert selbst in der Einleitung zur Vita der hl. Theophano, er habe auf Anregung zahlreicher hervorragenden Männer bereits wiederholt das Leben von Heiligen beschrieben, und verbreitet sich dann ausführlich über den Nutzen, den eine solche hagiographische Thätigkeit dem Autor ebenso wie dem Leser bringe. Dass auch diese Seite seines litterarischen Schaffens viel Beifall fand und seine Enkomien im kirchlichen Gottesdienste an den Gedenktagen der betreffenden Heiligen zur Verlesung kamen, lässt sich aus einer Notiz in seinem Geschichtswerk (XXIV, 2) ersehen. Leider ist von seinen auf uns gekommenen hagiographischen Arbeiten bis jetzt, abgesehen von der hier zum erstenmal vollständig edierten Vita der hl. Theophano, nur noch das Leben des hl. Kodratos durch den Druck der Forschung zugänglich gemacht. Manches andere, wie z. B. das Leben des hl. Merkurios, das des Patriarchen Antonios Kauleas und das des Michael Synkellos von Jerusalem, die bei dem Mangel älterer Darstellungen voraussichtlich viel Interessantes bieten werden, harrt noch des Herausgebers.

Die vorliegende Vita der hl. Theophano hat Gregoras, wie er 26, 12 f. sagt und wie es bei diesen späten Hagiographen wohl meist der Fall war, auf einen speziellen Auftrag hin verfasst, der nach S. 44, 9 direkt oder indirekt von den Nonnen des von der hl. Theophano bei der Konstantinkirche gestifteten Klosters ausgegangen zu sein scheint. Diese seine Auftraggeber, sagt er weiterhin (26, 15 f.), hätten ihm als Grundlage für seine Arbeit gewisse δπομνήματα geliefert: leider seien dieselben lückenhaft gewesen und nur auseinandergerissene Bruchstücke eines ursprünglichen Ganzen: ἐγοδια παρειληγότες όσα ἡμῖν οἱ πρὸς ταύτην ἐγείραντες τὴν γραφὴν προτιθέα-

σιν ύπομνήματα, μιχρά μέν καί ώσπερ διερρωγότα καί διεσπασμένα έξ ένός τινος σώματος μέρη καὶ μέλη. Wir werden wohl kaum fehlgehen, wenn wir unter diesen ὑπομνήματα die jetzt bekannt gewordene anonyme Vita verstehen, von der sich in dem genannten Kloster ein defektes Exemplar bis auf die Zeit des Gregoras erhalten haben mochte. Zu diesem Resultate führt die Vergleichung der von Nikephoros Gregoras erwähnten Ereignisse aus dem Leben der Heiligen mit dem Bericht des anonymen Verfassers. Alles, was Gregoras über ihre Abstammung und Geburt, ihr durch wunderbare Vorzeichen und Traumerscheinungen ausgezeichnetes Jugendleben bis zu ihrer Verheiratung erzählt, entspricht vollständig der Darstellung des Anonymus. In der Erzählung der darauf folgenden Ereignisse (von dem Gaukelspiel der Totenbeschwörung, mit dem Santabarenos den Kaiser Basileios täuschte, bis zu der durch den sprechenden Papagei herbeigeführten Versöhnung zwischen Vater und Sohn), was alles der anonyme Verfasser entweder einfach übergeht oder nur kurz erwähnt, hat sich Gregoras dem landläufigen Berichte der auch uns bekannten Chronisten angeschlossen. Während also die Darstellung des Nikephoros Gregoras (oder vielmehr die bis dahin allein bekannten Auszüge) früher als wichtige historische Quelle gelten konnten, ist jetzt nach dem Bekanntwerden der anonymen Vita ihr Wert in dieser Hinsicht stark vermindert. Für die byzantinische Litteraturgeschichte jedoch hat das jetzt in seinem vollen Wortlaute vorliegende Enkomion einen grossen Wert, als neues Material für die Beurteilung der Art und Weise, wie Gregoras bei seiner hagiographischen Schriftstellerei verfuhr, und überhaupt als Beitrag zur Vervollständigung des litterarischen Porträts dieses interessanten Autors.

Da, wie Gregoras klagt, die ihm vorliegenden Hypomnemata nur abgerissene Bruchstücke bildeten und da ausserdem das Leben der frommen, weltscheuen Kaiserin an sich nur wenig Stoff zum Erzählen bot, so war damit der Phantasie des Autors und seiner rhetorischen Kunst ein weiter Spielraum gelassen. Deshalb ergeht sich Gregoras in allerlei Digressionen, sei es dass er weitläufige historische oder geographische Exkurse bietet (über den Ursprung der Patrizier, Kap. 5; über die hervorragende Bedeutung der Stadt Byzanz, Kap. 3 und 4), sei es dass er seine Helden lange Reden führen lässt mit allerlei moralisierenden Betrachtungen (über die Unbeständigkeit des menschlichen Glückes, Kap. 18; über die Trostlosigkeit einer kinderlosen Ehe gegenüber der in der ganzen belebten und unbelebten Natur wirkenden Fruchtbarkeit, Kap. 7), oder sonst lehrreiche Erwägungen einstreut (über das Traumleben, Kap. 8; über Geistererscheinungen, Kap. 15), oder endlich seine Darstellung durch Gnomen (25, 6; 26, 23), Bibelsprüche, Zitate aus Plato (25, 10; 34, 35) und dergl. zu

beleben sucht. An der Ausdrucksweise des Gregoras fällt uns am meisten der häufige Gebrauch von ungewöhnlichen Metaphern auf, z. B. 29, 14: στεναγμών ανέπεμπον καπνούς έκ μέσης της ψυχης καμίνου. Eigentümlich berührt auch die Gewohnheit des Gregoras, sich selbst auszuschreiben. An nicht wenigen Stellen 1) bietet die Vita der hl. Theophano kürzere oder längere Sätze, die sich fast Wort für Wort inbetreff ganz anderer Personen und Umstände in anderen Werken des Gregoras wiederfinden. So charakterisiert er z. B. auf S. 33, 33 ff. in einer 5 Zeilen umfassenden Periode die Kaiserin Theophano mit denselben Ausdrücken, die er in seinem Geschichtswerk (III, 239, 17 ff. Bonn.) auf seine im J. 1353 verstorbene spezielle Gönnerin anwendet, die Witwe des Despoten Joannes Palaiologos, des Sohnes von Andronikos II, die Tochter des Nikephoros Chumnos, die nach ihrer bloss zweijährigen (durch den Tod des Gatten gelösten) Ehe in einem von ihr gestifteten Kloster als Nonne lebte. Der Grund dieser uns Modernen auffallend erscheinenden Gepflogenheit ist wohl weniger in Gedankenarmut und Verlegenheit um eine Variation des sprachlichen Ausdrucks zu suchen, als vielmehr in selbstgefälligem Liebäugeln mit seinen eigenen Einfällen.

Zur Feststellung der Zeit, in welcher die Vita der hl. Theophano von Nikephoros Gregoras verfasst ist, findet sich in derselben kein sicherer Anhalt. Wenn man die Schilderung der traurigen Lage des Rhomäerreichs in Kap. 27 auf den Kampf zwischen Andronikos-II und seinem Enkel beziehen kann, so würde ihre Abfassung etwa in die Jahre 1328—1329 fallen. Jedenfalls war die Lebensbeschreibung der Theophano nicht die erste hagiographische Arbeit des Gregoras (vgl. S. VI) und auch nicht die letzte, da sie vor der gleichfalls von Gregoras verfassten Vita des Patriarchen Antonios Kauleas (+901) geschrieben ist, in welcher Gregoras sich auf seine Vita der Theophano bezieht <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. die Notizen in den kritischen Anmerkungen unter dem Texte. Die von Sathas im Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques 14 (1880) 217—224 veröffentlichte Lobrede des Gregoras auf seine Vaterstadt, das pontische Herakleia, ist mir nicht zugänglich gewesen.

<sup>2)</sup> Die entsprechenden Worte in der Vita Antonii lauten (nach einer gütigen Mitteilung von Prof. K. Krumbacher) im cod. Monac. gr. 10, pag. 86 folgendermassen: ἦσαν δ΄ οἱ τοὺς τῆς βασιλείας ἰθύνοντες οἴακας τότε Λέων τε ὁ θαυμάσιος καὶ ἡ τούτου σύζυγος, ἡ πάντα ἀρίστη Θεοφανώ, ἦς τὸν βίον καὶ τιὺς τῆς ἀσκήσεως δρόμους γραφῆ καὶ μινήμη πρὸ βραχέος δεδώκαμεν ἢν ὁ θεασάμενος καὶ ἀναγνοὺς θαυμάσεται τὴν ὁσίαν οὐ τοσοῦτον ἐκ τῆς βασιλικῆς πορρύρας, ὅσον ὅτι κατὰ παθῶν ἀνδρισαμένη συμβασιλεύειν εἰς αἰῶνας ἐσπούδασε τῷ αἰωνίω καὶ ἀθανάτω βασιλεί Χριστῷ.

Die vorliegende Ausgabe der von Nikephoros Gregoras verfassten Lebensbeschreibung der hl. Theophano gründet sich auf zwei Handschriften, eine Wiener und eine Münchener. Der codex Vindobonensis (theolog. graec. Nessel 279) ist von dem bekannten österreichischen Diplomaten Augier Busbecq um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Konstantinopel gekauft und gehört ungefähr in den Anfang des 15. Jahrhunderts 1). Der codex Monacensis (graec. X), den auch J. Hergenröther für seine Auszüge benutzt hat, ist von Emmanuel Embenes aus Monembasia um die Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben. Beide Handschriften bieten eine im Ganzen recht gute Überlieferung; unserer Rezension ist im allgemeinen der Vindob. zu grunde gelegt. Die Abschrift des Vindob. und die Kollation des Monac. verdanke ich Herrn Konstantin Horna in Wien.

An dritter und vierter Stelle sind in dieser Ausgabe anhangsweise noch zwei menologische, dem sog. Synaxarion Sirmondi und dem Menologion Basilii entnommene Berichte über die hl. Theophano hinzugefügt.

Das im cod. Berol. Phillipps. 1622 enthaltene Synaxarion Sirmondi, über welches die sorgfältige Untersuchung des gelehrten Bollandisten P. Hippolyte Delehaye <sup>2</sup>) in den Analecta Bollandiana 14 (1895) 396—434 zu vergleichen ist, bietet über die hl. Theophano eine recht ausführliche Erzählung, die mit Sicherheit auf die anonyme Vita zurückgeführt werden kann. Die Darstellung der letzteren ist hier unter möglichst grosser Wahrung des ursprünglichen Wortlauts mehr oder weniger gekürzt, an einzelnen Stellen von nicht geringem Umfange aber sogar wörtlich herübergenommen. Dabei ergiebt sich, dass dem Zusammensteller dieses ins

<sup>1)</sup> Im Vindobonensis sind einzelne Buchstaben mit roter Farbe geschrieben. Eigentümlicherweise fallen diese roten Initialen, die im allgemeinen in gleichem Abstande von einander auftreten, oft mitten in einen Satz, bisweilen sogar mitten in ein Wort, so dass sie nur so erklärt werden können, dass vom Schreiber der Wiener Handschrift damit der Anfangsbuchstabe jeder Seite in seiner Vorlage angedeutet werden sollte. Dieselbe Eigentümlichkeit findet sich im cod. Vatic. gr. 163 des Kinnamos (vgl. C. Neumann, Griech. Geschichtschreiber u. Geschichtsquellen im 12. Jahrh. s. 83 Anm. 2). Interessant ist auch das im Vindob. fol. 114 v noch erhaltene Zeichen αθ β' (= κάθισμα δεύτερον, vgl. Ducange, Glossarium s. h. v.), das auf eine ehemalige Einteilung der Rede in einzelne (ziemlich umfangreiche) Abschnitte hinweist. Dasselbe Zeichen (κάθισμα Στάσις) findet sich zweimal in einer Athener Handschrift vom J. 1267, vgl. A. Papadopulos—Kerameus, ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμ. Σταχυολογίας IV p. 318, 13 adn. und 332, 6 adn.

<sup>2)</sup> Derselbe hat mir nicht nur die Abschriften aus den genannten Menologien übersandt, sondern auch sonst meine Arbeit durch manche historische und geographische Notizen aus Büchern, die mir in Riga nicht zur Hand sind, gefördert und mich dadurch zu grossem Danke verpflichtet.

11. Jahrhundert gehörigen Synaxarion eine bessere Überlieferung vorlag, als sie der Florentinus (aus dem 14. Jahrhundert) bietet, so dass wir an zwei Stellen den Text der anonymen Vita nach den Worten des Synaxars in erwünschter Weise durch kleine Zusätze vervollständigen können. Bei diesem eigen Zusammenhange, der zwischen der anonymen Vita und dem betreffenden Abschnitte des Synaxarion Sirmondi besteht, könnte ein Zweifel entstehen, ob Nikephoros Gregoras wirklich, wie oben behauptet wurde, direkt die anonyme Vita (resp. Reste derselben) benutzt hat und nicht vielmehr die bezüglichen Notizen einer Benutzung des Synaxars verdankt, Der letzteren Annahme widerspricht aber der Umstand, dass Gregoras aus der Jugendgeschichte der Heiligen mehrere Fakta bietet, die von der anonymen Vita berichtet werden, von dem Synaxar aber im Bestreben zu kürzen übergangen worden sind, nämlich die nächtliche Traumerscheinung, in der den Eltern der Theophano die Geburt eines Kindes verkündigt wird (Kap. 8), das Erscheinen des Adlers nach der Geburt der Theophano (Kap. 9) und der wunderbare Traum der Theophano in der Bassoskirche (Kap. 11). An dieser Annahme kann uns auch der Umstand nicht irre machen, dass Gregoras und das Synaxar in einem Punkte übereinstimmend von der anonymen Vita abweichen. Während nämlich der Anonymus das Zerwürfnis zwischen Basileios und Leo und den Hausarrest des letzteren ganz unbestimmt «kurze Zeit» dauern lässt, haben Gregoras und das Synaxar beide dieselbe bestimmte Angabe, dass Leo erst nach drei Jahren aus seiner Haft entlassen worden sei (vgl. Anm. 45). Diese Übereinstimmung kann aber das oben gewonnene Resultat in keinem Falle umstossen, sondern höchstens insoweit modifizieren, dass Gregoras neben der direkten Benutzung der anonymen Vita (soweit sie ihm vorlag) und ausser den Chronisten auch noch das Synaxar eingesehen und aus demselben diese sich ihm aus irgend welchen Gründen empfehlende Zeitangabe aufgenommen habe.

Der vierte Text endlich aus dem Menologion Basilii des Vatic. 1613, das jå überhaupt als Prachtausgabe auf die beigegebenen Illustrationen viel mehr Gewicht gelegt hat, als auf den hagiographischen Text, hat den Bericht des Synaxars in einer noch weiter gehenden Weise gekürzt und in einige wenige Sätze zusammengefasst, und zwar so ungeschickt, dass über die Eltern der Theophano mehr gesagt wird als über die Heilige selbst und von ihrem ganzen Lebenslaufe nur ihre Verheiratung mit Kaiser Leo, sowie von allen ihren Tugenden nur ihre Almosenspenden erwähnt werden. Neu (aber von fraglichem Werte) ist die Notiz von der Verwandtschaft des Vaters der Theophano mit drei Kaisern.

Die hier veröffentlichten vier Texte zeigen demnach im kleinen und für einen bestimmten Fall ein anschauliches Bild von dem allgemeinen historischen Verlauf der hagiographischen Tradition, insofern die anonyme Vita die interessante und mit vielen persönlichen Beziehungen des Autors ausgestattete Darstellung eines Zeitgenossen enthält, die Schrift des Nikephoros Gregoras eine mit rhetorischem Prunke aufgeputzte späte Metaphrase der ersten Darstellung bietet, der Bericht des Synaxarion Sirmondi einen verkürzten, aber immer noch an Thatsachen reichen Auszug darstellt, der endlich im Menologion Basilii zu einigen nichtssagenden Phrasen zusammengeschrumpft ist.

Es existiert auch eine Akoluthie für den Festtag der hl. Theophano (16. Dez.). Sie ist aber leider aus sehr später Zeit und hat keine uns unbekannten Quellen benutzen können; sie wurde vom Protopsaltes Jakobos aus Byzanz, der sich auch sonst als Kirchendichter hervorthat, am Ende des 18. Jahrhunderts zusammengestellt und im J. 1808 in Konstantinopel herausgegeben. Einen Neudruck derselben veranstaltete dann Δανιήλ, ίεροδιάκονος ὁ ἐκ Μετζόβου in dem Buche ἀκολουθία τῆς ἀγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας σύν τῆ τῆς ὁσίας Θεορανοῦς τῆς βασιλίδος κτλ. (Konstantinopel 1857), dessen Benutzung Dr. A. Papadopulos-Kerameus mir durch Übersendung eines in seinem Besitze befindlichen Exemplars möglich gemacht hat.



Βίος και πολιτεία της άγίας και ἐνδόξου θαυματουργοῦ f. 35 βασιλίδος Θεοφανώ.

1. Ἐπειδήπερ πολλοί ἐπεχείρησαν συγγράψασθαι διήγησιν περί τῶν πεπληροφορημένων ήμιν της άγίας Θεοφανώ βασιλίσσης θαυμάτων καὶ α μὲν αὐτοὶ 5 έθεάσαντο διηγήσαντο, α δε και εξ αλλων άληθως παρειλήφασιν συνεγράψαντο, τὰ δὲ ἐκ βρέφους αὐτῆς προτερήματα καὶ τὴν ἐκ παιδόθεν αὕξησιν καὶ ἀνατροφὴν και την πρός τὰ βασίλεια ἄνοδον και την ἐν τῷ κράτει τῆς βασιλείας μυστικήν ἄσκησιν οὐδαμῶς ἐπενοήθησαν, — ἔδοξε κάμοὶ τῷ ἐλαχίστῳ καὶ παντὸς λόγου άμοιρούντι ώς έχ τινος θείας τούτων τραπέζης τὰ ἐχείθεν ἐχπεσόντα ψιγία κατὰ 10 την πίστιν της Χαναναίας συλλέξασθαι καὶ ἄλλην ὑμῖν εἰς εὐωχίαν εὐτελη παραστήσασθαι τράπεζαν καὶ ἵν' ἀπέλθητε τρυφήσαντες ὄντως τὰ μὴ κενούμενα. και γάρ έγω σήμερον έστιάτωρ των έκείνης θαυμάτων όφθήσομαι, ώς πάτριος αὐτῆς φίλος τυγγάνων καὶ τὰ περὶ αὐτῆς ἀληθῶς διηγούμενος ἀλλὰ (παρακαλῶ) μηδείς ύμῶν τὴν προπέτειαν μέμψοιτο μηδὲ τὸ ἀτεγνὲς τοῦ λόγου 15 προσέγων τὸ σύγγραμμα διὰ τὴν ἡμετέραν ἀμάθειαν εἰς ἀπιστίαν λογίσηται τὰ λεγόμενα, ου γάρ ποιητικήν δόξαν θηρώμενοι είς ταύτην ήκομεν την διήγησιν, άλλα χρέος αφωσιωμένον αποδιδούντες των δι' αυτής είς ήμας γενομένων θαυμάτων, ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ καιρὸς πάρεστι τὰ περὶ ἐκείνην διηγήσασθαι θεῖα καὶ

Codex Florentinus (Biblioth. Magliabech., Conv. B. 1. 1214), fol, 35-49.

<sup>2.</sup> In Θεοφανώ bietet die Hs beim Nomin. 6 mal die Endung -ώ, 2 mal -ῶ; beim Genet. 5 mal -ώ, 2 mal -ῶ; beim Accus. 1 mal -ώ
3. ἐπειδήπερ πολλοὶ —ἔδοξε κἀμοί = Luc. 1, 1—3
7. καὶ τὰ πρὸς
10. πίστην
Χαναναίας Matth. 15, 27
11. ἴνὰ ἀπέλθητε — κενούμενα Gregor. Naz. in s. Pascha in.
14. viell. ist zu lesen: μηδὲ (διὰ) τὸ ἀτεχνὲς τοῦ λόγου προσέχον (anhaftend) τῷ συγγράμματι
15. λογήσηται
16. δόξα θερόμενοι... εἴκομεν (über ει ein η)
17. ἀφοσιωμένον
3απ. Ηστ. Φαλ. Οτχ.

πανάγαστα διηγήματα, φέρε δη πρώτον την έχ γένους αὐτης περιφάνειαν εἰς

μέσον άγάγωμεν.

2. Αΰτη μὲν οὖν ἡ ἀγία, ἡ ὄντως θεοφανείας ἐπώνυμος, ἡ ἐχ βρέφους f. 35 v. τὸν θεὸν ποθήσασα καὶ ταῖς θείαις ἐντολαῖς αὐτοῦ πορευθεῖσα, πα τρίδα μὲν τὴν κάτω την εὐδαίμονα ταύτην καὶ βασίλειον πόλιν ἔσχεν, ἐν ἡ βασιλεῖς βασι- τ λεύουσι καὶ τὰ σκήπτρα τής ρωμαϊκής ἀρχής ἐν κυρίω κρατύνονται ἡ δὲ ἄνω ταύτης πατρίς ή μήτηρ τῶν πρωτοτόχων, ἡ οὐράνιος Ἱερουσαλήμ, κατεστάθη, έν ή διὰ ἀρετῶν καὶ εὐσεβῶν κατορθωμάτων ἐπολιτογραφήθη καὶ ἐνδόξως τῷ θεφ καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων παρίσταται. ἐξ αίματος δὲ βασιλικοῦ γένεσιν ἔχουσα, έχ των πάλαι περιβλέπτων Μαρτιναχίων 1) έξέφυ, πατρός μεν Κωνσταντίνου, τη 10 τῶν ἰλλουστρίων τετιμένου ἀξία, εἰς ὕστερον δὲ καὶ εἰς πατρικιότητα ἀναχθέντος ή δὲ ταύτης μήτηρ, "Αννα τοὔνομα, καὶ αὐτὴ εὐγενὴς ἐκ τῶν ἀφ' ἡλίου άνατολών ἐτύγχανε. οι και καλώς τῷ βίω ἐνδιατρίψαντες φόβω θεοῦ και πίστει τὴν ἐαυτῶν εὐγένειαν συνετήρησαν: ἤσχαλλον δὲ καὶ ἐποτνιῶντο, παιδὸς αὐτοῖς μή ύπάρχοντος και την απάντων κυρίαν και μητέρα του κτίστου είς βοήθειαν 15 ἐπεχαλοῦντο καὶ νύχτωρ καὶ ἡμέρας τὸν ἐχείνης θεῖον νεὼν τὸν ἐν τοῖς Βάσσου²) τιμώμενον κατελάμβανον και λιταῖς και δεήσεσι τὴν θεομήτορα ἐλιπάρουν, δοθήναι αὐτοῖς τέχνον αἰτούμενοι εἰς γένους διαδοχήν καὶ εἰς βίου συγκλήρωσιν.

3. Μιὰ δὲ τῶν ἡμερῶν ἐκ τοῦ θείου ναοῦ πρὸς ἐσπέραν ἐλθόντες, μετὰ τὴν συνήθη δοξολογίαν πρὸς ὕπνον καθευδήσαι ἡπείχθησαν. ἐπέστη δὲ αὐτοῖς, 20 ὡς ἔλεγον καθ' ὕπαρ, ἄνθρωπος γηραιός τις τῶν γνωρίμων ὑπάρχων, εὐαγγέλια ὅῆθεν αὐτοῖς παιδοποιίας φθεγγόμενος. ὅστις πρὸς αὐτοὺς χαριέντως ἔφη. «Τί μοι παρέχετε, ἐὰν ἄρα ὑμῖν ὑπομνήσω τέξασθαι τέκνον;» οἱ δὲ φασι πρὸς αὐτόν. «Φιλίαν καὶ ἀένναον εὐχαριστίαν». ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς. «'Αμὴν εὐαγγελίζομαι ὑμῖν, ὅτι θυγάτριον τέξετε καὶ δι' αὐτοῦ μεγάλη ὑμᾶς διαδέξεται δόξα». καὶ μετ' οὐ 25 πολύν χρόνον συνέλαβεν ἡ "Αννα τὴν θεῷ μεμελημένην ἀγίαν. τοῦ δὲ χρόνου τῆς κυήσεως αὐτῆς ἐπιστάντος, ἦν ἰδεῖν θαῦμα ξένον, πάντα νοῦν ὑπερβαῖνον καὶ ἐπάλληλοι πόνοι καὶ ὀδύναι τῆ γυναικὶ προσεφύοντο καὶ οδυνηρὰ βοὴ καὶ ἀκοτασμός ἐπ' αὐτῆ περιέστη καὶ ἐκ τῆς οδυνηρᾶς δυστοκίας θάνατος τῆ γυναικὶ 30 ἡπειλεῖτο. οἱ δὲ παρεστῶτες τῆ πασχούση συνήλγουν καὶ βοήθεια οὐδαμόθεν τον ἐν τὸν ἐν σοῖς Βάσσου, καὶ ἀειπαοθένου καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν πανὰν τὸν ἐν σοῖς Βάσσου, καὶ ἀειπαοθένου καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν πανὰν πόν ἐν σοῖς Βάσσου, καὶ ἀειπαοθένου καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν πανὰν πόν ἐν σοῖς Βάσσου, καὶ ἀειπαοθένου καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν πονὸν πον και ἐκοτοῦς ποινηρος ἐκοτοῦς καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβανει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβανει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβανει καὶ μίαν ζώνην τῶν καταλαμβανει καὶ μίαν ζώνην τῶν και διαλαμβανει καὶ μίαν ζών κατα κα και κα και κα κα

36 κατεφέρετο, πάντων δὲ πρός | τοῦτο έζαπορουντων, ο θεοφικής τάυτης ανήρ τον σηκόν τὸν ἐν τοῖς Βάσσου καὶ ἀειπαρθένου καταλαμβάνει καὶ μίαν ζώνην τῶν ἐκεῖσε σεβασμίων κιόνων ἀναλαβών τῆ ὀσφύϊ τῆς κυούσης ζωσθήναι κελεύει. καὶ ἄμα τῆ προσψαύσει τῆς τιμίας ἐκείνης ζώνης ἡ τῶν ὀδυνῶν κατευνάζετο 35

<sup>3.</sup> ὄντως 7. Ebr. 12, 22 f. (Ἱερουσαλημ ἐπουρανίφ... ἐκκλησία πρωτοτόκων)
9. την γέννησιν Synax. Sirm. 11. ἰλουστρίων 13. ἐντρίψαντες 14. ἤσχαλον
(so immer: 3,25; 8,15) 16. ἐν τῆς βάσου (ebenso 2,33 βάσου, aber 4,2 βάσσου)
20. ἐπίχθησαν 22. παιδοποίας ἔφυ 23. ἐὰν: ἔχων 26. τὴν θεομεμελημένην 28. ἐδυστόκη 30. δυστοκύας

τιμωρία και ή δυστοχούσα και θανεϊν προσδοχωμένη αύθις των πόνων άπαλλαγεῖσα,— ἀπόνως τὸ βρέφος, χαριέντως ὡς φασι προσμειδιῶν, εἰς τὸ φῶς παρεισἡχθη. καὶ πρὸ τοῦ αὐτὸ βρεφοπρεπῶς ἐκφωνῆσαι ἀετὸς ³) παρευθύ καταπτὰς διὰ τῶν ἐμφωμάτων τοῦ οἴκου εἰσελθεῖν ἐπειρᾶτο οὐ δὴ, θαύματος γενομένου, δοὶ παρεστῶτες πάντες ἐξηπόρουν τὸ θαῦμα.

- 4. 'Ολίγου δὲ χρόνου παρφχηκότος καὶ τῆς μητρὸς τὴν παΐδα οἰκείφ γάλακτι ἐκτρεφούσης, ὁ φυσικὸς τῆ μητρὶ τῆς παιδὸς ἐφίσταται θάνατος. ἡ δὲ παῖς, ἀπορφανισθεῖσα τῆς μητρὸς τὴν θηλὴν μὴ ἐπιλαθομένη, προσψαῦσαι ἄλλης καὶ τρέφεσθαι οὐδαμῶς κατεδέχετο. καὶ ἦν τῷ πατρὶ θλίψις καὶ μέριμνα 10 πολυώδυνος ἐμηχανᾶτο γὰρ τὴν παΐδα τοῦ ἐτέραν θηλάσαι, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο οὐδαμῶς ἐπευδόκει. ἔζητεῖτο δὲ τροφός οἱ τοῦ βρέφους ἐράσμιος καὶ πολλῶν δουλίδων τε καὶ ἐλευθέρων τὴν ἀπόπειραν ποιουμένων, ἐν οὐδεμιᾶ τούτων ἡ παῖς συνευδόκει. ΰστερον δὲ πάντων μία τῶν ἐκείνων θεραπαινίδων προσόντων, τέκνου τε καὶ γάλακτος ἀμοιροῦσα δῆθεν κατασιγάσαι σπεύδουσα τὸν κλαυθμὸν τοῦ παιδίου, τὴν ἐαυτῆς θηλὴν προβαλλομένη τῷ στόματι τοῦ νηπίου προσῆψεν. ἡ δὲ παῖς αὐτῆν, παρευθὸ ἀψαμένη, γάλακτος πηγὰς ἐκβλυστάνειν ἐποίησεν. καὶ δι' αὐτῆς ἐκτραφεῖσα εἰς μέτρον ἡλικίας ἀνήγθη καὶ ὑραιότητι σώματος διεπλάσθη.
- 5. Ταύτης οὖν ἀπογαλακτισθείσης καὶ εἰς ἑξαετῆ φθασάσης ἡλικίαν, ὁ ταύτης γεννήτωρ, φιλάρετος ὢν κατὰ πάντα, τοῖς ἱεροῖς αὐτὴν γράμμασιν ἐκπαιδεύειν πειρᾶται. ἡ δὲ πρὸς μάθησιν ἐκδοθεῖσα ποθεινῶς πρὸς τὴν μελέτην τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἀπήει καὶ ἐν ὁλίγω καιρῷ τό τε ψαλτήριον καὶ τοὺς ἑσπερινοὺς καὶ ἑωθινοὺς ὑμνους καταμαθοῦσα, ἀναγνώσμασι καὶ μελέταις τὰς ἡμέρας αὐτῆς διετέλει. ἡς τὸ εὐφυὲς ὁ πατὴρ τότε προβλέψας, χαίρων καὶ δοξά-25 ζων τὸν θεὸν ηὐχαρίστει. ἡσγαλλε δὲ καὶ ἐδυσθύμει μὴ ἔχων ἐν τῷ οἴκω αὐτοῦ βαλανεῖον ἔσπευδε γὰρ ταύτην ἱερῶς κατακρύπτειν καὶ μηδαμῶς τῆς οἰκίας αὐτοῦ ἐξιέναι διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν τοῦ | κάλλους αὐτῆς θεωρίαν ἐβούλετο δὲ f. 36 v. πάλιν μηδαμῶς αὐτῆς καταμαρανθῆναι τὰ κάλλη διὰ τῆς μακρᾶς ἀλουσίας. καὶ σκοπὸν ἔθετο τοιόνδε ἐν ἐσπέρα ἤγουν ἑωθινῆ αὐγῆ εἰς τὸ εἰωθὸς αὐτῆ βαλα-30 νεῖον μετὰ πλείστων θεραπαινίδων καὶ θεραπόντων ἐκπέμπει.
  - 6. Μιἄ οὖν τῶν ἡμερῶν τὴν συνήθη πορείαν πρὸς τὸ λουετρὸν ποιουμένων πρὸς ἐσπέραν, ἤδη τῆς ἡμέρας κλιθείσης, αὐθις ὑετοῦ φορὰ ξαγδαίως κατενεχ-

<sup>1.</sup> προσδοχουμένη 2. χαριεντὸς (ebenso 4,6; 10,16; χαριεντῶς 21,15, aber 2,22 χαριέντως) 2. προσμηδιῶν 3. αὐτοβρεφοπρέπῶς 4. ἔμφομάτων 7. θαύματος korrigiert in θάνατος 11. τροφός, οἱ ἐράσμιοι 12. οὐδεμία 14. κατασιγᾶσαι 15. viell. προβαλομένη? 19. ἐξαετὴ φθάσασα 21. πρὸς τῆ μελέτη... ἀπείη (ebenso 6,8) 25. τὸν τὸν θεὸν (das erste τὸν am Ende einer Zeile) 27. ἐξιέναι doch wohl von ἐξίημι =ἐκπέμπω in Z. 30 καλους (aber Z. 28 κάλλη) 29. ἑωθινῶ (aber vgl. 20,9) βαλανείω μετὰ πλείστω θεραπενίδων 31. τῆ συνήθει πορία 32. κληθείσης

θείσα πρός την γην κατεφέρετο. συνέβη δὲ ταύτας καταλαβείν ἀντικρύ τῆς πύλης του ναού της θεομήτορος των Βάσσου έχειθεν γάρ αὐταίς ην ή πρὸς τὸ λουετρόν παροδία, τοῦ δὲ ὑετοῦ σφοδρῶς ἐπιτεινομένου καὶ ῥαγδαίοις κρότοις πρός την γην φερομένου και μη έωντος αυτάς την όδον της πορείας ποιείσθαι, πρός τους ένδον του ναού περιβόλους ή νεάνις ώς φυγάς ζέγετο. και δή ένδον του 5 ναοῦ γενομένη, πρὸς τὴν ἐκ δεζιῶν ἐστῶσαν τῆς θεομήτορος εἰκόνα χαριέντως προσδραμούσα, ἀσπάζεσθαι ταύτην καὶ προσκυνεῖν ἐπεχείρει. ἐπὶ πολλάς δὲ ώρας τοῦτο ποιοῦσα τῷ δοκεῖν ἐκεῖ παρεστῶσα καὶ τὴν κάραν προσκλίνασα τῆ είκόνι, εἰς ϋπνον ἐτράπη καὶ ὁρᾶ δῆθεν καθ' ϋπνους την εἰκόνα τῆς θεομήτορος προτρέπουσαν τῆ ἐτέρα ἐκεῖσε πλησίον ἐστώση εἰκόνι τοῦ λαβεῖν ἔλαιον ἐκ τῆς 10 κανδήλης και χρίσαι τῆς νέας κόρης τὴν κάραν. ἡ δὲ τοῦτο λαβοῦσα και μόνην την ταύτης υπαλείψασα κάραν, λεγθηναι πάλιν πρός ταύτην «Μη μόνον ταύτης άλείψης την κάραν, άλλα χρίσον αὐτῆς καὶ όλον τὸ σῶμα ἐλαίω τε καὶ τῆ συμπαθεία». 4) ή δὲ τροφός αὐτῆς ἄμα τῶν συνόντων αὐτῆ θεραπαινίδων ἀντικρὺ ἔξω τοῦ ναοῦ διὰ τὸν ὄμβρον καθεζομένη εἶδεν ἄφνω φῶς ἐξαστράψαν ἐπὶ τὴν κόρην 15 και ον έφορει λευκόν γιτωνα άλουργίδος άνθει καταβαφέντα και έν έκπλήξει του θαύματος γεναμένη, αὖθις τὴν παΐδα ταῖς οἰκείαις ἀγκάλαις ἀναλαβοῦσα τὸ συμβάν εἰς ἐαυτὴν ἐξηρώτα. ἡ δὲ παῖς πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἔξεῖπεν αὐτη δὲ τὸ έαυτη θεαθέν ἀποκρύβει καὶ οὐκέτι πρὸς τὸ λούσασθαι ἐαυτὴν ἀποφέρει, ἀλλ' οἴχαδε πρὸς τὸν οἰχεῖον αὐτῆς πατέρα ταύτην σπουδαίως ὑποστρέφει καὶ την τοῦ 20 θαύματος αὐτῷ διηγησαμένη λαμπρὰν θεωρίαν, τὸ μέλλον εἰς αὐτὴν ἀπεσχόπει.

7. Έπει δὲ ὁ καιρὸς τῆς μεθηλικιώσεως ηὔξει καὶ ἡ σωματικὴ αὐτῆς προ|
1. 87 έκοπτεν ἡλικία καὶ τοῖς θαυμαστοῖς διεπλάττετο ἤθεσι, πλέον ἡ τοῦ πατρὸς ἐπιμέλεια καὶ στοργὴ εἰς αὐτὴν ἐκινεῖτο καὶ γάρ εἴγετο ἡ παῖς τῶν πατρίων καὶ συνηύξανε σοφία καὶ νουθεσία κυρίου, ἐπεμελεῖτο ψυχῆς, ἐπαιδαγώγει τὸ σῶμα, 25 νηστείαν ἐπόθει, ἀγνείαν ἐφίλει, παρθενίαν ἐξήσκει, ἐλεημοσύνας ἐποίει, ὑμνωδίαις καὶ εὐχαῖς τὸν θεὸν ἐλιπάρει, τῷ πατρὶ τὴν ὀφειλομένην τιμὴν ἐξεπλήρου, τοὺς οἰκέτας ὡς ἀδελφοὺς προενοεῖτο, τοῖς συγγενέσιν ἡγάπα, τῶν αἰτούντων τὰ καταθύμια ἐξεπλήρου καὶ (συλλήβδην εἰπεῖν) ἀπάσης θεαρέστου ἀγαθῆς ἀρετῆς συνήγαγε θεωρίαν. εἰλκε δὲ αὐτὴν ὁ καιρὸς καὶ εἰς γάμου κοινωνίαν συναρ- 30 μοσθῆναι πεντεκαιδεκαετὴς γὰρ γενομένη, ὑπὸ πολλῶν τῶν ἔκπαλαι περιβλέπτων τῷ γένει περὶ αὐτῆς τῷ πατρὶ προσλαλούντων οὐδεμία σύζευξις ἐτελεῖτο διὰ τὸ αὐτὴν ὡς οἰμαι εἰς κοινωνὸν βασιλείας ὑπὸ θεοῦ ὁρισθῆναι.

<sup>4.</sup> ἐῶντος Vitelli: ἐόντως αὐταῖς 5. νεάνις 11. κανδύλης (ebenso 23,3 κανδυλῶν) χρῖσαι Vitelli: χρῆσαι 13. χρῆσον 16. ἀλουργῖδος ἄνθη 18. συμβᾶν viell. εἰς αὐτὴν? ἐξηρώτα nach 19,21: ἐξόρῶσα 19. ἀπεκρύβη (vgl. 12,26 ἀποκρύβης) ἐαυτὴν ἀποφέρει sie begiebt sieh? 25. νουθεσία κυρίου Ephes. 6,4 27. ἐξεπλήροι (ebenso Z. 29 und 6,4, aber 17,24 ἐπλήρου) 28. viell. τῶν οἰκετῶν ὡς ἀδελφῶν nach 15,1 29. συλήβδην 32. συζεύξεως

- 8. Μικροῦ δὲ χρόνου παρφχηκότος καὶ τοῦ μεγάλου καὶ σεβαστοῦ Βασιλείου τοῦ αὐτοκράτορος ἡμῶν βασιλέως τὰ σκῆπτρα τῆς ἡωμαϊκῆς ἐξουσίας σὑν υἰέσι κρατοῦντος, ζήτησις ἐγένετο εὐόπτων παρθένων καὶ ἐν ἀρεταῖς ἐκλαμπόντων πρὸς τὸ ἐξ αὐτῶν ἐκλεχθῆναι εἰς συνάφειαν καὶ συνάρμοσιν Λέοντος τοῦ σοφοῦ ἄνακτος καὶ πρώτου υἰοῦ 5) αὐτοῦ καὶ συμπράκτορος ἡκμαζε δὲ καὶ ἡ ἐκείνου ὑραία νεότης καὶ περιελάμπετο άγνεία καὶ κάλλει καὶ τὴν γάμου κοινωνίαν ἀπήτει. ἀποστέλλονται δὲ παρὰ τοῦ ἄνακτος ἄργοντες καὶ σατράπαι καὶ ἔξαργοι τοῦ μυστικοῦ κουβουκλίου κατὰ πάσαν πόλιν τε καὶ ἐξαργίαν ἀναζητῆσαι κόρην 6) ἀξίαν τοῦ ὑραιοτάτου Λέοντος βασιλέως. καὶ ἄλλος μὲν ἄλλοθεν ἄλλην πρὸς τὴν βασίλειον πόλιν παρῆγον καὶ ἡ μὲν τῷ κάλλει ἐψέγετο τῆς ὁράσεως, ἡ δὲ τῷ ἄνθει τῆς ὑραιότητος κατεμέμφετο · μία γὰρ ἡ ἐκ θεοῦ ὑρισμένη ἦν, εὶ καὶ πρὸς μικρὸν ἀπεκρύβετο.
- 9. "Εδοξε δὲ τῆ πιστοτάτη Εὐδοκία τῆ αὐγούστη, τῆ καὶ συνεύνω τοῦ μεγάλου και κλεινού βασιλέως, και έκ της οίκείας ταύτης πατρίδος έκλεγθηναί 15 τινας παρθένους εὐόπτους καὶ ώραίας εἰς τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν: μεθ' ὧν συνεξελέγη και ή θαυμαστή Θεοφανώ ή άγία. συνέβη δὲ ἐκ πασῶν τούτων δώδεκα μόνας | έγχριθηναι καὶ ἔν τινι βασιλικῷ ταμιείῳ τῆς περιβλέπτου Μαναύρας f. 37 v. συνείναι και διαιτάσθαι και την του βασιλέως και της αυγούστης άπεκδέγεσθαι παρουσίαν. μία δὲ τούτων, ἡ ἐξ ᾿Αθηνῶν ὁρμωμένη, ὡς ἄτε πατρίω ἔθει λαχ-20 μοῖς τῶν μελλόντων τὴν γνῶσιν κατειθισμένη, ἔδοξεν εἰπεῖν ταῖς ἐτέραις: «Δεῦτε, . Εν το δια δώμεθα πάσαι βουλήν μίαν εν ενί πράγματι και δι' ένος ινδάλματος γνώμεν την έξ ήμων έκλεγθησομένην είς την δόξαν της βασιλείας». αί δὲ πρός αὐτὴν εἶπον «Καὶ πῶς γνωσόμεθα ταύτην, εἰ μὴ ἄρα πρῶτον ὁ βασιλεύς τινος ήμων έρασθείς έχ των άλλων γωρίσει;» ή δὲ πρός αὐτάς: «Στησώμεθα ἐν 25 αύταῖς σημείου τινὸς θεωρίαν καὶ θώμεθα όρον καὶ λόγον όμοῦ πᾶσαι πρὸς τὴν γην γαμάζε καθεδείν έκάστη δε ήμων θείτο πρό προσώπου αὐτης τὰ τῶν ποδῶν περιβόλαια καὶ όμοῦ πᾶσαι τὴν τοῦ βασιλέως ἀπεκδεξώμεθα παρουσίαν, όπως, ήνίχα εἰς τὴν ἡμῶν ἐπελεύσεται θεωρίαν, ἐχάστη ἄφνω μετὰ σπουδῆς έξαναστή και ή πάντων πρώτη μετά τάχους έκ τοῦ οἰκείου τόπου ἀναστή και 30 τὰ εἰχεῖα προποδίσματα τοῖς ποσὶν ἀναλάβη καὶ πρώτη τῷ βασιλεῖ προσκυνήση, αύτη υπάρχει χοινωνός βασιλέως». του δὲ προβλήματος δι' αυτής προλεγθέντος, πάσαι όμου ώς άπαλαὶ καὶ ἄπειροι κόραι ἐκάστη τούτων θηρώμεναι τὴν δόξαν, τὸν λόγον εἰς ἔργον πληροῦν ἐπεχείρουν. τῆ δὲ ἐπαύριον ήμερα μεσημβρίας εν ώρα ο βασιλεύς άμα τη πιστοτάτη αυγούστη πρός θέαν

<sup>3.</sup> εὐώπτων (so immer: 5,15; 20,27) 4. πρός τὸν 6. ὡραῖα
11. ὁρισμένη 14. ἐξελεχθῆναι (aber oben Z. 4 richtig) 17. ἐγκρατηθῆναι ἔν τῦ βασιλικῶ 21. θέμεθα (ebenso Z. 25) 24. χωρίσει (ι auf einer Rasur)
25. ἐν αὐταῖς 26. χαμάζε καθεδεῖν: καθεύδειν θείτω 29. καὶ ἡ 32. προσλεχθέντος ἀπαλαὶ 33. θηρόμεναι 34. αὐγούστα (ebenso 7,7, aber 5,13 und 6,23 τῆ αὐγούστη)

αὐτῶν ἐπανῆλθον. καὶ αὖθις τὰς πύλας ἐν ῷ ἦσαν οἴκου ἀναπετάσας εἰσελθεῖν ἐπεχείρει. αὶ δὲ τὸ οἰκεῖον σύνθημα ἐκάστη πληρῶσαι παρευθὺ βουλομένη, — πρὸ πάντων ἄλλων ἡ θεόφρων Θεοφανὼ ἀναστᾶσα τὸ παρ' αὐτῶν μελετηθὲν ἐξεπλήρου καὶ πρώτη τοῖς τῶν ποδῶν προποδίσμασιν ἀναλαβοῦσα, εἰς ὑπάντησιν τοῦ βασιλέως καὶ προσκύνησιν ἡτοιμάσθη.

10. Ἡ δὲ αὐγούστα ταύτην θεασαμένη καὶ τῷ τάγει τῆς γοργότητος άγασθεῖσα, άμα δὲ καὶ τὸ κάλλος τῆς ὄψεως αὐτῆς ἀπὸ μακρόθεν ἰδοῦσα, πάσας καταλιπούσα πρός ἐκείνην καὶ μόνην ἀπήει καὶ ἔγγιστα αὐτῆς γεναμένη, τὸ κάλλος καὶ τὸ γένος καὶ τὴν πατρίδα αὐτῆς κατεμάνθανε καὶ ταύτην f. 38 γνούσα έξ αίματος βασιλικού πεφυκέναι, των άλλων | άπασων διαστέλλει καί 10 ταύτην γειροκρατούσα τῷ βασιλεῖ προσκομίζει. ἀπόπειραν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ποιήσασα, καὶ ἐτέρας δύο σὺν αὐτῆ προσλαμβάνει, τήν τε ἐξ ᾿Αθηνῶν ὁρμωμένην καὶ τὴν τοῦ τριβούνου θυγατέρα γνωριζομένην τὰς δὲ λοιπὰς πάσας δώροις καὶ χρήμασι πολλοῖς φιλοτιμησαμένη, πρὸς τὰ δίκεῖα ταύτας ἀποστραφῆναι κελεύει. ταύτας γάρ τὰς τρεῖς μόνας εἰς τὰ βασίλεια μεθ' ἐαυτῆς ἀγαγοῦσα, τὴν 15 απόπειραν τούτων εν γυμνασίω εποίει. κατιδούσα δε πλέον την **ώ**ραιότητα τῆς άγίας ύπερβάλλουσαν τῶν ἐτέρων, ταύτην βασιλιχοῖς ἀμφιάσμασιν ἀμφιάζει χαὶ έχ τῆς δεξιᾶς γειρός αὐτὴν συλλαβοῦσα πρός τὸν ἄναχτα καὶ σύνευνον αὐτῆς Βασίλειον εἰσῆλθεν καὶ ταύτην εἰς τοὺς ἐκείνου πόδας βαλοῦσα, ἀξίαν εἶναι νύμφην εἰς τὸν υίὸν ἔξεφώνει. ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ αὐτὸς ἔπὶ τῷ ἀμωμήτῳ κάλλει 20 τῆς χόρης θαυμάσας, ἐξαγαγὼν ἐχ τοῦ χόλπου αὐτοῦ τὸ ἐξ ἰασπίνου λίθου χατασκευασθέν αύτῷ δακτυλίδιον εἰς τὴν γεῖρα τῆς νεάνιδος ἐπεμβάλλει. καὶ ἔκτοτε ή νέα μελλοβασίλισσα τους άρραβῶνας λαβοῦσα τῆ πιστοτάτη αυγούστη καὶ χηδεστρία ώς μητρί συμπαρώχει.

11. 'Ολίγου δὲ χρόνου παρφχηκότος, καὶ ἡ τῶν γαμηλίων εὐτρεπίζετο 25 πανδαισία καὶ τῶν θαλάμων ἀναπλεχθέντων, ὁ χριστέραστος τούτων κατεστέφετο γάμος ) καὶ πολυτελῆ δεῖπνα καὶ δῶρα τοῖς ὑπηκόοις παρείχοντο πτωχοτροφίαι τε καὶ εὐποιίαι ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν δαψιλῶς ἐμπαρείχοντο, καταδίκων ἐλευθερίαι καὶ αἰχμαλώτων ἐπαναρρύσεις κατὰ τόπον ἐγένοντο, χαραὶ δὲ καὶ εὕκλειαι καὶ τιμαὶ τῆ πάση συγκλήτω εἰς κόρον ἐδίδοντο τὰ τέκνα τῆς ἐπταλό- 30 φου 8) στεφηφοροῦντα τοῖς ἄνθεσιν ὑμνους τῷ βασιλεῖ προσεπῆδον, πόλεις πᾶσαι καὶ χῶραι χαρμονικῶς ἐπεκρότουν καὶ βασιλεῦς ἀζίως ὑπὸ τοῦ υἰοῦ ἐτιμᾶτο καὶ ὁ χρόνος ἐν ἀγαθοῖς τὴν εὐημερίαν παρέχων τὴν δαψιλῆ χορηγίαν τοὺς οἰκήτορας τῆς πόλεως ἐπρυτάνευεν. οἱ δὲ πιστοὶ βασιλεῖς, τῆς ἐκκλησίας ὀρθοτομού-

<sup>4.</sup> viell. τὰ τ. π. προποδίσματα? (vgl. 5,30) 5. ἡτοιμάσθην 10. γνοῦσαν 13. θυγατέρα (am Ende ν ausradiert) 16. καθιδοῦσα 19. βαλλοῦσα 21. ὑἀσπίνου (vgl. 18,26) 22. ἐπεμβάλει 25. γαμιλίων -28. εὐποιεῖαι (korrig. in εὐποιῖαι) ἐπαρείχοντο 30. συγκλείτω 31. ὅμνοις πρόσὲπήδων (die beiden ersten Zeichen wegradiert).

σης, δικαίως καὶ ἐννόμως τὰ σκήπτρα τῆς βασιλείας διεῖπον. καὶ τούτων πάντων οὕτως ἐχόντων, οἱ μετὰ πολὺν χρόνον ἡ θεοφιλής καὶ θεία αὐγούστα, | ἡ f. 38 v. μήτηρ τοῦ νέου καὶ σύμβιος τοῦ πιστοῦ Βασιλείου, τέλει τοῦ βίου χρησαμένη πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. καὶ ὁ μὲν ἄναξ Βασίλειος τὴν διάζευξιν αὐτῆς ὡδύρετο, τό δὲ υἰὸς καὶ βασιλεὺς πάνσοφος Λέων τὴν στέρησιν τῆς μητρὸς ἐδυσφόρει, ἡ νέα δὲ αὐγούστα καὶ νύμφη τῆς δευτέρας μητρὸς καὶ φαιδρᾶς κηδεστρίας τὸν χωρισμὸν προσεπένθει. καὶ αὖθις ὁ βασιλεὺς τῆ νέα νύμφη αὐγούστη τὴν ἀρχὴν τῆς ἐξουσίας ἐγχειρίζει καὶ τὸν τῆς μητρὸς ἀναπληροῦν παρακελεύεται τόπον θ). καὶ εἰς τὰ βασίλεια ταύτην ἱδρύσας, ὡς πατὴρ γνήσιος τὴν αὐτοῦ φιλοστοργίαν 10 ἐδείκνυε.

12. Ο δὲ ἀεὶ τὴν κακίαν τεκταίνων διάβολος, ὁ εὐρετὴς τοῦ ψεύδους καὶ της άληθείας έγθρός, ό άεὶ πολεμῶν την άνθρωπίνην φύσιν, εἰς φθόνους καὶ φόνους ταύτην εμβάλλει. μη φέρων τὸ εἰρηνικὸν ήθος τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως, άλλά σπεύδων αὐτὸν εἰς ταραχάς καὶ ματαίας φροντίδας εἰσαγαγεῖν, εἰσέρχεται 15 εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀββᾶ Θεοδώρου, τοῦ διὰ τὸν τόπον Σανταβαρηνοῦ 10) προσκληθέντος, μαλλον δὲ διὰ τὸν τρόπον Σαταν Βαριησοῦς ὀνομασθέντος, - τὸν τηνικαῦτα μὲν τῷ βασιλεῖ γνωστόν πεφηνότα, μετ' οὐ πολύ δὲ ἐγθρόν καὶ ἀλαζόνα διὰ κακίαν ὀφθέντα. καὶ τούτου τὴν καρδίαν πρὸς φόνον ἀνάπτει καὶ τὴν γλῶτταν πρός λοιδορίας ότρύνας, δόλους καὶ συκοφαντίας συρράπτειν κατά τοῦ νέου 20 διδάσκει καὶ διάβολον αὐτὸν ἐρεθίζει γενέσθαι τῆς τοῦ νέου ἄνακτος ἰερᾶς πολιτείας, Κνα διά των έχείνου άθέων ρημάτων της φιλοτεχνίας τον πόθον σχελίσας καί τὸν παίδα τῶν πατρικῶν σπλάγχνων ἐκσπάσας: διὸ καὶ δόλους καὶ συκοφαντίας χρυφίως συρράπτειν καὶ συλλέγειν ἐπιγειρεῖ καὶ τὴν εὐμενῆ καὶ πραεῖαν ψυχὴν διὰ κακίας πειρᾶται ταράττειν καὶ λόγοις αἰσγίστοις σκώπτειν τὸν ἄκακον 25 ἐπιγειρεῖ καὶ παραίτιον αὐτὸν εἶναι λέγει τοῦ πατρώου θανάτου ἐπίβουλόν τε καὶ της ζωης στηλιτεύει καὶ (άπλως εἰπεῖν) ἐγθρὸν καὶ πολέμιον καὶ ἀντάρτην τὸν πράον καὶ ήσυχον καὶ εἰρηνικὸν διαβάλλει τὸν γὰρ φθόνον ἐν τῆ καρδία ὧδίνας, τὸν φόνον ἐργάσασθαι ἐμελέτα· οὐ γὰρ ἐπαύσατο νύχτα καὶ ἡμέραν ὡς ὄφις τὸν ίὸν προσεχγέειν εἰς τὰ ὧτα τοῦ δικαίου καὶ | ἀγαθοῦ βασιλέως, μέγρις ὅτου f. 39 30 αὐτοῦ τὴν φιλότεκνον γνώμην εἰς ὀργὴν κατὰ τοῦ υίοῦ καὶ βασιλέως ἐπῆρε τὸ χρηστόν γάρ ήθος τῆς δικαίας ἐκείνης ψυχῆς διαλύσας, ἐκμανῆ τὸν πατέρα πρὸς τὸν υίὸν ἀπεργάζεται καὶ τούτου τὰ σπλάγγνα διὰ κακίας συγκλείσας, τῆς φύσεως ἐπιλαθέσθαι παρασκευάζει: εἰώθασι γὰρ ἤθη γρηστὰ ὁμιλίαι κακαὶ δια-

<sup>2.</sup> θεῖα 4. ὀδύρετο 8. ἀναπληρεῖν (vgl. 4,27) 15. σανταβαρινοῦ 16. τόπον σατᾶν βαρτασίως (über Βαριησοῦς vgl. Act. 13,6: εὖρον ἄνδρα τινὰ μάγον, ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον, ῷ ὄνομα Βαριησοῦς. Auch bei Ps.-Symeon p. 694, 1. 11 heisst Santabarenos σατανώνυμος und ἀρχιμάγος) 18. ἀφθέντα (aber 8,21 ὀφθεῖσα) 19. συράπτειν (ebenso Z. 23) 22. ἐκσπάσας—Lücke oder Anakoluth? 23. ἐπιχειρεῖ scil. Σανταβαρηνός πραίαν 28. παύσατο 33. ἤθη χρηστὰ—διαφθείρειν Eur. fr. 1024 Nauck; vgl. I Cor. 15, 33

φθείρειν, καθάπερ καὶ ρανὶς ἐνδελεγοῦσα κοιλαίνει πέτραν. διὸ καὶ ἀκρίτως (μᾶλλον δὲ ἀνεξετάστως εἰπεῖν) τὸν υἰὸν καὶ ἀγαθὸν βασιλέα Λέοντα τῆς ἀρχῆς ἀπορρίπτει καὶ ἀποκήρυκτον αὐτὸν τῆς βασιλείας ποιήσας, ὡς ἐν εἰρκτῆ τινι ἐνὶ κοιτῶνι ἀπρεπῶς κατακλείει 11), μηδένα ἄλλον μετ' αὐτοῦ συγχωρήσασθαι διάγειν κελεύσας, πλὴν τῆς γαμετῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ τέκνου. τῆ γὰρ ἐνδεία τῶν χρειῶν δ αὐτοὺς συμπεδήσας, φυλάττεσθαι αὐτοὺς παρὰ τῶν ἐναντίων κελεύει, μέχρις ὅτου τὰ κατ' αὐτὸν ἐξετάσας τοῖς οἰκείοις χρήσηται νόμοις.

13. Τούτων ούτως κατά συγχώρησιν θείαν τελεσθέντων, ὁ μὲν ἐγθρὸς καὶ ἀποστάτης ἀββᾶς Θεόδωρος (ἀνάξιος μὲν τοῦ βῆτα, ἐπάξιος δὲ τοῦ μῦ 12) διὰ την κακίαν) ἔγαιρεν, ἐκρότει, φανερῶς μὲν τὸ δοκεῖν ἀγαλλόμενος, κρυπτῶς δὲ 10 δεδιώς και ώς Καιν κλονούμενος, μή πως ο της κακίας αὐτοῦ διαγινωσκόμενος τρόπος εἰς ἄμυναν καὶ ἀνταπόδοσιν τὸν πατέρα καὶ βασιλέα κινήση, ὁ δὲ πραὺς καὶ ἄκακος καὶ ἀγαθὸς Λέων ὁ ἄναξ, ὡς ἐν εἰρκτῆ τῷ κοιτῶνι συγκεκλεισμένος και την του πατρός όργην ώς θεου άπειλην ύπομένων, ώς υίὸς πατρί υπήκοον μέχρι θανάτου έαυτὸν παρεδίδου, ἤσχαλλε δὲ καὶ ἐδυσφόρει τὴν χρείαν τῶν 15 άναγχαίων στερούμενος. βλέπων γάρ την γαμετην χαι την παΐδα 18) δι' αυτόν μετ' αὐτοῦ τῆ εἰρχτῆ συγχλεισθέντας, τὴν ψυγὴν πλέον διεπρίετο χαὶ τὸ ὅμμα πρός θεόν συχνῶς ἀτενίζων σὺν δάκρυσι, τὸ πρόσωπον τοῖς γόνασι κατακρύπτων, άλαλήτω φωνή σιγών τὸν θεὸν εἰς βοήθειαν ἐξεζήτει. ἡ δὲ τούτου γαμετή, ἡ άγία Θεοφανώ, ή ὄντως νέα Σάρρα ή τῷ ᾿Αβραὰμ ἐν πάσαις ταῖς δλίψεσι συναλ- 20 γούσα, ή δευτέρα ὀφθεῖσα Ῥεβέχκα διὰ τὸν τρόπον, ὡς ἐχεῖναι τοίνυν, οὕτω καὶ f. 39 v. αὐτὴ | τὸν τίμιον καὶ πιστὸν ὑπαλείφουσα ἄνδρα εὐθυμεῖν καὶ εὐχαριστεῖν καὶ άγάλλεσθαι προσπαρήνει την γάρ οἰκείαν θλίψιν καὶ την της παιδός δυσπάθειαν έν δευτέρω θεμένη, τῷ ἀνδρικῷ αὐτῆς φίλτρω τὸν νοῦν πτερωθεῖσα, παραμυθητικοῖς λόγοις θεραπεύειν αὐτοῦ ἐπειρᾶτο τὴν θλίψιν.

14. "Οθεν καὶ τὸ τίμιον καὶ ἰερὸν ἐαυτῆς ὑπανοίξασα στόμα καὶ ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τῆς χειρὸς λαβομένη, παραμυθητικοῖς ῥήμασι τοιούτοις πρὸς αὐτὸν ἀνεφώνει «Μὴ ἀθυμήσωμεν, ὧ τίμιε ἄνερ αὐθέντα καὶ βασιλεῦ, μηδὲ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην εἰς θλίψεως ἀφορμὴν λογισώμεθα καὶ μηδὲν ἀγεννὲς ἢ διανοηθῆναι ἢ πρᾶξαι ἢ φθέγξασθαι γενώμεθα ὑπήκοοι τῷ πατρὶ μέχρι θανάτου οὐκ 30 καλλος ὁ ἡμῖν ὀργιζόμενος, πατήρ ἐστι τῆ φύσει, εἰ καὶ δεσπότης κατά πρόνοιαν

<sup>1.</sup> ῥανὶς (cod. ῥαννὶς) — πέτραν Choeril fr. 10 Kinkel; vgl. Apost. 15, 19 und Vitelli zu Philopon. Phys. p. 826, 14 4. κατακλείη 9. μύ 11. κάϊν 12. κινήση Vitelli: νικήση 14. ὀργὴν: στοργὴν ὑπήκοος (ὑπ. μέχρι θανάτου hier und Z. 30 aus Philipp. 2,8) 18. τῶ προσώπω 19. σιγᾶν 20. τῷ (nach 2,31): τὸν 21. ἐκεῖναι Vitelli: αἰ κεῖναι 26. ἑαυτῆς: ταύτης 27. πρὸς αὐτὴν 29. λογησώμεθα ἀγενὲς (aber 9,22 ἀγεννὲς) 30. γενόμεθα Vor γενώμεθα scheint (vgl. 12,18) γένοιτο ausgefallen zu sein 31. ἡμῖν (nach 12,9 und 15,3): ἡμᾶς

πέλει. ούχ εἰς τέλος δὲ ὀργισθήσεται (οἰδα), οὐ συγκλείσει τὰ σπλάγγνα, εἰ καὶ πρός μικρόν παρωξύνθη, ούκ επιδύνει ό ήλιος έπὶ τη αὐτοῦ εκγυθείση εἰς ήμᾶς κακία, τὸν θεὸν εἰς βοήθειαν ἐκζητήσωμεν, τὴν αὐτοῦ μητέρα καὶ θεοτόκον εἰς πρεσβείαν ύπερ ήμῶν προβαλώμεθα, τους άγίους ἄπαντας συνικέτας ήμῶν γενέ-5 σθαι παρακαλέσωμεν έμβλέψωμεν είς άργαίας γενεάς καὶ ἴδωμεν, τίς ἐπίστευσε τῷ θεῷ καὶ κατησχύνθη ἢ τίς ἐνέμεινε τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ὑπερεῖδεν αὐτόν. μικροί οι πειρασμοί, άλλά μεγάλοι οι οίκτιρμοί του θεού ήμων. όδυνηρά καί ἐπονείδιστος ή είρατή, άλλ' ή αρίσις τοῦ θεοῦ καὶ ή ἐπισκοπὴ ἀσφαλής. ζητήσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει τῶν πεπραγμένων, καὶ αὐτὸς τὴν 10 όδύνην τῶν ἀλγεινῶν διαλύσει δῶμεν δόξαν τῷ κράτει αὐτοῦ εὐγαρίστως, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ἀντιδοξάσει ἐνδόξως: εἰ γὰρ καὶ πειρασθήναι ἡμᾶς πρὸς μικρὸν συνεγώρησε, τάγα παιδεύων ήμας του γενέσθαι αύτου μαθητάς, ίνα δια των έργων τάς θλίψεις γευσάμενοι την συμπάθειαν δώμεν τοῖς πάσχουσιν. οὐχ οἰδας, ὅτι βασιλεύς ἀπό μήτρας έγρίσθης; οὐκ οἰδας, ὅτι διαδήματι βασιλικῷ ἐκοσμήθης; 15 ἔγνως, ὅτι πορφυρίδι καὶ τρυφή καὶ κολακεία ἐκ βρέφους συνανεστράφης καὶ οὐδὲν δυσχερὲς ἔστι ἐν τῷ βίω. θλίψιν οὐκ ἔγνως, πενίαν οὐκ οἶδας, θυμόν δικαστών οὐχ ὑπέστης, δεσπότου ἀγανάκτησιν οὐ κατεῖδες, πένητος διαγωγήν | οὐ f. 40 γινώσκεις, ένδείας φύσιν οὐκ οἶδας, δεσμωτηρίων πύλας οὐκ ἤσθου, μαστίγων μωλώπων οὐχ ἐπειράθης, χαὶ δυσχερής ἡ μιχρὰ αὕτη χαταφαίνεταί σοι θλίψις. 20 άλλά μη όλιγώρει παιδείας χυρίου μηδέ έχλύου ύπ' αύτοῦ έλεγγόμενος: ὅν γάρ άγαπᾶ χύριος, παιδεύει μαστιγοί δὲ πάντα υίόν, δν παραδέχεται. μὴ οὕτως καταβαπτίζου τη θλίψει. οὐδὲν ἀγεννὲς εἰς ήμᾶς ὁ πατηρ διεπράξατο, οὐδὲν ἄνομον είς ήμας ένεδείξατο φιλών τάχα παιδεύει ο γάρ άγαπων τον υίον αὐτοῦ έπιμελῶς παιδεύει καὶ συνεγεῖς μάστιγας ἐπ' αὐτῷ ἐπιφέρει, ἴνα ἐπ' ἐσγάτων 25 ἐπ' αὐτὸν εὐφρανθή, τούτου δη γάριν, ὧ τίμιε ἄνερ αὐθέντα καὶ βασιλεῦ, εἰς ήμας ὁ πατήρ ούτω πως διετέθη. τάγα δὲ καὶ τῆς οἰκείας βασιλείας κληρονόμους ήμας καταλεῖψαι βουλόμενος προγυμνάζει την θλίψιν. συγγωρεῖ δὲ ήμας ό θεὸς τοῦτο παθεῖν, ὡς προγινώσχων τὰ μέλλοντα, ἴνα ἐν καιρῷ τῆς ἡμῶν έτέρας εύδοξίας, την θλίψιν της άδοξίας είς μνήμην κατέγοντες, τοῖς ὑπηκόοις 30 εύμενῶς ἐν συμπαθεία χρησώμεθα καὶ γνῶμεν διὰ τῆς πείρας, ὅτι ὁργὴ βασιλέως ώς όρμη λέοντος, και πράως και ήσύχως και δικαίως τα σκήπτρα τής

<sup>2.</sup> παροξύνθη 4. συνοικέτας 5. ἐμβλέψωμεν — ὑπερεῖδεν αὐτόν Sirac. 2,10 ἔδωμεν korrig. aus εἴδωμεν 7. οἱ οἰκτιρμοί Ps. 118, 156 8. ζητήσατε — ἐν ἐξομολογήσει Ps. 104,4 und 94,2 12. παιδεύων, ergänze dazu aus dem Sinne: «so thut er dies» 14. ἐχρήσθης 15. τρυφή 17. καθεῖδες 18. ἤσθου korrig. aus ἴσθου 20. μὴ ὁλιγώρει—παραδέχεται Ebr. 12,5.6 ἐκκλύου ἐλεγχόμενος: ἐκχεομενος 23. ἀγαπῶν — παιδεύει Prov. 13, 24 24. μαστίγας (μάστιγας—εὐφρανθῆ Sirac. 30,1) 25. βασιλεύ 26. πῶς 30. ὀργὴ—λέοντος Prov. 19,12

ἀρχῆς διιθύνωμεν», ταῦτα καὶ πλεῖστα τούτων ἡ ἀγία Θεοφανὼ σοφῶς ἀεὶ τῷ τιμίῳ ἀνδρὶ καὶ βασιλεῖ παραινοῦσα ὡς νέα Εἰσδανδοὺλ <sup>14</sup>) τὴν θλίψιν τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς ἐθεράπευεν. Καὶ προθυμοτέρως αὐτὸν εἰς εὐχὰς διεγείρουσα, νυκτὸς καὶ ἡμέρας τῷ θεῷ ἐν δάκρυσιν εὐχαριστεῖν καὶ προσεύχεσθαι παρεσκεύασε «Θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιῶν κύριος καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν ὑπακούων καὶ 5 σῷζων αὐτούς, ὁ ἐγγὺς πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθεία πέλων καὶ ἀεὶ προφθάνων τοὺς ἐν φόβῳ καὶ ἐξομολογήσει αὐτὸν ἐκζητοῦντας, οὐχ ὑπερεῖδεν αὐτῶν τὰς αἰτήσεις οὐδὲ ἐμάκρυνε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν, ἀλλ' ἐτάχυνε τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ ἐπ' αὐτούς».

15. Έν μια δὲ νυχτὶ χαθευδόντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἰερᾶς αὐτῶν ἐσπερινῆς 10 δοξολογίας, ἐπέστη αὐτοῖς κατ' ὄναρ νεανίας τις, στρατιωτικήν στολήν ήμφιεσf. 40 v. μένος, έν μεν τη δεξια γειρί δόρυ κατέγων, τη δε εύωνύμω άσπίδα. | καί τουτον οι γεννάδες ιδόντες, φόβω και δέει περισχεθέντες έδοξαν, ότι έκ του βασιλέως έπέμφθη πρός αναίρεσιν τούτων τρόμω δε πολλώ πρός την γην πεπτωχότες αὐτὸν προσχυνεῖν ἐπεχείρουν καὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ προσδραμόντες ἔδοξαν αὐτὸν 15 ίχετεύειν μὴ ἄωρον αὐτοῖς τὸν θάνατον ἐπενεγχεῖν. ὁ δὲ ὁραθεὶς νεανίας γαριέντως τούτους προφθάσας και την προσκύνησιν διά τοῦ λόγου κωλύσας, ἐπιεικῶς προσμειδιών πρός αὐτοὺς ἔφη: «Μή θροεῖσθε, φίλοι εἰρηνικός εἰμι καὶ οὐκ ἐκ τῶν έναντίων, μη ταρασσέσθω ύμων ή καρδία μηδε διαλογισμοί άναβαίνοντες έκ των καρδιών ύμων καὶ ύμας ἐκταράττωσιν οὐ γὰρ ἐξ ἐμαυτοῦ ήκον ἐνταῦθα, ἀλλ' 20 ύμεῖς ἐχ Θεσσαλονίχης 15) ἐλθεῖν ἐποιήσατε· ὁ γὰρ ἀποστείλας με χύριος πρὸς ύμας αὐτὸς καὶ τῆς δεήσεως ύμων ύπακούσας ἐκεῖθεν πρὸς ὑμᾶς ἐξαπέστειλεν. θαρσεῖτε λοιπόν καὶ ἀγάλλεσθε οἱ ἐγθροὶ ὑμῶν συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσον, ύμεῖς δὲ ἀνέστητε καὶ ἀνωρθώθητε ἡ γὰρ βοήθεια ὑμῶν ἐν ὀνόματι κυρίου σωτήρος ήμων έγένετο της γαρ εύχης ύμων έπαχούσας ο χύριος τῷ πατρὶ καὶ 25 δεσπότη τὰ περὶ ὑμῶν ἀπεκάλυψε καὶ τὴν ματαίαν ἀκοήν, ἣν ἐκ τοῦ ἀλαζόνος έδέξατο, εἰς οὐδὲν ἐλογίσατο. καὶ ἰδού πάλιν δοξάσει ὑμᾶς τῆ δόξη, ἡ ἐγεννήθητε, καὶ κληρονόμους τῆς αὐτοῦ βασιλείας ὑμᾶς καταλείψας πρὸς κύριον ἐκδημήσει. γαίρετε έν χυρίω, πάντοτε γαίρετε, τὸ ὑπήχοον ὑμῶν εὐμενῶς καὶ δικαίως καὶ σοφῶς διιθύνοντες». καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀφανής ἐκ τούτων ἐγένετο. διυπνισθέν- 30 τες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν βλέπειν αὐτὸν τῆ ἀληθεία αὐτοῖς παρ-

<sup>1.</sup> ταῦτα Vitelli: αῦτα (am Anfang der Zeile)
2. εἰσδανδούλ (das zweite δ auf einer Rasur)
3. προθυμωτέρως
4. τῷ θεῷ (nach 13,13; 18,11 und 20,20):
τὸν θεὸν θέλημα—σῷζων αὐτούς Ps. 144, 19
6. ἐγγὺς—ἐπικαλουμένοις αὐτόν Ps. 144, 18
9. ἐμάκρυνε οἰκτιρμούς Ps. 39, 12 οἰκτισμοὺς
11. νεάνις
16. ὑπενεγκεῖν
17. τούτους (nach 10,7): τούτοις
18. προσμηδειῶν θροεῖσθαι
20. ἐκταράττουσιν
23. ἐχθοὶ συνεποδίσθησαν—ἀνωρθώθητε Ps. 19,9
24. ἀνορθώθητε ἡ βοήθεια—κυρίου Ps. 123,9
29. χαίρετε I Thessal. 5,16 ἐπήκοον

ιστάμενον και μικρόν πάλιν εἰς ἐαυτοὺς ἐπανελθόντες τὰ τῆς ὁπτασίας διηγοῦντο ἀλλήλοις και μικρόν ὥσπερ ἔκ τινος ἀχθοφόρου βάρους κουφισθέντες ἐν γαλήνη τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐλογίζοντο καθιστάναι. χαρᾶς δὲ καὶ θυμηδίας πνευφατικῆς ἐμπλησθέντες δόξαν καὶ αἰνον καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν τῷ θεῷ τὰ δακρύων ἀνέπεμψαν.

16. 'Ολίγου δε χρόνου παρωγηκότος, ὁ ἄθεος Θεόδωρος, ὁ αὐτῶν διάβολος | καταστάς, ὁ νέος 'Αμὰν καὶ 'Ιαννῆς καὶ 'Ιαμβρῆς διὰ τῶν ἔργων ἀναφα- f. 41 νείς, προσήλθε τῷ μεγάλω καὶ γρηστῷ βασιλεί Βασιλείω, αἰτῶν καὶ λέγων, άποσταλήναι αὐτὸν εἰς τὰ ἴδια άψόμενον τῶν οἰχείων πραγμάτων καὶ τῆς πατρί-10 δος. βλέπων γάρ την νόσον τοῦ ἄνακτος Βασιλείου 16) ἐπικρατεστέραν τοῦ σώματος γενομένην και δεδιώς, μή πως ό συμπλακείς παρ' αύτοῦ δόλος είς τούμφανὲς διά τινος ὑποθέσεως ἔλθη καὶ ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ ὑποστρέψη καὶ έμπεσείται είς βόθρον ον είργάσατο, σπουδή τής πόλεως έξελθείν έπειράτο. οὐ δή ένεκα τρόπου τῶν βασιλείων ψήφω θεοῦ ἀπελαθείς, πρὸς τὴν οἰκείαν πατρίδα 15 την πορείαν ἐποίει. αὐτοῦ δὲ τῆς τῶν βασιλείων αὐλῆς γάριτι θεία πρὸς μιχρὸν ἀποστάντος, Στυλιανὸς 17) ὁ τηνικαῦτα πρωτοσπαθάριος καὶ ἐταιρειάργης ὑπάργων, ό ἐπίκλην Ζαούτζης, καιροῦ εὐθέτου λαβόμενος ὥραν, ὡς ἄτε καὶ σωματοφύλαξ ὑπάρχων τοῦ βασιλέως, πάντα φόβον καὶ τρόμον ἐκ ψυχῆς ἀπορρίψας καὶ τῷ θεῷ μόνῳ τὴν αὐτοῦ βούλησιν ἀναθείς, τόλμη χρησάμενος θεία καὶ πρὸς τὸν 20 εἰωθότα αὐτῷ ἐπιστὰς τόπον, τῇ συνήθει γρησάμενος παραστάσει, θλιβερῷ σχήματι έαυτὸν σχηματίσας καὶ τὴν μίαν παρειὰν τῆς ὄψεως αὐτοῦ χειροκρατήσας, την κεφαλην δὲ ὅλην πρὸς την γῆν ἀποκλίνας, τοῖς δάκρυσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καταβρέχων, κεχηνώς πρὸς τὴν Υῆν ἀφεώρα καὶ στεναγμοῖς ἀλαλήτοις πρὸς ἐαυτὸν κατοιμώζων ἐγκάρδιον λύπην τὸ δοκεῖν ἐπε-25 δείχνυε.

17. Τοῦ δὲ πιστοῦ βασιλέως ἐκ τοῦ λαμπροῦ κοιτῶνος αὐτοῦ ἐξελθόντος καὶ τοῦτον ἐν τοιούτῳ σχήματι έωρακότος καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ σχήματος μαθεῖν βουληθέντος,, εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ἐπιεικῶς τοιάδε· «Τί σοί ἐστιν, Αἰθίοψ 18), ὅτι πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων εἰς τὸ ἐμὸν ταμεῖον εἰσῆλθες καὶ ἐν τοιούτῳ σχήματι 30 ἀπρεπεῖ παραστῆναί μοι ἡκες; τίς δὲ καὶ ὁ τρόπος τῶν οἰμωγῶν καὶ δακρύων, ὧν ἐκ βάθους καρδίας ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐκφέρεις; μή τί γε δυσχερὲς πρᾶγμα τῆ πολιτεία συνέβη ἢ άλωσις πόλεως ἢ χώρας ἐγένετο;» ὁ δὲ φησι πρὸς αὐτόν· | «Εἴθε, ὧ κράτιστε ἄναξ, ταῦτα συνέβη γενέσθαι καὶ μὴ τὸ φῶς τοῦ f. 41 ν. κόσμου ὑπὸ τὸν μόδιον τεθὲν ἀπεσβέσω·» ὁ δὲ μὴ συνιεὶς τοῦτο, τὴν ἀπόκρισιν

<sup>2.</sup> ἐχθοφόρου 7. ἀμᾶν καὶ ἰαννὶς καὶ ἰαμβρὶς (Esther 3,1 ff.; II Timoth. 3,8)
9. ἀψόμενον: ὀψόμενον 11. δεδιὸς (ebenso 12,31) συμπλακὴς 12. ὁ πόνος—
εἰργάσατο Ps. 7, 17. 16 (aber ἐπιστρέψει) 15. τῆς: τοῦ 17. ἐπίκλὶν ὡσάτε
20. συνήθη -23. κεχηνῶς ἀπεώρα 24. κατοιμώζων: καὶ θυμώζων
27. ἐν τοιοῦτο 30. με (aber vgl. 2,9) 32. ἄλωσις 34. ὑπὸ τὸν μόδιον (ebenso 12,26) Matth. 5, 15 An der 1. Stelle hat die Hs τὸ μ.

ἐπιμελῶς αὐτὸν ἐρωτᾶν ἐπεχείρει «Φράσον, τίς ὁ λόγος καὶ τίνος χάριν ταῦτά μοι λέγεις καὶ πράττεις;» ὁ δὲ πάλιν πρὸς αὐτὸν ἔφη «Τὸ φῶς ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπήρθη καὶ τὸν ἥλιον βλέπω πρὸς δυσμὰς ἀπιόντα καὶ στένω, μή πως ἀμφοτέρων ἀφανισθέντων τελείως πηρωθῶ μου τὰς ὄψεις». καὶ ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτόν «Δι αἰνιγμάτων πειρᾶσαὶ με δοκιμάζειν καὶ τὸ σαφὲς τῶν λέζεων οὐ δηλοῖς με;» 5 ὁ δὲ πρὸς αὐτόν «Καὶ ποία τόλμη χρησάμενος τὰ ἐκ πολλῶν λαλούμενα καὶ θρυλλούμενα σαφῶς σοι ἐξείπω; δέδοικά σου τὸν φόβον, τὴν ἀπειλήν σου πτοοῦμαι καὶ τὸν θυμόν σου αἰδοῦμαι ἀλλὰ τὸν θυμόν σου πραότητι μίξας, τὴν εὐμενῆ ἀκοήν σου τοῖς ἐμοῖς χείλεσι μὴ ὀργισθῆναι ποιήσης». ὁ δὲ φησι «Λέξον αφόβως, ἄ βούλει, καὶ φράσον ἀπεριέργως τὴν δήλωσιν τῶν σῶν νοημάτων». 10

18. 'Ο δὲ μέγα στενάξας καὶ δάκρυσιν ἀσγέτοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμπλησθείς, πρὸς τὸν ἄνακτα Βασίλειον ἔφη "«Ήκουσταί σοι, δέσποτα, τὰ ἐκ τῆς συγκλήτου ἀπάσης καὶ τῆς πολιτείας λεγόμενα ῥήματα;» ὁ δέ φησι «Ποῖα;» αὐτὸς δὲ πάλιν: «'Απερ κατὰ σοῦ φάσκοντες σκώπτουσί σου τὸ κράτος.» ὁ δὲ συσχεθεὶς ἀγωνία καὶ ὄψει ἐρυθριάσας, λαβών αὐτοῦ τῆς χειρὸς πρὸς τὸ ἐσώτερον 15 ταμιεῖον κατ' ιδίαν εἰσέδυ καὶ τοῦτον ἐπιμελῶς ἐξετάζων ἐδόκει τινὰ στάσιν καὶ άνταρσίαν δι' αὐτοῦ κινηθήναι καὶ γάρ φησι πρὸς αὐτόν «Μή τι νεωτερικὸν κατ' έμου ἐστρατεύθη;» ὁ δέ φησι «Μη γένοιτο, δέσποτα, τοῦτο ἡ γενέσθαι ἡ βουληθήναι άλλά μαλλον σχεδόν πάντες την σην άποκλαίονται άπουσίαν καὶ θλίψις αὐτοὺς οὐν ή τυγοῦσα πιέζει, ὅτι αὐτὸς μὲν νόσω περιπεσών καὶ τῷ γήρα 20 γάριτι θεία προβαίνων τὸν ἐκ τῶν σῶν τιμίων λαγόνων φυέντα βλαστόν, ματαίας φωνής ἐπαχούσας, πρὸ τοῦ ἐχσπασθήναι ξηρὸν ἀπειργάσω καὶ ἀποχήρυκτον αὐτὸν τῆς βασιλείας ποιήσας ἐν είρχτῆ ἐπὶ ἀφώνω κατέχεις καὶ πᾶσα ἡ σύγκλητος άμα τη πόλει καταβοά σου του κράτους, ότι άθεω άνδρι και της σης f. 42 σωτηρίας έγθρῷ προσπεισθείς τὸ φῶς | τοῦ χόσμου τὸ ἐχ θεοῦ τοῖς π<mark>ἄσι δοθὲν 25</mark> ύπὸ τὸν μόδιον ἀποχρύβεις». ταῦτα οὖν ἀχούσας ὁ βασιλεὺς καὶ σύνδακρυς γενόμενος καὶ μικρὸν πρὸς έαυτὸν συσχεθείς ἔφη· «Μή τοί γε καὶ αὐτὸς τῆς ἐκείνου συμμορίας βουλευτής κατεστάθης;» ὁ δὲ πρὸς αὐτόν · «Είθε πάντες οἱ κατὰ σοῦ βουλευόμενοι ώς αὐτὸς κάγὼ γεγόνασι.» καί φησι «Καὶ ποίω λόγω ταῦτα ὁ

άββᾶς Θεόδωρος πληροφορηθείς έμοι προκατήγγειλε;» ὁ δέ φησι πρὸς αὐτόν 30 «<sup>6</sup> Οτι ταῦτα πάντα ἐκεῖνος κατὰ σοῦ ἐμελέτησε δρᾶσαι καὶ δεδιὼς τὴν ἐκ τοῦ υἰοῦ σου γενησομένην ἐκδίκησιν, πρῶτον τοῦτον ἐκσπάσαι διενοήθη τὴν γὰρ αὐτοῦ ἔνεδραν καὶ κρυπτὴν ἐργασίαν ὁ υἰός σου προδηλωθείς, ἐκεῖνον ἐκ τῆς τοιαύτης ἀναστεῖλαι μανίας σπεύδων καὶ ἐν κρυφῆ αὐτὸν διελέγξας, — κατ'

<sup>3.</sup> βλέπω (β über radiertem π) 4. πυρωθῶ 5. πειρᾶσαι (αι auf e. Rasur) 8. τὴν εὐμενεῖ 9. λέξων 10. φράσων 12. ἤκουστέ ποι 13. ποία 19. viell. βουλευθῆναι? 20. τὸ γῆρα χάρις θεία (vgl. 11,15) προβαῖνον 22. ἀπηργάσω 26. ἀποκρύβης 28. συμμορίας (ο korrig. in ω) 32. γενησαμένην ἐκσπᾶσαι 34. κρυφεῖ (ebenso 16,6 und 24,1)

αύτου την κατηγορίαν συνήξε. και ει άνεξικάκως τὰ περι αύτου ἐκζητήσεις, εύροις ἄν την ἀλήθειαν ούτως προσαχθεϊσαν και της ἐκείνου προπετείας οὐ

μιχρώς καταμέμψη.»

19. Τῆς δὲ ἐτησίου μνήμης τοῦ θεσπεσίου Ἡλιοῦ 19) τοῦ προφήτου καταλαs βούσης, ὁ βασιλεὺς τοῖς λόγοις τοῦ ἀνδρὸς ἐν τῆ xαρδία αὐτοῦ θέμενος τὸν υίὸν καὶ βασιλέα Λέοντα, σὺν αὐτῷ προελθεῖν ἐβουλεύετο. διενοεῖτο γὰρ ἐν ἐαυτῷ λέγων ότι· «'Εάν πάλιν χωρίς τῆς ἐχείνου παρουσίας προέλθω, ὁ λαὸς κατ' έμαυτοῦ οὐ μιχρὸν ἀναχύψει». τη δὲ ἐσπέρα, ἐν ἡ εἰώθει τὸν ναὸν τοῦ προφήτου διά χρυσοπάστων πέπλων κατακοσμεῖν, προσκαλεσάμενος τὸν προρρηθέντα Στυ-10 λιανόν, δι' αὐτοῦ τὴν συμπάθειαν καὶ συγγώρησιν τῶν οὐγ ἡμαρτημένων τῷ υίῷ ἀποστέλλει: ἄμα δὲ καὶ βασιλικάς δίδωσι στολάς αὐτῷ προσκομίσαι (καὶ) την είς αυριον αυτώ έπαγγείλασθαι θεωρίαν. ου δη λόγου τοῖς πάσιν έξακουσθέντος καὶ φήμης οὐ μικρᾶς γεναμένης, ή πᾶσα πόλις τῷ θεῷ ὁλονύκτως ηὐχαρίστει. πρωίας δὲ γενομένης, προσχαλεσάμενος αὐτὸν ὁ πατὴρ τὸ τῆς βασι-15 λείας αὐτῷ δίδωσι στέφος καὶ κείρασθαι αὐτοῦ τὴν κόμην κελεύσας, συμπαρεδρεύειν αὐτῷ ὡς ἀεὶ διατάττει. ὅ δὲ συνέβη γενέσθαι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ή ὁ φωστήρ τῆς βασιλείας Λέων τὸ ἴδιον ἀπελάμβανε φάος, οὐ δίκαιον ήμᾶς σιωπή παραπέμψαι. τῆς γὰρ φήμης εἰς τὰ ὧτα τοῦ λαοῦ ἀχουσθείσης καὶ σγεδὸν | πά- f. 42 v. σης της ὑφηλίου πρὸς τὸν ναὸν τῶν ᾿Ασωμάτων συναγερθείσης καὶ της συνή-20 θους προελεύσεως έκ τῶν ἄνω πρὸς τὸν μέγαν ναὸν κατιούσης, ἦν ἰδεῖν πάντας ώς ἐν μιὰ κεφαλή κεχηνότας καὶ τοὺς ἐαυτῶν ὑποκλίναντας αὐγένας καὶ τὰ όμματα πρός τὴν κάθοδον πηγνυμένους καὶ τὴν ἄφιξιν τοῦ νεαλοῦς καὶ νικητοῦ βασιλέως ώς ἄλλου ἀνίσγοντος ἡλίου ἀπεκδεγομένους τοῦ γὰρ πατρὸς καὶ βασιλέως την προπομπην ποιουμένου, ώς δίκην άστέρων ἐκλάμπων Λέων ὁ ἄναξ 25 επόμενος τῷ ἰδίφ πατρὶ καὶ βασιλεῖ. ἡνίκα δὲ ἡ αὐτοῦ παρουσία πρὸς τὸν λαὸν άνεφάνη, ὁ περιεστώς ὄγλος ώς ἐκ συνθήματος ένὸς καὶ μιᾶς φωνῆς ἀνακράξας την «Δόξα σοί, χύριε» φωνην έξεφώνησεν έξ ής φωνης ο βασιλεύς και πατηρ μικρόν δειλιάσας είς τὰ βασίλεια πάλιν ἐπανελθεῖν ἐπεγείρει 20), εἰς ἐαυτὸν δὲ πάλιν ἐπανελθών καὶ τὴν εὐγνώμονα πίστιν τοῦ λαοῦ θαυμάσας πρὸς ἔπαινον 30 τῶν ὑπηχόων ἐτράπη. ἐπιστραφεὶς δὲ ἄμα πάλιν μετὰ τοῦ υίοῦ καὶ βασιλέως, τὴν χεῖρα μετὰ χεῖρας λαβών, εἰς τὰ ἄγια τῶν ἀγίων τοῦ ναοῦ χαίρων εἰσέδυ. καὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας ἐκτελεσθείσης, πρὸς τὰ βασίλεια ἀνελθοντες εἰς δεξίωσιν τούς μεγιστάνας προσεχαλούντο καὶ πολλής εὐωγίας καὶ ἀγαλλιάσεως

<sup>1.</sup> συνήξαι 2. viell. προαχθεϊσαν (vorgeführt)? 3. κατά μέμψει (über ει ein η) 6. διενοείτω 14. προσκαλεσάμενον 15. κήρασθαι συμπαρεδρεύειν (das erste ε aus α verbessert) 16. ὡς ἀεὶ d. h. wie immer (vorher); viell. aber εἰς ἀεὶ? 19. τής ὑφ' ἡλίου συναγυρθείσης 20. πρὸν τὸν πάντας ὡς ἐν μιᾶ κεφαλή Vitelli: πόας ὡς ἐν μιᾶ καὶ φαλή 22. τοῦ νεάλου καὶ νίκη τοῦ 24. hinter βασιλέως irrtümlich wiederholt ὡς ἄλλου ἀνίσχοντος ἡλίου ἀπεκδεχομένους, aber darauf getilgt 33. μεγιστάνας εὐωχείας

τελεσθείσης, ή φιλόχριστος δυάς όμοτίμως καὶ όμοδόξως ὑπὸ πάντων ἀνευφημεῖτο.

- 20. 'Ολίγου δὲ χρόνου παρφχηκότος, ὁ μέγας καὶ πιστότατος βασιλεὺς Βασίλειος νόσφ καὶ γήρα καμφθείς, τῆ φυσικῆ κατηπείγετο διαλύσει. γνοὺς δὲ διὰ τῆς πείρας τὴν ἐγγίζουσαν αὐτῷ πρὸς κύριον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδημίαν, 5 προσκαλεῖται τοὺς αὐτοῦ τιμίους τρεῖς παΐδας, Λέοντα καὶ ᾿Αλέξανδρον τοὺς σκηπτούχους καὶ Στέφανον <sup>21</sup>) τὸν μετ' ὁλίγον τῆ ἀρχιερατικῆ διαπρέψαντα δόξη, καὶ αὐτοὺς δι' ὁσίων καὶ εὐσεβῶν ὑποστηρίζας λογίων Κλέοντα> αὐτοκράτορα καὶ κυβερνήτην τῆς βασιλείας χειρίσας, συγκληρονόμον δὲ καὶ συμπράκτορα τὸν αὐτοῦ συνομαίμονα ᾿Αλέξανδρον <sup>22</sup>) καθιστάνει προεξάρχειν δὲ καὶ 10 ὑπερέχειν τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας τὸν ἄνακτα Λέοντα στερεοῖ. συνώκει δὲ f. 43 αὐτῷ καὶ ἡ ἀγία Θεοφανώ, | περὶ ἡς ἡμῶν ὁ λόγος προϊὼν εἰς μακρὰν ἐξήνεκται ἰστορίαν ἀλλὰ τοῦ κόρου τὸν λόγον καταλείποντος, ἐπ' αὐτὴν ἤδη τὴν διήγησιν τρέψομαι.
  - 21. Είγετο ή βασιλική τιμία ξυνωρίς τῆς πατρικῆς βασιλείας, συνήπτετο 15 αὐτοῖς καὶ Θεοφανὼ ἡ αὐγούστα. ἐσγόλαζε δὲ ταῖς θείαις μελέταις ὁ αὐτοκράτωρ, ό νέος δὲ ᾿Αλέξανδρος τοῖς μαθήμασιν ἡσγολεῖτο 28) ὁ Στυλιανὸς δὲ μετ' ολίγον βασιλειοπάτωρ ἀναγορεύεται <sup>24</sup>) γνώμη καὶ προστάξει τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος, τὰς δημοσίας οὖν τῶν πραγμάτων ἐξετέλει φροντίδας καὶ ἡ ρωμαϊκή πολιτεία δικαίως καὶ ἐννόμως μετ' εὐσεβείας ἐκυβερνᾶτο. ἡ δὲ ἀγία καὶ ὄντως 20 θεῷ ἐρασμία Θεοφανὼ ἡ αὐγούστα τὰ βασίλεια περινοστούσα τῆς ψυχῆς σωτηρίας ἐπεμελεῖτο, ὡς γοῦν καὶ κόνιν καταπατοῦσα πάντα τὰ τοῦ βίου τερπνά. νυχτός καὶ ἡμέρας ψαλτρίαις ἀμώμοις καὶ εὐχαῖς ἀεννάοις 25) τὸν θεὸν θεραπεύουσα, οὐχ ἐπαύετο ἐλεημοσύναις αὐτὸν ἐχζητοῦσα, τὰ γὰρ ἄνθη τῆς άλουργίδος φορούσα καὶ τὴν ἐκτὸς εὐπρέπειαν βασιλικῶς περιβεβλημένη, τοῖς ῥάκεσιν 25 ἔνδον χρυπτῶς χατέτρυγε τὸ σῶμα καὶ ἀσχητιχὴν ἀγωγὴν αἰρουμένη, τῶν πολυτελών τραπεζών τὰς στοιβάδας ὡς οὐδὲν κατεφρόνει τὴν γὰρ τρυφὴν τῶν έδωδίμων προχειμένην όρῶσα, τη εὐτελεῖ καὶ αὐτοσγεδίω τοῦ ἄρτου καὶ τῶν λαγάνων ἐτρέφετο πανδαισία, τὰ δὲ ἐν ταῖς γερσὶν αὐτῆς παρεμπίπτοντα χρήματά τε καὶ κτήματα, τὰ τίμια τοῖς βιωτικοῖς φαντάσματα, τοῖς πένησι διεδί- 30 δου. τῶν δὲ πέπλων τὰ πολυτίμητα εἴδη τοῖς δεομένοις παρεῖγε, γηρῶν δὲ καὶ όρφανῶν τὰς αὐταρκείας ἐπεγορήγει, ζτῶν μοναστῶν τὰ εὐτελῆ καταγώγια>

<sup>1.</sup> φιλόχρηστος ἀνευφημείτω 4. κατεπείγετο γνοῦς 9. viell. προχειρίσας? 12. viell. ἐξενήνεκται? 13. καταλείποντος (d. h. indem der Überdruss die weitere Erzählung der nebensächlichen Ereignisse aufgiebt, vgl. Isocr. 195 A): καταλείποντες 16. αὐγοῦστα 20. ἐκυβερνείτω 22. ἐπεμελείτω (das zweite ε aus ι verbessert) 23. νυκτὸς γὰρ καὶ Synax. Sirm. 27. στιβάδας 28. ἐδοδίμων τὴν εὐτελῆ 29. αὐτοῖς 32. τῶν μοναστῶν — καταγώγια bietet das Synax. Sirm.

Χρήμασι καὶ κτήμασι κατεπλούτει, τῶν οἰκετῶν ὡς ἀδελφῶν προενοεῖτο, οὐ κέκληκέ τινα ἀπλῷ τῷ ὀνόματι πώποτε ἀλλὰ πάντων ἐκυριολόγει τὰς κλήσεις, οὐδέποτε εἰς θυμὸν ἐκινήθη, οὐκ ὡργίσθη ποτὲ οὐ μικρῷ οὐ μεγάλῳ φθόνος ἡ μῖσος κατὰ τοῦ πέλας οὐδέπω ἐπὶ τὴν θείαν ψυχὴν αὐτῆς ἀνῆλθεν οὐκ ἐφθέγος ὅρκον διὰ τῆς γλώττης, οὐ ψευδῆ ῥήματα διὰ τῶν χειλέων αὐτῆς ἐξῆλθον, οὐκ ἐφθέγξατό ποτε κατά τινος λοιδορίαν, οὐκ ἐπαύσατό ποτε κρυπτῶς πενθεῖν καὶ σκυθρωπάζειν καὶ τὴν στρωμνὴν τοῖς δά|κρυσι καταβρέχειν.

22. Τῆς γὰρ κλίνης χρυσοϋφάντοις τάπησι κατεστρωμένης, τὸ δοκεῖν έσπέρας ἐπ' αὐτὴν ἀναπαύειν τὸ σῶμα τοῖς οἰκείοις ὡρᾶτο ἡνίκα δὲ ἡ νὺξ τὴν 10 άργην ἐποιεῖτο, τῆς κλίνης ἀνισταμένη ψιαθίω γορτίνω καὶ τριγίνοις ῥάκεσιν ἐν τῷ ἐδάφει κειμένοις τὴν ἀνάπαυσιν ἐποιεῖτο, ώραν ἐξ ώρας ἀνισταμένη καὶ τὰς γείρας εἰς τὸν ἀέρα διεκπετῶσα καὶ τῷ θεῷ ἀναπέμπουσα τὰς αἰνέσεις καὶ τὴν της ψυγης σωτηρίαν ἐπιζητοῦσα. διὸ καὶ ἐκ τῆς ἄγαν σκληραγωγίας ή σωματική αύτην περιεστοίχισε νόσος. καὶ ὅσον ὁ ἐκτὸς αὐτῆς διεφθείρετο ἄνθρωπος, 15 τοσούτον ὁ ἐντὸς αὐτῆς κατὰ θεὸν ἀνεκαινούτο τὰς γὰρ ἐκ τῶν νόσων τοῦ σώματος άλγηδόνας ώς τινας εὐεργεσίας λογιζομένη, εὐγαριστεῖν καὶ δοξάζειν οὐ διέλειπεν τῷ χυρίω· τὸ γὰρ ὡραιότατον αὐτῆς χαὶ τίμιον σῷμα χατατρυγόμενον ταῖς ἀσθενείαις ὁρῶσα, οὐδὲν ἀγεννὲς ἡ βλάσφημον προήχατο ῥῆμα άλλὰ μάλλον πρός προσευγάς και δεήσεις την έαυτης στομώσασα γλώσσαν, οὐ διέλιπε 20 τὸν θεὸν ίκετεύειν τῆ γὰρ προτέρα τῆς ἀσκήσεως ἀγωγῆ ἐαυτὴν ἐπιδοῦσα καὶ είς άφορμην έγχρατείας την νόσον λαβούσα, ου διέλειπε διαθρύπτειν τοῖς πεινῶσι τὸν πλοῦτον τὸ δὲ τίμιον αὐτῆς στόμα, τῆ μελέτη τῶν θείων ὕμνων κατειθισμένον, οὐκ ἐπαύετο τὰ τίμια λόγια τοῦ ἱεροψάλτου Δαυίδ τοῦ προφήτου ἐπάδειν· καὶ γὰρ οὐ παρωράτο ἐξ αὐτῆς ἡ ἐπτάκις τῆς ἡμέρας αἴνεσις 26) τοῦ 25 χυρίου οὐδὲ ὕπνωττεν ἀναπαύσεως ὕπνον ἄνευ δαχρύων τὸ γὰρ βρῶμα αὐτῆς μετά σποδοῦ ἤσθιεν καὶ τὸ πόμα αὐτῆς τοῖς δάκρυσι συνεκίρνα. ταῖς δὲ άλλοτρίων συμφοραίς συμπαθούσα, δακρυρροούσα τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἐλιπάρει, καταπονουμένοις γεΐρα ορέγουσα βοηθείας καὶ όρφανῶν καὶ γηρῶν προϊσταμένη ώς μήτηρ, τῶν ἐν θλίψει καὶ ἀθυμία γειμαζομένων ὑπάργουσα ζεὐθυμία καὶ 30 παράχλησις>. τῶν γὰρ ἡδονῶν πατήσασα τὰς νιφάδας, χούφως καὶ χαθαρῶς τὸ τοῦ βίου πέλαγος ἐν άγνεία διέπλει καὶ τὴν πρόσκαιρον καὶ φθαρτὴν καὶ ῥέου-

<sup>3.</sup> ὀργίσθη 6. ἐμφθέγξατο 7. στρωμνὴν u. s. w. Ps. 6, 7 καταβρέχων 8. ταπῆσι 9. ὁρᾶτο (ebenso 16, 22) 10. ἀνισταμένης 11. κειμένων 14. αὐτῆ (Synax. Sirm. αὐτὴν) περιεστοίχησε ὁ ἐκτὸς—ἀνεκαινοῦτο ΙΙ Cor. 4,16 15. ἀνακαινοῦτο 18. προήλατο 20. σκήσεως (am Anfang der Zeile) 21. διέλυπε 22. πλοῦτον?: ἄρτον Synax. Sirm. 24. παρόρᾶτο 25. βρῶμα — συνεκίρνα Ps. 101,10 26. μετὰ σπονδοῦ 27. δακρυροοῦσα (aber 21,1 richtig) καταπονουμένοις Synax. Sirm.: καταπονουμένους 29. εὐθυμία καὶ παράκλησις bietet das Synax. Sirm. 30. κούφως — διέπλει, vgl. Gregor. Naz. or. funebr. in laudem Basil. Magni: κούφως διέπλει τὴν τοῦ βίου θάλασσαν

σαν δόξαν μισούσα, τῶν μονίμων καὶ ἀρρεύστων καὶ ἀθανάτων τὴν λῆξιν ἐπιτυχεῖν ἐπεζήτει, πάντα ⟨τὸν⟩ κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμω διὰ Χριστὸν ἀπαρνησαμένη, τὸν χρηστὸν ζυγὸν τοῦ κυρίου λαβοῦσα καὶ τὸν σταυρὸν ἐπ' ὤμων νοη-f. 44 τῶς ] ἀραμένη κρυπτῶς τοῖς ἴγνεσι τοῦ Χριστοῦ ἡκολούθει.

23. Διὸ καὶ τῆς ἐφέσεως αὐτῆς εὐραμένη τὸ πέρας, τῶν ἐλπιζομένων αὐτῆ 5 οὐ διήμαρτεν ἀμοιβῶν ὁ γὰρ βλέπων τὰ ἐν κρυφῆ αὐτῆς ἐκτελούμενα ἔργα, αὐτὸς αὐτὴν φανερῶς δι' αὐτῶν καὶ ἐμφανῶς δοξάζει καὶ γὰρ ἀψευδὴς ἡ φάσχουσα αύτοῦ θεία φωνή ότι «Ούτως λαμψάτω τό φῶς ύμῶν ἔμπροσθεν τῶν άνθρώπων, ὅπως γνόντες τὰ καλὰ ἔργα ὑμῶν δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν έν τοῖς οὐρανοῖς». ὁ γὰρ τίμιος ταύτης καὶ ἔνδοξος θάνατος τὴν τοῦ προφήτου 10 Δαυίδ έβεβαίωσεν άγγελίαν «Τίμιος (γάρ φησιν) έναντίον χυρίου ο θάνατος τῶν όσίων αὐτοῦ»· προέγνω γὰρ αὕτη τὴν ἐκδημίαν τὴν ἐκ τοῦ σώματος καὶ αἰσθομένη την έχ τοῦ χόσμου αὐτης άναγώρησιν, άσπάσασθαι αὐτην πάντας προετρέψατο καὶ τὸν σοφὸν ἄνακτα πρὸς ἐαυτὴν ἐκζητήσασα, αὐτὸν τὸν τελευταῖον άσπασμόν κατησπάσατο καὶ σὺν δάκρυσι τὰς παρειὰς αὐτοῦ καὶ τὰς γεῖρας φι- 15 λούσα, τὰ ὑπὲρ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων καὶ οἰκετῶν ἐλιπάρει. καὶ τῆς ώρας αὐτὴν ἥδη κατεπειγούσης, πρὸς ὑμνψδίας καὶ εὐγὰς ἐξετράπη. καὶ ἔτι τῆς δοξολογίας ἐν τῷ πανσόφω στόματι αὐτῆς ζοὕσης, τὰς χεῖρας ἐπί> τοῖς στέρνοις σταυροειδώς σγηματίσασα καὶ ὡς ἐν ὑπομειδιάματι τὰς παρειὰς προσδεικνῦσα, την όσίαν αὐτης ψυχην εἰς όσίας τοῦ θεοῦ παρέθετο χεῖρας. 27) καὶ αὖθις ή τοῦ 20 προσώπου αὐτῆς ὡραιότης ὡς φῶς ἡλίου καθαρὸν ἐξαστράψασα ἀκτινοβολεῖν τοῖς παρεστῶσιν ὡρᾶτο τὸ δὲ τῆς μειδιάσεως τῶν παρειῶν ἀὐτῆς σχῆμα, τὴν άγαλλίασιν και άνάπαυσιν της άγίας ψυχης αυτης υπεμφαϊνον, μέχρι της έν τῷ τάφω καταθέσεως αὐτῆς ἀπαράτρεπτον διεφυλάχθη.

24. Τοῦ γὰρ τιμίου σώματος αὐτῆς βασιλικῆ δόξη πρὸς τὸν σηκὸν τῶν 25 θείων καὶ ἰερῶν Ἀποστόλων 28) ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς συγκλήτου ἐν ὑμνφδίαις καὶ ἄσμασι καὶ λαμπάσι κομιζομένου, ἐγένετό τι ξένον καὶ παράδοξον θαῦμα, τοῖς μὲν πολλοῖς ἀγνοούμενον, τοῖς δὲ τὰ ἐκείνης περισκοποῦσι φανερῶς καὶ ὁραθὲν καὶ λαλούμενον. χειμερίου γὰρ τοῦ καιροῦ ὑπάρχοντος καὶ τῆς ἡμέρας καὶ ὡρας χιονώδους ὑπαρχούσης, ἡνίκα τὸ τίμιον αὐτῆς σῶμα ἐκ τῆς Χαλ- 30 f. 44 v. κῆς πρὸς τὸ ὑπαιθρον ἀνεφάνη, ὁ ἡλιος ὡς ἐν | θερινῆ ὡρα τὰς ἀκτῖνας θερμῶς ὑφαπλώσας, γαληνιᾶν παρεσκεύασε τὴν ἡμέραν καὶ ὡσπερ ἔκ τινος ἐαρινῆς θάλψεως οἱ συγκομισταὶ προσθαλφθέντες, ἱδρῶσι καὶ ζέσει τὰς παρειὰς κατεβρέχοντο. ἡνίκα δὲ πρὸς τὸν ναὸν τὸν θεῖον εἰσέδυ τὸ πανάγιον ἐκείνης σῶμα καὶ ἐν

<sup>1.</sup> ἀρεύστων 2. τὸν vor κόσμον bietet das Synax. Sirm. κόσμον I Joh. 2,15
3. χρηστὸν ζυγόν Matth. 11,30 σταυρόν Matth. 16,24 4. ἄχνεσι—ἠκολούθει I
Petr. 2,21 6. βλέπων—φανερῶς vgl. Matth. 6,4 8. οὕτως λαμψάτω Matth. 5,16
9. γνῶντες πατέρα ἡμῶν 11. τίμιος Ps. 115,6 17. κατεπηγούσης
19. προσδεικνύσα 23. ἀγαλίασιν 27. λαμπᾶσι 33. ζέσι

τη θεία σορώ του λάρνακος κατετέθη, πάλιν ή ήμέρα την του ίδίου καιρού άναλαβούσα φύσιν, ζοφώδη καὶ ἀφεγγή τὸν ἀέρα εἰργάσατο, ώστε δοκεῖν καὶ λέγειν πάντας, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἡμέρα συναλγεῖ πενθοῦσα τῆς τιμίας βασιλίσσης τὴν στέρησιν. μετά δὲ τὴν τεσσαρακονθήμερον τῆς καταθέσεως ταύτης ἡμέραν 20) ἐν 5 παντί τῷ χόσμῳ τὰ δι' αὐτῆς ἐξέλαμψαν θαύματα. καθαρθεϊσα γάρ τῆς ὑλικῆς έμπαθείας τὸ ἄλγος, τῷ ποιητή καὶ θεῷ ἀμέσως παρέστη καὶ τὴν γορηγίαν τῶν θαυμάτων διὰ τῆς παρουσίας λαβούσα, τῶν ἰάσεων τὰς πηγὰς ἀναβλύζει. πολλών γάρ και μεγάλων έκ τῆς τιμίας αὐτῆς σοροῦ ἰάσεων τοῖς προσιοῦσι παρεγομένων, ή ταύτης εὐεργεσία εἰς πᾶσαν τὴν Υῆν έξηκούσθη καὶ ὁ φθόγγος τῶν 10 θαυμάτων αὐτῆς εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης χατεμηνύθη. χαὶ πολλοὶ ζοί> δι' αὐτῆς ἐχ τῶν ἀνιάτων νόσων ἀπαλλαγέντες, οἵτινες χαὶ μάρτυρες τῶν ἐχείνης έγένοντο ιερωτάτων θαυμάτων. έξ ων κάγω ο τάλας έκ της τιμίας έκείνης σοροῦ ἰάσεις ἀντλήσας οὐ δίχαιον ἐθέμην τὰ εἰς ἐμὲ γεγονότα ἐξαίσια θαύματα σιωπή κατακρύψαι, ίνα μη ώς ό πονηρός έκεῖνος δούλος ό τὸ τάλαντον κρύψας 15 την καταδίκην υφέξω. ά γάρ μέλλω λέγειν, άψευδως εἰρήσεται πάντως. οὐ γάρ πρός γάριν ταῦτα ἔργομαι λέξων, άλλ' εἰς πολλῶν ὡφέλειαν καὶ πίστιν τῶν αὐτὰ προσεχῶς ἀκουόντων.

25. "Ηλγει μὲν γὰρ ὁ ἐμὸς γεννήτωρ τοὺς πόδας καὶ ὧδυνᾶτο σφοδρῶς, την θεραπείαν ανίατον έχων. ην δε και καιρός του θέρους, μηνα ιούλιον έγων, 20 ἐν ῷ καὶ ἡ μνήμη τοῦ θεσπεσίου προφήτου Ἡλιοῦ ἐκτελεῖται. συνήθεια δὲ ἦν άπὸ χρόνων ἐχ τῶν περιφανῶν ἐχχλησιῶν συνάγεσθαι πλεῖστα γρυσούφαντα πέπλα, έξ ων ό θεΐος σηκός του προφήτου λαμπρώς κοσμούμενος έδοξουτο. συνέβη δὲ καὶ ἐκ τοῦ | περιβλέπτου ναοῦ τῶν τιμίων Ἀποστόλων στολάς προσλα- f. 45 βέσθαι. ἐπλήρου δὲ τὴν τούτων διακονίαν Μύρων ὁ κανδιδάτος " ὅστις προστάζει 25 τοῦ ἐμοῦ πατρός, ὡς ταγυγράφος αὐτοῦ ὑπάρχων, τὸ προσταττόμενον έξετέλει λαβών γάρ ἐχ τοῦ τότε τοῦ ναοῦ προεστώτος τὰ τίμια πέπλα σὺν τῷ σεπτῷ μαφορίω τῆς ἀγίας Θεοφανώ βασιλίσσης διὰ τὸ καὶ αὐτὸ γρυσοποίκιλτον εἶναι, πρός τὸν ναὸν τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ τὰ συλλεχθέντα προπέμπει. τὸ δὲ θεῖον μαφόριον τῆς ἀγίας ὡς διαφανὲς καὶ λεπτότατον πέπλον ὑπὸ τὸ ἴδιον αὐτοῦ γειρι-30 δάριον κατακρύψας και τῷ οἰκείῳ ἐπιβὰς ἔππῳ πρὸς τὸν ἀποστείλαντα ἔσπευδεν άναστρέψαι. γυνή δέ τις, ϋπὸ πονηροῦ πνεύματος ὀχλουμένη καὶ ἐν τοῖς ψιαθοφόροις τῆς παρόδου τῆς Βώνου κελλίοις 30) τὴν οἴκησιν ἔγουσα, τοῦτον θεασαμένη διά της όδου παριόντα, αύθις έξαναστάσα καταβοάν και ύλακτεϊν όπίσω αὐτοῦ ἐπειρᾶτο καὶ λόγοις αἰσχίστοις σκώπτουσα τὴν άγίαν τὸ ὄνομα αὐτῆς 35 έξεφώνει. ὁ δὲ φόβφ καὶ δειλία συσχεθείς τοῖς ποσὶ πλήξας τὸν ἵππον καὶ τῷ

<sup>4.</sup> τεσσαρακοντήμερον (ebenso in der vita Euthymii p. 18,1 Boor) 11. καὶ μάρτυρες zweimal geschrieben 14. δοῦλος Matth. 25,25 f. 18. όδυνᾶτο 19. viell. ἀνιάτως ἔχων? 26. τον ναὸν σύν τοῦ σεπτοῦ μαφορίου παρόδου της βάνου 34. σκόπτουσα Зап. Ист.-Фил. Отд.

Χειριδαρίω, ἐν ὡ τὸ τίμιον μαφόριον τῆς ἀγίας κατεῖχε, τὴν δαιμονιῶσαν γυναϊκα πλήξας ἐπὶ τὴν κάραν, ὑπτίαν αὐτὴν εἰς τὴν ὁδὸν πεσεῖν παρεσκεύασεν. ἡ δὲ μεγάλη κράξασα τῆ φωνῆ, ραγεῖσα παρευθὺ τῆς ἰάσεως ἔτυχεν. ὁ δὲ τὸ γεγονὸς ἐωρακὼς ἐξαίσιον θαῦμα, φόβω καὶ τρόμω συσχεθεὶς καὶ ἀγῶνι, πρὸς ἡμᾶς ὡχριῶν παρεγένετο. τὴν αἰτίαν δὲ τοῦ ἀγῶνος ἐρωτηθείς, τὸ συμβάν τὰν αὐτῷ κατὰ τῆς ὁδοῦ διηγήσατο καὶ τὸ τίμιον μαφόριον τῆς ἀγίας ἐκ τοῦ κόλπου ἐξαγαγὼν τὴν ἐξελθοῦσαν δύναμιν ἡμῖν ἀνεκάλυψεν. ὅπερ τίμιον μαφόριον ὁ ἐμὸς πατὴρ ἐκ πίστεως ἀναλαβὼν καὶ τοῖς ἀλγοῦσι ποσὶν ἐπιθεὶς παραυτὰ τῆς ἰάσεως ἔτυχε. τῆς γὰρ ὁδύνης εὐθέως ἀπελαθείσης, καὶ ἡ τοῦ φύματος κατέπεσεν ὄγκωσις. καὶ ρωσθεὶς ταῖς ἐκείνης πρεσβείαις ἐν ὅλαις τρισὶν ἡμέραις τῆς 10 κλίνης ἐξαναστάς, οἰκείοις ποσὶ περιπατῶν ἀπροσκόπως, τῷ θεῷ καὶ τῆ ἀγία ἐκ πίστεως ηὐχαρίστει.

26. 'Ολίγου δὲ γρόνου παρφγηκότος, καὶ ἡ ἐμὴ μήτηρ καὶ δούλη κυρίου f. 45 v. Εἰρήνη | τῆ συνήθει διαχονία τῆς πτωχολουσίας καὶ διατροφῆς τῶν πενήτων ἐν τῷ εἰωθότι λούματι τῶν 'Αρματίου 31) ποιοῦσα, ἐκ τῆς ἄγαν φιλοπτωγείας καὶ 15 της άγαν θεραπείας της είς τους πένητας ποιουμένης λειποθυμία ληφθείσα είς έπιληψίαν κατήχθη και πρηνής πεσούσα ἄπνους και ἄφωνος όλη σχεδόν καθωράτο, ταύτην δὲ ἐκεῖθεν ἀναλαβόντες οἴκαδε οἱ θεράποντες ἡκον, αὐτῆς δὲ ἐπὶ πολλάς τὰς ώρας ἀφώνου καὶ ἀκινήτου μενούσης, ἐδόξαμεν πάντες ταύτην τεθνάναι. ὁ δὲ τίμιος ήμῶν πατήρ καὶ δεσπότης ἐκ τῆς ἐνδόξου τάξεως αὐτοῦ μετά 20 της συνήθους προελεύσεως αὐτοῦ οἴχαδε ἐπανάγων, ταύτην θεασάμενος χαταπλαγείς έξηπόρει· και μικρόν είς έαυτον έπανελθών το συμβάν έπηρώτα· και αὖθις ὑπὸ θεοῦ ἐμπνευσθεὶς πρὸς τὴν τῆς ἀγίας ἐπικούρησιν ἐκινήθη. καὶ καλέσας τὸν λειτουργὸν τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας <sup>32</sup>), ἀπελθεῖν πρὸς τὸν θεῖον ναὸν τῶν άγίων 'Αποστόλων κελεύει καὶ τὸ ἐκεῖσε ἀποκείμενον τίμιον δακτυλίδιον τῆς 25 άγίας τὸ ἐξ ἰασπίνου λίθου κατασκευασθέν ἀναλαβέσθαι καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης αὐτῷ τιμῆς πρὸς αὐτὸν διακομίσαι, τοῦ δὲ προστάγματος αὐτοῦ δι'ἔργου τελειωθέντος, λαβών έχεῖνο τὸ ἐχ πίστεως αἰτηθὲν καὶ εἰς τὸ ὕδωρ τῶν άγιασμάτων τοῦτο ἐμβάψας τοῖς γείλεσιν αὐτῆς προσαφθῆναι προστάττει. καὶ ἄμα της προσάψεως γεναμένης, τὰ χείλη διυγρανθείσα, κινείν ἐπεγείρει τὴν γλῶτ- 30 ταν, την έξ αὐτοῦ ὡς οἶμαι γλιγομένην την ἴασιν ἐπισπάσασθαι. καὶ οὐ μετὰ πολλήν ώραν τὰ ὄμματα ὑπανοίξασα, τὴν γεῖρα προτείνειν πρὸς ὑποδοχὴν τούτου ἐσπούδαζεν, ὁ δὲ λαβών τὸ δακτυλίδιον εἰς τὴν δεξιὰν γεῖρα ταύτης ἐμβάλλει. χαὶ ἐν ὅλαις ὀχτὼ ἡμέραις τῶν ἐξ αὐτοῦ ἀγιασθέντων ναμάτων πίνουσα χαὶ

<sup>3.</sup> viell. statt ἡαγεῖσα -- ἡαἴσασα? 4. γεγονὼς 6. αὖτῷ Vitelli: αὐτὸ 16. ποιουμένη, λυποθυμία 17. πρηνὶς καθορᾶτο 19. τεθνᾶναι (ebenso 19,30) 22. ἐπηρῶτα 23. ἐπηκούρησιν 24. ναῶν 26. ἐξὕασπίνου 27. αὐτὸ τιμῆς 31. γλιχομένη 32. τοῦτο

ἀπαλειφομένη τὸ σῶμα ὑγιἡς καὶ ἀβλαβἡς κατεστάθη, δόξαν καὶ αἶνον τῷ θεῷ καὶ τῆ ἀγία προσάγουσα.

27. Μετά δὲ τὴν ἐκείνης τελευτὴν καὶ πρός κύριον ἐκδημίαν διετούς γρόνου παραδραμόντος, ο μέν πατήρ ήμων, των δημοσίων πραγμάτων άπαλλαγείς 5 τὰς φροντίδας διὰ τὸ Υήρα αὐτὸν καμφθηναι καὶ ἐπαλλήλοις νοσήμασι περιπεσεῖν, οἴκαδε παγανεύων ἐκάθητο καὶ | τὴν τοῦ οἴκου φροντίδα τῷ υἰῷ αὐτοῦ καὶ f. 46 ήμετέρω συνομαίμονι Μιγαήλ τῷ πρωτοσπαθαρίω διοικεῖν ἐνετείλατο, τὸ γὰρ ἄοχνον αὐτοῦ καὶ ἐντρεγὲς τῆς ἐπιμελείας γινώσκων, τὴν πᾶσαν αὐτοῦ περιουσίαν είς γεΐρας έχείνου παρέθετο. καιρού δὲ καλούντος καὶ γρείας τινός μιχρού 10 πράγματος άναγχαίας πραγθήναι μελλούσης, ο πατήρ την διαχονίαν πληρώσαι τῷ υἰῷ ἐνετείλατο ο δέ τισι φροντίσιν ἐτέραις περιασγοληθείς, τὴν πατριχὴν διάταξιν διά τινος οἰκέτου γενέσθαι προσέταζεν, οὐ τὴν τοῦ πατρὸς καταφρονῶν διάταζιν, άλλά την εὐτέλειαν τοῦ πράγματος εἰς οὐδὲν λογισάμενος. τῆς δὲ ἐννάτης ώρας της ήμέρας έκείνης καταλαβούσης, ὁ μὲν ὀκνηρὸς ἐκεῖνος οἰκέτης 15 έπιλαθόμενος τῆς προσταγθείσης αὐτῷ διαχονίας ἀτελῆ τὴν διάταξιν εἴασεν. ὁ δὲ ταύτην γενέσθαι προστάξας εἰς ζήτησιν τῆς γρείας παρέστη καὶ τοῦ ἔργου μή τελεσθέντος, ο πατήρ ώς δεσπότης κατά τοῦ υίοῦ ήγανάκτει καὶ λόγοις τοῦτον άντι μαστίγων προσπλήξας, δυσφημεῖν και άνιᾶσθαι παρασκευάζει. ὁ δὲ τὴν άγανάκτησιν τοῦ πατρὸς ἐξ ὁλιγωρίας μὴ φέρων, τὸν πονηρὸν οἰκέτην καὶ ὀκνη-20 ρότατον δοϋλον ώς καταφρονητήν της αὐτοῦ προστάξεως ἀμύνασθαι ἡβουλήθη. προσκαλεσάμενος γάρ τοῦτον ὑπὲρ τῆς ἀμελείας έξερωτῶν, — αὐτὸς ἡμαρτηκὼς άναιδέστερος άνεφάνη και άπρεπεῖς και άτάκτους άπολογίας φθεγξάμενος τὸ δοχείν τὸν δεσπότην παρελογείτο. ὁ δὲ θυμοῦ πλησθείς καὶ τῆ γολῆ ὑπερζέσας, τούτον λάξ κατά τῶν κενεώνων κινηθείς καταπλήξαι καὶ ἔκ τινος δυστυγούς 25 ἀπορίας τοῖς ποσὶ σχελισθείς, ὕπτιος πεσὼν τοῖς χροτάφοις ἐπλήγη χαὶ λειποθυμία ληφθείς ώς παραπλήξ ἄφωνος και ἀκίνητος παρευθύ καθωράθη, φωνής δὲ καὶ κραυγής παρά τῶν παρεστώτων οὐ μικρᾶς γεναμένης, ἀκούσας ὁ πατὴρ τὸ συμβάν τῷ υἰῷ παρ' ἐλπίδα, καίπερ νόσῳ κρατούμενος, ἀναστὰς ἐκ τῆς κλίνης δρομαΐος ήλατο τρέχων. καὶ τὸν υίὸν ἐν τῆ τοιαύτη θεασάμενος ἀμορφία, τίλ-30 λων τὰς τρίχας καὶ δακρύων αὐτὸν κατεθρήνει νομίσας δὲ τοῦτον τεθνάναι, τὴν έντάφιον αὐτοῦ | ἤρξατο ποιεῖσθαι φροντίδα.

28. Τής φήμης δὲ διαθεούσης τοῖς φίλοις καὶ τῶν συγγενῶν ἀπάντων συνδεδραμηκότων, ἐγένοντο οἰμωγαὶ θρήνων καὶ ὀδυνηραὶ φωναὶ τὴν ἄωρον τοῦ παιδὸς θρυλλοῦσαι ἀκινησίαν. πολλῶν δὲ ἀρίστων ἰατρῶν συνελθόντων καὶ πλεί35 στας διαπείρας μηγανιῶν προβαλλόντων, οὐδεμία ἦν φωνὴ ἢ ἀκρόασις ἢ κίνησις

<sup>4.</sup> πραγμάτων (nach 14,19): φροντίδων (wegen des Accus. vgl. καθαρθεϊσα τὸ ἄλγος 17,5) 5. γῆρα 21. vor τοῦτον noch τοῦ (am Ende einer Zeile) 25. λυποθυμιαληφθείς 29. τείλων 34. πλεϊστα 35. φωνή: φωή

τοῦ παιδός ὡς νεκροῦ προκειμένου. τούτων οὖν ἐν τούτοις ἤδη θλιβερῶς θρυλλουμένων, ή τῆς ἡμέρας διῆλθεν έσπέρα καὶ ἡ νὺξ ἀρχὴν ἤδη λαβοῦσα τὸ πένθος ἐπηύξει, τοῦ παιδὸς ἀφώνου καὶ ἀκινήτου τοῖς πολλοῖς ὁρωμένου. ἔδοξε δὲ τῷ πατρί τοῦτον πρὸς τοὺς περιβόλους τοῦ οἴχαδε εὐχτηρίου αὐτοῦ οἴχου τῆς δεσποίνης προθείναι. και μικρόν ήδη σιωπής και γαλήνης έκείσε γεναμένης και 5 πάντων (ὡς ἀληθῶς εἰπεῖν) ἐχ τῆς ἄγαν ἀθυμίας πρός ὕπνον τραπέντων, μόνος ό πατήρ νήφων καὶ ἄγρυπνος την τοῦ υίοῦ ἀπεκλαίετο συμφοράν τε καὶ στέρησιν καὶ τὸν θεὸν ἀλαλήτοις φωναῖς ἐλιπάρει. πολλῶν δὲ ὡρῶν ἤδη τῆς νυκτὸς διελθόντων, ή ώρα τῆς ἀλεκτροφωνίας ἐπέστη καὶ ἡ πρὸς σύναξιν τῆς ἐωθινῆς δοξολογίας των ἐχχλησιων ήχει ὁ δὲ παῖς ὡς νεχρὸς καὶ ἄπνους καὶ ἀχίνητος 10 μένων ϋπτιος ἐπὶ τῆς κλίνης ἀνέκειτο. αὖθις δὲ θεία τις ἐπίσκεψις εἰς αὐτὸν γεναμένη καὶ τὴν νέκρωσιν τοῦ σώματος εἰς εὐκινησίαν κινοῦσα τὸν ἀκίνητον ἀληθῶς καὶ τρέγειν καὶ φωνεῖν παρεσκεύασε τὰ γὰρ ἐπ' αὐτῷ κείμενα πέπλα ὡς δεσμά τινα διαρρήξας, της κλίνης έξαναστάς δρομαίως πρός την πύλην τοῦ θείου ναοῦ ἐξίστατο, φωνή δὲ μεγάλη χράζων τοῖς παροῦσιν ἐβόα: «Οὐχ εἴδατε 15 πάντες την πάντων κυρίαν, την μητέρα τοῦ κτίστου καὶ θεοτόκον, ἄμα τῆς ἀγίας Θεοφανώ βασιλίσσης εἰς τὸν ναὸν εἰσιούσας;» τῶν δὲ φησάντων «Οὕ άλλὰ τίς καὶ πῶς καὶ πόθεν ἡ τοιαύτη μεταβολὴ γέγονε, τέκνον;» αὐτὸς νήφων καὶ ἐρρωμένον ἔχων τὸν νοῦν καὶ τὸ σῶμα ὡς μηδέπω ὅλως πληγείς, φόβω πολλῷ συνεγόμενος ἔφη· «Εὐγαριστῶ σοι, δέσποινα θεομήτορ, ὅτι οὐκ ἀπηξίωσας τῆς 20 έμης ούθενείας την σωτηρίαν περιποιήσασθαι, άλλά διά της ίκεσίας της σης f. 47 θεραπαίνης Θεοφανώ | βασιλίσσης ταῖς πατρικαῖς μου εὐγαῖς <sup>38</sup>) ἐπιδοῦσα ἐμὲ τὸν ἀνάξιόν σου οἰκέτην τοῦ ἀοράτου τούτου ἐξείλου θανάτου».

29. Έπὶ πολύ δὲ παρὰ πάντων καὶ τοῦ πατρὸς πλέον ἐρωτώμενος εἰπεῖν τὴν αἰτίαν καὶ θέαν τῆς ὁπτασίας, ἀνοίξας τὸ στόμα μετὰ δακρύων ἔφη «Ὠμην, 25 ὧ πάτερ καὶ φίλοι, ὡς ἐν ὑπνῳ δή τῳ καθεύδειν, μηδὲν δὲ τὸ σύνολον ἐπαισθάνεσθαι ἡ λογίζεσθαί τινος τῶν ἐν βίῳ. ἐπέστη δὲ μοι ἄφνω γυνή τις εὔοπτος καὶ ὡραία, πορφυροῦν χιτῶνα φοροῦσα ἡν δὲ αὐτῆς καὶ ἡ ἐπιμετώπιος τῆς κάρας κόσμος τάξιν φακιολίου λινοῦ στιβαρῶς διπλούμενος. περιβέβλητο δὲ καὶ εἰς περιβολὴν μαφορίου, ὡς θέριστρον κόκκινον χρυσοῖς κροσσωτοῖς διαλάμπον. 80 ἐκ δεξιῶν δὲ ταύτης παρείπετο ἡ ἀγία Θεοφανὼ ἡ βασίλισσα, ὑποβεβληκυῖα τὴν αὐτῆς χεῖρα τῆ δεξιὰ τῆς πανάγνου ἦν δὲ καὶ ἡ ταύτης στολὴ βασιλικὴ χλανὶς περιστιλβομένη χρυσίῳ καὶ μαργαρίταις ἐστεμμένη δὲ διαχρύσῳ βασιλικῷ διαδήματι. ἐπὶ δὲ τῆς εὐωνύμου χειρὸς τῆς πανάγνου παρείπετο καὶ ἡ ἐμὴ μήτηρ

<sup>6.</sup> ὖπνον: ΰμνον 13. φωνὴν 15. εἴδατε: οἴδατε 17. ἰσιούσας
18. ἐρρώμενον 20. δέποινα (δέ am Ende der Zeile) θεομήτορ 22. θεράπαινος ἐφιδοῦσα 23. ἐξήλου 24. ἐρωτωμένου 26. ὑπνωδητῶ (ὑπνω am Ende der Zeile) 30. κροσσωτοῖς (oder κροττωτοῖς?): κροτωτοῖς διαλάμπων 32. χλαμὶς 33. στεμμένη

δαχρυρροούσα και δεομένη ταϊς άμφοτέραις και θερμώς λιπαρούσα. έξ ών πρός ταύτην, ως ήχουσα, λέξαι Μη άθύμει, γύναι πίστευε καὶ όψει τοῦ υίοῦ καὶ θεού την δόξαν. αι και πλησίον της έμης κλίνης έλθουσαι προετρέψαντο το δοκεΐν την έμην μητέρα σχηματίσασάν με υποδείζαι ταύταις των σπλάγγνων την 5 θέσιν. ἡ δὲ τοῦτο ποιήσασα τάχει, — λέξαι πρὸς τὴν ὄντως άγίαν Θεοφανώ τὴν θεοῦ μητέρα τάδε. Ψηλάφησαι την αἰτίαν τοῦ πάθους καὶ ἴασαι τοῦτον. ἡ δὲ ἔφη. Τίς γὰρ ἐγώ εἰμι, χυρία, ἵνα τοῦτο πράζω; αὕτη δὲ ἔφη. Ναί διὰ σοῦ γὰρ μέλλει τελεσθήναι τὸ ἔργον. ὁ γὰρ δούς σοι τὸ χράτος αὐτός σοι καὶ τὴν χάριν παρέσγεν. ή δε άγία των έμων σπλάγγνων άψαμένη έφη πρός ταύτην 'Απαθής 10 υπάρχει, χυρία, τοῖς σπλάγχνοις. ἡ δέ φησιν "Αψαι τούτου τὴν κάραν, μή πως έχ γολώδους άναθυμιάσεως προσηυξάνθη το πάθος και ή των φρενών αυτού χίνησις ἐπυρώθη, ή δέ φησιν' 'Ως κελεύεις, κυρία, καὶ άμα τῷ λόγῳ τοῖς τρισὶ δακτύλοις της δεξιάς γειρός αὐτης άψαμένης τοῦ μετώπου καὶ σφοδροτέρως τοὺς κροτάφους συσφιγξάσης, αἰσθόμενός τινος πόνου δριμυτάτου, ἐκ τῆς | οδύ-f. 47 v. 15 νης ἀνέστην καὶ ίδου ἀκμὴν βλέπω ταύτας πρὸς τὸν ναὸν τοῦ εὐκτηρίου γαριέντως εἰσιούσας» ήμεῖς δὲ πάντες ἐχ τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς ἀγασθέντες δρομαῖοι πρός τὸν εὐχτήριον εἰσήλθομεν οἶχον καὶ εὕρομεν πάντα τὰ ἐχεῖσε χρεμάμενα φωτοδογεῖα ὡς ἔχ τινος σεισμοῦ χινηθέντα καὶ ἄλλα φερόμενα πρὸς ἄλλα αί δὲ τῶν κεκλεισμένων θυρῶν ἀσφαλεῖς κλειδουγεῖαι, ὡς ἐκ πατάγου τινὸς ἀνέμου, 20 χρότου καὶ ήχου οὐ μιχρὸν ἀπετέλουν. καὶ ταῦτα ἐωρακότες κοινή φωνή ἄμα καὶ γνώμη τῷ θεῷ τὴν πρέπουσαν ἀνεπέμψαμεν δοξολογίαν.

30. Αλλη δέ με φοβερὰ καὶ ἐξαίσιος τῆς ἀγίας ἐπιστασία πρὸς διήγησιν ἐπεισάγει· δ γὰρ ἔπαθον ἐξ ἀνοίας εἴτε ἐξ ἀφροσύνης εἴτε ἐκ δαιμονικῆς ἐνεργείας, οὐκ ἐπαισχυνθήσομαι φράσαι· τῷ θεῷ γὰρ καὶ τῆ ὅντως ἀγία ἐξαγγέλλω ὁ νοῦς τῆ αἰσθήσει πρὸς ἀλλήλους σχολάζων, συλλογισμοὺς ἐξ ἐκατέρων συνίστα, τοὺς μὲν πείθειν κελεύων τοὺς δὲ ἀπιστεῖν παρασκευάζων· διαλογισμοὶ δὲ μοι ἀνέβαινον ἐν καρδίαις πλέον, μᾶλλον δυσπιστεῖν ἐγκελεύοντες ἤπερ εἰς πίστιν τὰ λεγόμενα φέρειν. μιὰ οὖν ώρα μεσημβρίας ἐπὶ κλίνης νήφων ἐν ἀναθοπανοτεὶ τὰ αὐτὰ σκοπῶν, τὸν νοῦν ἐγγυμνάζων εἰς ὕπνον ἐτράπην καὶ φημι· καθ ὅπαρ ἐπέστη πρός με Μαρτῖνος ὁ ἀρτοκλίνης ¾), ὁ τῆς ἀγίας μὲν θεῖος ὑπάρ ἄφη μοι τάδε· «Πῶς σὰ λέγεις φιλεῖν με, μὴ τελῶν μοι τὰς μικρὰς ταύτας αἰτήσεις;» ἐγὰ δὲ πρὸς αὐτὸν ἀπεκρίθην· «Ποίας ταύτας, ὧ τίμιε φίλε;» ὁ δὲ φησιν· «Εἶπόν σοι διαφόρως ὕμνοις δοξάσαι μοι τὴν άγίαν καί, ὅσον ὁ θεὸς

<sup>2.</sup> γῦναι viell. υἰοῦ ζτὴν ὑγίειαν> καὶ 4. ταύτας 8. αὐτός σου 14. τοῖς κροτάφοις συνσφιξάσης 15. ἀνέστη 19. κλειδουχεῖάι (viell. κλειδωνιαί?)

<sup>24.</sup> ἐξαγγέλλων 27. πείθεν 28. εἴπερ 30. φησὶ (ebenso 22,2)

<sup>32.</sup> λιπαρών 33. τελών: θέλουν 35. viell. διαφόροις? μοι: με

γορηγήσει σοι φράσειν, έξυφάναι κανόνα εἰς δόξαν τοῦ κυρίου καὶ ταύτης τιμήν καὶ ἀνάμνησιν.» ἐγὼ δέ φημι πρὸς αὐτόν «Καὶ ποία ὑποθέσει χρήσομαι τῶν ἐκείνης κατορθωμάτων; οὐ πάρεστιν αὐτῆ ἀσκήσεως δρόμος οὐδὲ μαρτυρίου άγῶνες, οὐ θαυμάτων ἐπίδειξις καὶ τί λέξαι ἢ συγγράψασθαι ἀπορῶ». ὁ δέ φησι πρός με «Μή κατοκνήσης διά θεὸν τοῦ ἐγγειρήματος τούτου, άλλά λαβών 5 f. 48 γάρτην καὶ κάλαμον ἄπερ σοι λέγω | συγγράφου». λαβών αὖθις κάλαμον ἄμα καὶ γάρτην γελοιάζων πρὸς τοῦτον ἔφην. «Λέγε ἃ βούλει· έτοίμως ἔγω τοῦ γράφειν όσα αν προσφωνής μοι». ὁ δέ φησι πρός με: «Ποίησον πρός τὸ 'Οδηγήσαντα πάλαι θεοφανείας λαμπτήρα φωτοειδή έθετο τη έχχλησία σε Χριστός». καὶ αὖθις ἔξυπνος ἐγενάμην, εἰς μνήμην φέρων τὸν ῥηθέντα μοι λόγον. ἐξανα- 10 στάς δὲ τῆς κλίνης καὶ τὸ μελανοδόγον λαβόμενος σκεῦος, ἄμα δὲ καὶ τόμου τινὸς εὔχρηστον μέρος, ἠρξάμην γράφειν, ἄπερ καθ' ὕπνους ἐρρέθη, καὶ τοσοῦτον ό νοῦς μου κατήπειγε τὴν χεῖρα, ώστε μήτε τὴν βαφὴν τοῦ καλάμου συγγωρεϊσθαι τελείν με καὶ αὖθις τοὺς δύο άμα συνεγραψάμην κανόνας, τὸν εἰς τέταρτον τόνον ὄντα καὶ τὸν εἰς πλαγίου δευτέρου. 35) ἔκτοτε γοῦν βεβαίαν πίστιν 15 περὶ ταύτην λαβών, ἐδεόμην ἀεὶ τὴν ταύτης ἀντίληψιν καὶ τὴν πρὸς θεὸν παρρησίαν.

31. Μετ' οὐ πολὺν δὲ χρόνον πάλιν ἡ αὐτή μοι ἐπέστη ἀπρεπὴς δυσπιστία καὶ ἐμερίζετό μου ὁ νοῦς εἰς πίστιν κἀπιστίαν καὶ ὁλίγου καιροῦ παρωχηκότος, περιέστη μοι ἀδόκητος νόσος κατατρύχουσά μου τὸ σῶμα τῶν νεφρῶν 20 ἐκ τῆς χολώδους θερμότητος λιθιασάντων, ὁδύναι καὶ πόνοι κατὰ τῶν λαγόνων τεχθέντες ἐζέθλιβόν με μεγάλως. ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁδύνης καὶ ἡ τῶν ἀναγκαίων χρειῶν ἐπεσχέθη μοι ἔκκρισις καὶ γέγονα ώσεὶ ἀσκὸς ἐν πάχνη, ἐν εἴκοσι καὶ ἐπτὰ ὅλαις ἡμέραις δεινῶς πιεζόμενος. πολλῶν δὲ ἰατρῶν εἰς ἐμὲ ἐλθόντων καὶ μυρίων φαρμάκων διὰ τῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἐπιτεθέντων, οὐδεμία μοι ἐλπὶς 25 σωτηρίας ἐδηλοῦτο. πάντων δὲ ἐξαπορησάντων καὶ ἀπόφασιν θανάτου προσμελετώντων, ἔφη πρός με ὁ ἀνωτέρω μνημονευθείς μοι συνομαίμων, ὁ διὰ τῆς χάριτος τῆς ἀγίας ἐκ τοῦ φάρυγγος ἀποσπασθείς τοῦ θανάτου «Οἶδας, ἀδελφέ, ὅτι ἀπέκαμέν σοι τῶν ἰατρῶν ἡ ἄπασα τέχνη καὶ τί μέλλεις λοιπὸν ποιεῖν; ἰδοὺ ἐπὶ θύραις τὸ τέλος καὶ ἡμᾶς πάντας καταλιμπάνεις ἀλλὰ δεῦρο ἄκουσόν μου 30 καὶ ἀποσταλήτω τις ἐξ ἡμῶν εἰς τὸ ἄγιον τέμενος τῶν σορῶν Ἀποστόλων καὶ απρωτρισάτω ἐκ τῶν ἀγίων ἐκείνων ναμάτων καθαρώτατον ὕδωρ καὶ ἀπομυρισάτω

<sup>1.</sup> φρᾶσιν, ἐξυφάναι 2. ποίαν ὑπόθεσιν 5. καθοκνήσης 7. γελοιάζων Vitelli: γελιάζων ἔφη 8. όδηγήσαντι 12. ἐρέθη 13. κατέπειγε 15. τόνον Vitelli: τον πλάγη 19. κἀπιστίαν Vitelli: καὶ πιστίαν 21. όδῦνες 22. ἐξέθλιβέ με 23. ἐπεσχέθη: ἐπαισχύνθη ἔκκρισις: ἔκκρηξις (23,9 ἔκκρυσις) 25. ἐπιθέτων (man könnte auch an μυρία φάρμακα... ἐπιθέντων denken) 26. ἐξαπορησάντων: ἐξαιδορησάντων 27. συνομαίμων Vitelli: συνμαίμων 29. μέλλει 31. ἀποσταλείτω

τὸν τάφον τοῦ ὀσίου πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου 86) καὶ τὸν τῆς ἀγίας λάρνακα καὶ θεοφόρου Θεοφανώ βασιλίστης και | λαβέτω ἔλαιον ἐκ τῶν ἐκεῖσε φωτοφόρων f. 48 v. κανδηλών και πιών έξ αύτων, έκ πίστεως θείας τω θεώ παρακάλει, και αύτος ήμας έλεήσει». καί τούτου παρευθύ γεναμένου, ή τῶν ἀγιασμάτων παρέστη 5 δωρεά: ἐγὼ δὲ λαβὼν τὸ σκεῦος, ἐν ὡ τὰ νάματα ἦσαν, καὶ τὴν βοήθειαν τῶν άγίων και της θεοφόρου Θεοφανώ την έπικουρίαν προσκαλεσάμενος έπιον άφειδῶς, μέγρις ότου ἐξωγκώθην τοῖς σπλάγγνοις καὶ ἄμα τῆ καταπόσει τοῦ άγιάσματος έπετάθη μοι ο καταγάστριος πόνος, ώστε δοκεΐν με διαρραγήναι καὶ θνήξαι. μιχράς δὲ ώρας παρελθούσης, ή ἔχχρισις τῶν ὑγρῶν μου τῆ χύστει παρ-10 έστη καὶ εἰς τοσούτον τὸ σεσηπὸς τρυγώδες ύγρὸν ἐξεγύθη, ώστε δύο πλησθήναι υέλινα σκεύη: ὅπιθεν δὲ τούτου συνεκπεπτώκει λίθος πυρρίζων, ἐρεβίνθου μέγεθος ἔγων. εὐθέως ή τοῦ δεξιοῦ λαγόνος ἐλώφησε τιμωρία. καὶ οὐ μετά πολλάς πάλιν ώρας και ή τοῦ εὐωνύμου ἤρξατο ἐπαυξάνειν ὀδύνη και πάλιν τῶν ἀγιασμάτων εἰς κόρον ἐμφορηθεὶς τῆς αὐτῆς ἔτυγον σωτηρίας. καὶ ἔκτοτε 15 γάριτι θεία καὶ τἢ τῆς ἀγίας θεοφόρου πρεσβεία ἐκ τῆς τοιαύτης νόσου παντελῶς ἀπηλλάγην, ἡνίκα δὲ ἀπότοτε μικρά μοί τις ἐξ ἀπροσεξίας προσνύσσει τοῖς νεφροῖς ὀδύνη, τῶν θείων αὐτῆς ἐμφορούμενος ναμάτων, τὴν ὑγείαν ὡς ἔκ τινος πηγής ἀεννάου ἀπολάβω.

32. Ταῦτα τὰ τῆς πτωχῆς ἐμοῦ διανοίας τῆς θεοφόρου βασιλίδος τὰ ἐχ 20 πίστεως διηγήματα ταῦτα τῆς ὄντως ἐχ θεοῦ μεμελημένης τὰ ἐχ βρέφους ἰερὰ προτερήματα ταῦτα τῆς ἐχ μήτρας ἀγιασθείσης τὰ λαμπρὰ χατορθώματα ταῦτα τῆς ἐχ μήτρας ἀγιασθείσης καὶ ἐχ θεοῦ εἰς χοινωνὸν βασιλείας ἐχλεγθείσης τὰ σεπτὰ διηγήματα αὕτη ἡ εἰς τὰ βασίλεια ψήφω θεοῦ ταύτης ἀνάβασις χαὶ ἡ ἐν τοῖς βασιλείοις χρυπτομένη διὰ Χριστὸν ἄσχησις αὕτη τῶν θαυμάτων 25 ἡ ἀναβλύζουσα χάρις καὶ ἡ τῶν πίστει προσιόντων αὐτῆ τῶν ἰάσεων δωρεά αὕτη τῶν θλιβομένων ἡ ἀψευδὴς σωτηρία καὶ τῶν εὐημερούντων ἡ ἀχλόνητος στήριξις τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα ὁ χρόνος διὰ τὸν φόβον εἰς λήθην παρέπεμψε <sup>37</sup>), τίς ἄρα ἐφίχοιτο λόγος; ἐχοντὶ γὰρ ταῦτα σιωπῆ | τιμάσθαι ὁ λόγος παραχελεύεται. f. 49 ὁ γὰρ ταύτην ἀγιάσας ἐχ μήτρας χαὶ τὴν ὑπομονὴν τῶν νόσων χαὶ ἀνιάτων 30 αὐτῆ δωρησάμενος χαὶ τὴν ἀμνησίχαχον χαὶ ἄφθονον αὐτῆ γαρισάμενος δώρη-

<sup>1.</sup> καὶ ἐκ τὸν (viell. ἔτι statt ἐκ?)
2. λαλαβέτω (das erste λα am Ende einer Seite)
3. πιστέως
5. δωρεᾶ ἦσαν: εἴεσαν
7. ἐξωγκώθη
8. ἐπετάθη (oder ἐπετάνθη?): ἐπεκτάνθη
9. κύστη
11. ὅπιθεν: ὅτηθεν
πυρίζων
12. ἐλοφησε μεταπολλῆς
16. ἀπηλλάγειν ἀποτότε
19. ἐμοῦ? (viell. μου oder ἐμῆς?)
20. ἐκ θεοῦ μεμελημένης? (man erwartet θεῷ μ. nach 2,26 oder ἐκ θεοῦ ἡλεημένης, vgl. vita Basil. jun. p. 45,26 Veselovskij: ἡ δὲ τιμία ἐκείνη καὶ ὑπὸ θεοῦ ἐλεημένη (sic)
22. ἐκλεχθεῖσα
26. εὐμερούντων
28. ἀφίκοιτο

σιν—αὐτός, ὡς πάντα γινώσκων τὰ κρυφῆ, καὶ φανερῶς αὐτὴν ἐφ' οἰς ἐπίσταται κρίμασιν ἀντεδόξασε τοῖς χαρίσμασι, δοὺς ἡμῖν ταύτην, τῆς πατρίδος ἡμῶν καύχημα, εἰς βασιλείας ἀγλάϊσμα, εἰς εὐρωστίας πηγήν, εἰς ἀλεξητήριον νόσων, εἰς θλιβομένων παραμυθίαν, κινδυνευόντων βοήθειαν, ἀπορουμένων παρηγορίαν, ὀρφανῶν καὶ χηρῶν προστασίαν, ὀδυνωμένων θεραπείαν καὶ δαιμονιώντων κα- 5 θάρσιον δι' ἡς τὴν εὐχαριστίαν καὶ τιμὴν καὶ προσκύνησιν προσάγομεν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄμα τῷ ἀγίῳ καὶ ζωοποιῷ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

1. εἰς αὐτὴν 3. εὐρωστείας ἀλεξιτήριον

#### II.

Τοῦ σοφωτάτου χυροῦ Νιχηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ λόγος εἰς Vind. τὴν ἀγίαν Θεοφανὼ τὴν βασιλίδα.

1. Πολλοί μοι πολλάχις τῶν ἀρετῆ καὶ συνέσει διαφερόντων προσίασιν άλλοτε άλλοι παραινούντες και συμβουλεύοντες μή καθάπαξ ταϊς έξω μελέταις 5 σγολάζειν ἀεὶ καὶ τοῖς ῥητορικοῖς καὶ φιλοσόφοις τῶν λόγων όλοσχερῶς προσανέχειν κόρον τε γάρ είναι τῶν πάντων καὶ ἄμα δίκαιον μεθαρμόζειν ἐνίστε τὴν γλώτταν έχ τῆς έλλάδος φωνῆς χαὶ πρὸς σεμνότερα χαὶ θειότερα διηγήματα πάλαι μεν χαλώς βιωσάντων άγίων άνδρων ου τυγόντων δ' άξίας φωνής δυναμένης παραπέμψαι μήτε τῷ χρόνῳ τὴν μνήμην μήτε τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἀεὶ 10 την έντευθεν ωφέλειαν. χρήναι δε και άλλως όμου μεν τοις ούτω ποτίμοις των διηγημάτων οίον άλμυραν άκοὴν άποζέειν ένίστε καὶ άμα τοῖς τῆς ἀρετῆς έρασταῖς τράπεζαν και τροφὴν προτιθέναι πνευματικὴν καὶ διεγείρειν πρὸς ἔνθεόν τινα ζήλον των άγαθων ἔργων, ἐπεὶ καὶ ἄνεσις γίνεται καὶ ψυχαγωγία διὰ τὴν έκ τῶν θύραθεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα καὶ γνήσια μετάθεσιν καὶ σπουδὴν καὶ τὴν ἀπὸ 15 τῶν σκληρῶν καὶ ἐπιπόνων ἐπὶ τὰ λειότερά τε καὶ ἀληθέστερα σχολήν, μὴ μόνον τοῖς λέγουσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀκροαταῖς πολλὴν μετὰ τῆς ὡφελείας προξενούσα και την της άκοης ήδονην ή γάρ των τοιούτων | άρηγησις έξομαλίζει f. 108 v. μέν και καταστέλλει τὸ περί τὴν ψυχὴν ταραχώδες, ὁπόσον αὐτῆ, τῶν αἰσθήσεων ραθυμότερον διαχειμένων, ρυείσα σφοδρότερον ή της έξωθεν άσγολίας άταχ-

Codex Vindobonensis theolog. graec. 279 = V Codex Monacensis graec. 10, fol. 33—60 = M

<sup>3.</sup> πολλοί—συνέσει — Hist. II 882,1 6. τὲ von derselben Hand übergeschrieben V γὰρ fehlt M 8. δυναμένης fehlt V 10. ποτίμοις—ἀχοήν — Pl. Phaedr. 243 D 13. τι ζήλον ἀγαθῶν M 15. τὰ τελειότερά τε M 19. διακειμένων—σφοδρώτερον am Rande von späterer Hand M

τος καὶ ἀνώμαλος συναθροίζει φορά ἀποκρούεται δὲ καὶ πᾶσαν κατήφειαν καὶ περίστασιν, ὁποίαν καὶ ὅσην ῥέων ὁ χρόνος ἐπισωρεύει, κακῶς εἰς βυθούς ἀπογνώσεως συνελαύνουσαν ὅσπερ γάρ, ἡλίου τὰς ἀκτῖνας ἐν ἔαρος ώρα πρὸς πᾶσαν ἀπλώσαντος γῆν, πάντα ζῷα καὶ φυτὰ σκιρτὰ καὶ χαίρει καὶ οἴον ἐγκαινίων ἄγει πανήγυριν, οὕτω καὶ πνευματικὴ διήγησις εὐφροσύνης ἄγει πανήγυριν ταῖς τοῦν ἀκουόντων ψυχαῖς καὶ λύπης νέφος ἄπαν ῥὰστα διαλύει καὶ ἀποκρούεται.

2. Δόξαν οὖν καὶ ἡμῖν δίκαιον τῆ τῶν φίλων ἐκείνων πείθεσθαι παραινέσει

- καί συμβουλή, γραφή πολλάκις και μνήμη δεδώκαμεν είς όσον έξην άνδρῶν άγίων βίους ἄλλοτε ἄλλων ὑπὲρ ἀληθείας καὶ ἀρετῆς ἀγωνισαμένων καὶ μακρὰν παρέσγομεν (σύν γε θεῷ) τὴν ἀφέλειαν καὶ ῥαστώνην τοῖς τε λέγουσιν ἡμῖν 10 κάκείνοις αὖ τοῖς ἀκούουσι κάν τῷ παρόντι δ' ὁμοίως ταῖς γρηστοτέραις ἐλπίσιν έαυτους ἐπιρρώσαντες ήκομεν ήδη τήν τε τῶν φιλοθέων τούτων ἀνδρῶν πληρώσοντες αύθις παράκλησιν και Θεοφανούς τῆς όσίας και βασιλίδος τὸν βίον γραφή f. 109 παραπέμψοντες ώς γε ήμιν ἐφικτόν, ἐφόδια παρειληφότες ὅσα ήμιν οἰ πρὸς ταύτην εγείραντες την γραφην προτιθέασιν ύπομνήματα, μικρά μεν και ώσπερ 15 διερρωγότα και διεσπασμένα έξ ένός τινος σώματος μέρη και μέλη, δυνάμενα δ' οὖν ὅμως οἰονεί τινα σπέρματα γενέσθαι τῆ προθυμία τῆς ἡμετέρας γλώττης καὶ διανοίας οὐδὲ γὰρ στοχαστική τις καὶ ἀδρανής ἐστιν ἡ ὑπόθεσις καὶ ἡν άχούων άμφιβάλοι τις ἄν, τοῦ χρόνου παρενεγχόντος την μνήμην εἰς λήθης πυθμένας, άλλα τιμία και σφόδρα περιφανής και περίβλεπτος, ου μόνον όσα θειότερα 20 καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ ὅσα μετὰ τῆς ὕλης τῆ ὀσία ἐστὶ πεπραγμένα, τά τε τῆς φύσεως δηλαδή καὶ ὅσα τῆς τύχης, καὶ μάλιστα πάντων ὅσα τῆς προαιρέσεως ού γάρ τοσούτον τοῖς πεπραγμένοις, ὅσον ταῖς προαιρέσεσι προσέχειν δεῖν οί σοφοί παραινούσιν έχεινα μέν γάρ ύπο τής τύγης το πλειστον είδοποιούμενα έφ' έχάτερα την ροπην ταλαντεύει καὶ νῦν μὲν ἐπαινούμενον ἔχει τὸ τέλος νῦν 25 δ' ύβριζόμενον αί δ' άγαθαί προαιρέσεις οἴχοθεν ἔχουσιν εύθὺς τὴν τῶν ἐπαίνων εὔχλειαν.
- 3. Καὶ λογιστέον λοιπόν ὁπόσα τὰ κάλλιστα καὶ περιφανή συνερρύη τή ὑποθέσει. βλαστήσασα γὰρ ἀπὸ ῥίζης λαμπρᾶς τε καὶ εὐγενοῦς ἡ ὁσία σύζυγον εὐθὺς εὐτύχησε βασιλέα διά τε τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετὴν καὶ τὴν τοῦ σώματος 30 ὥραν, ἡ δὲ βασιλεία τῆς κάτω εὐδαιμονίας ἐστὶ τὸ κράτιστον, (ἔν μὲν δὴ τοῦτο ταύτην καὶ ὅση τῶν θύραθέν ἐστι σοφία. ὅ δὴ περιφανέστερον τῆς πορφύρας ἦν ταύτην καὶ ὅση τῶν θύραθέν ἐστι σοφία. ὁ δὴ περιφανέστερον τῆς πορφύρας ἦν τῆς αὐτῆς ἦν τῷ βασιλέων. (δευτέρα τοῦτο ταύτη λαμπρότης), πατρίδος δ' αὖ τῆς αὐτῆς ἦν τῷ συζύγω καὶ βασιλεῖ, καὶ ταύτης τῶν ὑφ' ἡλίω κρατίστης, 35 λέγω δὴ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. οὕτε γὰρ βασιλέως ἐστὶν εὐτυχέστερον ἐν

<sup>1.</sup> δὲ πᾶσαν Μ 11. αὐτοῖς Μ 12. πληρώσαντες Μ 18. ἀδρανής V ἀφανής Μ 23. δεῖ V 31. βασιλεία—πράτιστον, vgl Hist. II 807, 16

γη ούτε της των πόλεων βασιλίδος εὐδαιμονεστέραν εὕροι τις ἄν καθ' ὅσα θαυμάζουσιν ἄνθρωποι ' ἵσταται γὰρ ἐν τῷ κρατίστφ μέρει της οἰκουμένης καὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων καρποῦται τὰ ἄνθη καὶ οἰον ἀγορά τις κοινὴ της οἰκουμένης ἀπάσης γίνεται, πάντα μὲν καρπουμένη πανταχόθεν τὰ ἀναγκαῖα της φύσεως τῷ προσήκοντι λόγω, καθάπερ πρὸς ὑπηκόους καὶ δούλους βασιλεὺς οἰκουμενικὸς καὶ δεσπότης καὶ ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα οἰνον πάσης ἡδονης ἀεὶ ληνοβατεῖ καὶ δίδωσι παντοδαπόν τινα κιρνῶσα πλούτου πορισμόν καὶ πᾶσαν ἄρδει γῆν καὶ θάλασσαν ὁμοίως ἀνὰ πᾶσαν ὥραν καὶ καιρόν.

4. Πάσης γὰρ ἄλλης πόλεως εἴ τί που κλέος ἦν, βραγὺ φανὲν ἀπεκρύψατο 'Ρώμη γάρ ή παλαιά και Βαβυλών ή Σεμιράμιδος και Καργηδών ή της Αφρικής μητρόπολις — ή μεν της Ευρώπης, ή δε της Άσιας, ή δε | της Λιβύης είγον f. 110 πάλαι το θαθμα, την οίχουμένην έλην ώσπερ διανειμάμεναι. καὶ Τροίαν ἐκείνην υμνησε τέως της όμηρικης Καλλιόπης ή γλώττα, Άθηναι δε και αυτη μήτης 15 ἐγένετο Δημοσθένους πάλαι καὶ Πλάτωνος καὶ λόγων ἦν ὡς ἀληθῶς ἀκρόπολις: και τὸ τῆς σοφίας ταύτης κλέος και αὐτῶν (εἰπεῖν) τῶν οὐρανίων ἔψαυεν ἀψίδων. άλλὰ νῦν ἐν μόνοις ὀνόμασιν ἔγουσιν ἐκεῖναι πᾶσαι κειμένην τὴν μνήμην και ώρφανισμένην πραγμάτων, άφαιρεθείσης έκάστης έκείνων άπαν το κλέος όμου και το κράτος υπό της Κωνσταντίνου. ή δε και τέθηλε τε και αύξει διηνε-20 κῶς καὶ ώσπερ ἐπὶ μέσου θεάτρου τῆς οἰκουμένης σκιρτᾶ καὶ γορεύει μετὰ μάλα τοι σφόδρα μεγάλης της ήδονης ἀεί και (κατά τον θείον φάναι Δαυίδ) ἐκάλυψεν όρη ή σκιά αὐτῆς καὶ αὶ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ θεοῦ καὶ βασιλεῖς Άράβων και Σαβά και βασιλεῖς Θαρσίς και πάσα γή και θάλασσα δώρα μέν αὐτή προσάγουσι, δώρα δ' αὐθις εξ αὐτης χομίζονται. οὕτω χατά πασών βασιλι-25 κὸν ἔχει τὸ κράτος σαφέστατα. ταύτης δ' αὐτῆς οὕτως ἐχούσης, εἰκὸς καὶ τοὺς ταύτη διαφέροντας καθ' οἱονδήτινα τῶν ἐπαινουμένων τρόπον κατὰ πάντων ἔγειν όμοίως τὰ κράτη σαφέστατά τε καὶ ἀναμφίλεκτα. δήλον γάρ λέοντες μὲν λέοντας γεννῶσι καὶ πιθήκους πίθηκοι | καὶ ἄλλα μὲν τὰ τῶν αἰθεροδρομούντων f.110ν. άετων όρμηματα άλλα δε τὰ των έμπίδων και μυρμήκων. ἐπὶ δε τούτοις καὶ 30 οἰκιστὴν ἔσγε Κωνσταντίνον τὸν ἐπ' εὐσεβεία πάντων βασιλέων κράτιστον. α δὴ

<sup>5.</sup> πρυτανεῖον, vgl. Hist. II 678,2 ff. 7. οἶνον V οἴον M 10. βραχὺ φανὲν ἀπεκρύψατο = Hist. I 441,6; II 980,4 15. λόγων ἀκρόπολις, vgl. Hist. I 475,23 16. αὐτῶν — ἀψίδων = Florentius 495,12 Jahn 17. ἔχουσιν fehlt V 18. καὶ fehlt V 21. ἐκάλυψεν — θεοῦ Ps. 79,11 22. βασιλεῖς — προσάγουσι Ps. 71,10 23. θαρσεῖς VM 25. τοὺς ταύτη διαφέροντας die zu der Hauptstadt Gehörigen 27. τὰ κράτηστάτε καὶ ἀναμφίλεκτα (v. späterer Hand ι über η) Μ γὰρ ὡς λέοντες Μ λέοντες — γεννῶσι s. Plan. ep. 120, 220 Treu 28. ἄλλα μὲν — μυρμήκων, vgl. Pselli ep. 291,4 Sathas (ἄλλα μὲν λεόντων ὁρμήματα, ἄλλα δὲ πιθήκων μιμήματα); ib. 404,15; Nikeph. Chumn. ep. p. 36 Boiss. Anecd. nova 30. κωσταντῖνον V

πάντα προσθήκη γίνεται θαυμασία τη της όσίας ἐπιγείω τύχη τε καὶ λαμπρότητι. ἵνα δ' εὐπαρακολούθητον ἔχη την σειρὰν πρός την τῶν ἐντυγχανόντων ἀκοὴν καὶ διάνοιαν ἡ διήγησις, ἀρκτέον ἡμῖν ἐστιν ἄνωθεν.

- 5. Ταύτη πατρίς μὲν ἦν ἡ κρατίστη καὶ βασιλὶς τῶν πόλεων, ὡς εἰρήκαμεν γεννήτορες δὲ τῶν περιβλέπτων καὶ δόξη καὶ πλούτου πολυτελεία κομώντων καὶ τὰς τοῦ γένους φλέβας ἄνωθέν ποθεν ἐκ βασιλικῶν ἔλκοντες πηγῶν.
  διὰ δὴ ταῦτα καὶ ὁ τῆς ὁσίας πατὴρ πολλῆς μὲν καὶ ἄλλης ἦν ἀπολαύων τῆς
  παρὰ τῶν βασιλέων τιμῆς, ἦν δὲ καὶ τὴν ἀξίαν πατρίκιος, ὅ τῶν μεγίστων τότε
  ἀξιωμάτων ἦν. Ῥωμύλος γὰρ ὁ τῆς πάλαι Ῥώμης οἰκιστὴς τοὺς τῆς Ῥώμης
  οἰκήτορας οὐ μόνον εἰς δήμους καὶ φατρίας διείλε καὶ τάγματα στρατιωτικὰ καὶ 10
  νόμους ὁπλιτικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς δόξη καὶ γένει προὕχοντας εἰς ἑκατὸν ἀπολέξας πατρικίους προσηγόρευσε καὶ βουλευτὰς καὶ δικαστὰς τῶν καθολικωτέρων
  ἐνομοθέτησεν εἶναι πραγμάτων καὶ τούτων ἄνευ μηδὲν τελεῖσθαι τῶν ἀναγκαίων:
- f. 111 καὶ ὁ σκοπὸς τῆς τοιαύτης προσηγορίας | καὶ τάξεως λίαν σεμνός προμηθούμενος γὰρ τῶν ἡττόνων ταῖς τύχαις καὶ ἄμα κωλύων τὸν ἐγγινόμενον ἐκεῖθεν 15 φθόνον ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν τοιούτων ἀξιωμάτων, πατρικίους ἀνόμασεν οἰονεὶ πατέρας καὶ κηδεμόνας τῶν ἄλλων, ὡς ἐντεῦθεν εἶναι ἀνάγκην τοὺς μὲν μείζους πατρικῆ χρῆσθαι κηδεμονία πρὸς τοὺς ἀσθενεστέρους, τοὺς δ' ἥττους, ἀναφέροντας τὸν νοῦν πρὸς τὴν τοῦ ὀνόματος δύναμιν, υἰέων τρόπον διακεῖσθαι ταῖς εὐνοίαις ὡς πρὸς πατέρας <sup>88</sup>) αὐτοὺς καὶ ὡσπερ συγγενῆ φιλίαν διασώζειν ἐκατέ- 20 ρας τὰς τάξεις ἀλλήλαις, ἐπεὶ δὲ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας μετὰ τῆς βασιλείας καὶ τὰς ἐκεῖθεν ἀξίας ἐς Βυζάντιον μετενήνοχε πάσας, ἤνεγκεν ὁμοῦ καὶ τὸ τῶν πατρικίων ἀξίωμα, ῷ δὴ λοιπὸν ἐν τοῖς ἔπειτα χρόνοις καὶ ὁ τῆς ἀγίας ταύτης ἔτιμᾶτο πατήρ.
- 6. Γεννητόρων μὲν οὖν τοιούτων ἡ ὁσία γεγέννηται καὶ οὕτω περιβλέπτων 25 τὴν τύχην. ἀλλὰ τἄλλα μὲν εὐτυχεῖς ὄντες αὐτοὶ καὶ πτωχοῖς τὸν πλοῦτον ἀμφοτέραις χερσὶν ἀπαντλοῦντες καὶ λίαν θεοφιλῶς τὸν βίον ἀνύοντες ἐδυστύχουν ἀπαιδίαν μακράν, ὅ δὴ καὶ θανάτου παντὸς ἐγίνετο τούτοις πικρότερον. «Εἰς τί γὰρ ἡμῖν (ἔφασκον) ἀφορᾶ τερπνὸν τὸ τοῦ πλούτου λαμπρὸν μηδενὸς ὄντος ἐκ τῆς ἡμῶν ὀσφύος τοῦ διαδεξομένου; εἰς τί δὲ δούλων καὶ κτημάτων πλῆθος; | 30 f.111v. εἰς τί δὲ βοσκημάτων; εἰς τί δὲ πέπλων καὶ μαργάρων καὶ τρυφώντων λίθων πολυτέλεια; τέκνου γὰρ οὐ παρόντος ἐρρέτω πάντα». τοιοῦτόν γε μὴν ἐν τῆ ψυχῆ στρέφοντες σάλον καὶ κλύδωνα θλίψεων καὶ τοιούτοις χειμαζόμενοι κύμασι λο-

<sup>1.</sup> όσίας V οὐσίας M 3. ἡμῖν ἄνωθεν ἔστιν M 6. τὰς — πηγῶν = Hist. I 564,2 . 11. νόμους VM (viell. νομοὺς?) τοὺς γένει καὶ δόξη M 15. ἡττόνων τ. τύχαις V: ὑποδεεστέρων M 17. κηδαιμόνας (v. zweiter Hand ε über αι) M; ebenso Z. 18 18. κεχρῆσθαι M 25. γεγένηται M 27. ἐπαντλοῦντες M 28. τούτοις πυκνότερον V αὐτοῖς πικρότερον M 30. διαδεξαμένου (von ders. Hand ο über dem zweiten α) V διαδεξαμένου M 33. στρέφοντες — χειμαζόμενοι fehlt M

γισμών καὶ νῦν μὲν εἰς ἀπογνώσεως κρημνοὺς ὀλισθαίνοντες νῦν δ' ἐλπίδας ἐξ ἐλπίδων κυλίοντες, τοὺς ἀσκήσει καὶ ήσυγία πνευματική συνεζηκότας καὶ ήλικι
ικ κεκτημένους τὴν ἀρετὴν περιήεσαν ἰγνηλατοῦντες συγνὰ καὶ ἄλλοτε ἄλλον 

ανθρωπον τοῦ θεοῦ πρὸς βοήθειαν τοῦ λυποῦντος ἐπεκαλοῦντο καὶ ἀνεμίμνησκον 

εἴ τί που παραπλήσιον ἐν τοῖς πάλαι χρόνοις ἦν γεγονὸς πρός τε νόσον καὶ 
ἰατρείαν πρός τε λύπην καὶ θεραπείαν. ἐπεὶ δ' ὁ μὲν χρόνος ἐτρίβετο καὶ τὸ τῆς 
ἀπαιδίας δεινὸν ὁμοίως ἔγον πρὸς γῆρας ἤλαυνε μετὰ τῆς ἡλικίας αὐτῶν, πρὸς 
μόνην ἤδη καὶ τελευταίαν ἔβλεψαν ἄγκυραν, τὴν ἄνευ ἀνδρὸς τὸν θεὸν λόγον 
τεκοῦσαν ἀγίαν παρθένον.

7. Καὶ ὅλη ζέσει ψυχῆς πρὸς τὸν αὐτῆς ούτωσί πως ὀνομαζόμενον ἀφιχνοῦνται τοῦ Βάσσου νεών, οὕπω τότε μοναζόντων οἰκητήριον ὄντα ἀφικνοῦνται δε μελεμβαφείς έσθήτας περιθέμενοι, διά των έξω γρωμάτων σους ένδον τής καρδίας ύπεμφαίνοντες ἄνθρακας. κάκεῖ τῆ τῆς θεομήτορος προσπεσόντες σεπτῆ καὶ θεία εἰκόνι, στεναγμῶν ἀνέπεμπον καπνούς ἐκ μέσης | τῆς ψυγῆς καμίνου· f. 112 15 πύρ γὰρ ἔνδον τῆς λύπης ἐπεβόσκετο τὴν καρδίαν καὶ δριμεῖαι φλόγες ἐντεϋθεν διά του στόματος άνεπέμποντο και διεκόπτετο τῆς φωνῆς ὁ δρόμος αὐτοῖς και γλώσσαν μὲν εἶχον ήκιστα φθέγγεσθαι δυναμένην, στόμα δ' (οἰον εἰπεῖν) άγλωττον διά τὸ τῆς ὀδύνης ὑπερβάλλον. ὀψὲ δ' ὅμως ἀνενεγκὼν ὁ ἀνὴρ καὶ ανοίξας τὸ στόμα τοιάδε ἐφθέγγετο· «Δέσποινα θεοτόχε παρθένε, σου τῶν θαυμά-20 των πλήρης ἄπασα κτίσις: σὺ τὴν γῆν οὐρανὸν ποιεῖν οὐκ ἀδυνατεῖς: σὺ γὰρ τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητήν ἐν γαστρὶ συνέλαβες ὑπὲρ λόγον ἀλλὰ ποίοις κάγώ σοι γείλεσι την έμην αἴτησιν προσενέγκω καὶ τὸν ἐγκάρδιον ἐξενέγκω καπνὸν της ψυχης μου; η τίς των άπάντων άνθρωπος ών έγγυς άν της άξίας σοι προσαγάγοι τους λόγους; μόλις γάρ ἄν ἔδοξέ τι λέγειν οὐρανός καὶ γῆ καὶ ἀήρ, πρὸς 25 μίαν διαλυθέντα φωνήν και πνοήν ιδού γάρ και πάντες προφήται και διδάσκαλοι καὶ ἀπόστολοι καὶ μουσουργοὶ καὶ σοφοὶ καὶ ἡλικία πᾶσα ὑμνησάν τε καὶ ὑμνοῦσιν άεὶ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν καὶ ώραν ἐπὶ πάσης τῆς παραπιπτούσης χρείας, οἰ μέν έν μέλεσι καὶ ώδαῖς, οἱ δ' ἐν γράμμασι καὶ μέτροις σοφωτέροις. ἀλλ' οὐδὲν πλέον ενδείξασθαι έδυνήθησαν ή μόνην την της γνώμης όρμην και όπως έχει 30 διαθέσεως έχαστος πρός ἀμοιβήν ὧν εὐηργέτηται σταγόνας γὰρ (φησίν) ὑετοῦ καὶ θαλάττης ψάμμον τίς ἀριθμήσει; ἢ τίς σπιθαμῆ τὸν οὐρανὸν μετρήσει; τὸν f.112v. ούρανὸν καὶ τὴν Υῆν ἐγὼ πληρῶ, λέγει κύριος, καὶ ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι

<sup>2.</sup> ήλικιώτην Μ 7. ήλαυνε τὰ τῆς ήλικίας Μ 8. τελευταία ἄγκυρα s. Ps.-Diogen. 5,29 11. βάσου VM (ebenso 33,6) 13. κἀκεῖ τῆ V: καὶ εἰ Μ 14. στεναγμῶν—καμίνου, vgl. Hist. I 93,14; 142,8; II 984,21 15. τὴν καρδίαν—ἀνεπέμποντο von späterer Hand am Rande Μ 18. ὑπερβάλον V 20. ἀδυνατοῖς Μ 23. προσαγάγει Μ 24. γῆς (ε später durchgestrichen) Μ 30. σταγόνας—ἀριθμήσει Sirac. 1,2 φησιν am Rande von 2. Hand V 31. τίς—μετρήσει Esai. 40,12 τὸν οὐρανὸν—κύριος Jerem. 23,24 τὸν οὐρανὸν—οἰκοδομήσεταί μοι am Rande von späterer Hand Μ 32. ποῖον οἶκον—ἀναπαύσεως Esai. 66,1

η τίς μοι τόπος ἀναπαύσεως; σὸ δέ, παρθένε, καὶ ἐδέζω τοῦτον ἐν γαστρὶ καὶ

άνέπαυσας εν ταϊς σαϊς άγράντοις άγκάλαις, τί των όντων ύψηλότερον οὐρανίων άψίδων; άλλά τὸν τούτων άργιτέκτονα θεὸν γεγέννηκας ὑπὲρ λόγον αὐτή. τί δὲ νοερώτερον ἀσωμάτων ἀγγέλων; ἀλλὰ νοεῖν οὐδ' αὐτοί γε ἰσχύουσι τὸ τοῦ σοῦ τόχου μυστήριον. τί δὲ φαιδρότερον ήλίου καὶ λαμπρότερον ἐν ἡμέρα, τί δὲ 5 σελήνης καὶ ἀστέρων τερπνότερον ἐν ἀνεφέλω νυκτί, ὁπότε καθάπερ σινδών άπλωθείς οὐρανὸς πάντας ἐν ῥυθμῷ καὶ τάξει τοὺς ἀστέρας ἀθροίζει καὶ καθάπερ εὔχυχλος στέφανος λίθων πολυτελῶν καὶ μαργάρων προδείχνυσι πληθος καὶ ποιχιλίαν; άλλά τούτων την δόξαν νυχτός και ήμέρας μαραίνει διαδοχή, νῦν μὲν είς έσπέραν της ήλιακής καταδυομένης λαμπάδος νύν δ' έξ έώας άνατρεγούσης 10 καθάπερ ἄλλης ἐκ βάθους φλογὸς καὶ καλυπτούσης μὲν τὸ τῶν ἀστέρων κάλλος φωσφορούσης δ' άπασαν κατά καιρόν την κτίσιν. τὸ δὲ σόν, άγνη κόρη, κλέος άμάραντον διαμένει τὸν πάντα αἰῶνα καὶ ἀνθεῖ καὶ τέθηλεν ἀεί, μήτε γειμῶνος βία νεχρούμενον μήτε θέρους πυρχαϊαΐς τεφρούμενον υμνεῖται μὲν γὰρ ἐν f. 113 οἴχοις, | ὑμνεῖται δ' ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις, ἐν καθέδραις πρεσβυτέρων, ἐν 15 πύλαις πόλεων, εν ήπείρω και θαλάσση, εν κινδύνοις και άνέσεσιν, εν θέρει και γειμῶνι, ἐν ἡμέρα καὶ νυκτί καὶ (ἀπλῶς εἰπεῖν) στοιχεῖα πάντα καὶ χρόνος άπας την σην αθάνατον διασώζουσι μνήμην και δόξαν. τούτων δ' ούτως έχόντων, τίς γηγενής ἄνθρωπος ὢν καὶ ποικίλαις ἔνοχος άμαρτίαις άξίους προσαγάγοι σοι λόγους ὑπὲρ ὧν ἄν βούλοιτο; ὅμως ἐπειδὴ φιλάνθρωπος μήτηρ εἶ 20 φιλανθρώπου θεοῦ, βλέψον εἰς τοὺς ἀθλίους ἡμᾶς φιλανθρώπως, παραδραμοῦσα παν εἴ τι τοῦ δέοντος ἐκδραμόντες ἡμάρτομεν εἰς τὸν βίον καὶ δὸς πατέρας γενέσθαι παιδός καὶ βλάστην ἐκφῆναι, δι' ἡν ὁ τοῦ γάμου λόγος ἐπινενόηται, ίνα μή πρός αἰσγύνην καὶ γλεύην μόνοις ἡμῖν ὁ γάμος εἴη. τίς δ' οὐκ ἄν ἄγθοιτο μένων αὐτὸς ἄγονος, ἔπειτα βλέπων γῆν μὲν ἐκ τῶν οἰκείων ἐγκάτων οἰκεῖα 25 τέχνα καὶ ποιχίλα παρεγομένην ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος, κρίνα καὶ γλόην παντοδαπήν και δένδρων γένη παντοίων άνθοῦντα και καρπούς έτησίους τοῖς ἀνθρώποις χαριζόμενα; ἐι λέγειν τὴν ποικίλην χροιὰν τῆς βαφῆς τῶν άνθέων και των καρπών και το της ποιότητος έξαλλάττον και περιάγον την αἴσθησιν πρὸς ἐτέραν ἐξ ἐτέρας τέρψιν ἄμα καὶ ἡδονὴν καὶ ὅσα λόγον ὑπερβαίνει 80 καὶ σοφιζομένην διάνοιαν. ὁρνέων δὲ γένη καὶ ἰχθύων καὶ ὅσα τῆς ἀλόγου f.113 v. φύσεως την μακράν οίκεῖ ήπειρον, πάντα | πρὸς βλάστην ἐπείγεται καὶ τέρπονται πάντα ταϊς οἰχείαις γοναϊς τε καὶ γάρισι καὶ τέθηλέ τε καὶ γαίρει τὰ πάντα τὸν καρποδότην ύμνοῦντα θεὸν γλώσσαις ἀφθόγγοις καὶ ἀλαλήτοις φωναῖς καὶ συγκινούσι πάντα τινὰ ότω ἄν ἐντύγωσιν εἰς υμνον καὶ θαύμα, αἴσθησιν πᾶσαν 35

<sup>7.</sup> ἐρυθμῶ (von 2. Hand v über ρ) M
11. μὲν τῶν ἀστέρων τὸ κάλλος M
14. βίαν M
15. οἴκοις ἱεροῖς ὑμνεῖτε (von 2. Hand αι über ε) M
δ' ἐν M: δὲ ἐν V
19. ἄνθρωπον (von 2. Hand σ über ν) M
23. ἐκφῆναι (von 2. Hand ῦ über ῆ) M

<sup>25.</sup> γῆν μὲν ἐκ V: τὴν γῆν ἐκ Μ 26. ἀνὰ παντὸς ἔτος Μ

έμπιπλώντα δόξης θεού και θεσμούς πληρούντα φύσεως άπλανεῖς δι' öν γεγόνασιν έχαστα λόγον, όθεν ύμνει μέν γη πολύγουν και παμποίκιλον και πολυειδή προβαλλομένη τον τόχον ως έφην ύμνεῖ δὲ ἀηδών ἐν ἔαρος ώρα διὰ τῆς ἐωθινῆς μουσικής τὰς ἐγκαρδίους καὶ φυσικὰς ἐκείνας κιθάρας ἀναπετάσασα καὶ τὰς 5 έναρμονίους και πολυφθόγγους ώδάς τε και σύριγγας τους νεοσσούς έκδιδάσκουσα ύμνεῖ δὲ καὶ ὕδωρ νῦν μὲν εἰς ῥεύματα ποταμῶν ἐξαπλούμενον νῦν δ' ἐν λίμναις ιστάμενον ύμνει δε και κύκλος άστέρων, είς ήμέραν και νύκτα τὸν πάντα αἰῶνα διανειμάμενοι. καὶ ίνα μὴ τοῖς καθ' ἔκαστα διατρίβωμεν, — πάντων ἀποδιδόντων θεῷ τὸν προσήχοντα καὶ δι' ὅν ἐγεγόνεισαν τρόπον, μόνοι 10 καθεστήκαμεν ήμεῖς τῆς προσηκούσης ἐπιδόσεως ἄμοιροι, δι' ἣν ὁ τοῦ γένους ἐπινενόηται σύνδεσμος. μὴ οὖν ἀπώση δέησιν οἰκτράν, ἡ τοὺς νόμους νικήσασα τῆς φύσεως άγνὴ παρθένε τῷ ξένφ σου τόχφ, τεχοῦσα θεὸν καὶ λύσασα τὴν άμαρτίαν τοῦ τόχου: άλλὰ λῦσον καὶ τὰ δεσμὰ τῆς ἡμετέρας στειρώσεως καὶ δὸς ἡμῖν εὐφρανθήναι διὰ τόχου γνησίου καὶ θιασώτας | γενέσθαι καὶ ἡμᾶς f. 114 15 τῆς κοινῆς ἐορτῆς τε καὶ πανηγύρεως τῶν ὑμνούντων διὰ τῆς ἐντεῦθεν εὐεργεσίας καὶ γάριτος τὸν καρποδότην θεόν».

8. Ταῦτα δὴ οὖν καὶ πλείω τούτων πολλάκις εὐξάμενοι καὶ διεξελθόντες, τὰς ἐντεῦθεν ἔπνεον χρηστὰς ἐλπίδας, τοῦ ἄγαν ἐφίεσθαι καθάπερ κρηπῖδάς τινας ἀρραγεῖς ὑποβαλλομένου τὰς ἀφορμὰς τοῦ πιστεύειν καὶ ὡς παρὸν ἤδη 20 συνωθοῦντος ὁρᾶν τὸ μήπω γενόμενον. ἐν μιὰ δὲ τῶν νυκτῶν ἄνθρωπον ἔδοξαν ἰδεῖν ἐκ Βάσσου νεὼ καὶ δεσποίνης ἐλθόντα μηνύειν τὴν τῆς στειρώσεως λύσιν αὐτοῖς. καὶ ἦν τοῦτο προαναφώνησις τῆς πανάγνου θεομήτορος, πρόξενος θυμηδίας ἐκείνοις μακρᾶς, καὶ (ἴν' εἴπω) θεῖός τις χρησμός. οὐ γὰρ ἄν εἴη γρηγοροῦντι καὶ φρονοῦντί τινι τῶν ἀνθρώπων θεόθεν γενέσθαι μέλλοντος δήλωσιν άλλ' ἢ 25 κατὰ τοὺς ὕπνους, ἡρεμοῦντος τοῦ τῶν αἰσθητηρίων ὑλικοῦ καὶ συρφετώδους κλύδωνος ἢ πεπονθότος περιτροπήν τινα καὶ ἔκστασιν τοῦ νοῦ. ὑπέστρωσε γὰρ ὁ θεὸς τῷ ἡγεμονικῷ τὸ φανταστικὸν πνεῦμα καθάπερ τι κάτοπτρον ἢ βιβλίον ὑπὸ τοῦ νοῦ θεωρούμενόν τε καὶ ἀναγινωσκόμενον καὶ ὡσπερ οἱ ἐν ὕδατι κύπτοντες τοὺς ἐν οὐρανῷ θεωροῦσιν ἀστέρας καθαρῶς μὲν καὶ ἀσυγχύτως, ὁπότε καὶ τὸ ΰδωρ ἡρεμοῦν καὶ ἀνεπιθόλωτον εἴη, ὁλοκλήρων ἐμφαινομένων τηνικαῦτα τῶν εἰκόνων ἐκείνων καὶ τύπων τεθραυσμένως δὲ καὶ ἀσαφῶς, ὁπόταν δήπου καὶ τὸ εἰκόνων ἐκείνων καὶ τύπων τεθραυσμένως δὲ καὶ ἀσαφῶς, ὁπόταν δήπου καὶ τὸ

<sup>3.</sup> δὲ καὶ  $\mathbf{M}$  6. ἐξαντλούμενον  $\mathbf{V}$  8. διανειμάμενοι  $\mathbf{V}\mathbf{M}$  (der Plural ist durch ἀστέρων bedingt) es ist wohl ἐνδιατρίβωμεν zu lesen 14. γνησίους hinter θιασώτας, von 1. Hand durchgestrichen  $\mathbf{V}$  καὶ ἡμᾶς  $\mathbf{V}$ : ἡμᾶς  $\mathbf{M}$  15. τε fehlt  $\mathbf{M}$  17. hinter πολλάκις noch ἐλθόντες καὶ πολλάκις  $\mathbf{M}$  19. τοῦ (vor πιστεύειν) fehlt  $\mathbf{V}$  21. vor ἰδεῖν noch ἐν ὑπνοις  $\mathbf{M}$  ἐκ Βάσσου νεω: ἐκ βασιλείων  $\mathbf{V}\mathbf{M}$  22. θεομήτορος θυμηδίας μακρᾶς ἐκείνοις αἰτία  $\mathbf{M}$  26. περιτροπὴν  $\mathbf{V}$ : ἐνθουσιασμὸν  $\mathbf{M}$  (ebenso S. 32  $\mathbf{Z}$ . 3) 27. κάτωπτρον  $\mathbf{M}$  ἡ βιβλίον — ὥσπερ später am Rande nachgetragen  $\mathbf{M}$  βιβλίον ἀναγινωσκόμενον  $\mathbf{E}$  Scholia in Synesium p. 568,4 Migne 30. ἐμφαινομένων  $\mathbf{V}$ : ἐναποτιθεμένων und hinter τύπων noch τῶ ΰδατι  $\mathbf{M}$ 

- f.114v. ΰδωρ ἢ συγκεχυμένον καὶ φερόμενον, | οὕτω δὴ κἀπὶ τοῦ φανταστικοῦ γίνεται πνεύματος καθαροῦ γὰρ αὐτοῦ γενομένου καὶ ἀποστάντος τῆς ὑλικῆς καὶ ἀχλυώδους κοινωνίας ἢ διὰ περιτροπὴν καὶ ἔκστασίν τινα ἢ τῶν αἰσθητηρίων πεδηθέντων τοῖς ὕπνοις, ὁ νοῦς ἤδη καθαροὺς καὶ ἀσυγχύτους λαμβάνει τῶν μελλόντων τοὺς τύπους ἐκ τοῦ φανταστικοῦ. διὰ δὴ ταῦτα καὶ οἱ τῆς ἀγίας 5 πατέρες οὐ γρηγοροῦντες ἔγνωσαν τὴν τοῦ μέλλοντος δήλωσιν, λέγω δὴ τὴν τῆς στειρώσεως λύσιν αὐτῶν, ἀλλ' ἐν ὕπνω καὶ ἡρεμία μακρᾶ τῶν αἰσθήσεων.
  - 9. Καὶ ἀναστάντες έωθεν αὐτοί τε ὑπερβαλλούσης τῆς ἡδονῆς ἐνεπίμπλαντο καὶ τῆ πανάγνω μητρὶ τοῦ θεοῦ δαψιλεστέρους ἐκ μέσης τῆς καρδίας τοὺς χαριστηρίους ἀνέπεμπον ὕμνους. ἐκεῖθεν οὐ πολὺς παρέδραμε χρόνος καὶ 10 συνέλαβεν ἡ μήτηρ καὶ τοῦ προσήκοντος παραλλάξαντος χρόνου ἡ τῆς γεννήσεως ἐφέστηκεν ὥρα μετὰ σφοδρῶν τῶν πόνων καὶ θάνατον ἀπειλούντων. ἀλλὰ κληθεῖσα καὶ νῦν ἡ τὴν στείρωσιν λύσασα πρότερον ταύτης ἀγνὴ παρθένος καὶ θεοτόκος, καὶ τοῦ παρόντος κινδύνου ταύτην μετὰ τοῦ βρέφους ἐρρύσατο. καὶ ἦν ἰδεῖν ἐπὶ τούτω φίλων καὶ συγγενῶν πανηγύρεις καὶ κρότους καὶ θέατρα 15 γέμοντα ἡδονῆς, καὶ ἐπὶ τούτοις χρημάτων διανομὰς πρὸς τοὺς πένητας καὶ ὑμνους εὐχαριστηρίους πανταχόθεν τῆ πανάγνω θεομήτορι ἀναφερομένους. βρα-

τε καὶ περιίπτατο τὴν οἰκίαν, ἐν ἢ τὸ βρέφος ἐκάθευδε, καὶ διὰ τῆς θυρίδος εἰσιέναι παρὰ τὸ βρέφος προσεποιεῖτο. ὅ τοῖς παρατυχοῦσι θαῦμα καὶ ἔκπληξιν 20 ἐνειργάσατο, καὶ οἰωνός τις ἔδοξεν εἶναι θεῖος τὸ πρᾶγμα καὶ θαυμασίων εὐτυγημάτων προοίμιον.

10. Άλλά πρὶν ἀπογαλακτισθηναι τελέως τὸ βρέφος, ἡ μήτηρ ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο μὴ φθάσασα τῆς περιβλέπτου δόξης καὶ τύχης ἀπολαῦσαι τῆς θυγατρός, καὶ ὁ πατὴρ ἀχθόμενος μὲν τῆ χηρεία καὶ τῷ τοῦ βρέφους ἀπρομη- 25 θεύτω, ἐννοῶν δ' ὅμως καὶ συλλογιζόμενος τὰς ἐπ' αὐτῷ τελουμένας θεοσημείας ἐπτεροῦτο τοῖς λογισμοῖς καὶ πάνυ λαμπρὰς ἐπ' αὐτῷ καὶ μυστικωτέρας αῦθις ἔτρεφε τὰς ἐλπίδας καὶ μικρὸν ἢ οὐδὲν ἐχούσας τὸ ἀμφισβητήσιμον πρὸς τὰ κάλλιστα. ἤδη δὲ καὶ πρὸς μέτρον ἡλικίας ἐληλυθυΐαν τὴν παΐδα καὶ τὸν ἔκτον ἀμείβουσαν χρόνον τοῖς ἱεροῖς ὁ πατὴρ ἐκπαιδεύεσθαι γράμμασι δίδωσιν, ἀφ' ὡν ἐν 30 ὁλίγω χρόνω πλείστην συνέλεξε τὴν σοφίαν καὶ σύνεσιν, ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ἐπιδιδοῦσά τε καὶ αὕξουσα πρὸς τὰ κρείττω καὶ τελεώτερα βασιλικῷ τῷ πήχει καὶ κραταιουμένη σοφία καὶ χάριτι θεία. καὶ ἦν ἐν ἄπασι τὸ τῆς κόρης ὄνομα περιβόητον, ἡρέμα βαδίζον καὶ ἄλλην ἐξ ἄλλης ἀχοὴν ἀμεῖβον καὶ παραλλάττον καὶ

<sup>3.</sup> ἀχλυώδους V: ὁμιχλώδους M 9. τῆς fehlt M 10. hinter ὅμνους in V ein kleiner Zwischenraum und am Rande κα $^{8}$  β΄ 23. τελέως fehlt M 29. ἀμείβουσα M 31. σύνεσιν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐπιδιδοῦσα M 32. βασ. πήχει = Hist. I 329,2; vgl. Her. 1,178 und Suidas s. v. κατὰ πῆχυν ἐπεδίδου 33. ἐν später am Rande zugeschrieben M

πάσας όμοίως χειρούμενον καὶ οἰον ἀδαμαντίνοις | ἄγον καὶ φέρον δεσμοῖς καὶ f.115 v. ράστα πρὸς τὸ θαυμάζειν ἐγεῖρον καὶ ἀνιστῶν τήν τε εὐφυίαν καὶ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὸ τοῦ ἤθους σεμνὸν καὶ τὴν ἐν ἀπαλῆ τῆ ἡλικία πρεσβυτικὴν σύνεσιν.

11. Χρείας δέ ποτε καταστάσης ἐβάδιζε παρὰ λουτρὸν όμοῦ ταῖς θεραπαι-5 νίσιν όλίγω πρότερον ή κατά μεσημβρίαν είναι τὸν ήλιον: ἐβάδιζε δὲ διὰ τοῦ ἐν τοῖς Βάσσου νεὼ τῆς πανάγνου θεομήτορος, καὶ τηνικαῦτα ὑετὸς ἄνωθεν έξαίφνης κατερράγη ραγδαΐος, ώς μήτε πρόσω μήτ' όπίσω δύνασθαι πορεύεσθαι, άλλ' ἀνάγκην εἶναι τοῦ νεὼ γενομένην ἐντὸς περιμεῖναι, μέχρις ἄν εἰς εὐδίαν τὸ τοῦ ἀέρος κατάστημα γένηται. ἡ δὴ καὶ εἰσιοῦσα καὶ τὴν ὀφειλομένην τῆ θεο-10 μήτορι προσκύνησιν ἀποδούσα καὶ μικρόν εἰς γόνυ κλιθεῖσα πρὸς ὕπνον ἐτράπη, έν ώ καί όραν έδόκει βασιλικώς καί κοσμίως έσταλμένην γυναϊκα τη θεραπαίνη κελεύουσαν, ελαιον έχ της εμπροσθεν άπηωρημένης φωταγωγού λαβούσαν έπιμελῶς ἀλείφειν αὐτην ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξαμένην ἄπαν τὸ σῶμα πορφυροῦν τε περιβαλείν ιμάτιον και άμα βασιλικήν ἐπιθείναι καλύπτραν και ἐπὶ τούτοις φῶς 16 περιαστράψαι ξένον αὐτήν τε καὶ ὅλον τὸν ἰερὸν οἶκον ἐκεῖνον. ἀφυπνισθείσης δ' έπὶ τούτω τῆς παιδός καὶ τὸν θεῖον ταῖς θεραπαινίσιν ἐξηγησαμένης ὄνειρον οὐκέτι πρὸς τὸ λουτρὸν ἐνομίζετο | δεῖν ἀπιέναι λελοῦσθαι γὰρ αὐτὴν ἤδη f. 116 λουτρῷ θειοτέρῳ και μυστικῷ. ὅθεν, εἰς αἰθρίαν ἀπαλλαγέντος καὶ τοῦ ἀέρος εὐθύς, οἴχαδε λαβούσαι ταύτην ἀπήεσαν. διὰ γὰρ αὐτὴν ὡς ἔοιχε μεταβέβληχεν 20 ὁ θεὸς έξαπίνης καὶ τὴν τῶν στοιγείων κατάστασιν καὶ ἐκ μὲν αἰθρίας λαύρου πεπλήρωκεν ύετου τὸν ἀέρα, ἐκ δ' ὑετου πρὸς αἰθρίαν αὖθις μετήνεγκεν. ὁ μένποι πατήρ ἀχούων ἐν ἐχπλήξει μεγάλη χαθίστατο καὶ ἄμα πᾶσιν, ὅσοις τοῦ συμβάντος αὐτηκόους συνέβη γενέσθαι, πολύς τε καὶ μακρὸς ὁ κρότος ἐρράγη τοῦ θαύματος καὶ μεγάλων εὐτυχημάτων άρχαὶ τοῖς πᾶσιν οὐ μόνον τά γε 25 τοιαῦτα ἐνύπνια ἐνομίζοντο ἀλλὰ καὶ ὅσα πρὸ τούτων συνέβη θεόθεν σημεῖα.

12. "Αρτι δὲ πεντεχαιδέκατον, ἄγουσα χρόνον, ὁπότε δὴ μάλιστα τὰ τῆς οἰκείας ἀνθοῦσι γνωρίσματα γνώμης καὶ προαιρέσεως, ὅλας ἡ κόρη τὰς ροπὰς τῆς ψυχῆς εἰς τὴν τῶν βελτιόνων μοῖραν τὰλαντεύει πραγμάτων καὶ τὴν τῆς γνώμης αἰρεσιν πρὸς τὴν τῶν ἀγαθῶν ἔξεων ἄσκησιν εὐθὺς ἐν προοιμίοις τῆς 30 ἡλικίας κινεῖ οὐ γὰρ ἡδοναῖς ἐσπένδετο καὶ βλακεία σωματικῆ, ἀλλ' ἀγνεία καὶ σωφροσύνη τὸ ἦθος ἐκόσμει καὶ γαστρὸς ἐγκρατεία τὸν τύφον ἐπαιδαγώγει τῆς τύχης καὶ τὸν μὲν πλοῦτον εἰς πενήτων ἐθησαύριζε κόλπους, αὐτὴ δ' ἀγρυπνία καὶ θείων μελέτη λογίων ἐσχόλαζεν ὅλη σπουδῆ καὶ προθέσει ψυχῆς. θυμοῦ κινήσεσιν αὐτονόμοις | καὶ ὀξυρρόποις οὕτε γεὶρ αὐτῆ ποτε οὕτε γλῶττα διηκο- f.116 ν.

<sup>2.</sup> εὐφυίαν M εὐφημίαν V (die Accus. hängen von θαυμάζειν ab) 8. εἰς fehlt M
14. περιβάλλειν V ἐπιθῆναι M 20. λάβρου M 23. γενέσθαι συνέβη M
ἐρρήγνυτο M 27. κόρη πρὸς τὰς M 30. βλακία M. 33. θυμοῦ—
βλάστης — Hist. III 239, 17—21
3 απ. Ηστ.-Φππ. Οτπ.

ρίζας ἐντὸς πρὸ τῆς βλάστης. ὥσπερ δ' αὖ ἱερωσύνη τῆ ἀληθεία τὴν γλῶτταν τιμήσασα, ἀκάματον ἔστησε φύλακα τὴν τῶν χειλέων ἀκρόπολιν, ὡς μὴ λάθη προκύψας ὀψέ ποτε λόγος μάλα μέν τις ἐπαγγελτικὸς οὐ μάλα δέ γε τελεσιουργός.

- 13. Ταύτη τοι καὶ πολλοὶ τῶν ἐφήβων πατέρες γένους καὶ πλούτου προ- 5 βαλλόμενοι κράτος καὶ περιφάνειαν πρὸς ἀλλήλους ἡμιλλῶντο κήδους εἴνεκα τῆς κόρης καὶ ἦν ἀγὼν οὐ μικρὸς τῷ ταύτης πατρὶ προσιόντων καὶ ἀπιόντων αὐτῶν εξέπληττε γὰρ οὐ μόνον τὸ κλέος τῆς ἀρετῆς ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ὄψεως καὶ ἡλικίας κάλλος τῆς κόρης ἄπασαν ἀκοὴν διὰ πάσης πορευόμενα γλώττης. ἡ δὲ φήμη ρυεῖσα σφοδρότερον καὶ τὰς τῶν αὐτοκρατόρων ἐνέπλησεν ἀκοὰς τοῦ θαύματος. 10 Βασίλειος δ' οὐτος ἦν ὁ Μακεδών καὶ ἡ σύζυγος Εὐδοκία καὶ παῖς ἐτρέφετο βασίλικῶς αὐτοῖς ὁ σοφώτατος Λέων, ἄρτι τὸν πρῶτον ἀνθῶν ἴουλον καὶ γαμηλίων ἐρώτων ἄγων ὥραν. δι' ὅν καὶ ἡθροίζοντο μὲν ἐκ παντὸς ἔθνους, ἡθροίζοντο δ' εξ ἀπάσης πόλεως, ὁπόσαι κατ' ἐκλογὴν ὥρα καὶ κάλλει σώματος διαφέρουσαι ἦσαν νεάνιδες. ὧν ἐν μέσῳ τῷ καταλόγῳ γενέσθαι κληθεῖσα καὶ ἡ Θεοφανὼ 15
- f. 117 τοσούτω πάσας παρήλασεν ἄνθει προσώπου καὶ ἡλικίας | ὥρα καὶ ἤθους εὐπρεπεία, ὅσω καὶ πλησιφαής πανσέληνος πάντας τοὺς ἐν νυκτὶ φαινομένους ἀστέρας. οὐ γὰρ βαβυλώνιος ἔβαπτε κόχλος τὰς παρειὰς οὐδὲ νόθοι τινὲς ὀφθαλμῶν καὶ ὀφρύων ὑπογραφαὶ τὴν εὐμορφίαν ὑφαινον τοῦ προσώπου οὐδὲ βαδίσματος ἐπιτήσευσις καὶ βλέμματος χλιδῶσα θρύψις ἐκόσμει τὴν ὥραν, ἀλλὰ συμφυῆ καὶ 20 ἀσχημάτιστα πάντα προσῆν ἐκείνη τὰ κάλλιστα, προσώπου στάσις εὑπρεπής, βλέμματος Χάρις λαμπρὰν τὴν αὐγὴν ἀποστίλβουσα, μειδίαμα σεμνόν, ἔρευθος αὐτοβαφὲς ἡρέμα ἐφέρπον τὰς παρειὰς καὶ κιρνώμενον εὐφυῶς τῷ ἀνθοῦντι λευκῷ καὶ τὸν θεατὴν ἐκπλῆττον ὀφθαλμόν. τούς γε μὴν βλεφάρων καὶ ῥινὸς καὶ τῶν ὀφρύων κανόνας μονονού γραμμικαῖς ἰσότησιν ἡ γεωμέτρις ἐσταθμήσατο φύσις. 25 καὶ (συνελόντι φάναι) τὸ ὅλον ἦν αὐτοφυές τι χρῆμα κάλλους ἐξαίσιον καὶ οἰον τὸ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀστέρων καὶ τὸ τῆς ἡλιακῆς αὐγῆς ἡ φύσις οἴκοθεν ἐμηγανήσατο.
- 14. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ πρὸς γάμου κοινωνίαν αὕτη τῶν ἄλλων προυκρίθη πασῶν Λέοντι τῷ νέφ βασιλεῖ καὶ βασιλικοῖς παρασήμοις κοσμεῖται λοιπὸν ἡ 30 Θεοφανὼ καὶ συμβασιλεύει τῷ ὁμοζύγῳ Λέοντι καὶ γίνεται κοινὴ τοῖς ὑπηκόοις ἡδονῆς ἑορτὴ καὶ χρηστῶν ἐλπίδων πανήγυρις, φρονήσεως γὰρ καὶ σοφίας βασιλευούσης, εὐδαιμονίας ἐλπίδες τά τε πράγματα καὶ τὰς πόλεις σαφῶς ἐπιπνέου
  f. 117 v. σιν | ὅ γὰρ ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ' ἐν τοῖς πράγμασι φρόνησις διὰ δὴ τοῦτο καὶ Πλάτων, ἡ τῆς Ἑλλάδος μεγάλη φωνή, τὸ τῆς φρονήσεως καὶ σοφίας ἐξαί- 35

<sup>1.</sup> ὥσπερ—τελεσιουργός = Hist. III 239, 25—240,3 12. αὐτοῖς βασιλικῶς Μ ἄρτι—ἴουλον = Hist. II 673,3 18. ἔβλαπτε Μ νόθοι, vgl. Hist. I 86,21 τὴν νόθον πατρίδα 30. νέω fehlt Μ 35. πλάτων (de rep. V 473 C)—φωνή= Florentius 521, 31 Jahn

ρων άγαθόν, τότ' ἄν ἄριστα διοικεῖσθαι τὰς πόλεις ἔφασκεν, ὅταν ἢ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἢ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσιν. ὅπερ δὴ καλως ποιοῦν ἐπ' ἀμφοτέρων τουτωνὶ τῶν βασιλέων συνέδραμε κράτιστα. τοῦ δὲ χρόνου ρέοντος, οὐκ ἠνέσχετο βλέπειν ὁ τῆς βασκανίας πατὴρ διάβολος οὕτω ψυχῆς ἀρεταῖς καὶ σώματος κάλλεσι διαλάμπουσαν ἐν βασιλείοις οἴκοις τὴν κρατίστην ἐκείνην καὶ ἄριστα ἡρμοσμένην συζυγίαν, ἀλλ' ὀργάνῳ χρησάμενος κακομηχάνῳ καὶ τὴν γνώμην διεφθορότι μονάζοντί τινι ὄνομα Σανταβαρηνῷ, πείθει λόγοις τισὶ πιθανῶς ἐσκευασμένοις περιελθεῖν καὶ διαφθεῖραι τὴν τοῦ βασιλέως γνώμην κατὰ τοῦ υἰοῦ Λέοντος.

15. Τίς δ' ἦν ούτος ὁ Σανταβαρηνὸς καὶ ὁπόθεν εἰς τὰς αὐτυκρατορικὰς οἰχίας παρεισεφθάρη, μιχρόν ἀναλαβόντες τὸν λόγον διέξιμεν. Κωνσταντίνον τὸν δεύτερον υίὸν τοῦ αὐτοχράτορος Βασιλείου 39) πρό βραγέος συνέβη τεθνάναι καὶ ην ἀπολεγόμενος το ζην ο πατήρ διά την ἐχείνου ζημίαν και δεόμενος ἀνάψυξιν είληφέναι τινά και σβεστήριον της έγκαρδίου φλογός. όθεν ίερους ἄνδρας ἐκάλει 15 πρός συμμαγίαν του πάθους καὶ σαφεῖς θεοῦ λατρευτάς ἐντυγεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ δι' εὐχῶν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἄλλως γέ πως, διὰ γοῦν | ὀνείρων καὶ ἐνυπνίων τινῶν f. 118 της του παιδός όμιλίας τυχείν. γίνονται γάρ καὶ ὄνειροι πολλάκις ψυχοπομποί τινες προμηθείς, πλάττοντες έν τῷ φανταστικῷ τῶν καθευδόντων εἴδωλα καὶ τύπους δή τινας των τεθνεώτων, καὶ ἀναζωπυρούσιν ὅπως ποτὲ τοῦ κάμνοντος 20 την ψυγην ώσπερ παίζοντες αὐτὸν καὶ ὑποσαίνοντες τοῖς κολακεύουσι φάσμασι. τότε τοίνυν εν άφανεία διάγων καὶ μοναδικόν τριβώνιον περικείμενος ὁ Σανταβαρηνός πρόσεισι τῷ αὐτοκράτορι Βασιλείω, ἦθος πλασάμενος εὐλαβές τι καὶ ενθεον, και δείξειν υπισχνειται τον υίον αυτώ Κωνσταντίνον και ομιλήσαι μέγρι καὶ ἐς πολλοστημόριον ώρας καὶ τό γε μεῖζον, οὐκ ἐν ὕπνφ καὶ κλίνη κειμένου 25 τοῦ βασιλιχοῦ σώματος, ἀλλὰ γρηγοροῦντος καὶ ἰσταμένου καὶ βλέποντός τε όμου καὶ ἀκούοντος, τὸ γὰρ γένος Αἰγύπτιος ὢν καὶ μάγοις ἐκεῖ που χρησάμενος διδασκάλοις, νεκυομαντείαν τε καὶ ψυχοπομπίαν ἐκεῖθεν ἐμεμαθήκει, ἡ δοκεῖ μὲν έξ άδου ψυγάς ἀνάγειν εἰς φῶς δι' ἐπφδῶν τινων καὶ ἀφορκισμῶν, φαίνονται γὰρ καὶ ἀποκρίνονται περὶ ὧν ἄν τις ἐρωτᾶν βούλοιτο μορφαί τινες τεθνεώτων γνω-30 ρίμων εἰσὶ δὲ τὰ φαινόμενα οὐ ψυχαὶ ἀλλὰ χθόνιοί τινες καὶ ὑποχθόνιοι δαίμονες. τη δη τοιαύτη κακοτεχνία κάνταῦθα χρησάμενος ὁ άλιτήριος, ὅπερ πάλαι τῷ Σαούλ ή ἐγγαστρίμυθος πέπραχεν ἀναγαγούσα τὸ τοῦ Σαμουἡλ ὁμοίωμα, τούτο καὶ αὐτὸς ἥδη τεγνάζεται καὶ πρὸς τὴν τοῦ Κωνσταντίνου | διασκευασθή- f.118 v.

ναι μορφήν παρασκευάζει τινά των αύτου γε όμιλητων ύποχθονίων δαιμόνων.

<sup>6.</sup> ἡρμομένην Μ 7. σαβανταρηνῶ Μ 17. γίνεται Μ 19. ὅπως ποτὲ (indefin.) = Hist. II 637,6; Flor. 510,27 κάμνον (τος am Rande von 2. Hand) Μ 22. πεπλασμένος Μ 24. καὶ τό γε μεῖζον — ἀκούοντος fehlt Μ 28. ψυχὰς ἀνάγειν — δαίμονες = Scholia in Synes. p. 616, 7—10 Migne 31. χρησάμενος κἀκεῖνος ὁ Μ 32. σαοὺλ V (vgl. I Reg. 28,7 ff.): σαμουὴλ Μ 33. τοῦ fehlt V

τοῦτον ἰδών καὶ ὁμιλήσας ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τῆς ἀπάτης οὐκ αἰσθόμενος, ἔδοξεν αὐτὸν ἰδεῖν φανερῶς τὸν υἰόν καὶ θεῖον ἄνδρα λοιπὸν ἐνόμισεν εἶναι τὸν Σαντα-βαρηνὸν καὶ διὰ μεγάλης ἦγε τοῦτον τιμῆς καὶ αἰδοῦς.

16. Τῷ γε μὴν Λέοντι τῷ νέῳ βασιλεῖ, σοφῷ γε ὄντι ἀνδρὶ καὶ συννενοη-κότι μὴ ἀπὸ θείας εἶναι μοίρας τὸ γεγονὸς ἀλλ' ἐκ σατανικῆς τινος βακχείας καὶ 5 δαιμονιώδους ἐνθουσιασμοῦ, μέμφεσθαί τε ἐπήει καὶ χλευάζειν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου καὶ περιφανῶς πανταγοῦ διαλοιδορεῖσθαι καὶ ἀλάστορα τῆς ἀληθείας ἀποκαλεῖν καὶ θιασώτην δαιμόνων ἀπατηλῶν. ἀλλ' ἐκεῖνος πρὸς ταῦτα ὑβριοπαθῶν ἐμεμήνει (τὸ κάθαρμα!) καὶ ῥάπτει διαβολὰς καὶ δόλους κατὰ Λέοντος πιθανὰς καὶ Ἐριννύων μεστάς καὶ γίνεται προδότης ἀνδρὸς ἀνευθύνου 10 καὶ ὑπελθὼν πείθει τὸν αὐτοκράτορα λέγων ὡς «Ἐπιβουλεύει σοι Λέων ὁ σὸς υἰὸς ἀχθόμενος τἢ πολυετία καὶ ξίφη καὶ λόχους συσκευάζει ⁴0) κατὰ τῆς σῆς κεφαλῆς». ταύτη τοι καὶ εἰρκτῆ παραπέμπεται ὁ μηδὲν ἀδικήσας Λέων, πρὶν εἰς ἔλεγγον ἐληλυθέναι καὶ δικαστήρια καὶ πρὶν εἰδέναι τῆς καταδίκης τὰ αἴτια.

17. Ἡ δὲ καλὴ σύζυγος ἐκείνη Θεοφανὼ καὶ θυγάτριον ἔχουσα ἐκ τοῦ 15 Λέοντος ἤδη καὶ ἀχθομένη τῷ χωρισμῷ, οὐ δίκαιον ἔκρινε, τοῦ ἀνδρὸς ἐν δεσμωτηρίω ριφέντος, αὐτὴν ἐλεύθερον βλέπειν τὸν ἡλιον, ἀλλὰ κοινωνὸν τὸν f. 119 δμό|ζυγον ἔγειν ἐβούλετο καθάπερ τῆς εὐδαιμονίας οὕτω δή καὶ τῶν ἀδίκων δεσμῶν καὶ μίαν τοῦ πάθους γενέσθαι στήλην ἐζήτει τὸ δεσμωτήριον καὶ κοινὸν καταστήναι τάφον δυοΐν σωμάτων, εἰς μίαν κραθέντων φύσιν καινή τινι καὶ 20 ξένη ξυνθήκη καὶ άρμονία. «Βελτίω γάρ (ἔλεγεν) ἐμοὶ τῆς πορφύρας καὶ τῶν βασιλιχών λαμπάδων τὰ τοῦ συζύγου δεσμὰ καὶ ὁ ἀτέκμαρτος ζόφος ἐκεῖνος, καὶ στρωμνής άνθηρας ή έχει χαμευνία, και τραπέζης πολυτελούς ή άπαράχλητος άσιτία. τίς γάρ ἄν διελεῖν δυνηθείη μίαν ψυχὴν ἐν δυσὶ πνέουσαν σώμασιν ἢ τίς διαστήσειεν ους ήνωσε χύριος;» του μέντοι βασιλέως συγχεχωρηχότος την είσο- 25 δον μετά πολλούς τούς αύτης κοπετούς, είσηει και αύτη μετά της θυγατρός πρός τὸν ὁμόζυγον Λέοντα καὶ μεστὸν άθυμίας ἐκεῖνον εὐρίσκει καὶ ὅλον βεβυθισμένον τῷ πάθει καὶ τἄλλα μὲν ὄντα σοφὸν καὶ γενναῖον, νῦν (δὲ) πρὸς τὸ της συμφοράς παράλογον όλον ήδη προδεδωκότα το φρόνημα καὶ τοιαῦτά τινα διεξιόντα ρήματα «'Ως ἀπόλοιτο (φησίν) ἡ ἡμέρα, ἐν ἡ ἐγεννήθην, καὶ ἡ ώρα, 30 έν ή τὸ βασίλειον ἐγκεγείρισμαι σκήπτρον. ὢ τίς δώσει τη κεφαλή μου ὕδωρ και πηγάς δακρύων τοῖς ἐμοῖς ὀφθαλμοῖς; ὢ τίς ἀξία φωνή γἤ τε και ἡλίω και ἄστρασι τὴν ἀδικίαν ἀναβοήσει; ὢ τίς ἐν βραχεῖ μοι τῆς μεγάλης τύχης ἐφθόf.119 v. νησε δαίμων; βέλος ἐνεπάγη μου τῆ καρδία καὶ τὸν τοξότην οὐχ ὁρῶ· | πῦρ·μοι

<sup>2.</sup> φανερῶς fehlt M 5. καὶ fehlt M 10. ἀνευθήνου M 12. ξίφει M 14. ἐλέγχους M τοῖς καταδίκης V 17. ἐλεύθερον ἥλιον, vgl. Hist. II 799, 22 ἀλλὰ κοινὸν M 24. τίς δ' ἄν M 25. τοῦ μὲν βασ. M 30. ὡς ἀπόλοιτο—ἐγεννήθην Job 3,3 31. ἐγκεχείριμαι M τίς δώσει—ὀφθαλμοῖς Jerem. 9,1 vgl. Hist. I 471,13 32. ὧ τίς ἀξία—ἄστρασι = Hist. I 561,15 34. ἐνεπαπάγη M

τὰς τῶν σπλάγχνων τρίβους ἐπιβόσκεται καὶ τὸν πυρφόρον οὐ συννοῶ· μηχαναὶ πονηραὶ διορύττουσι καὶ συγκλονοῦσι τῆς ἐμῆς ψυχῆς τὴν ἀκρόπολιν καὶ ὁ πολέμιος ἀφανής. ἀλλὰ τίς ὑετὸς κατασβέσει μοι τῶν ἀδίκων συμφορῶν τὰς καμίνους; τίς μοι ζέφυρος κοιμίσει τὰ τῆς λύπης κύματα, καὶ θυμηδίας τινὸς ἐπισυκεί γαλήνην; ὢ τίς ἀγχόνη θανάτου ταχεῖα τὸν ταλαίπωρον ἀπαλλάζει μου βίον; ἡλίου πολλάκις αὐγὰς καὶ σελήνης ἀντιφράττουσιν ἔνια τῶν νεφῶν ὑπελθόντα· ἀλλ' ἀποτρέχουσιν αὖθις, καὶ βλέπει τοὺς φωστήρας ἡ κτίσις· ἐμὲ δὲ τίς ποτε τουτωνὶ τῶν σκοτεινῶν ἀπαγάγοι θαλάμων, ποῦ ψεύδους οὕτω δεινῶς κατορχησαμένου τῆς πατρικῆς ψυχῆς καὶ δριμείας οὕτω καὶ ἀπαραιτήτου γενομέσονης τῆς καταδίκης; εἴθε τὴν φύσιν ἡλλαζάμην εἰς λίθον, εἰς σίδηρον, εἰς εν ὁποιονοῦν τῶν ἀψύχων, ἴνα στήλη τοῦ πάθους ἀναίσθητος ὢν παρατρέχω σιγῆ τῆς ψυχῆς μου τὰς μακρὰς ἀλγηδόνας».

18. ή δὲ θαυμασία Θεοφανώ παρακαθημένη καὶ ἀκούουσα καὶ δακρύουσα καὶ μηκέτι φέρειν δυναμένη, πρὸς παραινέσεις ἔβλεψε. τἄλλα γὰρ οὖσα γυνή, 15 ένταῦθα κατά καιρὸν ἐφάνη καὶ τοῦ ἀνδρὸς στερροτέρα πρὸς τὴν τῶν ἐνεστώτων δεινών καρτερίαν, οἶμαι, του θεού την αὐτης παραθήζαντος καὶ γλώτταν όμου καὶ διάνοιαν, ένα μὴ καὶ ἀμφοτέρων | εἰς ὁλοσχερῆ πεπτωκότων δάκρυα θάνα- f. 120 τος έξ ἀνάγκης ἀκολουθήση τη φύσει, μηδενός έτέρου των ἀπάντων ἐν ἐρημία και δεσμωτηρίω παρόντος, ος αν παρήγορος όφθεις επιρρώση και αναστήση 20 πεπτωχότα φρονήματα. όθεν κάκ προοιμίων εύθύς τοιάδε φητίν «Έμε δή καί σιωπάν βουλομένην διά τὸ μὴ χρῆναι γυναϊκα πρός ἄνδρα παρρησιάζεσθαι, τὸ τοῦ Ἱερεμίου πάσχειν ἀχολουθεῖ· ὑπὸ γὰρ δειλίας τινὸς χάχείνου μὴ βουλομένου λαλεῖν τῷ λαῷ τὰς μυστικάς τοῦ θεοῦ προφητείας, πῦρ ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἐγένετο και παρείτο πάντοθεν και φέρειν ούκ εδύνατο, τοῦτο έκεῖνο πάσχειν δοκῶ και 25 αὐτή καὶ σιωπᾶν βουλομένης, οἱονεί τινες κρατῆρες μεγάλου πυρὸς ἀναβράττουσιν έχ τῶν ἐμῶν ἐγκάτων καὶ συχνὰ ἐπιβόσκονταί μου τὰ σπλάγχνα καὶ δεινώς έμπιπρωσί μου τὴν καρδίαν και παραλέλυμαι πάντοθεν και φέρειν ὅλως οὐ δύναμαι. φθέγξομαι τοίνυν βραχέα πρὸς σὲ τὸν ἐμὸν γλυκύτατον ἥλιον, πρὸς σὲ τὸ φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν. σὸ δ' ἀχούων ἀνέχου φλεγομένης ψυχῆς 30 βήματα. τὸ μὲν λυπεῖσθαί σε, πάσχοντα παρὰ τὸν τοῦ δικαίου λόγον καὶ χωρὶς άπάσης αἰτίας, οὐδεὶς ἄν ἔχοι σοι μέμφεσθαι ἐν γὰρ πορφύρα φύντα καὶ θαλάμοις βασιλείοις και τρυφή και βλακεία συναυζηθέντα και πεϊραν μηδενός | είλη- f. 120 v. φότα δεινού πρὸς τοιαύτην έξαίφνης κατενεχθήναι σύμφοράν, καὶ ταύτην άγνώμονά τε καὶ ἄδικον, λυπεῖσθαι ἀνάγκη. ἀλλὰ πολλῷ γε δήπου δικαιότερον καὶ

<sup>8.</sup> σκοτινών Μ ἀπαγάγη V 12. ἀλγιδόνας Μ 20. δὲ Μ 22. ἀκο λουθεῖν V Jerem. 20,9 25. ἀναβράσσουσιν (mit übergeschriebenem ττ) V: ἀναβλάπτουσιν Μ 30. πάσχον (τα von 2. Hand nachgetragen) 32. βλακία Μ 33. κατεχθηναι V

άναγκαιότερον μετριαζούση κεχρησθαι τη λύπη, άναμιμνησκόμενον παλαιών τε καὶ νέων κατὰ τὸ παραπλήσιον γενομένων πραγμάτων τί γὰρ τῶν ὄντων καὶ γινομένων ἔμεινεν ἄλυπον καὶ δεινοῦ παντὸς ἄκρατον; ποῖος Χρόνος οὐ τῆς τοιαύτης τραγωδίας ἐκτήσατο σύνταξιν; τίς ἔνδοξος, τίς βασιλεὺς οὐ τύχης νεωτεριζούσης πεπείραται; ποῖος βίος, ποία πόλις οὐ τοιούτων γέμει δραμάτων; ἡ γὰρ οὐ μεθίσταται πάντα καὶ τὴν φύσιν ἐπὶ συχνὸν ἐξαλλάττει, τῆς προνοίας οὕτω πανσόφως οἰκονομούσης; οὐχ ὑποχωρεῖ νυκτὶ μὲν ήλιος, ἡλίω δὲ νύξ; ἔαρ τε καὶ θέρος καὶ γειμών οὐχ ὁμοίως ἀλλήλοις ὑπεξίστανται τῆς τοῦ κράτους διαδοχης ἡρέμα καὶ κατὰ μικρὸν χωρὶς θορύβου καὶ πρὸς μάχην ἔριδος; θαυμαστοὶ (φησίν) οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης καὶ ὁ θυμὸς αὐτῆς φοβερός τε καὶ ἄμα- 10 χος, καὶ μάλιστα ὅταν ὑβριστὴς καὶ ἀγέρωχος ἄνεμος ἄνωθέν ποθεν καταρραγεὶς ἐξ ἀρχῶν ἀρκτικῶν συγκυκὰ καὶ ἀναμοχλεύη τὰ κύματα καὶ ἀπειλῆ κατὰ τῆς ἡπείρου πολεμον προφανῆ. ἀλλ' ἐπειδὰν ἀκούση τῆς φωνῆς τῆς παραλίου ψάμμου, χείλεσιν ἀφθόγγοις ἀναγινωσκούσης τοὺς κανόνας τοῦ κτίσαντος ἀνα
π. 121 σοβούντας | καὶ ἀποτρεπομένους τὸ γαῦρον ἐκείνο καὶ μετέωρον ἐκείνης φρόνημα, 15

1.121 σοβούντας | καὶ αποτρεπομένους τό γαῦρον ἐκεῖνο καὶ μετέωρον ἐκείνης φρόνημα, 15 εὐθύς ἀναχωρεῖ δειλιῶσα θεοῦ προστάγματα καὶ ἀναχαιτίζουσα παύει θρασυνόμενον ρόθιον. μαθεῖν σε βούλεται ὁ θεὸς φύσεως νόμους αὐτοδιδάκτους, ὅτι δυσχερῶν ὁ βίος ἐμπέπλησται καὶ γενεὰ ἔρχεται καὶ γενεὰ πορεύεται τὸν ἄστατον δρόμον τῆς κάτω ζωῆς καὶ μόνιμον οὐδὲν ἐντεῦθεν οὐδὲ σύμφωνον. ἀλλὰ νῦν μὲν ᾿Αραβες δουλεύουσι Πέρσαις, νῦν δὲ ποτε Ἄραψι Πέρσαι καὶ νῦν μὲν Σαυρο- 20 μάται κατατρέχουσι Μασσαγέτας, νῦν δὲ Μασσαγέται Σαυρομάτας καὶ νῦν μὲν ὁ πλούσιος πένης, νῦν δὸ ὁ πένης ἔνδοξος καὶ περίβλεπτος καὶ χθὲς μὲν ὁ βασιλεὺς ἀφανής, σήμερον δὲ βασιλεὺς ὁ δεσμώτης. ⁴¹) ὡστε σε χρεὼν οὐκ ἀπογινώσκειν οὐοὸ ἀνέλπιστον τὴν ἐντεῦθεν ἐλευθερίαν ἡγεῖσθαι, ἀλλὰ θαρρεῖν ὁμοίως καὶ σὲ καὶ χρηστοτέραις ἐλπίσιν ἀποζέειν τὰς τῆς ψυχῆς ἀλγηδόνας. ἀνάδραμε 25 τῆ μνήμη πρὸς Ἰωσὴφ τὸν καλὸν τὸν τοῦ Ἰακώβ, ὅς πλειόνων ἢ κατὰ σὲ πειραθείς τῶν δεινῶν ἀπροσδοκήτως ἔτυχεν ἀγαθῶν τῶν μεγίστων ἀναμνήσθητι τοῦ Ἰωβ ἐκείνου, ὅς μετὰ τὴν βαρεῖαν καὶ δυσκαρτέρητον ἐκείνην πληγὴν εὐρε πλείω τῶν ἐλπίδων τὰ ἀγαθά. ποῦ γὰρ ἴσμεν, εὶ καὶ σὲ προγυμνάζει θεὸς ἄκουτα, ἵνα ἐκὼν γίνη χρηστὸς καὶ μεθαρμόζης σου τὸν θυμὸν εἰς τὸ πρῆον, 30

f.121 v. ὅταν ἐς | τοὺς τῆς αὐτοκρατορίας ἴσως ἀνέλθης θρόνους; ὥσπερ γὰρ τοὺς ἀθλητὰς οἱ γυμνασταὶ καὶ τοὺς ὁπλίτας οἱ στρατηγοὶ πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν πραγμάτων εὐφυῶς προγυμνάζουσιν, οὕτω καὶ οὕς ἄν ὁ θεὸς ἀνάγειν ἐθέλοι πρὸς
μειζόνων πραγμάτων ἐπιστασίαν, δοκιμωτέρους ποιεῖ προγυμνάζων διὰ μικρῶν
τινων περιστάσεων. πόσης δ' ἀν εἴη τοῦτο τιμῆς τε καὶ δόξης θεὸν μὲν ἔχειν 35

<sup>3.</sup> τῆς fehlt M 9. θαυμαστοὶ—θαλάσσης Ps. 92,4 11. ὅταν ὑβριστὴς—ρύθιον = Hist. II 923, 18—25 ποθε V 18. γενεὰ—πορεύεται Eccles. 1,4 25. χρηστοτέρας (von 2. Hand αις über ας) M 28. τοῦ fehlt M 32. τῶν fehlt M 34. προστασίαν M

ἐκεῖθεν ἀθλοθέτην καὶ γυμναστήν, βασιλέα δ' ἐντεῦθεν καὶ πατέρα τὸν αὐτὸν όμοῦ καὶ παιδευτὴν καὶ τῆς καρτερίας ἐπόπτην καὶ μάρτυρα».

19. Τοιούτοις χρωμένη τοῖς ῥήμασι καθ' ἡμέραν ἡ θαυμασία Θεοφανὼ παρεμυθείτο τὸν Λέοντα καὶ μετερρύθμιζε πρὸς τὸ εὐθυμότερον καὶ τὰ μὲν 5 πρὸς τὸν ἄνδρα τοιαύτη τις ἦν. τὰ δὲ πρὸς τὸν θεὸν τί τις ἄν λέγοι; τίς δ' ἄν πρός ἀφήγησιν έξαρχέσειε λόγος των έχει παννυγίων ταύτης εύγων και δεήσεων; τίς δὲ κατ' άξίαν εἴποι τὸ σκληρὸν τῆς διαίτης καὶ ἀπαράκλητον, τὴν γαμευνίαν, την άσιτίαν, τὰς άγρυπνίας καὶ ὅσα πρὸς ἕνωσιν ἄγει θεοῦ κατὰ τὸ ἐφικτὸν άνθρώποις καὶ ὅσα ἴλεών τε ποιεῖ τὸν θεὸν τοῖς ἡμαρτημένοις καὶ πρὸς τὴν τῶν 10 αἰτουμένων ἐχπλήρωσιν ῥάστα ἐφέλχεται; ἀλλὰ γὰρ οὕτω τούτων ἐν τῷ δεσμωτηρίω διατελούντων, κατηφείας ήσαν μεστά τὰ βασίλεια. τῆς γὰρ μητρὸς καὶ βασιλίδος θρηνούσης | τὸν υίὸν  $^{42}$ ) καὶ συχνὰ ἐπιβοωμένης τὸν Λέοντα μετὰ f. 122 σφοδρών στεναγμών και άμα αὐτῆ τῶν ἄλλων υίέων και θυγατέρων <sup>45</sup>) και ἐπὶ τούτοις των συγγενών και φίλων, τίς οὐκ ἄν ἐδάκρυσεν, εί μὴ σιδηράν και άδα-15 μαντίνην ἐχτήσατο φύσιν, βλέπων μιχροῦ καὶ τὰς ἀλόγους φύσεις αἴσθησιν εἰληφυίας του πάθους; ἔτυχον γὰρ τηνικαῦτα παρὰ τὰς βασιλείους αὐλὰς ἐν οἰκίσκοις άφράκτοις συγκεκλεισμένοι τισίν ένιοι τῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ Λιβύης ὁρνίθων 44), όπόσοι ράδίως πρός την της άνθρωπίνης φωνής έξιχνοῦνται μίμησιν. καὶ συχνά τὸ τοῦ Λέοντος ἀναφωνούμενον ἀκούοντες ὄνομα, ἐμιμήσαντο μετὰ τοῦ θρηνοῦν-20 τος ήθους και αύτοι την φωνήν και ήν ακούειν έξ έωθινου πρός μεσημβρίαν κάκ μεσημβρίας πρὸς έσπέραν ἀεὶ τῆς ξένης ἐκείνης καὶ συμμιγοῦς τῶν ὀρνίθων φδης γέμοντά τε καὶ περιηγούμενα τὰ βασίλεια τὰ γὰρ κοῖλα τῶν βασιλικῶν στοῶν καὶ θαλάμων δεχόμενα τὴν τῶν ὀρνίθων ἐκείνων φωνὴν ἀντήγουν καὶ άντεφώνουν ώσπερ ἐμψύχου μουσικής άντιπέμποντα φθόγγον. διά δὴ ταῦτα καὶ 25 οἱ παριόντες ἀχούοντες ἄνθρωποι ῥᾶστα πρὸς δάχρυα χαὶ θρήνους ἐτρέποντο, ούν όπως όπόσοι των όμοφύλων άλλά και εί τινες έξ άλλοδαπής παρήσαν πρεσβεύοντες έτερόδοξοι. όψε δε και ό βασιλεύς αίδεσθείς, μή και αύτῶν άγνωμονέστερος τῶν ἀλόγων κριθείη, ἐξάγει τὸν υίὸν τοῦ δεσμωτηρίου, ἔτος ἤδη τρίτον 45) ἐν τούτῳ διηνυκότα, καὶ τὰ τῆς βασιλείας αὐθις παραδίδωσι κράτη f. 122 v. 30 και πάρεδρον παρ' όλον ποιείται τὸν βίον.

20. Βραχύς γὰρ ἐχεῖθεν ὁ χρόνος καὶ Βασίλειος τοῦ παρόντος μεθίσταται βίου καὶ μόνος αὐτοκράτωρ ὁ Λέων ἀναγορεύεται καὶ ἄμα ἡ σύζυγος Θεοφανώ, ἣν καὶ διὰ πλείονος ἡ πρότερον ἦγε τιμῆς ὁ Λέων. οὐδὲ γὰρ ὅσην χαρίζονται ταῖς γυναιξὶν ἀγάπην καὶ στοργὴν οἱ ὁμόζυγοι, τοσαύτην καὶ αὐτὸς ἐδίδου τῆ γυναικί, ἀλλὰ πάσης ὑπερβολῆς ὑπερτέραν καὶ σεμνοτέραν, οὐ μόνον ὅτι συν-

<sup>5.</sup> πρὸς θεόν Μ 7. χαυμενίαν Μ 8. τσῖς ἀνθρ. Μ 15. μικροῦ δεῖν Μ 20. ἐξακούειν Μ 22. βασίλων (am Rande von 2. Hand ἴσως βασίλικῶν) Μ 23. φωνὴν V: ωδὴν Μ 25. παρόντες Μ 30. παρέδρομον (von 2. Hand korrig. πάρεδρον) Μ

έπαθεν αὐτῷ καὶ παρήγορος ὤφθη κράτιστος ἐν ἀνάγκης καιρῷ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἄλλην τῆς γυναικὸς ἀρετὴν καὶ τὴν πρὸς πᾶν ἀγαθὸν εὐδοκίμησιν. ὅθεν οὐδὲ τῆς βασιλικῆς ὁλκάδος τοὺς οἴακας μόνος ἄγειν αὐτὸς ἐνόμιζε δεῖν, ἀλλ' ἔχειν ἤξίου καὶ ταύτην συλλήπτορα τῆς τοιαύτης ἐνταυθοῖ κυβερνητικῆς, ἵν' εἰ μὲν ἀσφαλῶς ἰθύνοι τὰ πράγματα, ἐπόπτην ἔχη καὶ μάρτυρα τῆς ἀρετῆς τὴν το ὁμόζυγον καὶ ἄμα συνηδομένην καὶ ταύτην τοῖς τοιούτοις τῶν ἀγαθῶν τοῦ ἀνδρός, εἰ δὲ τι τοῦ δέοντος ἐκπίπτειν ἀναγκάζοιτο πρὸς τῆς τῶν πραγμάτων ἀνωμαλίας καὶ τρικυμίας, ἐγγύθεν ἔχη καὶ (ὡς εἰπεῖν) ἀπὸ μέσων τῶν σπλάγχνων τὸν ὁδηγὸν εἰς τὴν τῶν βελτιόνων ἀνάληψιν.

21. Έξ ών αίδως και δικαιοσύνη ταϊς 'Ρωμαίων ἤκμασε πόλεσι και ήλαύ- 10 νετο μεν άνομία και άμαθία και ύβρις, εἰσήγετο δ' εὐνομία και παιδεία και f. 123 εὐταζία· καὶ δικασπόλοι μὲν καὶ ἀγορανόμοι τάς τε | δίκας καὶ ἀγορὰς περιήεσαν, νόθοι δὲ καὶ παρέγγραπτοι κῆρες τῶν ψήφων, ὁπόσαι τὸ δίκαιον προφανῶς έκαπήλευον, έξωθοῦντο τοῦ βήματος. βασιλική γάρ μεγαλοπρεπεία προσήκειν μή ὅπλοις μόνοις ἀλλὰ καὶ νόμοις κοσμεῖσθαι καὶ λόγοις τὰ μὲν γὰρ εὐδοκιμεῖ 15 κατά πόλεμον, οι δὲ κατά τὴν εἰρήνην καὶ τὰ μὲν σώμασι πορίζεται τὴν ἀσφάλειαν, οι δὲ ψυχαῖς όμοῦ τε καὶ σώμασιν. ὅ τοῦ προτέρου μακροῖς τισι κανόσι καὶ μέτροις ἀναγκαιότερον. τότε δη οὖν τότε καὶ πάντας, ὅσοι παρ' Ελλησι καὶ Λατίνοις ὑπῆρχον νόμοι πολιτικοί, συνελών ὁ βασιλεὺς ἐν μόναις ἐξήκοντα βίβλοις συντέταχεν, 46) οίκειωσάμενος μεν όσα πρός ανάγκην τη 'Ρωμαίων προσήκε 20 πολιτεία, έξελάσας δ' όσα περιττά και άνόνητα. και ήν ώς άληθώς τηνικαῦτα τὸ τοῦ θείου φάναι Δαυίδ. Άλήθεια έχ τῆς γῆς ἀνέτειλε καὶ δικαιοσύνη έχ τοῦ ούρανοῦ διέχυψε. γυναιχός γὰρ ἀγαθης ἀρετή φιλοσόφω ψυχή καὶ δυνάμει βασιλική συνερρυηκυΐα, δύακας εὐνομίας καὶ ἀληθείας πρὸς ἀπάσας τὰς Ῥωμαίων προήκατο πόλεις. τό γε μὴν τῶν λόγων κράτος εἴπερ δή τινων ἀπάντων ἄλλο 25 καὶ τότε μᾶλλον εἴπερ ἄλλοτέ ποτε μεγάλην ἔσχε την ἀκμήν, ἀμφοῖν τοῖν βασιλέοιν μάλα τοι πλείστην δεδωκότων αὐτοῖς τὴν ροπὴν καὶ τιμήν. καὶ ἦν όρᾶν όσίων άνδρῶν συναυλίας καὶ σοφῶν ῥητόρων θέατρα καὶ πᾶσαν λόγων f. 123 v. άρετῆς ἐπίδειζιν, άθροιζομένων άπανταγόθεν πολλῶν | καὶ ποιούντων ἄλλην σωκρατικήν τε και πλατωνικήν στοάν και 'Ακαδημίαν και Λύκειον τὰ βασίλεια. 30 διά δή ταῦτα καὶ πολλήν την ἐπίδοσιν εἴληφε τότε καὶ ή τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας εὐπρέπεια οὐ γὰρ μόνον ὁ βασιλεὺς πολλὰς τῶν ἐτησίων ἐορτῶν καὶ πανηγύρεων οἰχείοις ἐχόσμησε λόγοις καὶ ὡδαῖς 47), ἀλλὰ καὶ πολλούς τῶν τότε έλλογίμων τὰ ὅμοια πράττειν ἐκέλευσεν. ὧν εἶς ἦν καὶ βελτίων, ὅς τά τε ἄλλα

<sup>2.</sup> ἄλλην τὴν γυναικὸς M 11. παιδία M 16. οἱ δὲ —ἀσφάλειαν von 2. Hand am Rande M 22. Ps.  $84{,}12$  23. ἀγαθῆς V: ἀληθῆς auf e. Rasur (wohl ἀληθῶς) M 30. στοὰν — βασίλεια, vgl. Hist. I  $334{,}23$  34. βελτίων fehlt M

μετέφρασε 48) πρὸς τὸ εὐφραδέστερον καὶ τοὺς πλείους τῶν τε τῆς ἀρετῆς ἀσκητῶν καὶ ἀθλητῶν συνεγράψατο βίους.

22. Ἡ μέντοι θαυμασία Θεοφανώ ἔρωτας ἐρώτων οὐρανίους γηίνων καὶ θείους άνθρωπίνων ήλλάττετο και οὐδὲν ἡγεῖτο βέβαιον τῶν περιβλέπτων καὶ s λαμπρών του βίου, άλλὰ πανήγυριν καὶ σκηνήν ἐνυπνίων ἄπαντα καὶ χοῦν καὶ κόνιν ὑπ' ἀνέμου φερομένην ἄλλοτε ἄλλως ἐνόμιζε τήν τε βασιλείαν αὐτὴν καὶ τὴν της βασιλείου δόξης απόλαυσιν και μηδέ τοσούτου γούν μετέγειν δύνασθαι μηδ' όσον τοῖς ἀλόγοις ἡ φύσις χαρίζεται ζώοις. λέοντας μεν γάρ καὶ ἀετοὺς αὐτογειροτόνητον ἔχειν πρὸς τῆς φύσεως τὸν νόμον τῆς ἀρχῆς καὶ δυναστείας καὶ εἶναι τὸν 10 τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀνύοντας δρόμον ὁμοίως ἀεί, μηδενὸς τῶν ἀπάντων ἀπογειροτονείν δυναμένου και άφαιρείν τῆς τοιαύτης δυναστείας τὸ κράτος. τὰς δὲ τῆς ανθρωπίνης βασιλείας λαμπρότητας τύχην έχειν καὶ χρόνον γειροτο νούντα: διὸ f. 124 καὶ μιμουμένας καὶ αὐτὰς τὴν τοῦ χρόνου ῥέουσαν φύσιν ἀστατεῖν ἀεὶ καὶ μένειν όλως ούχ είδέναι. όθεν και άλλων μεν έλεγεν είναι τουτωνί των ρεόντων όλοσχε-15 ρώς άντέγεσθαι και πομπαίς και δορυφορίαις γαίρειν θεατρικαίς και λίθων τιμίων ανθεσι κοσμεϊσθαι και μύροις χρίεσθαι και όλην Άραβίαν ευδαίμονα των ίματίων καὶ τῶν βοστρύχων αὐτῶν ἀποπνέειν : αὐτῆς δὲ τὸ τὴν ψυχὴν κοσμεῖν καὶ λαμπρύνειν χρώμασιν άρετῶν καὶ άγαθῶν πράξεων ἄνθεσι περιστέφειν αὐτὴν καὶ θείαις σγολάζειν εύχαῖς καὶ μελέταις ἀεὶ καὶ διαθρύπτειν πεινῶσι τὸν ἄρτον καὶ 20 γορηγείν ἀφθόνως τὸν πλοῦτον τοῖς πένησι καὶ συνταπεινοῦσθαι τοῖς ταπεινοῖς καὶ βασιλικήν εὐκοσμίαν ήγεῖσθαι μή την τῆς βασιλείου τύχης ὑπεροψίαν ἀλλά τὸ πᾶσιν ἀπὸ τοῦ ἴσου προσφέρεσθαι καὶ τοῖς πταίουσι νέμειν έτοίμως συγγνώμην ου γαρ υποστάσεις κακίας τα πταίσματα άλλ' έκπτώσεις άρετης και άρ ρωστήματα διανοίας ἔφασκεν εἶναι καὶ δεῖν οὐκ ὀργίζεσθαι τοῖς τοιούτοις μᾶλλον 25 ή συγγινώσκειν καὶ κάμπτεσθαι, τὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀναλογιζομένους άσθενες και εὐόλισθον. πτωχοτροφεῖα δε και νοσοκομεῖα οἰκοδομεῖν και θείους ἐπισχευάζειν ναούς, τοὺς μὲν τὰ πεπονηχότα μέρη, τοὺς δὲ ἐξ αὐτῶν χρηπίδων, τοῦτο δ' ἔργον ἦν ἐκείνης τὸ σπουδαιότατον. ὧν εἶς ἐστι καὶ ὁ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου | νεώς, δν καὶ αὐτὸν έξ αὐτῶν κρηπίδων εἰς πλεῖστον ἀνήγειρε f. 124 v. 30 κάλλος και μέγεθος και πολλοΐς και ποικίλοις ἐκόσμησεν ἀναθήμασι και προσόδοις παντοίων κτημάτων έν ὧ καὶ μέχρι νῦν τὸ ἱερὸν αὐτῆς τεθησαύρισται σῶμα. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὕστερον.

23. Έχείνη δὲ τοῖς συνεχέσι κατὰ θεὸν πόνοις καὶ ἀγρυπνίαις ὅλην κατατήξασα τὴν φυσικὴν τοῦ σώματος ἰκμάδα, νοσήμασι κάτοχος ἐγεγόνει μακροῖς.
35 δι' ἃ ὁ βασιλεὺς ἀφόρητον εἶχε τὴν λύπην καὶ ἀπελέγετο μικροῦ καὶ τὸν βίον

<sup>1.</sup> τῆς (vor ἀρετῆς) von 2. Hand 4. ἠλάττετο V 10. ἀνύοντα V τῶν fehlt M 13. μιμουμένα καὶ αὐτὰ VM 18. ἄνθεσι περιφανέσι περιστέφειν M 23. ἐκπτώσεως M 33. ἐνείνη (am Rande ἴσως ἐκείνη) M 35. δι ἀς VM

αυτόν, τουτο μεν καὶ δι' ους ἔθαλπεν ἐν καρδία κλέγοντας πόθους <sup>40</sup>) αὐτῆς, τουτο δὲ καὶ διὰ τὴν ἀπαιδίαν. ἀνάγκη γὰρ ἦς αὐτῷς τελευτῷντι συντελευτῆσαι τό τε ὄνομα καὶ τὸ γένος αὐτοῦ. ἡ μὲν γὰρ ἐξ αὐτῆς γενομένη θυγάτηρ αὐτῷ ἐπὶ νέα τἢ ἡλικία τὸν βίον ἀπήλλαξεν. ἐλπὶς δ' οὐκέτι παιδὸς ἐξ αὐτῆς ἐτέρου παρῆν. σῶμα γὰρ ἀσθενὲς καὶ ὅλη πνευματικῆ θεωρία προστετηκὸς ἀωρίαν τ ἔγειν γε εἰκὸς ἄν εἴη δήπου σαρκικοῖς ὑπηρετεῖσθαι πόθοις. οὕτω τοίνυν ὁ βασινενεθλιαλογίας ἐπὶ νοῦν ἔστρεφε λόγους. πολλὴν γὰρ εἰσηνέγκατο σπουδὴν ἐκ νεότητος περὶ τὴν ἀστροθεάμονα σοφίαν καὶ τοὺς γενεθλιαλογικοὺς λόγους. ἐξ ὧν καὶ μελλόντων ἐπορίσατο πρόγνωσιν οὐ μικρὰν περί τε ἑαυτοῦ καὶ τῶν δια- 10 βασιλείας διάδογος καὶ τῷ παιδὶ παῖς ὁμοίως κἀκείνῳ αὐθις ἔτερος καὶ τοῦτο βασιλείας διάδοκος καὶ τῷ παιδὶ παῖς ὁμοίως κἀκείνῳ αὐθις ἔτερος καὶ τοῦτο μέχρι πολλοῦ. καὶ θεῖον ἐνόμιζεν εἶναι δόγμα τουτὶ καὶ οἶον ἄφυκτόν τινα

βασιλείας διάδογος καὶ τῷ παιδὶ παῖς ὁμοίως κἀκείνῳ αὖθις ἔτερος καὶ τοῦτο μέγρι πολλοῦ. καὶ θεῖον ἐνόμιζεν εἶναι δόγμα τουτὶ καὶ οῖον ἄφυκτόν τινα πεπρωμένην. διὰ δὴ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ ζώσης ἔτι τῆς ὁμοζύγου λάθρα ἐμίγνυτο εὐπρεπεῖ τινι κόρη <sup>51</sup>) τῶν εὖ γεγονότων, οὐ περιφρονῶν τὴν Θεο- 15 φανώ· <sup>53</sup>) πῶς γάρ; ἢν καὶ τῆς ψυχῆς αὐτῆς προετίθει καὶ ἡ πολλὴν παρεῖχε τὴν αἰδῶ· ἀλλ' ἔγει καὶ ἡ τῆς βασιλείας καὶ τοῦ γένους εἰς τὸ μέλλον παραπομπὴ καὶ διαδογὴ ψυγαγωγούς τινας ἔρωτας καὶ πόθους μάλα ἀφύκτους· τῆ δὲ καὶ συννοούση καλύπτειν ὅμως ἐπήει τὰ δρώμενα σιωπῆ. καίτοι πολλαί τινες ἤσαν αὶ λάθρα ἐπιφυόμεναι λοίδοροι γλῶσσαι βουλόμεναὶ τε ἐκμαίνειν τὴν βασι- 20 λίδα καὶ μάγην ἀναρριπίζειν κατὰ τοῦ φιλτάτου συζύγου καὶ βασιλέως. ἀλλ' ἀνεξικάκως ἐκείνη πρὸς τὰ τοιαῦτα διακειμένη οὕτε ἤγθετο οὕτε ζηλότυπον ἔτρεφε γνώμην, οἰα φιλεῖ τοῖς τοιούτοις συντρέγειν ὡς τὰ πολλά· ἀλλὰ καὶ θερ- ἄν ἀκωλύτως ἡ τῶν βασιλικῶν αὐτῷ τελῆται πραγμάτων διοίκησις· μηδὲ γὰρ 25 ἔτι κρότοις βασιλικοῖς προσανέγειν ἐθέλουσα μηδὲ κοσμικαῖς ἐπιβρίθουσα φαντασίαις, ἐλεύθερον εἶγε τὸ φρόνημα καὶ τοῖς τοιούτοις καθάπαξ ἀνάλωτον κύμασιν.

f. 125 v. 24. "Πόη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἐκάλει τὴν ἀγίαν πρὸς | θάνατον, οὐ γῆρας ἐπά-γων καὶ τὰ φυσικὰ τοῦ γήρως νοσήματα" (οὐ γάρ πω οὐδὲ πρὸς ὅλον τῆς ἡλι-κίας τριακοστὸν ἔφθασεν ἔτος). ἀλλὰ τῆ γε ἀνυπερβλήτω τῆς τοῦ βίου διαίτης 30 καὶ διαγωγῆς σκληρότητι τὸ ἐαυτῆς δαπανήσασα σῶμα ἐξίτηλον πάντη καὶ ἀσθενὲς πεποίηκε καὶ ὅλως φαρμάκοις ἰατρικοῖς ἀνέλπιστον καὶ ἀνεπιχείρητον. ὅθεν καὶ τὴν ἡλικίαν ἔτι νεάζουσαν ἔχουσα τοῦ τῆδε μεθίσταται βίου. καὶ ὁ βασιλεὺς πένθος μὲν ἐποιήσατο μακρὸν ἐπὶ συχναῖς ταῖς ἡμέραις, τὸ δὲ ταύτης ἱερὸν σῶμα μετὰ βασιλικῆς προπομπῆς καὶ δορυφορίας καὶ μεγαλοπρεποϋς εὐκοσ- 35

<sup>4.</sup> τὸν βίον fehlt M 7. εἴη (statt ἤει) V 10. οὐ μικρὰν fehlt M διαδόχων M 14. πεπραγμαμένην M 19. συνουση M καίτοι V: καὶ τὸ M 23. θερμοτέραις M 29. γήρους M 31. ἀγωγῆς M παντὶ M 32. ἀνεπεχείρητον M 33. καὶ ἔτι M 34. ταῖς fehlt M

μίας και τάξεως έν τῷ τῶν ἀγίων ἀποστόλων ἐκόμισε τηνικαῦτα ναῷ ἐβού λετο γάρ μικρόν ύστερον μεταθείναι, δυοίν θάτερον, ή πρός τον του θείου Κων σταντίνου νεών, ον έχείνη πρός άσχητήριον έαυτης έχ θεμελίων έδείματο, ή πρός ον αυτός εμελλεν έγείρειν νεών δι' αυτήν. άνήγειρε γάρ και αυτός μετά γρόνον **5 πάνυ τοι δεξι**ᾶ φιλοτίμω και γνώμη τῷ ὄντι βασιλική περὶ τὰ πρὸς έω μέρη τοῦ τῶν θείων Αποστόλων ναοῦ νεών ἕτερον σχήματι καὶ θέσει καὶ μεγέθει λίαν διαπρεπέστατον και βασιλικώτατον, οὐ τὴν ἐπωνυμίαν εἰς τὸ Θεοφανοῦς τῆς άγίας ἐπέγραψεν ὄνομα, ὕστερον δ' εἰς τὴν τῶν 'Αγίων Πάντων μετήνεγκε κλῆσιν | διὰ φθόνον οὐκ εὕλογον ἐπισκόπων τινῶν συγγενικοῦ γὰρ ἔφασαν εἶναι f. 126 10 πόθου τὸ πεπραγμένον ἐκεῖνο καὶ μὴ πάνυ τελέως ὁρῶν πρὸς ἔνθεον ζῆλον. διὰ δή ταῦτα καὶ δικαιότερον ἔδοξε τὸ μὲν ταύτης ὄνομα τῆ κοινῆ τῶν Αγίων Απάντων συνηριθμήσθαι κλήσει, τὸ δὲ σῶμα πρὸς τὴν τοῦ θείου Κωνσταντίνου μετενηνέχθαι μονήν. <sup>58</sup>) θεοῦ δ' ἄν ἔργον εἶναί μοι καὶ τοῦτο δοκεῖ καὶ πρός γε δή της άρετης έχείνης πρεπωδέστερον γάρ είναι και οίκειότερον των άλλοτρίων 15 οἰχοδομημάτων τὸ γνήσιον, ὅσω καὶ πόδες ἀνθρώπου κρείττους πρὸς ἔρεισμα βέβαιον τῶν ἀλλοτρίων οἱ φυσικοί.

25. Διὸ καὶ μέγρι νῶν ἐνταῦθα κειμένη καὶ πρὸς ὡρισμένους καιροὺς ἰερέων βασταζομένη χερσί, τὰ τῶν διαφόροις κεκακωμένων νοσήμασι σώματα μέτεισι καί ἐπιπορεύεται καὶ ποικίλα τελεῖ τὰ θαύματα. ἐγρῆν γὰρ μὴ μόνον τὴν σεβασ-20 μίαν ἐκείνης ψυχὴν ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα, μεθ' οὖ τούς πρὸς ἀρετὴν ἔτρεγεν άθλους, άξια λαβεῖν και τὰ γέρα πρὸς τοῦ άθλοθέτου θεοῦ και ἀναλόγους τοῖς πόνοις και ταϊς διαθέσεσι τῆς ψυχῆς γενέσθαι και τὰς ἀμοιβὰς τῶν μισθῶν. οὐ γάρ μόνον ότι τὸν έαυτῆς ἐκόσμησε βίον τῆ θεοφιλεῖ τῆς ψυχῆς προαιρέσει, μεγάλων ην των ἐπάθλων | άξία, άλλ' ὅτι καὶ δηλον ἐκείνη πέπραγεν ἄπασιν, ὅσοι f. 126 v. 25 βασιλικήν άξίαν περίκεινται, μή είναι μηδέν έμποδών μηδαμή πρός όδον άρετής την της τύχης λαμπρότητα καὶ την τοῦ πλούτου πολυτέλειαν παντὶ μὲν γὰρ αν είη καλόν τυποῦν καὶ ρυθμίζειν έαυτὸν πρὸς τὰ βέλτιστα, πολλῷ δὲ βέλτιον σύν γε έαυτῷ καὶ πλείστοις ἄλλοις ὄφελος κοινὸν καθίστασθαι πλούτος γὰρ καὶ δόξα και βασιλείας φαιδρότης οἴκοθεν οὕτε τὴν τῶν ἀγαθῶν οὕτε τὴν τῶν φαύ 30 λων κεκλήρωνται μοϊραν, άλλ' ἄγονταί τε καὶ φέρονται, μετασχηματιζόμενα πρὸς τὰς τῆς προαιρέσεως τῶν ἐχόντων ροπάς ὀργάνοις γὰρ ἐοίκασι καὶ αὐτὰ μουσικοίς, περιμένοντα καθάπερ ψυχὴν τὸν τεχνίτην, ὅπη ἄν ἐκεῖνος ἐμπνεύση και άνακρούσηται τους της μελωδίας ρυθμούς, εἴτε πρός τρυφήν και βλακείαν καὶ ὅργησιν πανηγυρικὴν εἴτε πρὸς ἔνθεόν τινα βακγείαν καὶ ἀρμονίαν συντονω-35 τέραν ραδίως ἐκ τῶν γηίνων ἀνάγουσαν πρὸς τὰ οὐράνια. ἃ δη πάντα καλῶς

<sup>5.</sup> ξω V: ἔσω M 12. πάντων M 13. μετενηνέχθη M 20. τοὺς V: τοῦ M 22. καὶ διαθέσι (von 2. Hand ει über dem zweiten ι) M 26. ἡ..λαμπρότης καὶ ἡ..πολυτέλεια M 32. ἐμπνεύσει M

καὶ θεοφιλῶς ἡ όσία καὶ διελοῦσα καὶ κρίνασα, ὅσα προσῆν ἔκ τε φύσεως ἔκ τε προαιρέσεως αὐτῆ τἀγαθά, ψυχὴν καὶ πνοὴν ἐνειργάσατο τῆ τε δόξη καὶ περι
f. 127 φανεία | τῶν τῆς βασιλείας σκήπτρων καὶ τῆ γε δὴ τοῦ πλούτου δαψιλεία τε καὶ ἀβρότητι. κἀντεῦθεν καὶ κοινὸν ἐγεγόνει καλὸν ἐαυτῆ τε καὶ τοῖς βουλομένοις ἄπασιν, ὁπόσοι τῆς ὁμοίας τύχης ἀπολαύουσιν.

26. Έμοὶ δὲ καὶ καθ' ἔκαστα διεξιέναι προθυμουμένω, ὁπόσα διὰ χρόνου παντὸς ἡ ὁσία καὶ οἰα τελεῖ τὰ θαύματα, ἐμποδών αὶ τῆς κεφαλῆς ἀλγηδόνες καθίστανται. γένοιτο δ' ἄν ἡμῖν εὐχαῖς τῶν τοῦ ἰεροῦ τῆς ἀγίας λειψάνου καλῶς τε καὶ εὐλαβῶς προμηθουμένων γυναικῶν ὁσίων τοῦ τοιούτου νοσήματος ἀπηλλαγμένοις ἐν ἐτέρω βιβλίω ποιήσασθαι τὴν ἀφήγησιν. σὺ δ', ὧ μακαρία, ί'λεως 10 ἡμᾶς ἐποπτεύοις ἄνωθεν· νῦν γὰρ οὐχ ὡς ἐν ἐσόπτροις οὐδ' ὡς ἐν αἰνίγμασι βλέπεις ὅν ἐπόθεις νυμφίον Χριστόν, ἀλλ' ἀμέσως καὶ καθαρῶς ἐντυγχάνεις αὐτῷ, τὴν κάτω καὶ πρόσκαιρον περιφρονήσασα βασιλείαν καὶ δραμοῦσα πρός αὐτὸν ὅλοις πτεροῖς προθυμίας καὶ ὅλω ψυχῆς ἔρωτι, ὡς ἄν συμβασιλεύοις ἀπορρήτως εἰς αἰῶνας αὐτῷ τὴν ἀπέραντον βασιλείαν. μὴ οὖν διαλίπης ὑπὲρ 15 τῆς σῆς ἱερᾶς τῆσδε μάνδρας, ἢν αὐτἡ μετὰ πολλοῦ καὶ φλέγοντος ἔρωτος συνε
f.127ν. στήσω, δεομένη καὶ ἰκετεύουσα | καὶ τὸ πρὸς αὐτὴν ἀθροιζόμενον ἱερὸν ποίμνιον ἀνώτερον ἀεὶ διατηροῦσα παντὸς φανεροῦ τε καὶ ἀφανοῦς ὁλεθρίου δεινοῦ.

27. Τήν γε μὴν σὴν ταύτην πατρίδα καὶ πόλιν, ἢ δή σοι τὰ πρὸς τὴν ἐπίγειον ὑπηρετήσατο γένεσίν τε καὶ σεμνὴν πολιτείαν καὶ ἡς ἐβασίλευες περιοῦσα 20
τῷ βίῳ καὶ πρὸς εὐθείας καὶ φιλοθέους ἦγες νομάς, ὁρᾶς ὅσους ὑφίσταται πανταχόθεν χειμαζομένη τοὺς κλύδωνας καὶ ὅσοις περιαντλεῖται κύμασί τε καὶ λίαν
ὑβρίζουσι πνεύμασι καθάπερ ναῦς ἐν πελάγει καὶ χειμῶνι συνειλημμένη οὐ γὰρ
μόνον βορρᾶς καὶ νότος ᾿Ασία τε ἄμα καὶ Εὐρώπη δυσμενῆ καὶ ἀνήμερον τὴν
ὁρμὴν πεποίηνται κατ' αὐτῆς πάλαι πολύν τινα χρόνον τοὺς τῆς αὐτῆς εὐδαιμο- 25
νίας θεμελίους ὅλαις χερσὶ καὶ πόνοις ἀναμοχλεύοντες καὶ ὅλην τὴν ζωτικὴν
κατὰ μικρὸν αὐτῆς ὑφαιροῦντες δύναμιν, ἀλλ' ἤδη καὶ αὐτὴ πρὸς ἐαυτὴν σφόδρα
ἐκπεπολέμωται καὶ ὅλην ὡς ἀλλοτρίαν τρυγᾶ καὶ θερίζει πικρῶς τῶν οἰκείων
χαρίτων τὴν χλόην καὶ μαραίνεσθαι ποιεῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς βλάστης τῶν
f. 128 καλῶν καὶ (ἀπλῶς εἰπεῖν) | τοιοῦτον ὑπομένει τὸ δεινὸν ὑφ' ἑαυτῆς αὐτή, ὁποῖον 30
πεύκη καὶ κυπάριττος, ὁπότε δήπουθεν αὐτὰς ἀπογυμνοῖ τῆς κόμης ὑλοτόμου
βρίθουσα παλάμη. διὰ δὴ ταῦτα καὶ κλονεῖται καὶ σείεται καὶ πρὸς ἐσγάτους

έλαύνει χινδύνους. διανάστηθι τοίνυν υπέρ αυτής δεομένη του φιλανθρώπου θεου,

<sup>1.</sup> οὐσία, korrig. in ὁσία Μ 7. οὐσία Μ μεφαλῆς ἀλγηδόνες = Hist. II 955,2 und oft 10. nach βιβλίω noch πλατυτέραν Μ 11. I Cor. 13,12 (βλέπομεν... δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι) αἰνίγματι Μ 12. ἐντυγχάνοις Μ 14. συμβασιλεύεις (von 2. Hand οις über εις) Μ 19. τήνδε μὴν V 24. βορέας Μ 29. μαραίνεσθαι ποιεῖ V: μαραίνει καὶ τυφλοῖ Μ 31. πεύκη — παλάμη = Hist. II 901,8; vgl. auch ib. 923,14 33. τοῦ am Rande von 2. Hand Μ

τοὺς τοιούτους αὐτῆς ἀποσοβῆσαι κλύδωνας καὶ πρὸς γαλήνην ἀγαγεῖν όμοϋ καὶ πραότητα· στήριξον τοὺς τῆς βασιλείας οἴακας ἡδρασμένους καὶ ἀκλονήτους τοῖς εὐσεβέσιν ἡμῶν βασιλεῦσιν· ὑπόταξον αὐτῆ πᾶσαν βαρβαρικὴν καὶ πολεμίαν δύναμιν, πλάτυνον ἀπὸ περάτων έως περάτων τοὺς ὅρους αὐτῆς τούς τε τῆς κακκλησίας ἰεροὺς θεσμοὺς καὶ νόμους εἰλικρινεῖς καὶ ἀκιβδήλους καὶ αὐτοὺς τὸν ἄπαντα διατήρησον χρόνον· καὶ πᾶν εἴ τι νόθον ἔθος καὶ τῆς ἀληθείας πόρρω που πλανώμενον καὶ ἀπωκισμένον τὴν αὐτῆς εὐκοσμίαν καὶ ὡραιότητα συγγεῖ καὶ ταράττει διενοχλοῦν, εἰς βυθούς τε καὶ πυθμένας ἀπωλείας πέμψον ὑποβρύγιον· καὶ πάντα (συλλήβδην εἰπεῖν) πρὸς τὸ βέλτιον ἀνακαίνισον, γάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπία τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμἡ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάργω αὐτοῦ πατρὶ καὶ τῷ παν|αγίω καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ſ. 128 ν. αἰώνων· ἀμήν.

<sup>1.</sup> πρὸς εἰρήνης γαλήνην όμοῦ καὶ πραότητος ἀγαγεῖν M 3. ἡμῶν V: ἡ (am Rande μῖν) M πολέμιον VM 10. καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος fehlt M

#### HI.

## Synaxarion Sirmondi zum 16. Dezember.

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα μνήμη τῆς ἀγίας καὶ ἀοιδίμου Θεοφανοῦς τῆς βασιλίσσης καὶ θαυματουργοῦ, συζύγου γενομένης Λέοντος τοῦ σοφωτάτου βασιλέως, υἰοῦ Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας.

Αύτη ύπῆργεν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐξ αίματος βασιλιχοῦ τὴν γέννησιν ἔγουσα ἐκ τῶν περιβλέπτων Μαρτινακίων πατρὸς μὲν 5 Κωνσταντίνου, την άξιαν ιλλουστρίου ή δὲ ταύτης μήτηρ ἐλέγετο Ἄννα, ἐχ τῶν ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν τυγγάνουσα: οὖτοι καθ' ἐκάστην ἤσγαλλον καὶ ἐδυσφόρουν, παΐδα μὴ ἔχοντες, καὶ τὴν ἀπάντων κυρίαν καὶ μητέρα τοῦ κτίστου είς βοήθειαν ἐπεκαλοῦντο, νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν κατὰ τὸν ἐκείνης πανσεβάσμιον ναὸν τὸν ἐν τοῖς Βάσσου λεγόμενον κατατρίβοντες καὶ τὰς δεήσεις 10 αὐτῶν ἐκεῖσε ἐκχέοντες. Δέσποινα (λέγοντες) καὶ κυρία τοῦ κόσμου, λυθήτω δη ή ἐκτήκουσα ήμᾶς ἀπαιδία. και ἐπεὶ πιστῶς ἤτουν, ἔλαβον παιδίον θήλυ, τοῦτο δὲ ἀπογαλακτισθὲν καὶ περὶ ἐξαετίαν ἐλάσαν γράμματα ἐκπαιδεύεται καὶ πάσαις καλῶν ἰδέαις καὶ άρεταῖς περιστέφεται. ταῦτα βλέποντες οί γονεῖς ἔγαιρον καὶ ἐσκίρτων καὶ τῆς εὐπαιδίας οὐκ εἰς μακράν τὸ καλὸν 15 άπολήψεσθαι ήλπιζον. ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος τῆς ἡλιχίας αὐτῆς προέβη καὶ τοῖς όμοίοις (μᾶλλον δὲ κρείττοσι) προέκοπτε, ζήτησις γέγονε κόρης εὐόπτου καὶ έναρέτου. εἰς ἣν πάντα τὰ κάλλιστα ὑπερβλύζοντα οἱ βασιλεῖς εὑρηκότες, συνάπτουσι Λέοντι τῷ υἰῷ αὐτῶν καὶ βασιλεῖ. καὶ λοιπὸν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰ πάντα ἐπληροῦντο. οὐ πολύ τὸ ἐν μέσω, καὶ ὁ πονηρὸς ζιζάνιον ἐνσπείρας 20 τῆ ἀχοῆ τοῦ βασιλέως Βασιλείου διὰ γλώσσης τοῦ Σανταβαρηνοῦ ἀββᾶ, τὸν βασιλέα Λέοντα έγκατάκλειστον ποιεῖται άμα γυναικὶ χρόνοις τρισί. τῶν δ'

Codex Berolinens. Phillipps. 1622, fol. 107 sq.

<sup>1.</sup> θεοφανούς 6. Κωνσταντίνου: κόμητος ἰλουστρίου 8. μρᾶν d. h. μητέραν 9. κατὰ: καὶ 13. ἐξαετίαν ἐλάσας (die Endung ας mit dem Abkürzungszeichen) 18. εἰς ἡν 19. γαρὰς

έγχαινίων τοῦ προφήτου ἸΙλιοῦ καταλαβόντων, ὁ βασιλεύς τῷ υίῷ καταλλάττεται καὶ μετ' αὐτοῦ τὴν προέλευσιν ποιεῖται. ἐπεὶ δὲ αὐτοκράτωρ ἀνηγορεύθη Λέων ὁ βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ πατρός αὐτοῦ διὰ τὸ νοσήματι αὐτὸν περιπεπτωκέναι, τηνικαύτα ή τιμία βασίλισσα Θεοφανώ είς τὰ βασίλεια περινοστούσα τῆς ψυχι-5 κής σωτηρίας ἐπεμελεϊτο, την δόξαν της βασιλείας εἰς οὐδὲν λογιζομένη καὶ τὰ τερπνά τοῦ βίου ὡς ἀράγνην καὶ σκιάν παραβλεπομένη. νυκτὸς γάρ καὶ ἡμέρας ψαλμοίς και ώδαϊς τὸν θεὸν θεραπεύουσα, οὐχ ἔληγεν ἐλεημοσύναις και πίστεσιν αὐτὸν ἐκζητοῦσα τὰ γὰρ ἄνθη τῆς ἀλουργίδος φοροῦσα καὶ τὴν ἄλλην εὐπρέπειαν έξωθεν περιβεβλημένη, τοῖς ράχεσιν ἔνδον χρυπτῶς χατέτρυγε τὸ σῶμα: 10 και άσκητικήν άγωγήν αίρουμένη τῶν πολυτελῶν τραπεζῶν κατεφρόνει καὶ τἤ εύτελει και αυτοσχεδίω του άρτου και των λαγάνων έτρέφετο πανδαισία τὰ δ' έν ταϊς γερσίν αὐτῆς παρεμπίπτοντα γρήματά τε καὶ κτήματα, τίμια τοῖς βιωτιχοῖς φαντάσματα, πένησιν ἐδίδου καὶ τῶν πέπλων τὰ πολύτιμα εἴδη τοῖς δεομένοις παρείγει χήραις και όρφανοίς την αυτάρκειαν έγορηγει, των μοναστών τά 15 εὐτελῆ καταγώγια χρήμασι καὶ κτήμασι κατεπλούτιζε, τῶν οἰκετῶν ὡς ἀδελφῶν προενοείτο, οὐ κέκληκέ ποτέ τινα ἀπλῷ ὀνόματι, ἀλλὰ πάντων ἐκυριολόγει τὰς κλήσεις οὐδέποτε εἰς θυμὸν ἐκινήθη, οὐκ ὡργίσθη ποτὲ οὐ μικρῷ οὐ μεγάλω, ούχ ἐφθέγζατο ὅρχον διὰ τῆς γλώσσης, οὐ ψευδὲς ῥῆμα διὰ τῶν ταύτης γειλέων διηλθεν οὐδὲ λοιδορία, οὐχ ἐπαύσατό ποτε κρυπτῶς πενθεῖν καὶ σκυθρωπάζειν 20 καὶ τὴν στρωμνὴν τοῖς δάκρυσι καταβρέχειν. καὶ ἡ κλίνη δὲ αὐτῆς χρυσοϋφάντοις μὲν τάπησιν κατεστρωμένη τοῖς οἰκείοις ὡρᾶτο ἡνίκα δὲ ἡ νὺξ κατέλαβεν, έκεζθεν ανισταμένη ψιαθίω και τριγίνοις ράκεσιν έν τῷ ἐδάφει κειμένοις τὴν ἀνάπαυσιν έποιεῖτο, ώραν έξ ώρας άνισταμένη καὶ τῷ θεῷ τὰς αἰνέσεις ἀναπέμπουσα. διὸ καὶ ἐκ τῆς ἄγαν σκληραγωγίας ἡ σωματικὴ αὐτὴν περιεστοίχισε 25 νόσος: αὐτή δὲ εἰς ἐγχρατείας ἀφορμήν τὴν νόσον λαβούσα, οὐ διέλειπε διαθρύπτειν ποῖς πεινῶσι τὸν ἄρτον. τὸ δὲ στόμα αὐτῆς ἐν τῆ μελέτη τῶν θείων νόμων έθισθέν, — οὐχ ἐπαύετο τὰ ἰερώτατα λόγια τοῦ Δαβίδ κατεπάδουσα οὐ παρεωράτο ἐξ αὐτῆς ἡ ἐπτάχις αἴνεσις τοῦ χυρίου οὐδὲ ὕπνωσεν ἀναπαύσεως ὕπνον άνευ δαχρύων ταῖς τῶν ἀλλοτρίων συμφοραῖς συμπαθοῦσα, δάχρυσι τὸν θεὸν 30 εκλιπαρούσα, καταπονουμένοις χεῖρα ὸρέγουσα βοηθείας καὶ ὀρφανῶν καὶ χηρῶν προϊσταμένη, τῶν ἐν θλίψει καὶ ἀθυμία χειμαζομένων ὑπάρχουσα εὐθυμία καὶ παράχλησις, πάντα δὲ τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμω διὰ τὸν Χριστὸν ἀπαρνησαμένη καὶ τὸν χρηστὸν τοῦ κυρίου ζυγὸν λαβοῦσα καὶ τὸν σταυρὸν ἐπ' ὤμων άραμένη — τῶν ἐλπιζομένων αὐτῆ οὐ διήμαρτεν ἀγαθῶν. αὕτη αἰσθο-

<sup>1.</sup> καταλάτεται 4. θεοφανῶ 7. οὐκέληγεν 8. ἀλουργίδος 10. αἰρουμένη 11. εὐτελῆ 12. τοῖς χερσίν 13. φαντάσμασι 16. οὐκἕληκέ 17. ἐκινίθη 18. ὄρκον 21. ὁρᾶτο 22. κειμένης (aber zugleich über ν das Abkürzungszeichen für d. Endung οις) 25. αὐτὴ 33.  $\overline{\chi}$  λ d. h. χριστὸν  $= \chi$ ρηστὸν ἐπὤμον

μένη την έκ τοῦ κόσμου αὐτῆς ἀναγώρησιν, (προέγνω γὰρ την ἐκδημίαν ζέκ) τοῦ σώματος) ἀσπάσασθαι αὐτὴν πάντας προέτρεψεν τὸν τελευταῖον ἀσπασμὸν καὶ οὕτως ἐν εἰρήνη τὸ πνεῦμα τῷ θεῷ παρέθετο.

#### IV.

# Menologion Basilii II zum 16. Dezember.

(nach dem codex Vatic. 1613, fol. 249).

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα μνήμη τῆς μακαρίας Θεοφανοῦς, γυναικὸς Λέοντος τοῦ ἀοιδίμου καὶ σοφωτάτου βασιλέως ἡμῶν γενομένου.

'Η μακαρία δέσποινα Θεοφανώ υπήρχε της Κωνσταντινουπόλεως καὶ θρέμμα καὶ βασίλισσα ἐγένετο γὰρ θυγάτηρ Κωνσταντίνου ἰλλουστρίου, συγγενοῦς βασιλέων τριῶν ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐκαλεῖτο Ἄννα ἡν δὲ καὶ αὐτὴ στεῖρα καὶ ἄγονος ὡς ἡ πρώην Ἄννα, ἡ μήτηρ τοῦ προφήτου Σαμουήλ. ἀλλὰ πυκνῶς άπεργομένη καὶ παρακαλούσα μετά τοῦ ἀνδρὸς την ἀγίαν δέσποιναν ήμων θεο- 10 τόχον, την έν τοῖς Βάσσου τιμωμένην, συνέλαβεν έν γαστρὶ την άγίαν Θεοφανώ. καὶ γεννήσασα ἐξέθρεψεν ἐναρέτως διδάξασα αὐτὴν τὰ γράμματα. καὶ ἐπεὶ Βασίλειος ὁ περιβόητος βασιλεύς γυναϊκα έβουλεύσατο τῷ υἰῷ αὐτοῦ Λέοντι τῷ σοφωτάτω βασιλεῖ, παρὰ ταύτην κρείττονα μὴ ευρών, δέδωκεν αὐτῷ ταύτην. στεφθείσα δὲ καὶ βασιλεύσασα, ὅμως τῶν πτωγῶν οὐκ ἐπελάθετο, ἀλλὰ τῆς 15 συνήθους έγομένη άρετης καὶ έλεημοσύνης, έθεράπευε τὸν θεόν, τὸν αὐτῆ δωρησάμενον την βασιλείαν οὐρανῶν.

<sup>2.</sup> ἐκδημίαν τοῦ σώμ. 5. γινομένου

### ANMERKUNGEN.

1 (S. 2, 10) Μαρτινάκιοι: Die Chronisten erzählen von einem Martinakios, den Kaiser Theophilos (829—842), obwohl er mit ihm verwandt war, zum Mönch scheren liess wegen der Prophezeiung eines sarazenischen Weibes, dass nach dem Sohne des Theophilos das Geschlecht der Martinakier für längere Zeit die Herrschaft innehaben werde; vgl. Genesios 70, 8 ff. Bonn. und z. B. Theophan. cont. 121, 17 Bonn.: αὐτίκα τοῦτον τὸν Μαρτινάκην, καίτοι γε προσφκειωμένον αὐτῷ πως κατὰ συγγένειαν, πρὸς τὸ μονάζειν ἀπέκειρεν καὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον θεοῦ καὶ μοναχῶν ἐναπέδειξεν ἐνδιαίτημα. Die Nachricht des Skylitzes (Kedrenos II, 198, 10 Bonn.), dass auch Eudokia Ingerina, die anfangs Mätresse Michaels III und dann Gattin des Kaisers Basileios I war, aus dem Geschlechte der Martinakier stammte (θυγάτηρ... Ἦγγερος, τοῦ γένους καταγομένου τῶν Μαρτινακίων), ist ein Zusatz, der sich in der sonst wörtlich ausgeschriebenen Quelle des Skylitzes (Konst. Porphyr. v. Basilii = Theophan. cont. 235, 7 Bonn.) nicht findet.

2 (S. 2, 16) Βάσσου ναός: Bassos, der Stifter dieser der Gottesmutter geweihten Kirche, war unter Justinian (527—565) ἔπαρχος τῶν πραιτωρίων, vgl. Prokop. Anekd. c. 21, 2 und Ps.-Kodinos de aedific. 90, 10 Bonn.: τὰ δὲ Βάσσου ἀνήγειρε Βάσσος πατρίχιος ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου, ἔχων αὐτοῦ καὶ τὸν ἔδιον οἶχον· οὐτινος εἰς ἔχθραν ἐλθοῦσα Θεοδώρα ἡ γυνὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἔσφιγξε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μετὰ γόρδας (l. γορδάς) καὶ ἔπνιξεν αὐτόν. Dass die Kirche des Bassos später (nach der Zeit des Kaisers Basileios I) mit einem Mönchskloster verbunden war, berichtet Nik. Gregoras in der Vita der hl. Theophano (S. 29, 11), aber eine genaue Angabe über die Zeit, in der dies geschah, fehlt uns. Philotheos v. Selymbria (c. 1365) in seiner Vita Macarii (ed. P.-Kerameus Μαυρογορδ. Βιβλ. ᾿Ανέκδοτα cap. 7) erwähnt eine zu seiner Zeit verfasste Lebensbeschreibung des Bassos: τὴν τοῦ Βάσσου τοῦ θείου (μονὴν) τῆς παναχράντου καὶ θεομήτορος, οὖ πρὸ βραχέος τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνας καὶ ἱδρῶτας σαντου καὶ θεομήτορος, οὖ πρὸ βραχέος τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνας καὶ ἱδρῶτας

γραφή παραδέδωκέ τις τῶν ἀρίστων καὶ ἐλλογίμων ἀνδρῶν. Unter dem Patriarchen Matthaios (1400) wurde das Bassoskloster in völlig verwahrlostem Zustande dem Eunuchen Joannes Kallikrenites auf seine Bitten übergeben und von demselben auf eigene Kosten restauriert (Miklosich u. Müller, Acta Patr. II p. 388 f.).

- 3 (S. 3, 3) ἀετός: Im heidnischen Altertum galt der dem Götterkönige Zeus geheiligte Adler als ein durch sein Erscheinen glückverheissender Vogel. Als z. B. Alexander der Grosse geboren wurde, setzten sich zwei Adler auf den Giebel des väterlichen Palastes und prophezeiten dadurch dem Kinde die doppelte Herrschaft über Europa und über Asien (Justin 12, 16, 5). Ebenso verhiess dem Tiberius ein Adler, der sich auf den Giebel seines Hauses setzte, eine glückliche Zukunft (Suet. Tiber. 14; vgl. darüber P. Schwarz, Menschen und Tiere im Aberglauben der Griechen u. Römer. Gymn. Progr. Gelle 1880 S. 30—33). Im Anschluss an diese antiken Anschauungen entstanden auch unter den Byzantinern ähnliche Legenden, in denen plötzlich über einem Kinde erscheinende Adler die zu erwartende Macht und Herrschaft desselben andeuteten. So soll auch der spätere Kaiser Basileios I in frühester Kindheit wiederholt im Schlafe von einem Adler beschattet worden sein (Konst. Porphyrog. v. Basil. = Theophan. cont. 218, 12; 219, 11 Bonn.).
- 4 (S. 4, 14) χρῖσαι ἐλαίφ τε καὶ συμπαθεία: Für diese auffallende, durch den (bes. in den obliquen Kasus hervortretenden) Gleichklang der Worte ἔλαιον und ἔλεος hervorgerufene Zusammenstellung lassen sich einzelne Wendungen ähnlicher Art anführen, z. B. in der Vita Basilii jun. p. 18, 25 Veselovskij (Sbornik der II. Abteil. der Kais. Akademie der Wiss. in St. Petersburg. Bd. 46,2): ἀνοίγουσι τὰ κεράμια καὶ ἐξέχεον τὸ ἔλαιον... ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου καὶ γέγονα ὅλη πλήρης ἐλαίου καὶ ἐλεημοσύνης καὶ εὐωδίας πνευματικῆς und in der Vita Theodosii p. 35, 22 Usener: ἐτέρους δὲ πτωχεία καὶ νόσφ ταλαιπωρουμένους ἀλείφων ἐλέφ παραπλησίως ἡσπά-ζετο; vgl. auch H. Useners Anmerkung dazu auf S. 144.
- 5 (S. 5, 5) Λέοντος... πρώτου υίοῦ: Bekanntlich musste Basileios als Oberkämmerer des Kaisers Michael III auf dessen Wunsch sich von seiner Gattin Maria trennen und die Konkubine des Kaisers Eudokia Ingerina heiraten (im J. 865, vgl. Hergenröther, Photius I 582 f.). Als ältester Sohn des Basileios gilt allgemein der in jugendlichem Alter verstorbene Konstantinos. Die anonyme Vita ignoriert ihn vollständig und nennt Leo den ersten Sohn des Kaisers Basileios. Zur Erklärung dieses Umstandes müssen wir etwas weiter ausholen. Während die meisten Quellen (Niket. Paphlag. v. Ignatii, Genesios, Konst. Porphyr. v. Basilii u. a.) den Konstantinos einfach als den ältesten der vier Söhne des Basileios bezeichnen, gilt

dem Logotheten und seiner Sippe erst Alexandros, der dritte derselben, als rechtmässiger und echter Sprössling (ούτος παίς γνήσιος ών Βασιλείου Georg. Monach. 755,5 Muralt, vgl. Hergenröther, Photius II 11 f.). Leo wird vom Logotheten als ein Sohn des Kaisers Michael bezeichnet: ἐγεννήθη δὲ Λέων ό βασιλεύς έχ Μιγαήλ και Εύδοχίας τῆς Ίγγιρίνης, ἔτι περιόντος αύτου Μιγαήλ. (Georg. Monach, 747, 1). Dasselbe berichtet Zonaras IV, 22, 7 Dind. (und Michael Glykas p. 297) mit der naheliegenden Motivierung, Eudokia sei, als sie in das Haus des Basileios überging, bereits von Michael schwanger gewesen. Von Konstantinos, dem älteren Bruder des Leo, erzählt der Logothet gleichfalls, er sei ein Sohn des Michael von der Eudokia gewesen, doch sei das Gerücht gegangen, dass er eigentlich ein Sohn des Basileios sei: τελευτά δὲ Κωνσταντίνος, ὁ υίὸς Μιγαήλ βασιλέως έξ Ευδοκίας, ὡς δὲ λόγος, υίὸς Βασιλείου (Georg. Monach. 761, 6). Diese allein für sich dastehenden Notizen des Logotheten und seiner Nachtreter können als Stadtklatsch und Erfindung einer dem Kaiser Leo feindlichen Tradition keine Beachtung finden. Ducange (Famil. Byz. p. 140 ed. Paris.) meint, dass Konstantinos ein Sohn des Basileios und seiner ersten Gattin Maria gewesen sei: natum ex primo Basilii coniugio, vel ex eo constat, quod arma militaria induerat ante annum 879, cum praeterea Leonem primum ex Eudociae filiis fuisse tradant scriptores. Proinde ille est Basilii filius, cui Ludovicus II imperator occidentis Hirmengardem 1) filiam uxorem dare decreverat, quo nomine legatos anno 869 Cpolim missos a Ludovico iidem narrant. Diese Annahme ist von Ducange zwar nicht genügend begründet, aber sie bietet doch den besten und glaubwürdigsten Ausweg dar. Es steht fest, dass Konstantinos am Ende des J. 879 gestorben ist, und zwar έν τη άχμη της νεότητος (Konst. Porphyr. v. Basil, p. 345, 6 Bonn.), welcher Ausdruck doch besser für ein Alter von 17 Jahren und mehr passt, als für 14 Jahre, die sich ergeben, wenn man die Geburt desselben ins erste Jahr der Ehe des Basileios mit Eudokia verlegt (865). Ferner wissen wir, dass Konstantinos seinen Vater auf dessen Feldzügen nach Tephrike und Germanikia im J. 877 begleitete (vgl. Hergenröther, Photius II 316 und F. Hirsch, Byz. Studien

<sup>1)</sup> Der Plan kam aber nicht zur Ausführung (vgl. Hergenröther, Photius II 168 und 119). Irmengard heiratete im J. 876 (vgl. Hincmari Remensis annales bei Pertz, Monumenta German. Script. t. I p. 499) den Boso, der namentlich durch ihre ehrgeizigen Bemühungen im J. 879 zum König der Provence erwählt wurde, vgl. Hincmar (Pertz, Monum. p. 512): Interea Boso, persuadente uxore sua, quae nolle vivere se dicebat, si filia imperatoris Italiae et desponsata imperatori Graeciae [i. e. Constantino, Basilii imperatoris filio] maritum suum regem non faceret,... episcopis illarum partium persuasit, ut eum in regem ungerent et coronarent.

S. 250 f.). Einen 11—12 jährigen Knaben pflegt man aber doch kaum in einen ernsten, strapazenreichen Kampf mitzunehmen. Alles dies weist auf eine Zeit hin, die vor der Ehe des Basileios mit Eudokia liegt, d. h. also auf seine erste Ehe. Dass einige Schriftsteller Leo den ersten Sohn des Basileios aus der Ehe mit Eudokia nennen, mag richtig sein, obwohl Ducange keine Belegstellen anführt. Dies meint vielleicht auch die anonyme Vita mit dem Ausdrucke πρῶτος υίος. Derselbe kann übrigens auch so verstanden werden, dass Leo nach dem Tode des Konstantinos das erste der noch lebenden Kinder des Kaisers war, vgl. Theophan. cont. 352, 18: Λέων ὁ πραότατος καὶ σοφώτατος καὶ πρῶτος τῶν ἔτι περιλειπομένων υίῶν. Denn jedenfalls fand die Brautschau für Leo doch erst nach dem Tode des Konstantinos statt (also ungefähr im J. 880). Darnach wäre die damals 15 Jahre alte Theophano (vgl. S. 4, 31; 5, 1 ff.) im J. 865 geboren.

6 (S. 5, 8) ἀναζητῆσαι κόρην: Eine Berufung der schönsten Jungfrauen des ganzen Reichs, um aus ihnen eine Braut für den Thronerben auszusuchen, war in Byzanz um diese Zeit recht beliebt. Wir kennen ausser dem hier genannten noch zwei Fälle einer solchen Brautschau. In der (noch unedierten) Vita des hl. Philaretos des Barmherzigen (vgl. Chr. Loparev im Viz. Vremennik 4, 349) wird erzählt, dass unter der Kaiserin Eirene (im J. 788) απεστάλησαν έν πάση τῆ τῶν Ῥωμαίων ἐπικρατεία ἀπὸ ἀνατολῶν έως δυσμών ζήτησιν ποιούμενοι κόρης ώραιστάτης, ήτις ην άξία συζευχθήναι τῷ βασιλεί Κωνσταντίνω. Die Wahl fiel unter 40 Bewerberinnen auf Maria, die Enkelin des Philaretos, eines einfachen Landbesitzers. Ebenso veranstaltete die Kaiserinwitwe Euphrosyne für ihren Stiefsohn Theophilos (im J. 830) eine Brautschau, bei der nach dem bekannten Berichte der Chronisten die schöne Kassia sich durch ihre schlagfertige Antwort hervorthat (vgl. Krumbacher, Kasia S. 312 f.), während die von W. Regel (Analecta Byzantino-Russica S. 4) herausgegebene Vita s. Theodorae eine davon abweichende Legende bietet, nach welcher Theodora, die schliesslich vom Kaiser erwählt wurde, sich vor den anderen 7 Kandidatinnen dadurch auszeichnete, dass sie allein den Tags zuvor an jede einzelne vom jungen Kaiser verteilten Apfel (und dazu noch einen zweiten) vorweisen konnte. Die hier bei der Brautschau des Leo geschilderte Szene, wo alle die Schönen auf dem Boden sitzend auf ihre Fussspitzen starren und plötzlich beim Eintritt des Kaiserpaares sich so schnell als möglich wieder auf ihre Füsse zu stellen versuchen, muss sehr possierlich gewesen sein.

7 (S. 6, 27) κατεστέφετο γάμος: Die Hochzeit des Leo und der Theophano fand nach den Erwägungen von C. de Boor (vita Euthymii S. 105) im Winter 881—882 statt.

8 (S. 6, 31) ἐπτάλοφος: Wie das alte Rom, so war auch Byzanz eine

Siebenhügelstadt, vgl. des Konstantinos Rhodios Beschreibung der Apostelkirche v, 447 ff. (Revue des études grecques IX, 1896): λόφος μέγιστος, έπτάδος κρατῶν λόφων | έπτὰ γὰρ ἀντέλλουσιν ἔνδοθεν λόφοι | τῆς καλλιμόρφου καὶ σοφῆς Βυζαντίδος und Ps.-Kodinos, de aedif. 77, 3 Bonn.: τὸ καλούμενον Μεσόλοφον μέσον ἐστὶ τῶν ἐπτὰ λόφων.

- 9 (S. 7, 8) τῆς μητρὸς ἀναπληροῦν...τόπον: Bei gewissen Zeremonien und Festlichkeiten des Hofes war zur Repräsentation durchaus auch die Anwesenheit der Kaiserin nötig. War dieselbe bereits gestorben, so vertrat die Kronprinzessin oder irgend eine andere Prinzessin ihre Stelle, vgl. Georg. Mon. cont. 779, 21 Muralt: Λέων δὲ ὁ βασιλεὺς στέφει Ἄνναν θυγατέρα Ζωῆς τῆς ἀπὸ τοῦ Ζαύτζα διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ποιεῖν τὰ ἐκ τύπου κλητόρια, μὴ οὕσης αὐγούστης. Der Tod der Kaiserin Eudokia fiel etwa ins J. 882.
- 10 (S. 7, 15) Σανταβαρηνός: Über Theodoros Santabarenos; den Freund des Photios, der durch seine Zauberkünste das Vertrauen des Kaisers Basileios gewann und durch seine Intriguen ein Zerwürfnis zwischen dem Kaiser und seinem Sohne Leo hervorrief, vgl. Konst. Porphyr. vita Basil. (= Theoph. cont. 348, 20 ff. Bonn.). Über sein Vorleben und seine späteren Schicksale vgl. Hergenröther, Photius I 395 f.; II 684 f. und de Boor, vit. Euthymii S. 140. Santabarenos hiess er nach der Stadt Santabaris in Phrygien (s. Ramsay, the historical geography of Asia minor p. 144), vgl. Vita s. Nicolai Studitae (Migne 105 p. 912): Θεόδωρος ὁ ἐχ γωρίου τοῦ Σανταβαρέως έξορμώμενος καὶ διὰ τοῦτο Σανταβαρινός παρωνύμως ύπό τινων ἐπονομαζόμενος. Wie die anonyme Vita den Santabarenos mit dem Magier Barjesus (=Elymas) vergleicht, so nennt ihn auch Konst. Porphyr. 1.1. γόης καὶ ἀπατεών, aber die bekannte Geschichte von der Zauberbeschwörung, bei der Santabarenos dem Kaiser Basileios seinen jüngst gestorbenen und tiefbetrauerten Sohn Konstantinos in einem Trugbilde vorführt (vgl. Anm. 39), übergeht der kaiserliche Autor ebenso wie unser Anonymus mit Stillschweigen.
- 11 (S. 8, 4) ἐν ἐνὶ κοιτῶνι κατακλείει: Vgl. Konst. Porphyr. v. Bas. (Theoph. cont. 350, 9 Bonn.): πρὸς ὀργὴν ὁ βασιλεὺς κατὰ τοῦ υἰοῦ διανίσταται καὶ κατά τινα τῶν βασιλείων οἴκων, ὂς Μαργαρίτης κατονομάζεται, ἔμφρουρον τοῦτον πεποίηται καὶ τῶν ἐρυθρῶν πεδίλων ἀπογυμνοῖ.
- 12 (S. 8, 9) ἀββᾶς... ἐπάξιος τοῦ μῦ: Der in der biblischen Geschichte wohlbewanderte Autor will hier den ἀββᾶς zu einem Ἀμάν, dem bekannten Judenfeind und Gegner der Esther, umbenennen, vgl. S. 11, 7. Weniger gesucht und gewaltsam wäre diese Deutung gewesen, wenn er in seinem Texte den Akkusativ ἀββᾶν gebraucht hätte.
  - 13 (S. 8, 16) τὴν πατδα: Das einzige Kind des Leo und der Theo-

-

phano, das in früher Jugend noch vor der Mutter starb (etwa im Winter 892—893, vgl. C. de Boor, v. Euth. S. 105), hiess, ebenso wie die Grossmutter, — Eudokia, vgl. Konst. Porphyr. de cerim. 643, 11: ἕτερος λάρναξ πράσινος Θετταλὸς (in der Apostelkirche), ἐν ῷ ἀπόκειται ἡ ἀγία Θεοφανώ, ἡ πρώτη γυνὴ τοῦ μακαρίου Λέοντος, σὺν Εὐδοκία τῆ θυγατρὶ αὐτῆς.

14 (S. 10, 2) Εἰσδανδούλ: Diese fromme Matrone erwähnen die Akten des hl. Akepsimas und seiner Genossen (im 4. Jahrh.), und zwar heisst sie in den griechischen Akten (Migne 116, 832 ff.) Ἰσὸανδούλ, in den syrischen (Assemani I 171 ff) Jazdundocta, Auch in den syrischen Akten der 120 hl. Märtyrer in Hadiabena unter dem persischen Könige Sapor II im J. 344 (Assemani I 105 ff.) kommt sie vor. Hier heisst es von ihr p. 106: in ea tamen rerum angustia temporumque acerbitate constitutis adfuit opitulatura nobilissima quaedam femina et cum laude memoranda ex urbe Arbela provinciae Hadiabenae; Jazdundocta vocabatur, quod nomen recte interpreteris deo natam. Haec mulier opulentissima facultatibus suis martyrum coetum aluit, quamdiu in publicis vinculis jacuerunt ideoque virtutis officium tanta cum animi constantia atque benignitate praestitit, ut nec ipsa sanctorum necessitatibus deesset, nec in iis sublevandis adjutorem quemquam aut quaereret aut pateretur. Ferner p. 107: Jamque dies instabat decreta neci. Quod cum Jazdundocta a quodam Christiano familiari suo clam rescivisset, fore, scilicet, ut mane sequentis diei beatum illud agmen ad supplicium duceretur, continuo ad carcerem advolat, martyrum pedes eluit, detractisque vestibus loci foeditate corruptis, singulis candidam stolam largitur ac velut caelestis thalami sponsos exornat. Mox omnes lauta atque opipara coena donat, coenantibus ipsa inservit. Opportuna praeterea ad martyrium cohortatione paratos animos alacriores efficere pergit: «Exuite jam metum», ajebat etc.

15 (S. 10, 21) ἐχ Θεσσαλονίκης: Es war also der hl. Demetrios, der bekannte Schutzpatron der Stadt Thessalonich. Über ein altes Bild desselben auf einer Elfenbeinplatte u. a. vgl. P. Papageorgiu in der Byz. Zeitschr. I 479 ff. Uns sind drei Homilien des Kaisers Leo über den hl. Demetrios erhalten (vgl. z. B. den cod. Paris. 1201, fol. 154—176); da dieselben aber noch nicht ediert sind, so lässt sich nicht sagen, ob der kaiserliche Autor in ihnen die von der anonymen Vita erwähnte persönliche Beziehung zum Heiligen berührt hat. Die dritte Homilie hielt der Kaiser (wie es im Titel derselben heisst), ὅτε τῷ ἀοιδίμφ τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστῆ καὶ τὰ οὐράνια περιπολοῦντι ἀνάκτορα Δημητρίφ ὁ οἶκὸς ἐν τοῖς βασιλείοις ἀνιερώθη (vgl. Catalogus codd. hagiogr. graec. bibliothecae Paris. 1896, S. 99 f.).

16 (S. 11, 10) τὴν νόσον τοῦ ἄνακτος Βασιλείου: Aus der Notiz in der Vita Euthymii p. 2, 20, dass der Kaiser Basileios 9 Tage nach dem

bekannten Jagdunglück -- (er wurde von einem Hirsch auf das Geweih genommen und so 16 Meilen weit fortgetragen) — gestorben sei (am. 29. Aug. 886), schliesst C. de Boor (S. 93), dass dadurch eine längere Krankheit des Kaisers ausgeschlossen sei und dass derselbe in rüstigster Kraft für Alle ganz unerwartet vom Tode überrascht worden sei. Diese Annahme wird aber durch die Darstellung unseres Autors einigermassen modifiziert. Jedenfalls muss während der Zeit, in welcher das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn bestand (also wenigstens mehrere Monate vor dem Tode des Basileios, vgl. Anm. 45) der Gesundheitszustand desselben bereits so ungünstig und besorgniserregend gewesen sein, dass Santabarenos sich vor dem Zorne des Thronerben Leo meinte durch Verlassen der Hauptstadt salvieren zu müssen. Auch Stylianos erwähnt in seiner Fürsprache für den eingekerkerten Leo (12, 19 ff.), dass alle Unterthanen über die Krankheit des greisen Kaisers betrübt seien und seine ἀπουσία beklagten, und 12,3 deutet er verblümt, aber ganz deutlich den Kräfteverfall des (damals nach der gewöhnlichen Annahme 1) schon 72 jährigen) Kaisers an: τὸν ἡλιον βλέπω πρὸς δυσμάς ἀπιόντα, vgl. auch 14, 4: νόσω καὶ γήρα καμφθείς.

<sup>1)</sup> Freilich ist die Annahme, dass Basileios im J. 813 geboren sei, auch sonst bedenklich. Schon Fr. Th. Richter (Geschlechtstafeln, Leipzig 1853, Tafel 78, Anm. 4) hat darauf hingewiesen, dass in diesem Falle seine Ankunft in Konstantinopel im Alter von 25 Jahren in das J. 838 fallen würde und er also erst 29 Jahre später im 54. Lebensjahre den Thron bestiegen hätte. «Schwerlich aber bedurfte es eines so langen Zeitraumes, den ehrgeizigen, unternehmenden und vom Glücke beispiellos begünstigten Basilius von Stufe zu Stufe zu führen etc.».

- 18 (S. 11, 28) Αἰθίοψ: Dies Wort (= Mohr) ist ein vom Kaiser seinem treuen Diener im Hinblick auf dessen dunkelen Teint gegebener Scherzname. Stylianos war, wie der Kaiser selbst, Μακεδών καὶ τὸ γένος Άρμένιος (vita Euthym. p. 2, 26 Boor).
- 19 (S. 13, 4) μνήμη τοῦ θεσπεσίου 'Ηλιοῦ: Vgl. Georg. Monach. cont. 764, 1 Muralt: πολλήν δὲ πίστιν (Βασιλείου) τοῦ βασιλέως ἔχοντος εἰς τὸν ἄγιον Ἡλίαν, ἀποσυνοψίζει Λέων ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν ἄγιον Ἡλίαν ἐν τῆ μνήμη αὐτοῦ. Der Gedenktag des Propheten Elias war der 20. Juli; vgl. 17, 19 und das 19. Kapitel des I. Buches des Hofzeremonialbuchs (p. 114 ff, s. auch p. 776, 13 ff.), das eine ausführliche Beschreibung dessen enthält, όσα δεῖ παραφυλάττειν τῆ παραμονῆ τοῦ άγίου Ἡλιοῦ καὶ τῆ αὐτῆ ἐορτῆ, wozu ein Scholion bemerkt: ἰστέον, ὅτι αὕτη ἡ ἐορτὴ ἐκαινουργήθη ἐπὶ Βασιλείου τοῦ φιλογρίστου. Basileios ehrte den Propheten Elias, der einst seiner Mutter im Traume erschienen war und ihr die glänzende Zukunft ihres Sohnes verkündigt hatte (Theoph. cont. 222 Bonn.), ganz besonders, vgl. Ephraem v. 2580 ff: Ἡλία τῷ Θεσβίτη, | ον ἐξόχως ἦν καὶ τιμῶν καὶ σεμνύνων | πομπαῖς, ἐορταῖς δαψιλῶς ταῖς δι' ἔτους. Über die zu Ehren desselben von Basileios ausgeführten Kirchenbauten vgl. Theoph. cont. 325, 2. 13; 329, 20; 337, 14 Bonn. Uns ist auch eine (noch unedierte) Homilie des Kaisers Leo auf den Festtag des hl. Elias erhalten, in der er Gott Dank sagt für seine Befreiung aus der Haft und mit grosser Demut sein damaliges Verhalten selbst verurteilt: τὸν γὰρ οὐχ ένὸς ἀλλὰ μυρίων θανάτων ὑπόδιχον, τὸν οὐ φρουρά άλλά καὶ γάσματι τῆς γῆς δικαίως ἄν καταδικασθέντα ἔσωσε τοῦ θανάτου, ἐρρύσατο τῶν κινδύνων, ἱλάρυνε καρδίαν πατρὸς ὁ τῶν οἰκτιρμῶν πατήρ, τῆς ἐμῆς ἀκαθαρσίας τὸ αἶσχος οἰκεία μερίμνη περικαθάρας (Migne 107 p. 133).
- 20 (S. 13, 28) ἐπανελθεῖν ἐπεχείρει: Eine im allgemeinen mit dieser Stelle übereinstimmende Darstellung dieses (von Konst. Porphyr. in der Vita Basil. verschwiegenen) Zwischenfalls findet sich auch bei dem Logotheten (Georg. Mon. cont. p. 764, 3 Muralt): τῆς δὲ προελεύσεως γενομένης ἰδόντες αὐτὸν (scil. Λέοντα) οἱ λαοὶ ἐφώνησαν τὸ ζόξα σοι, ὁ θεός². Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀντιστραφεὶς ἀπελογήσατο αὐτοῖς ζοξάζετε περὶ τοῦ υἰοῦ μου τὸν θεόν; πολλὰς θλίψεις ὑπ' αὐτοῦ ἔχετε ὑπομεῖναι καὶ ἐπωδύνους ἡμέρας διελθεῖν'.
- 21 (S. 14, 7) Στέφανον: Stephanos, der jüngste Sohn des Basileios (vgl. Konst. Porphyr. v. Bas. = Theoph. cont. 264, 15), war schon vom Vater für den geistlichen Stand resp. die Patriarchenwürde bestimmt worden und wurde nach Entsetzung des Photios unter Leo im Alter von 16 Jahren Patriarch, vgl. Georg. Mon. cont. 767, 8 Muralt: (Λέων) ἀνήγαγε Στέφανον τὸν σύγκελλον καὶ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πατριαργείφ καὶ πρὸ τῶν

Χριστοῦ γέννων (im J. 886) χειροτονεῖται πατριάρχης . . . . καὶ ποιήσας ἐν τῷ πατριαρχείφ ἔτη ς' καὶ μῆνας ε' ἐτελεύτησε (am 17. Mai 893, vgl. Hergenröther, Photius II 686 u. 696 f.).

- 22 (S. 14, 10) συμπράκτορα... 'Αλέξανδρον: Die (nominelle) Mitherrschaft des Alexandros während der Regierung des Kaisers Leo VI, über die in letzter Zeit wiederholt in der Byz. Zeitschr. (IV 92 und V 137) gehandelt worden ist, bezeugt auch die anonyme Vita hier und 14, 15 (βασιλική ξυνωρίς) in ganz unzweifelhaften Ausdrücken.
- 23 (S. 14, 17) 'Αλέξανδρος τοῖς μαθήμασιν ἠσχολεῖτο: Unser Verfasser will also nichts davon wissen, was übereinstimmend alle Chronisten über die ausschweifende, bloss auf sein Vergnügen bedachte Lebensweise des Alexandros erzählen, z. B. Georg. Monach. cont. 796, 6 Muralt: οὐτος 'Αλέξανδρος διὰ τὰς ὑπονοίας, ὰς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Λέων ἔτι ζῶν εἶγε κατ' αὐτοῦ, ἀεὶ τοῖς κυνηγεσίοις καὶ τοῖς ἔξω παλατίου ἐσχόλαζεν, μηδὲν βασιλέως ἔργον διαπραττόμενος, ἀλλὰ διάγων ἐν τρυφαῖς καὶ ἀσελγείαις καὶ μέθαις καὶ περὶ ταῦτα ἀεὶ διακείμενος.
- 24 (S. 14, 18) Στυλιανός . . . βασιλειοπάτωρ άναγορεύεται: Übereinstimmend damit erzählt die Vita Euthymii p. 3, 8 Boor: Λέων τοίνυν ό βασιλεύς τῆς αὐτοχρατορίας ἐπιλαβόμενος (im J. 886) παρευθύ Στυλιανόν τόν Ζαούτζην πρωτομάγιστρον καθίστησιν, μετ' οὐ πολύ δὲ καὶ βασιλοπάτορα ἀναδείχνυσι καὶ [τὴν] τῶν ἐπεργομένων τῆ βασιλεία διοιχήσεων τὴν ἐπιστασίαν καὶ φροντίδα ὁ αὐτὸς Στυλιανὸς διέπων ἐγνωρίζετο. Davon, dass schon Kaiser Basileios sterbend den Stylianos zum Vormund seiner Söhne und zum Reichsverweser ernannt habe (vit. Euth. p. 2, 27 Boor), weiss die anonyme Vita nichts. Der Titel βασιλεοπάτως wurde erst von Leo erdacht, vgl. Konst. Porphyr. de cerim. 712, 22: καὶ πρώτη μὲν καὶ μεγίστη ἡ τοῦ βασιλεοπάτορος παρά Λέοντος του φιλογρίστου ήμων βασιλέως έκφωνηθείσα άξία und Theoph. cont. 357, 5. Die chronologische Kombination de Boor's (S. 95 ff.), dass die Ernennung des Stylianos zum βασιλεοπάτωρ erst im J. 894 (nach dem Tode der Theophano) stattgefunden habe, findet in unserer Stelle keine Bestätigung. Sowohl der Ausdruck in der Vita Euthym. μετ' οὐ πολύ, als auch die Worte unserer Vita μετ' ὀλίγον scheinen einen viel früheren Termin (ziemlich bald nach der Thronbesteigung) zu befürworten.
- 25 (S. 14, 23) εὐχαῖς ἀεννάοις: Vgl. die Vita Euthym. p. 10, 21: τότε δη τότε η εὐσεβης καὶ φιλόχριστος βασιλὶς Θεοφανὼ ἐκ τῶν βασιλείων κατιοῦσα πρὸς τὸν ναὸν τῆς θεομήτορος τὸν ἐν Βλαχέρναις νηστείαις καὶ εὐχαῖς προσεκαρτέρει ἐκεῖθέν τε πρὸς τὸν ἐν τῆ Πηγῆ ἱερὸν σηκὸν χάριν εὐχῆς ἀφίκετο. Ebenda p 23, 26 ff. wird von kostbaren Gefässen (ἰερὰ σκεύη) und prächtigen, von der eigenen Hand der Kaiserin ausgenähten Decken berichtet, die sie dem von ihr hochverehrten Euthymios schenkte.

26 (S. 15, 24) ἡ ἐπτάκις τῆς ἡμέρας αἴνεσις: Vgl. Theodori vita s. Theodosii p. 45, 19 mit der Anmerkung von H. Usener (S. 150 f.) und Philothei Selymbr. vita s. Macarii c. 5 (ed. Pap.-Kerameus, Βιβλ. Μαυρογορδ. ἀνέκδοτα): ἐπτάκις γὰρ τῆς ἡμέρας κατὰ τὸν ψαλμφδὸν ἤνει τὸν κύριον.

27 (S. 16, 20) την ψυχην είς θεοῦ παρέθετο χεῖρας: Vgl. Theoph. cont. 361, 13; τελευτά δὲ αὐγοῦστα Θεοφανὼ ἔτη βασιλεύσασα δώδεκα ήτις καὶ θαυματουργός ἀνεδείγθη, ἀνωτέρα τοῦ τῆς ζηλοτυπίας πάθους φανεῖσα καὶ πράως την παρευδοχίμησιν ύπενεγχοῦσα Ζωῆς καὶ ἐν ἐλεημοσύναις καὶ προσευγαῖς τὸν ἄπαντα βίον διανύσασα. Theophano starb nach de Boor's (vit. Euth. S. 103 ff.) Berechnung am 10. November des J. 893; darnach wäre sie also (vgl. Anm. 5 zu Ende) nur 28 Jahre alt geworden, womit auch die Behauptung des Nikephoros Gregoras (42, 30), sie habe das 30. Lebensjahr noch nicht erreicht, sich vereinigen lässt. Das Datum ihres Todestages bietet die Vita Euthym. p. 24, 1: ἐν τῆ δεκάτη νοεμβρίου μηνὸς ἡ τιμία βασιλίς των ἐπιγείων ἀνταλλάζασα τὰ ἐπουράνια πρὸς χύριον ἐξεδήμησεν. Von dem ebenda (und auch bei einigen Chronisten) erwähnten Gerüchte, demzufolge Zoë, die Geliebte (und später zweite Frau) des Leo, ihren ersten Gatten und die Kaiserin umgebracht haben soll, weiss unser Autor nichts. Seltsamerweise wird der Gedenktag der hl. Theophano nicht an ihrem Todestage, sondern am 16. Dezember gefeiert, und zwar giebt schon das ums J. 950 abgeschlossene Typikon der Kirchen in Kpel (in einer Jerusalemer Handschrift, vgl. Byz. Zeitschr. 7, 205) dies Datum an: τῆ αὐτῆ ήμέρα (16. Dez.) μνήμη τῆς ἐνδόξου βασιλίσσης καὶ θαυματουργοῦ Θεοφανοῦς. τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τοῖς Αγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς Μεγάλοις, ἔνθα τὸ τίμιον αυτής σώμα κατάκειται (fol. 66 v, nach einer gütigen Mitteilung von Dr. A. Papadopulos — Kerameus).

28 (S. 16, 26) τὸν σηκὸν τῶν θείων ἀποστόλων: Die Apostelkirche, ursprünglich von Konstantin dem Grossen erbaut und dann von Justinian und weiterhin von Basileios I (vgl. Theoph. cont. 323, 1) vollständig erneuert, war die gewöhnliche Grabstätte der Kaiser und ihrer Angehörigen; sieh auch Anm. 53.

29 (S. 17, 4) τὴν τεσσαρακονθήμερον τῆς καταθέσεως ταύτης ἡμέραν: Über die Bedeutung des 40. Tages als eines Totenfeiertages und seine sowohl biblische als auch physiologische Erklärung bei den Byzantinern vgl. H. Usener, Der hl. Theodosios S. 135 f. und K. Krumbacher, Studien zu den Legenden des hl. Theodos. S. 341—355.

30 (S. 17, 32) τοίς ψιαθοφόροις τῆς παρόδου τῆς Βώνου κελλίοις: Der hier genannte Bonos war unter Kaiser Herakleios (610—641) Magister und Patrikios. Sehr häufig wird die von ihm erbaute Zisterne erwähnt (vgl. Ps.-Kodinos de aedif. 99, 3). Was ist aber unter den im Bonosquartal

liegenden ψιαθοφόρα κελλία zu verstehen? Beim Worte ψιαθοφόρος möchten wir nicht an ψίαθος (= Matte) denken, sondern an das im Hofzeremonialbuch (724, 3 Reiske) in engster Verbindung mit πολυκάνδηλος vorkommende ψιάθιον, das dort ohne Zweifel die Bedeutung «Lampe» hat (vgl. Beljajev, Übersicht über die Hauptteile des Grossen Palasts S. 161, Anm. 1). Man kann sich unter der πάροδος Βώνου vielleicht einen langen, gedeckten, mit Nischen versehenen Durchgang vorstellen, der durch Lampen erhellt war und bisweilen armen obdachlosen Leuten als Unterschlupf diente.

- 31 (S. 18, 15) λουμα των 'Αρματίου: Vgl. Ps.-Kodinos de aedif. 92, 12: τὰ δὲ Άρματίου οἰχος ἦν Άρματίου μαγίστρου, του εἰκείου ἀνθρώπου Ζήνωνος ος καὶ προέδωκε τὸν στρατόν, ἀντάραντος Βασιλίσκου κατὰ Ζήνωνος (im J. 475) und ebenda 93, 8: τοὺς δὲ κριούς, τὴν κινστέρναν καὶ τὸ γηροκομεῖον καὶ τὸ λουμα τὸ ον εἰς τὰ Άρματίου ἔκτισε Στέφανος παρακοιμώμενος Μαυρικίου του βασιλέως (582 602) μετὰ δώδεκα χρόνους τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
- 32 (S. 18, 24) λειτουργόν τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας: Darunter ist der Hauskaplan des Vaters unseres Verfassers zu verstehen, der den Gottesdienst in der der Gottesmutter geweihten Hauskapelle versah (οἶκος εὐκτήριος 20, 4; 21, 15 ff.). Solchen Hausgeistlichen wird in der 15. Novelle des Kaisers Leo VI sogar das Recht zugesprochen, auch ohne vorhergehende Erlaubnis des örtlichen Bischofs in jeder beliebigen Hauskapelle Taufen vorzunehmen (vgl. N. Popov, Kaiser Leo VI und seine Regierung, Moskau 1892 S. 201).
- 33 (S. 20, 22) ταῖς πατρικαῖς μου εὐχαῖς: Diese Worte heissen hier nicht etwa «durch meine väterlichen Gebete», sondern «durch die Gebete meines Vaters», eine bemerkenswerte Konstruktion, insofern μοῦ auf den im Adjektivum πατρικός dem Sinne nach enthaltenen Genetivus subj. τοῦ πατρός bezogen ist, vgl. Eur. Herc. fur. 157, wo sich ὅς dem vorangehenden Adjektiv Ἡρακλείους (= τοῦ Ἡρακλέους) anschliesst.
- 34 (S. 21, 31) Μαρτίνος ὁ ἀρτοκλίνης: Der Oheim der hl. Theophano, Martinos Martinakios, kommt auch in einer Notiz des Ps.-Kodinos de aedif. (105, 5 Bonn.) vor, wo ein von ihm gestiftetes Kloster erwähnt wird: μονή τοῦ Μαρτινάκου, ἢν ἀνήγειρε Μαρτινάκης (Μαρτίνος Reg.) πατρίκιος, ὁ θεῖος τῆς δεσποίνης Θεοφανοῦς ἐπὶ Μιχαήλ τοῦ μεθυστοῦ καὶ Βατιλείου Μακεδόνος. In diesem Kloster des Martinakios war der Günstling des Kaisers Leo VI Samonas nach seinem Sturze Mönch (vgl. Theoph. cont. 376, 19). In der anonymen Vita wird Martinos ἀρτοκλίνης (= ἀτρικλίνης, s. das Wortregister) genannt. Die Pflichten dieses Amtes giebt Genesios (31, 10 Bonn.) an: τοῦ τὴν ἐπιστασίαν ἔχοντος τῶν εἰς τράπεζαν κεκλημένων,

ον ἀτρικλίνην φημίζουσι. Mit der grössten Ausführlichkeit aber handelt darüber im 52. Kapitel des II. Buches des Hofzeremonialbuches (p. 702 ff. Reiske) der Protospatharios Philotheos, der selbst dies Amt unter Leo VI bekleidete.

35 (S. 22, 15) κανόνας, τὸν εἰς τέταρτον τόνον ὄντα καὶ τὸν εἰς πλαγίου δευτέρου: Vgl. H. Stephanus im Thesaurus graec. linguae s. v. ἦχος: dividitur cantus ecclesiasticus in octo tonos. Graecorum quippe musica octo tonis constat, quos ἤχους vocant, quattuor simplicibus et quattuor obliquis. Quattuor toni priores simplicem appellationem habent: ἦχος α΄, β΄, γ΄, δ΄. Quintus dicitur ἦχος πλαγίου πρώτου, sextus ἦχος πλαγίου δευτέρου, septimus ἦχος βαρύς, tonus gravis, propter moram et vocis gravitatem inter illum canendum. Postremus denique est ἡχος πλαγίου τετάρτου. Est igitur ἡχος, ad quem canuntur cantica, nec liturgia duntaxat, sed et in omnibus aliis officiis; nihil enim in illis concinitur, quod non sub aliquo echo seu tono decantetur. Vgl. auch W. Christ et M. Paranikas, Anthologia graeca carmin. Christian. p. CXI sq.; CXVIII sqq.

36 (S. 23, 1) τάφον τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου: Die in der Apostelkirche befindliche Grabstätte des hl. Methodios, der 843—847 Patriarch von Konstantinopel war, erwähnt auch das Hofzeremonialbuch (p. 77, 6 Reiske); vgl. dazu die Anmerkung von Reiske (II p. 179): quum illud templum olim esset patriarchalis ecclesia, humabantur in eo patriarchae, quales fuerunt Gregorius Nazianzenus et Chrysostomus; item Nicephorus (806—815) et Methodius. Erant ibidem quoque magna ex parte imperatores Constantinopolitani sepulti. In dem Synaxarion Sirmondi wird unter dem 14. Juni ein Sanktuarium des hl. Methodios genannt: οἶχος (Μεθοδίου) ἔνδον τῶν άγίων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων τῶν Μεγάλων (Anal. Bolland. XIV, 429).

37 (S. 23, 27) ὅσα ὁ χρόνος διὰ τὸν φόβον εἰς λήθην παρέπεμψε: Dieser Ausdruck und die 23, 30 als besondere Gunst Gottes gepriesene ἀμνησικακία καὶ ἀρθονία der hl. Theophano sind die einzigen leisen Andeutungen, die der Verfasser sich inbetreff der unglücklichen Ehe der Kaiserin zu machen erlaubt. Aus der Vita Euthymii dagegen erfahren wir, dass Leo von Hause aus keine Neigung zu seiner ersten Gattin empfand, die ihm vom Vater aufgedrungen worden war, und dass diese ihn bei seinem Vater wegen ehelicher Untreue verklagte und sogar an Scheidung der Ehe dachte (s. das Register von de Boor s. v. Θεοφανώ).

38 (S. 28, 20) διακεῖσθαι ταῖς εὐνοίαις ὡς πρὸς πατέρας: Über diese Etymologie des Wortes πατρίκιοι vgl. Plut. v. Romuli c. 13: μάλιστα δ' ἄν τις τυγχάνοι τοῦ εἰκότος, εἰ νομίζοι, τὸν Ῥωμύλον ἀξιοῦντα τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτάτους πατρικῆ κηδεμονία καὶ φροντίδι προσήκειν ἐπιμελεῖσθαι τῶν

ταπεινοτέρων, άμα δὲ τοὺς ἄλλους διδάσκοντα μὴ δεδιέναι μηδ' ἄγθεσθαι ταῖς τῶν κρειττόνων τιμαῖς, ἀλλὰ χρῆσθαι μετ' εὐνοίας καὶ νομίζοντας καὶ προσαγορεύοντας πατέρας — οὕτως ὀνομάσαι.

39 (S. 35, 12) Κωνσταντίνον, τὸν δεύτερον υίὸν τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου: Denselben Fehler, wie Gregoras (vgl. Anm. 5), macht ein jüngerer Zeitgenosse desselben, Joannes (Joseph) Lazaropulos, Metropolit von Trapezunt (1364—1368): παῖδας οὐν αὐτὸς ἐγείνατο τέσσαρας, Λέοντα, Κωνσταντίνον, ἀλέξανδρον καὶ Στέφανον (Fontes hist. imperii Trapezunt. ed. Papadopulos — Kerameus p. 79, 16). In der Erzählung von der Zauberbeschwörung, welche die anonyme Vita übergeht (vgl. Anm. 10), folgt Gregoras dem Bericht des Logotheten (Georg. Monach. cont. p. 762 Muralt) und namentlich des Zonaras (IV 35, 28 Dind.).

40 (S. 36, 12) Λέων... λόχους συσκευάζει: Vgl. Konst. Porphyr. vita Basil. (Theophan. cont. 349, 4 ff.); Georg. Monach. cont. p. 763; Zonaras IV 36, 15 ff.

41 (S. 38, 23) σήμερον δὲ βασιλεύς ὁ δεσμώτης: Ganz dieselben Gedanken über den ewigen Wechsel in der Natur und im menschlichen Leben finden wir (z. T. in denselben Ausdrücken) in der von Philotheos verfassten Vita s. Macarii c. 9 ausgeführt (Papadopulos — Kerameus, Maugoγορδ. Βιβλιοθ. Άνέκδοτα p. 52): οὐδὲ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ παρόντι σύμφωνον οὐδὲ ἀμετάτρεπτον.... οὕτω και κόσμος ἄπας και δόξα πᾶσα ἀνθρώπου. βραγύ γάρ τις φανείς ἀποκρύπτεται (vgl. Gregoras v. Theoph. p. 27, 10)... γενεαὶ γὰρ ἐσαεὶ ἔργονταί τε καὶ ἀφανίζονται... οὐγ ὁ χθὲς μὲν πλούτω μακρῷ κομών τε καί βρίθων αύριον ό αύτὸς ούτος έλεεινὸς καθοράται καί πένης; ό πένης δ' αύθις καὶ πολλάκις έξαίφνης πλούσιος ἀναφαίνεται . . . πάλιν ὁ μὲν γθὲς βασιλεύς ών νον άφανής, ὁ σήμερον δ' αὖ ιδιώτης ή δεσμώτης αὔριον βασιλεύς γίγνεται, οὐγ ὑπογωρεῖ μὲν τὸ ἔαρ καὶ τὸ θέρος προσέργεται, καὶ τὸ θέρος αὐθις τῷ φθινοπώρῳ ὑπεξίσταται καὶ τὸ φθινόπωρον πάλιν τῷ γειμῶνι, ἥλιος δὲ τῆ σελήνη και ή νυξ τη ήμέρα; Da Philotheos, der Bischof von Selymbria (c. 1365), ein jüngerer Zeitgenosse des Nikephoros Gregoras war, so hat er vielleicht dessen Worte benutzt. Möglicherweise aber haben beide diese Reflexionen einer gemeinsamen älteren Quelle (etwa Basileios d. Gr. oder Gregorios Nazianz.) entlehnt.

42 (S. 39, 12) τῆς μητρός καὶ βασιλίδος θρηνούσης τὸν υίόν: Gregoras hat (ebenso wie Manasses in seiner Chronik v. 5334 ff.) nicht beachtet, dass die Mutter des Leo zu dieser Zeit bereits nicht mehr am Leben war (vgl. Anm. 9).

43 (S. 39, 13) θυγατέρων: Basileios I hatte vier Töchter, die er alle dem Kloster übergab, vgl. Konst. Porphyr. v. Basil. (Theophan. cont. 264, 17): τὴν θήλειαν δὲ γονὴν ἰσάριθμον οὖσαν τῇ ἄρρενι ἐν ἰερῷ σεμνείῳ τῆς

πανευφήμου μάρτυρος Εὐφημίας καθιεροῖ καὶ ὡς δῶρον δεκτὸν καὶ ἀνάθημα θεφ ἀνατίθησιν. Ihre Namen (Anastasia, Anna, Helene, Maria) erfahren wir aus dem Hofzeremonialbuch (p. 648, 20 ff. Reiske).

44 (S. 39, 17) ἔνιοι τῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ Λιβύης ὁρνίθων: Gregoras folgt hier wieder dem gewöhnlichen Berichte der Chronisten, z. B. Konst. Porphyr. vita Basil. (Theoph. cont. 350, 21); Ps.-Symeon 698, 4 Bonn.; Zonaras IV 37, 17 Dind.

45 (S. 39, 29) ἔτος ἤδη τρίτον: Über die Dauer der Gefangenschaft des in Ungnade gefallenen Leo macht Konstant. Porphyr. (ebenso wie die anonyme Vita) keine bestimmte Angabe (Theoph. cont. 350, 15: χρόνου δὲ παραδραμόντος συχνοῦ; ebenso Zonaras IV 37, 15: χρόνος ἐτρίβη συχνός). Der Logothet und seine Sippe berichtet, dass Leo nach dreimonatlicher Haft vom Vater wieder zu Gnaden aufgenommen worden sei (Georg. Monach. cont. 763, 19 Muralt): ἐποίησε δὲ (Λέων) ἀπὸ ὄψεως μῆνας γ΄ θρηνῶν καὶ ὁδυρόμενος καὶ δι' ἐπιστολῶν πολλὰ δυσωπῶν τὸν βασιλέα. Nikephoros Gregoras dagegen bietet übereinstimmend mit dem Synaxarion Sirm. eine Frist von drei Jahren. Obwohl sich Hergenröther (Photius II 673) mit aller Bestimmtheit für den kürzeren Termin entscheidet, so scheint es doch ratsamer, diese Frage als noch nicht entschieden anzusehen, zumal da der Vindob. hist. graec. 37 in der eben angeführten Stelle des Logotheten statt μῆνας γ΄ gleichfalls χρόνους γ΄ bietet (vgl. S. Šestakov im Viz. Vremennik V, 41).

46 (S. 40, 20) ἐν μόναις ἑξήκοντα βίβλοις συντέταχεν: Die hier erwähnte legislatorische Thätigkeit des Kaisers Leo führte das von Basileios im Procheiron und in der Epanagoge Unternommene (vgl. Konst. Porphyr. v. Basil. 262, 16) zum Abschlusse durch Herausgabe der sog. Basiliken in 6 Teilen oder 60 Büchern (vgl. Hergenröther, Photius II 690). Die Basiliken waren die erste systematische, von allen sich widersprechenden oder sich wiederholenden oder bereits veralteten Bestimmungen gereinigte Zusammenstellung der griechisch-römischen Gesetze. Ihr von Gregoras erwähnter Zweck wird von Leo selbst in der Vorrede in ähnlichen Ausdrücken angegeben: πᾶν δὲ ὃ μὴ ἀναγκαῖον ἀλλὰ περιττὸν ἑδόκει ἀποτεμόντες κτλ.

47 (S. 40, 33) οἰκείοις ἐκόσμησε λόγοις καὶ ιμόαῖς: Über die hymnographische Thätigkeit Leos vgl. Konst. Porphyr. de cerim. 115, 3: ἀπολυτίκιον πρὸς τὸ «συνταφέντες σοι», ὅπερ ἐποίησε Λέων ὁ σοφώτατος καὶ ἀγαθὸς βασιλεύς und ibid. p. 757, 4: τὴν τιμίαν καὶ θεάρεστον αἴνεσιν τὴν ἐξ οἰκείων χειλέων τοῦ σοφωτάτου καὶ θεοπροβλήτου ἡμῶν βασιλέως Λέοντος ἐξυφανθεῖσαν und Skylitzes (Kedrenos 274, 21 Bonn.): καὶ στιχερὰ δὲ μελίσας τἢ ἐκκλησία παρέδωκε ψάλλεσθαι πάσης ἡδύτητος ἀνάπλεα· καὶ ἐπιστολαὶ δὲ

αὐτοῦ καὶ ἄλλα πονήματα πάσης παιδεύσεως περίπλεα φέρονται πρὸς τὸν ἀρχαῖον χαρακτῆρα ἀποτετορευμένα. Über die (nur zur Hälfte bereits edierten) Homilien Leos, die er selbst in der Kirche an den betreffenden Festtagen vorzutragen pflegte, vgl. K. Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur 2 S. 168.

- 48 (S. 41, 1) μετέφρασε: Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass Nikephoros Gregoras mit diesem Worte den Symeon Metaphrastes gemeint hat (vgl. auch V. Vasiljevskij im Journal des Minister, der Volksaufkl., Bd. 311, 1897 Juniheft, S. 348 f.). Dass Gregoras den Symeon fälschlich in die Zeit Leo's VI verlegt, statt an das Ende des 10. Jahrhunderts, kann uns nicht Wunder nehmen, da schon zur Zeit des Psellos dieselbe irrige Meinung verbreitet war, vgl. Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur <sup>2</sup> S. 200.
- 49 (S. 42, 1) φλέγοντας πόθους: Die hier und 39, 33 so hochgepriesene innige Liebe des Kaisers Leo zur Theophano ist nichts anderes als eine schöne Phrase des Gregoras, die jeder Thatsächlichkeit entbehrt (vgl. Anm. 37).
- 50 (S. 42, 11) τεχθήσεται τούτω παῖς: Vgl. Zonaras IV 42, 6 Dind.: ἦν γὰρ (ὁ Λέων) ἐραστὴς σοφίας παντοδαπῆς καὶ αὐτῆς δῆτα τῆς ἀπορρήτου, ἢ δι' ἐπωδῶν μαντεύεται τὰ ἐσόμενα, καὶ περὶ τὰς τῶν ἀστέρων δ' ἐσχολάκει κινήσεις καὶ τὴν ἐκ τούτων ἀποτελεσματικὴν ἐπιστήμην μετήρχετο καὶ ευρισκεν, ὡς έξει παῖδα τῆς βασιλείας διάδοχον.
- 51 (S. 42, 15) λάθρα ἐμίγνυτο εὐπρεπεῖ τινι κόρη: Nach den auf die Vita Euthymii sich gründenden Kombinationen von de Boor (S. 156—158) begann die eigentliche Untreue des Leo erst nach dem Tode des mit Theophano erzeugten einzigen Kindes (vgl. Anm. 13), nicht lange vor dem Tode der Kaiserin. Über die von Gregoras nicht bei Namen genannte Zoë, die Tochter des Zautzes, vgl. die Vita Euthymii und z. B. Theophan. cont. 357, 6.
- 52 (S. 42, 16) οὐ περιφρονῶν τὴν Θεοφανώ: Den Gedanken, dass Leo zur ehelichen Untreue gegen Theophano und zu seinen drei folgenden Ehen nicht durch sinnliche Lust veranlasst worden sei, sondern es mit dem wohlberechtigten Wunsche gethan habe, einen Erben für den Thron zu erhalten, spricht auch Manasses in seiner Chronik aus (v. 5379 ff.): οὐτος ἀλόχοις τέσσαρσιν ὁ Λέων συνεζύγη, | οὐχ ἡδονῆ νικώμενος, ἀλλὰ διψῶν τεκνῶσαι | καὶ παΐδας βλέψαι τῆς αὐτοῦ βλαστήσαντας ὀσφύος.
- 53 (S. 43, 13) τὸ δὲ σῶμα πρὸς τὴν τοῦ θείου Κωνσταντίνου μετενηνέχθαι μονήν: Gregoras berichtet, ebenso wie die anonyme Vita (S. 16, 26), die hl. Theophano sei in der Apostelkirche bestattet worden, aber er fügt hinzu, dies sei nur eine vorläufige Massregel gewesen; Leo habe die Absicht gehabt, östlich von der Apostelkirche eine andere präch-

tige Kirche auf den Namen der hl. Theophano zu erbauen. Der Bau derselben sei auch bald darauf in Angriff genommen und vollendet worden; doch habe Leo auf den Rat einiger Bischöfe die Kirche allgemein Allerheiligenkirche genannt, den Leichnam der hl. Theophano aber in dem von ihr bei der Kirche des hl. Konstantinos erbauten Kloster (S. 41, 29; 44, 16) niedergelegt, wo sich ihr Grab noch zu seiner (des Autors) Zeit befinde (S. 41, 31). Von diesen Plänen des Leo weiss die anonyme Vita nichts. Die Nachricht des Gregoras über den Ort, wo sich zu seiner Zeit der Sarg der Heiligen befand, ist jedenfalls richtig. Denn ein Zeitgenosse von ihm, der russische Pilger Stefan von Novgorod, berichtet gleichfalls (etwa im J. 1350), dass im Nonnenkloster der dem hl. Konstantinos geweihten Kirche sich der Leib der Kaiserin Theophano (neben dem des hl. Klemens, Erzbischof von Ankyra, + 312) befinde. Etwa ein Jahrhundert später erzählt der russische Hierodiakon Zosima (1419-1422) von einem Philanthropos genannten Kloster 1), in dem die Gebeine der hl. Theophano und die des hl. Klemens von Ankyra zu sehen seien (S. 7, 9 in der von Chr. Loparev besorgten Ausgabe, St. Petersburg 1889). Auch die Notiz von der unter Leo erbauten Allerheiligenkirche stammt aus guter Quelle, vgl. Ps.-Kodinos de aedif. 126, 6 Bonn.: τὸν ἄγιον Στέφανον τὸν πλησίον τοῦ Σίγματος ὁ μέγας Κωνσταντίνος ἔκτισεν' ὁ δὲ βασιλεὺς Λέων ὁ φιλόσοφος ἐσμίκρυνε τοῦτον καὶ την ύλην πάσαν τά τε μάρμαρα καὶ κίονας καὶ τὰς γρυσάς ψηφίδας ἀπέθετο εἰς τους 'Αγίους Πάντας. Ebenso wird auch ein εὐκτήριον τῆς άγίας καὶ βασιλίδος Θεοσανούς in dem ναὸς τῶν ᾿Αγίων Πάντων im Hofzeremonialbuche (p. 537, 15. 22 Reiske) erwähnt. Die weitere Notiz des Gregoras, dass die Translation der hl. Theophano (aus der Apostelkirche in's Konstantinkloster) bereits -unter Leo stattgefunden habe, ist entschieden falsch. Denn wir haben in dem Zeremonialbuche des Konst. Porphyr. (p. 643, 10) und in dem Jerusalemer Typikon (vgl. Anm. 27) unanfechtbare Zeugnisse dafür, dass um die Mitte des 10. Jahrhunderts der Sarg der hl. Theophano noch in der Apostelkirche ruhte. Zu dieser Zeit ehrte auch Konstantinos VII Porphyrogenn. ihr Andenken durch Stiftung einer Kapelle auf ihren Namen in der Apostelkirche, vgl. Ps.-Kodinos (de aedif. 127, 5 Bonn.): την άγίαν Θεοφανώ την οὖσαν έξωθεν τῆς παλαιᾶς κόγγης τῶν μνημοθεσίων τῶν βασιλικῶν εἰς τοὺς Αγίους Αποστόλους ἀνήγειρεν Κωνσταντίνος ὁ πρῶτος πορφυρογέννητος [ό] υίὸς Λέοντος του σοφού. In dem codex Colbertin, des sog. Anonymus Banduri heisst es an der entsprechenden Stelle: ἀνήγειρε Κωνσταντίνος ὁ υίὸς Λέοντος ὁ πορ-

<sup>1)</sup> Wohl nicht identisch mit dem von Alexios I Komnenos gestifteten Kloster τοῦ σωτῆρος τοῦ φιλανθρώπου.

φυρογέννητος ήτις κατέκειτο εἰς τοὺς 'Αγίους 'Αποστόλους' ήτις μέχρι τῆς σήμερον ἀναπηγάζει κρουνοὺς θαυμάτων μεγίστων ἐν τῆ γυναικεία μονῆ τῆς εἰς ονομα τιμωμένης τοῦ μεγάλου καὶ ἀγίου Κωνσταντίνου. Beide Relativsätze kennzeichnen sich klar als Interpolationen. Aus welcher Zeit namentlich der zweite Zusatz stammt, lässt sich leider nicht bestimmen.

Die byzantinischen Chronisten sind über die Frage wegen der Grabstätte der hl. Theophano wiederum sehr wenig orientiert. Der Logothet (Georg. Monach. cont. 780, 7) sagt: ἐξωνήσατο δὲ οἰκήματα Λέων ὁ βασιλεὺς πλησίον τῶν 'Αγίων 'Αποστόλων καὶ ἔκτισεν ἐκεῖ ἐκκλησίαν περικαλλῆ ἐπ' ὀνόματι τῆς προτέρας αὐτοῦ γυναικὸς τῆς ἀγίας Θεοφανοῦς, ja Ps.-Symeon (p. 703, 8 Bonn.) schliesst daran von sich aus die Bemerkung: καὶ κατατίθησι καὶ ταύτην ἐκεῖ, welche Notiz mit dem übrigen Zonaras (IV 42, 24 Dind.) herübergenommen und diesem wiederum Ephraem v. 2644 ff. nachgeschrieben hat.

Über die Schicksale der Reliquien der hl. Theophano seit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1453) entnehmen wir der oben (S. XI) angeführten Edition des Hierodiakon Daniel (praef. σελ.  $\varsigma'-\eta'$ ) folgendes: unter Gennadios Scholarios wurden sie mit anderen Reliquien in der Apostelkirche, dem damaligen Patriarchalsitze, niedergelegt; aber schon im J. 1456 führte Scholarios, als er das Patriarchat nach der Kirche  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \Pi \alpha \mu \mu \alpha \alpha \alpha \beta \delta \tau \omega \nu$  verlegen musste, die Reliquien dahin über. Bei der weiteren Verlegung des Patriarchats nach Xyloporta (im J. 1586) wurden sie dann in die Kirche des hl. Demetrios gebracht, von wo sie im Jahre 1605 in die Kirche des hl. Georgios im Fanar gelangten; dort sind sie bis heute verblieben.

## Wortregister zur anonymen Vita.

άββᾶς Vater (als Ehrentitel von Mönchen und Geistlichen) 7, 15; 8, 9; 12, 30 άγανακτῶ κατά τινος 19, 17; Jo. Malal. (z. B. 88, 22) άγαπῶ τινι liebe jem. 4, 28 άγίασμα geweihtes Wasser (Öl) 18, 28; 23, 4,7.14 ἄγω: aor. συνήξε 13, 1, aber 4, 30 συνήγαγε und 7, 14 εἰσαγαγεῖν  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\omega}\gamma = \dot{\alpha}\gamma\omega\dot{\alpha}$  Furcht 18, 4.5 αϊνεσις Lobpreisung, Lobgebet 15, 12 άκμήν = ἔτι noch 21, 15; v. Euthym. p. 11, 8; 36, 31 Boor; Krumbacher Beiträge zu e. Gesch. der griech. Spr. S. 18 ff. άκούω: ηκούσθη ή φήμη είς τὰ ὧτά τινος 13, 18; Act. 11, 22 άλάλητοι φωναί 20, 8 άλεκτροφωνία (gew. άλεκτοροφωνία) Hahnenschrei 20, 9; vgl. Suid. άλλομαι: δρομαΐος ήλατο τρέχων 19, 29 άμα τινί 2, 35; 5, 34; 12, 24; 21, 12; 23, 7; 24, 7; άμα τινός 4, 14; 20, 16 Anakoluth beim Partic. appos. 7, 16 f. ἀναχύπτω ducke auf, lehne mich auf (κατά τινος) 13, 8 ἀνατολή: ὁ ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν Orientale άνταρσία Rebellion 12, 17; Theoph. 94, 3

άντάρτης Rebell 7, 26

αντίληψις Hilfe 22, 16 άπαθής τοῖς σπλάγχνοις 21, 9 άπαλλάττομαι έχ τινος 17, 11; 23, 15; τινος 3, 1; τὶ 19, 4 ἀπαράτρεπτος unverändert 16, 24 ἀπό: καθεύδω ἀπὸ (= post) τῆς δοξολογίας 10, 10; ἀπὸ χρόνων von alten Zeiten her 17, 21 άποκρύβω 4, 19; 5, 12; 12, 26 άπομυρίζω (τάφον, σορόν) giesse Wasser über den Sarg eines Heiligen, um es dadurch heilkräftig zu machen 22, 32; Niceph. v. Theoph. 25, 34 Boor άπορία δυστυγής unglücklicher Zufall 19. ἀπορρίπτω τινὰ τῆς ἀρχῆς schliesse jem. von der Regierung aus 8, 3 ἀπορῶ τί λέξαι 22, 4; Theoph. 333, 11 Boor ἀπόφασις Ausspruch, Urteil: ἀπόφασιν θανάτου προσμελετάν für einen Todeskandidaten erklären 22, 26 άπτομαί τινος 21, 9. 13; τινός τὴν κάραν (acc. limit.) 21, 10 άρραβωνες, οί Brautgeschenke 6, 23 άρτοκλίνης (durch Volksetymologie verändert aus ἀτρικλίνης, a triclinio) 21, 31; Konst. Porphyrog. cerim. 118, 10 Reiske; Kedrenos II 541, 21 Asyndeton 7, 13; 14, 23; 22, 6; 23, 12

ἀσχολούμαί τινι bin beschäftigt mit etw. | γεννάδες, οί 10, 13 14, 17; vgl. περιασγολούμαι 19, 11

αὐγή ἐωθινή Morgenröte, Tagesanbruch 3,

Augment fehlt beim Plusqpf. 20, 29; 23, 11 αύγούστα Titel der Kaiserin 5, 13. 18. 34; 6, 6, 23; 7, 2, 6, 7; 14, 16, 21

αὖθις in demselben Moment, sofort 3, 1.32; 4, 17; 6, 1; 7, 7; 16, 20; 17, 33; 18, 23; 20, 11; 22, 6. 10. 14; v. Basil. jun. 38, 28 Veselovskij; Konst. Porphyrog. cerim. 750, 23 Reiske

αὐλή: ή τῶν βασιλείων αὐλή aula regia

αὐξάνω: προσηυξάνθη 21, 11; ἐπαυξάνω intr. 23, 13; συναυξάνω intr. 4, 25; αὐξέω intr. 4, 22; ἐπαυξέω trans. 20, 3

αὐτός = οὖτος 12, 13; 19, 21

αὐτοῦ, —  $\tilde{\eta}$ ς als Possessivpronom. = suus, sowohl in attrib. Stellung (z. B. 7, 9; 10, 28; 11, 19; 14, 6; 15, 17) als auch in prädik. Stellung (z. B. 9, 23; 16, 5); αὐτοῦ = ejus oft in attrib. Stellung, z. B. 9, 3; 12, 33; 13, 25; 14, 10; 15, 22

άφοσιούμαι: χρέος άφωσιωμένον άποδιδό ναι eine Schuld bezahlen (ἀφωσ. ist prolept. Prädikat) 1, 17

ἄφωνος: ἐν είρκτἢ κατέχειν τινὰ ἐπὶ ἀφώνω jem. in Gewahrsam halten und ihm die Möglichkeit nehmen, sich zu äussern 12, 23

άγθοφόρον βάρος schwerlastende Bürde 11, 2

βασιλειοπάτωρ Titel 14, 18 βιωτικός weltlich gesinnt 14, 30 βουλήν μίαν θέσθαι 5, 21; Callinici v. Hyp. p. 82, 6 u. βρεφοπρεπώς 3, 3

γαμήλιος: ή τῶν γαμηλίων πανδαισία Hochzeitsschmaus 6, 25

Genetivus partit. bei εἶς: μιῷ τῶν ἡμερῶν 2, 19; 3, 31 (aber 10, 10 ἐν μιᾶ νυκτί) Genet. absol. statt partic. appos. 10, 10; 11, 26

γεύομαί τι 9, 13; Joh. 2, 9

γίγνομαι: aor. ἐγενόμην und ἐγενάμην ziemlich gleich häufig; μή γένοιτο τούτο γενέσθαι 12, 18; v. Euthym. 59, 2 Boor; vgl. συμβαίνει

γοργότης: τῷ τάχει τῆς γοργότητος ἄγασθαι 6, 6

γυμνάσιον: έν γυμνασίω ποιώ mache mir zur Aufgabe 6, 16; έν σπουδή ποιώ Prokop

Dativus limit. ἐπλήγην τοῖς κροτάφοις 19, 25; ἐξωγχώθην τοῖς σπλάγχνοις 23, 7; άπαθής τοῖς σπλάγχνοις 21, 10; ἐρυθριάσας όψει 12, 15; dat. causae ψέγεσθαι τῷ κάλλει 5, 10; ebenso καταμέμφεσθαι 5, 11; dat. = έν c. dat. φήμη διαθέουσα τοῖς φίλοις 19, 32; vgl. Anon. Parastaseis 7, 21 Preger: διερχόμενοι τῷ τόπω; τοῖς λόγοις = his verbis commotus 13, 5; στεφηφορῶ τοῖς ἄνθεσιν 6, 31

δέδοικά σου τὸν φόβον hege Furcht vor dir 12, 7

δέομαί τι bitte um etw. 22, 16; δέομαί τινι bitte jem. 21, 1; v. Georg. Chozeb. 6, 13; M. Diaconi v. Porphyr. 27, 11

δηλῶ τινά τι 12, 5; M. Diac. v. Porphyr. 45, 23 (codd. BV), vgl. A. Nuth. quaestiones, Bonn 1897 S. 50; προεδηλώθην τι 12, 33

δήλωσιν (τὴν) τῶν σῶν νοημάτων φράσον 12, 10

διά c. gen. statt dat. instrum. 3, 28; 10, 17; 13, 9; 14, 5.8; 22, 27 (διὰ τῆς χάριτος, aber 23, 15 χάριτι)

διαδέχεταί με δόξα (erwartet) 2, 25 διαθεί ή φήμη τοῖς φίλοις (= ἐν) 19, 32 διαθρύπτω zerbreche, verteile 15,21 διάλυσις Auflösung, Tod 14, 4

διαπρίομαι την ψυχήν 8, 17; v. Euthym. 60, 23 Boor

διατροφή Speisung 18, 14

δίδωμι: ἀποδιδούντες 1, 17

διεκπετώ τὰς χεϊρας (strecke aus) 15,

διήγημα c. gen. obj. 23, 23; c. gen. obj. et

της βασιλίδος τὰ διηγήματα)

ຽວຂຜ glaube, dass c, inf. 10, 31; 12, 16; 18, 19; 23, 8, aber 10, 13 ότι; ἔδοξα mir träumte 10, 15; ἔδοξε visum est 5, 13; 20, 3; ἔδοξεν εἰπεῖν dixisse fertur 5, 20; vgl. schol. Soph. Oed. Col. 92; Konst. Porphyr. v. Basil. (Theoph. contin. 349, 1 Bonn.); το δοχεῖν 8, 10; 11, 24; 15, 8; 19, 23; 21, 3, aber 4, 8 τῷ δοκεῖν

δόξα = τιμή Ehre 16, 25; Ehrenamt 5, 22; 10, 27; 14, 8; Konst. Porphyr. cerim. 712, 18 Reiske

δοξάζειν τῷ κυρίφ Dank sagen, preisen 15, 16; δοξάζω τινά δόξη τινί ehre jem. durch eine Ehrenstellung 10, 27

δοξούμαι werde geehrt 17, 22

δρομαΐος 19, 29; δρομαΐοι 21, 16; δρομαίως 20, 14

δωρεά: ή τῶν ἀγιασμάτων δ. 23, 5; wie gew. die geweihten Elemente bei der Kommunion άγία δωρεά heissen.

δώρησις Geschenk, Gabe: ἀμνησίκακος δ. die Gabe, erlittenes Unrecht zu vergeben 23, 30

έθίζω: κατείθισμαί τι bin an etw. gewöhnt 5, 20; τινί 15, 23; εἰωθώς τινι συνήθης (z. Β. τόπος) 3, 29; 11, 20; 18, 15

εἴθε Wunschpartikel c. indic. perf. 12, 28, aber 11, 33 c. ind. aor.

είς: συμβαίνει, γίγνεται, ποιεϊται, μέλλει τι εἴς τινα 1, 17; 4, 18. 21; 17, 13; 18, 16; 20, 11; διαπράττομαι, ενδείχνυμαί τι είς τινα 9, 22. 23; διετέθη εἰς ἡμᾶς οῦτως 9, 26; ἀξία νύμφη εἰς τὸν υἰόν 6, 20; είς = πρός: ἰατροὶ είς ἐμὲ ἡλθον 22, 24;εἰς = ἐν: κατέχω, φέρω εἰς μινήμην 9, 29; 22, 10

είς = τὶς: μία τῶν θεραπαινίδων 3, 13; μιᾶ τῶν ἡμερῶν 2, 19; 3, 31; μιὰ ώρα μεσημβρίας 21, 29; μία ζώνη 2, 33; ἐν ἐνὶ χοιτώνι 8, 3

έκ oft = ὑπό beim Pass., z. B. 12, 6. 12; 15, 24; ἐξ ἐμαυτοῦ ἦχον aus eigenem Antrieb 10, 20

subj. 23, 20 (τῆς πτωχῆς ἐμοῦ διανοίας | ἐκβλυστάνω (γάλακτος πηγάς) sprudle hervor 3, 16

> ἐκδημῶ πρὸς κύριον sterbe 7, 4; 10, 28 έκδημία 14, 5; 16, 12; 19, 3

έκεῖσε = ἐκεῖ 2, 34; 4, 10; 18, 25; 20, 5; 21, 17; 23, 2, aber 4, 8 exe.

έκζητω τι untersuche 13, 1; έκζ. πρός έαυτόν zu sich rufen lassen 16, 14; ἐκζ. εἰς βοήθειαν 8, 19; 9, 3; ἐκζ. θεόν 10, 7; 14, 24; Ps. 76, 3

έκθλίβω plage überaus (v. Schmerzen) 22,

έκπαιδεύω τινά γράμμασι 3, 20; vgl. Jo. Malal. 43, 3

Elision meist unterlassen, z. B. 2, 8; 10,

Ellipse: γη 13, 19; πόλις 6, 30; στράτευμα 12, 17; ἔφη 2, 24; 5, 24; 12, 4. 6. 14. 28; Jo. Malal. (z. B. 137, 2); nv 13, 25; 20, 33

έμαυτοῦ falsch statt ἐμοῦ 13, 8

έμπίπλαμαι τούς όφθαλμούς δάκρυσι 12,

ἔμφωμα Fenster 3, 4; vgl. Byz. Z. 2,

έν=είς: παρεμπίπτειν έν χερσί 14, 29; έν= unter: ἐν δάχρυσιν 10, 4; ἐν ὑμνωδίαις καὶ λαμπάσι 16, 26; ἐν συμπαθεία 9, 30

έξαγγέλλω τινί = έξαγορεύω bekenne 21,

έξαπορῶ 18, 22; 22, 26; τὶ 3, 5; πρός τι

έξαργία Provinz 5, 8

έξαρχοι τοῦ μυστιχοῦ κουβουχλίου Vorsteher des kaiserl. Geheimkabinets 5, 7

έξουσία ρωμαϊκή Rhomäerreich 5, 2; την άρχην της έξουσίας έγγειρίζω τινί 7, 8 ἐπανάρρυσις Befreiung 6, 29

έπανελθείν είς έαυτόν zu sich kommen, sich besinnen 11, 1; 13, 29; 18, 22

έπευδοκῶ τι genehmige, verstehe mich zu etw. 3, 11

έπιμετώπιος χόσμος 20, 28

ἐπίσκεψις Besuch bei e. Kranken 20, 11 ἐπιστασία Aufsicht, Fürsorge 21, 22

ζέσις innere Hitze 16, 33 ζώννυμι: ἡ ζώνη ἐζώσθη τῆ ὀσφύτ 2, 34

έφορῶ ταῖς εὐγαῖς sehe die Gebete gnädig

an (v. Gott) 20, 22; Sirac. 7, 9

ήλικία Wuchs, Gestalt 4, 23; μέτρον ήλικίας 3, 17 (nach Ephes. 4, 13) ήμῶν in possess. Bedeutung attributiv gestellt, z. B. 5, 28; 9, 28; 18, 20

θάλαμοι ἀναπλέκονται die Brautkammer wird umwunden (mit Kränzen) 6, 26 θέα τῆς ὁπτασίας 20, 25 θέριστρον leichtes Gewebe als Sommertracht (Kleid oder Kopftuch) 20, 30 θεωρία Aussehen, Anblick: θ. τοῦ κάλλους 3, 27; θ. τοῦ θαύματος 4, 21; ἀρετῆς θεωρίαν συνάγειν 4, 30; Betrachtung, Beachtung: θεωρίαν σημείου στήσασθαι 5, 25; Besichtigung, Schau 5, 28; 13, 12 θλιβερός bedrückt, niedergeschlagen, traurig 11, 20; θλιβερώς 20, 1 θνήσκω: aor. θνῆξαι 23, 9, aber 3, 1 θανεῖν

ἴδιος als pron. possess. 10, 2; 13, 17. 25; ἴδιος αὐτοῦ 17, 29; τὰ ἴδια Heimat 11, 9 ἰλλούστριος Titel 2, 11

ίνα c. ind. fut. 17, 15; τίς ἐγώ εἰμε ἴνα τοῦτο πράξω 21, 7 (Exod. 3, 11: ὅτι)

Infinitivus aor. statt fut. 2, 23; 23, 8; inf. fut. statt aor. 22, 1; Inf. des Zwecks mit τοῦ 3, 10 (nach μηχανᾶσθαι); 4, 10 (n. προτρέπειν); 9, 12 (n. παιδεύειν); 22, 7 (n. ἐτοίμως ἔχω); Inf. im abhäng. Fragesatz s. ἀπορῶ

ίστημι: impf. συνίστα 21, 26; καθιστάνω 14, 10; κατεστάθην factus sum 2, 7; 12, 28; 19, 1

καθαίρομαί τι werde rein (frei) von etw.

καθέζω: fut. καθεδείν intr. 5, 26 κακία Feindseligkeit 9, 3

καλεί καιρός 19, 9

κάλλη, τά Schönheit 3, 28

κανδήλα candela Lampe 4, 11; 23, 3

κανδιδάτος Offizier der kaiserl. Garde 17, 24

καρδίαι, αί Herz 21, 28

κατὰ τῆς όδοῦ unterwegs 18, 6

καταγάστριος πόνος Unterleibsschmerz 23, 8

xαταλαμβάνω τι venio ad 2, 17. 33; absol. treffe ein 4, 1; nahe, breche an (von e. Zeitbestimmung) 13, 4; 19, 14

καταμέμφομαί τινος 13, 3

καταπίπτω falle ab (v. Geschwulsten) 18, 9

καταπλουτῶ trans. = πλουτίζω 15, 1; Theophyl. Simoc. 92, 22 Boor

καταστέφεται γάμος die Ehe wird eingesegnet (durch Aufsetzen der Brautkrone) 6, 27

καταφρονῶ τι 14, 27; 19, 12; v. Euthym. 41, 7; 56, 12 Boor

κατοκνῶ ἐγχειρήματος unterlasse ein Unternehmen aus Trägheit 22, 5

κλειδουχεῖαι Schlösser, Riegel 21, 19

κλίνεται ή ήμέρα der Tag neigt sich 3,32 (im N. T. κλίνει intr.)

<sup>1)</sup> Die Lesart des Florent. ἐπεκτάνθη wird, wenn man vom fehlenden Augmente absieht, durch zwei Parallelstellen gestützt: ἐπεκτανθείη in der Chronik des Mich. Glykas 4, 2 nach der Überlieferung eines cod. Athous aus dem 15. Jahrh. (vgl. Byz. Z. 7, 586) und εἰς πληθος ἐπεκτανθέντων τῶν... μοναχῶν (= πληθυνθέντων etwas weiter unten) in einem Schreiben des Protos vom Athos aus dem J. 985 (vgl. Viz. Vrem. 5, 489, 7 v. u.).

4. 13

Kongruenz: ὁ βασιλεὺς άμα τῆ αὐγούστη έπανηλθον 6, 1; αι δε... εκάστη... βουλομένη 6, 2; πᾶσαι... ἐκάστη θηρώμεναι ἐπεγείρουν 5, 32; das Prädikat beim Neutr. plur. im Plur. 2, 6; 6, 27; 15, 5; 17, 5; 23, 5; s. auch Maskulinformen

Konjugation: 2. Pers. Indic. πειρᾶσαι 12, 5; N. T. (z. Β. όδυνᾶσαι Luc. 16, 25)

κουβούκλιον μυστικόν Geheimkabinet des Kaisers 5, 8

κράτος kaiserl. Herrschaft 21, 8; Majestät als Titel 12, 14. 24

κρυφη 24, 1; έν κρυφη 12, 34; 16, 6; LXX, Iudic. 9, 31

κτίστης Schöpfer der Welt (von Christus) 2, 15; 20, 16; vgl. 29, 21

κύησις = ἀποκύησις Entbindung 2, 27 κυριολογῶ πάντων τὰς κλήσεις nenne alle bei ihren bestimmten Namen 15, 2

λαμβάνω: praes. ἀπολάβω 23, 18; λαβόμενος = λαβών 22, 11; v. Euthym. 2, 7; 28, 6 Boor; λαβόμενός τινος της γειρός 8, 27; λαβών τινος τῆς χειρός 12, 15; συλλαβοῦσά τινα ἐκ τῆς γειρός 6, 18

λάρναξ, ὁ 23, 1; σορὸς τοῦ λάρνακος 17, 1 λαχμός Los 5, 19

χέγω sage: aor. pass. ἐρρέθη 22, 12; ρηθείς 22, 10; προρρηθείς 13, 9

λέγω wähle: aor. pass. ἐκλεχθῆναι 5, 4. 14; ἐκλεγθείσης 23, 22; fut. ἐκλεγθήσομαι 5, 22, aber 5, 16 συνεξελέγη

λείπω: aor. κατέλειψα 9, 27; 10, 28 (aber 6, 8 καταλιπούσα); praes. καταλιμπάνω 22, 30

ληξις Los, Schicksal: τὰ ἀθάνατα τὴν ληξιν (acc. limit.) 16, 1

λογίζομαί τινος berücksichtige, kümmere mich 20, 27; λ. τὶ εἰς ἀπιστίαν halte für unglaubwürdig 1, 15; vgl. 8, 29

λουετρόν 3, 31; 4, 3; Acta Anastas. Persae 16, 35 Usener

λούμα == βαλανεῖον 18, 15

κοιτών Schlafzimmer, Zimmer 11, 26; 8, μακρόθεν: ἀπό μακρόθεν 6, 7; Marc. 15, 40; ἐκ μακρόθεν v. Euthym. 9, 26 Boor

Maskulinformen auf ein Feminin. bezogen: 3, 13 (μία τῶν θεραπαινίδων προσόντων); 4, 14 (συνόντων θεραπαινίδων); 5, 3 (παρθένων ἐκλαμπόντων); 20, 9 (ὡρῶν διελθόντων); 5, 29 (πάντων πρώτη); 6, 3 (πρό πάντων άλλων ή Θεοφανώ), 8, 17 (την γαμετήν και την παϊδα... συγκλεισθέντας)

μαφόριον (aus ώμοφόριον) schleierartiger Umwurf (um die Schultern) 17, 27. 28; 18, 1. 6. 7; 20, 30

μέ hinter der Präposit. πρός 21, 31; 22, 5. 8. 27; N. T. (z. B. Matth. 25, 36) μεγιστᾶνες 13, 33

μελανοδόχον σκεύος Tintenfass 22, 11 μελλοβασίλισσα Kronprinzessin 6, 23 μέλω: μεμελημένος τινί am Herzen liegend,

teuer, wert 2, 26; 23, 20 μετά: την χεῖρά τινος μετά χεῖρας λαβών 13, 31

μέτρον ήλικίας das volle Mass des Jugendalters 3, 17 (nach Ephes. 4, 13)

μέχρις ότου Konjunktion 7, 29; 8, 6; 23, 7  $\mu\eta\tau\varepsilon = \mu\eta\delta\dot{\varepsilon}$  22, 13

μηγανωμαί τινα του ποιείν bringe jem. durch List dazu, etw. zu thun 3, 10

μνήμη ἐτήσιος Gedenktag eines Heiligen 13, 4

Moduswechsel: 1, 14 f. (μέμψοιτο...λογίσηται); 11, 12 f. (δεδιώς, μη ελθη... ύποστρέψη καὶ ἐμπεσεῖται)

v paragogicum steht vor Konsonanten 1, 5; 3, 17; 15, 17. 26; 22, 29; fehlt vor Vokalen 2, 13; 7, 10; 9, 16

ναός: gen. ναού; acc. ναόν (nur 2, 16 νεών) νεωτερικόν (scil. στράτευμα) aufrührerisches Heer 12, 17

νιφάδας ήδονῶν πατεῖν 15, 30 νύμφη junge Frau 6, 20; 7, 6. 7

οἴκαδε domi 19, 6; 20, 4, aber 18, 18.21

οίκετος=pron. possess. 4, 17. 20; 5, 29. 30;

6, 2; 8, 7; 9, 26; 11, 14; 17, 30; τὰ οἰκετα Heimat 6, 14; οἱ οἰκετοι Hausgenossen 15, 9

οίμωγαὶ θρήνων 19, 33 όλονύκτως 13, 13

Optativus fut. mit  $\mu \dot{\eta}$  als Verbot 1, 14; opt. potent. ohne  $\ddot{\alpha}_{V}$  23, 28

Oratio obliqua, Übergang in dieselbe 4, 12; 11, 28; 21, 2.5

όρδ: impf. ἀφεώρα 11, 23; ὡρᾶτο 16, 22; καθωρᾶτο 18, 17; παρωρᾶτο 15, 24; perf. ἑώρακα 11, 27; 18, 4; 21, 20; aor. pass. καθωράθη 19, 26; ὁραθείς 10, 16; 16, 29; ὀφθείς 7, 18; 8, 21; aor. act. εἴδατε 20, 15; ὁρᾶσθαι e. inf. (statt c. partic.) 15, 9; 16, 21

όρθοτομεῖν richtig behandeln, auslegen (scil. τὰ δόγματα) 6, 34

őτυ vor der oratio recta 13, 7; 16, 8

οὐθένεια, ή ἐμή=ἐγώ 20, 21

ούτος im abhäng. Satze aufs (log.) Subjekt des regierenden Verbum zu beziehen 5, 14 (ταύτης = ἐαυτῆς); 10, 14

παγανεύω lebe als Privatmann 19, 6 παιδόθεν: ἐκ παιδόθεν 1, 6; Jo. Malal. 429, 4; s. μακρόθεν

παρακαλώ θεώ 23, 3

παραλογούμαι = παραλογίζομαι täusche, führe irre 19, 23

παραπλήξ = παράπληκτος vom Schlage gerührt 19, 26; Prokop. Anecd. p. 81, 16 Bonn.

παράζοτασις Zutritt, Audienz 11, 20 παροδία = πάροδος 4, 3

παρουσία τινός ἀναφαίνεται 13, 25; χωρὶς τῆς παρουσίας τινός 13, 7

Participium: Nomin. absol. 3, 1; 4, 11. 31; 6, 2; 12, 33 f; 19, 21; 21, 5

πάταγος ἀνέμου Windstoss 21, 19

πατρικιότης die Würde eines Patriziers 2, 11

παύομαι c. partic. 14, 24; c. inf. 15, 6.

πάχνη Frost (nicht Reif) 22, 23 πέλω = εἰμί 9, 1; 10, 6 περιασχολούμαι Dep. pass.—περιασχολώ 19, 11

περιβέβλημαι εἰς περιβολήν 20, 29 (vgl. Apocal. 3, 5: περιβαλεῖται ἐν ἰματίοις); π. τὶ 14, 25

περιβόλαια τῶν ποδῶν Fussbekleidung, Schuhe 5, 27

περίβολοι Umfriedigung, umschliessende Mauern, Vorhalle 4, 5; 20, 4

περιέστη μοι 22, 20; π. ἐπ' αὐτῆ 2, 30 περινοστῶ τὰ βασίλεια durchwandele den Palast, schalte und walte in dems. 14, 21 περιφάνεια Berühmtheit, Vornehmheit 2, 1 πίστις: εἰς πίστιν τὰ λεγόμενα φέρω 21, 29

πληροφορηθείς überzeugt 12, 30; πεπληροφορημένα θαύματα wohlerwiesene, gutbezeugte Wunder 1, 3

πληρώ τον λόγον εἰς ἔργον 5, 33

ποιητής (μαι θεός) Schöpfer 17, 6; vgl. 29, 21

ποιητική δόξα Autorenruhm 1, 16

ποιῶ verweile 18, 15

πολιτεία Wandel 1, 1; 7, 20; Bürgerschaft 12, 13; Reich 11, 32; 14, 20

πορείαν ποιεϊσθαι 3, 31 (aber 11, 15 π. ἐποίει); τὴν ὁδὸν τῆς πορείας ποιεϊσθαι seinen Weg fortsetzen 4, 4; Act. 8, 39

πορεύομαι ταϊς θείαις ἐντολαϊς 2, 4; vgl. πορ. τῷ φόβω τοῦ κυρίου Act. 9, 31

Praesens=Futur. (ἐπιδύνει) 9, 2

πρεσβεία Fürbitte eines Heiligen 9,4; 18, 10; 23, 15

προέλευσις feierlicher Aufzug 13, 20; 18, 21

προελθείν in öffentlichem Aufzuge erscheinen 13, 6.7; v. Euthym. 35, 5 Boor

προνοοῦμαί τινα 4, 28; τινός 15, 1; τινί v. Euthym. 6, 20; 16, 11 Boor

προπέμπω bringe 17, 28

προποδίσματα ἀναλαβεῖν τοῖς ποσί (von e. Sitzenden) sich wieder auf die Füsse stellen 5,30; ebenso 6,4 τοῖς τῶν ποδῶν προποδίσμασιν ἀναλαβεῖν

πρόσαψις 18, 30

προσεκχέω ἰόν 7, 29

προσεπάδω 6, 31

προσκυνῶ τινι 5, 30; τινά 10, 15 προσμελετῶ s. ἀπόφασις προσνύσσει τοῖς νεφροῖς ὀδύνη 23, 16 προσπείθω 12, 25; v. Euthym. 36, 5 Boor προσπενθῶ 7, 7

πρόσψαυσις 2, 35; v. Euthym. 35, 13 Boor προτρέπω τινί 4, 10; προτρέπομαί τινα 16, 13; 21, 3

πρυτανεύω την δαψιλη χορηγίαν τους οἰχήτορας versorge die Einwohner reichlich 6, 34

πρωτοσπαθάριος Ehrentitel (vgl. Konst. Porphyrog. cerim. 730, 19 ff.) 11, 16; 19. 7

πτωχή διάνοια dürftiges Denkvermögen 23, 19

πτωχολουσία 18, 14

Relativ. Anknüpfung 2, 22; 3, 4. 24; 5, 15; 13, 12. 27; 17, 24; 18, 7; 21, 3

σατράπης 5, 7

σκελίζειν τῆς φιλοτεχνίας τὸν πόθον 7, 21 σκοτασμός Ohnmachtsanfall 2, 30

σορός τοῦ λάρνακος 17, 1

σπλάγχνα Herz (als Sitz der Liebe und des Mitleids): τῶν πατρικῶν σπλάγχνων ἐκσπᾶν τινα 7, 22; τὰ σπλ. συγκλείειν 7, 32; 9, 1

στερε δ setze fest, bestätige = χυρδ 14, 11 στοιβάς = στοιβή Haufen, Aufhäufung (πολυτελόν τραπεζόν αι στοιβάδες) 14, 27 στρατεύθην zog zu Felde 12, 18

Subjektwechsel 3, 11 (ἐπευδόκει)

συγκομιστής Träger (eines Sarges) 16, 33 συμβαίνει γενέσθαι 11, 33; 13, 16; v. Euthym. 73, 27 Boor; Prokop; Herod.

συμμορία Partei 12, 28

συμπεδώ τινα ἐνδεία lasse jem. Mangel leiden 8, 6

συμπλέκω δόλον 11, 11

σύναξις Zusammenkunft im Gotteshause, Gottesdienst 20, 9

σύνδακρυς γενόμενος 12, 26; v. Euthym. 9, 19 Boor συνέχω: συσχεθεὶς πρὸς ἐαυτόν in sich ergriffen, in Nachdenken versunken 12, 27 Superlativ statt Komparativ 10, 1 (πλεϊστα τούτων)

σχηματίζω τινά bringe e. Kranken in die zur Untersuchung nötige Lage 21, 4; σχ. ἐαυτὸν θλιβερῷ σχήματι 11, 21

ταμεῖον, ταμιεῖον Zimmer, Gemach 5, 17; 11, 29; 12, 16

τάξις ἔνδοξος hoher Staatsposten 18, 20; τάξιν = δίκην nach Art 20, 29

ταχυγράφος 17, 25

τελειῶ δι ἔργου 18, 28

τεσσαρακονθήμερος ήμέρα 17, 4

τίκτω: τέξασθαι 2, 23; τέξω 2, 25; πόνοι τεχθέντες 22, 22

τιμωρία Qual, Schmerz 23, 12; 3, 1 (τιμ. τῶν ὁδυνῶν)

τίω: τετιμένος 2, 11

τόμος Rolle, Blatt Papier 22, 11

τριβούνος 6, 13

τρόπος Grund 11, 30; v. Euthym. 64, 12 Boor; οὖ ἕνεκα τρόπου qua de causa 11, 14

τυγγάνω (ohne ων) = sum 2, 13

ύγρά, τά Urin 23, 9

ύπάρχω = sum 2, 15. 21; 5, 31; 11, 18 u. oft

ύπέρ c. gen. = περί bei ἐξερωτᾶν 19, 21 ύπερέχω τὰ σαῆπτρα 14, 11

ύπνος: πρὸς ύπνον καθευδήσαι ἐπείγομαι 2, 20

ύπνώττω=καθεύδω 15, 25

ὑπόθεσις Umstand 11, 12; 22, 2; Plan 5, 15

ύποχλίνω (τὸν αὐχένα) neige zur Seite 13. 21

ύπομιμινήσα ω τινί melde eine Nachricht 2, 23; v. Euthym. 7, 19 Boor; Konst. Porphyr. v. Basil. (Theoph. contin. 231, 14)

φακιολιον λινούν linnene Stirnbinde, Turban 20, 29

φάντασμα Phantom 14, 30 φέρω: perf. pass. ἐξήνεκται 14, 12; vgl. Steph. Thesaurus VIII p. 715 D φθάνω gelange, komme (εἴς τινα ἡλικίαν) 3, 19 φθόγγος τῶν θαυμάτων 17, 9 φυσικός in der Natur des Menschen begründet: φυσ. θάνατος 3, 7; φυσ. διάλυσις 14, 4

φύω: II aor. pass. φυείς 12, 21; Luc. 8, 7

φωνή Rede, Erzählung 12, 22; 21, 16; φωνήν ἐκφωνεῖν e. Ruf ausstossen 13, 27 φωτοδοχεῖον Lampe 21, 18

χαρά Festlichkeit, Festschmaus 6, 29 χειριδάριον Schnupftuch 17, 29; 18, 1 χειροκρατῶ τινα fasse jem. an der Hand 6, 11; fasse mit der Hand 11, 21 χορηγία Geschenk, Gabe (τῶν θαυμάτων) 17, 6

χόρτινον ψιάθιον aus Gras (Binsen) geflochtene Matte, Matratze 15, 10

χρεΐαι, αἱ ἀναγκαῖαι Notdurft 22, 23; ἔνδεια τῶν χρειῶν Mangel an Lebensmitteln 8, 5; τὴν χρείαν τῶν ἀναγκαίων στερούμενος 8, 15

χριστέραστος γάμος 6, 26

χρῶμαι τέλει τοῦ βίου 7, 3; v. Euthym. 34, 27 Boor; χρ. τόλμη 11, 19; 12, 6; χρ. παραστάσει 11, 20

ψηλαφῶμαι = ψηλαφῶ 21, 6 ψιαθοφόρος 17, 31

ώς ἄτε 5, 19; 11, 17; v. Euthym. 2, 26 Boor

 $\dot{\omega}$ ς δίκην = δίκην 13, 24

## Namenregister zu beiden Vitae.

Άβραάμ. Patriarch 8, 20 Αγίων Πάντων ο ναός 43, 8. 11 Άθηναι 5, 19; 6, 12; — 27, 14 Αίγυπτος 39, 17 Αἰθίοψ 11, 28 Άλέξανδρος Bruder Leos VI 14, 6. 10. 17 Aμάν der Judenfeind 8, 9; 11, 7 "Avva Mutter der hl. Theophano 2, 12. 26 Άποστόλων ὁ ναός 16, 26; 17, 23; 18, 25; 22, 31; - 43, 1. 6 "Αραβες 27, 23; 38, 20 Άραβία εὐδαίμων 41, 16 Άρματίου, τά 18, 15 Άσία 27, 12 Άσωμάτων ὁ ναός Erzengelkirche 13, 19 Άφρική 27, 11

Βαβυλών 27, 11 Βαριησούς 7, 16 Βασίλειος Vater Leos VI 5, 1; 6, 19; 7, 3. 4; 11, 8. 10; 12, 12; 14, 4; — 34, 11; 35, 22; 36, 7; 39, 31 Βάσσου ὁ ναός 2, 16. 33; 4, 2; — 29, 11; 31, 21; 33, 6 Βυζάντιον 28, 22 Βώνου πάροδος 17, 32

Δαυίδ Psalmist 15, 23; 16, 11; — 27, 21; 40, 22 Δημοσθένης Redner 27, 15 Εἰρήνη Mutter des anonym. Verf. 18, 14 Εἰσδανδούλ 10, 2 Ἑλλάς 34, 35 ͼΕλληνες 40, 18 Ἐριννύες 36, 10 Εὐδοχία Mutter Leos VI 5, 13; 7, 2.—34, 11; 39, 11 Εὐρώπη 27, 12

Ζαούτζης 11, 17; s. Στυλιανός

'Ηλίας Prophet 13, 4; 17, 20. 28

Θαρσίς 27, 23 Θεόδωρος s. Σανταβαρηνός Θεοφανώ 1, 2, 4; 5, 16; 6, 3; 8, 20; 10, 1; 14, 12, 16, 21; 17, 27; 20, 17, 22, 31; 21, 5; 23, 2, 6.—25, 2; 26, 13; 34, 15; 36, 15; 39, 3, 32 Θεσσαλονίκη 10, 21

'Ιακόβ Erzvater 38, 26
'Ιαννῆς καὶ 'Ιαμβρῆς ägypt. Zauberer 11,7
'Ιερεμίας Prophet 37, 22
'Ιερουσαλὴμ οὐράνιος 2, 7
'Ιώβ der Dulder 38, 28
'Ιωσήφ Ιακοb's Sohn 38, 26

Kαίν Brudermörder 8, 11 Καλλιόπη Muse 27, 14 Καργηδών 27, 11

Κωνσταντίνος der Grosse 27, 30; 28, 21 Κωνσταντίνος Bruder Leos VI 35, 11. 23.

Κωνσταντίνος Μαρτινάχιος Vater der hl. Theophano 2, 10

Κωνσταντίνου ὁ ναός 41, 29; 43, 2. 12

Κωνσταντινούπολις: βασίλειος πόλις 2, 5; 5, 10; ἐπτάλοφος 6, 30; βασιλὶς τῶν πόλεων 26, 36; 27, 1; ἡ Κωνσταντίνου 27, 19; Kirchen in Kpel: s. Ἁγίων πάντων, Ἁποστόλων, Ἀσωμάτων, Βάσσου, Ἡλίας, Κωνσταντίνου, Μέγας ναός; Quartale in Kpel: s. Ἡρμάτιος, Βῶνος

Λατίνοι 40, 19

Λέων Kaiser 5, 4. 9; 7, 5; 8, 2. 13; 13, 6. 17. 24; 14, 6. 8. 11. 19; — 26, 32; 34, 12. 31; 35, 9; 36, 10. 13; 39, 4. 12. 19. 32

Λιβύη 27, 12

Mαναῦρα (= Μαγναῦρα) Palast in der Nähe der Sophienkirche 5, 17

Μαρτίνος Μαρτινάχιος Oheim der hl. Theophano 21, 31

Μαρτινάκιος s. Κωνσταντίνος u. Μαρτίνος Μασσαγέται 38, 21

Μέγας ναός Sophienkirche 13, 20

Mεθόδιος Patriarch v. Kpel (842-46) 23, 1

M·χαήλ Protospathar, Bruder des anonym. Verf. 19, 7; 22, 27 Mύρων Kandidat, Sekretär beim Vater des anonym. Verf. 17, 24

Πέρσαι 38, 20

Πλάτων der Philosoph 27, 15; 34, 35

'Peβέκκα Isaaks Gattin 8, 21

'Ρωμαϊκή ἀρχή (ἐξουσία, πολιτεία) Rhomäerreich 2, 6; 5, 2; 14, 19

Ρωμαΐοι 40, 10. 20

'Ρώμη ή παλαιά 27, 11; 28, 9

Υωμύλος 28, 9

Σαβά arab. Stadt 27, 23

Σαμουήλ Prophet 35, 32

Σανταβαρηνός, Θεόδωρος Erzbischof v. Euchaita 7, 15; 8, 9; 11, 6; 12, 30;—35, 7. 10

Σαούλ König 35, 32

Σάρρα Abrahams Gattin 8, 20

Σατᾶν 7, 16

Σαυρομάται 38, 20. 21

Σεμίραμις Königin 27, 11

Στέφανος Bruder Leos VI, Patriarch 14, 7 Στυλιανός Ζαούτζης Protospathar und Hetairelarch, später Basileopator, Vater der Zoe 11, 16; 13, 9; 14, 17

Τροία 27, 13

Χαναναία, ή 1, 10

Χαλαή Vorhalle des Grossen Palasts 16, 30

Χριστός 16, 2. 4

---------



## ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІН НАУКЪ

### MÉMOIRES

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG.

VIII SÉRIE.

по историко-филологическому отделению CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

TOMB III. Nº 3.

Volume III. Nº 3.

# ГРЕЧЕСКІЙ ТЕКСТЪ

#### RITINE

# сорока двухъ аморійскихъ мучениковъ

по рукописи Парижской Напіональной Библіотеки № 1534

издалъ

### А. Васильевъ.

(Доложено въ засъданіи Историко-филологического отдъленія 23 сентября 1898 г.).



### C.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898. ST.-PÉTERSBOURG.

Продается у коммиссіонеровъ Императорской | Commissionaires de l'Académie Імрента Le Академіи Наукъ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ С.-Петербургъ,

И. И. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвъ и Варшавѣ,

Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ,

М. В. Клюкина въ Москвъ,

Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигъ.

des Sciences:

J. Glasounof, M. Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg.
 N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et

Varsovie,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

M. Klukine à Moscou,

N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipzig.

Цпна: 40 к. — Prix: 1 Mrk.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, 1898 г. Непремѣнный секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

## Греческій тексть

RITNE

### сорока двухъ аморійскихъ мучениковъ

по рукописи Парижской Національной Библіотеки № 1534.

Продолжительныя войны византійскаго императора Феофила (829—842 г.) съ арабами окончились завоеваніемъ послідними его родного города Аморія, откуда, какъ извістно, происходила царствовавшая въ то времи въ Византіи аморійская династія. Въ 838 году пала Аморія. Халифъ Мутасимъ разграбилъ ее, одну часть жителей истребилъ, другую увелъ въ плінъ. Въ числі плінныхъ находилось много знатныхъ грековъ: патрицій Оеофиль, стратеги Мелиссинъ и Арцій, протоспаоарій евнухъ Оеодоръ Кратеръ, турмархъ Каллистъ, друпгарій Копстантинъ, Вассой δρομεύς и мпогіе другіе. Исторія ихъ семилітняго пребыванія въ пліну у халифа и ихъ мученическая кончина послужили темою для весьма распространеннаго разсказа о сорока двухъ аморійскихъ мученикахъ.

Свъдъній объ ихъ судьбъ можно достаточно найти, какъ въ печатныхъ, такъ и въ рукописныхъ еще не изданныхъ источникахъ.

Изъ печатныхъ источниковъ надо на первомъ планѣ поставить «Віоς каі аддусіє том ауіюм теобараком табо растіром», произведеніе, написанное современникомъ этого событія Эводіємъ і), который подробно разсказываєть о пребываніи плѣнныхъ въ темницѣ, о неоднократныхъ, но безуспѣнныхъ поныткахъ халифа черезъ своихъ приближенныхъ склонить ихъ къ отпаденію отъ православной вѣры, о преніяхъ между посланными халифа и греками, изъ которыхъ особенно много говорилъ Вассой. Такъ прошло

<sup>1)</sup> Греческій текстъ напечатанъ въ Acta Sanctorum, 1668, Martii I, p. 887—893; тамъ-же и латинскій переводъ, р. 457—466. О текстѣ Эводія еще раньше этого изданія зналъ Алляцій. См. L. Allatii De Symeonum scriptis diatriba, Parisiis 1664, p. 113.

семь лѣтъ <sup>1</sup>). Наконецъ, пятаго марта пришелъ въ темницу греческій измѣнникъ, предавшій халифу Аморію, по имени Воюбус <sup>2</sup>), и, объявивъ, что на слѣдующій день назначена казнь, черезъ Константина хотѣлъ повліять на остальныхъ плѣнныхъ. Эта попытка также окончилась неудачей, и всѣмъ сорока двумъ плѣнникамъ 6-го марта на берегу Евфрата у города Самарры <sup>3</sup>), въ то время резиденція аббасидскихъ халифовъ, были отрублены головы. Казнь происходила во время правленія въ Византіи Өеодоры <sup>4</sup>).

Какъ видно изъ этого изложенія, Эводій не обозначиль точно года, опредёляя день казни. Но вёрный годъ получается изъ указанія житія на семилётнее пребываніе плённыхъ среди арабовъ послё взятія Аморіи. Послёднее было въ 838 году; поэтому для смерти мучениковъ мы имёемъ 845 годъ, который вполив подтверждается издаваемымъ нами греческимъ текстомъ <sup>5</sup>).

Разсказъ Эводія послужиль источникомъ подробному изложенію этой исторіи у Продолжателя Ософана 6). Объ убісній сорока двухъ аморійскихъ мучениковъ упоминаєть житіє императрицы Өеодоры 7). Краткій разсказъ объ убісній плѣнныхъ можно найти у Продолжателя Георгія Амартола 8). Въ такъ называємой хроникѣ Симеона Магистра разсказъ подробиѣє: здѣсь сообидаєтся, что послѣ казни плѣнныхъ быль казненъ и греческій измѣнникъ Волбітҳҳҳ, и, въ то время какъ брошенныя въ рѣку тѣла сорока двухъ мучениковъ оставались на поверхности воды, тѣло измѣнника было разорвано и съѣдено крокодилами 9). Генесій даєтъ лишь краткое упоминаніе о томъ, что нѣкоторые изъ плѣнныхъ патрицієвъ и другихъ должностныхъ лицъ были казнены 10). Поздиѣйшіє компиляторы Бедринъ и Зонара, упоминая о плѣнѣ, ничего не говорятъ о казни 11). Краткое упоминаніе о мученическомъ вѣнцѣ сорока двухъ плѣнныхъ безъ именъ находится въ поздиѣйшей стиховънцѣ сорока двухъ плѣнныхъ безъ именъ находится въ поздиѣйшей стихо-

<sup>1)</sup> Evodius I. I. p. 890 § 27: έπτὰ μὲν οὖν ὅλοις ἔτεσιν ἐγκατάκλειστοι ὄντες.

<sup>2)</sup> Это имя, производимое отъ греческаго слова βούς, находится съ различной ороографіей почти во всёхъ византійскихъ и даже въ нёкоторыхъ арабскихъ источникахъ.

<sup>3)</sup> Evodius I. I. p. 892 § 36: ὅτε οὖν πλησίον ἦλθον τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου (περὶ αὐτὸν γὰρ τὸ Σάμαρα ἡ μεγάλη πόλις αὐτοῦ κατοικεῖται).

<sup>4)</sup> Evodius l. l. p. 892 § 35: γυνή γὰρ τῆς Ῥωμανίας σήμερον βασιλεύει, ἢ οὐ δυνήσεται ἀντειπεῖν τῇ κελεύσει τοῦ μεγάλου πρωτοσυμβούλου.

<sup>5)</sup> Муральтъ неправильно относитъ это событіе къ 5-му марту 846 года. Muralt, Essai de chronographie byzantine, р. 429.

<sup>6)</sup> Contin. Theoph. p.132-134. Cm. Hirsch, Byzantinische Studien, Leipzig 1876, S. 206.

<sup>7)</sup> Regel, Analecta byzantino-russica, Petropoli 1891, p. 9. Тотъ же греческій текстъ мы находимъ въ Oratio Historica in festum restitutionis imaginum. См. Combefisius, Bibliothecae patrum novum auctarium, Т. II, Parisiis 1648, p. 722.

<sup>8)</sup> Georg. Hamart. ed. Muralt, p. 713 = Leo Gramm. p. 224 sq.

<sup>9)</sup> Sym. Magist., ed. Bonn. p. 638-640.

<sup>10)</sup> Genes. p. 65.

<sup>11)</sup> Cedr. II p. 137. Zonaras, ed. Dindorf. v. III p. 417, l. XV, c. XXIX.

творной хроникѣ Ефрема <sup>1</sup>). Небольшую замѣтку съ упоминаціемъ имени одного лишь Константина можно найти въ менологіи Василія <sup>2</sup>).

На основаніи этого матеріала уже давно болье или менье краткій разсказь о судьбь аморійских мучениковь вошель вы составь общихы историческихь трудовь.

Краткое упоминаніе о самомъ фактѣ плѣна и смерти мучениковъ мы находимъ въ Церковной Лѣтописи кардинала Баропія 3). Этимъ трудомъ и менологіемъ Василія пользовался для своего календаря въ пропіломъ столѣтіи Ассемани, который зналъ и объ издапіи житія Болландистами 4). Подробно изложена судьба мучениковъ у Лебо 5), кратко у Финлея 6).

Изв'єстный своими сооруженіями императоръ Василій Македонянинъ выстроиль среди прочихъ церквей во дворц'є «Источника» (ἐν ταῖς Πηγαῖς) за Золотыми воротами храмъ во имя 42 аморійскихъ мучениковъ <sup>7</sup>).

Здѣсь считаемъ не лишнимъ упомянуть о разсказѣ, содержащемъ аналогичныя черты съ житіемъ сорока двухъ мучениковъ, который мы заимствуемъ у армянскаго историка X вѣка Моисея Каганкатваци.

Въ концѣ 852 года, т. е., во время близкое къ нашему разсказу, исполнилось опредѣленное наказаніе за наши грѣхи, говорить историкъ. Вѣрующіе князья армянскіе и агванскіе, схваченные и скованные таджиками (арабами), удалены были отъ домовъ своихъ и противъ своей воли отправлены въ Багдадъ; тамъ терзали ихъ беззаконники, принуждая оставить вѣру. Многіе изъ нихъ измѣнили своей вѣрѣ. Но блаженный Папухъ Арпруни и другой избранный мужъ изъ знатныхъ армянъ предпочли мученическую смерть суетной жизни.

Тогда халифъ приказалъ ихъ въ желѣзныхъ оковахъ бросить въ рѣку Евфратъ, и въ продолженіе многихъ дней были видны на рѣкѣ лучи свѣта. Послѣ этого эмиръ приказалъ водолазамъ достать кости и сжечь ихъ. Когда водолазы погрузились въ воду, свѣтъ исчезъ; а когда они вышли изъ нея, то свѣтъ снова появился на водѣ. Тогда эмиръ, призвавъ Джафара, сирійскаго епископа, приказалъ ему отыскать ихъ мощи. Пришедши на берегъ,

<sup>1)</sup> Ephraemius, ed. Bonn. p. 106.

<sup>2)</sup> Menologium Basilianum подъ шестымъ марта. См. Migne, Patr. Gr. T. 117 p. 341 = Acta Sanctorum Martii I p. 865 sq.

<sup>3)</sup> Baronii Annales Ecclesiastici, T. XIV, Lucae 1743, p. 253 sq.

<sup>4)</sup> Assemani, Kalendaria ecclesiae universalis, Romae 1755, T. VI, Sancti XLII Martyres, p. 168 sq.

<sup>5)</sup> Lebeau, Histoire du Bas-Empire par S. Martin, v. XIII, Paris 1832, p. 147-150.

<sup>6)</sup> Finlay, A History of Greece, ed. by Tozer, Oxford 1877, v. II p. 159.

<sup>7)</sup> Cont. Theoph. p. 337, c. 91: καὶ τὰ ἐν ταῖς καλουμέναις δὲ Πηγαῖς βασιλικὰ μεταβολῆς ἔνεκα καταγώγια καὶ ἐνδιαιτήματα ὁ αὐτὸς βασιλιεὺς ἐκ βάθρων ἀνέστησεν, ἃ καὶ ναῶν καλλοναῖς κατεκόσμησεν, ἐν οἶς — - ὁ τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν δύο καὶ τεσσαράκοντα. Cm. Ducange, Constantinopolis Christiana, Parisiis 1680, l. IV p. 188 sq., XXXIX. Κομακοβω, Βυзанτійскія церкви и памятники Константинополя въ Τρудахъ VI Αρχεολ. Съюзда въ Одессь, Одесса 1884, Т. III, с. 59, гдѣ названъ вмѣсто нашей церкви храмъ 40 мучениковъ.

епископъ послалъ водолазовъ и, доставъ мощи блаженныхъ, унесъ ихъ съ собою въ церковь, гдѣ съ тѣхъ поръ и поминаютъ ихъ 1).

Послѣ пзданія въ XVII вѣкѣ текста Болландистами, насколько намъ извѣстно, не было до сихъ норъ опубликовано ни одной новой греческой рукописи съ этимъ житіемъ, не считая небольшого отрывка, изданнаго Абихтомъ, о чемъ мы скажемъ ниже.

Въ 1851 году извъстный ученый Миклошичъ на основании супрасльской рукописи издаль это житіе на древие-славянскомъ языкъ 2). Этотъ текстъ, представляя гораздо большій интересъ, чѣмъ риторическій текстъ Эводія, равняется, за немногими, но иногда весьма важными пропусками, издаваемому теперь нами греческому тексту. Мы можемъ отмѣтить два важныхъ пропуска въ славянскомъ текстъ, которые восполняются нашимъ греческимъ.

Во-первыхъ, нашъ греческій текстъ, разсказывая о подступленіи эмира къ Аморіи, даетъ точную дату начала осады города — первыя числа автуста мѣсяца перваго индиктіона, т. е. 838 года, дата, которая до сихъ поръ не была дана ни однимъ греческимъ источникомъ и была намъ извѣстна благодаря лишь арабскимъ хроникамъ, которыя разсказу объ аморійской осадѣ посвящаютъ подробныя и любопытныя страницы ³). Далѣе нашъ текстъ говоритъ объ измѣнникѣ, который, перейдя на сторону халифа, сдалъ хитростью ему городъ ⁴). Вмѣсто всего этого славянскій текстъ даетъ лишь слѣдующую короткую замѣтку безъ всякаго хронологическаго опредѣленія: овогда же вораса, овогда же лестьми льста градъ прѣм ⁵).

Во-вторыхъ, греческій текстъ даетъ точное опредёленіе времени казни греческихъ пленныхъ, — 6 марта, 8 индиктіона, Б Т N года, т. е. 845-й годъ <sup>6</sup>). Въ славянскомъ текстё мы находимъ лишь опредёленіе мёсяца — месаца марта въ 3 <sup>7</sup>).

Въ прочихъ случаяхъ разница между этими двумя текстами не представляетъ никакой существенной важности и ограничивается лишь вставкой

<sup>1)</sup> Исторія агванъ Моисея Каганкатваци, писателя X вѣка. Перевель съ армянскаго Патканьянъ. С.-Петербургъ 1861, с. 271. См. Brosset, Histoire de la Siounie par Stéphanos Orbélian, Trad. de l'Arménien par Brosset, S. Petersbourg 1866, II livraison p. 26.

<sup>2)</sup> Miklosich, Monumenta linguae palaeoslovenicae e codice Suprasliensi, Vindobonae 1851, p. 39-49.

<sup>3)</sup> См. Weil, Geschichte der Chalifen, B. II, Mannheim 1848, S. 313—315. Теперь эти свёдёнія могуть быть значительно пополнены изданнымъ текстомъ исторіи арабскаго писателя X вёка Табари. Annales auctore Abu-Djafar-Mohammed-ibn-Djarir-at-Tabari cum aliis ed. De-Goeje, Lugduni Batavorum 1879 sq., Ser. III p. 1236—1256.

<sup>4)</sup> Fol. 23 v. sq.

<sup>5)</sup> Miklosich, op. cit. p. 41.

<sup>6)</sup> Fol. 27 v. sq.

<sup>7)</sup> Miklosich, op. cit. p. 47.

или пропускомъ отдёльныхъ малозначущихъ фразъ и словъ; тёмъ не менёе въ большинстве случаевъ мы въ подстрочныхъ примёчаніяхъ къ тексту будемъ отмёчать эти различія.

Имя автора этого славянскаго житія не извѣстно. Въ недавнее время пѣмецкій ученый Абихтъ въ своей работѣ объ источникахъ супраєльскаго кодекса привелъ изъ Макарьевской минен (6 марта, fol. 57 v.) заглавіе славянскаго житія сорока двухъ мучениковъ, гдѣ его авторомъ названъ кинрскій архіенископъ Софроній:

Моученіє стыуть й допроповів (д)ны (хъ) міз. моучени (къ) въ сурін мізчены (хъ) делора, константина, калиста, фефила, касій й нже с инми слижено стылу софроніє, архієн помъ купрьскимъ, Нач.: На моученическа въ страстіа, піть моучениколювцы слбун простремъ, да блізть прінме  $^1$ ).

Лекьенъ при перечисленіи изв'єстныхъ ему кипрскихъ епископовъ д'яйствительно называетъ одного Софронія, преемника Даміана, время жизни которыхъ не изв'єстно. Лекьенъ совершенно предположительно относитъ ихъ къ VI в'єку 2). Софроній, митрополить кипрскаго города Констанціи, родился на Кипр'є и умеръ въ глубокой старости. Краткая замітка о Софроніи въ менологіи Василія подъ 9 декабря говоритъ о его усердныхъ занятіяхъ священнымъ писаніемъ 3).

Въ минев Димитрія Ростовскаго подъ шестымъ марта также есть разсказъ о сорока двухъ мученикахъ: Из Гефрії Кедрина й Лефна грамматіка й Стодіа стиуора й йныуъ сокращеним 4).

Греческихъ рукописей, заключающихъ въ себѣ текстъ житія сорока двухъ аморійскихъ мучениковъ, довольно много. Вопросъ объ ихъ редакціяхъ и о времени ихъ составленія представляетъ большой интересъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее время мы не въ состояніи заняться этимъ, ибо не имѣемъ въ рукахъ большинства рукописей, разбросанныхъ въ различныхъ европейскихъ библіотекахъ.

Въ Парижской Національной библіотек'й мы им'йли случай вид'ять нять рукописей.

1) № 1534, рукопись XII вѣка; наше житіе начинается на fol. 22 <sup>5</sup>). Этотъ кодексъ въ послѣднее время интересовалъ ученыхъ, и въ немъ даже

<sup>1)</sup> Abicht, Quellennachweise zum Codex Suprasliensis въ Archiv für Slavische Philolologie B. XVI (1894) S. 143.

<sup>2)</sup> Le-Quien, Oriens Christianus, Parisiis 1740, T. II p. 1048: codem secolo sexto assignare mihi liceat episcopos Constantiae Cypri duos, quorum mentio fit in Menologio Graecorum, quando tempus quo uterque claruit nobis hodic incertum est.

<sup>3)</sup> Migne, Patr. Gr. T. 117 p. 197: ἦν δὲ δι' εὐφυΐαν πολυμαθής, ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς τὴν ἀγίαν Γραφὴν καὶ μελετήσας τὰ λόγια Κυρίου νυκτὸς καὶ ἡμέρας.

<sup>4)</sup> Cm. Abicht J. l. S. 144.

<sup>5)</sup> H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, II Partie, Ancien fonds grec, Paris 1888, p. 82 sq.

предполагаютъ первопачальный текстъ житія <sup>1</sup>). Въ сравненіи съ изданнымъ текстомъ Эводія, какъ мы уже замѣтили выше, онъ представляетъ гораздо болѣе значительный интересъ. Авторъ этого житія не названъ. Нынѣ мы печатаемъ текстъ именно этой рукописи.

- 2) № 1529, XII вѣка: Martyrium SS. XLII Martyrum, auctore Evodio monacho, fol. 121—134 <sup>2</sup>). Этотъ кодексъ представляетъ текстъ Эводія, тождественный съ тѣмъ, который изданъ въ Acta Sanctorum на основаніи рукописи Ватиканской библіотеки.
- 3) № 1476, fol. 1 sq.: Certamen martyrum XLII Amoriensium, initio mutilum <sup>8</sup>). Разсказъ этой рукописи начинается прямо со средины рѣчи Вассоя къ своимъ товарищамъ (см. Cod. 1534 fol. 27). Такимъ образомъ, большей части разсказа въ этой рукописи нѣтъ. Она начинается такими словами: ἐν τῷ κοσμικῷ θεάτρῳ ἡγωνιζόμην ἵνα φθαρτὸν στέφανον κομίσωμαι и т. д. Сохранившаяся часть разсказа содержитъ въ себѣ то же самое, что и Cod. 1534, только иногда въ болѣе сокращенномъ видѣ; мѣстами замѣчается дословное сходство.
- 4) № 1447, XI вѣка, fol. 394 v. sq.: Martyrium XLII martyrum Sebastenorum, fine mutilum <sup>4</sup>). Въ этой рукописи сохранилось только начало, представляющее изъ себя введеніе къ самому разсказу. Этотъ небольшой текстъ недавно изданъ Абихтомъ и Шмидтомъ <sup>5</sup>). Послѣ вступленія, гдѣ восхваляется подвигъ мучениковъ, неизвѣстный составитель говоритъ:

ἄρξομαι δ' ἐντεῦθεν τοῦ λόγου τὴν δύναμιν: Θεόφιλος, ὁ καθ' ἡμᾶς βασιλεὺς, ἐκστρατεύσας κατὰ τῆς μιαρᾶς τῶν 'Αγαρηνῶν ἐξῆλθε χώρας' καὶ λοιπὸν ἐξελθών, ὧνπερ ἐπόθησεν, ἔτυχεν' καὶ πορθήσας πόλεις περιφανεῖς τῶν 'Αγαρηνῶν ἔνθα καὶ τὸ τοῦ κρατοῦντος τότε τῶν 'Ισμαηλιτῶν κατώκει γένος, ὑπέστρεψεν ἐν τῆ ὑπ' αὐτοῦ βασιλευομένη πόλει κομίσας ἐπινίκια, χρυσόν τε πολὺν καὶ ἄργυρον καὶ πάμπολλα πλήθη δεσμίους τῶν 'Αγαρηνῶν. Ταῦτα μαθῶν, ἐξ ὧν ἔπαθε, ὁ ἀρνητὴς τοῦ Χριστοῦ ἀμερμουμνῆς θυμοῦ πλησθεὶς καὶ ὀργῆς, ἔτι δὲ καὶ τὴν αἰσχύνην τῆς ἡττης μὴ φέρων . . . . . Cetera desunt <sup>6</sup>).

Въ этомъ отрывкѣ идетъ рѣчь объ удачномъ походѣ Өеофила въ 837 году; походъ окончился взятіемъ греками важнаго арабскаго города Созипетры (Зибатры) и послужилъ главной причиной аморійской кампаніи на слѣдующій годъ.

<sup>1)</sup> Abicht, Quellennachweise zum Codex Suprasliensis въ Archiv für Slavische Philologie, B. XV (1893) S. 336. Абихтъ почему-то относитъ взятіе Аморіи арабами къ 836 году. См. также Abicht und Schmidt, Martyrium der XLII Märtyrer zu Amorium въ Archiv f. Slav. Philol., B. XVIII (1896) S. 192.

<sup>2)</sup> Omont, op. cit. p. 80 sq. 3) Id. ibid. p. 57 sq. 4) Omont, op. cit. p. 43 sq. 5) Abicht und Schmidt Bb Archiv f. Slav. Philol., B. XVIII (1896), S. 190—192.

<sup>6)</sup> Iidem ibid., p. 191-192. См. также p. 142.

5) № 1604, XIV вѣка, fol. 1 sq.: Martyrium XLII Martyrum, auctore Evodio monacho 1). Это уже извѣстный текстъ Эводія.

Изъ рукописей, хранящихся въ Московской Сиподальной библіотекѣ, мы отмѣтимъ № 380 по каталогу арх. Владиміра (№ 163 по каталогу Маттеи). Въ этомъ написанномъ на пергаментѣ въ 1022 году кодексѣ находится между прочимъ Μαρτύριον 42 мучениковъ, Баллиста и др. (Марта 6), συγγραφὲν παρὰ Μιχαὴλ μοναχοῦ καὶ συγκέλλου. Начинается разсказъ словами μαρτύρων ἄθλοις Θεὸς μὲν δοξάζεται (л. 299 об.) ²).

Итакъ авторомъ этого житія названъ здёсь Михаилъ монахъ и синкеллъ. Если видёть въ этомъ имени современника, то въ ІХ вёкё мы дёйствительно знаемъ Михаила монаха, автора біографіи Оеодора Студита, написанной не раньше 868 года 3). Въ нервой же половинё ІХ вёка извётенъ іерусалимскій натріархъ Михаилъ Синкеллъ, представитель иконодульской нартіи, заключенный въ темницу еще императоромъ Оеофиломъ, т. е., до 842 года; онъ былъ авторомъ богословскихъ и грамматическихъ трактатовъ 4). Никифоръ Григора написалъ его біографію, которая еще до сихъ норъ не издана 5).

Кромѣ этого житія въ Московской Синодальной библіотекѣ хранится цѣлый рядъ рукописей съ текстомъ Эводія — №№ 376, 377, 379, 384 6).

Среди рукописей Баварской Королевской библіотеки въ Мюнхент въ Соdex XXIV, fol. 11 sq. мы находимъ: Υπομνήματα τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀγίων μβ μαρτύρων. Α Φαιδρὰ μὲν τῆς πανηγύρεως ἡ ὑπόθεσις κ. τ. λ. Τ. καὶ σωμάτων αἰτούμενοι ἐν αὐτῷ Χριστῷ κ. τ. λ.  $^7$ ). Въ настоящее время мы ничего не можемъ сказать о томъ, въ какомъ отношеніи этотъ кодексъ находится къ издаваемому теперь нами греческому тексту, равно какъ и объ эскуріальскомъ кодексѣ № 312, XI столѣтія, гдѣ среди житій Святыхъ за мѣсяцы февраль, мартъ и апрѣль находится текстъ sur les quarante-deux martyrs  $^8$ ).

По нашему мнѣнію, житіе Эводія и издаваемый нами греческій текстъ совершенно независимы другъ отъ друга. Эводій, современникъ

<sup>1)</sup> Omont, op. cit. p. 103.

<sup>2)</sup> Арх. Владиміръ, Систематическое описаніе рукописей Московской Синодальной (Патріаршей) библіотеки, Ч. І. Рукописи греческія, Москва 1894, с. 572 сл.

<sup>3)</sup> Cm. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur, 2. Auflage, München 1897, S. 151.

<sup>4)</sup> Krumbacher, op. cit. S. 166. 586.

<sup>5)</sup> Cm. Allatii De Symeonum scriptis diatriba, p. 100. Niceph. Gregor. ed. Bonn. v. I p. XLVIII. Krumbacher, op. cit. S. 204.

<sup>6)</sup> Арх. Владиміръ, ор. сіт. с. 564, 567, 570, 578.

<sup>7)</sup> J. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum bibliothecae regiae Bavaricae, T. I, Monachii 1806, p. 112.

<sup>8)</sup> E. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escurial, Paris 1848, p. 273 sq.

императрицы Өеодоры 1), послѣ вступленія въ житіе, отличнаго отъ нашего, дѣлаетъ краткій очеркъ событій отъ завоеванія арабами Палестины, Египта и прочей Африки (р. 887 § 5), упоминаетъ о возникновеніи иконоборческой ереси (р. 888 § 7 sq.), объ осадѣ Константинополя арабами и аварами при Львѣ III Исаврянинѣ (§ 9), о возстановленіи православія при Иринѣ (§ 10), о возобновленіи религіозныхъ преслѣдованій при Львѣ Армянинѣ и Өеофилѣ (§ 11). Подобнаго обзора въ нашемъ житіп пѣтъ. Затѣмъ Эводій прямо приступаетъ къ разсказу о походѣ арабовъ подъ Аморію, которому посвящаетъ лишь нѣсколько словъ (§ 12); онъ ничего не говоритъ о счастливомъ походѣ Өеофила противъ арабовъ въ 837 году, о чемъ разсказываетъ нашъ текстъ. Далѣе, когда разсказъ въ обоихъ текстахъ идетъ уже совершенно объ однихъ и тѣхъ-же событіяхъ пребыванія грековъ въ плѣпу, въ самомъ способѣ изложенія не замѣчается пикакого сходства. Нашъ текстъ даетъ всегда болѣе точное, подробное, историческое описаніе, тогда какъ въ житіп Эводія преобладаетъ риторика.

Поэтому издаваемый теперь тексть, благодаря своему ясному, подробному изложенію, съ точными, до сихъ поръ еще ни въ какихъ греческихъ источникахъ не упомянутыми хронологическими данпыми, заставляетъ насъ признать въ немъ одипаково современный той эпохѣ памятникъ. Мы держимся того мпѣнія, что этотъ анопимный текстъ и житіе Эводія явились почти одновременно, по совершенно независимо другъ отъ друга, и что славянскій текстъ Миклошича исходитъ отъ этого же анонимнаго текста или отъ одного изъ его немного сокращенныхъ списковъ: этимъ можно было бы объяснить указанные выше въ славянскомъ текстѣ важные пропуски. Такимъ образомъ, первоначальный текстъ житія, отъ котораго должны идти послѣдующія изысканія, находится въ рукописи 1534 Парижской Національной Библіотеки.

Мы надъемся со временемъ еще разъ возвратиться къ этому вопросу, когда будемъ въ состояніи воспользоваться рукописями Московской, Баварской и Эскуріальской библіотекъ <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Evodius Βτ Acta Sanctorum Martii T. I, p. 892 § 35: γυνή γὰρ τῆς Ῥωμανίας σήμερον βασιλεύει.

<sup>2)</sup> Считаемъ пріятнымъ долгомъ выразить глубокую благодарность академику Петру Васильевичу Никитину, который взялъ на себя трудъ наблюденія за исправностью издавія греческихъ текстовъ нашей работы.

Μαρτύριον τῶν ἀγίων καὶ ἐνδόξων νεοφανῶν μαρτύ- fol. 22 v. ρων Θεοφίλου, Θεοδώρου, Κωνσταντίνου, Καλλίστου, Βασσόου και τῆς συνοδίας άγίων τῶν τὸν ἀριθμὸν τεσσαραχονταδύο.

'Επὶ τὰ μαρτυρικὰ ἔπαθλα νῦν, οἱ φιλομάρτυρες, τὸ οὖς ἐπιτείνωμεν, ἵνα την γάριν κομισώμεθα έκ των νεοφανών άρτίως άναφανέντων ήμιν μαρτύρων. άγάλλεσθε, ὧ φιλομάρτυρες, δεῦρο λοιπὸν στῆτε σήμερον, καὶ ἀποσκοπεύσωμεν την καλήν πορείαν, ήνπερ αὐτοὶ ἐπορίσαντο. ἐμοὶ μὲν καὶ, ὧ σεπτὸν καὶ φιλόχριστον ἀχροατήριον, σχολή μαρτύριον γράφειν άλλὰ τῷ πόθῳ, μᾶλλον δὲ τῷ 10 φόβω επόμενος άληθως θαυμάζειν επήλθε μοι, πως καταφρονήσαντες πάντων τῶ θεῷ καὶ δεσπότη καὶ κηδεμόνι καὶ άληθινῷ βασιλεῖ ἡκολούθησαν, καὶ μάλιστα τοσαύτην και τηλικαύτην άξίαν κατά κόσμον περιβεβλημένοι και μάλα εἰκότως οὐδὲ γὰρ τούτων ἐφρόντισαν, ἀλλὰ πάντων καταφρονήσαντες την Mikl. p. 40 αἰώνιον στρατιάν ἐπραγματεύσαντο. θερμῶς ἡτήσαντο, Ικαὶ παρά τοῦ δεσπότου 15 την γάριν όξέως ελαβον' στεφάνους άθλητικών άγώνων επεπόθησαν ή τουτονί τον άξρα άναπνεῖν είλοντο βαδίζειν τὰ οὐράνια ἡ πρόσκαιρον ἔχειν άμαρτίας ἀπόλαυσιν' ἔγνωσαν τὸν δεσπότην Χριστόν, και πάνυ ἐγνώσθησαν ὑπ' αὐτοῦ. ήτήσαντο γάριν έξ οὐρανού, καὶ διπλήν ἀνθ' ἀπλής ἐκομίσαντο ήγάπησαν ὑπὲς των γαμαιζήλων τὰ ἄγια, καὶ καλῶς ἔλαβον ὧνπερ ἐπόθησαν ἡθέλησαν ὑπὲρ 20 τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα, καὶ παραγρῆμα ἐπέτυγον ἡθέλησαν αἰωνίως τιμάσθαι καὶ μετὰ ἀγγέλων συνευφραίνεσθαι, καὶ τοῦ σκοποῦ οὐ διήμαρτον ἐπραγματεύσαντο της ουρανίου πραγματείας, και διπλούν το κέρδος έκομίσαντο τη

Codex Graecus Biblioth, Nation, Paris, 1534, fol. 22 v.-29 v.

Mikl. = Славянскій текстъ, изданнный Миклошичемъ.

<sup>5</sup> τὸ οὖς ἐπιτείνωμεν Cod. προςτηρεκή ca Mikl. 7 ἀγάλλεσθε — λοιπόν] μη κτε ογεο Mikl. 8 πορείαν — επορίσαντο] съкъкоупьенны, мже онн съкоупним Mikl. 13 οὐδεν? ничтоже Mikl. 14 στρατιάν] σωτηρίαν? спасенню Mikl. 21 συνευφραίνεσθαί—διήμαρτον] веселать са Mikl. 22 της] «τά» της? 22 сл. τη — συνεστήσατο опустиль Mikl.

των ὑμετέρων καρδιών καὶ μετὰ γαληνότητος δέξασθε ἐλθέτωσαν οἱ ποθούμενοι τῶν ὑμετέρων καρδιών καὶ μετὰ γαληνότητος δέξασθε ἐλθέτωσαν οἱ ποθούμενοι τὰ σὰ ἀπόντες ἐμαρτύρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὺν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τῶι πτό καὶ τῷ | θεακτρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῦς ἐκαρτύρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῦς ἐκαρτύρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῦς ἐκαρτύρησαν, πιστεύομενοι ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῖς ἐκαρτύρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῖς χριστόν ἐκοριστόν ἡμῖν διάκεινται καὶ τοῖς τὸ μαρτυρικὸν ἐκαὶ ἀπόντες ἐμαρτύρησαν, πιστεύομεν ὅτι τῷ πνεύματι σὸν ἡμῖν διάκεινται. καὶ τοῖς χριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν ἡμῖν διάκεινται καὶ τοῖς χριστόν ἐκοριστόν ἐκοριστόν

Θεόφιλος, ὁ περὶ ἡμᾶς, ἐκστρατεύσας κατὰ τῆς τῶν μιαρῶν Ἁγαρηνῶν έξηλθε γώρας καὶ τοῦτο πεπραγώς τοῦ ποθουμένου σκοποῦ οὐκ ἀπέτυγε, πορθή-Mikl. p. 41 σας γάρ περιφανεῖς πόλεις τῶν ἀθέων Άγαρηνῶν, ἔνθα | καὶ τοῦ ἀθέου ἀμεμουρ- 15 μνή κατώχει γένος άμεμουρμνής δε καλείται ό άργων τής βουλής αὐτῶν, ος καὶ πρωτοσύμβουλος λέγεται υπέστρεψεν ένταῦθα, χομίζων ἡμῖν ἐπινίχια πάμπολλα καὶ διάφορα, τούτων δὲ τυγθέντων ἐπηγείρετο ὁ ἀνοσιουργὸς κατὰ τῶν γριστιανών καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ καθοπλίσας τῷ ἐπιόντι καιρῷ κατὰ τῆς ἡγαπημένης πόλεως του Άμωρίου έξηλθε πρός το πορθήσαι αὐτὴν ἐπειγόμενος καὶ 20 γάρ τοσούτον ήγαπημένη καὶ περιφανής πόλις ὑπῆρχεν, ώστε κατ' οὐδὲν ὑστερεῖσθαι αὐτὴν τῆς βασιλευούσης. ἀχούσας δὲ τὸ δρᾶμα, ὁ προβρηθεὶς βασιλεὺς έχστρατεύσας και αυτός τους των Ῥωμαίων πρωτάρχους ἐν τἤ εἰρημένη πόλει έχελευσεν αύτους είσελθεῖν εἰς ὀγύρωσιν και ἀσφάλειαν αὐτῆς δὶα τὸ ἔξωθεν περιασγολεΐν τῶν ἐγθρῶν. μετ' οὐ πολλὰς δὲ ἡμέρας ἐπέστη τῆ πόλει ὁ ἄθεος σὺν 25 πάση τη πανοπλία αυτού, εἰσιόντος τοῦ αυγούστου μηνὸς της πρώτης ἐπινεμήσεως, καὶ παραυτίκα ἤρξατο ἐκπολεμεῖν τὴν πόλιν. τούτων οὕτως γινομένων, ποτὲ μέν πολεμῶν αὐτὴν, ποτὲ δὲ τοῖς δελεαστιχοῖς χαὶ άθέοις χαταθωπεύων λόγοις, ούχ ἴσγυσε πορθήσαι πόλιν τεθεμελιωμένην ἐπὶ τῆ πίστει τοῦ Χριστοῦ εἶτα άμηγανήσας παντελώς διηπόρησεν. ίδων δε ό σατανάς, ότι άνεργος μένει ό αύτου 30 fol. 24 θεράπων, εἰσῆλθεν εἰς | τὴν καρδίαν ένὸς τῶν ἀργόντων καὶ κινεῖ αὐτὸν εἰς τὸ

τῆς προδοσίας ἔργον, μιμεῖται δὲ ὁ ἄθλιος τὸν Ἰούδα καὶ ἐξέργεται πρὸς τὸν

<sup>4</sup> ἀδιστάχτως? 6 cm. θεολέστφ οπуст. Mikl. 8 ὧ φιλόθεοι, σεπτόν χαὶ χρηστόν ἀχροατήριον? w κογολοκαμη, чьстьно h κλαγο ποςλογωιαнию Mikl. τὰ ὧτα] σημ Mikl.

11 cm. χαὶ τί—ἐπιτείνωμεν]? λα чτο ρεκκ, на ποβορατακ κλοβο πρηπ' μεκκ Mikl. 17 ἐνταῦθα] στα τωλογ Mikl.

17 cm. ἐπινίχια (χαὶ λάφυρα) πάμπολλα χαὶ διάφορα? ποκάχδιαμα μ πλάμα κλογο μ ραβλημεία Μikl.

22—27 ἀχούσας—πόλιν οπίγετ. Μikl.

25 τὸν ἐχθρόν?

27 cm. τούτων—λόγοις] λα μκο ογεο πρημε κα γραλογ ρεчενών εκκραμασα μ απελογρ' κημ μαγα μα γραλα πλάμπτις ca, η силь τακο κεπελαμπτέκα οβογλα жε δορά ca, οβογλα жε λεστάκη λαστά γραλα πράκα Mikl.

29—11, 10 οὐχ — ἀμηρᾶς οπίγετ. Mikl.

άρνητην τοῦ Χριστοῦ, κράζων καὶ λέγων τοιάδε πρὸς αὐτόν τί μοι παρέξεις, κάγω σοι προσοίσω πόλιν μυρίανδρον καὶ ήνωμαι τῆ πίστει σου; ώ παραδόζων πραγμάτων ον έδόχουν ἄργοντα καὶ φύλακα εἶναι τῆς εὐταξίας, τοῦτον προδότην και δεύτερον Ἰούδαν όρωσι, περιγαρής δὲ γενόμενος ὁ δόλιος ὑπισγνεῖται 5 αὐτὸν δεῦτερον ἐν τῷ αὐτοῦ παλατίῳ. καὶ δελεασθεὶς ὑπέστρεψεν εἰς ον ἐφύλαττεν πύργον μετά του πλήθους των άθέων Άγαρηνων, λαλήσας πρός τούς ύπ' αὐτοῦ ἀργομένους τοιάδε. ὁρᾶτέ με. τί λοιπὸν ἀνθίστασθε; ὑποσγόμενος αὐτοῖς διαφυλάττειν. ὡς δὲ ταῦτα ἤκουσαν, ἐπαύσαντο τοῦ φυλάττειν. καὶ δὴ άδειαν ευρόντες, ώσπερ θήρες ἄγριοι είσεπήδηζσαν> ἔνδον τῆς πόλεως καὶ σὺν 10 αὐτοῖς καὶ ὁ ἀθεώτατος ἀμηρᾶς. εἰσελθών δὲ ὁ ἀλαζών ἐκεῖνος καὶ βάρβαρος άθέως ἔπραττεν. ὧ τῆς ἀπαραμυθήτου συμφορᾶς τίς ίκανὸς διηγήσεσθαι τὴν λύπην, τὸν στεναγμὸν καὶ τὸν ὁδυρμὸν τοῦ λαοῦ τῶν ἐν τῆ αὐτῆ πόλει κατοικούντων; όρων γάρ πατήρ μὲν υίὸν σφαττόμενον υίὸς δὲ πατέρα, μήτηρ τὴν έαυτης θυγατέρα και θυγάτηρ την έαυτης μητέρα, κύριος τους οίκέτας και 15 οἰκέται τοὺς κυρίους, φίλος φίλον καὶ ἀδελφὸς ἀδελφὸν καὶ οἱ λοιποὶ καθεξῆς, καὶ άπαξαπλώς ἄλλοι μὲν σφαττόμενοι, ἄλλοι δὲ καιόμενοι τοῖς παρά τῶν άθέων γινομένοις έμπρησμοῖς ἄλλοι δὲ ἀποπνιγόμενοι, οὕτως τῆ τελευταία τοῦ θανάτου ὑπήγοντο ψήφω καὶ λοιπὸν οὐδαμοῦ ἀνάπαυσις, οὐδαμοῦ ἄνεσις οὐδὲ ζωογο|νίαι, άλλά πανταγού θάνατος, πανταγού λύπη, πανταγού θρήνος, παν- fol. 24 v. 20 ταχοῦ στεναγμοί, πανταχοῦ σφαγαί, πανταχοῦ αἴμα, πανταχοῦ βοἡ καὶ δάχρυα και οὐχ ἦν ὁ ἐλεῶν. ὧ τῆς θλίψεως ὧ τοῦ θρήνους ὧ τῆς σφαγής: ὧ τῶν ἀνόμων ἔργων: πῶς μιαίνουσι τὸν ἀέρα οἱ δεινοὶ τοῖς ἀκαθάρτοις

έν Mikl. p. 42

Φθάνουσι τοίνυν καὶ τοὺς νεολαμπεῖς τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστάς, τοὺς | ἐν Μikl. p. 42
25 πνεύματι χρυσορρόας, τὰ καλὰ ἄνθη τῶν χριστιανῶν οἱ περινόστιμοι ἐργάται οἱ καλλίνικοι μάρτυρες. καὶ δεσμεύσαντες τούτων χεῖρας καὶ πόδας, πρὸς τὴν πανώλεθρον καὶ θεομήνιτον χώραν αὐτῶν εἰσπέμψαι προσέταξε πρὸς τὸ ἀσφαλῶς τηρεῖσθαι αὐτούς ἐν δημοσία φυλακῆ, σὺν τούτοις οὖν καὶ ἄπειρον πλῆθος χριστιανῶν. ὧ τοῦ θαύματος πῶς ὁ ἄνομος καταδεσμεῖ τοὺς ἐλευθέρους;
30 πῶς ὁ δοῦλος τῆς ἀμαρτίας δούλους ποιεῖ τοὺς τῆς δικαιοσύνης ἐργάτας; ἄλλη μοι Αἰθιοπία ἀνεφάνη ἡ ἀρτίως πολιορκηθεῖσα πόλις, τεσσαρακονταδύο ἀναδείξασα πολιούχους. δεσμευθέντες δὲ ὑπήγοντο ἐν λύπη πολλῆ καὶ στενογωρία καὶ δὴ κατὰ τὴν ὁδὸν οὺς μὲν ἤθελεν ὁ μιαρὸς οὐτος ἀμηρᾶς ἀνεῖλεν, οὺς δὲ δούλους ἔδωκε τοῖς ἐαυτοῦ μεγιστᾶσιν, ἄλλους δὲ τῷ δεσμωτηρίφ παρέπεμψεν.

<sup>8</sup> δή] δεΐ Cod. 11 διηγήσασθαι? 21 καὶ — θλίψεως] η ηκέτα κτο μηλήκ, η ηκέτα κτο μηλήκ, ο κάχω Mikl. 24 Φθάνουσι τοίνυν] βημαμτε εξάδοκκητη εξάκοηκησε ουκηβαμτής, μοημομά Mikl. 26 και πρός — προσέταξε] ποβελάμα πουττήτη βα ετραμά εραμμήκετά Mikl. 30—32 άλλη — πολιούχους οπίχτ. Mikl. 33 άμηρᾶς] αμερούρωμητη Mikl.

Υπήγοντο οὖν οἱ καλλίνικοι μάρτυρες ἐν τῆ ἀπατηλῆ τῆς Συρίας γῆ ὑστερούμενοι, κακουχούμενοι, θλιβόμενοι, τῆ είρκτῆ παραπεμπόμενοι οἰα γὰρ καὶ πάσχει αἰγμάλωτος, οὐκ ἀγνοεῖ ὑμῶν τὸ φιλόθεον. ὡς δὲ λοιπὸν ἐβρόντησεν ἀκολούθως τοῦ λόγου ή δύναμις, φέρε μοι λοιπὸν καὶ τοὺς λόγους ἐγγίσωμεν. καὶ fol. 25 δη υπάργοντες | έν τη φυλακή άλλος άλλω παρεκελεύετο δεΐσθαι του κυρίου, 5 μή πως ἀποχνήσαντες τῆς ἐαυτῶν πίστεως ἐχπέσωσι. τοῦτο γὰρ εἶγεν ὁ δόλιος βούλημα τοῦ μόνον αὐτοὺς ἀπογεύσασθαι τῆς ἐαυτῶν βρώσεως καὶ κοινωνοὺς είναι της πίστεως και, εί τοῦτο πείσειεν, τιμών μεγίστων και δωρεών άξιους ύπάργειν, ώς οὖν τούτου τοῦ σχοποῦ εἴγετο ὁ πανοῦργος, ἤδη γρόνοι βεβήχασιν έπτὰ ἐν τῆ φρουρὰ ἄσπιλον καὶ ἀκράδαντον τὴν πίστιν τηροῦντες. ὑποβληθεὶς 10 οὖν ὑπὸ τοῦ πατέρος αὐτοῦ τοῦ διαβόλου ὁ τύραννος ἐκέλευσεν ἢ πεισθῆναι αὐτῷ και όμοφρόνους γενέσθαι ή μη πεισθέντας θανάτω καταδικασθήναι. και δη κελεύσας ένὶ τῶν αὐτοῦ μεγιστάνων ἔφη ἀπελθών ἐν τῆ φυλακῆ, εὐτρέπισόν μοι είς την αύριον ούσπερ έγεις είς τήρησιν περιφανείς άνδρας, τους λεγομένους 'Ρωμαίους χριστιανούς, ἀπελθών δὲ ὁ δεινὸς ὑπηρέτης καὶ εἰσελθών εἰς τὸ 15 Μίκι, p. 43 δεσμωτήριον, εκέλευσεν αυτούς έξελθεῖν, έξελθόντων δὲ αυτών, σιδηραῖς άλύσεσι δεθήναι αὐτοὺς προσέταξε. δεθέντες δὲ οἱ ἀήττητοι τοῦ Χριστοῦ στρατιῶται ήγοντο πρός τὸν τύραννον εὐφραινόμενοι. τούτων δὲ ἀχθέντων ἐν τῷ τοῦ μιαροῦ άμεμουρμνή οἴχω, δῆλα ποιοῦσι τὰ κατ' αὐτῶν τῷ ἀνόμω. καί φησιν ὁ πεμφθείς έστήκασι πρό τοῦ βήματός σου οὖτοι. ὁ δὲ πρὸς αὐτόν πείθονται τῷ 20 ήμετέρω θεσπίσματι ή ου; ανοίξας δὲ τὸ ἐμβρόντητον αυτοῦ στόμα, ἀπεφθέγξατο ούτως πασαν ἐπίνοιαν ποιήσαντες, οὐκ ήδυνήθημεν αὐτοὺς πεῖσαι ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν αὐτῶν καὶ εἶναι σὺν ἡμῖν, ὁ δὲ παράνομος ἄργων φησίν. fol. 25 v. νῦν συν πορεύθητι καὶ | ταῦτα ἀνάγγειλον αὐτοῖς: ὁ δεσπόζων τῆς Συρίας τάδε πρός ύμας λέγει δύο προκειμένων και μαγομένων άλλήλοις θάτερον εκλέξασθε 25 η άρνησασθε τὸν Χριστὸν καὶ σὺν ἡμῖν εὐφραίνεσθε, ἡ μὴ πειθόμενοι διὰ ξίφους τη τήμερον τελειούσθε, ακούσαντες δε τούτο οί γενναΐοι στρατιώται καὶ αληθῶς ἐργάται τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος καὶ μιᾶ φωνῆ εἶπον μὴ γένοιτο ήμιν άρνήσασθαι τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ, ἀλλὰ προσχυνούμεν τριάδα όμοούσιον καὶ ἀχώριστον' σὲ δέ, βασιλεῦ, ἀντιτασσόμεθα καὶ τῷ προστάγματί σου οὐ πει- 30 θαργούμεν εμάθομεν γάρ παρά τη θεία γραφή πειθαργείν θεφ είπερ άργουσι. τούτων ακούσας ο δόλιος διά τοῦ λεχθέντος μαγιστριανοῦ, ὑπερζέσας τῷ θυμῷ καὶ σφοδρότερον ἀνακράξας, ἐκέλευσεν αὐτοὺς τῆ ἐπιούση εἰς τὸν ποταμὸν Τίγριν εύρεθηναι ώς ἀπὸ σταδίων ρε, ἔνθα ὑπηργον τὸ πρότερον, κάκεῖσε τὸ κριτήριον γενέσθαι κατ' όψιν τοῦ δολίου.

<sup>1</sup> ἀπατηλή ουγοτ. Mikl. 3 σ.μ. ὡς—ἐγγίσωμεν ουγοτ. Mikl. 8 πείσειεν] ποιήσοιεν? επτβορατα Mikl. 12 ὁμόφρονας? 15 Ῥωμαίους ουγοτ. Mikl. 21 σ.μ. ἀνοίξας—ουτως] η ρεμε σλογια η με βάλ τος το σοιομη. Ονα πε οτβρ' 3α ογοτα σεοία η ρεμε τακό Mikl. 23 ὁ—φησίν ουγοτ. Mikl. 24 της Συρίας] βροεία Gογρημεία Mikl. 30 σὲ] σοὶ? 31 ήπερ ἄρχουσι? α η με καναδένια Mikl. 32 διά—μαγιστριανού ουγοτ. Mikl. 34 ὡς—ρ ουγοτ. Mikl.

\*Εποίησαν οὖν τὴν πορείαν οἱ άγιοι ἀπὸ τοῦ λεγθέντος τόπου ἔως τοῦ ποταμού ἀπό ώρας ἐνάτης μέγρι πρωί. ὡς δὲ ἤγγισαν λοιπὸν ἀμφότεροι πλησίον τοῦ ποταμοῦ, οὐτοι μὲν οἱ άθλοφόροι δέσμιοι, αὐτὸς δὲ ὁ δόλιος καὶ ἀνήμερος | χύων τοῦ πλοίου διεργόμενος, ἐχέλευσεν αὐτοὺς ὁ τύραννος ἐν μιᾳ τῶν Mikl. p. 44 5 φυλαχών έγχλεισθήναι, απόπειραν δι' ένὸς χαὶ των λοιπών ποιήσαι βουλόμενος. και δή της νηὸς έξελθών, ίππεύων διέργεται πρὸς αὐτούς, φοβερὸς αὐτοῖς φανησόμενος. ἔστη οὖν πρός τὴν ἐξέτασιν, ἐστὼς δὲ ἔφη τοῖς ὑπηρέταις αὐτοῦ· άγαγέ μοι ένα έξ αὐτῶν, ὅπως αὐτὸς πεισθείς μοι κάκείνους προσενέγκη ασφάλειαν. | ήγαγον δὲ τὸ ἔντιμον σκεῦος, τὸ έδραίωμα τῶν μαρτύρων, τὸν fol. 26 10 ἀσφαλέστατον οδοιπόρον, την χραταιάν της πίστεως πέτραν, Θεόδωρον τὸν άήττητον, Καρτερόν προσαγορευόμενον, όντως κραταιούμενον φερωνύμως τῷ πνεύματι, περιφανή τε πρωτοσπαθάριον, εὐνοῦχον τῆ φύσει ἄλλον εὐνοῦχον ζηλώσας της Κανδάκης δς ου Φίλιππον υποδεικνύει ύδωρ βαπτίσασθαι και πιστεύσαι κυρίω. ούδε γάρ τούτου ἄμοιρος ό γενναῖος ὑπῆργεν. άλλ' ἐκγεῖν 15 αίμα και τούτω βαπτισθήναι, τούτου δὲ στάντος, δι' αύτοῦ ἐρμηνέως ἐβόα ὁ δικάζων τῷ μάρτυρι πείσθητί μοι, ὧ ἄνθρωπε, καὶ ἀρνησάμενος ὃν λέγετε γριστιανισμόν όμόφρων ήμῶν γενοῦ, ἵνα καὶ τιμῶν μεγίστων παρ' ἐμοῦ ἀξιωθῆς ύπερ τῶν ἰδίων σου και πλοῦτον παράσχω σοι πλείονα καὶ μὴ τῷ θανάτω καταδικασθής συ γάρ εύνουχος ών ου φροντίσεις περί γυναικός ή τέκνων, άλλά 20 άγνως ών, ως διήγες εν τη ση γη, ούτως μετά προσθήκης και έπ' εμοί διάξεις: καὶ ποιήσω σε ένα τῶν μεγιστάνων μου. ἀποκριθείς δὲ ὁ ἀθλοφόρος δι' αὐτοῦ έρμηνέως εἶπε μὴ γένοιτο, κύον ἀνήμερε, ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν μου τὸν έπουράνιον βασιλέα και δαίμοσι προσκολληθήναι. ώς δὲ λοιπόν τοιαύτα μετά παρρησίας ἐφθέγγετο, μὴ ἰσχύων ὁ ἐρμηνεὺς ἀπαγγεῖλαι τῷ μιαρῷ ἀμεμουρμνὴ 25 την ύβριν, ενιστάμενος, οίκτραν έγων την όψιν, παραινείν ήρξατο τον μάρτυρα λέγων πείσθητί μοι, ὧ ἄνθρωπε, καὶ τῷ βασιλεῖ, ἴνα μὴ κακῶς ἀποθάνης. ἀποχριθείς δε ό άθλητης του Χριστού εἶπεν' ἄθλιε καὶ ταλαίπωρε ἀνομίας έργάτα, εἰ τῷ βασιλεῖ σου παραινοῦντί με οὐχ ἐπείσθην, πῶς σοι ἔχω πεισθηναι; θυμωθείς | δὲ ὁ έρμηνεὺς καὶ λοιπὸν παρὰ τοῦ βασιλέως ἐρωτηθείς τὸ Mikl. p. 45 30 τί ανεῖπεν αὐτῷ, ἀπεκρίνατο ΰβρεις σοι προσάγει, βασιλεῦ. θυμομαγήσας δὲ ὁ δόλιος και άναφθείς τῷ θυμῷ, ώσπερ λέων βρύζας κατά τοῦ δικαίου, τῆ ἀποτομή του ξίφους την τιμίαν αυτού κεφαλην έκκόπτεσθαι έκέλευσεν. ώς δὲ λοιπὸν τὴν ἀπόφασιν ἀπεφήνατο, καὶ τὸ ἔργον εὐθέως ἐπληροῦτο οἱ γὰρ ἀνήμεροι τῆς ἀνομίας ἐργάται, λύσαντες τὴν ζώνην αὐτοῦ, τῆ κεφαλῆ αὐτοῦ προσέδη-35 σαν καὶ διαρρήξαντες τὰ ἰμάτια αὐτοῦ ἀπό τραχήλου μέχρι ποδών, τῷ ξίφει

<sup>4</sup> τοῦ — διερχόμενος] πο κολ' κατω Mikl. 5 ἀπόπειραν — βουλόμενος οπуст. Mikl. 6 cm. φοβερός — ἐξέτασιν οπуст. Mikl. 8 ἀγάγετέ? πρηκελ. \*\* πikl. 8 κάκείνοις? 10—12 τον—φύσει] μηστοε οπуст. Mikl. 20 ἀγνός? чηсτ. Mikl. 22 μή (μοι) γένοιτο? да не вждетъ мын Мікі. 34 τη κεφαλή] κλάς ω Mikl.

κρουσθείς παρέθετο το πνεύμα τῷ κυρίῳ. ἀποτμηθείς δὲ ὁ ἀληθινός ἐργάτης τοῦ Χριστοῦ ἔκειτο ἐπὶ γῆς, ὥσπερ φαεινὸς ἀστηρ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν περιπολεύων.

"Ετι δὲ αὐτοῦ θυμοῦ πνέοντος ἐπὶ τῆ καρτερία τοῦ μάρτυρος ἔφη ἀγάγετε ὅδε ἄνδρας ἀπηνεῖς ἐκ τῆς τῶν Λιθιόπων χώρας όρμωμένους ξιφηφόρους, καὶ το ἐξέλθωσι κατὰ τῶν λοιπῶν. αὐτὸς δὲ, ἐμβὰς ἐν τῷ πλοίω, ἀπέπλευσε καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς γῆς γενόμενος ἐνέγκας τοὺς συμβούλους αὐτοῦ ἔφη πρὸς αὐτοῦς εἴδετε τὴν καρτερίαν τοῦ ἀλαζόνος ἐκείνου; οῖ δὲ εἶπον εἴδομεν καὶ ἐξέστημεν. καὶ τί, φησί, δοκεῖ ὑμῖν περὶ τῶν λοιπῶν; οἱ δὲ ἄθλιοι ἀποκριθέντες εἶπον τῆ τελευταία καὶ οὐτοι τοῦ θανάτου ὑπαχθήτωσαν ψήφω. ὡς οὖν ἡ ώρα συνήντησε 10 τῆς τρίτης καὶ τὴν συνήθη οἱ ἄγιοι εὐχὴν ἐκπληρώσαντες ἦσαν, ἤρξαντο ἀλλήλους προθυμοποιεῖν. φθασάσης δὲ τῆς τῶν κακοσυμβούλων ἀποκρίσεως, ἀπέστειλαν τοὺς εἰρημένους ἀπηνεῖς | ἄνδρας βρύχοντας τοὺς ὁδόντας κατὰ τῶν ἀγίων, ὅπως ζῶντας αὐτοὺς καταπίωσι. θεασάμενοι δὲ τούτους οἱ ἄγιοι, ὥσπερ ἀγαλλόμενοι ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἀθλήσεως ἐχώρουν. εἰς δὲ ἐκ τούτων περιφα- 15

άγιων, ὅπως ζῶντας αὐτοὺς καταπίωσι. Θεασάμενοι δὲ τούτους οἱ ἄγιοι, ὥσπερ ἀγαλλόμενοι ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἀθλήσεως ἐχώρουν. εἰς δὲ ἐκ τούτων περιφα- 15 νὴς μὲν τῷ γένει, εὐγενὴς ἐκ προγόνων, Βασόης τὴν προσωνυμίαν, φωστὴρ ὑπάρχων τῆ χάριτι καὶ ἀληθινὸς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης, εὐθαρσὴς γεγονὼς καὶ θείας χάριτος ἐμπλησθείς, πρὸς τοὺς συναθλητὰς ἔφη' στῆτε γενναίως, ὧ ἀδελ-Μικι. p. 46 φοί, καὶ ἀνδρείως ὑπὲρ ¦ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ μιαροῦ τούτου, ἴνα τῆς αἰωνίου ἀπολαύσωμεν δόξης πορευθῶμεν τὴν ἡγαπημένην ἡμῖν ὁδόν, μηδεὶς ἐξ ἡμῶν 20 ἀπολείψη, εἰ δὲ τις ἄστατον ἔχει τὴν γνώμην, χωρισθήτω ἀφ' ἡμῶν, οὐκ οἴδατε, κύριοί μου, ὅτι ἐν τῆ γῆ ἡμῶν περιφανὴς ὧν τῷ γένει, ὑψηλὸς δὲ τῆ ἀξία, ἐν

κυριοι μου, ότι εν τη γη ημών περιφανης ων τω γενει, υψηλός όε τη αξιά, εν δὲ πλούτω πάνυ κομῶν, ἐν θεάτρω κοσμικῷ ἐσταδιάρχουν καὶ ἠγωνίων; εἰ τότε διὰ χρήματα καὶ ἀνθρώπων ἐπαίνους καὶ πρόσκαιρον ἡδονὴν ἡγωνιζόμην, πόσω μᾶλλον ἀρτίως διὰ τὸν ἐπουράνιον βασιλέα; διὰ τοῦτο, ὧ αδελφοί, ἀνδρισθῶ- 25 μεν πάντες καὶ μὴ δεύτεροι φανῶμεν τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ γενναίως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀθλήσωμεν. οἶδα τοῦτο, ἀδελφοί, καὶ πέπεισμαι, ὅτι οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀθάνατος εἰ θάνατος πρόκειται, θανάτω θάνατον ἐκφύγωμεν, θάνατον τὸν αἰώνιον οὐ γὰρ νῦν ὁ πρόσκαιρος θάνατος, ἀλλ' ὕπνος τοῖς δικαίοις λελόγισται. μη-δεὶς οὖν τῆς χορείας ἀπολειφθῆ, ἴνα ὁμοτίμων στεφάνων τύχωμεν ἄπαν- 80 λι. 27 ν. τες παρὰ τοῦ δικαίου μισθαποδότου θεοῦ | κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

fol. 27 v. τες παρά τοῦ διχαίου μισθαποδότου θεοῦ | χυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ὧ νοῦς ὀρθοτόμου πίστεως γέμων ὧ κλῖμαξ εἰς οὐρανοὺς φθάνουσα ὧ μεγαλόψυχος γνώμη, ὅτι ἐν τῷ βήματι τοῦ τυράννου ἐστὼς οὐκ ἐσαλεύθη αὐτοῦ ὁ λογισμός, ἀλλὰ μᾶλλον ἑδραιότερος πέφυκε. καὶ λοιπὸν πρῶτον μὲν ἐκ τῆς

<sup>6</sup> cm. αὐτὸς—γενόμενος οπуст. Mikl. 12—14 φθασάσης — ἀγίων] πρημεραμε жε сні мжжи лютин πογετιμιλ см на свідтим Mikl. 23 ἐσταδιάρχουν καὶ ἡγωνίων] τοчασχα, μερασχα μ προγκασσχα ca Mikl. 27 καὶ πέπεισμαι οπуст. Mikl. 28 θανάτφ—ἐκφύγωμεν οπуст. Mikl. 29 οὐ—λελόγισται] μικε κο παίθω μαλοκράμεναμα camp'τα can πραβερμώμηνα μαριμαίθτα ca Mikl.

συνοδίας αποσπάσαντες οι δεινοί και απηνείς ύπηρέται του διαβόλου Κωνσταντίνον μέν πατρίχιον ἐπὶ γῆς ὑπάργοντα, ἄγγελον δὲ θεοῦ ἐν οὐρανοῖς γεγονότα, καὶ διαρρήξαντες τὰ ἰμάτια αὐτοῦ, τὴν τιμίαν αὐτοῦ κεφαλὴν ἀπέτεμον εἶτα μετά τοῦτον Θεόφιλον πρωτοσπαθάριον καὶ μετ' ἐκεῖνον Κάλλιστον σπαθάριον. 5 ώς δὲ λοιπὸν ἔφθασαν ἐπὶ τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ Χριστοῦ Βασώην, θεασάμενος αὐτους ότι τους γιτώνας διαρρηγνύουσιν, αυτός έαυτον άποδύσας έφη γυμνός έξηλθον έχ χοιλίας μητρός μου, γυμνός | και άπελεύσομαι ενδυσόν με, Χριστέ, Mikl. p. 47 την άφθαρσίαν, ώς δὲ καὶ τούτου την κεφαλήν ἀπέτεμον, οἱ τῷ δεσμωτηρίω έναπομείναντες ένθα οι άγιοι φρουρούμενοι τε καὶ ψάλλοντες την τρίτην ώραν, 10 καθώς ἦν αὐτοῖς ἔθος, ἄφνω ἐθεάσαντο δύναμίν τινα ἐξ οὐρανοῦ πεμφθεῖσαν αὐτοῖς φαεινὴν τρισσῶς καταυγάζουσαν καὶ φωνὴν έξ αὐτῆς τοῦ άθλοφόρου Βασώη λαμπάς είμι. ἰδόντες δὲ τοῦτο ἄνδρες πολλοί τῶν γριστιανῶν ηὐγαρίστησαν τῷ θεῷ καὶ ἔγνωσαν τὴν τελευτὴν τοῦ ἀγίου. μετὰ δὲ τὸ τελειωθῆναι τὸν Χριστοῦ μάρτυρα παραυτίκα ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ἀπέτεμον καὶ οὕτως τὰς 15 μαχαρίας αὐτῶν ψυγάς παρέπεμψαν τῷ χυρίω. ἐτελειώθησαν δὲ οἱ ἄγιοι τεσσαρακονταδύο μάρτυρες μηνὶ μαρτίω έκτη ἐνδικτιῶνος ὀγδόης ἔτους STN, fol. 28 βασιλεύοντος της 'Ρωμαίων άργης Μιγαήλ Θεοδώρας καὶ Θέκλης, τῶν γριστιανών και ορθοδόξων βασιλέων, δοξάζοντες του θεόν ευχαριστηρίους ώδάς, μια ψυχή, μια γνώμη τὸ βραβεῖον τελέσαντες, τοὺς στεφάνους ἐκομίσαντο.

'Ως δὲ λοιπόν ἐτελειώθησαν οἱ ἄγιοι, ἐκέλευσεν ὁ δόλιος καὶ ἔτερόν τινα γριστιανόν, ον είχον δέσμιον, έχεῖσε προσαχθήναι καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν σὺ τί λέγεις; πείθει καὶ γίνη ὁμόφρων μου; ἡ κακῶς ἀποθνήσκεις, ὡς οὐτοι οἱ τεσσαρακονταδύο κακούργοι; ἐἀν οὖν πεισθής μοι, ἔση τιμώμενος ἐν τῷ παλατίῳ μου καὶ πολλών χρημάτων καὶ δωρεών παρ' ἐμοῦ ἀξιωθήση. ὁ δὲ φιλόζωος καὶ φιλόκο-25 σμος δελεασθείς και τρωθείς τῆ καρδία, ὁ έλεεινὸς ἐκεῖνος και ἄθλιος, ἔφη ποιῶ τὸ θέλημά σου, ὧ βασιλεῦ μόνον τύχω τῆς ζωῆς. περιγαρὴς δὲ γενόμενος ἔρη πρὸς αὐτόν εἰ θέλεις μοι πληροφορῆσαι, ἐνέγκω σοι ὅνπερ ὑμεῖς λέγετε σταυρόν, καὶ θεωροῦντός μου πάτησον καὶ ἐξουθένησον αὐτόν, καὶ τοῦτο ποιῶν ἔση μου φίλος γνήσιος. ὁ δὲ ἐλεεινὸς ἐκεῖνος ἔφη ποιῶ τοῦτο, ὧ βασιλεῦ. ἐνέγ-30 καντες δὲ τὸν τίμιον σταυ|ρὸν τοῦ Χριστοῦ καὶ θέντες αὐτὸν ἐπὶ ἐδάρους, ἐπάτη- Mikl. p. 48 σεν αὐτὸν λέγων: ἐξουθενῶ τὰ μυστήρια τῶν γριστιανῶν καὶ τὴν πίστιν αὐτῶν καὶ όμόφρων σου γίνομαι, βασιλεῦ. ὧ μιαρωτάτης φωνῆς ὧ γλώσσης δολίας. ὧ ψυχῆς ἐσχοτισμένης ὑπὸ φιλαυτίας βιωτικῆς. ὧ ποδῶν μιαρωτάτων πῶς ούκ ἐνάρκησαν; πῶς οὐκ ἰλιγγίασεν ὁ ἄθλιος; πῶς οὐκ ἔφριξαν αὐποῦ αί

<sup>8</sup> την (τιμίαν) χεφαλήν? υκοτακικ γλακικ Mikl. 16-18 μαρτίω - βασιλέων] μαρτα въ 3, цесарьствоунитоу гръчьстви власти Михаилъ Ободшръ и Обкла, праковерьний цесари Mikl. 21 ον-έχεισε οпуст. Мікі. 21 сл. πρός-λέγεις опуст. Мікі. 22 πείθει (μοι)? покорн мн са Mikl. 22 сл. οί—хахобруот опуст. Mikl. 24 сл. о́—філохобиоς опуст. Mikl. 25  $\delta$  — άθλιος] οκαμιώμ ομτ Mikl. 32 сл.  $\tilde{\omega}$  μιαρωτάτης — βιωτικής] οπуст. Mikl. 33 cm.  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma} - \tilde{\alpha} \vartheta \lambda_{lo\varsigma}$  κακό με ουτρωπόςτα τη Mikl.

τρίγες μετ' αὐτοῦ ἐσκοτισμένου λογισμοῦ; καὶ τὰ μὲν τοῦ ἀθέου τοιαῦτα. ὡς fol. 28 v. δὲ | λοιπὸν τὸ ἐλεεινὸν καὶ στυγερὸν καὶ ἀθέμιτον ἔργον ἐκεῖνο ἦν πεπραγώς, οί τὰ πρῶτα φέροντες τῶν Σαρακηνῶν ἔφησαν πρὸς τὸν ἄργοντα ἀληθῶς, ὁ βασιλεύ, οὐ δίχαιόν ἐστι ζῆν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τῷ θανάτω καταδικασθήτω. εί γὰρ τὴν αὐτοῦ πίστιν οὐκ ἐφύλαξεν, οὐδὲ τὴν ἡμετέραν φυλάξει. τοῦτο δὲ 5 συμβουλεύσαντες τὸν ἀμεμουρμνὴ πείθουσι καὶ αὐτὸν θανατῶσαι. καὶ ἐκέλευσε και αὐτὸν ἀποτμηθῆναι. ὧ τῆς συμφορᾶς ποίαις ἄρα φωναῖς ἐκέγρητο ὁ ἐλεεινὸς ἐχεῖνος; ποίους διαλογισμούς καὶ ἀναβάσεις ἐν τῆ καρδία ἔφερεν, ὅτε τὴν άπόφασιν κατά τοῦ θανάτου ἔλαβεν ὁ πρό θανάτου θανατωθείς, ὁ τὴν πίστιν άπολέσας και τὸν κόσμον μὴ κερδήσας; ὧ ἄθλιε και ταλαίπωρε, τί σου τὸ κέρ- 10 δος; τί σου τὸ ὄφελος; ώς δὲ λοιπὸν ὁ ἐλεεινὸς ἀπετιμήθη, ἐκέλευσε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἄμα τῶν μαρτύρων ριφήναι ἐν τῷ ποταμῷ. ριφὲν δὲ τὸ σῶμα τοῦ ἐλεεινού παραυτά τῷ βυθῷ κατεδικάσθη: τὰ δὲ τῶν καλλινίκων μαρτύρων σώματα ώς πλοΐα ἐφέροντο καὶ ώς ἀκτῖνες ἔντιμοι ἐπὶ τῆς αἰθάλης τοῦ ποταμοῦ ἐμίγνυντο ταῖς κεφαλαῖς έαυτῶν, γωρισθῆναι μὴ θέλοντες οὐ γὰρ παρορᾶ κύριος 15 τους άγαπῶντας αὐτὸν ἐν άληθεία. καὶ ἦν ίδεῖν θαῦμα παράδοζον, πῶς τὰ σώματα τῶν ἀγίων ἐφέροντο ἐπὶ τοῦ ὕδατος. ἀλλ' ὁ θεός, ὧ μάρτυρες, ὅνπερ ήγαπήσατε καὶ ὑπὲρ τούτου θανάτω καταδικασθήναι προείλεσθε, αὐτὸς καὶ τὸ θαύμα εἰργάσατο, ὡς δὲ λοιπὸν ἐφέροντο ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τὰ τῶν καλλινίκων fol. 29 μαρτύρων σώματα μίλια ίχανά, εν τινι λαγγάδι τοῦ πο ταμοῦ εστησαν, ενθα 20

καὶ οἱ ἄγιοι προείλοντο καὶ εὐδόκησαν. καί τινες φιλόχριστοι, ἄραντες αὐτά,

Mikl. p. 49 μυρίσαντες μύροις πολυτελέσιν, έν τόπω ἐπισήμω ἀπέθεντο.

Έγω δὲ τὴν ὑμετέραν ἐκλιπαρῶ ὁμήγυριν, ὧ μαρτύρων κλέη, σεβαστοὶ όπλιται, δεδοξασμένοι λειτουργοί, καλλιμάρτυρες της εὐσεβείας, ημφιεσμένοι έργάται, εὐγένεια ἀρετῶν, μιμηταὶ τοῦ Χριστοῦ, κατοικητήρια τοῦ ἀγίου πνεῦ- 25 ματος, όμολογηταὶ ἀπότομοι, όμόφρονες τῶν ἀγγέλων, θεράποντες τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, μαθηταί του μονογενούς, λιμένες καί προστάται τῶν χριστιανῶν, ἐν βασιλεία οὐρανῶν ἰδρυμένοι, δεῖσθε διὰ παντὸς τοῦ θεοῦ ἔν τε βαρβάρων ἐπαναστάσεσι, εν τε λιμῷ καὶ λοιμῷ, μηδὲ τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα παρίδητε σπώμενον ἐν ἐπαναστάσει, ὑπὲρ πάντων συμμαχήσατε, αἰχμαλώτους ἀναβδύσασθε 30 καὶ ὑπὲρ τῶν ἀσθενούντων ἰκετεύσατε. ἡμάρτομεν τῷ κυρίω, αἰτοῦμεν δι' ὑμῶν συγγνώμην λαβεῖν, τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ἐν διορθώσει, ἐν εὐλαβεία καὶ πόθω καὶ φόβω κρατούμενοι όπως το βραγύ τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐπ' ἀναπαύσει τελέσαντες τέλους ἀφόβου τύγωμεν' ύμεῖς γὰρ ὑπὲρ Χριστοῦ ἐφονεύθητε καὶ διὰ τοῦτο ἐλάβετε

<sup>8</sup> καὶ ἀναβάσεις οπуст. Mikl. 9 ἀπόφασιν — θανάτου] οτ'εκτα εъμρωτωμα Mikl. 10 τον-χερδήσας] εъмрыти не погрыши Mikl. 11 τί-όφελος οπуст. Mikl. 12 άμα (τοῖς) τῶν μαρτύρων? εκ μπηειηνικκώ πάρες Mikl. 14 έντιμοι] ελεμενεμτώ Mikl. 20 μίλια ίχανά οπуст. Mikl. 21 καὶ εὐδόκησαν οπуст. Mikl. 24 όπλῖται οπуст. Mikl. 25 εὐγένεια ἀρετῶν οπуст. Mikl. 28 διὰ παντός οπуст. Mikl. 28 сл. έν—έπαναστάσεσι] отъ рати Mikl.

τὸ διάδημα τῆς εὐπρεπείας ἐχ χειρὸς χυρίου. καὶ ἐν καιρῷ ἐπισχοπῆς ἀναλάμψετε ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, ὅτι χάριν καὶ πίστιν ὁρθόδοξον μέσον ἀνόμων καὶ τυράννων καλλιμάρτυρες ἐκηρύξατε. καὶ διὰ τοῦτο εἰς αἰῶνα ἀγάλλεσθε, τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν κρατύνατε, τὴν πίστιν στηρίξατε, ὑπὲρ ἡμῶν συμμαχήσατε ἀδια-δείπτως. ἔχοντες [ γὰρ ὑμᾶς ἀντιλήπτορας πρεσβευτάς, οὐθενὸς ἐναντίου ἐπερ- fol. 29 ν. λείπτως ὡς ἔχοντες παρρησίαν πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως καὶ ἡμεῖς τύχω-κείπτως ὡς ἔχοντες παρρησίαν πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως καὶ ἡμεῖς τύχω-τῆς αἰωνων. ἀμήν.

<sup>1</sup> τῆς εὐπρεπείας οπуст. Mikl. 2 сл. ἀνόμων καὶ οπуст. Mikl. 3 сл. τοὺς— ἡμῶν] ψκαρα наша Mikl 8 ζωῆς—κράτος] жизнь ο Χρηςτος k Ηςογς k, господи нашемk, немоуже слава съ от'щемъ и съ сватънмъ доухомь Mikl.



# ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІН ПАУКЪ.

#### MÉMOIRES

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG. VIII SERIE.

по историко-филологическому отдъленю. CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Томъ III. № 4.

Volume III. Nº 1.

# IBRÂHÎM'S-IBN-JA'KÛB'S REISERERICHT ÜRER DIE SLAWENLANDE

AUS DEM JAHRE 965.

VON

#### Friedrich Westberg,

OBERLEHRER AN DER STÄDTISCHEN REALSCHULE ZU RIGA.

(Der historisch-philologischen Classe am 30. October 1896 vorgelegt.)



# C.-HETEPEYPL'S. 1898. ST.-PÉTERSBOURG.

Продается у коммиссіонеровъ Императорской | Commissionaires de l'Académie Імревладе Академіи Наукъ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ С.-Петербургъ, Н. И. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвъ и

Варшавъ,

Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ.

М. В. Клюкина въ Москвъ,

Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигъ.

des Sciences:

J. Glasounof, M. Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg.
N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et

Varsovie,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

M. Klukine à Moscou,

N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipzig.

Ппна: 1 p. 60 к. — Prix: 4 Mrk.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, декабрь 1898 г. Непремънный секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

> ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. Вас. Остр., 9 линія, № 12.

# Inhaltsverzeichniss.

# Beilagen (Excurse und Nachträge).

| 1. Malik Bsûs                                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| 2. T(e)trå                                                    |
| 3. Der Passus über Musikinstrumente und berauschende Getränke |
| 4. Ueber den Ackerbau der Slawen nach Ibrâhîm                 |
| 5. Der Mas'ûdî-Passus über die Stämme der Slawen              |
| 6. König der Gebalim (bei Chasdai)                            |
| 7. Sitonum gentes (bei Tacitus)                               |
| 8. Alfred's Cvënsae                                           |
| 9. Das alte Kvaenland                                         |
| 10. Alfred's Maegdaland                                       |
| 11. Ibrâhîm's Stadt der Weiber                                |
| 12. Adam's von Bremen Terra feminarum                         |
| 13. Kenugard der Isländer                                     |
| 14. Die Swjätoslaw-Chronologie von 967—973                    |
| 15. Medeburu(n) des Thietmar                                  |
| 16. Prof. de Goeje's Bemerkungen                              |
| 17. Gegenbemerkungen                                          |
| 18. Kurze Ergänzungen                                         |
| 19. Nachtrag zur Literatur des Gegenstandes                   |
| 20. Zwei Bemerkungen vom Baron V. Rosen                       |
| Index                                                         |

# EINLEITUNG.

Der erste Theil des Werkes «Buch der Wege und Länder», welches der berühmte spanisch-arabische Gelehrte Abû 'Obaid al-Bekrî im Jahre 1066 in Cordova niedergeschrieben hat, ist durch Ch. Schefer in der Bibliothek der Nûr-i-'Osmanie-Moschee zu Konstantinopel entdeckt worden. In der Abschrift, die Schefer anfertigen liess, fand der um die Entdeckung von unbekannten orientalischen Geschichtsquellen hochverdiente Prof. de Goeje (in Leyden) den Bericht des Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb eingetragen. Eine zweite Abschrift des constantinopolitanischen Codex von al-Bekrî hat de Goeje durch den verstorbenen Orientalisten Mordtmann erworben; schliesslich, viele Jahre nach Herausgabe des arabischen Textes mit russischer Uebersetzung, wurde ihm noch zur Benutzung überlassen ein vom Grafen Landberg im Orient erworbener Codex von al-Bekrî.

Im Jahre 1875 übersandte de Goeje die die Slawen betreffenden und von ihm vielfach berichtigten Auszüge aus al-Bekrî dem St. Petersburger Akademiker Kunik, welcher sich behufs Ausgabe und Uebersetzung derselben an den damaligen Professor und jetzigen Akademiker Baron Rosen wandte. Im Jahre 1878 erschien der arabische Text mit Einleitung (S. 1—46) und Uebersetzung (S. 46—64) von Baron Rosen nebst ausführlichen Erörterungen von Kunik (65—117), wobei noch zu bemerken ist, dass de Goeje's abweichende Auffassung einiger Stellen, die er auf den ihm von Baron Rosen zugeschickten Correkturbogen vermerkt hat, in den Anmerkungen zum Text aufgenommen ist¹).

<sup>1)</sup> Gewidmet haben die Petersburger Herausgeber ihre Arbeit «dem unermüdlichen Herausgeber und verdienstvollen Commentator der arabischen Geographen... in Leyden».

Im Jahre 1880 gab Prof. de Goeje nach eingehender Rücksprache mit Kunik und Baron Rosen eine holländische Uebersetzung des Berichtes des Ibrâhîm-ibn-Jakûb nebst dem bei al-Bekrî darauf folgenden Abschnitte aus Masûdî heraus.

Diese beiden Veröffentlichungen bilden die Grundlage für das Studium des Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb. Die übrigen Abhandlungen, mit Ausnahme derjenigen von Georg Jacob, auf welche mich Kunik in zuvorkommender Weise aufmerksam gemacht hat, und einer Arbeit von Schulte, so wie meiner, geflissentlich knapp gehaltenen, von Wattenbach in seiner Einleitung zur Uebersetzung von Widukind aufgenommenen Bemerkungen, stellen meist mehr oder weniger ausführliche Referate über beide oben angezogene Veröffentlichungen dar, wobei nur sehr zu bedauern ist, dass viele Gelehrte, in Ermangelung der Kenntniss der russischen Sprache, nicht im Stande waren, das ausführliche gelehrte grundlegende Werk der beiden St. Petersburger Gelehrten kennen zu lernen.

Die vielen über die Aufzeichnungen des Ibråhim erschienenen Abhandlungen und in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Notizen zeugen von dem regen Interesse, welches das gelehrte Publikum der Quelle entgegenbringt, haben aber in nur geringem Grade die Aufhellung derselben gefördert, während einige sogar, wie z. B. die Abhandlung von Wigger, bloss Verwirrung anrichten konnten.

Im Jahre 1889 hatte ich meine Abhandlung über Ibråhîm in ihren Grundzügen niedergeschrieben und dem Akademiker Kunik zugeschickt, welcher dieselbe auch Baron Rosen zur Durchsicht übergab. Dank der freundlichen und unermüdlichen Unterstützung, die mir durch die beiden Gelehrten, insbesondere durch Kunik, zu Theil geworden ist, war es mir vergönnt, meinem Beitrage zur Erklärung der in ihrer Art einzig dastehenden historischen Quelle die gegenwärtige ausführliche und verbesserte Gestalt zu geben.

Soweit die Litteratur des Gegenstandes in Betracht kommt, ist sie von mir eingesehen und berücksichtigt worden. Einzelne kleine verstreute Notizen sind mir unzugänglich geblieben. Die einschlägige Litteratur bis zum Jahre 1890 ist von Kunik in den «Sapisski» der K. Akademie der Wissenschaften, Band 63 (1890), S. 221—223, fast vollständig zusammengestellt. In der russischen Litteratur ist keine eingehende Kritik des Berichtes Ibråhim's über die damalige Slawenwelt veröffentlicht worden. Indessen hat Ilowaiski denselben für seine Zwecke benutzt, ob mit wirklichem Erfolg im Interesse echter Wissenschaft, — darüber enthalte ich mich jedes Urtheils.

# Litteratur.

1. Kunik und Baron Rosen. Nachrichten al-Bekri's und anderer Autoren über Russland und die Slawen. Anhang zum XXXII. Bande der «Sapisski» der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg, 1878 (Извѣстія Ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. Приложеніе къ 32 тому Записокъ. № 2).

Ueber die Bedeutung dieses Werkes habe ich mich bereits geäussert. Es erübrigt hinzuzufügen, dass, trotz eingehendem Studium der Aufzeichnungen des Ibrâhîm seitens dieser zwei Forscher, dennoch, wie sie es selbst zugeben, manche Frage von ihnen nicht vollkommen aufgeklärt, manches Räthselhafte und Dunkle an der arabischen Quelle haften geblieben ist, was sich hauptsächlich auf die Reiselinien bezieht.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass Kunik (p. 12. 70. 86) die Vermuthung ausgesprochen hat, «Ibrâhîm-ul-Isrâïly» sei als Quelle von späteren Compilatoren benutzt worden. Er verweist dabei auf Sipâhî-zâdeh, nach dessen Andeutungen eines der Werke von Ibn Saïd-al-magribi († 1275) zu seinen Quellen gehörte. Ueber den bis jetzt noch wenig bekannten Ibn-Saïd verweist Kunik auf «Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke. Von F. Wüstenfeld. Göttingen 1882, p. 135—137».

2. M. J. de Goeje: Een belangrijk arabisch bericht over de slawische volken omstreeks 965 n. Chr. Amsterdam. 30 pag. in 8°. (Overgedrukt uit de Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. 2-de Reeks Deel IX. 1880).

Diese Abhandlung enthält, wie bereits gesagt, die holländische Uebersetzung der Aufzeichnungen des Ibrâhîm-ibn-Jaʿkūb und des darauf folgenden Mas'ūdî-Citates nebst einigen Auszügen aus Kunik's umfangreichen Excursen. Die Uebersetzung ist ziemlich frei und daher für Historiker weniger zum Studium geeignet, als die fast wortgetreue russiche Verdolmetschung des arabischen Textes. An einigen Stellen weicht de Goeje's Auffassung von derjenigen Baron Rosen's ab.

3. Josef Jireček, früher Unterrichtsminister in Oesterreich († 1889):

a) Zpravy Arabův o středoveku slovanském. (Časopis Musea království českého. Podává Jos. Jir. V Praze 1878, pag. 509—526).

Es ist ein ausführliches Referat des russischen Werkes nebst čechischer Uebertragung aller von Baron Rosen übersetzten Abschnitte aus al-Bekrî. Einzelne Bemerkungen, wie diejenigen über den Weg, welchen Jireček den Ibrâhîm die Freiberger Mulde thalaufwärts einschlagen lässt, über Marmân = Norman (cf. Kunik a. a. O. Seite 101), die Brücke aus Holz in Böhmen = Brüx, Mostů; Anfrlâna = Furlansko, Friaul, so wie die Behauptung, dass das Ibrâhîm'sche 'Azzân (Ġran) unmöglich der Ort Meklenburg sein kann, sind von Wichtigkeit.

- b) Im Časopis Musea etc. 1880 p. 293 300 referirt derselbe Verfasser über de Goeje's Abhandlung, indem er uns zugleich die čechische Uebersetzung der Nachrichten des Ibrâhîm, so wie des Mas'ûdî-Citates aus dem Holländischen bietet.
- 4. F. Wigger (†): Bericht des Ibrâhîm-ibn-Jakûb über die Slawen aus dem Jahre 973. (Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 25. Jahrgang, Schwerin 1880, p. 3—20). Nach dem Aufsatze von de Goeje.

Die Untersuchungen dieses um die meklenburgische Geschichte so verdienstvollen Forschers sind — ich kann nicht umhin es auszusprechen—leider grösstentheils verfehlt. Er irrt sowohl in Betreff der Identificirung von Grân ('Azzân) mit Meklenburg, als auch des Reisejahres 973 anstatt 965, indem er im letzteren Falle ein allzu grosses Gewicht auf den zudem noch von de Goeje und Baron Rosen fälschlich als Merseburg gedeuteten Ort legt, wobei die inneren Merkmale der Quelle, welche die Annahme des Jahres 965 erheischen, bei ihm zu kurz kommen.

5. Georg Haag (†): Ueber den Bericht des Ibrâhîm-Ibn-Jakûb von den Slawen aus dem Jahre 973 (Baltische Studien. 31. Jahrgang, 1. Heft. Stettin 1881, p. 71—80).

Zwei von Haag's Notizen sind bemerkenswerth: 1) dass Ibrâhîm's «Stadt der Weiber» (Wulfstan's Maegdhâland) von de Goeje irrthümlich als das, auf einer alten Tempelstätte der Siwa erbaute, Frauenburg gedeutet wird, da Frauenburg seinen Namen urkundlich von «unsere lieben Frauen», der Mutter Gottes hat; 2) dass die namhafte Stadt beim Volk Ubâba nicht Danzig, sondern Julin (Wollin) ist, wobei er auf die grosse Zahl der dort und in der Nähe gefundenen arabischen Münzen, der sogenannten Dirhems, von denen keine ans späterer Zeit als 1012 stammt, aufmerksam macht.

6. Grewingk (†): Bemerkungen zum Reisebericht des Ibrahim-ibn-Jakub über die Altpreussen und westlichen Slawen (Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1881, p. 145—153). Was Grewingk über Baba (Walin-baba, Ubaba) und Macha sagt, hat mit dem Bericht des Ibrâhîm nichts zu thun, da — wie es sich sicher nachweisen lässt — Walinbaba aus Wolînânê, Macha aus Mâgek und Ubaba höchst wahrscheinlich aus Wlnane entstellt sind. Das sich auf die (übrigens durchaus controverse) Gründungszeit der Jomsburg neben Julin (Wollin) stützende Argument gegen das Jahr 965 ist vollkommen hinfällig (vgl. Haag, p. 78 u. 79). Von Belang ist nur der Hinweis auf die Bedeutung der Beschreibung des slawischen Burgenbaues für die Archäologie.

7. F. Rühl in Anlass der Bemerkungen Grewingk's (Sitzungsberichte etc. 1882, p. 137—141).

Rühl wendet sich gegen de Goeje's Vermuthung, welcher auch Grewingk zuzustimmen scheint, dass nämlich Frauenburg am frischen Haff mit der «Stadt der Frauen» bei Ibrâhîm in einem Zusammenhang stehe, und erörtert des Weiteren, dass die Ortsnamen Frauenburg, Frauendorf, sowie Marienwerder, Marienburg ihre Entlehnung «unserer lieben Frau» verdanken; ferner handelt er über die muthmasslichen Quellen, aus denen Otto dem Grossen die Sagen über die Amazonen zugeflossen sein mochten.

8. Wł. Łebiński: Co al-Bekrî opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach. Podał Dr. Wł. Łebiński (Rocznik Tow. przyjaciół Nauk Poznańskiego za rok 1886. Tom XV, p. 167—187).

Diese von Wojciechowski (im Kwart. histor. I, 502) angezeigte Abhandlung enthält ein Referat über das russische Werk von Kunik und Baron Rosen. Łebiński's Versuch, die Ortsnamen zu deuten, ist als misslungen zu betrachten. Aus den von Finkel (in der im Verlage der Krakauer Akad. d. Wissensch. erscheinenden Bibliografia historyi polskiéj. Cz. I, 368) erwähnten Besprechungen der russischen Ausgabe von 1878 in den polnischen Tagesblättern ersieht man, wie sehr man von Anfang an sich in Polen für die bis dahin unbekannte Quelle interessirte. In wie weit über dieselbe die Ansichten einzelner Forscher in Böhmen und Polen noch auseinandergehen, können wir in der Ferne nicht näher angeben.

- 9. Wattenbach († 1897):
- a) Abraham Jakobsen's Bericht über die Slavenlande vom Jahre 973 (nach de Goeje). In «Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Widukind's sächsische Geschichten. Leipzig 1882», p. 138—147, mit einer kurzen Einleitung und Fussnoten zum Text.
- b) Deutschland's Geschichtsquellen in Mittelalter. 1. Band, 5. Aufl. Berlin 1885, p. 313.
- c) Abraham Jakobsen's Bericht etc. ist in der im Jahre 1891 erschienenen zweiten Auflage der Wattenbach'schen Bearbeitung der deutschen Uebersetzung Widukinds «nicht neu gedruckt» worden und unter-

scheidet sich von der ersten Ausgabe (von 1882) dadurch, dass ausser einigen Berichtigungen in der Einleitung p. XIV u. XVI—XIX eine Reihe meiner kurz gefassten Randbemerkungen, hauptsächlich topographischer Natur, abgedruckt sind. (Vgl. Holder-Egger in der (Berliner) Deutschen Litteraturzeitung für 1896, Spalte 562).

#### 10. Wilh. Schulte:

- a) Aus einem Aufsatze über «Ujazd und Lgota. Ein Beitrag zur schlesischen Ortsnamenforschung» (in der Zeitschrift für die Geschichte Schlesiens. 25. Band. Breslau 1891) ersehen wir, dass dieser des Slawischen kundige Forscher, zwar den Bericht Ibrâhîm's in ein falsches Jahr setzte, aber aus seinem Aufsatze (p. 213) verdient eine Stelle hervorgehoben zu werden: «Seitdem der hochbedeutsame Bericht des Ibrâhîm-Ibn-Jacub vom Jahre 973 bekannt geworden, ist ein helleres Licht über die Zustände der slawischen Welt zwischen Elbe und Weichsel ausgebreitet worden...»
- b) Eine Reise durch Sachsen vor neunhundert Jahren. Wissenschaftliche Beilage der «Leipziger Zeitung» № 14, 2. Februar 1892.
- c) Ibrâhîm ibn Ja qûb's Reiselinie durch die heutige Provinz Sachsen nach Böhmen (Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen, herausgegeben von A. Kirchhoff, 2. Jahrg. 1892, p. 71—84).

Die zweite Abhandlung unterscheidet sich von der ersten nur dadurch, dass sie mit Anmerkungen und Citaten versehen ist.

Schulte's, unabhängig von meinen oben erwähnten Bemerkungen geführte, topographische Untersuchungen stimmen im Wesentlichen mit meinen Resultaten überein und bilden im Allgemeinen den besten Commentar zu meinen topographischen Ergebnissen betreffend Ibrâhîm's Marschroute nach Prag.

11) Der Werth, welchen der Bericht Ibrâhîm's für die nähere Kenntniss des böhmischen Reichs im X. Jahrhundert hat, war unter andern auch vom Prof. Kalousek in seiner gegen Loserth und And. gerichteten Abhandlung O rozsahu... (in dem Sborník historický, Ročnik I. V Praze 1883, p. 5) hervorgehoben worden. Ein Auszug aus dieser umfangreichen Abhandlung «Ueber den Umfang des böhmischen Reiches unter Boleslaw II.» erschien in den Sitzungsb. der K. böhmischen Gesellsch. d. Wissensch. 1883 (p. 28).

#### 12. Georg Jacob:

a) Im Verein mit dem verstorbenen Arabisten Fr. Müller hat Georg Jacob herausgegeben: «Nachweis arabischer und anderer orientalischer Quellen zur Geschichte der Germanen im Mittelalter». Berlin 1889, p. 15. (Mir war von den lithographirten Arbeiten nur ein unvollständiges Heft zugänglich).

- b) Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern? 2. gänzlich umgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage. Berlin 1891, p. 9, 58, 73—74, 79—80.
- c) Ausserdem veröffentlichte Jacob vier Hefte unter dem Gesammttitel: «Studien in den arabischen Geographen». Als erstes Heft derselben betrachtete er das, welches er unter dem Specialtitel «Ein arabischer Berichterstatter aus dem X. Jahrhundert über Fulda, Schleswig. . . Zweite um zwei Anhänge vermehrte Ausgabe. Berlin 1891» (p. 5—6, 9—10, 21, 29—32) hatte erscheinen lassen.
- d) Im zweiten Hefte der Studien (Berlin 1892) p. 37—43, 55—59, so wie im vierten Hefte (Berlin 1892), 128—137, 140—144, 147—149, ist der bereits sehr belesene Orientalist noch weiter darauf bedacht, den Bericht des jüdischen Autors nach vielen Seiten hin aufzuklären.

In Georg Jacob's interessanten Abhandlungen finden sich bald grössere, bald kleinere Partien, in welchen der Bericht des Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb behandelt oder in welchem darauf Bezug genommen wird. Seine Ansichten sind von mir auf's Sorgfältigste geprüft und wo möglich verwerthet worden. Obgleich in der Hauptsache (hinsichtlich des Jahres 973 und seiner Ibrâhîm-Tartûschî-Hypothese) nicht haltbar, bieten Georg Jacob's Bemerkungen und Erörterungen nicht wenig Beachtungswerthes. Doch möchte ich bereits an dieser Stelle hervorheben, dass dieser Gelehrte in seiner Uebersetzung einzelner Partien aus Ibrâhîm nicht selten mit Baron Rosen übereinstimmt, und dass ich in einigen Fällen unabhängig von Jacob zu denselben Resultaten im Jahre 1889 gelangt war.

In den Besprechungen der Georg Jacob'schen Abhandlungen geschieht gleichfalls seiner Auffassung und Ansichten über Ibrâhîm Erwähnung, so z. B. im Anzeiger für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur, herausgegeben von Edw. Schroeder und G. Roethe, 17. Band s. unten: Krause, Berlin 1891, p. 268 und 274. Leider wird überall das zweifellos falsche Jahr 973 als feststehend angenommen, so wie die kaum haltbare Hypothese in Betreff Tartûschî's, welcher mit Ibrâhîm angeblich aus ein und derselben Quelle geschöpft haben soll.

Nun lasse ich einzelne in verschiedenen Zeitschriften und Abhandlungen zerstreute Bemerkungen über die Nachrichten des Ibrâhîm folgen.

K. E. H. Krause († 1892): Kritische Anzeige der Schrift von G. Jacob: Welche Handelsartikel etc. 2. Auflage, in der Zeitschrift für das deutsche Alterthum. 1891 (35. Band, Anzeiger, p. 269—274). Krause's Angaben im Jahresbericht der Geschichtswissenschaft, Berlin 1880, III. Jahrgang, Sectio II, p. 151, waren schon bei ihrem Erscheinen der Berichtigung bedürftig. Der Aufsatz in den Grenzboten, N. 25, p. 582, in welchem nach

einer Angabe Krause's in seiner kritischen Anzeige «schon Gericht gehalten wäre über Jacob», ist uns unzugänglich.

V. Jagić: a) Referat über die Petersburger Ausgabe von 1878 (Archiv für slaw. Philologie. 3. Band. 1878, p. 748)—b) Michelinburg — Mikilinburg — Meklenburg — Wîli-Grâd. (Ibid. 5. Band. 1880, p. 167—168). Diese Deutung verlangt jetzt berichtigt zu werden, nachdem es sich (s. oben p. 4 und unten p. 17) erwiesen hat, dass an der betreffenden Stelle die Orientalisten über den Wortlaut des arabischen Textes den Slawisten noch keine ganz genaue Auskunft geben können.

Handelmann: Ein arabischer Schriftsteller über den wendischen Burgenbau in den Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, redigirt von R. Virchow, Jahrgang 1881, Berlin, p. 48.

Virchow (anlässlich der Abhandlung Handelmann's) ibid. pag. 48-50. 1892.

Schneider: Die Reise des Ibrâhîm-ibn-Jakûb in Böhmen, ibid. pag. 242.

Vilh. Thomsen: Ryska rikets grundlägging genom Skandinaverna. Stockholm 1882, p. 48—49.

Gosche (†): Mitth. des Vereins für Erdkunde zu Halle, 1883, p. 242. Piekosiński: O powstaniu spoleczeństwa polskiego w wiekach średnich i jego pierwotnym ustroju. (Rozprawy i sprawodzania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. Tom XIV. W Krakowie 1881, pag. 196—198. Vergl. Uwagi (anlässlich des Aufsatzes von Piekosiński) von St. Smolka pag. 305).

Einzelne Bemerkungen in den tschechischen Památk'en Bd. XI, ferner Max Kawczyński: «goth. husd — slav. chusta» (Ueber die Tüchel bei Ibrâhîm. Arch. f. slav. Philol. Bd. 11, p. 609). Vgl. unten, p. 23.

Ilowajskij: Untersuchungen über den Ursprung des russischen Staates (Разысканія о началь Руси). 2. Ausgabe. Moskau 1882, p. 452 und seine Ergänzende Polemik, Moskau 1886 (Дополнительная полемика) p. 43.

In dieser Aufzählung mag noch manche Lücke zu verzeichnen sein, welche auszufüllen selbst dem Begünstigsten nicht leicht fallen dürfte. Immerhin ist keine grössere von allen über Ibrâhîm erschienenen Abhandlungen übergangen, von denen selbst die wichtigeren mit wenigen Ausnahmen eine geringe Ausbeute gewähren. Daher kann die Forschung über den Bericht des Ibrâhîm-ibn-Jakûb, obgleich sich viele Forscher mit dieser Quelle befasst haben, noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, welcher Umstand nachstehende Untersuchung rechtfertigen möge.

# Commentar

zum arabischen Texte des Berichtes des Juden Ibrâhîm-ibn-Jakûb.

§ 1 (p. 33,5-6). Mâzân.

Al-Bekrî leitet Ibrâhîm's Nachrichten mit folgenden, in der russischen Uebersetzung angeführten, Zeilen ein: «Die Slawen (Sakâlib) (stammen ab) von den Kindern (oder Nachkommen) Mâzân's مأزان, des Sohnes von Japhet und ihre Wohnungen (erstrecken sich) vom Norden bis dass sie zum Westen gelangen».

Was Japhet's Sohn Mâzân betrifft, so ist Nachstehendes zu bemerken. Lelewel in seiner Géographie du Moyen Age. Bruxelles 1852. p. 50 sagt: «Tous les Sklabes, au rapport des personnes les mieux instruites de leur origine, descendent de مادى Mari fils de Japhet (probablement مادى). Madaï de la Génèse X, 2) et c'est à lui qu'ils font eux-mêmes remonter leur généalogie», wobei Lelewel sich auf d'Ohsson beruft.

An dieser Stelle meines russischen Manuscripts hat Kunik hinzugefügt: Vgl. D'Ohsson (Des peuples du Caucase ou Voyage d'Abou-el-Cassim, Paris, 1828) p. 86: «Marie.... c'est probablement Madaï troisième fils de Japhet, selon la Génèse, chap. 10,2».

Vergleicht man die Formen مادى (Mârî od. Mâraj) und مادى (Mâdi od. Mâdaj), so dürfte die Anmerkung Baron Rosen's, dass عربى, sich bekanntlich in arabischen Handschriften kaum unterscheiden lassen, hier zutreffen. Die Form مازلن (Mâzân) dagègen ist aus مادلى (Mâdâj) verschrieben, worüber die auf uns gekommenen anderen Lesungen desselben Wortes Aufschluss geben. Vgl. bei Charmoy, Relation de Masoudy (Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pét. Série VI-me. Sc. polit.

hist. Tome II, P. 1834) pg. 308 (312), 350 (353) u. 360 (364) die Formen مادلی (Mâdâj), مادلی (Mâzîn) u. p. 308 Anm. noch einige Varianten. Es ist klar, dass alle angezogenen Formen ein und dieselbe Person bezeichnen.

#### § 2 (p. 33,8). Umringendes Meer.

"Die Lande der Slawen erstrecken sich vom syrischen Meere bis zum umringenden Meere nach Norden».

«Das umringende Meer» ist die arabische Bezeichnung für den «Ocean» oder das «Weltmeer», hier die Ostsee, ein Arm des Oceans.

G. Jacob (Heft I, p. 29) sagt: für «bis zum nördlichen Ocean» lies «bis zum Ocean nach Norden» — so lautet auch die russische Uebersetzung des Ibrâhîm vom Jahre 1878.

#### § 3 (p. 33,9-13). Mâchâ, Wlînbâbâ.

Nach Baron Rosen und de Goeje, denen sich Kunik anschliesst, hat Ibrâhîm aus Mas ûdî diejenige Stelle entnommen, in der die Rede ist von der ursprünglichen Einheit der Slawen unter einem, dem Stamme der Wlînbâbâ (od. Ulînbâbâ) entsprossenen, Könige mit dem Titel (od. des Namens, wie es bei Mas ûdî heisst) Mâchâ, und von dem später eingetretenen Zerfall in einzelne Gruppen mit eigenen Herrschern an der Spitze. Es bleibt jedoch fraglich, ob diese Entlehnung Ibrâhîm zuzuschreiben sei, da seine Aufzeichnungen, soweit sie uns vorliegen, nirgends Spuren von Benutzung historischer oder geographischer Quellen aufweisen und durchweg den Eindruck von Originalität hervorrufen. Auch ist nicht leicht anzunehmen, dass Mas ûdî's im Osten (948) geschriebenes Werk bereits im Westen (965) bekannt war (vgl. de Goeje, p. 5).

Obgleich al-Bekrî im Abschnitte über das Bulgarenland seine eigenen Worte von denen Ibrâhîms absondert, bin ich der Ansicht, dass dieses Stück von ihm in den Bericht des Ibrâhim eingeschoben ist. Al-Bekrî hat es aus dem Anfange eines Mas ûdî-Citates (Kun. u. Ros., p. 40), wohin es zweifellos hingehört, herausgehoben und hierher versetzt. Doch darüber noch weiter unten § 30.

Die ursprüngliche Lesart der Eigennamen lässt sich mit ziemlicher Sicherheit feststellen.

Macha أماخا الماخا الم

p. 309, 311 (312, 315), 360 (364)] مادك u. مادك mit den Varianten مادك و mit den Varianten مادل و mâg(e)k (oder in seiner Transcription «Mâdjik») aufgenommen. Es ist auch graphisch unschwer zu verfolgen, wie aus مادك allmählich vermittelst der Zwischenstufen مادك و unser Mâchâ مادك entstanden ist.

Ulînbâbâ (od. Ulinbâbâ) ولينبابا im Landberg'schen Codex ولينبابا, (Linbâbâ). Mas ûdî hat [Charmoy p. 309, 311 (312, 315), 360 (364)] Wlînânâ (Ulînânâ) ولينانا mit den Varianten ولينانا له Hierher gehört gleichfalls die Form [Charmoy p. 365 (366)] لبنانه Lbnane (l. ولينانه Wlînâne), was aus dem Vergleich der p. 365 u. p. 309 angeführten Völkernamen unzweidentig hervorgeht (s. unten § 30). Mithin ist al-Bekri's ولينانا durch ولينانا Wlînânâ oder Wolînânê zu ersetzen.

Der ganze Abschnitt bei al-Bekrî (p. 33,10-13) findet, wie gesagt, eine passende Stelle p. 40,10 und zwar nach den Worten: «Masûdî sagt: Die Slawen zerfallen in viele Stämme». Dass die Stelle in diesen Zusammenhang hineingehört, ist aus den (Charmoy p. 309 u. 360) Abschnitten aus Masûdî zu ersehen. Leider fehlt in der holländischen Uebersetzung des Bekrî der Anfang des Masûdî-Citates, was auch G. Jacob (Heft I, p. 32) bedauert hat. Ich habe diesem Mangel abgeholfen und die richtigen Lesarten der Völkernamen mit Charmoy's Hülfe herzustellen versucht (s. unten § 30).

# $\S$ 4 (p. 33, 13–14). Bûîslâw, Frâgâ, Krâkûâ.

Ich lese Bûîşlâw, nicht Brîşlâw. Der Name kommt im Text dreimal vor und weist im Jeichen keine Schwankungen auf. Obgleich die arabischen Schriftzeichen (û) und (r) sehr häufig mit einander verwechselt werden, so halte ich dennoch an der Lesung Bûîşlâw fest und zwar aus folgenden Gründen.

Lesen wir Brîslâw, so wäre der erste lange Vokal o oder u (Boleslaw, Burislaw) unterdrückt, dagegen der zweite kurze Vokal e oder i in der Transcription zur Geltung gekommen. Dass der zweite Vokal kurz ist, besagen die Formen, in denen er ganz fehlt: Pulslaus (Passio St. Adalberti), Busclavus (vita St. Romualdi), Bunzlau (Städtenamen in Boehmen und Schlesien) aus Boleslawj entstanden, Bolzlav (Umschrift auf einer Münze Boleslaw I in der Reichel'schen Münzsammlung in St. Petersburg. Dritter Theil, 1-ster Band 1850 N 876).

Im Namen Boleslaw (II) fehlt der Laut l auf Münzen obiger Sammlung sub 383, 887, 890, 891. Im Catalog der nachgelassenen Sammlung

des sel. Herrn Max Donebauer zu Prag (Münzen und Medaillen des Königreiches Böhmen, I. Abtheilung 1889) ist der Name Boleslaw ohne l geschrieben in NeNe 29, 30, 48, 49, 50, 53, 55/56, 69, 70, 112. Dieser Umstand lässt den Gedanken an einen Zufall nicht aufkommen. In der That wird im Slawischen das 1 besonders in dem Falle, wenn es zwischen zwei Vokalen steht, bisweilen nicht ausgesprochen (s. Wł. Łebiński, p. 172) z. B.: Beograd (Bielograd), mova (molva).

Demnach wird Ibrâhîm den Boeslaw lautenden Namen durch بويصلاو Bûîşlâw wiedergegeben haben.

b) Für Prag stehen die Formen: das erste Mal فراغه, zweimal فراغه, je einmal مزاعه und دراغه (Landberg'scher Codex: بزاعه und دراغه).

Bei den im Text sich wiederholenden Eigennamen wird die Lesung der das erste Mal auftretenden Form häufig genau angegeben, wie auch im vorliegenden Falle, so dass Ibrâhîm «Prag» فَرَاغَه Farâga oder besser noch عَرَاغه Barâga transcribirt haben mag, da das Arabische eines p-Lautes ermangelt, an dessen Stelle naturgemäss ein b tritt.

- c) مركوا trkûâ. Die von de G. vorgeschlagene und von Ros. angenommene Aenderung in كراكوا kann ich in sachlicher Beziehung nicht billigen. Auch graphisch scheint sie mir nicht sehr nahe zu liegen, da abgesehen von der Differenz der nicht leicht gegen einander zu vertauschenden Anlaute und in Trkûâ (â) in der Mitte des Wortes fehlt. Ich lese Turikûâ. Die Deutung des Wortes soll unten im Excurse über Bûişlâw erfolgen.
- d) گراكوا. Krakau tritt zwei mal auf: p. 34,13 گراكوا. Karâkûa und p. 35,2 گراكوا. K()râkûâ. Da die erste Form Karâkûâ lautet, so mag Ibrâhîm das Wort so ausgesprochen und geschrieben haben. Vgl. Ibrâhîm's Barâga statt Brâga.

# § 5 (p. 33,14). Mšķa, Nâkūr.

- a) Die Annahme der Form مشقه Mšķa statt مشقه Mšķa, wie sie durchgehend in der Handschrift lautet, scheint mir nicht gerechtfertigt zu sein, weil in den deutschen Quellen, welche zugleich die älteren sind, die dreisylbige Form für den Namen Mieszko steht: Mizaca, Miseco etc. Mšķka ist demnach M(e)šekka zu lesen. Doch über diesen Namen später ausführlich im Exc. über Mieszko I.
- b) Nâķûr ناقور. Kunik hat (p. 101) mit Recht in diesem Namen den subregulus barbarorum des Widukind Nacon wiedererkannt und dabei (p. 104) auf die vielleicht dem Copisten vorschwebende altarabische Benennung

des Hafens «Nakur» (im heutigen Marokko) hingewiesen. Die Lesung ناقون Nâkûn liegt graphisch auf der Hand. S. Exc. über Nakun.

#### § 6 (p. 33,15). Sknûn.

De Goeje schlägt vor سكسون Sksûn, Saksôn (= Sachsen) zu lesen. Mir will es scheinen, dass in diesem Worte nicht blos : (n), sondern auch , (û) nicht am Platze ist, mithin beide Buchstaben 🕹 ursprünglich nicht gestanden haben konnten. Alle bei Grimm angezogenen Stellen für Sachsen haben die Endung en (Sahsen, Sassen, Sachsen). Im Sanders'schen Lexikon ist e gar eingeklammert (Sachs(e)n). Im Angelsächsischen lautet die Form (bei Alfred) Seaxan. In der Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 35. Band 1891, Keltische Beiträge p. 23: Mayo in Connacht in den irischen Annalen Magh eo na Saxan «Mayo der Sachsen» und in einem altirischen Sagentext steht (p. 254), rigdomna do Saxanaib' (Thronfolger von den Sachsen). Aus einem in derselben Zeitschrift (p. 396-401) «Hercules Saxo» betitelten Aufsatze von Th. von Grienberger geht evident hervor, dass, nach den Rheinischen Inschriften zu urtheilen, für Sachsen im Altdeutschen die Form Saksôn oder Saksûn nicht existirt hat, sondern nur Saxsan, Saxan, Sahsan, auch Sacsen (vgl. Ulpia sacsena) und Saxin (vgl. Geldern'sche Urk. vom Jahre 882) gelautet haben konnte. Auch die Annal. Lauresham. a. 795 = Chronic. Moissiac. a. 795, haben ex parte Saxanorum. (Dagegen liest man in den Annales regni Francorum qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Post editionem Pertzii recognovit Fr. Kurze. Hannover 1895: «ex parte Saxonibus».)

Somit ist das lange ô oder û in سكنون aus sprachwissenschaftlichen Gründen sehr verdächtig. Ich halte das Wort für verstümmelt und möchte statt سكنون (Sknûn, Sknôn) die Lesung سكنون (Sksn, Săksăn, Săksěn) in Vorschlag bringen.

# § 7 (p. 34,1). Marmân.

أمران المران ال

giebt. Die Conjektur Germân im Sinne von Deutschland passt nicht, da in diesem Falle «Sksn» als westliche Nachbarn des Nâkûn überflüssig wäre; dasselbe gilt von Hermân im Sinne vom Gebiet Herzog Hermann's, da das Gebiet des Herzogs einen Theil von Alt-Sachsen ausmachte. Dagegen stiess das Land der Slawen vermittelst des von Slawen bewohnten Dänischen Wohldes sogar unmittelbar an Dänemark, wobei ich als bekannt voraussetze, dass die mittelalterlichen Chronisten die Dänen oft als Nachbaren der Slawen anführen.

#### § 8 (p. 34,1-2). Kornpreise, Pferde.

- a) we bedeutet «pretium annonae aliisve rebus impositum» so dass der Ausdruck «Kornpreis» zu eng sein dürfte. Vgl. G. Jacob (I p. 30): Für «Der Kornpreis» lies «Die Preise sind». Ich würde für den Ausdruck «Marktpreise» wählen.
- b) خيل Pferde. Dieses Wort hat al-Bekrî. Bei Sipâhî-Zâdeh, welcher al-Bekrî benutzt hat, steht جبل (Charmoy p. 360), so dass der Satz nicht «reich an Pferden», sondern «reich an Bergen» oder nach der Conjektur von Charmoy (ibid.) جيل «reich an Bevölkerung» gelautet haben müsste. Im letzteren Falle braucht man nicht den, sowohl bei al-Bekrî als auch bei Sipâhî-Zâdeh angewandten, Ausdruck بخرج (wird ausgeführt) in بخرج «werden (nämlich die Pferde) ausgeführt» abzuändern. Den Satz nämlich übersetzte der Akademiker Charmoy p. 364 Anm.: «elle (la population) en sort». Vielleicht hat die Stelle folgenden Sinn: sie (die Bevölkerung) wird (als Waare) in andere Länder ausgeführt?

# § 9 (p. 34,2-4). Brģ, Mârsbrģ, Majljh, Holzbrücke.

- a) برخ , brġ = Burg. p. 34,2 bietet uns die Form برخ (bei Schefer برخ), p. 35,15 فرع und p. 37,15 برخ , obgleich die beiden letzten Schreibungen den zweiten Theil eines zusammengesetzten Eigennamens bilden. Im Texte steht brġ (B(u)rġ), nicht Merseburg. statt برخ ist bloss eine keineswegs haltbare Conjektur von de Goeje, welcher freilich auch Baron Rosen gefolgt ist. Burg ist die Stadt Burg unweit Magdeburg. S. Exc. über die Reiseroute nach dem Lande des Nâkûn.
- b) «Von Burg nach mâ jalîh «nach dem was angrenzt» oder einfach: «nach der *Grenze*») zehn Meilen (in ungefähr nordwestlicher Richtung bis etwa zur Stadt Genthin)... bis zur Brücke fünfzig Meilen (vor den Worten

«bis zur Brücke» ist augenscheinlich eine Lücke mit «von da» auszufüllen) und diese Brücke ist von Holz und eine Meile lang».

Von der slawischen Grenze führte der Weg nach Norden über Havelberg bis Bollbrück, im Süden von Perleberg in der Priegnitz. Boll in Bollbrück — Bohle, wie in Bollwerk. Der Ausdruck «Brücke» ist im ursprünglichen Sinne des Wortes aufzufassen. Dem entsprechend bedeutet auch das arabische prücke, Damm, Chaussée. Es handelt sich also hier nicht um eine Brücke über die Elbe, wie Wigger es will, sondern um einen Bohlenweg oder Knüppeldamm (vgl. Jireček und Łebiński). Ganz in demselben Sinne wird pauch p. 36,6 gebraucht. Es führte diese Brücke von Bollbrück durch das Stepnitzer Moor wohl bis in die unmittelbare Nähe von Perleberg. S. oben genannten Exc.

«Und von der Brücke bis zur Burg (od. Feste) (des) Nâkûn gegen vierzig Meilen und sie heisst 'Azzân und bedeutet die Grosse Burg».

Ueber die Bedeutung des von mir hier gebrauchten Ausdruckes «Burg» vgl. Wattenbach, Widukind p. IX Anm. 1, wo es heisst, dass man in Beziehung auf das Wort Burg nicht an die jetzt so genannten Ritterburgen denken darf, sondern an die ältere Bedeutung des Wortes. «Diese grösseren Orte bestanden aus dem befestigten Hauptplatz und offenen oder leicht verschanzten Vorstädten, Vorburgen».

Baron Rosen's Uebertragung des zweiten Satzes, welcher bei ihm «dieselbe heisst auch 'Azzân» lautet, ist nicht ganz correct, da im Text «auch» nicht steht. Dies «auch» ist irreführend, da hierdurch der Eindruck hervorgebracht wird, als wenn die Burg 'Azzân noch den Namen Nâķûn führe, wie es Kunik p. 101 ergangen zu sein scheint.

zu lesen ist, steht fest; denn im Text lautet es 1) p. 34,4 عَزَان , 'Azzân, 'Ezzên; 2) p. 34,5 عزان 'zân, 'zên; 3) p. 34,11 غزان 'azân, 'ezên. Hier wiederum bietet uns die erste auftretende Form die genaueste Lesung. (Mit z = arab. Zâ bezeichnen die Arabisten nicht das sog. scharfe deutsche s, sondern den Laut, welcher im Französischen, im Holländ., so wie im Polnischen und in anderen slawischen Mundarten durch z wiedergegeben wird).

Ueber den Schefer'schen Codex fällt Baron Rosen in einer Zuschrift zu meinem deutschen Manuscript v. J. 1889 folgendes Urtheil: «Der Codex Schefer hat (als Copie des constantinoplt.) an und für sich gar keine Autorität. Einige bessere Lesarten erklären sich durch zufällige Umstände (Irrthümer von Seiten Mordtmann's, zufällig auf die richtige Stelle gerathene Punkte u. dgl.)».

Hiernach wolle man beurtheilen, welche Lesung den Vorzug verdient: 'Azzân oder Grân. Dem entsprechend hat auch Baron Rosen in seinem arabischen Text und seiner russischen Uebersetzung 'Azzân aufgenommen, während G. Jacob (Heft IV p. 148) die Lesung 'Azzân als eine von mir bewerkstelligte Neuerung hinstellt, indem er sagt: «Neuerdings hat aber Westberg den Punkt des gain zum râ gezogen und liest 'Azzân».

«Und gegenüber (od. «in der Nähe») 'Azzân eine Burg gebaut in einem Süsswassersee».

Bevor ich diese Stelle eingehend behandele, will ich vorgreifend kurz erwähnen, dass unter 'Azzan Ibraham die Stadt Schwerin meint und nicht den Ort Meklenburg unweit Wismar, wie bisher fast allgemein angenommen wird. Der Süsswassersee ist der Schweriner See. Auf der Insel, jetzt «Schlossinsel» erhebt sich das neuerbaute grossherzogliche Schloss.

Bei Baron Rosen lautet die Uebersetzung des letzten Passus nicht anders: «und gegenüber 'Azzân liegt eine Festung, gebaut in einem Süsswassersee». Für في قبل «gegenüber» (od. «in der Nähe») hat Schefer في قبل, das keinen Sinn ergiebt (K. u. R. p. 34 Anm. 7). De G. (ibid. p. 48 Anm. 4) hält die Worte في قبل (gegenüber) wohl irrthümlicherweise für verderbt, da seiner Ansicht nach die Beschreibung der Festung sich zweifellos auf das bereits genannte Azzân beziehe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ibrâhîm spricht von zwei Burgen: eine am See, die andere im See, — was auf Schwerin vorzüglich passt.

Wie ist nun de G. auf seine Uebersetzung «Wîli-Grâd ist gebaut in einem Süsswassersee» an der Stelle von «Gegenüber 'Azzân (ist) eine Burg gebaut in einem Süsswassersee» gekommen?

Kunik's Excurs über die Hauptstadt des Nâkûn p. 104/105 giebt die Erklärung: «Schefer's Abschrift... bietet anstatt des völlig unslawischen ,'Azzân' an allen drei Stellen die wenigstens slawisch klingende Transscription Grân und Baron Rosen meint, dass auch andere der slawischen Sprache unkundige Abschreiber eher Grân statt Azzân hätten lesen können». Weiter führt Kunik aus, dass Grân in diesem Falle aus Grâd verschrieben und dass, da nach Ibrâhîm's ausdrücklichem Zeugnisse das Wort «Grosse Burg» bedeute, der erste Theil der Benennung in allen drei Fällen im Arabischen ausgefallen sein müsste, fügt aber vorsichtiger Weise hinzu, dass (weder in Annalen, noch auf anderen schriftlichen Denkmälern) sich auch nicht die geringste Spur eines Ortes des Namens «Welegrad» bei den Elbslawen nachweisen lässt. Zum Schluss spricht Kunik bloss die Vermuthung aus,

ob nicht die Hauptstadt Nûkûn's mit dem Ortsnamen Meklenburg (michil = μεγαλ) identisch sei.

Und و في قبل Obige Erörterung hat nun de G. veranlasst an Stelle von وفي قبل gegenüber), das bei Schefer و فيلى lautet, و فيلى «und Wîli» (richtiger: und Fîli) zu setzen, wodurch wir dann im zweiten Falle durch Hinzufügung des folgenden Gran (Grâd) Wîli-Grâd erhalten. Man vergesse nicht, welch' complicirter Prozedur die Worte «gegenüber Azzân (Grân)» unterzogen werden mussten, um zu Wîli-Grâd=Grossburg (richtiger: Wele- oder Weli Grâd) zu gelangen. Wie weit diese Conjektur Vertrauen erweckend ist, überlasse ich unbefangenen Lesern zu beurtheilen. Wie dem auch sei, so darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass Wîli-Grâd eine etwas vage Conjektur de G.'s darstellt und nichts mehr. Und trotz alledem hat sich Wiligrad als angeblich slawische Bezeichnung für «Meklenburg» bereits in der Wissenschaft eingeschlichen. Siehe Jahrbücher d. Ver. f. Meklenb. Gesch. u. Alterth. 46-ter Jahrg. 1881: Die slavischen Ortsnamen in Meklenburg von P. Kühnel p. 5:.. «ihre Hauptburg war Wiligard, deutsch Meklenburg», welch' kühne Behauptung zunächst nur auf Wigger zurückzuführen ist. Auch Wigger scheint de G.'s Conjektur als unumstössliche Thatsache genommen zu haben, indem er p. 12 schreibt: Der Name der «Grossen Burg» lautet in dem uns überlieferten Text an der ersten und dritten Stelle freilich bloss Grâd, an der zweiten jedoch vollständig Wîli-Grâd; und die Uebersetzung «Grosse Burg» beweist an der ersten Stelle und der Zusammenhang an der dritten Stelle, dass Ibrâhîm selbst auch hier Wîli-Grâd geschrieben haben muss»

Es ist erstaunlich, welche Verwirrung obige Stelle selbst unter Arabisten verursacht hat. So schreibt G. Jacob (Heft II. p. 56—57): Auch über die Stelle, welche man auf Meklenburg gedeutet, die Herrn Krause also ganz besonders interessirt, ist er ebenso mangelhaft informirt wie über alles andere. Er sagt a. a. O. «Da das im Arabischen übersetzte Wort [es denkt gar nicht daran übersetzt zu sein, es steht فيل «gross» im Namen fehlt [woher weiss denn Kr., dass das Wort im Arabischen übersetzt ist, da es doch nach ihm im Namen fehlt?], so hat de Goeje Wiligrad conjiciert, welches von V. Jagić, dem wir hier folgen, in Veligrad oder Velegrad berichtigt wird». Man berichtigt also historische Quellen einfach, indem man etwas anderes schreibt, als da steht! Die Slawisten wurden in diesem Falle durch die Arabisten selbst irre geführt.

Alle von G. Jacob gegen Krause erhobenen Vorwürfe sind vollkommen unbegründet; vielmehr darf man die Spitze umkehren und G. Jacob fragen, wie er darauf kommt zu behaupten, im arabischen Text stände فيل (Fil), während er doch wissen müsste, dass da وفي قبل (und gegenüber oder: unweit) oder

bei Schefer das Sinnlose وفي قيل steht, welchen Ausdruck de G. thatsächlich وفيل «und Wîli», was jedoch richtiger «und Fîli» zu transcribiren wäre, conjicirt. Dass G. Jacob es mit seiner Aeusserung, im Text steht فيل , wirklich so meint, ist aus Heft IV p. 147 u. 148 zu ersehen, wo er Fîli Grân und Fîli-Azzân schreibt mit dem Vermerk (p. 148), «dass wir für Fîligrân, welches eigentlich im Text steht, so (Wîligrâd) zu lesen haben, da n in der arabischen Schrift leicht aus d verschrieben sein kann».

Das erste Mal tritt Fîli Grân (Fîli-Grâd) bei Jacob in Heft I. p. 30 noch ziemlich schüchtern in der Form einer Vermuthung auf, in dem er sagt: Für «Wîli-Grâd ist gebaut in einem Landsee» doch vielleicht «Und in Fîli-Grâd (?) befindet sich eine Burg gebaut in einem Süsswassersee». Es ist klar, dass G. Jacob das im arabischen Text stehende في قبل (gegenüber) in في فيل (in Fîl) umändert, während ein Jahr später (Heft IV p. 148 und Heft II p. 56) er die Behauptung, dass im Texte eigentlich فيل , Fîligrân steht, aufstellt, ohne ein Wort der Erklärung hinzuzufügen.

Dass das Ibrâhîm'sche Azzân nicht Meklenburg unweit Wismar, sondern Schwerin ist, und wie der Name Azzân für Schwerin möglicherweise zu erklären wäre, kann an dieser Stelle noch nicht behandelt werden. S. Excurs über die Reiseroute nach dem Lande des Nâkûn.

### § 11 (p. 34,6). Wiesen, Schilf.

«Niederungen (niedriges Weideland) reich an Gewässern und Dickicht». Das letzte Wort kommt gleichfalls p. 34,11-12 vor, wo es heisst: «Nâķûn's ganzes Gebiet (ist) niedriges Weideland, الجام und Morast».

Die hier gemeinten sumpfigen Niederungen (Brüche) tragen noch heutzutage in früher slawischen Gebieten nicht selten den slawischen Namen «Luch» (z. B. Rhin-Luch, Havel-Luch).

übersetzt Baron Rosen das erste Mal mit «Schilf», das zweite Mal mit «Röhricht», während de Goeje den Ausdruck «rietmoeras» gebraucht, den Wattenbach mit «Riedgras» und «Sumpf», Wigger mit «Rohrsümpfe» und «Rohrsumpf» wiedergiebt. Charmoy im Abschnitt über Mška von Kazwînî (Mémoires 1834 p. 344) übersetzt «jonchaies», fügt aber in Klammern das arabische Wort hinzu, woraus zu schliessen ist, dass er diese Uebersetzung nicht als sicher ansieht. G. Jacob (Heft I p. 30) tritt für «Sumpfdickicht» ein, setzt (Heft IV p. 147) das erste Mal «Dickicht», das zweite Mal aber «Rohrsumpf». Der arabische Ausdruck soll den Begriff des Dichten (densus) enthalten und ist dem entsprechend vielleicht am besten durch «Dickicht» wiederzugeben, wobei es ganz unentschieden bleibt, ob darunter Schilf,

Röhricht, Gestrüpp, Buschwerk oder Waldesdickicht gemeint ist. In Anbetracht des grossen Waldreichthums der Slawenlande und bei der bekannten Vorliebe der Slawen ihre Burgen in undurchdringlichen Wäldern anzulegen (vgl. Jornandes und den sogen. Maurikios), wäre wohl am ehesten an Waldesdickicht zu denken. Interessant ist, dass das Wort (Charmoy p. 344) in der Petite géographie persane (p. 346) durch cleck wären, dem Abbreviator habe beim Worte الجام «Wald» vorgeschwebt.

#### § 12 (p. 34,7-10). Burgenbau.

Die wörtliche russische Uebersetzung bei Bar. Rosen lautet: «Und sie häufen die ausgegrabene Erde zu einem Walle auf, indem sie dieselbe durch Planken und Pfähle festigen, ähnlich einem Stampf-bau, bis die Mauer die gewünschte Höhe erreicht hat».

Der Sinn dieser Stelle ist folgender: Die aufgethürmte Erdmasse wird von einem Gerüst aus Planken und Pfählen eingefasst, wie es bei Stampfbauten zu geschehen pflegt, und auf diese Weise zu einem festen Bollwerk hergerichtet. Der Vergleich eines solchen Bollwerkes mit einem Stampfbau ist durchaus zutreffend. De Goeje's Auffassung «Mit Brettern und Balken wird diese Erde so fest zusammen gestampft, bis sie die Härte von Pisé (tapia) erreicht hat», kann ich mir nicht zu eigen machen, obgleich derselbe Sinn aus der Jacob'schen Verdolmetschung dieses Passus herausgelesen werden kann: «und schütten die ausgegrabene Erde auf. Diese festigt man mit Planken und Pfählen, so dass sie wie Pisé wird» (Heft IV p. 147). Vgl. Caesar's de bello Gallico VII, § 23 u. 24.

# § 13 (p. 34,10-11). Umringendes Meer.

«Und von der Burg Azzân bis zum umringenden Meere (Weltmeer) elf Meilen», — nämlich von Schwerin bis zur Ostsee (einem Arme des Ocean's) bei Wismar.

# § 14 (p. 35,4). Byzantinische Mithkâl's.

المُرتَطيه :p. 36,8 steht المُرتَطيه. In der Handschrift des Grafen Landberg lautet das Wort المرنطية. Die Aenderung des Wortes in المرنطية bznţijja (Mithkâl) an Stelle von «m()rk()ţijja» erscheint mir

nicht annehmbar. G. Jacob liest gleichfalls «markați-Münzen» (IV p. 132) und bemerkt (I. p. 30) zu «Mit Waaren und byzantinischen Mithkâl's»: «Das hier durch eine Conjectur, welche in mehr als einer Hinsicht unwahrscheinlich genannt werden muss, gewonnene Wort «Byzantinisch» hätte wenigstens ein Fragezeichen erhalten müssen». — Vgl. auch G. Jacob, Welche Handelsartikel etc. 2-te Aufl. p. 9.

Aus der genauen Angabe der Lesung des Wortes المُوقِطَة scheint mir hervorzugehen, dass es ein Fremdwort ist, wodurch ein Anhaltspunkt zur Enträthselung desselben gewonnen wird. a ist die Endung. merkat. Ich halte es für das lateinische «mercatus», welches sich in allen romanischen Sprachen wiederfindet, ja in's Deutsche (Markt, markten, Marketender) hinübergegangen ist. So dürfte das Wort im Zusammenhange bedeuten: Handels- oder kaufmännische Gewichte (Barren), d. i. gangbare Münzen. Eine Deutung des Wortes aus dem Romanischen liegt um so näher, als Ibrâhim zweifellos aus der westlichen Hälfte der arabischen Welt stammt.

#### § 15 (p. 35,4). Mehl, (Sklaven) Zinn und verschiedene Felle.

In der holländischen Uebersetzung: «und nehmen dafür Sclaven und Biberfelle und anderes Pelzwerk». Baron Rosen hat: «und führen von da aus Mehl, Zinn und verschiedene Felle», wobei er zu dem Worte Mehl p. 49 bemerkt: «So nach der Konstantinopol. Handschrift. Schefer's Copie liest «Sklaven» الرقيق statt الرقيق, was augenscheinlich richtiger ist. So denkt auch de G.», und zu Zinn fügt er in der Anmerkung hinzu: «Nach Schefer's Abschrift: Biberfell. Diese Lesung ist vielleicht die richtigere». (f. Jacob (Welche Handelsartikel) übersetzt: «und nehmen dafür Mehl, Zinn und Bleiarten», wobei es weiter bei ihm heisst: «Für Mehl und Zinn hat Schefer's Manuscript: Sklaven und Flockseide; Sklaven erscheint besser. Falsch ist Biberfelle... Dies wiederum war Veranlassung zur Conjectur الربار بالمالة والمالة المالة المالة

a) الرقيق servus (mancipium) ist zweifellos vorzuziehen und zwar aus inneren Gründen. Bitte zu beachten, dass hier in erster Linie von Muselmännern die Rede ist, also von Kaufleuten aus fernen Landen. Mir erscheint es völlig undenkbar, dass Muselmänner, um Mehl einzukaufen, ins ferne Slawenland nach Prag gereist wären. Andrerseits dürfte uns Wunder nehmen, wenn des schwunghaften Sklavenhandels der Zeit gar keine Erwähnung geschehe. Dasselbe Wort kommt p. 35,12 vor, wo gleichfalls الرقيق Sklaven zu lesen ist: denn stände hier nach Weizen

«Mehl», so wäre das gewissermaassen eine Tautologie und würde auch nicht recht hineinpassen in die Aufzählung der kostbarsten Handelsartikel, in welcher das Nennen von Sklaven zu erwarten ist.

- b) القزدير Zinn, das heute noch einen wichtigen Handelsartikel in Boehmen bildet. Ob die Lesung bei Schefer القز (sericum, rohe Seide), von Baron Rosen und de Goeje mit «Biberfelle» übersetzt, richtig ist, bleibt fraglich (vgl. oben G. Jacob).
- c) ابار. Da ابار, so wie das Wort im Text lautet, Blei bedeutet, so dürfte, glaube ich, die Aenderung in لوبار (weiches Haar der Kameele, Ziegen, Hasen) vielleicht überflüssig sein. Es ist ersichtlich, wie die Annahme der Lesung القردير statt القرّ die Umwandlung des Textwortes المار in ابار veranlasst hat. فروب الأبار Sorten Blei. Diese Uebersetzung ist sachlich durchaus haltbar, weil die Bleigewinnung in den ehemaligen Gebieten des Böhmenherzoges von jeher bedeutend gewesen ist und zudem in der That verschiedene Bleisorten in den Handel kommen, wie Jungfernblei, Pressblei, Bleistein, Bleispeise, Werkblei, Hartblei, Weichblei u. a. m.

#### § 16 (p. 35) Spelt (Weizen), ķnšâr, Pferd, Schilde.

a) قسع übersetzt Baron Rosen mit «Spelt», de Goeje und G. Jacob mit «Weizen». Vielleicht wollte Ibrâhîm mit diesem Worte eine ihm unbekannte Getreideart, den Roggen nämlich, wiedergeben, sowie er unten mit فرسق (Pfirsich) die ihm unbekannten Pflaumen bezeichnet.

Es fällt auf, dass Ibrâhîm etwas weiter p. 35,12 für «Weizen» ein anderes Wort عنطة gebraucht, wodurch die Vermuthung wachgerufen wird, ob im ersten Falle nicht eine andere Getreideart als Weizen gemeint wäre? Interessant ist, dass عنطة bei der Aufzählung der kostbarsten Handelsartikel genannt wird; Weizen ist die werthvollste Getreideart. Aehnliche Erwägungen mögen Baron Rosen veranlasst haben den Ausdruck «Spelt» zu wählen.

«Spelt, Triticum, spelta, Dinkel ist ein Mittelkorn zwischen Weizen und Gerste. Die enthülste Frucht heisst oberdeutsch vorzugsweise Korn. Man baut drei Gattungen an: 1) Triticum spelta, das charakteristische Brotgetreide der Schwaben und Alemannen, sonst wenig verbreitet. 2) Triticum amyleum in Italien, in der Schweiz, in Schwaben, in der Pfalz nur gelegentlich angebaut. 3) Triticum monococcum für rauhe Gebirgsgegenden geeignet. Wo der Weizen geräth, lohnt der Anbau des Dinkels (Spelzes) nicht». Diese Citate genügen, um den Anbau des Speltes in den ehemaligen Gebieten des Boehmenherzogs bei ihrer vorzüglichen Bodenbeschaffenheit sehr fraglich erscheinen zu lassen. Dass dagegen Roggen in grosser Menge

angebaut wurde, unterliegt kaum einem Zweifel. Da müsste es uns dann überraschen, falls Ibrâhîm, dessen Hauptaufenthalt fraglos nach Boehmen zu verlegen ist (s. Exc.: Wie lange hat sich Ibrâhîm in Europa etc.), diese Getreideart mit Stillschweigen übergangen hätte. «Roggen (Secāle) im nördlichen Europa die geschätzteste Getreidepflanze. Der Roggen höchst wahrscheinlich durch die Slawen nach Europa gebracht. Der Werth der Roggenkörner beruht zunächst auf ihrer besonderen Qualification zu dem allgemeinen Nahrungsmittel, dem Brote, hat grösseren Gehalt an Proteinstoffen, kräftiger als Weizen. Sein Stroh ist das geschätzteste aller Halmfrüchte und schwer zu ersetzen».

Aus obigen Gründen glaube ich durch Roggen, oder auch Korn, übertragen zu dürfen. In vielen Gegenden wird Roggen auch vorzugsweise Korn genannt.

b) بقنشار (ein) knšâr.

Das Wort kommt vier mal vor: zwei mal p. 35,6, p. 35,7 und 35,10, und weist nirgends eine Schwankung in den Schriftzeichen auf. Prof. Karabaček glaubt in diesem Wort das čechische penjz wiedererkannt zu haben, worauf hin de Goeje statt قنشای (knšâr) قنشای (knšâr) افنشای (knšâr) افنشای (knšâr) افنشای (knšâr) و المعادلة المعاد

Die Formen knšê oder knšk sind sehr zu beachten; zeigen sie doch, dass im Wort *Pfenning* (slaw. pênengǔ nach Miklosich) ursprünglich ein k (g) war. Dasselbe findet sich auch in den altirischen Formen pingind, pingin (s. Zeitschr. f. deutsch. Alterth. u. deutsch. Litteratur 35. Bd. 1891. Keltische Beiträge von Zimmer, p. 101 u. 164). Vielleicht ermöglichen die angezogenen Formen die Aufspürung der so strittigen Etymologie des Wortes.

Zusatz: Gegenwärtig halte ich قنشار für verstümmelt aus دينار dînâr, Denar.

- c) Im Texte ist, genau genommen, die Rede nicht von einem Pferde und von vierzig Tagen, sondern von einem Lastthiere und vierzig Nächten (vgl. G. Jacob. IV p. 133). «40 Tagen» ist von Wattenbach ungenau durch «einen Monat» wiedergegeben.
  - d) درقة bedeutet «scutum ex corio confectum et ligni expers», also

Lederschild, während sowohl Baron Rosen, als auch de Goeje «Schild» übersetzen. Vgl. dagegen G. Jacob (I p. 30 u. IV p. 133), welcher mit Recht für Lederschilde eintritt. Dass Wattenbach unter dem in seiner Verdolmetschung stehenden Worte «Schilder» nicht «Wirthshausschilder» verstanden hat, wie G. Jacob anzunehmen scheint, ist selbstverständlich.

Die auf الكرق folgenden Worte überträgt Baron Rosen nach de Goeje's Conjektur: «die an'gewandt und in ihren Ländern gebraucht werden», in der Anmerkung hinzufügend: «Unbequem dabei ist nur der Umstand, dass beide Worte im Arabischen sich fast vollständig decken». Dem zufolge lässt de Goeje das erste Wort ganz fort. G. Jacob schlägt vor das erste Wort anders, nämlich «dicke» (IV p. 133) zu lesen. Es ist nicht festzustellen, was für ein Wort hier ursprünglich gestanden haben mag. Möglicherweise stand hier ein Wort, das auf das an Gewicht so leichte Material, aus dem diese Schilde verfertigt wurden, Bezug hat.

#### § 17 (p. 35,8—11). Tüchelchen.

Ausser Helmold's Slawenchronik Ic. 12: Dabatur... annuum.. resticuli lini, c. 14: tributum.. restes lini..., c. 38: nec est in comparandis rebus nummorum consuetudo, sed quicquid in foro mercari volueris, panno linteo comparabis.. — ist noch hinzuweisen auf die von Heinrich von Sachsen für das Bisthum von Ratzeburg zu Lüneburg ausgestellte Urkunde aus dem Jahre 1158, in der es heisst: toppus lini . . . Dem «toppus» entspricht bei Ibrâhîm على Gefäss, Behälter.

«Mit ihnen (den Tüchelchen) handeln sie und berechnen sich unter einander; sie haben Gefässe (voll) davon und sie (die Tüchelchen) (gelten) bei ihnen (als) Habe (od. Geld) und die kostbarsten Sachen werden dafür verkauft Weizen und Sklaven und Pferde und Gold und Silber und alle Sachen». Ich habe mit Fleiss die Interpunktionszeichen fortgelassen, da sie im Arabischen fehlen.

Baron Rosen, dem ich folge, trennt die Sätze so: «Mit ihnen (den Tüchelchen) handeln sie und berechnen sich unter einander; sie haben (ganze) Gefässe davon und sie (die Tüchelchen) gelten bei ihnen als Habe und die kostbarsten Sachen; es werden dafür verkauft: Weizen und Sklaven und Pferde und Gold und Silber und alle Sachen». De Goeje trennt die Worte etwas anders und verstellt einen Satz: «die (Tüchelchen)... in Handel und Verkehr gebraucht werden. Sie gelten bei ihnen als Geld und man besitzt davon Kisten voll. Die kostbarsten Sachen sind für diese Tüchelchen zu kaufen: Weizen, Sclaven, Pferde, Gold und Silber». Die Schlussworte

«und alle Dinge (od. Sachen)» fehlen bei de Goeje. G. Jacob trennt die Sätze so, wie letzterer: «Sie besitzen davon ganze Truhen und sie sind ihr Vermögen. Die kostbarsten Dinge» etc. Doch wie man die Sätze auch scheiden mag, der Sinn verschiebt sich im Wesentlichen nicht.

#### § 18 (p. 35,15). Mårsbrg.

Der erste Theil des Wortes lautet im Texte sowohl p. 35,15 als auch p. 37,15 شارتبغ mâzn, mêzn. De Goeje conjicirt مارزبغ Mârzbrġ, Mêrzeburġ, welcher Conjektur Baron-Rosen beigepflichtet hat. Auch G. Jacob schreibt überall Merseburg. Und dennoch ist diese Lesung nicht haltbar, da Ibrâhîm's Mâznbrġ zweifellos Magdeburg ist und nicht Merseburg, was unten bewiesen werden soll.

Ich lese statt مادى (Mâzn, Mêzn) مادى Mâdî (od. Mêdî). Die Annal. S. Rudberti Salisb. weisen für Magdeburg die Form «Meidiburch», das Quedlinb. Urkundenbuch a. 955 «Meitheburg» auf (s. Forstemann, Ortsnamen. 2. Aufl.). In Riedel's Codex diplomaticus Brandenburgensis, Namenverzeichniss zu sämmtlichen Bänden, Bd. II, p. 68 steht eine grosse Menge von Formen für Magdeburg angeführt, von denen ich einige, meinem Zwecke dienliche, herausgreife: Maid-, Maide-, Meid-, Meide-, Medeborch, -burg, -burch. «Der in den letzten Jahrhunderten in Polen häufig geschriebene Terminus ««Prawo maideburgskie»» mag weit zurückgehen» (Privat-Mitth. von Kunik). Eine von diesen volksthümlichen Formen muss auch in Ibrâhîm's Bezeichnung der Stadt Magdeburg stecken.

So wie al-Bekrî's مادلى Mâzân sich als مادلى Mâdâj entpuppt hat, ebenso sind wir graphisch berechtigt مادى in مادى Mâdî, Mêdî oder Mêdê umzuwandeln.

# § 19 (p. 35,15 ff.). Ibrâhîm's Marschroute nach Prag.

Der Weg von Mêznbrġ (l. Mêdîb[u]rġ) nach dem Lande des Bûîṣlâw: Von dort (von Mêznbrġ) bis zur Burg قليوى Flîwî [(l. قليوى Ķ(a)-lîwî od. besser قليوى K(a)lîwâ (vgl. Schulte), Kaljwâ = Kalbe an der Saale] zehn Meilen und von da bis يرب عَزاب [Schefer: برب غراب, Landberg: المناب عَزاد Nûbġarâd = Nienburg an der Saale] zwei Meilen. Und diese Burg ist gebaut aus Stein und Mörtel und liegt gleichfalls an dem Fluss صلاوه (S[a]lâwa, wohl richtiger bei Landberg: Sallâwa, jetzt Saale) und in diesen mündet der Fluss بوده النوب غراب إلى المعاونة ا

نوب عداد I. نوب عداد Nûbġarad] bis zur Salzsiederei der Juden, die auch am Flusse Salâwa liegt, dreissig Meilen und von da bis zur Burg نورنعين (Nûrnhîn), die am Fluss Mldâwa [M(u)ldâwa, Mlidâwa od. Mildâwa, jetzt Mulde] liegt.

a) Ich lese Nubgarâd, weil in der ersten auftretenden Form (Lesung angegeben ist (vgl. Barâġa u. Karâkûa). Nûb — od. Nôbogarâd ist die slawische Bezeichnung (Now[o]grad) für Nienburg, d. i. Neuburg, bei Thietmar einmal a. 1002 «Nova civitas» genannt. Doch schon im X. Jahrh. kommt Nienburg unter den Namen Nigenburg, Nienburch, Nienburg vor (s. Schulte). Nienburg heisst auch noch München-Nienburg nach einem im Jahre 965 daselbst gegründeten Kloster. Nienburg befindet sich gerade bei der Einmündung der Bode in die Saale. Nûbgarâd ist nicht Naumburg, wie de Goeje von Merseburg ausgehend voraussetzte.

Dass Nûda des Ibrâhîm die Bûda od. Bôde ist, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel in Anbetracht der überaus häufigen Vertauschung der Schriftzeichen; (b) und in arabischen Handschriften. So haben sich auch Baron Rosen und de Goeje mit meiner Lesung Bûda vollkommen einverstanden erklärt. So sind unabhängig von einander auf die richtige Deutung gekommen: Schulte im Jahre 1892 und Georg Jacob bereits im J. 1889, in demselben Jahre, als meine Abhandlung als sogen. Candidatenschrift bei der historisch-philologischen Facultät (zu Dorpat) sub. № 129 einging. Nur hat G. Jacob seinen Fund nicht ausgenutzt behuf's Aufhellung des Ibrâhîm'schen Itinerars von Mâznbrġ nach dem Lande des Bûîşlâw, was daraus ersichtlich ist, dass er überall Mâznbrġ als Merseburg liest. Der Fluss Bode (Buda) trägt seit undenklichen Zeiten diesen Namen.

Die Benennung des Flusses Unstrut (Onestrudis, Unstroda, Unstred), an dem Naumburg liegt, ist gleichfalls uralt; eine andre Bezeichnung als diese hat der Fluss meines Wissens nie gehabt. Da nun Naumburg nicht weit von der Saale gelegen ist und zwar gegenüber der Einmündung der Unstrut in dieselbe, so lag es nahe zu vermuthen, Ibrâhîm's Nûda sei die Unstrut. Daher ist G. Jacob's Ausfall (Welche Handelsartikel, 2. Aufl., p. 74/75 u. p. 73, Ann. 2) gegen Wattenbach resp. de Goeje und Jireček zurückzuweisen. Vielmehr kann G. Jacob der Vorwurf nicht erspart werden, dass er in keiner seiner Abhandlungen aus den Jahren 1889, 1890, 1891, 1892 auch nur die Vermuthung ausspricht, dass Ibrâhîm's Mêznbrġ unmöglich Merseburg sein kann, obgleich er an mehreren Stellen die Notiz bringt, dass ¿¿co Nûda die Bode ¿¿co ist. Die Lesung Bûda und Mêrsbrg (Merseburg) sind aber auf keine Weise mit einander in Einklang zu bringen aus dem Grunde, weil auf der Route von Merseburg nach dem Lande des Böhmenherzoges der Fluss Bode nicht anzutreffen ist. Eher darf

man sich über den Versuch Łebinski's wundern, der Ibrâhîm's S(a)lâwa für die Elbe ausgeben möchte.

b) Kalbe. Wenn das Ibrâhîm'sche Nûbġarâd Nienburg ist, so muss gemäss seinen Angaben in der Nähe Nûbġarâd's eine Stadt Namens gelegen haben (l. قليوي od. آله K[a]lîwî od. K[a]ljwâ). Und in der That befindet sich unweit Nienburg Kalbe, im X. Jahrh. Calwe, Calvo, Calua (vgl. Schulte) genannt. Kalbe liegt gleichfalls an der Saale, woraus zu entnehmen ist, warum Ibrâhîm bei seiner Beschreibung der Lage des Ortes hinzufügt: «sie (die Burg) liegt gleichfalls (welches Wort übrigens im Cod. Landberg. fehlt) an dem Flusse Salâwa». Auf Grund dessen kann man nach dem Worte فليوي eine kleine Lücke annehmen, was nicht unbedingt nothwendig ist, nicht aber nach Bûişlâw (K. & R., p. 49, Ann. 8), wie de Goeje es will.

Hinsichtlich obiger Deutungen stimmt Schulte mit mir vollständig überein; nicht so in Betreff der beiden folgenden.

c) Die Salzsiederei der Juden. Hinsichtlich der Lage dieser Saline kann ich unmöglich Schulte beipflichten, der an Halle denkt. Als ich im Jahre 1888/89 mich zum ersten Male in den Bericht des Ibrâhîm vertiefte, kam ich auf denselben Gedanken, den ich aber aus mehreren Gründen zu Gunsten von Dürrenberg-Keuschberg aufgab. Die Angabe der Entfernung (dreissig Meilen) von Nienburg bis zur Salzsiederei der Juden schliesst Halle aus und nöthigt an einen beträchtlich südlicher als Halle gelegenen Ort zu denken. Man nehme als Maassstab die Strecke von Mêdîbrġ bis Kaljwâ (= zehn Meilen) und vergleiche damit die Strecke von Nûbġarâd (Nienburg) bis zur Salzsiederei der Juden (= dreissig Meilen).

Um dessenungeachtet an Halle festhalten zu können, lässt Schulte den Ibrâhîm, statt einen bedeutend kürzeren Weg auf dem rechten Saalufer, einen viel längeren auf dem linken Ufer einschlagen, die starken Krümmungen des Flusses verfolgen und so einen grossen Umweg machen, so dass auf diese künstliche Weise der Abstand zwischen Nienburg und Halle bis auf etwa 60 Kilometer hinaufgeschraubt wird. Doch selbst diese Entfernung ist noch zu gering, da, wie unten (s. Excurs: Ibrâhîm's Reiseroute nach Böhmen) gegen Schulte gezeigt werden, soll die Meile Ibrâhîms ungefähr eine halbe geographische Meile beträgt, demnach Halle von Nienburg ca. 75 Kilometer (= 30 Ibrâhîm'scher Meilen) entfernt gewesen sein müsste.

Es wäre auch befremdend, wenn Ibrâhîm den uralten ziemlich bedeutenden Ort Halle (Hala, Halla) als namenlose Saline angeführt haben sollte und dazu noch als Saline der Juden. Keine mittelalterliche Quelle

bietet uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt unter den Halloren Juden zu muthmaassen. Die namenlose Bezeichnung «Saline der Juden» scheint vielmehr auf einen ganz unscheinbaren Ort hinzudeuten und dürfte mit dem noch heutigen Tages unscheinbaren Dürrenberg, obgleich einem der hervorragendsten Orte für den Salzbetrieb in der Provinz Sachsen, zu identificiren sein.

Ueber den Ort Dürrenberg instruirt Otto Spamer's Handels-Lexicon 1878: «Dürrenberg, Flecken in Preussen, Reg.-Bez. Merseburg, an der Saale... mit 200 Einwohnern, hat eine seit dem Jahre 1763 im Betriebe befindliche grosse Saline». Ich kenne nur noch zwei mit Dürr zusammengesetzte Bezeichnungen von Orten, nämlich Dürrenberg (Dürnberg), ein im Herzogthum Salzburg befindlicher Salzberg an der Salzach, und Dürrheim, Dorf in Baden mit der hier befindlichen Ludwigssaline. Es fällt auf, dass diese Bezeichnung an Ortschaften mit Salzbetrieb haftet, woraus gefolgert werden darf, dass diese Benennung wohl mit Darre, Darr-Ofen, Salz-Darr-Haus zusammenhängt, so dass höchst wahrscheinlich der Ort Dürrenberg an der Saale seinen Namen der wohl seit alten Zeiten dort betriebenen Salzgewinnung zu verdanken hat.

Alle Umstände: die Entfernung (dreissig Meilen) von Nienburg, die Lage an der Saale, das Abschwenken des Weges nach der Mulde, die Etymologie des Wortes,—weisen auf Dürrenberg hin. Sollte aber trotzdem Dürrenberg sich mit der Salzsiederei der Juden nicht decken, so wäre jeder andere Ort eher als Halle in's Auge zu fassen.

Ich vermuthe, dass Schulte durch seine Deutung des nächstfolgenden Ortsnamen (Burgîn-Wurzen) veranlasst worden ist, Halle vor Dürrenberg den Vorzug zu geben, weil Wurzen von Dürrenberg nach Westen zu mit einer geringen Neigung nach Norden, also abseits von Ibrâhîm's Marschroute liegt, von Halle aber in südöstlicher Richtung, also nach Böhmen zu, folglich auf dem Wege von Magdeburg nach Prag.

Gosche's Conjectur das al-Jahûd (der Juden) in al-halûr (der Halloren) umzuändern ist nicht bloss sachlich, sondern auch graphisch sehr gewagt. Der Name der Halloren lässt sich vor dem 17. Jahrh. nicht nachweisen. Derartige willkürliche Conjekturen sind nur geeignet den Text zu verwirren, anstatt ihn aufzuklären.

d) نورتجين Nûrnhîn, so lautet das Wort (K. & R.), während de Goeje in seiner Uebersetzung Nurandjin aufgenommen hat, das Wort also نورتجين Nîrîchûâ lesen und deute es als das mittelalterliche Nerechova, Nierichua (Thietm. III, 1 u. Urk. v. 13 Juni 997; s. Schulte), jetzt Nerchau an der Mulde. Diese Lesung lässt sich, glaube ich, graphisch rechtfertigen. Nur die Umwandelung des (n) am

Schlusse des Wortes in ein J (â) dürfte einiges Bedenken erregen und dennoch erscheint mir selbst diese Verwechselung nicht unmöglich, wobei ich hinweise auf Fraehn's Beleuchtung der merkwürdigen Notiz etc. p. 90 in den Mémoires de l'Acad. Impér. des sciences des St.-Pét. IV<sup>mo</sup> Série. Sc. polit. Tome II: «Am ganzen Rhein — welcher Name uch handgreiflich in Déguignes Ain der Zin der Zin liegt». So wie hier aus einem (r) ein j (z) und l (â) entstanden ist, kann umgekehrt aus einem l (â) ein j (od. j bei der nahen graphischen Verwandtschaft von j u. j verschrieben worden sein. Die Entscheidung über die Richtigkeit der im Abschnitte daufgestellten Conjecturen bleibt natürlich den Arabisten überlassen.

Schulte dagegen liest, wie gesagt, برجين Bûrgîn und erklärt es als Wurzen (mittelalt. Uurcin), ein Ort, der gleichfalls an der Mulde, nur etwas nördlicher als Nerchau liegt. Obgleich die Lesung بورجين sich graphisch besser als نورخين mit نورخين deckt, so wäre es doch voreilig, hieraus den Schluss zu ziehen, Ibrâhîm's Nurnhîn ist Wurzen, nicht Nerchau. Man vergesse nicht, dass an der Stelle von مارز Mâzn die Lesung مارز Mârz graphisch auch näher lag als مادن Mâdî (Mêdî) oder Mêdâ (Mêdê) und dass sie trotzdem sachlich arg verfehlt war.

Bei der Annahme, dass die Saline der Juden in Dürrenberg zu suchen sei, gewährt die Deutung Nürnhin als Wurzen auch die Unbequemlichkeit, dass Wurzen von Dürrenberg nach Osten mit einer freilich ganz unbedeutenden Neigung nach Norden gelegen ist, während Nerchau gleichfalls von Dürrenberg nach Osten liegt, aber eine wenn auch geringe Neigung nach Süden, also in der Richtung nach Boehmen zu, aufweist. Immerhin bleibt die Lesung Burgin (Wurzen) sehr beachtenswerth.

# § 20 (p. 36,4-7). Fortsetzung der Marschroute nach Prag.

«Und von da (von Nerchau, resp. Wurzen) bis zum Rande des Waldes fünfundzwanzig Meilen und von seinem Anfange bis zu seinem Ende (wohl das Freiberger Muldethal hinauf) vierzig Meilen über Berge und durch Wildnisse (das Erzgebirge). Und von ihm (vom Ende des Waldes) bis zur Brücke aus Holz auf einem Sumpf ungefähr zwei Meilen. Vom Ende des Waldes geht man ein in die Stadt Prag».

Nach der Handschrift des Grafen Landberg gestaltet sich die Uebersetzung der beiden letzten Sätze etwas anders (s. Schulte, Ibrâhîm's Reiselinie, p. 3/4): «[über Berge und durch Wildnisse], zu welchen eine Brücke von Holz (gehört) über einen Morast von ungefähr 2 Meilen am Ende des Waldes. (Dann) geht man ein in die Stadt Prag». Ich ziehe Mordtmann's

und Schefer's Textworte durchaus vor, da das Landberg'sche Manuscript hier an Unklarheit leidet.

- a) Falls Nûrnhîn mit Nerchau identisch ist, so erfordert die Angabe der Entfernung von 25 Meilen von Nerchau bis zum Waldessaume die Annahme der Gegend von Freiberg. Da nun Freiberg aus Vriberg, Vriberg aber, wie Slawisten behaupten, aus dem slawischen Pribor, d. i. Beiwalde, gemodelt ist, so könnte Ibrâhîm unter dem Waldesrande den Ort Freiberg selbst gemeint haben. Als Analogon zu Freiberg-Pribor weise ich hin auf das mährische Freiberg, im Mährischen nach Schafarik Prjbor geheissen. Falls jedoch Nûrnhîn sich mit Wurzen deckt, so ist für den Waldesrand eine etwas nördlichere Gegend anzunehmen.
- b) Die Brücke aus Holz ist, wie oben, ein Bohlenweg, Knüppeldamm. Der Sumpf, von dem Ibrâhîm redet, ist, wie bereits Jireček richtig vermuthet hat, die Sumpfwiese bei Brüx an der Biela, auf čechisch Most genannt, der mittelalterliche Gnevin Pons (Cosmas von Prag II, 11). Diese Namen bestätigen die Nachrichten des Juden. Auf grossen Karten, wie z.B. derjenigen von L. Ravenstein, ist eine grosse von dem Flussthale der Biela gebildete Niederung verzeichnet, in der Umgegend von Brüx mit vielen kleinen Seeen besät. Indem ich Schritt für Schritt Ibrâhîm's Reiseweg von Magdeburg ab über das Erzgebirge verfolgte, stiess ich unversehens auf Brüx, ohne zu ahnen, dass bereits lange vor mir Jireček (nach ihm Schneider) auf den Zusammenhang der Holzbrücke des Ibrâhîm mit Brüx an der Biela hingewiesen hatte. Die Brücke, der Damm, durchquerte die Sumpfwiese an der Biela.
- c) «Am Ende des Waldes ist ein Sumpf von ungefähr zwei Meilen, über den eine Brücke geschlagen ist bis an die Stadt Prag»,— so übersetzt de Goeje. Baron Rosen dagegen: «Und von da (vom Walde) bis zur hölzernen Brücke durch einen Sumpf gegen zwei Meilen, vom Ende des Waldes (und über diese Brücke) kommt man in die Stadt Bråga», wobei Baron Rosen den Text dieser Stelle als nicht ganz zuverlässig bezeichnet. Die russische Uebersetzung weicht von der holländischen insofern ab, als nach ersterer die Brücke nicht bis zur Stadt Prag heranreichend gedacht zu werden braucht. Gegen de Goeje's Auffassung spricht die Auslegung dieser Stelle, zu welcher auch Wattenbach sich wie folgt (laut Privat-Mitth.) äusserte: «Mich freut auch besonders, dass der unfindbare Sumpf vor Prag nun verschwunden ist».
- d) «Vom Ende des Waldes gelangt man zur Stadt Prag». Warum greift Ibrâhîm zum Walde zurück, da er doch seinen Weg bis zu Brüx verfolgt hat? Warum führt er ihn von hier nicht weiter? Vielleicht lässt es sich daraus erklären, dass Ibrâhîm die Absicht hatte, den Weg von Magdeburg

nach dem Lande des Bûîşlâw zu beschreiben («Der Weg von Mêznbrg nach dem Lande des Bûîşlâw»); da er ihn aber weiter in's Land selbst hinein angiebt, so sah er sich nun veranlasst, um die von ihm stillschweigend überschrittenen Grenzen vom Reiche des Bûîşlâw zu kennzeichnen, hinzuzufügen: «Vom Ende des Waldes kommt man nach Prag».

# § 21 (36,7 ff.). Aecker (Fisch), Leute (Fussvolk), drá (Gepanzerte) etc.

- a) De Goeje's Verbesserung الحرت (Ackerland) in الحرت (Fisch), weil Kazwînî, der Ibrâhîm benutzt hat, an Stelle von السيك samak الحرث (Fisch) setzt, ist zweifellos richtig, um so mehr, als Ackerland (od. Aecker) auch dem Sinne nach nicht gut passt, da in der Aufzählung bereits «Korn» von Ibrâhîm genannt ist, somit «Ackerland» gewissermaassen eine Wiederholung des bereits Gesagten in sich schliessen würde. Auch Bakûwî, welcher Kazwînî benutzt hat, giebt Fische an («poissons» s. Charmoy p. 358).
- b) رَجَالَه seine Leute (od. Mannen). Baron Rosen p. 50 Anm. 7 zieht die Lesung Kazwînî's رَجَالَته «sein Fussvolk» vor, während de Goeje die Lesung der Handschrift für richtig hält, welcher Ansicht ich mich auch aus folgendem Grunde anschliesse.

Kazwînî's Schreibung ist augenscheinlich eine falsche, weil seine Mittheilungen sich widersprechen: s. Charmoy p. 345: Les troupes du roi consistent en infanterie, parce que la cavalerie ne peut marcher dans leurs pays (oder: parce que, dans ce pays, on n'élève pas de chevaux), doch weiter: il leur fournit les chevaux, les selles, les brides... Dass das Textwort «Pferde» authentisch und nicht einer fehlerhaften Lesung zuzuschreiben ist, geht aus al-Bekrî hervor, dessen Text gleichfalls «Pferde» aufweist. Auch Bakûwî handelt von «Pferden». Im weiteren Verlaufe meiner Abhandlung werde ich noch einmal auf diese Stelle zurückkommen (s. Ibrâhîm, Țarțůšî-Hypothese).

c) ذراع drá. «Und er hat 3000 drá». De Goeje liest فراع und übersetzt «geharnischte (Soldaten)». Baron Rosen bemerkt noch zu ذراع p. 50 Anm. 7, dass ذراع ein slawisches Wort sein könne, im entgegengesetzten Falle aber aus دارع (Gepanzerter) verschrieben sei.

Obgleich die Conjektur (Gepanzerte od. Geharnischte) einen vorzüglichen Sinn ergiebt, so muss man dennoch mit der Möglichkeit rechnen, dass فراع ein verstümmeltes slawisches Wort ist (s. Kunik p. 99). Es müsste dann دروغ drüg gelautet haben. Nach Kunik hat fast so möglicherweise ein einzelner Gefolgsmann im Altpolnischen geheissen («vgl. čech. druż in der Bedeutung von sodalitas an Stelle des gewöhnlichen Wortes drużina»).

Das slawische Wort خراع konnte leicht in ein خراع (= Arm) von einem unaufmerksamen Copisten verschrieben worden sein. Die Verwechselung von land mit , folglich auch mit , kommt vor (s. das oben angeführte Beispiel aus Fraehn's Abhandlung).

- d) «Und sie sind Krieger» diese Worte sind in de Goeje's Uebersetzung in dem Worte (geharnischte) Soldaten zusammengefasst. Sehr beachtenswerth ist die Variante im Codex des Grafen Landberg, welche G. Jacob (II p. 40) überträgt: «und sie sind eine Hülfe». Ich vermuthe, dass diese Lesart möglicherweise die richtige ist und dass Ibrâhîm mit diesem Ausdruck den Commentar zu den 3000 drûg hat geben wollen. Vielleicht deckt sich das entsprechende arabische Wort mit dem Begriff «Garde» oder «Gefolgschaft» (= die Gesammtheit der drug)?
- e) «Und ihr Brauch in Betreff desselben (des Hochzeitsgeschenkes) ist dem Brauche der Berbern ähnlich» diese Worte fehlen bei Kazwînî und sind vielleicht, wie Baron Rosen gegen de Goeje vermuthet, von al-Bekrî hinzugefügt worden, was aber nicht wahrscheinlich ist, weil alle Umstände auf Nordwestafrika (resp. Spanien nach de G. und R.) als Ibrâhîm's Heimath hinweisen.
- f) Es ist höchst wahrscheinlich, dass die Stelle bei Kazwînî (Charmoy p. 338, 345, vgl. G. Jacob II p. 39) von den Worten «Le mariage se fait au gré du roi» bis zu den Worten «Il est comme un tendre père pour ces sujets», die Fortsetzung der Mittheilungen des Ibrâhîm über das Verhältniss des Fürsten von Polen zu seiner Gefolgschaft bildet. Dieses bei al-Bekrî fehlende Schlussstück reiht sich ungezwungen an den von letzterem aufbewahrten Bericht des Ibrâhîm über Mšekka.

# § 22 (p. 37,6). Stadt der Weiber, Rûs.

«Und im Westen von den Rûs (روس) die Stadt der Weiber». Die Lage der Stadt der Weiber scheint mir keineswegs verworren zu sein. De Goeje's Aenderung بروس in بروس (Brûs) ist nicht zu billigen.

a) In folgenden Stellen werden die östlichen Rus (d. h. noch nicht die slawischen Russen, sondern die nach Russland eingewanderten Normannen, (welche der Kaiser Constantin, ein etwas älterer Zeitgenosse von Ibrâhîm, 'Pῶς nennt und von welchem ῥωσιστί [auf rôssisch] noch im schroffen Gegensatze zu σχλαβινιστί [auf slawisch] gebraucht wird) von Ibrâhîm erwähnt: p. 35,2 Es kommen dahin (Prag) von der Stadt Krakau die Rus und die Sklaben mit Waaren; p. 37,1 Mšekka benachbart sind im Osten die Rus; p. 39,5, wo unter den mächtigsten unslawischen Stämmen, die «sklabisch» sprechen, auch die Rus namhaft gemacht werden.

- b) Auf Seite 37,5 werden die Rus (Normannen), welche im Westen jenseits der Ostsee wohnen, erwähnt, da hier berichtet wird, dass diese Rus zu Schiff von Westen kommend die Brûs (Preussen) überfallen. Bekanntlich hatten sich die Dänen um die Mitte des X. Jahrhundert, nach der Meinung von einigen Historikern, auf einige Zeit sogar auf Samland festgesetzt. Desgleichen ist wohl auf Seite 39,4 von den Rus (= Nordgermanen) die Rede, da es heisst: «Und es gelangen ihre (der Slawen) Waaren zu Wasser und zu Lande bis zu den Rûs und nach Konstantinopel», womit höchst wahrscheinlich die beiden Endpunkte (Skandinavien und Griechenland) des grossen Handelsweges bezeichnet werden.
- c) p. 37,6 sind die in Russland wohnenden Normannen zu verstehen. Von diesen Rûs im Westen ist die Stadt der Weiber. Im Westen von letzteren das Volk لوبابة Ubâba, Awbâba (Pommern) [p. 37,10], das seinerseits wohnt im Westen und in einem Theile des Nordens vom Lande des Mèekka (37,11), dessen Nachbarn im Osten die Rus sind (p. 37,1—2). Nach diesen geographischen Angaben des Ibrâhîm zu urtheilen, haben wir die Stadt der Weiber im Gebiete der litauischen Stämme, vielleicht speciell der Jatwingen zu suchen, die mit ihren Frauen und Töchtern zu Pferde räuberische Einfälle in die Nachbarländer unternahmen. Interessant ist, dass nach Ibrâhîm's Aussage Hûta (Otto) malik ar-Rûm (König der Römer) ihm, Ibrâhîm, von den kriegerischen Weibern erzählt hat.

# § 23 (p. 37,9 ff.). Awbâba.

«Und im Westen von dieser Stadt (wohnt) ein Stamm von den Slawen, der das Volk اوبابة heisst. Und er (der Stamm) (wohnt) in Sümpfen vom Lande (des) Mšekka nach Westen und einen Theil des Nordens. Und sie haben eine bedeutende Stadt am Weltmeere».

a) Dass unter den leider Pommern oder ein Theil derselben zu verstehen sind, darüber herrscht kein Zweifel. Nur fragt es sich, was das für eine Stadt ist und bei welchem Stamme der Pommern sie zu suchen wäre. Kunik dachte an Kolberg oder Danzig. Mit Recht aber hat Haag diese Meinung auf Grund der geographischen Angaben bestritten und auf eine mehr westliche Gegend mit der Stadt Wollin hingewiesen.

Ich lese ولنانة Wlnâne, Wolynane. Es ist das Volk der Julinenses, Uuloini, Uultabi, Vinuli, Wilini und wie sonst noch die Formen lauten mögen. Ihr Gebiet macht einen Theil von Pommern aus, dessen Grenze gegen Polen die sumpf- und waldreiche Netze gebildet haben wird. Ihre grosse

Stadt, von der Ibrâhîm spricht, ist zweifellos Wolin, Julin, Jumin, Jomsburg, Wineta etc., die berühmteste Handels- und Hafenstadt der Westslawen. Die Chronisten finden nicht Worte-genug ihren Ruhm zu preisen. So Adam von Bremen: In cujus (Oddorae fluminis) ostio, qua scythicas alluit paludes, nobilissima civitas Julinum, celeberrimam... qui in circuitu praestat, stationem... Est sane maxima omnium, quas Europa claudit, civitatum... Urbs illa mercibus omnium septentrionalium nationum locuples...

Von den Kämpfen der ولنانة Wlnâne mit Mšekka giebt uns auch Auskunft Widukind (III c. 66 u. 69), welcher sie Uuloini nennt. (Kunik macht mich nachträglich darauf aufmerksam, dass «schon einige Jahre vor G. Haag nicht Danzig, sondern Wolyn als die Stadt, deren Ibrâhîm gedenkt, ausgegeben wurde und zwar von Merczyng, welcher im Jahrgange 1879 des Warschauer Journals «Klosy» ein ausführliches Referat über die Petersburger Ausgabe Ibrâhîm's veröffentlicht hat. Die betreffende Stelle steht dort S. 170, wo indessen für «Wolyn» noch die längst mit Recht verworfene Lesart «Wineta» beibehalten ist»).

b) «Und er (der Stamm) (wohnt) in Sümpfen vom Lande (des) Mšekka nach Westen» etc. Baron Rosen übersetzt: «in sumpfigen Gegenden der Länder des Mšeka», so dass das Gebiet der Länder des Mšeka», so dass das Gebiet der Jale als ein Theil des Polenreiches zu betrachten wäre. Doch dass der arabische Text auch eine andre Auffassung zulässt, ist aus de Goeje's Verdolmetschung der Stelle zu ersehen: «Ihr Gebiet ist morastig und liegt gegen Nordwesten vom Reiche des Misjko».

Da wir wissen, dass das Gebiet der Pommern (die Uuloini mit inbegriffen) erst von Boleslaw I von Polen in den Jahren 995—997 unterworfen worden ist (s. Deutschland № VII v. Spruner-Menke: hist. Handatlas № 37), Mieszko dagegen im hartnäckigen Kampfe mit den Uuloini vor dem Jahre 967 den Kürzeren gezogen hat und die Reise des Ibrâhîm in's Jahr 965 (spätestens 966) fällt, was nicht dem geringsten Zweifel mehr unterliegt (s. Exc.: In welches Jahr fällt die Reise Ibrâhîms?), so ist derjenigen Uebersetzung unstreitig der Vorzug einzuräumen, nach welcher das Gebiet der Wlnâne nicht einen Theil des Polenreiches ausmacht, sondern nach Westen zu und einem Theil des Nordens vom Gebiete Mieszko's gelegen ist.

c) «...nach Westen und einem Theil des Nordens». Baron Rosen und de Goeje haben «Nordwest». Doch hätte sich in diesem Falle Ibrâhîm wohl einfacher ausgedrückt: «nach Westen und Norden». Da er aber «nach Westen und einem Theil des Nordens» schreibt, so dürfte die Uebersetzung «nach Westuordwest» dem Sinne der arabischen Worte besser entsprechen. Danzig liegt im Norden, Kolberg im Nordwesten, Wolin (Julin) aber im Westnordwest vom Centrum des damaligen Polenreiches.

## § 24 (p. 38,1 ff.). Zwei kleine Lücken, Annahme des Christenthum's, Bsûs.

- a) p. 38,1 sind zwei kleine Lücken zu constatiren: 1) an Stelle von المقادين Bìkâdîn ist mit Baron Rosen und de Goeje ملك البلقارين König der Blkârîn zu setzen und 2) ist vor على المقادين nach de G. wahrscheinlich لل الفار (K. & R. p. 38 Anm. 2 u. p. 52 Anm. 3) «als er einen Feldzug unternahm», ausgefallen.
- b) «Der ganze Abschnitt über die Bekehrung der Bulgaren, sagt Kunik p. 83, leidet an Unklarheit»... «Wie er (al-Bekrî) zur Annahme gekommen ist, dass Ibrâhîm hier von der Zeit nach 300 (913) spricht, ist schwer zu erklären». Kunik ist geneigt eine Kürzung des Ibrâhîm'schen Textes durch al-Bekrî vorauszusetzen. Vielleicht sind die Nachrichten aber nicht so verworren, wie es den Anschein hat.

Die von den bulgarischen Gesandten geschilderten Begebenheiten jallen nach Kunik in's Jahr 927. In diesem Jahre fand der Feldzug des fungen Peter (927—969) und seine Vermählung mit Marie, der Tochter des Kaisers statt. Doch war der Feldzug keineswegs ein glänzender, und die Bekehrung der Bulgaren eine längst vollzogene Thatsache. Bereits Bogoris-Boris liess im Jahre 863 sich und sein Volk taufen. Hat nun der Historiker al-Bekri um die wiederholten berühmten Feldzüge Simeon's des Grossen gegen Byzanz nach dem Tode Leo's (912) gewusst, so ist es denkbar, dass er sie mit dem, von den Gesandten stark aufgeschnittenen, in Wirklichkeit unbedeutenden Feldzuge von 927 verwechselt, — woraus sich die Zeitbestimmung «nach 300 der Flucht» erklären liesse.

c) Al-Bekrî's بسوس Bsûs ist nicht بوريس Bûrîs (Boris) zu lesen, sondern بسيل B(a)sîl (Kaiser Basilios), s. die Nachträge.

# § 25 (p. 38,7 ff.). Beschreibung des Meerbusens von Venedig.

Diese Stelle scheint mir sowohl in der russischen als auch holländischen Uebersetzung nicht ganz richtig aufgefasst zu sein.

Ibrâhîm's Terminologie ist folgende.

a) ذراع بناحية Meerbusen von Venedig, Adriatisches Meer mit der Verlängerung desselben, dem Ionischen Meere bis etwa zur Südspitze von Italien und dem Meerbusen von Korinth.

- b) القسطنطنية Konstantinopel, Griechenland.
- c) الأرض الكبيرة Das Grosse Land, Apenninische Halbinsel.
- d) البعر الشامي = Syrisches Meer, Mittelländisches Meer.
- e) ومه = Rûma, das eigentliche Italien, Italien mit Ausschluss der Lombardei.
  - f) نقبرديه = Lombardei, Norditalien.
- g) الفرلآنه Anfrlâna l. jedoch انفرلآنه Anfrlâna l. jedoch الفرلآنه Anfrlâna; al ist der Artikel. Schon Jireček, wie ich es nachträglich ersah, hat errathen, dass im Worte Anfrlâna «Furlansko» steckt. De G.'s Aenderung in اقویلایه Aquileja ist nicht annehmbar.

Unter der Voraussetzung, dass nach Ibrâhîm's Vorstellung die Apenninen — und die Balkanhalbinsel sich in der Hauptrichtung von West nach Ost hin erstrecken, dürfte die Deutung dieser Stelle nach Darlegung der Ibrâhîm'schen Terminologie keine Schwierigkeiten bereiten.

«Westlich von Griechenland ist das Meer von Venedig, ein Meerbusen, der vom Mittelländischen Meer ausgeht, zwischen dem Grossen Lande (Apenninenhalbinsel) und Griechenland. Er (der Meerbusen) begrenzt das Grosse Land: die Küsten von Rûma (eig. Italien) und die Küsten von Longobardien, und endigt bei Friaul. Diese Gebiete bilden zusammen eine Halbinsel, im Süden vom Mittelländischen Meere umgeben, im Norden und Osten vom Meerbusen von Venedig; und sie hat im Westen einen Ausgang (d. i. eine Verbindung mit dem Festlande). Es bewohnen beide Ufer 1) dieses Meerbusens von seinem Ausgange im Westen (von Friaul ab) in's Syrische Meer (bis zum Zusammenfluss des Meerbusens mit dem Mittelländischen Meere) Slawen: Im Osten (wohnen) von ihnen (von den Slawen) die Bulgaren, im Westen—andre Slawen. Diejenigen, welche im Westen davon wohnen (d. h. diejenigen, welche den westlichen Theil der Illyrischen Küste bewohnen, nämlich serbische und chorwatische Stämme) sind die tapfersten und die Bewohner dieses Gebietes bitten sie um Hülfe und fürchten sich vor ihrer Macht<sup>2</sup>).

Was «das Grosse Land» betrifft, so bemerkt hierzu Baron Rosen p. 53 Anm. 3: «Das Grosse Land» heisst bei den Arabern gewöhnlich der euro-

<sup>1)</sup> Der Dual "beide Ufer" ist gebraucht in Hinblick darauf, dass gleich weiter von einem östlichen und von einem westlichen Ufer die Rede ist, worunter aber Ibrähîm bloss Theile derselben Illyrischen Küste versteht, von denen der eine der östlichere, der andere der westlichere ist. Es ist nicht ausser Acht zu lassen, dass nach Ibrähîm die Balkanhalbinsel sich von West nach Ost erstreckt und dass das Reich der Bulgaren im X. Jahrh. bis an's Adriatische und Ionische Meer reichte.

<sup>2)</sup> Hiermit werden von Ibrâhîm die in Dalmatien mit der romanischen Insel-, zum Theil auch Küstenbevölkerung, herrschenden eigenartigen Verhältnisse angedeutet.

päische Kontinent von Spanien bis zum Lande der Griechen. Ibråhim hat sich darunter hauptsächlich Italien gedacht»; — welche Auffassung auch de Goeje (p. 208) theilt, indem er «Groote Land (d. i. Italië)» schreibt, so dass G. Jacob's Vorwurf, welchen er (Welche Handelsartikel, p. 73 Anm. 2) gegen Wattenbach erhebt, weil dieser für «das Grosse Land» in der Anmerkung «Italien» angiebt, nicht viel zu besagen hat.

Laut Privat-Mittheilung hält Baron Rosen meine Auslegung der ganzen Stelle für höchst wahrscheinlich und da auch G. Jacob nichts an ihr aussetzt, so weit er sie aus meinen Randbemerkungen zu Wattenbach's deutscher Ausgabe des Ibrâhim in Kürze kennen gelernt hat, so dürfte von Seiten der Arabisten kaum ein Widerspruch zu erwarten sein.

Obige Verdolmetschung des Passus über das Meer von Benêgîa stimmt im Wesentlichen mit der russischen Uebersetzung überein, die ich daher auch an dieser Stelle mit einigen kleinen Abweichungen zu Grunde gelegt habe. Die holländische Uebersetzung ist bisweilen zu frei, so dort, wo es heisst: «Das Grosse Land wird umgeben von den Seeplätzen von Rom und Longobardien... Beide Ufer des Golfs von Venedig, von da an wo er vom Syrischen Meer ausgeht»...

## § 26 (p. 39,5-6). Stämme des Nordens.

e Mächtige Stämme des Nordens sprechen slawisch wegen ihrer Vermischung mit ihnen (den Slawen). Es sind von diesen die Stämme...» De Goeje: «Die meisten Stämme aus dem Norden (welche sich zwischen die Slawen eingeschoben haben) sprechen slawisch in Folge ihrer Vermischung mit ihnen. Die vornehmsten von diesen sind...» Baron Rosen: «Die bedeutendsten Stämme des Nordens sprechen slawisch, weil sie sich mit ihnen vermischt haben, wie z. B....»

Statt «die meisten» oder «bedeutendsten» (hauptsächlichsten) übersetzte ich «mächtige», das mir mehr dem arabischen Ausdruck على zu entsprechen scheint. — Vgl. 33,9: «Stämme des Nordens haben sich eines Theiles von ihnen bemächtigt und wohnen bis jetzt zwischen ihnen»; p. 39,6 werden diese Stämme aufgezählt: الطرشكين al-Trškîn (Turiškîn) und عام المعادية المعا

Der Stamm الطرشكين ist noch nicht gedeutet. Es sei hier nur kurz erwähnt, dass darunter wahrscheinlich die Bewohner von طركوا Trkûâ, Turikûâ zu verstehen sind, einem Theile der Lande des Boleslaw (p. 33,14). Die Vermuthung Kunik's (p. 107), dass unter den Ankliîn, Enkliîn (auch Onkliîn, Unkliîn) die Ungarn (Ουγγροι, Wengry) gemeint seien, welcher auch de Goeje folgt, ist durchaus berechtigt. Meine Beweisführung ist folgende.

Die Karte Europa's wird von Ibrâhîm, so weit er sie unseren Blicken entrollt, richtig gezeichnet.

Deutschland ist in nachstehenden Stellen angedeutet: pp. 33,15; 33,2-3; u. 11-12; 35,15-36,5; 37,9 u. 15-16. Zu beachten p. 34,2-3: «Von Burg bis zur (slawischen) Grenze zehn Meilen. Es muss also die Reichsgrenze im Osten nicht weit von Burg verlaufen sein.

Das Gebiet der Slawen p. 33,8 erstreckt sich vom Mittelländischen Meer bis zum Weltmeer (hier Ostsee). Ein Theil hiervon ist von fremden nordischen Völkerschaften in Besitz genommen (p. 33,9), die p. 39,6 namhaft gemacht werden. Das übrige slawische Gebiet zerfällt nach Ibrâhîm in vier grosse Slawenreiche. p. 33,13 u. 34,1:

- 1) Das Reich der Bulgaren auf der Balkanhalbinsel.
- 2) Das Reich Mšekka's (Polen) im Norden.
- 3) Das Reich Bûîslâw's (Boehmen).
- 4) Das Reich Nâkûn's im äussersten Westen (Wagrien u. Obodritenland).
- a) Das Gebiet Nâkûn's mit der Hauptburg 'Azzân (= Schwerin) grenzt im Westen an das Land der Altsachsen und theilweise an Dänemark p. 33,15 und 34,1.
- b) Polen. Im Norden von Polen sitzen die anders redenden Preussen, im Osten die Rus (p. 37,1-2); im Westnordwest ist ein slawisches Volk أوبابة, die mächtige Republik von Julin (Pommern) p. 37,11. Das Volk أوبابة befindet sich im Westen von der Stadt der Frauen (im Lande der Litauer) p. 37,9-10; die Stadt der Frauen liegt im Westen von den Rus p. 37,6.
- c) Das Reich Boleslaw's von Boehmen. Es zerfällt in drei Theile (p. 33,13—14). Ueber seine Ausdehnung von Prag bis Krakau p. 34,13. Die Lage von Boehmen gegen Deutschland ist durch die Angabe des Weges von Magdeburg dahin gekennzeichnet p. 35,15 ff. Die Grenze gegen die Deutschen bildet das Waldgebirge p. 36,5—7. Dass dem Ibrâhîm auch die anderen Grenznachbarn nicht unbekannt sind, geht aus p. 35,1—4 hervor: «Und es (das Land des Bûiṣlâw) grenzt der Länge nach an das Land der Türken (Ungarn)... Es kommen dahin (Prag) von der Stadt Krakau die Rus und die Slawen... und es kommen zu ihnen (den Čechen) aus dem Lande der Türken (Ungarn) Muselmänner und Juden und Türken...»
- d) Das Bulgarenreich. Ueber die Lage des Bulgarenreiches, sowie der angrenzenden Gebiete ist Ibrâhim, obgleich er Bulgarien nicht betreten hat

(p. 37,14—15), auf's beste unterrichtet p. 38 ff. Die Bulgaren haben zu Nachbarn: im Süden die Griechen, im Nordosten die Petschenegen, im Westen andre Slawen (Serben, Chorwaten). Hierzu bemerkt Ibrâhîm, dass das (östliche) Ufer des Meeres von Benêgîa von Friaul an bis zu seiner Einmündung in's Mittelländische Meer von Slawen bewohnt wird. Bei Erwähnung des Meerbusens von Benêgîa entwirft Ibrâhîm eine flüchtige Skizze von Italien.

Im Anschluss an diesen Abschnitt ein Paar Worte über die Bulgaren. Aus Ibrâhîm geht hervor, dass bereits zu seiner Zeit das ursprünglich fremde Volk der Bulgaren nicht nur seine Nationalität vollständig eingebüsst hatte, sondern dass auch jegliche Reminiscenzen an einen unslawischen Ursprung des bulgarischen Staates gänzlich verklungen waren. An das ursprünglich türkische Reitervolk scheint nur die Tracht der bulgarischen Gesandten zu mahnen (p. 37,16–17): die langen mit goldenen und silbernen Knöpfen verzierten Gürtel (s. Kunik, p. 82) und die eng anliegenden Kleider im Gegensatz zu der gewöhnlichen weiten Kleidung der Slawen (p. 39,18). Trotz der Verschiedenheit der Tracht rechnet Ibrâhîm die Bulgaren zu den rein slawischen Völkern, was um so weniger auffallen darf, als um 950 der slawische Gottesdienst unter den Bewohnern der heutigen Bulgarien schon längst feste Wurzeln gefasst hatte.

- e) Die den Slawen entrissenen Gebiete.
- α) Das Land der Ungarn oder wie sie Ibrâhîm nennt der Turk (s. oben c). Obgleich G. Jacob (Welche Handelsartikel, p. 73 Anm. 2) gegen die Auffassung, dass die Turk des Ibrâhîm Ungarn seien, zu Felde zieht, indem er schreibt: «Sehr kühn ist ferner die Behauptung (Wattenbach's nämlich) S. 144 Anm. 2, S. 139 Anm. 6, dass Ibrâhîm-ibn-Jaqûb die Ungarn Türken nenne, da jene sonst unter ganz anderen Namen bei den arabischen Geographen vorkommen, vergl. Ibn Rosteh, Quazwînî II s. 411..», so verhält sich die Sache dennoch so. Dass arabische Geographen (keineswegs alle, vgl. z. B. Mas ûdî) die Ungarn anders benennen, ändert an der Sache nichts, wobei nicht übersehen werden darf, dass Ibrâhîm keinen gelehrten Geographen, sondern bloss einen jüdischen Handelsmann vorstellt.

Um etwaige Zweisel niederzuschlagen, will ich hier nur das anführen, was Kunik über die Türken des Ibrâhîm in seinen Erläuterungen p. 109 uns bietet: «Unter Türken können nur Magyaren verstanden werden, welche die Byzantiner des X. Jahrh. (Kaiser Leo u. Kaiser Constantin Porphyrogen.) und ihnen zusolge auch der Lombarde Liudprand Τοῦρκοι, Turci, desgleichen Τοῦρκοι δυτικοί (westliche Türken) nannten, weil ihre Dynastie ursprünglich eine türkische war. Diese Dynasten, welche sich iranische Culturelemente angeeignet haben, nannten sich in ältester Zeit Onoguren ('Ονογουροί),

woraus späterhin die Bezeichnung Ungarn (Ungari, Οθγγροι) entstanden; kirchenslaw. жrри = Ongari und terra Ungarorum».

- β) Das Land der Petschenegen (s. oben d).
- γ) Das Land der Rus (s. oben b und c)
- δ) Das Land der Chazaren. Nach Allem, was bisher angeführt worden, sowie aus der Reihenfolge, in der die einzelnen Stämme p. 39,6 aufgezählt werden, muss Ibrâhîm sich die Sitze des eigenartigen Volkes der Chazaren, von denen ein Theil mosaischen Glaubens war, im fernsten Osten gedacht haben, also hinter den Petschenegen und hinter den Rus. Es ist überhaupt nicht anzunehmen, dass dem angesehenen jüdischen Handelsmann die Lage des Chazarenreiches unbekannt geblieben sei.

Der Schluss liegt auf der Hand: Ibrâhîm hat eine klare Gesammtübersicht über die Wohnsitze der von ihm genannten Völker.

Ist es nun unter solchen Umständen möglich, dass Ibrâhîm bei der Namhaftmachung der einzelnen ins Slawenland eingedrungenen mächtigen Stämme, die Ungarn nicht erwähnt haben sollte?

Bei Beantwortung dieser Frage sind folgende Momente in's Auge zu fassen.

- 1) Ibrâhîm kennt die Magyaren als Grenznachbarn des Böhmenreiches.
- 2) Die Ungarn müssen ziemlich zahlreich gewesen sein und gehörten zu den gewaltigsten fremden Völkerschaften, die ins Slawenland eingedrungen sind, was schon daraus erhellt, dass sie ihre Nationalität bis auf den heutigen Tag bewahrt haben.
- 3) Die Ungarn waren im X. Jahrhundert das berüchtigste und gefürchteste Räubervolk Europa's.
- 4) Ibrâhîm hat sich in den Landen des Böhmenherzoges längere Zeit aufgehalten.
  - 5) Die Slawen nennen die Magyaren Węgry, Ugry.
- 6) Die Reihenfolge, in der p. 39,6 die fremden Völkerschaften aufgeführt werden: Trškîn, Aukliîn, Petschenegen, Rus, Chazaren, bewegs sich von West nach Ost.
- 7) In Enklîîn (Onglîîn) kann l statt r entweder auf der Aussprache des r als l beruhen, wie de Goeje laut einer Privat-Mittheilung vom J. 1891 meint, oder aber, wie ich glaube, auf der graphisch immerhin möglichen Vertauschung der Zeichen (r) und (l).
- 8) Auch ein anderes Volk tritt bei Ibrâhîm unter doppeltem Namen auf: die Normannen (Dänen). Sie heissen bei ihm Murmân und Rûs. Die Murmân werden als Nachbarn der westlichsten Slawen bezeichnet; die Rût kommen von Westen her zu Schiff und plündern die Brûs.

Zum Schluss noch ein Paar Worte über die Rûs des Ibrâhîm. Fassen

wir alle die Rûs behandelnden Stellen bei Ibrâhîm in's Auge, die bei mir § 22 u. § 26 angegeben sind, so folgt aus ihnen schlagend, dass die Rûs des Ibrâhîm Normannen sind (vgl. Kunik & R. p. 107—108) und nicht «nur Nordbewohner», wie Thomsen meint. Von grossem Interesse ist der Umstand, dass Ibrâhîm die Rûs, welche mit Slawen aus Krakau nach Prag kamen, gesehen haben muss, da sein Hauptaufenthaltsort in Mitteleuropa unstreitig die Stadt Prag war, wie unten nachgewiesen werden soll.

## § 27 (p. 39,14 u. 15). Rose und Haemorrhoiden.

Baron Rosen: «Und ihnen sind zwei Krankheiten gemeinsam: kaum wird sich Jemand unter ihnen finden, welcher frei davon ist: Das sind zwei Arten von Anschwellungen: Rose und Haemorrhoiden». De Goeje hat den Text etwas gekürzt: «Sie haben zwei Krankheiten, von denen fast Niemand frei bleibt, Rose und Haemorrhoiden». In den Anmerkungen bemerkt de Goeje, dass er Rosen folgt, obgleich er nicht sicher ist, ob Rosen mit Recht «al-bawâṣîr» statt «an-nawâṣîr» liest. Das letztere bezeichne, gemäss Dozy's freundlicher Mittheilung, Fisteln, besonders am anus. Homra dagegen werde auch noch für eine Art ekelhafter Geschwürchen gebraucht.

Zu «Rose» und «Haemorrhoiden» sagt Wattenbach mit Recht, dass die Erklärung dieser Kraukheiten zweifelhaft sei Gegen Haemorrhoiden hat sich auch Wigger ausgesprochen, indem er auch darauf hinweist, dass die Wenden bei ihrer damaligen Lebensweise wohl kaum an diesem Uebel allgemein gelitten haben konnten. Ich meinerseits würde den allgemeinen Ausdruck Geschwüre vorziehen.

Was die erste Krankheit betrifft, so ist sie ebenso unsicher. De Goeje hat auch an Masern gedacht, G. Jacob schlägt (II, 58/59) Scharlach vor. Auch hier dürfte die allgemeinere Bedeutung des Wortes ekelhafte Geschwürchen, Bläschen oder einfach Ausschlag vorzuziehen sein. Ich habe bei diesem Worte an «Krätze» gedacht, Krause meint gleichfalls, dass von den zwei Slawenkrankheiten eine wohl sicher die Krätze sei, wodurch er sich aber den Vorwurf der Unüberlegtheit von Seiten Jacob's zugezogen hat (ibid. p. 57). Dass aber diese Vermuthung selbst vom Standpunkte eines Orientalisten nicht undenkbar ist, ersehe ich aus Baron Rosen's Anmerkung zum Ms. des Entwurfes meines deutschen Textes vom Jahre 1889: «Diese Bedeutung des betr. arab. Wortes muss aus Texten belegt werden...»

Gegen die beiden allgemeineren Ausdrücke «Ausschlag und Geschwüre» statt «Rose und Haemorrhoiden» dürfte kaum etwas einzuwenden sein. Für diese Bezeichnungen trete ich um so mehr ein, als nach Ibrâhîm von diesen beiden Uebeln kaum ein Slawe verschont blieb, wodurch der Gedanke entsteht, dass der Reisende dieselben bei allen Slawen leicht hat beobachten können, die Krankheiten mithin sichtbar gewesen sein mussten, was bei Hautausschlag und Geschwüren an Gesicht, Händen und Füssen am besten zutrifft.

Es kommt noch hinzu, dass auch im Mas ûdî-Citate p. 42,7–8 zwei augenscheinlich allgemeine Hautkrankheiten der Slawen قرح und قرح erwähnt werden, die Baron Rosen p. 57 mit «Ausschlag und Geschwüre» übersetzt. Die Vermuthung nun, dass diesen beiden Krankheiten die von Ibrâhîm genannten entsprechen, dürfte nicht zu gewagt sein.

## § 28 (p. 40,2-4). Der Staar.

Baron Rosen: «Und es giebt bei ihnen einen merkwürdigen Vogel, welcher oben dunkelgrün ist». De Goeje ändert غربيب in غربيب (schwarz) und übersetzt: «Es giebt bei ihnen einen schwarzen Vogel mit grüner Farbe». In meinen Manuscripten v. J. 1889 bin ich der russischen Uebersetzung gefolgt, nur dass ich das Rosen'sche «dunkelgrün» durch «dunkel», «schwärzlich» ersetzt hatte, da خضر «grün, dunkelgrün, dunkelgrau, dunkelbraun, schwärzlich, dunkel» bedeuten kann. Mit Recht erklärt sich auch G. Jacob (I p. 31) mit de Goeje's Conjektur nicht einverstanden.

Unter diesem Vogel versteben die Meisten den Staar. In Brehm's Thierleben heisst es: «Unser allbekannte Staar ist je nach Alter und Jahreszeit verschieden gefärbt und gezeichnet. Das Kleid des alten Männchens ist im Frühlinge schwarz mit grünem und purpurfarbigem Schiller, welche Färbung auf den Schwingen und dem Schwanze der breiten grauen Ränder wegen lichter erscheint». Letztere Worte erklären wohl den Ausdruck «oben» bei Ibrâhîm, d. i. auf dem Rücken, wo das Gefieder dunkler und glänzender ist... «Dann (nach beendigter Mauser) endigen alle Federn... mit weisslichen Spitzen...» Ibrâhîm's Beschreibung des Staares zielt, wie man sieht, auf ein altes Männchen und zwar vor der Mauserung.

(Ibrâhîm). «Er ahmt alles nach, was er nur hört von Lauten der Menschen und Thiere». Hierzu vergleiche man Brehm's Worte: «Bedeutendes Nachahmungsvermögen... Alle Laute, welche in einer Gegend hörbar werden... werden mit geübtem Ohre aufgefasst, eifrigst gelernt und dann in der lustigsten Weise wiedergegeben».

Als Commentar zu den Worten «man fängt ihn», falls diese Conjektur Glauben verdient, möge folgende Stelle aus Brehm dienen. «Er ist anspruchlos, wie wenige andre Vögel, sehr klug, äusserst gelehrig, heiter, lustig, zu Spiel und Neckereien geneigt, lernt Lieder nachpfeifen und Worte nachsprechen... vereinigt so viele treffliche Eigenschaften, wie kaum ein andrer Stubenvogel ähnlichen Schlages». Nun wird man auch begreifen, wie der reisende Kaufmann zur Bekanntschaft mit dem Staar gekommen ist.

De Goeje's fernere Uebersetzung der Stelle «und gebraucht ihn auf der Jagd», die sich auf eine Emendation des Textes stützt, ist aus sachlichen Gründen kaum möglich. Gegen Baron Rosen's Auffassung «und machen Jagd auf ihn» spricht Brehm: «Vor den Nachstellungen des Menschen sichert ihn glücklicherweise seine Liebenswürdigkeit und mehr noch sein wenig angenehmes, ja kaum geniessbares Fleisch… nützt so ausserordentlich, dass man ihn als den besten Freund des Landwirthes bezeichnen darf». Uebrigens hat Baron Rosen's Conjektur die von G. Jacob (ibid.) aus Alwin Schultz (Höfisches Leben I, 375. 2. Aufl. I, S. 48) gemachte Mittheilung für sich, nach welcher der Staar unter den mit Falken gejagten Vögeln genannt wird.

Werthvoll ist das von G. Jacob daselbst angeführte Citat über den Staar aus Freytag's Bildern aus der deutschen Vergangenheit (1 Bd. S. 410): «Den höchsten Beifall hatte aber damals (um das Jahr 1100) von den heimischen Vögeln keineswegs die Nachtigall oder unser Bauernliebling, der Fink, sondern der Staar, weil er so klug war, dass er Menschenworte sprechen lernte. Er war der Günstling in den Häusern, und wenn er gut sprach, eine werthvolle Gabe, die auch ein König aus dargebotenem Kriegsgut wählte, um sie seiner Tochter zu schenken».

(Ibrâhîm) «Er heisst auf slawisch ألب sbâ» lies عبك od. عبك od. sb(á)k]. Die Verstümmelung, Verkürzung des Zeichens على (k) in اله (â) ist von mir bereits am Worte ماجك Mâchâ (l. اله Mâgek) nachgewiesen worden. Dass die Bezeichnung szpak od. auch spak für den Staar bei den Slawen existirt hat, ist an sich sehr wahrscheinlich, da der Staar (Kunik p. 111) im Polnischen und Kleinrussischen (nach Miklosich auch im Weissruss.) szpak, im Čechischen špaček (Deminutivform von špak) und littauisch spakas heisst. An den Gebrauch dieser Benennung des Staares bei den Elbslawen erinnern gewisse nur in früher rein slawischen Gebieten vorkommende Ortsnamen wie (vielleicht) Speck, Specker (See), ebenso wie an teterew (teterja) — Teterow, Teterower (See).

Der p-Laut fehlt, wie schon früher bemerkt worden, im Arabischen und wird naturgemäss durch ein b ersetzt. — Vrgl. die im arabischen Text transscribirten Worte für Preussen, Prag, Petschenegen. Vielleicht hat statt sbk ursprünglich غبك szbk, sbk gestanden, was aber nicht ganz sicher ist in Anbetracht der Verwandtschaft der Laute s und sz und der litauischen Form spakas.

## § 29 (p. 40,4-6). Ttrâ (teterjä).

«Ferner ist da ein wildes Huhn». De Goeje hat dafür «Feldhuhn». Da unter diesen wilden Hühnern, wie aus der weiteren Erzählung erhellt, das Auerhuhn und das Birkhuhn gemeint sind, woran kaum ein Forscher, Georg Jacob (II p. 57) nicht ausgenommen, zweifelt, und Auerhuhn und Birkhuhn zu der Sippe der Waldhühner (nicht Feldhühner) gehören, so sage ich in meinen Randbemerkungen zu S. 145 (bei Wattenbach p. XIX): «Im Text «wildes Huhn». Gemeint sind mit dem schwarzen Vogel der Auerhahn und mit dem gefleckten, besser: farbig gezeichneten, der Birkhalm. Das Wort «Feldhuhn» ist durch «Waldhuhn» zu ersetzen».

Diese Worte lassen, glaube ich, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig; sage ich doch ausdrücklich: Im Text «wildes Huhn». G. Jacob muss sich diese Randbemerkung nur flüchtig angesehen haben, sonst hätte er (I p. 31/32) an derselben kaum was auszusetzen gefunden: er aber schreibt: «Gemeint ist jedenfalls «Wildhuhn», da Waldhuhn im Arabischen unmöglich durch عراق برات wiedergegeben werden könnte».

«...heisst gleichfalls auf slawisch تترا Ttrâ» (Tetrjä). Kunik p. 111: «čechisch tetřev, poln. cietrzew, kleinr. тетеря, im Kirchensl. jedoch тетрѣвь или тетря, im Litauischen teterwinas (Szyrwid), bei den Letten teteris (Ulmann)».

Sowohl in der russischen als auch holländischen Uebersetzung fehlt das Wort «gleichfalls» ابضًا.

«Und es (das Huhn) hat wohlschmeckendes Fleisch. Und es erschallen seine Laute (Stimmen) von Wipfeln der Bäume auf einen Pärsäng (über fünf Kilometer) Entfernung und weiter».

Im Text steht فرسخ f(a)rs(a)ch; bei de Goeje «een parasang», von Wattenbach ungenau durch «eine Meile» wiedergegeben.

«Es sind ihrer zwei Arten: schwarze und farbig gezeichnete (verschiedenfarbige) schöner (anmuthiger) als Pfauen». Statt «verschiedenfarbige» hat Baron Rosen «gesprenkelte», de Goeje «gefleckte». Ich habe den Ausdruck

«verschiedenfarbige» (od. farbig gezeichnete) gewählt, da er mir am Meisten auf das hier gemeinte Birkhuhn zu passen scheint.

Als bester Interpret obiger Stellen über das wilde Huhn dürfte Brehm gelten im Abschnitt über die in den europäischen Waldungen weit verbreitete Sippe der Waldhühner, Rauchfusshühner (Tetrao), die durch das Auerhuhn (Tetrao urogallus), das Birkhuhn (Tetrao tetrix) und das Haselhuhn (Tetrao bonasia) vertreten wird. Ibrâhîm's schwarzes Huhn ist das Auerhuhn, das verschiedenfarbige — das Birkhuhn. Zum Beweise der Richtigkeit meiner Behauptung schreibe ich folgende Stellen aus Brehm aus:

«...das Auerhuhn... Pechvogel (bei Ibrâhîm مود )... Es steht... auf den Bäumen... wenn die Wipfel stark genug sind, auch weit oben... eigenthümlich ist die geringe Stärke der Laute... doch auf vier bis sechshundert Schritte weit im Walde vernehmbar. Das (Fleisch) der Henne sehr zart und wohlschmeckend... Es (das Birkhuhn) ist verhältnissmässig schlank gebaut,... die Flügel... länger als beim Auerhuhn, muldenförmig gewölbt,... der Schwanz, der aus achtzehn Federn besteht... beim Männchen (so tief) gegabelt, dass die längsten Unterdeckfedern horn- oder leierförmig gebogen... Das Gefieder des Männchens ist schwarz, auf Kopf, Hals und Unterrücken prächtig stahlblau glänzend, auf den zusammengelegten Flügeln mit schnecweissen Binden gezeichnet ... Das Unterschwanzgefieder rein weiss; die Schwingen sind aussen schwarzbraun, grau verwaschen und weiss geschaftet, die Steuerfedern schwarz. Das Auge ist braun, der Seher blauschwarz,... die Augenbrauen und eine nackte Stelle um's Auge hochroth. (Das Aeussere des Birkhahnes bezeichnet Ibrâhîm im Allgemeinen mit موشاق)... es ast sich von zarteren Dingen als dieses (das Auerhuhn)... er (der Birkhahn) tritt zu Baume und balzt hier... vor Sonnenaufgang tönt der klangvolle erste Balzruf des Birkhahnes weit durch die Runde... Mehr als eine halbe Stunde weit (nach Ibrâhîm über 5 Kilometer) hört man das dumpfe Kollern und zischende Fauchen jedes einzelnen aus allem Vögeljubel deutlich heraus... hält den Schwanz senkrecht und fächerförmig ausgebreitet, richtet Hals und Kopf, an welchem alle Federn gesträubt sind, in die Höhe und trägt die Flügel vom Leibe 'ab und gesenkt (auch in dieser Beziehung ist der Vergleich mit einem Pfau zutreffend)... die Birkhahnbalze das schönste... welches der Frühling bringen kann... die Menge der Hähne, welche balzen... die Schönheit und Gewandheit so wie die weithin den Wald belebende Stimme des Tänzers»... (Es ist durchaus begreiflich, wie Ibrâhîm sich zu dem Ausspruch «schöner als Pfauen» hinreissen lassen konnte).

Ich kann Kunik nicht beistimmen, welcher (p. 111) der Ansicht zuzuneigen scheint, dass Ibrâhîm den Phasan mit dem Birkhahn verwechselt. Des Fürsten *Dm. Kantemir* ibid. angeführte Beschreibung eines sonderbaren

Vogels in der Moldau (Büsching's Magazin, Bd. III und Kantemir's Beschreibung der Moldau. Frankfurt 1771) ist zweifellos auf das *Haschhuhn* gemünzt. Man vergleiche, was Brehm über das Haschuhn (Tetrao bonasia, Bonasia minor, bei Kantemir: Gallinae, sylvestris speciem referens, sed minor), mitzutheilen weiss:

«Das Gefieder ist... rostrothgrau und weiss gefleckt... Es findet sich nur in gewissen Gegenden... Von dünnen Zweigen... aufgescheucht... verbirgt es sich im Gesträuche am Boden; vom Boden aus dagegen erhebt es sich... zu einem der nächsten Bäume, um von der Höhe herab den Störenfried neugierig dumm zu betrachten... Bei günstigem Wetter kommt der getäuschte Hahn auf den ersten (Lock)-Ton geflogen... wirft sich vor die Füsse des Jägers mit Heftigkeit... erkennt nicht sofort den Menschen und schickt sich (in seiner Verblüfftheit) langsam zum Abmarsche an (bei Kantemir — avis fatua)... Oft geschieht es, dass er (der Jäger) von einem... Standpunkte aus mehrere Hähne erlegt; denn der Knall des Gewehres stört diese nicht (surda,... reliquis aspicientibus, dum socia cadet)... Sein Wildpret ist unstreitig das köstlichste (carnem habet delicatissimam et albissimam)... Auch er hat eine Balze, wie Auer- und Birkhuhn... begnügt sich durch lebhaftes Trillern und Pfeifen (auf geringe Entfernungen hörbar) der Gattin seine Gefühle kundzugeben».

# § 30 (p. 40). Das bei de Goeje fehlende Stück aus dem Mas'ûdî-Citate.

Ausser dem Bericht des Ibrâhîm bietet uns al-Bekrî noch ein umfangreiches Citat aus den Goldnen Wiesen des etwas älteren Mas ûdî († 956—958), dessen Anfang de Goeje in Anbetracht der vielen entstellten Völkernamen fortgelassen hat. Der Anfang dieses Citates hat sich auch bei anderen arabischen Compilatoren erhalten, so dass uns der Vergleich der verschiedenen Redactionen die Möglichkeit gewährt, die ursprünglichen Formen der bei al-Bekrî vorkommenden Eigennamen wiederherzustellen. Hierzu hat Charmoy (Relation de Mas oûdy etc. in den Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, 6. Sér. T. II, St.-Pet. 1834) vorzügliche Vorarbeiten geleistet, die mir nur übrig bleibt zu benutzen und zu verwerthen.

Harkavy's Nachrichten muselmanischer Schriftsteller, Petersb. 1870 (russisch), waren mir leider zur Zeit nicht zugänglich, so dass ich seine Ansichten nur in den Nachträgen berücksichtigen konnte.

Zuerst fällt es auf, worauf ich schon an einem anderen Orte aufmerksam gemacht habe, dass das beregte Stück aus den Goldnen Wiesen des Mas ûdî bei al-Bekrî nicht vollständig wiedergegeben ist. Die ganze Stelle, welche in den Anfang der Erzählung des Ibrâhîm eingeschaltet ist beginnend mit den Worten: «und es hatte sie alle vormals ein König vereinigt» und schliessend mit «und die Stämme bildeten einzelne Gruppen, eine jede beherrscht von einem Könige», ist vom Mas ûdî-Citate losgetrennt, — ein indirekter Beweis, dass dieses Einschiebsel nicht von Ibrâhîm herrührt. Ich lasse hier die Rosen'sche Uebertragung des bei de Goeje fehlenden Passus folgen:

«Mas'ûdî sagt: Und es zerfallen die Slawen in viele Stämme [nach diesen Worten findet das in den Ibrâhim'schen Bericht eingeschobene Stück seinen Platz]. Zu ihren Stämmen gehören Sbrâba und Dûlâba und Nâmgîn (Handschr. Nâbgîn). Dieser Stamm ist der tapferste von ihnen und der kriegerischste. Und (Zu ihren Stämmen gehört) ein Stamm, der Srnîn (l. Srbîn) heisst und der bei ihnen gefürchtet ist, und ein andrer Stamm genannt Mizâzâ und (die Stämme) Chajrawâs (l. Chrwâtîn) und Sâṣîn und Chšâbîn. Und einige von diesen Stämmen folgen der Jacobitischen Lehre, andre aber haben kein geoffenbartes Buch und folgen keinem religiösen Gesetz und sind Heiden. Und der Stamm des Königs gehört zu den letzteren». Hieran schliesst sich de Goeje's Uebersetzung.

Obiges Stück mit dem von ihm losgetrennten Passus stellt sich bei näherem Vergleich mit dem Abschnitt aus den Goldnen Wiesen (Charmoy p. 312, 313, 314) als ein Bruchstück heraus, das sich in seiner verkürzten Gestalt mehr einer anderen Redaktion des Mas'ûdî (Charmoy p. 365 u. 366) nähert.

a) Sbrâba. Bei al-Bekrî الصبرابه alṣṣbrâba. Die beiden ersten Zeichen hat Baron Rosen für den Artikel gehalten, was aber nicht gut angeht, da in den anderen Redaktionen der Name anders lautet: 1) سطبوانه mit einigen Varianten u. a. امطبرانه (2) واصطرانه Auf Grund dieser Formen scheint es ziemlich sicher zu sein, dass ein (1) ursprünglich nicht vorhanden gewesen und das b-Zeichen ausgefallen ist.

Charmoy p. 382 hat an drei Möglichkeiten gedacht: entweder sind es die Stavani des Ptolemaeus, oder die (O)stoderani an der Havel, oder die Obotriti mit der Hauptstadt Megalopolis. Die Stavani des Ptolemaeus rechnet man allgemein zu den Litauern und sind demnach wohl von vornherein auszuschliessen, da ein slawischer Stamm dieses Namens im Mittelalter vollständig unbekannt geblieben ist. Es gilt daher zwischen den (O)stoderanen und den Obotriten die Wahl zu treffen. Ich entscheide mich für die Lesung Obotriten, Abodriten, Abatareni, obgleich die Conjektur obstelle Ost(o)d(e)rane graphisch womöglich besser als

den uns überlieferten Namensformen entspricht. Doch will ich zu Gunsten der letzteren folgendes anführen:

Die al-Bekrî'sche Lesart hat das Verdoppelungszeichen - über dem Zeichen (ṣ). Es ist anzunehmen, dass dasselbe ursprünglich gestanden hat und nicht erst später hinzugekommen ist. Mag nun das Verdoppelungszeichen auf dem (ṣ) oder auf dem nächstfolgenden hier fehlenden (t) geruht haben, es ist bei der Lesung المطارق المالة المالة

Auch innere Gründe kommen hinzu. Die Abodriten treten in Vergleich zu den Stoderanen viel früher und häufiger in den Vordergrund; sie waren eine mächtige Völkerschaft, der Sachsen nächste Nachbarn. Auch Charmoy p. 382, welcher die Form Abatareni nicht gekannt zu haben scheint, giebt seiner Deutung Abodriti vor allen anderen den Vorzug. Weiter unten wird, durch den Namen des regierenden Fürsten, noch eine Stütze für die Deutung Abatareni, Obodriten gewonnen werden. Beiläufig sei bemerkt, dass die Quantität des Wortes beim Poeta Saxo «äbödrīti» ist (Wigger).

- b) Der zweite Völkername lautet عولانية Dûlâne, bei Schefer richtig عولانية Dûlâbe. Charmoy hat p. 309 die richtige Form in seinem Text aufgenommen und deutet den Namen als Dulebier, wobei er noch die Conjektur «Boulâbé ou Polabi» (p. 391) giebt, doch dass dieselbe nicht annehmbar, besagen alle Lesungen, die den Anfangsbuchstaben (d) haben. Es sind dies die čechisch-mährischen Du(d)lebier, nicht die russischen (s. unten).
- c) Der folgende Name lautet bei Baron Rosen p. 40 نامجين Nâmhîn (bei Schefer نامجين Nâbģîn). Ersterer liest p. 55 richtig Nâmģîn (od. Nêmģîn). Charmoy schreibt gleichfalls نامجين (p. 309); in der anderen Redaktion des Mas ûdî ist die Form nur etwas entstellt نامجين. Die Zusammenstellung dieser Formen lässt kaum einen Zweifel übrig, dass نامجين die ursprüngliche Schreibung ist. Somit erledigt sich die Conjektur Charmoy's, dass das Wort vielleicht بامجين Bâmģîn zu lesen wäre. S. noch Nachträge.

Nêmgîn ist die slawische Bezeichnung für Deutsche Njemtzy und deckt sich mit diesem Worte vortrefflich; nicht ganz so die Lesung Bêmgîn mit Bogemtzy, Bohemtzy, wobei ausserdem noch zu betonen ist, dass die Čechen sich selbst nie so genannt haben.

Wie kommt aber, wird man selbstverständlich fragen, Mas'ûdî darauf, die Deutschen hier an dieser Stelle unter den slawischen Völkern anzubringen? Die Antwort darauf ist nicht schwer. G. Jacob (Heft I p. 17 Anm. 2) sagt: «Das Wort عقالية wird von den Arabern in weiterem Sinne als unser Begriff «Slawen» angewandt und mehrfach auch auf Germanen ausgedehnt. Qazwînî bezeichnet sie... als... rotblond von Haar, rot von Hautfarbe und im Besitze von grosser Körperkraft... Otto I wird von Ibn 'Adârî... «König der Slawen» genannt». Soest und Paderborn werden dementsprechend bei Kazwini als im Lande der Slawen gelegen angeführt. Vgl. auch G. Jacob, Welche Handelsartikel p. 14 und Charmoy p. 370.

- d) سرنين Srnîn l. سربين Srbîn. Diese Verbesserung von Baron Rosen unterliegt keinem Zweifel. Vgl. die Schreibung bei Masʿûdî (Charmoy p. 309).
- e) مزازه Mzâḍa, von Baron Rosen nicht gedeutet. Die richtige Lesung ergiebt sich aus dem Vergleich der entsprechenden Namensformen der Redaktionen des Mas ûdî: Charmoy p. 310 مراوه Mrâwa und p. 365 مراوه Mrwân. Es ist klar, dass das al-Bekrî sche مراوه in مراوه Marâwa oder مراوه M(o)râwa zu verbessern ist.
- f) مَيْرُولس Hajrawâs. Schon Baron Rosen hat dieses verstümmelte Wort richtig gedeutet als aus خرواتين Chrwâtîn entstanden. Vgl. Mas'ûdî's خرواتين (Charmoy p. 310) und مرواتين Hrwâtn (p. 365). Lies also خرواتين Charwâtîn.
- g) صاحبين Ṣâṣîn (Schefer: صاحبين Ṣahîn). In den beiden anderen Redaktionen stehen die Formen (Charmoy p. 310 u. p. 365) ماضين und صاحبين. Charmoy entscheidet sich mit Recht für صاحبين Ṣâṣîn = Sassen, Sassy.
- h) حشابین Schefer hat حشابین. Charmoy p. 310: مشابین und p. 365 دشابین. Lies خشابین Chšâbîn, *Ch(a)šêbîn*. Es sind dies die Kaschuben mit dem localen Nominativ singularis Kašeba (s. Kunik p. 76).

Im Anschluss hieran möchte ich die ganze Stelle des Mas ûdî über die slawischen Völkerschaften behandeln und hoffe, dass dadurch auch wiederum Licht auf die bei al-Bekrî vorkommenden Namen fallen wird.

Eine ausführlichere Redaktion des betreffenden Abschnittes ist bei Charmoy (p. 309 u. 310) abgedruckt, in verkürzter Gestalt ist das Stück von einem anderen Schriftsteller (bei Charmoy p. 365) redigirt. Wlinane und ولينانه Wlinane. Ihr König ist ولينانه Maigek, Megik. Da in diesem Stück die den Slawen angehörenden Völkerschaften Zweige der Westslawen sind und auf die Wolynane sogleich die Abodriten, Abatarener folgen, so sind die Wlinane wahrscheinlich unter den westlichen Slawen in der Nachbarschaft der Abodriten zu suchen. Die russischen Wolynier, Wolynane sind gegen Charmoy's Ansicht schon aus dem Grunde auszuschliessen, weil der Name derselben nach Nestor erst später auftritt. Unter diesen Umständen verfällt man unwillkürlich auf die Uuloini des Widukind, die Wilini des Adam von Bremen, die Bewohner von Wollin. Uebrigens bleibt die Richtigkeit dieser Combination fraglich. Vielleicht ist auch unter den (Little Wittabe) die mächtige Völkerschaft der Weletaben, Weleten (Riesen) zu verstehen, da die Wolliner, so viel wir wissen, keine Könige hatten, die Weletaben, Wilzen hingegen von Königen regiert wurden.

Falls hier noch die polnischen Veluntschaner, die Bewohner von Wieluń, in Betracht kommen, so wäre die Conjektur Charmoy's den Namen des Königs nicht Mâgik, sondern Lêgek zu lesen, sehr ansprechend. Vgl. Roepell, Geschichte von Polen p. 79: «der Sagenkreis vom Leszek stellt dar das Geschick des lechitischen Stammes als eines Ganzen, seine ursprüngliche Einheit und seine Zerspaltung in viele kleinere Stämme».

Mit Mâgik als König der Wlînânê ist gar nichts anzufangen. Uebrigens ist nicht zu vergessen, dass so wohl Wlînâne als auch Mêg(i)k ziemlich gut durch die arabischen Texte verbürgt zu sein scheinen und daher jede andre Lesung der Namen auf Zweifel stösst.

Die العطبوانه, die ich ابطرانه, wie oben gezeigt ist, lese, haben gegenwärtig einen Fürsten des Namens (Charmoy p. 309) بصقلايع Bṣklâiġ, lies المعتلاتي Bṣklâiġ, dies المعتلاتي Msklâiġ oder noch besser: معتلاتي Msklâiġ. Die Verwechselung von und مهلاتي kommt in den magrebinischen Handschriften häufig vor. Obige Lesung ist eine glückliche Conjektur von Charmoy: Miṣklâiġ (Misthlâiġ) = Mścisławicz. Diese Deutung passt vorzüglich zur Lesung Obodriten oder Abatareni. Grade unter den Fürstennamen dieses slawischen Stammes finden wir Namen wie Missizla, Mistav, Mistuui, Mistizlaus vielfach vertreten.

Möglich, dass jener Mṣklâig´ (Mṣthlâigʻ) der Missizla des Adam von Bremen ist, den er vor Naccon, dem Obodritenfürsten, anführt. Masʿûdì hat sein Werk in den vierziger Jahren des X. Jahrh. verfasst. Sein Abodritenfürst gehört also der ersten Hälfte dieses Jahrh. an. Aus dem sogleich folgenden Namen Wânġṣlâwa (Wêngṣlâwa), der nur mit dem heiligen Wenceslaus identificirt werden kann, welcher von c. 921—935 regirt hat, ist zu ersehen, aus welcher Zeit Masʿûdî's Nachrichten stammen. Wenzel wird als Fürst der Dûlêbe genannt. Daher können es nicht die russischen Dulebier sein, an welche Charmoy gedacht zu haben scheint, sondern es müssen die čechisch-

mährischen Du(d)lebier sein, die nach Schafarik in Boehmen und Mähren existirt haben.

Das Volk Nêmģîn (Deutsche) hat zum Könige غرانه (Variante غرانه) oder nach der anderen Redaktion غرانه. Charmoy schlägt die Lesung غزانه Charmoy schlägt die Lesung غزانه (Charmoy schlägt die Lesung غزانه (Charmoy schlägt die Lesung غزانه (Ponrata vor und versteht darunter den König Conrad, der vor Heinrich I geherrscht hat. Wenn dem so ist, so flossen die Nachrichten über die Slawen völker dem Mas'ûdi aus zwei Quellen zu, da zwei Zeitperioden unterschieden werden müssen: die Zeit Konrad's I (911—918) und diejenige Wenzel's (921—935). Vielleicht aber ist der Name aus Heinrich I (919—936) entstellt.

Für den folgenden Stamm acceptirt Charmoy die Schreibung der anderen Redaktion (p. 364), liest مثناى Mitznâî = «Miszniens». Den Namen ihres Königs ربيتر conjicirt Charmoy (p. 313) رتيبر R(a)tîb(o)r. Die Richtigkeit dieser Deutungen mag dahingestellt bleiben.

Srbîn سربين. Da so wohl nach der Redaktion (Charmoy p. 313 u. 314) als auch bei al-Bekrî die Serbîn sich nach dem Tode ihres Königs den Flammen überliefern und bei den anderen slawischen Stämmen gefürchtet sind, so ist augenscheinlich in der anderen Redaktion (Charmoy p. 366), wo dasselbe von den Nêmgîn ausgesagt wird, ein Versehen zu verzeichnen.

Dass unter den Serbîn mit Kunik die Weissen Serben zu verstehen sind, scheint auch aus der nächstfolgenden Aufzählung der den Weissen Serben benachbarten Stämme hervorzugehen, welche sich in der anderen Redaktion (Charmoy p. 366) vor den, fälschlicherweise statt Srbîn gesetzten, Némgin fürchten: M(o)râwa, Ch(a)rwâtin. Darauf werden genannt: Sâşîn, Ch(a)šèbîn und ein Name, den Charmoy u. a. ترابحانين «Tourândjânine» conjicirt und als «Thuringiens» deutet. Vielleicht sind es aber die Aturezani des bairischen Geographen.

Die Worte im Mas'ûdî-Citate bei al-Bekrî: «und der Stamm des Königs gehört zu den letzteren (nämlich den Heiden)» scheint im Zusammenhang mit den Worten (Charmoy p. 314): «Quant au premier des rois Slaves, il se nomme Ad-dir "Ulund zu stehen. Man hat denselben öfters mit Dir, dem Gefährten Askolds identificirt, ohne zu bedenken, dass die Rössonormannen Askold und Dir im J. 860 gegen Byzanz zogen, Mas'ûdî aber fast ein volles Jahrhundert später lebte.

Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb's Bericht über die Slawenlande (nach Baron Rosen).

## EINLEITUNG 1).

#### 1. Kapitel.

- § 1. Es sagt Ibrâhîm der Sohn Ja kûb's der Israelite:
- 1. Die Lande der Slawen ziehen sich hin vom Syrischen Meere 1) bis zum umringenden Meere nach Norden 2).
- 2. Und Stämme des Nordens haben sich einiger³) von ihnen bemächtigt und wohnen bis zu dieser Zeit⁴) zwischen ihnen (den Slawen). Sie (bestehen aus) vielzähligen, verschiedenartigen Stämmen.

[Und es hat sie vereinigt<sup>5</sup>) in vormaliger Zeit ein gewisser König<sup>6</sup>), dessen Titel<sup>7</sup>) Mâchâ<sup>8</sup>) war, und er war aus einem ihrer Stämme, welcher Wljnbâbâ<sup>8</sup>) hiess; und dieser Stamm war bei ihnen angesehen. Darauf aber ging ihre Rede auseinander<sup>9</sup>) und ihre (staatliche) Ordnung hörte auf und ihre Stämme wurden zu (einzelnen staatlichen) Gruppen und in jedem ihrer Stämme hub an zu regieren ein König]<sup>10</sup>).

§ 2. Und ihrer Könige sind gegenwärtig vier: König al-Blgårîn 11) und

<sup>1)</sup> Die detaillirte Eintheilung der Quelle rührt von mir her.

<sup>2)</sup> S. Com. § 2 (p. 10).

<sup>3)</sup> Eigentlich: eines Theiles.

<sup>4)</sup> Einfach: bis jetzt.

<sup>5) ...</sup> waren zij allen vereenigd (de Goeje).

<sup>6)</sup> Einfach: ein König,

<sup>7)</sup> Nach Masudi «Name» (Baron Rosen).

<sup>8)</sup> S. Com. § 3 (p. 10).

<sup>9)</sup> Dieser Ausdruck... bedeutet einfach: «Sie gingen auseinander» od. «sie wurden uneinig» (de Goeje).

<sup>10)</sup> Die eingeklammerten Worte sind eingeschoben. S. Com. §§ 3 u. 30 (p. 10. 45).

<sup>11)</sup> König der Bulgaren. Es ist Peter, des Zaren Simeon Sohn.

Bwjslâw [Brjslâw<sup>1</sup>)], König von Frâga und Bwjma und Krâkwa<sup>1</sup>), und Mschka<sup>2</sup>), König des Nordens, und Nâkûr<sup>2</sup>) im äussersten Westen<sup>3</sup>).

## HAUPTTHEIL.

- § 1. 1. Und es grenzt an das Land des Nâkûr im Westen Sknûn [Sksûn = Saxonia; de Goeje] 4) und ein Theil von Marmân [Grmân? de Goeje] 5).
- 2. Und sein (Nâkûr's) Land ist ein Land mit niedrigen Kornpreisen<sup>6</sup>), reich an Pferden; sie werden <sup>6</sup>) von da auch in andre Länder ausgeführt.
- 3. Sie (die Bewohner dieses Landes) haben eine vollständige Bewaffnung, (bestehend) aus Panzern, Helmen und Schwertern.
- § 2. 1. Von Mårsburg 7) bis Majljh 8) (sind) 10 Meilen. [Von da 9)] bis zur Brücke 50 Meilen. Und das ist eine Brücke aus Holz, eine Meile lang 10).
- 2. Und von der Brücke bis zur Festung (Burg) des Nâkûr <sup>11</sup>) (sind) ungefähr 40 Meilen; dieselbe heisst auch 'Azzân <sup>12</sup>), was in der Uebersetzung «grosse Festung» bedeutet. Und gegenüber 'Azzân liegt eine Festung, gebaut in einem Süsswassersee <sup>13</sup>).
- § 3. 1. Und auf diese Weise bauen die Slawen den grössten Theil ihrer Festungen (Burgen): Sie begeben sich auf Wiesen 14), reich an Gewässern und Schilf 15), und bezeichnen dort einen runden oder viereckigen Platz, je nach der Form, welche sie der Festung zu geben wünschen, und nach der Grösse 16).

<sup>1)</sup> L. Bûislâw, Barâga, Bûima, Trkûâ. S. Com. § 4 (p. 11).

<sup>2)</sup> S. Com. § 5 (p. 12). Anstatt Nâkûr I. Nâkûn.

<sup>3)</sup> Wörtlich: am Ende des Westens.

<sup>4)</sup> S. Com. § 6 (p. 13).

<sup>5)</sup> S. Com. § 7 (p. 13).

<sup>6)</sup> S. Com. § 8 (p. 14).

<sup>7)</sup> Im Text: brg 1. Burg = Stadt unweit Magdeburg. S. Com. § 9 (p. 14).

<sup>8)</sup> Wörtlich: bis zu dem was angrenzt, d. i. hier die slawische Grenze. S. Com. § 9 (p. 14).

<sup>9)</sup> Im Text ausgefallen (Rosen).

<sup>10)</sup> Bollbrück unweit Perleberg. S. Com. § 9 (p. 15).

<sup>11)</sup> Schwerin. S. Com. § 10 (p. 16).

<sup>12)</sup> Im Text: «sie heisst 'Azzân» ohne «auch». S. Com. § 10 (p. 15).

<sup>13)</sup> Eine Burg auf der jetzigen Schlossinsel im Schweriner See gelegen. Com. § 10 (p. 18).

<sup>14)</sup> Niederungen, niedriges Weideland. S. Com. § 11 (p. 18).

<sup>15)</sup> Dickicht. S. Com. § 11 (p. 18).

<sup>16)</sup> Statt: «und nach der Grösse» l. «und nach der Geräumigkeit ihres Vorplatzes (od. Hofes)». G. Jacob.

- 2. Und graben um ihn rund herum einen Graben und häufen die ausgegrabene Erde zu einem Wall auf, indem sie dieselbe mit Planken und Pfählen befestigen, einem Stampfbau (tapia) ähnlich, bis die Mauer die gewünschte Höhe erreicht<sup>1</sup>).
- 3. Und dann wird eine Thür<sup>2</sup>) abgemessen von einer Seite, welche ihnen beliebt, und man kommt zu derselben auf einer hölzernen Brücke.
- § 4. 1. Und von der Festung 'Azzân bis zum umringenden Meere (sind) 11 Meilen <sup>3</sup>);
- 2. Und nicht anders dringen die Heere in die Lande des Nåkûr ein als mit grosser Mühe<sup>4</sup>), da sein ganzes Land Wiesen, Röhricht<sup>5</sup>) und Morast ist.

- § 1. 1. Was nun das Gebiet des Bwjslâw betrifft, so ist seine Länge von der Stadt Frâga bis zur Stadt Krâkwa eine dreiwöchentliche Reise. Und dasselbe grenzt der Länge nach an die Lande der Türken<sup>6</sup>).
- 2. Und die Stadt Fråga ist erbaut aus Stein und Kalk und sie ist die reichste der Städte an Handel. Es kommen zu derselben aus der Stadt Kråkwa Rûs und Slawen mit Waaren und es kommen zu ihnen (den Bewohnern von Fråga) aus den Landen der Türken Muselmänner und Juden und Türken gleichfalls mit Waaren und mit byzantinischen Mithkâl's 7) und führen von ihnen Mehl 8), Zinn und verschiedene Felle 8) aus.
- 3. Ihr Land ist das beste von den Ländern des Nordens und reichste an Lebensmitteln: Spelt<sup>9</sup>) verkauft man bei ihnen für ein Knschâr<sup>9</sup>) so viel, als einem Menschen für einen Monat genügt, und Gerste verkauft man für ein Knschâr zur Fütterung eines Pferdes 40 Tage lang <sup>10</sup>) und man verkauft bei ihnen zehn Hühner für ein Knschâr.
- 4. Und in der Stadt Brâga macht man die Sättel und Zäume und Schilde, welche verwendet 11) und in ihren Ländern gebraucht werden.

<sup>1)</sup> Ueber den Sinn dieser Stelle s. Com. § 12 (p. 19).

<sup>2)</sup> Besser: Pforte od. Thor.

<sup>3)</sup> Bis zur Ostsee bei Wismar. S. Com. § 13 (p. 19).

<sup>4)</sup> Oder: mit gewaltiger Anstrengung.

<sup>5)</sup> Niedriges Weideland, Dickicht. S. Com. § 11 (p. 18).

<sup>6)</sup> Ungarn. S. Com. § 26 (p. 37).

<sup>7)</sup> Gangbare Münzen. S. Com. § 14 (p. 45).

<sup>8)</sup> L. Sklaven statt Mehl und Sorten Blei (?) statt verschiedene Felle. S. Com. § 15 (p. 20).

<sup>9)</sup> Statt Spelt vielleicht Roggen; l. dînâr = Denar. S. Com. § 16 (p. 21).

<sup>10)</sup> Eigentlich: eines Lastthieres 40 Nächte lang. S. Com. § 16 (p. 22).

<sup>11)</sup> Zweifelhaft. Die Uebersetzung ist nach einer Conjektur von de Goeje gemacht (Rosen). S. Com. § 16 (p. 23).

- 5. Und in den Ländern von Bûîma macht man leichte Tüchelchen sehr dünnen Gewebes, Netzen ähnlich, welche zu nichts taugen 1). Ihr Preis ist bei ihnen immer 2) ein Kuschâr für zehn Tücher. Mit ihnen handeln sie und berechnen sich unter einander; sie haben ihrer (ganze) Gefässe (voll) und sie (die Tüchelchen) gelten bei ihnen als Reichthum und als kostbarste Sachen; man kauft dafür Weizen und Mehl 3) und Pferde und Gold und Silber und allerhand 4) Sachen.
- 6. Bemerkenswerth ist, dass die Bewohner von Bûîma brünett und schwarzhaarig sind und dass Rothhaarigkeit<sup>5</sup>) bei ihnen selten ist.
- § 2. 1. Der Weg von Mârsburg<sup>6</sup>) in die Lande des Bwjslâw<sup>7</sup>)... Von da bis zur Festung (Burg) Fljwj<sup>8</sup>) (?) (sind) 10 Meilen. Und von da nach Irb'azâb(t)<sup>9</sup>) zwei Meilen; dies ist eine Festung erbaut aus Stein und Mörtel und sie liegt gleichfalls am Fluss Slâwa<sup>10</sup>). Und in denselben mündet der Fluss Nwda<sup>11</sup>).
- 2. Und von der Festung Nwb râd 12) bis zur «Salzsiederei der Juden» 18), welche gleichfalls am Fluss Slâwa (liegt) 30 Meilen. Von da bis zur Festung Nwrnchjn 14) (?), welche am Fluss Mldâwa 15) [liegt] 16) . . . und von da bis zum Ende 17) des Waldes 25 Meilen.
- 3. Und von seinem Anfange bis zum Ende 40 Meilen über Berge und schwer passirbare Gegenden <sup>18</sup>). Und von ihm (dem Walde) bis zur hölzernen Brücke <sup>19</sup>) durch einen Sumpf ungefähr zwei Meilen, vom Ende des Waldes (und über diese Brücke) kommt man in die Stadt Bråga <sup>29</sup>).

<sup>1)</sup> Ueber diese Tüchelchen. S. Com. § 17 (p. 23).

<sup>2)</sup> Wörtlich: zu jeder Zeit.

<sup>3)</sup> L. Sklaven wie oben (p. 53, 8).

<sup>4)</sup> Einfach: alle.

<sup>5)</sup> Besser: der blonde Typus (vgl. de Goeje u. G. Jacob).

<sup>6)</sup> Im Text: Máznbrg 1. Médibrg = Magdeburg. S. Com. § 18 (p. 24).

<sup>7)</sup> Nach de Goeje ist hier eine Lücke, was das folgende «gleichfalls» besagt (Rosen). Dies ist jedoch nicht der Fall. Eine Lücke ist nur nach Fljwj möglich.

<sup>8)</sup> Burg Kalbe. S. Com. § 19 (p. 26).

<sup>9)</sup> L. Nûb(o)garâd = Nienburg an der Saale. S. Com. § 19 (p. 25).

<sup>10)</sup> Bei Landberg Sllåwa, Sallåwa = Saale. S. Com. § 19 (p. 26).

<sup>11)</sup> L. Bûda, Bode. S. Com. § 19 (p. 25).

<sup>12)</sup> L. Nûb(o)grâd = Nienburg wie oben.

<sup>13)</sup> Höchst wahrscheinlich Dürrenberg a. d. Saale. S. Com. § 19 c (p. 27).

<sup>14)</sup> Nerchau oder Wurzen. S. Com. § 19 c u. d (p. 27).

<sup>15)</sup> L. Muldâwa, Mildâwa od. Mlidâwa = Mulde.

<sup>16)</sup> Hier ist augenscheinlich die Zahl der Meilen ausgelassen (Rosen).

<sup>17)</sup> Vielleicht besser: Rand.

<sup>18)</sup> Das sächsische Erzgebirge. De Goeje: «über Berge und durch Wildnisse», d. i. wildes Gebirge.

<sup>19)</sup> Brüx a. d. Biela. S. Com. § 20 (p. 29).

<sup>20)</sup> Ueber die Auffassung dieser Stelle s. Com. § 20 c u. d (p. 28).

- § 1. 1. Was nun das Land des Mschka betrifft, so ist es das grösste ihrer (der Slawen) Länder.
  - 2. Es ist reich an Getreide und Fleisch und Honig und Aeckern 1).
- 3. Und die von ihm (Mschka) eingesammelten Abgaben (werden gezahlt) in byzantinischen Mithkâl's <sup>2</sup>); sie bilden den Unterhalt seiner Leute <sup>3</sup>). Jeden Monat hat jeder von ihnen eine bestimmte Anzahl davon (von den Mithkâl's).
- § 2. 1. Und er hat 3000 Dzrâ [Dzrâg<sup>4</sup>)?]; das sind aber Krieger<sup>5</sup>), von denen ein Hundert gleichkommt zehn Hunderten Anderer. Und er giebt diesen Leuten Kleider und Pferde und Waffen und Alles was sie nöthig haben.
- 2. Und wenn ein Kind bei Jemandem von ihnen geboren wird, so befiehlt er (Mschka) sogleich nach der Geburt des Kindes demselben ein Gehalt anzuweisen, sei es männlichen oder weiblichen Geschlechts. Und wenn es die Volljährigkeit erreicht, so verschafft er ihm ein Weib, falls es männlichen Geschlechts ist, und zahlt für dasselbe das Hochzeitsgeschenk dem Vater des Mädchens. Falls es weiblichen Geschlechts ist, verschafft er ihm einen Mann und zahlt ihrem Vater das Hochzeitsgeschenk.
- 3. Das Hochzeitsgeschenk ist bei den Slawen sehr bedeutend und ihre Gebräuche in dieser Beziehung sind ähnlich<sup>6</sup>) den Gebräuchen der Berber.
- 4. Und wenn Jemandem zwei oder drei Töchter geboren werden, so werden sie die Ursache seiner Bereicherung; wenn aber zwei Söhne geboren werden, so sind sie die Ursache seiner Verarmung.
- 5. Und die Verheirathung (geschieht) nach Gutdünken ihres Königs, nicht nach ihrer Wahl. Und der König übernimmt die Sorge für ihre Ausgaben und die Ausgaben für die Hochzeit (lasten) auf ihm. Und er ist wie ein zärtlicher Vater zu seinen Untergebenen?).

<sup>1)</sup> L. Fisch (de Goeje) s. Com. § 21 a (p. 30).

<sup>2)</sup> Gangbare Münzen, wie oben (p. 53, 7).

<sup>3)</sup> Nach Kazwînî «seines Fussvolkes». S. Com. § 21 b (p. 31).

<sup>4)</sup> L. Gepanzerte, Geharnischte (Rosen, de Goeje, G. Jacob) od. Drûg = Gefolgsmann (?) S. Com. § 21 c (p. 30).

<sup>5) «</sup>Eine Hülfe» nach dem Cod. von Landberg (G. Jacob), vielleicht im Sinne von «Garde», «Gefolgschaft» aufzufassen (?). S. Com. § 21 d (p. 31).

<sup>6)</sup> S. Com. § 21 e (p. 31).

<sup>7)</sup> Dieser bei al-Bekrî fehlende Abschnitt hat sich bei Kazwînî erhalten. S. Com. § 21 f (p. 31).

- § 3. 1. Und es grenzen an Mschka im Osten Rûs und im Norden Brûs.
- 2. Die Wohnungen der Brûs (sind) am umringenden Meere. Und sie haben eine besondere Sprache, verstehen nicht die Sprachen der ihnen benachbarten Völker; und sie sind durch Tapferkeit berühmt. Wenn ein (feindliches) Heer zu ihnen kommt, wartet Niemand von ihnen bis sich sein Kamerad mit ihm vereinigt, sondern geht vor, ohne sich um Jemanden zu kümmern, und haut mit seinem Schwerte bis er stirbt. Und auf sie führen die Rûs von Westen (her) zu Schiff Ueberfälle aus 1).
- 3. Und im Westen von den Rûs (ist) die Stadt der Weiber<sup>2</sup>). Sie besitzen Ländereien und Sklaven. Und sie werden von ihren Sklaven schwanger, und wenn eine von ihnen einen Sohn gebiert, tödtet sie ihn. Sie reiten und ziehen in eigner Person in den Krieg und besitzen Muth und Tapferkeit. Es sagt Ibrâhîm der Sohn Jakûb's der Israelite: Die Nachricht über diese Stadt ist wahr. Erzählt hat sie mir Hûta der König der Rûm.
- 4. Und nach Westen von dieser Stadt (ist) ein Stamm der Slawen, welcher das Gemeinwesen<sup>3</sup>) «Awbâba»<sup>4</sup>) heisst. Er wohnt in sumpfigen Gebieten der Lande<sup>5</sup>) des Mschka gegen Nordwest<sup>6</sup>). Sie haben eine grosse Stadt am umringenden Meere, welche 12 Thore und einen Hafen hat. Und sie haben dort ausgezeichnete Hafenordnungen<sup>7</sup>). Und sie führen Krieg mit Mschka und ihre Macht<sup>8</sup>) ist gross. Und sie haben keinen König und gehorsamen nicht einer einzelnen Person, sondern ihre Machthaber sind ihre Aeltesten.

#### 5. Kapitel.

§ 1. 1. Was nun den König al-Blkârîn betrifft, so sagt Ibrâhîm der Sohn Ja kûb's: Ich habe sein Land nicht betreten, aber ich habe seine Gesandten gesehen in der Stadt Märsbrg ), als sie zu König Hûta kamen; sie trugen enge Kleider und waren mit langen Gürteln umgürtet, an denen Knöpfe aus Gold und Silber befestigt waren.

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt ist von Ibn-Sa'id benutzt (Charmoy p. 363).

<sup>2)</sup> Ueber die Lage der Stadt der Weiber s. Com. § 22 (p. 31).

<sup>3)</sup> Oder «Volk» (Rosen).

<sup>4)</sup> L. Wlnane, Wolynane. S. Com. § 23 (p. 32).

<sup>5)</sup> Im Text eigentlich: von den Landen. Vgl. de Goeje. S. Com. 23 b (p. 33).

<sup>6)</sup> Vielleicht treffender: Westnordwest. S. Com. § 23 c (p. 33).

<sup>7) «</sup>Hafenordnungen» nach de Goeje's Conjektur, die er nachher durch folgende ersetzt hat: «sie gebrauchen für den Hafen grosse Holzstücke in Reihen». Die Stadt ist Julin, Wolin. S. Com. § 23 a (p. 32).

<sup>8)</sup> Oder: Tapferkeit, Streitkraft.

<sup>9)</sup> Mâznbrg, wie oben = Magdeburg.

- 2. Ihr König ist hohen Ranges: er setzt eine Krone auf's Haupt, hat Secretaire und Verwalter und Beamte, gebietet und verbietet gemäss (festgestellten) Ordnungen und Ceremonien, wie es bei Königen und Mächtigen üblich ist.
- 3. Und sie sind Kenner verschiedener Sprachen und übersetzen das Evangelium in die slawische Sprache; sie sind Christen.
- § 2. 1. Ibrâhîm der Sohn Ja'kûb's sagt: «Und es nahm an das Christenthum Blkâdîn¹)...²) gegen die Lande der Rûm, als er die Stadt Konstantinopel belagerte, bis es dessen Könige gelang ihn zu besänftigen; und er beschenkte ihn mit reichlichen Gaben; und dazu, womit er ihn zu befriedigen suchte, gehörte auch das, dass er ihm seine Tochter zum Weibe gab. Sie aber bewog ihn (ihren Mann) nachher das Christenthum anzunehmen»³).
- 2. Der Verfasser (al-Bekri) sagt: «Und die Worte Ibrâhîm's weisen darauf hin, dass seine Annahme des Christenthum's nach 300 Jahren der Hidshra<sup>4</sup>) stattfand; doch Andere sagen, dass das Christenthum annahmen diejenigen von ihnen, welche es angenommen haben, zur Zeit des Königs Bsûs [Bslûs, de Goeje<sup>5</sup>)] und sind dann bis zu dieser Zeit<sup>6</sup>) Christen geblieben».
- § 3. 1. Ibrâhîm sagt: Konstantinopel ist im Süden von Blkâdîn 7) und an sie grenzen gleichfalls im Osten und Norden al-Badshânâkija 8). Gegen Westen aber von ihm (Konstantinopel) ist die See (von) Bnâdshia 9) (Handsch. Bnâchia).
- 2. Das ist ein Meerbusen, welcher vom Syrischen Meere ausgeht, zwischen «dem grossen Lande» 10) und Konstantinopel; und er umgiebt das grosse Land (nämlich) die Ufer von Rûma und die Ufer von Lnkbrdija (= Langobardija; in der Handsch. in al-Brkria verstümmelt) und endigt bei Aquileja [Handschr. Anfrlana 11)]. Und auf diese Weise bilden alle diese Gebiete eine (Halb)Insel, umgeben von der Südseite vom Syrischen Meere, von der Ost- und Nordseite vom Meerbusen von Bnâdshija (Venedig); im Westen aber bleibt ihr (dieser Halbinsel) ein Ausgang 12).

<sup>1)</sup> L. malik ai-Blkårin = König der Bulgaren (vgl. Rosen). S. Com. § 24 a (p. 34).

<sup>2)</sup> Die Worte ungefähr lautend «während eines Feldzuges» sind ausgefallen. (Nach de Goeje).

<sup>3)</sup> Ueber diese Ereignisse s. § 24 b (p. 34).

<sup>4)</sup> D. i. Flucht.

<sup>5)</sup> L. Bsîl = Kaiser Basil. S. Com. § 24 c (p. 34).

<sup>6)</sup> Einfach: bis heute.

<sup>7)</sup> L. al-Blkårin = die Bulgaren.

<sup>8)</sup> Petschenegen.

<sup>9)</sup> Venegia, Venedig (de Goeje).

<sup>10)</sup> Italien (de Goeje, Rosen).

<sup>11)</sup> L. Al-frlana = Furlana, Friaul (vgl. Joz. Jirecek).

<sup>12)</sup> D. i. eine Verbindung mit dem Festlande.

3. Und Slawen bedecken beide Ufer dieses Meerbusens<sup>1</sup>) von seinem Ausgange an im Westen, im Syrischen Meere<sup>2</sup>). Im Osten (sitzen) von ihnen<sup>3</sup>) al-Blkårîn, im Westen dagegen andere Slawen<sup>4</sup>). Diejenigen, welche im Westen davon (dem Meerbusen) wohnen<sup>5</sup>), sind die tapfersten, und die Bewohner dieses Landes<sup>6</sup>) bitten sie um Hülfe und fürchten sich vor ihrer Macht. Und ihre Länder sind hohe Berge mit schwer passirbaren Wegen<sup>7</sup>).

## SCHLUSSTHEIL.

- § 1. 1. Und im Allgemeinen sind die Slawen kühne und angriffslustige Leute und wenn nicht ihre Zerrissenheit wäre infolge der vielfältigen Verzweigungen ihrer Geschlechter und der Zerstückelung ihrer Stämme, so würde sich kein Volk auf Erden mit ihnen an Macht messen <sup>8</sup>).
- 2. Sie bewohnen die an Wohnplätzen und Lebensmitteln reichsten Länder. Sie befleissigen sich des Ackerbaues und der Beschaffung ihres Lebensunterhaltes<sup>9</sup>) und übertreffen darin alle Völker des Nordens. Und ihre Waaren gelangen zu Lande und zu Wasser bis zu den Rûs<sup>10</sup>) und bis nach Konstantinopel.
- 3. Und die bedeutendsten <sup>11</sup>) von den Stämmen des Nordens sprechen slawisch, weil sie sich mit ihnen vermischt haben, wie z. B. die Stämme al-Trschkîn und Anklij und Badshânâkia und Rûs und Chazaren <sup>12</sup>).
- § 2. 1. Und in allen Ländern des Nordens ist der Hunger nicht die Folge von Regenmangel und andauernder Dürre, sondern (entsteht) durch Ueberfluss an Regen und andauernde Nässe <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Ibrâhîm unterscheidet ein östliches und ein westliches Ufer derselben Illyrischen Küste, daher braucht er den Dual: beide Ufer.

<sup>2)</sup> Von seinem Ausgange an im Westen in's (d. h. bis zum) Syrische Meer.

<sup>3)</sup> Nämlich: den Slawen.

<sup>4)</sup> Serbische und chorwatische Stämme.

<sup>5)</sup> Im Westen davon wohnen, d. h. den westlichen Theil der Illyrischen Küste bewohnen.

<sup>6)</sup> Nämlich: die romanische Bevölkerung Dalmatiens.

<sup>7)</sup> Ueber die Auffassung beider Abschnitte s. Com. § 25 (p. 34).

<sup>8)</sup> Dieser Abschnitt ist von Dimeschkî in seine Cosmographie herübergenommne (Charmoy p. 353).

<sup>9)</sup> Und anderer Arten von Betriebsamkeit (de Goeje).

<sup>10)</sup> Rûs = Normannen.

<sup>11)</sup> Mächtige, S. Com. § 26 (p. 36).

<sup>12)</sup> Ueber diese Stämme s. Com. § 26 (p. 36).

<sup>13)</sup> Hochwasser (de Goeje).

- 2. Und bei ihnen gilt die Dürre nicht als verderblich, da kein Einziger, der von ihr betroffen wird, sie fürchtet¹) wegen der Feuchtigkeit ihrer Länder und deren grosser Kälte.
- 3. Sie säen in zwei Jahreszeiten, im Sommer und Frühling, und sammeln zwei Ernten ein. Und der grösste Theil ihrer Ernte besteht aus Hirse.
- § 3. 1. Die Kälte ist bei ihnen gesund, selbst wenn sie sehr stark ist, die Hitze jedoch ist für sie verderbenbringend. Und sie können nicht in die Länder Lnkbardien's reisen, da die Hitze bei ihnen (den Lnkbrden) sehr stark ist, infolge dessen sie (die Slawen) umkommen<sup>2</sup>).
- 2. Gesundheit ist für sie nur bei solcher (Temperatur) möglich, bei welcher sich die Mischung (der vier Elemente des Körpers) im festen Zustande befindet. Wenn sie aber schmilzt und siedet, trocknet der Körper und infolge dessen tritt der Tod ein <sup>8</sup>).
- 3. Und ihnen allen sind zwei Krankheiten gemeinsam; kaum wird sich Jemand unter ihnen finden frei von denselben. Das sind zweierlei Art von Anschwellungen: Rose und Haemorrhoiden<sup>4</sup>).
- § 4. Sie enthalten sich des Essens von Keucheln, da sie ihnen schaden, wie sie behaupten, und die Rose verstärken; aber sie essen das Fleisch von Kühen und Gänsen und dasselbe entspricht ihren Bedürfnissen <sup>5</sup>).
- § 5. 1. Sie tragen weite Kleider, nur dass ihre Aermel unten eng sind.
- 2. Und ihre Könige halten ihre Frauen eingeschlossen und sind sehr eifersüchtig. Und manchmal hat ein Mann zwanzig Frauen und mehr.
- § 6. 1. Der grösste Theil von den Bäumen ihrer Länder sind Apfel-, Birn- und Pfirsichbäume <sup>6</sup>).
- 2. Und es giebt bei ihnen einen merkwürdigen Vogel, welcher oben dunkelgrün ist. Er ahmt jegliche Laute des Menschen und der Thiere nach, welche er hört<sup>7</sup>); und bisweilen gelingt es ihnen, ihn zu fangen; und sie machen Jagd auf ihn<sup>8</sup>) und er heisst auf slawisch sbâ<sup>9</sup>).
  - 3. Dann giebt es bei ihnen ein wildes Huhn, das 10) auf slawisch tetrâ

<sup>1)</sup> Im Text einfach: und Niemand fürchtet sie.

<sup>2)</sup> Dieser Abschnitt ist bei Dimeschkî (ibid.) entstellt.

<sup>3)</sup> Dieser Abschnitt dürfte eingeschoben sein, da er von dem schlichten, nüchternen und sachlichen Charakter des Ibrâhîm'schen Berichtes stark absticht.

<sup>4)</sup> Vielleicht besser: Ausschlag und Geschwüre. S. Com. § 27 (p. 40).

<sup>5)</sup> Und das bekommt ihnen gut (de Goeje).

<sup>6)</sup> Mit «Pfirsich» bezeichnet Ibrâhîm die ihm unbekannten Pflaumen.

<sup>7)</sup> S. Com. § 28 (p. 41).

<sup>8)</sup> Und man gebraucht ihn auf der Jagd (de Goeje). S. Com. § 28 (p. 42).

<sup>9)</sup> L. sbk, sbak; szpak ist die sl. Bezeichnung für den Staar. S. Com. § 28 (p. 42).

<sup>10)</sup> Vor «auf slawisch» im Text noch «gleichfalls».

heisst. Es hat schmackhaftes Fleisch und sein Geschrei<sup>1</sup>) erschallt von Wipfeln der Bäume auf einen Farsach<sup>2</sup>) und mehr Entfernung. Es sind ihrer zwei Arten: schwarze<sup>3</sup>) und gesprenkelte<sup>4</sup>), schöner als Pfauen<sup>5</sup>).

- [4. Und sie haben verschiedene Saiten- und Blasinstrumente: sie haben ein Blasinstrument, dessen Länge mehr als zwei Ellen (beträgt) und ein Saiten(instrument), auf dem acht Saiten sind. Seine Innenseite ist flach, nicht gebogen.
- 5. Ihre Getränke aber und berauschenden Getränke werden aus Honig bereitet <sup>6</sup>).]

(Die letzten von mir eingeklammerten Mittheilungen hat al-Bekrî dem Mas ûdî entlehnt).

Ueber die Benutzung des Berichtes des Ibrâhîm durch arabische Geographen.

Obgleich Ibrâhîm der Israelite, ausser bei al-Bekrî, nur noch einmal in der arabischen Litteratur und zwar bei Abû-'l-feda († 1332—3) in der Ueberarbeitung des Sipāhi-zādeh († 1589) erwähnt wird (vgl. Baron Rosen p. 12), so haben ihn dennoch mehrere arabische Geographen, welche von mir im Commentar §§ 8, 11, 21 und 4. Kapitel § 3 Anm. 2 u. 3, 6. Kap. § 1,1 Anm. 1 und § 3 Anm. 3 angeführt sind, benutzt.

Bereits Kunik (p. 70 u. 80) hat darauf aufmerksam gemacht, dass Abû-'l-feda aus Ibn-Sa'îd-el-magribî († 1275) geschöpft hat.

Von grossem Interesse ist, dass die von den späteren Compilatoren aus Ibrâhim entlehnten Nachrichten auf zwei Schriftsteller zurückgehen: 1) Bakûwî (Anfang des XV. Jahrh.) und der anonyme Verfasser der kleinen persischen Geographie auf Kazwînî († 1283) und 2) Dimeskî († 1392) und höchst wahrscheinlich auch Ibn Såid († 1275) auf al-Bekrî. Letztere Annahme gründet sich auf folgender Erwägung:

Das Einschiebsel zu Anfang des Ibrâhîm'schen Berichtes stammt nicht von Ibrâhîm, sondern von al-Bekrî, wie ich es mit ziemlicher Sicherheit

<sup>1)</sup> Oder: Ihre (der Hühner) Stimmen.

<sup>2)</sup> Parasange, etwas über 5 Kilometer.

<sup>3)</sup> Auerhahn.

<sup>4) «</sup>Verschiedenfarbige». Birkhahn.

<sup>5)</sup> Ueber diesen Abschnitt s. § 29 (p. 43).

<sup>6)</sup> Ihr Wein und starkes Getränk etc. (de Goeje). Im Text: Ihre Getränke (od. auch: Weine) und starken Getränke (sind) der Honig.

im Com. § 3 u. § 30 (p. 10 u. 45) nachgewiesen zu haben glaube. Dieses Stück aber befindet sich bei Sipâhî = zâdeh gleich nach Erwähnung des Ibrâhîm des Israeliten (Charmoy p. 364).

Was dagegen Kazwînî betrifft, so mag er vielleicht unmittelbar aus Ibrâhîm geschöpft haben, da sich bei ih meine Stelle über Mška erhalten hat, welche bei al-Bekrî fehlt. S. Com. § 21, f (p. 31) und 4. Kapitel § 2,5 (p. 31).

## Merseburg, Mesabur.

Auf den ersten Blick wird jeder Ibrâhîm's Mêznbrg für Merseburg erklären und zwar aus zweifachem Grunde: entweder, weil «mâzn» leicht aus «mârs» verschrieben sein könnte, oder (und dies liegt näher), weil Merseburg bei den Slawen, wie auf Grund von Thietmar nicht selten angenommen wird. Mezibor geheissen haben und noch jetzt bei den Cechen angeblich so heissen soll (Wattenbach, Widukind p. 56 Anm. 4). Doch werden die Angaben Widukind's II, 3, meiner Ansicht nach, irrthümlicher Weise auf Merseburg bezogen. Annalista Saxo mit den Formen Mesaburch, Mesburh (nach Förstemann) kommt als abgeleitete Quelle wenig in Betracht. Widukind II, 3 sagt: «Es ward ihnen aber Asik gesandt mit der Schaar der Mesaburier und einen Haufen Hassigauer, wozu ihm noch ein thüringisches Aufgebot gegeben wurde». Diese Worte zwingen keineswegs Mesabur nach dem Hassaigau zu versetzen und mit Merseburg zu identificiren, was fast allgemein geschieht. Für meine Auffassung spricht der Umstand, dass Widukind Merseburg an den drei Stellen (Widukind II, 18, 19 u. III, 75), wo der Name angeführt wird, nicht Mesabur, sondern Mersburg nennt. (Widukindi rerum gestarum saxonicarum libri tres. Editio tertia. Denuo recognovit Georgius Waitz. Hannov. 1882 in 8°. Der Codex 1. bietet «semper» nur die Form «Mesburg»). Die berittene, waffengeübte, stets kriegsbereite Schaar der Mesaburier konnte sehr wohl im Nothfalle aus entfernteren Gegenden nach dem Kriegsschauplatze berufen werden. Zu bemerken ist, dass Heinemann (Markgraf Gero p. 40) die Mesaburier fälschlicher Weise mit den Kukes burgii oder auf slawisch Vethenici (d. h. Späher) von Meissen in Zusammenhang bringt.

Aus welchem Grunde eigentlich werden die Mesaburier nach Merseburg verlegt? Höchst wahrscheinlich auf Grund von Thietmar's Etymologie von Merseburg I c. 2 [... Et quia tunc (zur Römer Zeit) fuit haec apta bellis et in omnibus semper triumphalis, antiquo more Martis signata est] nomine. Posteri autem Mese, id est mediam regionis, nuncupabant eam vel a quadam virgine sic dicta. Ruht auf dieser schwankenden

und unsicheren Basis obige Behauptung? Vielleicht ist aber Thietmar auf seine Etymologie verfallen, indem er Widukind's Mesabur... fälschlich auf sein Merseburg bezogen hat. Ja, mit demselben Rechte, mit dem man das Widukind'sche Mesabur... als Merseburg deutet, kann es auch auf Magdeburg (Meid-, Medeburg) zielen, was ich übrigens nicht behaupten möchte, und dürfte in diesem Falle Mesabur das Castell sein, das der jüngere Karl im Jahre 806 gegenüber Magdeburg angelegt hat. Nimmt man für das Widukind'sche Mesabur... Magdeburg an, so folgt hieraus durchaus nicht, dass man sich in diesem Falle den Hassegau nach Magdeburg zu verlegen genöthigt sehen würde. Man lese daraufhin die angezogene Stelle aufmerksam und vorurtheilslos durch. Annalista Saxo's Zeugniss mit seinen Mesaburch, Mesburh für Merseburg fällt, wie schon erwähnt, als abgeleitete Quelle nicht in's Gewicht. Er mag diese Formen, wie Kunik meint, nach der Mesaburiorum legio gebildet haben, die er aus Widukind herübernahm.

Aus den Mittheilungen, welche mir Kunik über die angeblich echt tschechische Benennung Mezibor für Merzeburg machte, ersah ich, dass er damals im ausdrücklichen Gegensatz zu Wattenbach (Anmerk. 4 in dessen deutscher Ausgabe Widukind's p. 56), den Gebrauch von Mezibor als eine aus alter Zeit ererbte volksthümliche Bezeichnung noch bezweifelte.

Das für mich Bedeutsame in den Auseinandersetzungen Kunik's ist die gewonnene Einsicht, dass alle Annahmen von Mesaburch, Mezibor für Merseburg auf die bewusste Stelle bei Widukind, combinirt mit der Etymologie von Merseburg bei Thietmar, zurückgehen. Wer kann aber dafür bürgen, dass Thietmar selbst seine Ableitung des Namens Merseburg (mediam regionis) nicht bloss auf Grund der Erzählung Widukind's von den Mesaburiern construirt hat? Selbst wenn Merseburg in der That den Namen Mezibor geführt haben sollte, so bietet Thietmar keinen sicheren Anhaltspunkt, um sein Mezibor (denn an einen ähnlichen Namen muss er gedacht haben) mit dem Mesabur(iorum) des Widukind unter einen Hut zu bringen, da in seinem Werke von den Widukind'schen Mesaburiern nirgends die Rede ist. Dieser Umstand spricht gegen die Identificirung von Merseburg mit Mesabur, weil der Bischof von Merseburg sich wohl kaum die Gelegenheit hätte entgehen lassen, von der berüchtigten Merseburger Legion zu erzählen, welche — nebenbei bemerkt — im J. 936 vom Böhmenherzoge Boleslaw I in einer Schlacht aufgerieben wurde, falls dieselbe in der Vorstadt von Merseburg gehaust haben sollte. Auch möchte ich hier nochmals hervorheben, dass Widukind Merseburg unter dem Namen Mersburg und nicht Mesabur anführt. Dass Mesabur bei Widukind Merseburg sei, ist demnach nur eine Combination des Annalista Saxo und anderer Historiker. Mir scheint auch aus Thietmar's Worten hervorzugehen, dass zu seiner Zeit der Name Mezibor für Merseburg nicht mehr im Gebrauch war. Wäre der Name noch zu seiner Zeit bekannt, so hätte sich Thietmar vermuthlich nicht so vorsichtig tastend geäussert und zwei Combinationen vorgebracht.

Wo ist nun Widukind's Mesabur zu suchen? Ich weiss es nicht. Vielleicht ist es Meseberg an der Ohre (Kreis Wolmirstedt).

#### Ibrâhîm's Reiseroute nach Böhmen.

Ibrâhîm's Reiselinie durch Sachsen von Magdeburg nach Prag dürfte im Ganzen als festgestellt betrachtet werden. Sagt doch Schulte, der im Allgemeinen zu denselben Resultaten gelangt, in seiner Abhandlung: «Die topographischen Untersuchungen sind jedoch völlig selbstständig und ohne Kenntniss der Forschungen des Herrn Westberg geführt worden». Da unsere Ergebnisse in den wichtigsten Punkten mit einander übereinstimmen, so wird sich schwerlich Jemand finden, der die Richtigkeit derselben in Abrede zu stellen gewillt wäre. Eine ausführliche Begründung der von mir herausgebrachten Reiselinie des Ibrâhîm durch Sachsen nach Prag ist mir von Schulte vorweggenommen, so dass ich mich mit einigen Ausstellungen an seinem Aufsatze und Bemerkungen begnügen muss.

In zwei Punkten stimmen wir nicht überein: hinsichtlich der Salzsiederei der Juden und des Ortes Nûrnhîn, worüber ich schon im Com. § 19 c u. d (p. 24) gehandelt habe.

Hinsichtlich der Länge des Ibrâhîm'schen Wegemaasses muss ich Schulte durchaus widersprechen. Schulte ist bei Beurtheilung der von Ibrâhîm gebrauchten Meile in denselben Fehler verfallen, den auch ich früher begangen habe. Ibrâhîm misst nicht mit einer arabischen Meile, wie Schulte meint, sondern mit einer anderen, die nur die örtliche slawische sein kann. Eine arabische Meile beträgt weniger als zwei Kilometer. Die Meile des Ibrâhîm ist nach Schulte's Berechnung (p. 8) 2 Kilometer und (p. 9) 2 bis 3 Kilometer lang. Doch auch letztere Angabe ist für dieselbe zu gering gegriffen aus folgenden Gründen. Je grösser der Abstand zwischen zwei Orten, um so grösser ist auch der Unterschied zwischen der wirklichen Entfernung und der entsprechenden Luftlinie; je kleiner der Abstand, um so geringer. Will man also das richtige Maass herausbringen, so muss man zu Grunde der Berechnung den von Ibrâhîm angegebenen kleinsten Abstand zwischen zwei Orten legen. Leider hat das Schulte nicht

gethan. Statt nach der bei Ibrâhîm angeführten geringsten Entfernung, nämlich von Fliwî nach Nôbġrâd, d. i. von Kalwe nach München-Nienburg, welche nach Ibrâhîm zwei Meilen ausmacht und in Wirklichkeit etwa eine geographische Meile beträgt, die Länge der Ibrâhîm'schen Meile, welche also einer halben geographischen Meile gleichkäme, abzuschätzen, taxirt Schulte die Länge derselben nach der von Ibrâhîm auf 30 Meilen angegebenen und zu unserem Zwecke ungeeigneten Entfernung von München-Nienburg bis Halle a. S. (der Salzsiederei der Juden). Ungeeignet ist diese Entfernung: erstens, weil dieser Abstand ein grosser und somit die Berechnung eine sehr unsichere ist; zweitens, weil es selbst nach Schulte nicht vollkommen feststeht, dass die Salzsiederei der Juden Halle ist. Dagegen zweifeln wir beide nicht im Geringsten an der Deutung Fliwi als Kalbe und Nöbgrad als Nienburg. Warum hat Schulte seine Berechnung nicht nach dieser Strecke vorgenommen? Nur das Bestreben, das Wegemaass des Ibrâhîm mit einer arabischen Meile in Einklang zu bringen, kann Schulte bewogen haben, von dieser sicheren Grundlage Abstand zu nehmen. Wigger ist zufällig zu einer der meinigen gleichkommenden Schätzung der Ibrâhîm'schen Meile gelangt (p. 11 u. 13). Krause scheint Wigger gefolgt zu sein, nur hätte er nicht sagen sollen, dass die arabischen Meilen, sondern dass die Meilen, mit denen Ibrâhîm misst, = 1/2 der üblichen deutschen.

Die Luftlinie Magdeburg-Kalbe beträgt etwa 28 Kilometer. Die Luftlinie Magdeburg-Kalbe ist etwa vier mal so gross als die Luftlinie Kalbe-Nienburg, was durchaus zur Angabe des Ibrâhîm stimmt, dass die Strecke von Mâznbrġ (Magdeburg) bis Flîwî (Halle) 10 Meilen beträgt, also fünf mal so gross ist, als die Strecke Kalbe-Nienburg (= zwei Meilen), da hierbei zu berücksichtigen ist, dass je grössere Entfernungen genommen werden um so verhältnissmässig kleiner müssen die entsprechenden Luftlinien ausfallen. Auch nach Schulte ist Maznbrg nicht Merseburg, sondern unbedingt Magdeburg. Doch ist die von Schulte p. 13 gehegte Vermuthung, ob nicht das bei Ibráhîm später genannte Mâzubrg möglicherweise dennoch Merseburg wäre, nicht zu billigen. Es ist von vornherein selbstverständlich, dass wenn das erste Mâzubrġ Magdeburg ist, auch das zweite Mal der Ort Mâzubrġ, wo Ibrâhîm mit den bulgarischen Gesandten am Hofe Otto's zusammentraf, gleichfalls Magdeburg sein muss und dies um so eher, als das aufblühende Magdeburg, die von Widukind vorzugsweise «urbs regia» genannte Stadt, der Lieblingsaufenthalt Otto's des Grossen war. Es müssten schwer wiegende innere Gründe vorgebracht werden, um die Deutung Magdeburg zu Gunsten derjenigen von Merseburg aus dem Felde zu schlagen. Der irrthümlichen Annahme zu Liebe, dass die Reise des Ibrâhîm in's Jahr 973 gefallen, wird Schulte's Zweifel zuzuschreiben sein. Die Deutung Maznbrå als Magdeburg bildet auch im zweiten Falle die natürlichste und befriedigendste Lösung. Es erübrigt hier noch zu constatiren, dass Kunik und Wattenbach sich mit der Deutung Mâznbrå als Magdeburg vollständig einverstanden erklärt haben. Aus den «Erörterungen» (Kunik-Rosen p. 93) ist zu ersehen, dass Kunik Magdeburg gleichsam erwartet hat und nur durch die Lesung Mâznbrå, von welcher er nicht zu wissen schien, dass sie bloss eine Conjektur von de Goeje war, auf Mersburg geführt wurde. Wattenbach erklärte sich (Priv.-Mitth. v. J. 1890) «um so mehr mit der Deutung Mâznbrå als Magdeburg einverstanden, als Magdeburg der grosse uralte Stapelplatz war, von welchem aus naturgemäss die Entfernungen gemessen wurden». Auch Baron Rosen äusserte sich in einer Notiz zu meinem Manuscript v. J. 1889 zustimmend: «Wenn Magdeburg bei den Historikern Beifall findet, um so besser».

### Die Etymologie von Magdeburg.

Es ist von mir bereits (Com. § 18) gezeigt worden, auf welche Weise das Ibrâhîm'sche Mâznbrġ für Magdeburg entstanden sein mochte. Vielleicht bieten sich noch andre Möglichkeiten. Das n im ersten Theile des Wortes ist allenfalls verderbt, da keine einzige von den vielen Namensformen für Magdeburg ein n am Schluss der ersten Hälfte des Namens aufweist. Das n  $\dot{}$  kann graphisch  $\dot{}$  î oder  $\dot{}$   $\dot{}$  â (ê) gelesen werden, so dass dann das Wort Mêzîbrġ oder Mêzâbrġ lauten könnte. Desgleichen kann auch  $\dot{}$  aus  $\dot{}$  verschrieben sein, so dass wir noch zwei Namensformen erhalten: Mêdîbrġ, Mêdâbrġ ( $\dot{}$  d = dz).

Boguchwał im 13. Jahrh. schreibt: castrum dictum Medziboze quod nunc Meydborg dicitur (Jahrb. d. Ver. f. Mekl. Gesch. Jahrg. 27, 1862). In der neuen Ausgabe Boguchwał's von Maciejowski, welche Bielowski in dem 2. Bande der Monumenta Poloniae historica (Lwów 1872) aufnahm, liest man p. 480: «castrum dictum Miedzyborzye quod nunc Meydborg dicitur». Der erste Theil mezi, medzi entspricht dem deutschen «mitten, zwischen». Der zweite Theil ist vom Nominativ bor, bór (Wald) abzuleiten. Polonisirt würde die moderne Form so lauten: Międzybórze (d. i. Mittelwalde). Ich erinnere an Mittelburg oder Neumittelwalde in Schlesien, früher Medzibor geheissen.

Nun möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht durch Anpassung an deutsche Laute die Volksetymologie Mezibor, Międzybórze in Medeburg, Meydborg, Maidiburg, Magdeburg umgemodelt haben mag, woraus durch willkürliche Rückübersetzung das erst im 16. Jahrh. (A. Brückner, Sla-

wische Ansiedelungen in der Altmark. 1879) auftauchende Devin künstlich gebildet worden ist. Wenn bei Ibrâhîm Mêzibrġ (Mêḍîbrġ) ursprünglich gestanden haben sollte, so könnte der erste Theil das deutsche «metze» (Mädchen) bedeuten, gleichwie auch Thietmar an einer Stelle das Wort «mese» statt «metze» im Sinne von «virgo» gebraucht (Posteri autem Mese... a quadam virgine sic dicta...) und das ganze Wort als einer von den vielen Ortsnamen für Magdeburg ausgelegt werden. Diese Form dürfte dann die Uebergangsstufe in der Umprägung des slawischen Mezibor zum deutschen Magdeburg sein. Das slawische bor, bór wird von den Deutschen unterschiedlos in berg, borg, burg umgestaltet. Interessant, dass auch Thietmar die Worte mese (metze), mediam und virgine zusammenbringt. (Posteri autem Mese, id est mediam regionis, nuncupabant eam vel a quadam virgine sic dicta.)

Das Megoulov des Ptolemaeus II, 11 mag auch Magdeburg sein, obgleich Förstemann zu Mesuium bemerkt: «Viel wahrscheinlicher als alle diese Erklärungen (Magdeburg, Marseburg, Alt-Medingen), sowohl sachlich als sprachlich, ist es, wenn man den Ort Meseberg (Kreis Wolmirstedt) an der Ohre sucht». Berücksichtigt man das Alter, die strategische und kommercielle Bedeutung Magdeburgs, so wird man wohl an der Deutung «Magdeburg» für das Ptolemäische Mesuvium festhalten.

Wichtig vielleicht für die Frage nach der ursprünglich slawischen Form für Magdeburg ist die mir von Kunik zugekommene Mittheilung, dass der im Gau Chutici unweit Leipzig liegende Ort mit dem deutschen Namen Mägdeborn auf slawisch Medeburu, Medeburun (nach Thietmar) geheissen hat, wobei Kunik hinzufügt, dass die von Kurze (Thietmari chronic. Recognovit F. Kurz, Hannover 1889 p. 42) gegebene Deutung der slawischen Bezeichnung (Medebor significavit silvam mellis plenam) verfehlt ist.

Mit obigen Zeilen beabsichtige ich nur die Aufmerksamkeit der Slawisten auf die Frage nach der Etymologie von «Magdeburg» zu lenken.

# Die Reiseroute nach dem Lande des Nâkûn ('Azzân).

Die Klarlegung dieser Reiselinie ist recht schwierig. Gleich der erste Ort Brg ist dunkel. De Goeje conjicirt Mersebrg. Nachdem Maznbrg sich aber als Magdeburg herausgestellt hat, wird man vielleicht geneigt sein, statt brg Magdeburg anzunehmen und von Magdeburg aus Ibrahım die Reise nach Norden in's Gebiet Nakûn's antreten zu lassen. Doch bietet sich uns hier eine einfachere Lösung. Brg ist Burg, eine Stadt, um die Mitte des X. Jahrh. (s. Kaiserurk, vom Jahre 949 Oktober 1) nachweisbar (vgl.

Com. § 9). Zehn Meilen davon (= 30 bis 40 Kilometer) entfernt verlief nach Ibrâhîm die Grenze, was auch mit den damaligen Verhältnissen des deutschen Reiches durchaus übereinstimmt. Von hier aus muss sich Ibrâhîm, um in's Gebiet Nâķûn's zu gelangen, nach Norden gewandt, über die Havel gesetzt und dann die Richtung nach Nordwest eingeschlagen haben.

Wo soll man Ibrâhîm's Brücke von Holz suchen? Um diese Frage zu entscheiden, muss man zuerst das Ibrâhîm'sche 'Azzân (Grân) ausfindig machen, 'Azzân, im Cod, Schefer: Grân, Wie mit dieser unzuverlässiger Lesung Gran operirt wird, um die Deutung auf Meklenburg zu ermöglichen, habe ich schon oben (Com. § 10) gezeigt, Gran wird aus Grad als verschrieben und auf Grund der uns von Ibrâhîm gebotenen Etymologie («Grossburg») «Vele» als ausgefallen betrachtet. Das so künstlich hergestellte Velegrâd wird für die slawische Bezeichnung von Michelenburg, jetzt Mcklenburg (Dorf unweit Wismar) ausgegeben. De Goeje ändert zu Gunsten dieser Hypothese die arabischen Worte «und gegenüber» (od.: «in der Nähe»), die vor dem das zweite Mal gebrauchten Namen 'Azzân (od. Grân) stehen (im Ganzen kommt 'Azzân dreimal im Text vor), in «und Wîlî» (richtig Fîlî transcribirt), liest Wîligrâd und meint, dass das Wort Wîlî vor Grân an erster und dritter Stelle ausgefallen wäre, — eine an sich schon ziemlich unwahrscheinliche Annahme. G. Jacob folgt dem Beispiele de Goeje's mit dem Unterschiede, dass er Fil conjicirt und dem entsprechend Fîl(i)grân(-grâd) für Velegrâd hat. So wird, um zu Mecklenburg zu gelangen, ein complicirter Apparat in Bewegung gesetzt: die arabischen Worte «gegenüber» (od.: «in der Nähe») sollen verstümmelt und «Vele» (Wîlî, Fil) zweimal ausgefallen sein; ferner wird eine nicht nachweisbare slawische Form für Mecklenburg construirt und Ibrâhîm's Angabe hinsichtlich der Entfernung 'Azzân's vom Meere (= 11 Meilen) missachtet.

Wigger's Versuch, die Angabe der Strecke von 11 Meilen mit der Annahme «Meklenburg» für Azzân zu vereinigen, kann höchstens als schwacher Nothbehelf gelten: «Diese Ansicht von der Identität Meklenburgs mit Wiligrâd kann auch nicht dadurch erschüttert werden, dass Ibrâhîm die Entfernung der «Grossen Burg» vom «nördlichen Ocean» auf 11 seiner, also auf etwa 5 geographische Meilen berechnet, während in Wirklichkeit Meklenburg kaum eine geographische Meile von der Wismarschen Bucht entfernt liegt. Denn wenn der Reisende von Wissbegier getrieben ward, von Merseburg aus nordwärts bis an den «Ocean», die Ostsee, vorzudringen, so bot ihm beim Dorfe (Alt-)Wismar die von der Insel Poel dem Auge fast verschlossene Bucht keinen rechten Ausblick in die offene See, und er mag, um solchen zu geniessen, längs des Salzhaffs nördlich bis Alt-Gaarz oder gar bis zu dem «Landzunge Buch» (zwischen Meschendorf und Arendsee)

gewandert sein, wo an letzterer Stelle er die weiteste Aussicht auf das Meer fand».

Ibrâhîm war sicherlich kein Tourist, der bloss, um «die weiteste Aussicht auf das Meer» zu geniessen, von Wismar aus längs dem Meeresufer ohne Weg und Steg ca. 4 geographische Meilen weiter gewandert wäre. Somit hat auch Dr. Beyer's Vermuthung, dass aus dem Familiennamen Willgroth auf den wendischen Burgnamen «Wiligrod» zu schliessen sei, keineswegs «jetzt durch Ibrâhîm eine glänzende Bestätigung gefunden». Vielmehr kann der Name Willgroth nach Krause auch deutschen Ursprungs sein (roth = rode).

Der von Kühnel (Jahrb. d. Ver. f. meklenb. Gesch. 46. Jahrg. 1881 p. 5) angezogene slawische Name für Meklenburg «Wiligard» ist, wie schon erwähnt, auf die von de Goeje herrührende Conjektur zurückzuführen. S. Perwolf [die Germanisation der baltischen Slawen. St.-Petersb. 1876 (russisch) p. 30]: «die Stadt der Bodritzer ist nur unter dem deutschen Namen Michelenburg, Meklenburg, lat. Magnopolis bekannt» und p. 147 Anm. 1: «Die slawische Benennung von Meklenburg (Magnopolis, Megalopolis) ist unbekannt; vielleicht Welegard». Vergl. auch Wigger (Meklenburgische Annalen p. 124), welcher es bloss als möglich hinstellt, dass die Burg auf slawisch «die grosse Burg [zu Lubow]» geheissen haben mochte.

Versteht man dagegen unter 'Azzân Schwerin, so schwinden fast alle Schwierigkeiten. Die Angabe der Entfernung wird von Ibrâhîm auf elf Meilen geschätzt. Ich bemerke hier nebenbei, dass Ibrâhîm seine Zahlen durchgehends im ganzen Bericht nicht etwa durch einzelne Buchstaben oder Zeichen ausdrückt, wobei sich sehr leicht Versehen durch unachtsame Abschreiber einschleichen konnten, sondern seine Zahlwörter mit Buchstaben voll und ganz ausschreibt, so dass ein Zweifel an der richtigen Ueberlieferung seiner Zahlenangaben himallig wird. Der Abstand von elf Meilen von 'Azzân, falls unter 'Azzân Schwerin steckt, passt überraschend gat. Zu dem Zweck vergleiche man den Abstand Magdeburg-Kalbe, nach Ibrâhîm gleich zehn Meilen, mit dem Abstand 'Azzân (Schwerin)-Wismar, welcher nach Ibrâhîm elf Meilen beträgt. In der That ist die Entfernung von Schwerin bis Wismar um etwa eine Ibrâhîm'sche Meile grösser als die Strecke von Magdeburg bis Kalbe.

Es ist mir unerklärlich, woraus G. Jacob (IV p. 148) geschlossen hat, dass «die auf 11 arabische Meilen angegebene Entfernung vom Meere für Schwerin Schwierigkeiten» bereitet. Der Zusatz «während Wigger diese Angaben für das Dorf Meklenburg zutreffend fand, indem er an die Entfernung von der offenen See dachte», kann doch nicht als Begründung

gelten, da Wigger zu der oben gekennzeichneten Aushülfe greifen musste, um die Angabe von 11 Meilen für seine Zwecke zurechtzustutzen.

Ibrâhîm handelt von zwei Burgen, eine am See, die andere im See gelegen. Das stimmt ausgezeichnet zu Schwerin und sehr schlecht zu Meklenburg. Zuerst ist noch zu betonen, dass Ibrâhîm hier von einem Süsswassersee spricht. Auch dafür hat Wigger eine Antwort bereit: «Denn gewiss war die heutige, selbst nach der schwierigen Einschüttung des Eisenbahndammes noch sehr feuchte, grosse Sumpfwiese südlich vom Kirchdorfe Meklenburg, aus welcher der mächtige wendische Burgwall hervorragt, vor 900 Jahren noch ein See». Interessant ist, dass im Jahre 1860 Wigger sich nicht in diesem kategorischen Sinne äussert, sondern bloss bemerkt (Meklenb. Annal, p. 123): «Die Sümpfe, in denen die Wenden ihre Befestigungen anlegten, tragen jetzt in der Regel eine festere Wiesendecke; die Umgebung Meklenburgs wollte aber vor 13 Jahren noch den Eisenbahnplan nicht tragen». Dass früher hier ein See gewesen, ist nicht ganz unmöglich, doch sehr unwahrscheinlich, da bereits im XIII. Jahrhundert der See, falls er jemals existirt hat, nicht mehr vorhanden war. Boguchwal, welcher nach Wigger's eigenem Urtheil (Jahrb. d. Ver. f. Mekl. Gesch. Jahrg, 27, 1862) nach seiner phantastischen Einleitung überraschend treffende topographische Angaben über die Wendenlande macht, sagt ausdrücklich in Betreff Meklenburgs: castrum... in palude circa villam que Lubowo nominatur, prope Wysszemiriam. Auch Perwolf (p. 162 Anm.) rühmt Boguchwał im Allgemeinen eine gute Kenntniss der Slawenlande nach.

Die Beschreibung 'Azzân's, unter der Voraussetzung, dass es Schwerin ist, lässt nichts zu wünschen übrig. Schwerin liegt an einem Landsee, dem Schweriner See. Schwerin ist neben Meklenburg eine der Hauptburgen des Obodritenlandes, ja Schwerin scheint auch Residenz der Obodritenfürsten gewesen zu sein. S. Thietmar's Chron. VIII, 4. a. 1018: In illo tempore Liutici... Mistizlavum seniorem (sc. regem Obodritorum)... uxorem suam et nurum effugare ac semet ipsum intra Zuarinae civitatis munitionem cum militibus electis colligere cogunt. Aus dieser Stelle ist zugleich ersichtlich, dass Schwerin ein befestigter Ort war. Ausserdem steht es fest, dass auf der jetzigen Schlossinsel, auf der Stelle, wo jetzt das Grossherzogliche Schloss sich erhebt, in grauer Vorzeit eine alte Wendenburg stand (Wigger, Lisch, Fromm u. A. m.). Diese Insel «insula», «insule» kommt vielfach in den mittelalterlichen Urkunden vor.

Das einzige Räthselhafte ist der Name 'Azzân für Schwerin. Ich habe nachstehend das Material zur Entscheidung dieser Frage zusammengestellt, um einem gelehrteren und einsichtigeren Forscher die Enträthselung dieses dunklen 'Azzân, 'Ezzên, 'Azân, 'Ezên zu erleichtern.

Das slawische Schwerin, Zuarina, Zuerine, Swerin, Zuirin etc. ist ein adjectivisches Substantivum (Zuar-in-a) vielleicht mit der Bedeutung «Starke, Grosse, Mächtige» (Burg). Im Indogermanischen existirt die Wurzel swar, die sich dem Sinne nach mit der semitischen zz deckt. Im Letto-littauischen heisst swar-s Gewicht, swar-ig-s gewichtig, bedeutend. Im etymologischen Wörterbuch der slawischen Sprachen von Fr. Miklosich (1886) steht p. 331 «sviri — q. osvirit» der einen seite das übergewicht geben... ahd. swär». Schafarik in seinen slawischen Alterthümern II p. 588: «Andere Städte der Bodrizer waren Roztok, Zwerin... deutsch Mikilinburg, mittelalterl, lat. Magnopolis, wovon der neuere Landesname». Dr. Laurent in der Uebersetzung von Helmold's Slawenchronik 1852 Anm.: (Schwerin) «D. h. starke Burg. Dies ist nach Schafarik nichts als der deutsche Name von Schwerin, während Helmold wiederholt Mikilinburg und Zwerin als zwei verschiedene Städte nenut». In gleichzeitigen Quellen (Meklenb. Urk.) tritt Michilenburg zum ersten Male im J. 995 auf, Schwerin, glaube ich, nicht früher als 1018. Boguchwał, Bischof von Posen, giebt eine abweichende Erklärung des Wortes Michilenburg, welche von Boll vertheidigt, von Lisch verworfen wird (s. Wigger, M. A. p. 124): Iste etenim Mikkel castrum quoddam in palude circa villam, que Lubowo nominatur, prope Wysszemiriam edificavit, quod castrum Slavi olim Lubow nomine ville, Theutunici vero ab ipso Miklone Mikelborg nominabant. In den über Schwerin von Lisch und Beyer verfassten Abhandlungen (Jahrb. d. Ver. 32. u. 42. Jahrg. 1867 u. 1877) wird der Schweriner See nie anders als der Grosse See benannt. 'Azzan ist ein hebräisches Wort und kommt im 4. Buche Moses als Eigenname vor (12). Im Aramäischen existirt das Wort in der Form 'Ašán, von den jetzigen Juden etwa wie Ejzên ausgesprochen (?) in der Bedeutung von «stark, gross, mächtig».

Dieses Material scheint zu genügen, um an der Lesung 'Azzân, 'Ezên festzuhalten.

Meine Vermuthung ist die: Ibrâhîm hat diesen Namen für Schwerin von seinen Glaubensgenossen, den judaei mercatores, wie die Juden in den mittelalterlichen Quellen in der Regel bezeichnet werden, überkommen. Doch bin ich nicht im Stande zu entscheiden, ob diese Bezeichnung die Uebersetzung des slawischen Zuarin in die Sprache der damaligen Juden vorstellt, oder ob für Schwerin noch der Name «Gross(burg)» im Gebrauch war, gleich wie der Schweriner See der «Grosse See» geheissen hat. Wie man nun auch 'Azzân ('Ezzên) erklären mag, an der Deutung der Hauptburg Nâkûn's 'Azzân als Schwerin ist in keinem Falle zu rütteln. Vielleicht ist die Eutstehung der Benennung 'Azzân für die Residenz Nâkûn's ebenso zu erklären, wie die Bezeichnung Mikligardhar, höfudborg

oder Megalopolis für Konstantinopel bei den Norwegern und Isländern (s. Kunik's Erläut. p. 105).

Was G. Jacob gegen die Lesung 'Azzân und meine Deutung vorgebracht hat (Heft I p. 30 u. IV p. 148), beruht zum Theil auf Irrthum, zum Theil auf Missverständniss, so dass ich keine einzige von seinen Einwendungen als gegen mich gerichtet gelten lassen kann. Zum Missverständniss hat der von mir freilich unpräcis gebrauchte Ausdruck «Azzân, ein semitischer Eigenname» Anlass gegeben. Unter semitisch habe ich hier jüdisch, nicht arabisch gemeint, so dass folgende Aeusserungen G. Jacob's in Fortfall kommen: «Eine Uebersetzung des Namens Schwerin ist mir unwahrscheinlich, namentlich auch, weil Ibrâhîm die arabische Uebersetzung des Namens ausdrücklich angiebt, dieser also nicht schon eine von ihm gefertigte Uebersetzung sein kann» und «ist es unwahrscheinlich, dass Ibrâhîm eine von ihm geschaffene Uebersetzung eines Namens in's Arabische noch einmal in's Arabische übersetzt haben sollte». Einen Fehler begeht aber G. Jacob mit seiner Behauptung, dass im Text Filigrân steht, während, wie ich a. a. O. dargethan habe, im Texte das zweite Mal «gegenüber 'Azzân» (Grân) steht, das erste und dritte Mal aber bloss 'Azzân (Grân), so dass auch nachstehender Einwand in Nichts zerrinnt: «... wäre der Name Fîli-Azzân entweder gar nicht zu erklären oder man müsste ihn für ein mixtum compositum aus einem slawischen und einem arabischen Bestandteil ansehen».

Ich will nicht verschweigen, dass de Goeje (Privat-Mitth. v. J. 1890) meint, «der Copist habe aber wegen der Erklärung (Grosse Burg) so geschrieben (غزاد statt غزاد = 'Azzân statt Ġrâd), da er an das Verbum 'azza «mächtig, gross sein» dachte».

Ibrâhîm's Holzbrücke. Auf dem Wege von Burg nach Schwerin muss sich Ibrâhîm's Holzbrücke befunden haben. Von der Grenze bis zur Brücke beträgt die Entfernung 50 Meilen, von der Brücke bis 'Azzân (Schwerin) 40. Berücksichtigt man, dass der Weg erst nach Norden über die Havel verlief und von hier sich gegen Nordwest wandte, so dürfte die Lage des jetzigen Bollbrück in der Nähe von Perleberg gut zu Ibrâhîm's Angaben passen. Freilich weiss ich nicht, ob dieser Ort sehr alt ist. Im letzteren Falle wird er bei den Slawen «Most», bei den Deutschen etwa «Bolbruchge», «Bolbrucke» geheissen haben. Dass aber hier in der Priegnitz in alter Zeit Orte wie Brügge und Brünkendorf existirt haben, ist aus Riedel's Codex diplomaticus Brandenburg. zu ersehen. Ob aber einer von den genannten Orten das jetzige Bollbrück oder die Ibrâhîm'sche Holzbrücke (Knüppeldamm) war, muss dahingestellt bleiben.

Wigger denkt an eine Elbbrücke. Schon Wattenbach hat seine

Zweifel darüber ausgesprochen. Die eine Meile lange Brücke des Ibrâhîm ist hier genau solch' ein Bohlenweg oder Knüppeldamm, wie die von Ibrâhîm an einem anderen Orte genannte Holzbrücke im Lande des Boleslaw. «Ihr Bollbrück ist gewiss anziehend» (Privat-Mitth. de Goeje's aus d. J. 1890).

#### Schlusswort zu den Itineraren.

Können aus der Richtung der Itinerare des Ibrâhîm (von Burg an's Baltische Meer und von Magdeburg nach Prag) etwaige Schlussfolgerungen gezogen werden? Ich glaube wohl. Hierbei ist Folgendes zu berücksichtigen: Ibrâhîm's Hauptaufenthaltsort war im Allgemeinen das Land des Boleslaw, im Speciellen die Stadt Prag, wovon später noch ausführlich die Rede sein wird.

Ibrâhîm's Aufzeichnungen gewähren einige Anhaltspunkte zur Beurtheilung des Weges, auf welchem er nach Europa gelangt ist. Seine Beschreibung des Adriatischen Meeres mit den anliegenden Gebieten findet die beste Erklärung durch die Annahme, dass er durch das Adriatische Meer, über Friaul und weiter die Ostalpen nach Böhmen gereist sein mag. Die Aufzeichnungen bieten uns nicht die geringste Andeutung, dass Ibrâhîm auf seiner Rück- oder auch Hinreise einen anderen Weg eingeschlagen habe. Dass er nun von Süden nach Böhmen (Prag) gelangt, von hier nach Magdeburg zu Otto dem Grossen und von da über Burg nach Schwerin und vielleicht bis zur Ostsee gereist ist und darauf zurück denselben Weg genommen hat, dafür spricht die entgegengesetzte Richtung seiner Marschrouten. Wenn er nämlich von Prag nach Magdeburg, von Magdeburg über Burg und Schwerin an's Meer und von hier durch den Atlantischen Ocean nach Hause gereist wäre, und umgekehrt: wenn er auf dem Seewege in's Land der Obodriten gelangt wäre, von hier nach Magdeburg und weiter nach Prag und von Prag aus nach Süden an's Adriatische Meer und durch dasselbe und das Mittelländische Meer seine Heimath erreicht hätte, so wäre die Richtung seiner Reiselinie von Magdeburg nach Prag und die entgegengesetzte von Burg an die Ostsee mit Obigem nicht in Einklang zu bringen, weil in beiden Fällen eine von seinen Reiserouten in umgekehrter Reihenfolge der von ihm berührten Orte angegeben worden sein müsste, was schlechterdings nicht denkbar ist. Diese Reiselinie des Ibrâhîm passt auch zu der von mir für ihn in Aussicht genommenen Heimath, nämlich Nordwestafrika, wofür manches zu sprechen scheint.

Ferner, ist anzunehmen, dass Ibrâhîm seine Stationen mit Rücksicht auf jüdische Handelsreisende nahmhaft gemacht hat. Ich setze voraus, dass an allen diesen Orten Juden ansässig waren, Juden, bei denen Ibrâhîm gastliche Aufnahme gefunden haben wird. Bei seinen Glaubensgenossen hat er selbstverständlich hauptsächlich seine Erkundigungen über die Slawen und deren Nachbarlande, so weit sie nicht auf Autopsie beruhen, eingezogen. Ausgehend von diesem Gesichtspunkte und vorausgesetzt, dass Ibrâhîm in erster Linie Handelsmann war, was das Allerwahrscheinlichste ist (s. Kunik p. 68 u. 69), und er seine Skizze für Kaufleute verfasst hat (s. unten), dürfte auch das Seltsame seiner Aufzeichnungen keinen grossen Anstoss erregen, nämlich dass Ibrâhîm die Lage der bedeutenden in der Handelswelt allbekannten Stapelplätze wie Prag und Magdeburg nicht beschreibt, dagegen sich veranlasst sicht, die Lage kleiner auf dem Wege zwischen den grossen Handelsstädten gelegenen Orte genauer anzugeben.

### In welches Jahr fällt die Reise des Ibrâhîm?

Im engen Zusammenhang mit der Enträthselung des Ibrâhîm'schen Mâznbrg steht das Jahr seiner Reise, resp. der Abfassung seiner Reiseskizze.

Ueber den terminus a quo haben sich sowohl Arabisten als Historiker fast alle vollständig geeinigt. Nur Kunik, wie aus vielen Stellen seiner Erörterungen hervorgeht, scheint über den terminus a quo nicht ganz sicher zu sein. So sagt er p. 102: «Jedenfalls lässt es sich nicht mit völliger Gewissheit entscheiden, ob sich die Nachricht des Ibrâhîm über Nakun auf die Zeit vor oder nach 955 bezieht. Das Letztere ist wahrscheinlicher...» p. 93: «Aus der (neuen) Ausgabe der Kaiserurkunden werden wir vielleicht erfahren, ob Otto nicht auch um's Jahr 960 in Merseburg war». p. 91: «Die Araber unterscheiden nicht immer genau den Königs- vom Kaisertitel; «malik» dient bisweilen zur Bezeichnung des einen wie des anderen... Der Herzog Otto von Sachsen... erscheint... bereits... im Jahre 951... als König von Oberitalien...» p. 71 u. 72: «Wenn er (Ibrâhîm) diesen Titel in der Bedeutung «imperator Romanorum» gebraucht hat, so konnte er seine Beschreibung nur abgefasst haben nach der Krönung Otto's I im Jahre 962 durch den römischen Pabst», p. 74: «Aus allem Gesagten müssen wir den Schluss ziehen, dass Ibrâhîm seine Mémoiren um 965 geschrieben hat, wenn nur die Voraussetzung zutrifft, dass er in der That Otto I als römischen Kaiser titulirt, gemäss den Ansichten der Orientalisten. Falls er den Ausdruck malik âl-Rum im anderen Sinne gebraucht haben sollte, so müssten wir annehmen, dass seine Mémoiren um 960 verfasst sind». Wenn ich Kunik recht verstanden habe, so hält er es für möglich, dass Otto I als König von Oberitalien von Ibrâhîm als malik âl-Rûm bezeichnet wird, somit als terminus a quo das Jahr 951 möglicher Weise zu betrachten wäre.

Gegen solche Möglichkeit liesse sich Folgendes auf Grund von Ibrâhîm's Mittheilungen selbst anführen. Ibrâhîm versteht unter Rûma nur das eigentliche Italien (das Italien der Römer, die Halbinsel mit Ausschluss von Oberitalien) und trennt deutlich Oberitalien (Lombardei) -von dem übrigen Lande, das er Rûma nennt. Die ganze Halbinsel heisst bei ihm «das Grosse Land». Ja, seine Scheidung dieser Gebiete geht so weit, dass er es für nöthig hält, zu bemerken, dass diese Gebiete (nämlich Rûma, Longobardien, Friaul) zusammen eine Halbinsel bilden. Desgleichen sagt Ibrâhîm: «Sie können nicht in die Longobardischen Länder reisen wegen der Hitze, da die Hitze bei ihnen (nämlich den Longobarden) sehr gross ist». Dem entsprechend nennt auch Mas'ûdi die Bewohner von Norditalien nicht Römer, sondern Longobarden (Kunik & Baron Rosen p. 42): «Die Slawen führen Krieg mit den Rûm, den Franken und den Longobarden». Aus obigen Gründen glaube ich, gestützt auf die Ibrâhîm'schen Mittheilungen, annehmen zu dürfen, dass unter Hûta malik âr-Rûm Otto als Kaiser zu verstehen ist. Jedenfalls wäre obiger Hinweis auf Ibrâhîm selbst geeignet, die Ansicht sowohl der Orientalisten als auch der Historiker zu bestätigen.

Kurz und gut: wir dürfen mit völliger Sicherheit das Jahr 962 als den terminus a quo annehmen. Besässen wir an Hûta malik âr-Rûm nicht einen sicheren Anhaltspunkt, so wäre auf Grund des Namens Mšeķķa (Mieszko I, der von ungefähr 960 bis 992 regierte) die Zeit um 960 als der terminus a quo anzunehmen.

Nachdem sich das vermeintliche Merseburg (Måznbrg) als Magdeburg ausgewiesen hat, so verursacht, nach Feststellung des terminus a quo, die Frage, in welches Jahr Ibrâhîm's Reise fällt, keine Schwierigkeiten mehr.

Das falsche Jahr 973 hat Wigger aufgebracht und damit leider Anklang gefunden. Seine Begründung stützt sich auf die Deutung Mâznbrg als Merseburg: «Denn die Hildesheimer Annalen, Lambert und Thietmar (II, 20) berichten einstimmig, dass dem Kaiser, als er das Osterfest 973 zu Quedlinburg feierte, Gesandte der Griechen, der Beneventaner, der Ungarn, der Bulgaren, der Dänen und der Slawen Geschenke überbrachten... Widukind (III, 75) begnügt sich freilich damit, anzugeben, dass in Quedlinburg weine Menge verschiedener Völker zusammengekommen» seien, fügt dann aber, was für uns von Wichtigkeit ist, hinzu, der Kaiser sei schon nach einem Aufenthalt von nur 17 Tagen aus Quedlinburg wieder aufgebrochen, um in Merseburg das Himmelfahrtsfest zu feiern... Post susceptos ab Africa legatos, eum regio honore et munere visitantes, secum fecit manere... Es

erscheint uns hiernach nicht zweifelhaft, dass die bulgarischen Gesandten auf ihrem Heimwege von Quedlinburg in Merseburg mit der Sarazenengesandtschaft aus Afrika zusammengetroffen sind, und dass Ibrâhîm sich bei der letzteren befand». Angenommen selbst, dass Måznbr\(\delta\) = Merseburg, so hat die gebotene Beweisführung eine schwache Seite: Der glänzende Hoftag und der feierliche Empfang der fremden Gesandtschaften fand in Quedlinburg statt, nicht in Merseburg, wo der Kaiser nur die verspätete afrikanische Gesandtschaft laut den historischen Zeugnissen empfing. Um nun dem Ibrahim die Zusammenkunft mit den bulgarischen Gesandten zu ermöglichen, lässt Wigger dieselben mit Otto zu gleicher Zeit von Quedlinburg nach Merseburg reisen und hier die Begegnung mit der Gesandtschaft aus Afrika erfolgen, was gewiss nicht undenkbar, aber keineswegs sicher ist. Doch widersprechen letzterer Annahme, wie mir scheint, die Worte Ibrâhîm's: «Ich habe die bulgarischen Gesandten gesehen in der Stadt Mâznbrg, als sie zu König Otto kamen». Jeder Nichtvoreingenommene wird die Worte Ibrâhim's in dem Sinne auslegen, dass hier in Mâznbrg der Empfang der bulgarischen Gesandten stattfand, während es doch nach oben angezogenen Quellen nicht Merseburg (Måznbrg), sondern Quedlinburg war. Um dieses Hinderniss aus dem Wege zu räumen, muss man daher zu der Annahme seine Zuflucht nehmen, dass sich in Merseburg noch eine Abschiedsaudienz abgespielt habe, auf welcher die bulgarischen Gesandten dem soeben eingetroffenen Ibrâhîm begegnet wären.

Ausser Obigem kann Wigger nichts mehr für das Jahr 973 in's Feld führen. Auch G. Jacob, der (IV, 135/136) Wigger's Beweisführung reproducirt und für das Jahr 973 energisch eintritt, kann nichts Neues zu Gunsten desselben aufbringen. Uebrigens irrt sich G. Jacob, wenn er meint, Wigger habe als erster diese Thatsachen combinirt. Diese Combination ist bereits von Baron Rosen (p. 16 Anm. 1) berührt und von Kunik (p. 92/93) in vollem Umfange erwogen worden. Obgleich nun Kunik dasselbe Quellenmaterial zur Verfügung hatte und gleichfalls von Merseburg ausging, sah er sich trotzdem aus gewichtigen Gründen, welche unten erörtert werden sollen, genöthigt, das Jahr 973 zu verwerfen und sich für das Jahr 965 als das wahrscheinlichste Jahr der Reise des Ibrâhîm zu entscheiden.

Ein schwerwiegendes Argument gegen 965 scheint G. Jacob (IV p. 134) auszuspielen mit den Worten: «Zum letzten Male wird Nacon 968 erwähnt, doch hat Wigger darauf hingewiesen, dass er sich später vielleicht unter dem christlichen Taufnamen (Billug) verbirgt». Es gilt die Behauptung, dass Nacon noch im Jahre 968 genannt wird, ernstlich zu prüfen. Es ist klar, dass G. Jacob diese Behauptung aus Wigger entlehnt.

Wigger p. 9, sagt: «Der Wendenfürst Naccon tritt nun (nach 955), einstweilen wenigstens, in unseren bisherigen Quellen ganz zurück; 967 werden uns als «subregulus» der Wagrier (Waari) Selibur, als «subregulus» der Obodriten Mistav von Widukind (III, 68) genannt... Hieraus könnte jemand den Schluss ziehen, dass damals schon Mistav Herrscher der Obodriten gewesen wäre; allein, wo Adam (II, 14) von den ersten Zeiten des erst um 968 gegründeten Bisthums Oldenburg in Wagrien spricht..., nennt er als damalige Wendenfürsten... «Missizlaw, Naccon und Sederich». Aus dem Berichte Ibrâhîm's ersehen wir nun mit Bestimmtheit, dass im Jahre 973 Naccon noch als «König» die nordwestlichen Wenden regierte... Dem Missizlaw begegnen wir anscheinend noch später bei Helmold (I, 13) als einem Sohne des regulus Obotritorum nomine Billug... Es scheint uns hiernach, dass Naccon bei seinem Uebertritt zum Christenthum den Namen Billug... annahm;... in dem Namen Mistaw aber scheint uns der Name Missislaw oder Mistizlaw zu stecken».

Der entschiedenste Widersacher der hier von Wigger im J. 1880 aufgestellten Vermuthungen ist Wigger selbst vom J. 1860. Denn so wie Wigger im J. 1880, durch die Annahme des Jahres 973 als Abfassungszeit der Quelle des Ibrâhîm verleitet, die Vermuthung ausspricht, Naccon sei der Helmold'sche Billug, was wohl auch richtig wäre, wenn Ibrâhîm's Reise in's Jahr 973 fiele, da die bei Helmold erzählten Ereignisse in dem Zeitraume von ca. 973-984 sich abgespielt haben, - so entschieden widersprechen dieser Vermuthung seine Worte vom J. 1860, wo er durch den Bericht des Ibrâhîm unbeeinflusst, die Quellen vorurtheilslos prüfte (Meklenb. Annalen p. 137): «Dass der bei Widukind um 966 genannte Mistav identisch sei mit dem Billug, von dem die Wenden Helmold erzählten, wird kaum jemand bezweifeln» und, fahren wir fort, wenn nun Mistav Billug ist, was in der That über allem Zweifel erhaben ist, wie ich es unten noch des Ausführlichen darthun werde (s. Genealogie der Obodritenfürsten), so kann eben Naccon nicht Billug sein; ist nun Billug nicht Naccon, sondern Mistav, welcher nach Wigger im Jahre 966 subregulus der Obodriten war, — so liegt es auf der Hand, dass um 966 Naccon nicht mehr unter den Lebenden weilte. Zu diesem Schluss zwingt uns die Erzählung des zeitgenössischen Widukind (III, 68) von den beiden Slawenfürsten: Selibur dem Wagrierfürsten und Mistav dem Obodritenfürsten, welche von ihren Vätern gegenseitige Feindschaft geerbt hatten. Der Tod Wichmann's 967 Sept. 21 (Widukind III, 69) besagt, dass die im vorigen Kapitel geschilderten Ereignisse spätestens in die erste Hälfte des Jahres 967 fallen. So nimmt auch Wigger, wie wir gesehen haben, für diese Begebenheiten, das Jahr 966 in Anspruch. Da nun im Jahre 966/967 über den Grossfürsten Naccon, in welch' bedeutender Stellung Ibrâhîm ihn kennt, die Quellen schweigen und Widukind ausdrücklich als Fürsten der Obodriten Mistav aufführt, während er in den Jahren 954 u. 955 Naccon und den in der Schlacht bei der Raxa (955) gefallenen Stoignêw nennt, so ist man gezwungen, den Tod Naccon's spätestens in die erste Hälfte des Jahres 967 zu verlegen. Hieraus allein schon geht hervor, wie unzutreffend es ist, den Naccon nach Adam von Bremen (XI. Jahrh.) noch im J. 968 leben zu lassen. Doch über die Stelle bei Adam von Bremen werde ich unten handeln. Es war für mich sehr interessant, auf meine schriftlichen Mittheilungen hin über die Todeszeit Nakun's, von Kunik zu erfahren, dass er, Kunik gleichfalls auf obige Combination gekommen sei und die Todeszeit Nakun's in den Zeitraum von 965—967 verlegt.

Jetzt gehe ich zu der Stelle bei Adam von Bremen über. Zunächst sei betont, dass es sich hier um die ersten Anfänge des Christenthum's im Wendenlande handelt; dass aber die Zeit der Gründung des Bisthum's Aldenburg durchaus strittig ist. Köpke & Dümmler (Otto der Grosse p. 166 Anm. 4) wundern sich, doch, wie mir scheint, mit Unrecht, dass trotz der Ausführungen Lappenberg's (Pertz Archiv IX, 385) O. v. Heinemann (Markgraf Gero 1860 S. 58) noch immer die Stiftung von Aldenburg in das J. 946 setzt. Auch andere Forscher können sich zur Annahme des J. 968 nicht verstehen, so z. B. Heinrich Zeissberg (Archiv f. österreich. Gesch. 38. Bd. Wien 1867, Miseco I p. 34/35): «Mit den politischen Organisationen im Wendenlande gingen kirchliche Hand in Hand. Für die nördlichen Wenden im Gebiete Hermann's gründete Otto das Bisthum Aldenburg, dessen Stiftungsurkunde verloren gegangen, dessen Gründung aber, da Schleswig seit 947 selbst ein Bisthum, nach Helmold (I, 12) früher zum Bisthum Aldenburg gehörte, vor 947 erfolgt sein muss. Für die Wenden Gero's stiftete Otto 946 das Bisthum Havelberg und 949 jenes zu Brandenburg. Das ist alles, was sich mit Sicherheit sagen lässt. Vgl. Grossfeld». In diese schwierige Materie hat Wigger versucht (Meklenb. Ann. p. 128-135) Licht zu bringen, ohne aber, wie es mir scheinen will, das Dunkel zu verscheuchen.

Was man zu Gunsten d. J. 968 auch anführen mag, immerhin ist es höchst befremdend, dass die Obodriten, welche der Christianisirung und Germanisirung von jeher stärker ausgesetzt waren, ihre kirchliche Stiftung so spät erhalten haben sollten, während bei den weiter östlich wohnenden Slawenvölkern Bischofssitze bereits vor 950 entstanden. Das stimmt, was man auch vorbringen mag, auf keine Weise mit der allgemeinen Lage der Dinge zur Zeit Otto's I. Nur in dem Falle wird man Helmold's ausdrückliches Zeugniss von der viel früher erfolgten Gründung des Alden-

burger Bisthums bei Seite schieben können, wenn es gelingt, die Gründe, aus denen die Stiftung des Aldenburger Bisthums verhältnissmässig so spät erfolgte, in überzeugender Weise klarzulegen. Helmold's klares Zeugniss scheint mir auch gar nicht direct der Erzählung Adam's von Bremen zu widersprechen, da Helmold nicht sagt, dass Marco vom Erzbischof Adaldag ordinirt sei. Ist es undenkbar, dass das Bisthum zu Aldenburg anfänglich dem Mainzer Metropolitanverbande angehört habe? Die grösste Schwierigkeit macht meiner Ansicht nach die Mittheilung Helmold's, dass nach Marco's Tode Schleswig mit einem besonderen Bischof beehrt ward.

Wenn schon die Zeit der Gründung des Bisthum's zweifelhaft ist, wobei noch ausserdem die unsichere Folge der Ereignisse und fehlerhafte Chronologie des Adam in Betracht kommt. was nicht zu verwundern ist, da er seine Nachrichten aus mündlicher Mittheilung des König's Svein schöpfte, so wird man die Erzählung des Dänenkönigs von den Anfängen des Christenthumes im Obodritenlande, von der Entstehung der Kirchen und Klöster und dem im Slawenlande allgemein herrschenden Frieden nicht gut an die kurze Spanne Zeit von 968 bis 984 knüpfen können. Es ist klar, dass Svein im Allgemeinen von der Einführung und Verbreitung des Christenthums zur Zeit Otto's spricht. Ja, aus der entsprechenden Stelle (II, 24) geht nicht einmal deutlich hervor, dass Adam von Bremen die Erzählung Svein's an's Jahr 968 bindet, wie Wigger es will. Das Kapitel zerfällt augenscheinlich in zwei Theile: einen speciellen betreffend die Ordinirung der Bischöfe von Aldenburg durch Adaldag, welche Nachrichten Adam aus schriftlichen Zeugnissen entnommen haben muss, und einen allgemeinen Theil, der die mündliche Erzählung des Dänenkönigs enthält, betreffend die Ausbreitung des Christenthums unter den nordwestlichen Slawen. Dass nach Adam von Bremen selbst das Christenthum im nordwestlichen Slawien nicht erst seit 968 zu datiren ist, sondern viel früher, ist aus cap. 42 zu erschen, in dem es heisst, dass alle Slawen, welche siebenzig und mehr Jahre lang das Christenthum geübt hatten, nämlich während der ganzen Zeit der Ottonen, sich nun losrissen, und cap. 43, wo Adam diese Losreissung, diesen Abfall vom Christenthum, in den letzten Zeiten des älteren Libentius unter Herzog Bernhard geschehen lässt. Da Herzog Bernhard nach Adam (cap. 44) im zweiundzwanzigsten Jahre des Erzbischofs Libentius starb, Adam also den Tod desselben in's Jahr 1010 statt 1011 verlegt, der Erzbischof selbst aber im J. 1013 verschied, so fand nach Adam der Abfall ca. 1010 statt. Von diesem Datum «siebenzig und mehr Jahre» zurückgerechnet, erhalten wir den Anfang der Regierungszeit Otto's I, was sich wiederum mit den Worten «während der ganzen Regierungszeit der Ottonen» gut verträgt.

Ich glaube zur Genüge dargethan zu haben, was es für eine Bewandtniss

mit G. Jacob's Behauptung hat, dass Naccon zum letzten Male 968 erwähnt wird.

Mein Schluss ist dieser: Naccon, zum ersten Male bei Widukind 954 genannt, ist spätestens in der ersten Hälfte des J. 967 mit Tode abgegangen; folglich erhalten wir für die Reise des Ibrahim als terminus ad quem das J. 967.

Ibrâhîm's Mâzubrg ist nicht Merseburg, sondern Magdeburg, wodurch allein schon das Jahr 973 hinfällig wird. Das Quellenmaterial, das Wigger zu Gunsten des J. 973 verwerthet hat, spricht nun gegen seine Combination. Die grosse Reichsversammlung, verbunden mit dem Empfang zahlreicher Gesandtschaften mit alleiniger Ausnahme der verspäteten afrikanischen, welche Otto dem Grossen ihre Aufwartung in Merseburg machte, fand nicht in Magdeburg, sondern in Quedlinburg im J. 973 statt. In seinem letzten Lebensjahre kann Otto Magdeburg nur vorübergehend besucht haben (Urk. 973 März 15 u. Thietmar). Sein kurzer Aufenthalt daselbst war von keiner Bedeutung, da Widukind, der ausführliche Nachrichten über die letzte Lebenszeit des Kaisers bringt, desselben nicht einmal erwähnt.

Während der Jahre 962—973 weilte Otto 965 und 966 in Sachsen. Doch lässt sich seine Anwesenheit in Magdeburg im J. 966 nicht nachweisen. Somit bleibt das Jahr 965 allein übrig. Aus diesem Jahre liegen folgende Kaiserurkunden zu Magdeburg datirt vor: Juni 26—eine, 27—zwei, 30—eine. Juli 8—eine, 9—drei. Also Ende Juni oder in der ersten Hälfte des Juli 965 mag sich Ibrâhîm in Magdeburg aufgehalten haben.

Auf einem anderen Wege gelangt Kunik zu demselben Resultate (965), zu dem mir die richtige Deutung des Ortes Mâznbrg verholfen hat.

(Kunik p. 73/74): «Die Ausdrücke, in denen Ibrahim der Chasaren gedenkt, können uns gleichfalls zu chronologischen Schlussfolgerungen führen... Als der Chasaren-Kagan das Schreiben Chasdai's (des jüdischen Ministers am Hofe des Chalifen zu Cordova) beantwortete (um 960), war sein Reich noch mächtig und flösste den Nachbarn Furcht ein; aber schon damals hat es der Kagan ziemlich deutlich ausgesprochen, welch' einen gefährlichen Feind er an seinen Nachbarn, den Rus, hatte. Ein oder zwei Jahre darauf (d. i. 965) brachte Swjätoslaw eine so starke Niederlage dem Chasaren-Kagan bei, dass sein Reich im J. 969 zusammenbrach und sich nicht mehr aufrichtete... die Nachricht vom Missgeschick, das das chasarische Israel (der Kagan und ein Theil seines Volkes waren mosaischer Confession) ereilte, müsste sich (dank den reisenden jüdischen Kautleuten) unter den Juden verbreitet haben. Dennoch weiss Ibrahim davon noch

nichts, da, seiner Meinung nach, die Chasaren bis auf den heutigen Tag in den Landen der Slawen herrschen, was nach 965 auf keine Weise mehr gesagt werden konnte». G. Jacob's Polemik (IV p. 135/136) gegen obige Ansicht scheint mir nicht stichhaltig zu sein. Erstens ist es nicht richtig, dass Ibrâhim, «wie schon die Aufzählung beweist, von diesen östlichen Stämmen ziemlich verworrene Vorstellungen» hat. Sie sind im Gegentheil klar, wenn auch spärlich. Zweitens ist schwerlich begründet der Zweifel an Kunik's Voraussetzung, «dass Ibrâhîm durch reisende jüdische Kaufleute von dem Zustande des Chasarenreiches auf dem Laufenden erhalten sein müsste». Weiss uns doch Ibrâhîm selbst von den lebhaften Handelsverbindungen zu erzählen: «Aus der Stadt Krakau kommen Rus und Slawen nach Prag... Aus dem Lande der Türken kommen Muselmänner, Juden und Türken». Die hier erwähnten Muselmänner sind wahrscheinlich Angehörige der chasarischen Nation; oder sollten es gar Asiaten sein? Bei diesem lebhaften Handelsverkehr, dessen Vermittler in vorzüglicher Weise Juden waren, sollte es einem angesehenen jüdischen Kaufmann, welcher sich längere Zeit in Prag aufgehalten und mit Otto dem Grossen und einer bulgarischen Gesandtschaft in Magdeburg verkehrt hat, unmöglich gewesen sein, Nachrichten über den Niedergang dieses mächtigen eigenartigen Volkes an der Grenzscheide zwischen Europa und Asien zu erhalten?

(Kunik p. 72/73): «Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir annehmen, dass dieser (von Ibrahim angeführte) Fürst (der Bulgaren) Peter, der Sohn Simeon's Borissovitsch, war. Zu seiner Zeit (927—968) genoss Bulgarien noch politische Selbstständigkeit, welche im Jahre 968 nach dem Einfall der Russen verloren ging; im Jahre 972 (nach Anderen 971) entkleidete der Kaiser Tzimiskes den Boris II Petrovitsch vollständig der königlichen Würde (Insignien) und staltete das erste christliche bolgarische Reich in eine byzantinische Provinz um. Alles, was Ibrahim von Bulgarien und dessen Fürsten berichtet, berechtigt uns zur Annahme, dass er zur Zeit der Abfassung seiner Aufzeichnungen keine Nachricht über den Fall des ersten bolgarischen Königreiches hatte». — Die stolze Erzählung der bulgarischen Gesandten von ihrem mächtigen Könige, seiner Krone, seinem Hofstaate, kurz, dem ganzen königlichen Apparat, weisen direct auf bessere Zeiten hin, als es das Jahr 973 für Bulgarien war. Um diese positiven in der Ibrahim'schen Quelle enthaltenen Zeugnisse, welche das Jahr 973 ausschliessen, zu entkräften, greift G. Jacob (IV p. 136) zu folgendem Auskunftsmittel: «Doch lag es einerseits im Interesse der Gesandtschaft, den wahren Sachverhalt zu verheimlichen; auch war sie möglicher Weise schon lange unterwegs und selbst noch 973 ohne Kunde von der Katastrophe». — Hierzu will ich bloss bemerken, dass die gewaltigen, die staatlichen Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel umwälzenden Ereignisse sich im Verlaufe von mehreren Jahren abspielten und dass das furchtbare Ringen der Völker, verbunden mit dem Zusammenbruch des einst so mächtigen Bulgarien, sich den Blicken der Welt nicht entziehen konnte, G. Jacob fährt fort: «Andrerseits darf man nicht ignoriren, dass das westliche Bulgarenreich erst 1018 durch Basilius II unterworfen wurde». Hierauf habe ich zu erwidern, dass die Grenzen, die Ibrahîm den Bulgaren anweist, sich mit dem ganzen grossen Bulgarenreiche decken, da er u. a. im Norden und Osten an die Bulgaren die Petschenegen stossen lässt. Auch die königliche Pracht (Krone etc.) passt wohl nicht gut auf das von unzufriedenen Grossen gegründete westliche Bulgarenreich. Dass der Inhalt des Abschnittes über Bulgarien mit dem Jahre 973 nicht vereinbar, ist auch Wattenbach's Ansicht. In der Einl. zur 2. Aufl. (des deutschen) Widukind vom Febr. 1891 p. XIV äussert sich Wattenbach wie folgt: «... hebe ich nur noch hervor, dass als die Zeit der Reise das Jahr 965 angenommen wird, wodurch die Schwierigkeit wegen der Niederlage der Bulgaren 971, von welcher der Verfasser noch nichts zu wissen scheint, wegfällt» und (Widukind, p. 142 Anm. 3; vrgl. auch «Deutschlands Geschichtsquellen» von Wattenbach): «Die Herrlichkeit nahm schon wieder ein Ende, als 971 Johannes Tzimiskes Bogoris II besiegte und gefangen nahm». Die Krone, von welcher auch Ibrâhîm spricht, brachte Tzimiskes der Sophienkathedrale dar, degradirte Boris-Bogoris II zum Magister und hielt ihn mit seinem Bruder Roman in Konstantinopel in Gefangenschaft, aus welcher es ihnen erst im J. 978 gelang in die Heimath zu entfliehen. — Von allen diesen Vorgängen hat Ibrâhîm nicht die geringste Kunde.

Alle Umstände (s. noch Exc. über Mieszko I), wie wir sehen, drängen unwiderleglich zur Annahme des Jahres 965. Im Hochsommer hat Ibrâhîm Otto, den römischen Kaiser und die bulgarischen Gesandten zu Magdeburg gesprochen, obgleich die abendländischen Quellen über den Empfang einer bulgarischen (und vielleicht auch einer afrikanischen Gesandtschaft) in diesem Jahre schweigen. Hier in Magdeburg muss auch der Polenherzog Mieszko, der sich vor zwei Jahren dem deutschen Reiche unterworfen hatte, erschienen sein, um dem Kaiser seine Huldigung darzubringen. Auf eine persönliche Zusammenkunft beider Herrscher, an sich höchst wahrscheinlich, scheinen mir die Worte Widukind's III c. 69 zu deuten, wo Mieszko zweimal als Freund des Kaisers bezeichnet wird (967), obgleich es mir sehr wohl bekannt ist, dass mit «amicus» Widukind, seiner klassischen Terminologie zufolge, auch «Bundesgenosse» gemeint haben kann. Ferner, mag auf diesem Hoftage der Herzog von Böhmen, Boleslaw I, seinen zukünftigen Schwiegersohn kennen gelernt haben.

Wie lange hat sich Ibrâhîm in Europa und zu welcher Jahreszeit aufgehalten?

Die Reise allein vom Adriatischen bis zum Baltischen Meer über Friaul, Ostalpen, Böhmen und Deutschland hin und zurück dürfte ungefähr vier Monate beansprucht haben, wenn man Ibrâhîm's Angabe der Entfernung von Prag bis Krakau (dreiwöchentliche Reise) zu Grunde legt. Dass Ibrâhîm Mitte Sommer 965 in Magdeburg sich aufgehalten hat, ist, glaube ich, als constatirt anzusehen.

Ibrâhîm's Hauptaufenthaltsort ist jedoch nicht Mâznbrg, wie bisher allgemein angenommen wird, sondern vielmehr Boleslaw's Gebiet, speciell Prag. Die Aufzeichnungen Ibrâhîm's über dieses Land übertreffen an Ausführlichkeit bei Weitem die Beschreibung aller übrigen Länder. Måznbrg wird im ganzen Bericht bloss zweimal erwähnt [nicht dreimal, da das dritte Mal brġ (= Burg) steht, nach de G.'s Conjektur freilich Mâznbrġ, alias Mârzburg, zu lesen | und das, was Ibrâhîm von Mâznbrġ zu berichten weiss, ist sehr wenig. Unvergleichlich mehr als über alle andere Gebiete weiss uns Ibrâhim über Boleslaw's Land zu erzählen. Er erwähnt Prag fünfmal, Bûîma dreimal, Trkûâ einmal, Krakau zweimal; er giebt drei Wege an, die nach Prag führen: aus Deutschland, Krakau und Ungarn; aus Krakau und Ungarn, sagt Ibrâhîm, strömen Kaufleute verschiedener Nationalität und verschiedenen Glaubens in dieser reichsten aller Handelsstädte zusammen; er nennt die Handelsartikel, die zur Ausfuhr gelangen, spricht von den Münzverhältnissen, den Landesprodukten, den Preisen derselben und schildert selbst das Aeussere der Bewohner Bûîma's. Wer sich nun mit den Verhältnissen des Landes so vertraut zeigt, muss sich längere Zeit in demselben aufgehalten haben. Auch die grosse reiche Judengemeinde in Prag wird ihre Anziehungskraft auf Ibrâhîm nicht verfehlt haben. Vergl. Cosmas von Prag: In suburbio Pragensi Judaei auri et argenti plenissimi; ibi ex omni genere negotiatores ditissimi, ibi monetarii opulentissimi.

Ibrâhîm's Aufenthalt Ende Juni oder Anfang Juli in Magdeburg weist darauf hin, dass er auch einen Theil des Herbstes in Europa erlebt haben muss. Die Stellen über Bodenbeschaffenheit, Ackerbau und Klima der Slawenlande scheinen es zu bestätigen. Ibrâhîm kennt die Birkhahnbalze: diese dauert in Deutschland (nach Brehm) von der zweiten Hälfte des März bis in den Mai hinein. Demnach war Ibrâhîm schon im Frühling im Slawenlande eingetroffen. So viel lässt sich hinsichtlich der Zeit seines Aufenthalts

auf Grund seines Berichtes feststellen. Den Winter über scheint Ibrâhîm nicht im Slawenlande zugebracht zu haben, da er von den originellen Erscheinungen desselben, die in der Regel einen so tiefen Eindruck auf einen Südländer machen, vollständig schweigt.

### Wo lag Ibrâhîm's Heimath?

Nach Zurückweisung des Jahres 973 ist Nordwestafrika als Ibrâhîm's Heimath in Frage gestellt, da nach Ansicht der Gelehrten, welche das Jahr 973 annehmen, Ibrâhîm zur afrikanischen Gesandtschaft (a. 973) gehört haben soll, so dass dann Spanien scheinbar wieder stark in den Vordergrund treten würde. Und doch ist Afrika Ibrâhîm's Heimath. Der Verbreitungskreis des Staares, der dem reisenden Kaufmann ein fremder, seltsamer Vogel ist, dürfte diese Behauptung in helles Licht stellen.

«(Unser Staar) erscheint... in allen südlichen Provinzen Spaniens und ebenso Süditaliens... nur während der Wintermonate... Seine Reisen dehnt er höchstens bis Nordafrika aus. Die Hauptmasse bleibt bereits in Südeuropa wohnen... er bevorzugt ebene Gegenden». Ferner: «Im Süden Europa's vertritt den Staar ein ihm sehr nahe stehender Verwandter, der Schwarzstaar oder Einfarbstaar... Der einfarbige Staar findet sich in Spanien, im südlichen Italien, in der Ukraine, im Kaukasus und einem grossen Theile Asiens... Sein Leben stimmt... im Wesentlichen mit dem unseres deutschen Vogels überein».

Dem entsprechend müssen wir Süditalien (Sicilien) und Spanien als Ibrâhîm's Heimathland ausschliessen. Hierzu bemerkt freilich Baron Rosen (Anm. zu meinem deutschen Manuscript v. J. 1889): «Die Erscheinungen des Thierlebens variiren sicherlich im Zusammenhang mit den Veränderungen des landschaftlichen Characters. Daher ist der auf Brehm gestützte Beweis schwerlich zwingend... Ist es ausser Zweifel, dass diese ornithologischen Betrachtungen ebenso für das 10. Jahrh. wie für das 19. Jahrh. Gültigkeit haben»? Soweit hierbei die Temperatur jetzt und vormals in Betracht kommt, zweifellos. Gegen Süditalien (Sicilien) kann auch der Umstand in's Feld geführt werden, dass Ibrâhîm's Beschreibung des Meerbusens von Venedig sich nicht als ganz zutreffend erwiesen hat, sowie überhaupt, dass er es nothwendig gefunden hat, denselben zu beschreiben und zu bemerken, dass alle diese Gebiete (Rûma mit der Lombardei und Friaul) eine Halbinsel ausmachen, auf welche Bemerkung ein Bewohner Siciliens schwerlich gekommen wäre; sie zeigt, dass Italien dem Juden ziemlich fremd war und daher der Umstand, dass es eine Halbinsel bilde, seine Aufmerksamkeit erregt hat und ihm der Aufzeichnung werth erschienen ist.

Die Zusammenstellung eines Rechtsbrauches bei den Slawen mit einem ähnlichen bei den Berbern, sowie die Bemerkung, dass in allen Ländern des Nordens Hungersnoth nicht Folge des ausbleibenden Regens und anhaltender Dürre ist, sondern des Ueberflusses an Regen und andauernder Nässe, stimmen mit obigem Ergebnisse vortrefflich überein. «Passt ebenso gut auf Südspanien als Heimath», meint Baron Rosen. Der Weg, den Ibrâhîm eingeschlagen, um nach Europa zu gelangen, spricht aber eher für Nordafrika als Spanien. G. Jacob (IV p. 131) schwankt, ob Ibrâhîm «Untertan des Umawî- oder des Fatimiden-Khalifen war», dagegen im Heft II p. 40/41 entscheidet er sich zu Gunsten Afrika's, wobei er zugleich auf ein beachtenswerthes Moment aufmerksam macht in der Anmerkung 1 zu p. 41, welche ich daher hier ausschreiben möchte: «Beachtung verdient auch der Umstand, dass unser g von Ibrâhîm-ibn-Ja'qûb durch خ, von 'Udhrî (Tarţûschî, d. h. Tortosaner, nach einer Stadt in Spanien so benannt) durch gwiedergegeben wurde. Einerseits ist dies wohl auf die uncorrecte jüdische Aussprache des ż zurückzuführen, andrerseits darauf, dass in Spanien meines Wissens ", wie noch heute in Aegypten, niemals gequetscht gesprochen ist. Ob diese gequetschte Aussprache damals bereits in Afrika üblich war, weiss ich nicht zu sagen». Es fragt sich, ob bei der damaligen geachteten Stellung der Juden in der arabischen Welt und folglich bei dem engen Zusammenleben derselben mit den Arabern dieser Unterschied in der Schreibweise des augenscheinlich nicht ungebildeten Juden sich auf die uncorrecte jüdische Aussprache des ¿ zurückführen lässt.

Bei dem überaus lebhaften Verkehr, welcher damals zwischen Nordwestafrika und Spanien stattfand, ist es nicht zu verwundern, dass Ibrâhîm's Aufzeichnungen in die Hände al-Bekri's, des berühmten arabischen Gelehrten, gelangt sind, der das Archiv von Cordova benutzt hat.

#### Was war Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb?

Ibrâhîm's Mittheilungen entbehren fast vollkommen der politischen Färbung. Von Otto I, dem Beherrscher des Abendlandes, vom deutschen Reich mit seiner übergewaltigen Grossmachtstellung, selbst von den Beziehungen Deutschlands zu den östlichen Nachbarn, den Slawen, für die Ibrâhim ein reges Interesse an den Tag legt, erfahren wir so gut wie nichts. Aus diesem Grunde halte ich es nicht für gewiss, dass Ibrâhîm mit einer diplomatischen Mission betraut gewesen ist und seine Reiseskizze in Form eines Berichtes an den Chalifen vorgestellt hat, obgleich sich Ibrâhîm mit Otto I, wie er selbst mittheilt, unterhalten und die bulgarischen Gesandten am Hofe Otto's getroffen hat.

Ich pflichte G. Jacob vollständig bei, welcher (IV p. 133) sich folgendermaassen äussert: «Die hohe Wahrscheinlichkeit dieser Annahme (dass Ibrâhîm einer arabischen Gesandtschaft angehörte) nicht verkennend, muss ich dennoch warnen, mit ihr als mit einer feststehenden Thatsache zu rechnen, denn Otto konnte den reisenden Handelsmann wohl zu sich eitirt haben, um seine Kenntnisse politisch zu verwerten. Vielleicht auch war es eine jener im Handelsinteresse fingirten Gesandtschaften...» Diese Worte kann ich unterschreiben und möchte zu ihren Gunsten noch folgende Erwägung anschliessen. Ibrâhîm's Hauptaufenthaltsort ist, nach den von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen zu urtheilen, das Reich Boleslaw's von Böhmen. Hieraus sind wir zu dem Schlusse berechtigt, dass Ibrâhîm's Reise, im Handelsinteresse unternommen, in erster Linie der reichen Handelsstadt Prag galt. Erst an zweiter Stelle kommt Ibrâhîm's Abstecher nach Deutschland in Betracht, wodurch die Vermuthung erweckt wird, er habe zugleich einer Gesandtschaft angehört oder sei mit einer politischen Mission betraut gewesen. Diese Vermuthung verliert aber wieder an Boden dadurch, dass Ibrâhîm seine Reise von Mâznbrg aus über Burg nach dem Norden bis zum Meere fortsetzt, und somit das Handelsinteresse wiederum bei ihm stark in den Vordergrund zu treten scheint. Dass er bloss zu dem Zwecke nach Norden an's Baltische Meer gereist sei, um von hier den Seeweg nach Hause anzutreten, dafür fehlt uns jeglicher Anhaltspunkt; vielmehr ist auf Grund der Richtung seiner Marschrouten, wie ich es bereits oben erörtert habe, anzunehmen, dass er denselben Weg vom Meere wieder zurück nach Prag zurückgelegt hatte.

Der Inhalt der Skizze weist, wie das bereits Kunik (p. 68/69) betont hat, darauf hin, dass Ibrâhîm in erster Linie Handelsmann war, als welcher er sich an vielen Stellen seines Berichtes verräth, und wohl speciell Sklawenhändler. Daraus ist wohl auch sein grosses und fast ausschliessliches Interesse für alles, was mit den Slawen (Sklawen) zusammenhängt, zu erklären. Ibrâhîm scheint seine Aufzeichnungen für Sklawenhändler verfasst zu haben, um sie mit dem Bezugsgebiete dieser kostbaren Waare vertraut zu machen. Vieles Seltsame in seiner kultur-historischen Reiseskizze lässt sich von diesem Gesichtspunkte aus verstehen. Auf den Hauptzweck der Reise scheint mir folgende Stelle indirekt einiges Licht zu werfen: «und es kommen zu ihnen (den Pragensern) aus den Gebieten der Türken Muselmänner und Juden und Türken mit gangbaren Münzen und führen von ihnen aus Sklawen, Zinn und Sorten Blei (Pelzwerk)». Denken wir uns Ibrâhîm als Kaufmann und speciell Sklawenhändler, so gewinnt auch diese Stelle an Interesse: «Und die Slawen können nicht in das longobardische Gebiet reisen wegen der Hitze, die für die Slawen verderbenbringend ist».

Als Führer einer Sklawenkarawane mag Ibrâhîm die schlimme Wirkung des italienischen Klima's auf den Gesundheitszustand seiner nordischen Sklawen während ihres Marsches durch Oberitalien zum Adriatischen Meere erfahren und vielleicht schmerzliche Verluste an Menschenleben zu beklagen gehabt haben.

Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir Ibrâhîm auch für einen Râdâniten halten, wie die vielsprachigen, den Verkehr zwischen der christlichen und muhammedanischen Welt vermittelnden, jüdischen Kaufleute hiessen. [S. G. Jacob, Welche Handelsartikel p. 8, in welchem Werke alle Handelsartikel, die die Juden (Râdâniten) aus dem Frankenlande bezogen, angegeben werden, als da sind: Diener (Eunuchen), Mädchen, Jünglinge, verschiedenes Pelzwerk, Schwerter, Bernstein u. a m.]. Was Ibrâhîm's Sprachkenntnisse betrifft, so lässt sich an der Hand seiner Aufzeichnungen constatiren, dass er romanisch verstanden haben muss, da er einer Unterhaltung mit Otto I gedenkt, Otto aber, wie Widukind (II, 36) ausdrücklich hervorhebt, romanisch zu sprechen verstand, was uns ja beim Gemahl einer Italienerin und dem Beherrscher von Italien, wo er sich Jahre lang aufhielt, nicht Wunder nehmen kann. Ibrahim rühmt die Sprachkenntnisse der Bulgaren, erwähnt, dass sie das Evangelium in's Slawische übertragen und hat sich mit den bulgarischen Gesandten angelegentlichst unterhalten: hieraus können wir den Schluss ziehen, dass fbrâhîm auch griechisch beherrschte. Wenn ihm auch die slawische Sprache nicht geläufig gewesen sein mag, so muss er doch mindestens ein wenig von dieser Sprache verstanden haben, da sich in seinem Bericht slawische Brocken finden.

Dass Ibrâhîm noch etwas anderes als ein aufgeklärter, angesehener Handelsmann war, lässt sich auf Grund der von ihm herrührenden Quelle kaum eruiren. Zur Vermuthung, dass Ibrâhîm Arzt gewesen sei, genügt die Erwähnung von zwei Krankheiten bei den Slawen nicht, denn wie G. Jacob richtig bemerkt (IV p. 131) «finden sich derartige medizinische Notizen auch sonst bei arabischen Geographen (vgl. z. B. Qazwînî II, 337) und gehören ja auch zu jeder nicht ganz einseitigen Landeskunde».

Falls Ibrâhîm einer afrikanischen Gesandtschaft angehörte, oder mit einem diplomatischen Auftrage an Otto I betraut war, so mag das mit dem Vorstoss der Fâțimiden gegen Italien zusammenhängen. Mit der Eroberung von Rametta (südwestl. von Messina) im J. 965 war die Unterwerfung von ganz Sicilien durch den Scherifen und nachmaligen fatimidischen Chalifen, Abu Tamim Maadd (935—975) vollzogen. Um diese Zeit währte auch der hartnäckige und langwierige Kampf zwischen dem Umawî-Chalifen Hakem II (961—976) und Abu Tamim Maadd um die Herrschaft in Magrib (dem jetzigen Marokko). Otto I grollte dem Chalifen von Cordova wegen

der räuberischen Saracenen in la Garde-Fraînet, — kurzum, es gab Gründe genug, um mit dem römischen Könige in gesandtschaftlichen Verkehr zu treten.

Die Beschaffenheit des Berichtes von Ibrâhîm-ibn-Jakûb als historische Quelle betrachtet.

Meiner Ueberzeugung nach ist nicht daran zu zweifeln, dass die Aufzeichnungen des Ibrâhîm im Allgemeinen unverstümmelt vor uns liegen. Man achte nur auf die durchsichtige Gliederung der Quelle. Sie zerfällt in drei Theile: Einleitung, Haupttheil und Schlusstheil enthaltend die allgemeinen Bemerkungen über die Slawenlande. Die kurze Einleitung schliesst mit der Aufzählung der vier slawischen Königreiche, welche nun zum Haupttheil, der Beschreibung jedes einzelnen dieser Königreiche, hinüberleitet. Der Haupttheil besteht aus vier ungefähr gleich grossen Abschnitten entsprechend der Eintheilung der Slawenlande in vier Königreiche, wobei jeder Abschnitt sich, seinem Inhalte nach, noch weiter in Unterabtheilungen bequem zerlegen lässt. So sind im ersten Abschnitt zu unterscheiden: 1) Beschreibung des Landes von Nakûn bis zum slawischen Burgenbau; 2) der slawische Burgenbau; 3) Fortsetzung der Beschreibung des Königreiches. Der zweite Abschnitt enthält Nachrichten über die Lande des Boleslaw und kann in zwei Hälften zerlegt werden. Der Anfang enthält eine kurze Angabe des Umfangs und der Grenze von Boleslaw's Reich. Darauf folgt die Anführung der grossen Handelsstadt Prag mit Nachrichten über Prag und Bûîma, die sich alle um Handel und Wandel drehen. Nur ein Paar Schlusszeilen lassen sich abtrennen, betreffend den Typus der Bewohner Bûîma's. Diese drei Unterabtheilungen bilden zusammen die erste Hälfte des zweiten Abschnittes. Die zweite Hälfte bietet uns die Marschroute von Mâznbrg nach Prag. Nun kommt der dritte Abschnitt mit Mieszko's Reich, welcher gleichfalls in zwei Hälften zerfällt: die eine handelt von Polen, die andre von Polens Nachbargebieten. Die erste Hälfte enthält eine kurze Erwähnung des Umfanges von Polen und seiner Produkte, woran sich eine ausführliche Erzählung über Mieszko's Gefolgschaft anschliesst; die zweite Hälfte bietet uns knappe Mittheilungen über Polens Nachbarn: 1) Brûs, 2) kriegerische Weiber, 3) Volk von Ubâba. Der vierte Abschnitt berichtet vom Bulgarenreiche und zerfällt gleichfalls in zwei Theile. Im ersten Theile macht Ibrâhîm Mittheilungen über die bulgarischen Gesandten, den bulgarischen König, und die Einführung des Christenthums, wobei al-Bekrî seine eigenen Worte aus der Erzählung des Ibrâhîm heraushebt;

während der zweite Theil die Nachbargebiete behandelt mit einer Beschreibung des im Osten an die Balkanhalbinsel grenzenden Meerbusens von Venedig, welche Beschreibung die Mitte dieses Theiles einnimmt, von dem sich der Anfang mit der Anführung der Bulgaren und Petschenegen, und das Ende mit der Namhaftmachung der Bewohner der Illyrischen Küste abtrennen lassen. Jetzt folgt der ziemlich umfangreiche Schluss mit einer Reihe verschiedenartiger abgerissener Mittheilungen über die Slawen und ihre Gebiete, bis die Quelle gleichsam infolge eigener Erschöpfung wie von selbst versiegt.

Diese, fast möchte ich sagen, organische Gliederung und der vorzügliche Aufbau der Quelle lässt den Gedanken an eine Entstellung, Verkürzung, Verstümmelung der Nachrichten des Ibrâhim im Allgemeinen gar nicht aufkommen, und wir müssen eingestehen, dass die Aufzeichnungen des Ibrâhim wider Erwarten in einem verhältnissmässig ausgezeichneten Zustande auf uns gekommen sind. Ueber die möglicher Weise von Andern gemachten Zusätze, beziehentlich eingetretenen Lücken habe ich oben eingehend gehandelt.

In dem Berichte des Ibrâhîm tritt uns eine ausgezeichnete Kenntniss der Slawenlande in klarer, übersichtlicher, präciser, mitunter sehr knapper Form entgegen. Eine Nachricht reiht sich ungezwungen an die andere. Die ganze Quelle macht auf mich den Eindruck des Abgerundeten und Abgeschlossenen, da die Anordnung des Stoffes gut ist, die Vertheilung und Gruppirung nicht ungeschickt. Nach dieser Anlage der Aufzeichnungen zu urtheilen, kann al-Bekri die Nachrichten des Ibrâhîm nicht willkürlich gekürzt, einiges aus anderen Quellen entlehnt, einiges fortgelassen haben. Auch die Ansicht, al-Bekrî biete uns nur einen Auszug aus Ibrâhîm, kann ich nach Gesagtem nicht theilen, da in diesem Falle der Auszug als sehr geschickt abgefasst angesehen werden müsste, mit Beibehaltung der alten Disposition des Stoffes so geschickt, dass sich kaum irgendwo eine fühlbare Lücke nachweisen lässt, — eine sorgfältige Arbeit, die einem Compilator wie al-Bekrî nicht zuzutrauen ist.

#### Die Stadt der Weiber.

Ueber Ibrâhîm's Stadt der Weiber handelt Kunik in einem ausführlichen Excurse p. 76—82. Trotzdem wage ich es einige abweichende Ansichten zu äussern. Kunik bringt Maegdaland mit der Gegend von Finnland in Zusammenhang. Schafarik denkt an Masovien. Wenn ich mir ein Urtheil erlauben darf, so ist die terra feminarum jedenfalls südlicher zu

suchen, als Kunik annimmt. Ich habe herauszubringen versucht, wohin Otto I seine Stadt der Weiber verlegt (nicht Staat der Weiber, da medina nach Baron Rosen's Armerkung zu meinem russischen Manuscript nie im Sinne von Staat, Gebiet im Arabischen gebraucht wird, wie aus Kunik's Worten p. 76 hervorzugehen scheint). Nach Ibrâhîm's Angaben zu urtheilen: «im Westen von den Rus ist die Stadt der Weiber;... im Westen von dieser Stadt das Volk اوبابه (Pommern). Es wohnt... von den Ländern Mšekka's gegen Westen und einen Theil des Nordens», — liegt die Weiberstadt im Gebiete der litauischen Stämme. Dass diese absonderliche Stadt in der Nachbarschaft von Polen zu suchen ist, erhellt bereits aus ihrer Erwähnung im Abschnitte, welcher Mieszko's Gebiet behandelt. Interessant ist, dass die von Ibrâhîm der Weiberstadt angewiesene Lage sich mit derjenigen vom Norweger Ottar (bei Alfred) dem Macgdaland zugeschriebenen deckt: nördlich von Horithi (Weisschorwatien) ist «Maegdhaland» und nördlich von Maegdaland ist «Sermende» (= Sarmatenland, Land der nördlichen und östlichen Slawen) bis zu den «beorgas Riffin» (Ripheische Berge wohl ursprünglich das Quellgebiet der grossen Ströme Russlands). Es ist sehr zu beachten, dass Ottar «Cvensae» namentlich anführt, jedoch sein Maegdaland keineswegs hierher in den hohen Norden an den «Cvensae» verlegt, sondern viel südlicher und zwar: nördlich von Weisschorwatien, südlich von Sarmatien, in die Nachbarschaft von «Visleland», wie das aus dem Zusammenhang hervorgeht; daher ist auch an Kainulaiset, als ein finnisches Gebiet am Bottnischen Meerbusen, von den Normannen Quänland (d. i. Mägdaland) genannt, nicht zu denken. Ottar's Angaben weisen auf das alte Gebiet der Jatwingen. Damit steht in bester Harmonie die Bezeichnung Kaenu (od. Koenu) gardhar der Sagen für einen Theil des alten Ostlandes neben Gardharrîkî. Aus diesen Sagen mag Ibrâhîm durch Otto I sein medina der Weiber (Koenu gardhar) geschöpft haben. Selbst die verworrenen Stellen bei Adam von Bremen (IV c. 14, 16, 19), lassen sich sehr wohl mit Obigem in Einklang bringen, wobei nur zu berücksichtigen wäre, dass Adam's Aestland nicht mit dem jetzigen Estland identisch ist, sondern die südöstliche Küste des Baltischen Meeres vorstellt, so wie auch die Aistii (IV c. 13) nicht Esten sind, da sie die südliche Küste der Ostsee neben den Slawen bewohnen. Aus diesem Grunde wäre vielleicht die Ansicht nicht allzugewagt, die Ansicht nämlich, dass die späteren Chronisten den Ausdruck Kaenugardhar, Koenugardhar missverstanden und daraus Chungard (Chun = Hunnen) gemodelt haben, nicht aber umgekehrt, wie Kunik p. 81 annimmt.

## Die Ibrâhîm-Tarţûši-Hypothese.

G. Jacob's Tartûšî-Hypothese besteht in Folgendem. In Kazwînî's Kosmographie beruft sich al-Udrî, hinsichtlich einiger Nachrichten über den Norden, auf einen gewissen Tartûšî, d. i. Mann aus Tortosa, der nach G. Jacob's Ansicht «vermutlich Mitglied der bekannten maurischen Gesandtschaft (war), welche Otto der Gr. 973 in Merseburg empfing, bei der sich höchst wahrscheinlich auch Ibrâhîm-ibn-Ja'qûb befand» (Heft I p. 10). Ferner, (Welche Handelsartikel 2. Aufl. p. 79/80): «Für die... aufgestellte Hypothese, dass der von Qazwînî mehrfach genannte Tartûschî Gesandter am Hofe Otto's I und Reisebegleiter des bekannten Ibrâhîm-ibn-Ja qub war, glaube ich die Bestätigung in folgenden Parallelberichten gefunden zu haben». Nun lässt hier G. Jacob diese Stelle folgen «Qazwînî II, 408: Die Stadt der Frauen... eine grosse Stadt mit weitem Territorium auf einer Insel im westlichen Meer. Tartûschî sagt: Ihre Bewohner» etc., wobei sehr zu beachten ist, dass Kazwînî im ersten Parallelbericht Tartûschî als seinen Gewährsmann anführt, während im zweiten II, 415 die Quelle nicht genannt wird. Zum Schluss sagt G. Jacob: «Der Bericht des Ibrâhîm-ibn-Ja'qûb über das Land des Mieszko, welcher sich sehr eng an den vorstehenden, zweifellos auf Tartûschî zurückgehenden, anschliesst und theilweise sogar mit ihm deckt...» An zwei anderen Stellen (II p. 42 u. IV p. 142) lässt G. Jacob beide Gesandtschaften in Deutschland zusammentreffen, wodurch ein Widerspruch in seine Hypothese hineingebracht wird, da an anderen Stellen (I p. 10, II p. 37, IV p. 130 und Handelsartikel p. 79) G. Jacob Tartûschî als Ibrâhîm's Reisebegleiter hinstellt. Ich nehme an, dass G. Jacob, auf diesen Widerspruch aufmerksam gemacht, sich für erstere Ansicht entscheiden würde, die bei ihm auch viel besser begründet ist. Ich halte mich also an die Stelle (II p. 40): «Da für Tartûschî durch die von ihm geschilderten westdeutschen Städte der Westweg beglaubigt ist, während Ibrâhim-ibn-Jaqûb, nach seinen geographischen Kenntnissen zu urtheilen, eher von Süden nach Deutschland gekommen sein dürfte, da ferner sowohl der Name Tartûschî, als auch der Auftrag des römischen Königs nach Spanien hinweisen, während Ibrâhîm möglicherweise aus Afrika, demnach wohl vom Hofe der Fâtimiden kam, lässt das Problem dieser merkwürdigen Parallelberichte die Lösung am wahrscheinlichsten erscheinen, dass beide Gesandtschaften am Hofe Otto's zusammentrafen, für welche namentlich noch der Umstand spricht, dass beide Männer bei der Erzählung

des Kaisers von der Stadt der Frauen zugegen gewesen zu sein scheinen. Möglicherweise haben sie aber auch zu verschiedenen Zeiten aus demselben Munde dieselben Geschichten zu hören bekommen. Dass Tartûschî die Erzählung von Ibrâhîm überkommen hat, ist unwahrscheinlich, da er diesen nirgends nennt, hingegen eines Gesprächs mit einem römischen König erwähnt, welcher höchst wahrscheinlich mit Otto I zu identificiren ist, den Ibrâhîm wiederum als seinen Gewährsmann ausdrücklich nennt. Der Bericht über Polen bei beiden setzt gleichfalls wohl selbstständige schriftliche Fixirung nach einem gemeinsamen mündlichen Original voraus...» und IV p. 142) «Bedenken wir nun, dass 'Udhrî erst 1003 geboren wurde und die Erzählungen Tartûschî's doch wohl kaum vor dem 15 Jahre in dieser Weise in sich aufnehmen konnte, so gewinnt ein möglichst später Termin für die Reise Tartûschî's an Wahrscheinlichkeit. Mit Rücksicht darauf, dass die Parallelberichte zwischen ihm und Ibn-Jaqub sonst nur mühsam zu erklären wären, glaube ich auch seine Gesandtschaft in's Jahr 973 versetzen und annehmen zu müssen, dass beide Legationen irgendwo in Deutschland zusammentrafen. An literarische Entlehnung kann nämlich nicht gedacht werden, weil einerseits Ibn-Ja qub bei dem einen der Parallelberichte direct auf Otto den Grossen als mündliche Quelle Bezug nimmt, denselben also nicht von Tartûschî entlehnt hat. Will man jedoch umgekehrt Tartûschî's Bericht auf Ibn-Ja'qûb zurückführen, so muss man annehmen, dass ein Mann, welcher eine Unterredung mit dem römischen Könige hatte, Nachrichten, die sonst theilweise auf diesen zurückgeführt werden, in seiner Heimat in einem so wenig bekannten Buche, welches ausser al-Bekrî unseres Wissens nur noch einmal in der arabischen Litteratur citirt wird, gefunden und weiter erzählt hat. Die grosse Unwahrscheinlichkeit einer solchen Combination liegt auf der Hand. Ich möchte mich daher für die Annahme entscheiden, dass beide Gesandtschaften in Merseburg zusammen empfangen wurden, was die zu verhandelnden Angelegenheiten vielleicht wünschenswert erscheinen liessen und Widukind sie summarisch als afrikanische Gesandtschaft zusammenfasst».

Es ist klar, dass G. Jacob's Hypothese durch die Auflösung Mâznbrġ in Magdeburg und die Feststellung des Reisejahres 965 viel an Boden verliert. Wenn nun G. Jacob wüsste, dass, trotz der von Widukind erwähnten afrikanischen Gesandtschaft von J. 973, Ibrâhîm's Reise in's J. 965 fällt, würde er, frage ich, auch dann noch beide Gesandtschaften am Hofe Otto's zusammentreffen lassen, da doch G. Jacob (IV p. 142) selbst sagt: «Bedenken wir..., dass 'Udhrî erst 1003 geboren wurde..., so gewinnt ein möglichst später Termin für die Reise Tarţūschî's an Wahrscheinlichkeit», während er a. a. O. die Vermuthung verlautbart, Ibrâhîm

und Tartüschi haben möglicherweise zu rerschiedenen Zeiten dieselben Geschichten aus demselben Munde zu hören bekommen. Ich für meine Person möchte auf Grund des von G. Jacob selbst gelieferten Materials schliessen, dass Tartüschi's Reise schwerlich in die Zeit Otto's I, sondern höchst wahrscheinlich in die seiner Nachfolger zu setzen ist; ob aber noch in's X. Jahrh., weiss ich nicht zu sagen. Doch wie dem auch sei, klar ist, dass Jacob seine Hypothese auf die beiden Parallelberichte stützt, die daher scharf in's Auge zu fassen sind.

Die Uebersetzung Kazwînî's citire ich nach Jacob, diejenige des Ibrâhim aber nicht nach Jacob, weil er einige für den Vergleich wichtige Stellen bei Ibrâhîm übersehen hat.

(Kazwînî) Mieszko ist eine geräumige Stadt im Slawenlande am Ufer des Meeres im Dickicht (اجام), durch das Heere nicht durchzudringen vermögen. Der Name ihres Königs ist Mieszko; nach ihm wurde sie benannt.

(Ibrâhîm ed. Kunik & Rosen) p. 33,14: Was das Land (des) Mieszko betrifft, so ist es das geräumigste von ihren Ländern. p. 37,10, 11, 12: in Sümpfen von den Ländern (des) Mieszko nach Westen und einem Theil des Nordens und sie haben eine bedeutende Stadt am umringenden Meere. p. 34,11, 12: und nicht anders dringen Heere in das Gebiet (des) Nâkûn ein als mit gewaltiger Anstrengung, denn sein ganzes Land ist niedriges Weideland, Dickicht (led) und Morast. p. 33,14: Mieszko König des Nordens.

(Kazwînî) Sie ist eine Stadt reich an Getreide, Honig, Fleisch und Fisch.

(Ibrâhîm) Es ist reich an Getreide, Fleisch, Honig und Fisch.

(Kazwini) Ihr König hat Heere aus Fusstruppen bestehend, denn Pferde können in ihren Landen nicht gehen. Auch hat er Steuern in seinem Königreiche, um seinen Heeren monatlich ihren Lebensunterhalt zu geben.

(*Ibrâhîm*) p. 36,8-11: Und seine Steuern sind gangbare Münzen. Sie sind der Unterhalt seiner Mannen; in jedem Monat hat jeder einzelne eine bestimmte Anzahl davon. Und er hat 300 drâg (oder Gepanzerte). Und sie sind eine Hülfe (nach dem Cod. Landberg; «und sie sind Krieger» nach der Mordtmann'schen Abschrift des Codex) und es ist von ihnen ein Hundert zehn Hunderte Anderer werth.

(Kazwini) Und im Bedürfnissfall giebt er ihnen Rosse, Sattel, Zäume und alles, was sie bedürfen.

(Ibrâhîm) Und er giebt ihnen Kleider, Pferde, Waffen und alles, was sie bedürfen.

Wie ist die Entstehung des bei Ibrâhîm fehlenden Satzes «denn Pferde können in ihrem Lande nicht gehen» zu erklären?

Nach Baron Rosen p. 50 Anm. 7 hat Ibrâhîm رَجَالَته (Leute), Kazwînî— بالته (Fussvolk). Da weiter sowohl bei Ibrâhîm als auch bei Kazwinî von Pferden, welche Mieszko's Leute erhalten, die Rede ist, so wäre jedenfalls der Ibrâhîm'schen Lesung der Vorzug zu geben. Dass Pferde in ihrem Lande nicht gehen können, mag eine falsche Schlussfolgerung Kazwînî's (oder seines Gewährsmannes) sein, da er oben des schwierigen Terrains erwähnte und statt رَجَالَته (Leute) رَجَالَته (Fussvolk) liest; vielleicht hat er auch Ibrâhîm's «in Sümpfen von den Ländern (oder: «der Länder» nach Rosen) (des) Mieszko» im Auge gehabt.

(Kazwini) Wenn Jemand geboren wird, sei es ein Knabe oder Mädchen, so zahlt ihm der König seinen Lebensunterhalt aus.

(Ibrâhim) Und sobald Jemandem von ihnen ein Kind geboren wird, so befiehlt er ihm ein Gehalt anzuweisen zur Stunde der Geburt, sei es ein Knabe oder Mädchen.

(Kazwînî) Wenn nun das Kind mannbar geworden ist, so verheiratet er es, wenn es männlich ist, und nimmt von seinem Vater die Morgengabe und händigt sie dem Vater der Frau ein.

(Ibrâhîm) Und sobald es erwachsen ist, so verschafft er ihm, falls es männlich ist, ein Weib und bezahlt für ihn die Morgengabe dem Vater des Mädchens. Und falls es weiblich ist, so verschafft er ihm einen Mann und bezahlt die Morgengabe an dessen Vater.

(Kazwînî) Und die Morgengabe ist bei ihnen gross.

(Ibrâhîm) Und die Morgengabe ist bei ihnen gross. Und ihr Brauch ist ähnlich dem Brauch der Berber.

(Kazwînî) Bekommt also ein Mann zwei oder drei Söhne, so wird er arm.

(*Ibrâhîm*) Wenn einem Vater zwei Töchter oder drei geboren werden, so sind sie die Ursache seines Reichthums. Und wenn ihm zwei Söhne geboren werden, so sind sie die Ursache seiner Armuth.

(Kazwini) Die Verheirathung erfolgt nach dem Gutdünken des Königs, nicht aus freier Wahl, und der König leistet Bürgschaft für ihren ganzen Proviant und die Kosten der Hochzeit liegen ihm ob. Er ist wie ein zärtlich besorgter Vater zu seinen Unterthanen.

(Diesen letzten bei Ibrâhîm fehlenden Passus dürfte al-Bekrî aus Ibrâhîm's Aufzeichnungen fortgelassen haben). (Kazwînî) Die Eifersucht auf ihre Frauen ist gross im Gegensatz zu den übrigen Türken.

(*Ibrühim*) p. 40,1: Und ihre Könige halten ihre Frauen eingeschlossen und sind sehr eifersüchtig auf sie.

Die Worte «im Gegensatz zu den übrigen Türken» scheint ein Zusatz von Kazwini zu sein, der uns von einem türkischen Stamm, den Petschenegen (Charmoy, Mémoires de l'Acad. Imp. p. 339) zu erzählen weiss: «ils jouissent de leurs femmes aux yeux de tout le monde, comme les brutes...», während die slawischen Frauen eingeschlossen gehalten werden.

Al-Bekrî (Ibrâhîm) ist im Allgemeinen knapp, klar und reichhaltiger, Kazwînî im Allgemeinen nicht so ausführlich, reichhaltig und präcis als al-Bekrî, zuweilen unklar, selbst falsch. Falsch, wenn er sagt: «Mieszko ist eine geräumige Stadt». Wie er zu dieser Combination gekommen ist, ersieht man leicht aus den oben citirten Mittheilungen al-Bekrî's. Aus dem sorgfältigen Vergleich der sogenannten Parallelberichte, gelangt man zu nachstehendem Schlusse: Kazwînî hat direct aus Ibrâhîm geschöpft, gekürzt und Einiges in ungeschickter Weise zusammengewürfelt. Von Seiten al-Bekri's dagegen hat Ibrâhîm höchst wahrscheinlich eine von mir oben gekennzeichnete Kürzung erfahren.

Dass Tartûschî Kazwînî's Quelle für die Mittheilung betreffend Mieszko sei, ist nur eine Vermuthung Jacob's, wie er es an einigen Stellen in seinen Studien selbst hervorhebt, welcher Vermuthung ich jedoch nicht beipflichten kann. Vielleicht hätte Jacob diese Hypothese gar nicht aufgebracht, wenn er alle Stellen bei Ibrâhîm, welche zur Beurtheilung des wechselseitigen Verhältnisses dieses sogen. Parallelberichts in's Gewicht fallen, in Betracht gezogen hätte. Völlig undenkbar erscheint es mir, dass Ibrâhîm und Tartûsî, vorausgesetzt, dass Kazwînî's Erzählung auf Tartûsî zurückgeht, aus ein und derselben mündlichen Quelle geschöpft haben, da die Uebereinstimmung eine all' zu grosse ist.

Jetzt lasse ich den zweiten Parallelbericht folgen.

(Kazwînî) Die Stadt der Frauen eine grosse Stadt mit weitem Territorium auf einer Insel im westlichen Meere.

(Ibrâhîm) Und im Westen von den Rûs eine Stadt der Frauen. Sie besitzen Ländereien.

(Kazwînî) Tarţûschî sagt: Ihre Bewohner sind Frauen, über welche die Männer keine Macht haben. Sie betreiben die Reitkunst und nehmen den Krieg selbst in die Hand.

(Ibrâhîm) Sie reiten und führen selbst Krieg.

(Kazwini) Sie besitzen grosse Tapferkeit beim Zusammenstoss. Auch haben sie Sklawen.

(Ibrāhīm) Sie besitzen Muth und Tapferkeit. Sie haben (Ländereien und) Sklawen.

(Kazwini) Jeder Sklawe begiebt sich in der Nacht zu seiner Herrin, bleibt bei ihr die Nacht hindurch, erhebt sich beim Morgengrauen und geht heimlich beim Tagesanbruch hinaus.

(Ibrâhîm) Sie werden schwanger von ihren Sklawen.

(Kazwînî) Wenn eine von ihnen dann einen Knaben gebiert, tödtet sie ihn auf der Stelle, wenn sie aber ein Mädchen gebiert, lässt sie es leben.

(*Ibrâhîm*) Wenn Jemand von ihnen einen Sohn gebiert, tödtet sie ihn. (*Kazwînî*) Țarțûschî sagt: Die Stadt der Frauen ist eine Thatsache, an der man nicht zweifeln darf.

(*Ibrâhîm* sagt) Die Nachricht von dieser Stadt ist wahr: Hûta der König der Rûm hat es mir selbst erzählt.

Ibrâhîm's Ausdrucksweise ist knapp und klar; diejenige Țarțûschî's ausführlicher ohne etwas Neues zu bieten, so dass vielmehr an eine Umprägung der Nachrichten des Ibrâhîm durch Tarţûsî zu denken ist, als dass al-Bekrî den Text des Ibrâhîm gekürzt haben sollte. Ibrâhîm's letzte Worte lassen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig, während diejenigen Țarţûsî's erst beim Vergleich mit der Erzählung des Ibrâhîm vollkommen klar werden. Warum ist die Stadt der Frauen eine Thatsache? Warum darf man an derselben nicht zweifeln? Antwort: Hûta der König der Rûm hat es selbst erzählt. Schlussfolgerung: Tarţûsî's Mittheilung über die Stadt der Frauen geht sehr wahrscheinlich auf die Aufzeichnungen Ibrâhîm's zurück. Möglich jedoch, dass al-Bekrî Ibrâhîm's Nachricht hier gekürzt wiedergegeben hat.

Da die Stelle über Mieszko als von Tarţûśî herrührend nicht nachweisbar ist und andrerseits sich alle Elemente der Erzählung Kazwînî's in Ibrâhîm's Nachrichten, wenn auch zerstreut, vorfinden, mit Ausnahme eines einzigen von mir hervorgehobenen Passus, so kann ich G. Jacob unmöglich das Recht zugestehen, sich bei seiner Hypothese auf diesen sogen. Parallelbericht zu berufen. Ein wenig anders verhält es sich mit dem zweiten Parallelbericht, von dem man die Möglichkeit, obgleich sie mir nicht wahrscheinlich vorkommt, zugeben muss, beide Berichte über die Stadt der Frauen mögen aus ein und derselben, wenn auch nicht gleichzeitigen, Quelle stammen.

Nach dem Gesagten überlasse ich es dem Leser zu beurtheilen, ob und wie weit G. Jacob's Hypothese haltbar ist.

# Bûîşlâw, König von Brâga, Bûîma und Trkûâ.

Boleslaw, König von Brâga und Bûîma und Trkûa. In diese drei Theile zerfällt also nach Ibrâhîm das Land Boleslaw des I (935—967). Was für Theile sind es? Dass unter Bûîma Ibrâhîm ein Gebiet, keine Stadt versteht, ist klar. Doch auch mit Brâga und Trkûâ hat er gleichfalls Gebiete und nicht Städte bezeichnet (Prag und Krakau nach de Goeje's Conjektur). Dass dem so ist, folgt, wie mir scheint, schlagend aus dem Umstande, dass hier Brâga und Trkûâ ohne das vorhergehende medina (Stadt) stehen, während in allen Fällen, wo Ibrâhîm von den Städten Prag und Krakau handelt, das Wort «medina» nie fehlt. Das Fortfallen von «medina» vor Brâga und Trkûâ kann schwerlich als ein Zufall hingestellt werden.

Nach der Ausdehnung des Landes des Boleslaw I von der Stadt Prag bis zur Stadt Krakau zu urtheilen, war das Krakauer Gebiet bereits in Boleslaw's I Gewalt (vrgl. Palacky, Gesch. Böhmen's Bd. I p. 221 und Kunik, Exc. 88/89 und dessen Werk: О русско-византійскихъ монетахъ Ярослава I Владиміровича, С.-Пб. 1860 (Ueber russisch-byzantinische Münzen Jaroslaw's I, p. 146).

Nach dem ausdrücklichen Zeugniss des Benjamin von Tudela heisst das Land Boehmen «Prag» (Lelewel u. G. Jacob). Die Čechen nennen ihr Land nicht Boehmen, sondern Čechý (Schafarik).

Maehren wird bisweilen bei den mittelalterlichen Schriftstellern mit «Boehmen» bezeichnet. S. Einhardi annal. a. 791: Alias copias per Beehaimos, via qua venerant, reverti praecepit (Feldzug der Franken gegen die Awaren). Unter «Beehaim» können hier doch nur die Maehrer gemeint sein. Vrgl. Thietmar VI: Bohemi, regnante Suetopulco duce, quondam fuere principis nostri. Huic a nostris parentibus quotannis solvebatur census, et hic in sua regione Marchan dicta episcopos habuit. Die «bemerkenswerthe» Mittheilung, dass die Bewohner Bûima's brünett sind, was Ibrâhîm nur im Gegensatz zu den übrigen Slawen gesagt haben kann, lässt sich, falls Bûima — Maehren, sehr wohl erklären als Folge einer starken Vermischung mit fremden Steppenvölkern, welche von jeher nach der pannonischen Tiefebene strömten.

Aus diesen Gründen setze ich das Ibrâhîm'sche B(a)râġa = Boehmen, Bûîma = Maehren wohl mit Einschluss der Slowakei und Ṭrkûâ = Kleinpolen und ein Theil von Schlesien mit Breslau und Bunzlau. Ibrâhîm wird sich schwerlich in seiner Eintheilung des Landes versehen haben, da sein Hauptaufenthaltsort in Europa Prag ge-

wesen ist. Was übrigens Bûîma betrifft, so wird a. a. O. die Stadt Pragaugenscheinlich im Gegensatz zum Lande Bûîma aufgeführt: «Und in der Stadt Brâga werden fabricirt Sättel und Zäume und Schilde... Und es werden verfertigt im Lande Bûîma leichte Tüchelchen...» Hier dürfte daher Bûîma mit dem eigentlichen Böhmen sich decken. Es bleibt immerhin befremdlich, dass Prag nirgends als Hauptstadt von Böhmen genannt wird. Schliesslich ist es nicht undenkbar, dass an der Stelle von «Stadt Prag» ursprünglich «Land Prag» gestanden habe, da die Aenderung von «Land» in «Stadt» bei den Compilatoren vorzukommen pflegt.

Versuchen wir es jetzt die Grenzen von Boleslaw's Reich zu bestimmen, was die Richtigkeit der Ibrâhîm'schen Eintheilung und meine Deutung von Brâġa, Bûîma und Ṭrkûâ in's rechte Licht setzen soll.

Weisschorwatien. Constantin's Porphyrogenit. Mittheilungen über Weisschorwatien scheinen mir fast durchweg klar zu sein. Wohin verlegt Constantin Weisschorwatien?

Cap. 13 (p. 81 ed. Bonn.). An Ungarn grenzen im Westen Ostfranken (Φραγγία), im Nordosten (πρὸς δὲ τὸ βορειότερον) die Petschenegen, im Osten (cap. 40, p. 174: πρὸς μὲν τὸ ἀνατολικὸν μέρος) die Bulgaren, während den Süden von Ungarn (c. 13, p. 81) das ehemalige Gross-Mähren bildet: Οἱ δὲ Χρωβάτοι πρὸς τὰ ὄρη τοῖς Τούρκοις παράκεινται — nach welcher Himmelsrichtung τὰ ὄρη liegen, sagt Const. nicht; doch ergeben die vorhergehenden Nachrichten über die Grenzen von Ungarn Nordwest und Nordnordwest, von Ungarn aus gerechnet, weisen also auf Mähren und die Slowakei hin.

Im c. 30, p. 143 erweitert und verdeutlicht Const. die Wohnsitze der Weissen Chorwaten. Οι Χρωβάτοι κατώκουν... ἐκεῖθεν Βαγιβαρείας, ἔνθα εἰσὶν άρτίως οι Βελογρωβάτοι.. οι δε λοιποί Χρωβάτοι έμειναν πρός Φραγγίαν. Aus ἐκεῖθεν Βαγιβαρείας und πρός Φραγγίαν folgt, dass Const. Gross-Chorwatien nach Böhmen und Mähren verlegt. Im c. 31, p. 148 bestätigt Const. das in c. 13 u. 30 Gesagte: Οίτινες (Χρωβάτοι) Τουρκίας μεν εκείθεν Φραγγίας δὲ πλησίον κατοικοῦσι... πραιδευόμενοι παρά τε τῶν Φράγγων καὶ Τούρκων καὶ Πατζινακιτών. Die Grosschorwaten sind den Anfällen der Deutschen, der Ungarn und der Petschenegen ausgesetzt, folglich sind diese Völker die Grenznachbarn der Chorwaten, mithin reicht Weiss-Chorwatien nach Const. von Deutschland (im Westen) bis zu den Petschenegen (im Osten). ἀπό γάρ τῶν έχεῖσε μέγρι τῆς θαλάσσης (Σκοτεινῆς) όδος ἐστν ἡμερῶν λ'. Von wo ab rechnet Const. die Entfernung bis zum Baltischen Meere? Am natürlichsten wäre Prag anzunehmen. Die Entfernung von Krakau bis Prag beträgt nach Ibrâhîm eine dreiwöchentliche Reise. Mit diesem Maasse gemessen würde die Entfernung von Prag bis zum Meere in der That ungefähr 30 Tagereisen ausmachen. Nach Kunik wären diese vielleicht von Krakau an zu rechnen.

Ich resumire: Constantin's Gross-Chorwatien = Boehmen, Mähren und die Slowakei.

Im cap. 31, p. 148 deutet Const. auch die Sitze der Serben als Nachbarn der Chorwaten an: συνορούσι (Χοωβάτοι) Σκλάβοις τοῖς άβαπτίστοις Σέοβλοις... (p. 151) οἱ πλησιάζοντες αὐτὴν (Χρωβατίαν) Σέρβλοι. Cap. 32, p. 152 u. 33 handeln von den Serben: Οί Σέρβλοι ἀπό των ἀβαπτίστων Σέρβλων κατάγονται, τῶν τῆς Τουρκίας ἐκεῖθεν κατοικούντων εἰς τὸν παρ' αὐτοῖς Βόϊκι τόπον ἐπονομαζόμενον, εν οίς πλησιάζει και ή Φραγγία, όμοίως και ή μεγάλη Χρωβατία. Bóïki ist nach Schafarik Ostgalizien zwischen Dnjestr und Prut, im Nordosten von Ungarn. Andrerseits grenzen an Ungarn, wie erwähnt, die Petschenegen im Nordnordosten nach Const., mit welcher Angabe auch folgende Stelle bei Const. cap. 37, p. 164 im Einklang steht: Ἰστέον ὅτι πᾶσα ἡ Πατζινακία είς θέματα όχτω διαιρείται... Ιαβδιερτίμ πλησιάζει τοῖς υποφόροις γωρίοις γώρας τῆς 'Ρωσίας, τοῖς τε Οὐλτίνοις καὶ Δερβλενίνοις καὶ Λενζενίνοις καὶ τοῖς λοιποῖς Σκλάβοις (Λενζενίνοι die Bewohner von Lutzk in Wolynien, Nachbarn der Drewljänen; Οδλτίνει Uglitschen mit den Tiwerzen am Dnjestr wohnend). Ich wiederhole: Böïki ist nach Schafarik Ostgalizien; die Petschenegen hausen im Nordnordosten von Ungarn. Wie ist beides vereinbar? Etwa so, dass im Gebirge, von den Petschenegen abhängig, Bóïki lag, während das Flachland im unmittelbaren Besitz des Steppenvolkes war. Weiter (p. 160): ή γενεά... τοῦ Βουσεβούτζη τοῦ ἄρχοντος τῶν Ζαχλούμων ἦλθεν ἀπὸ τῶν κατοικούντων άβαπτίστων εἰς τὸν ποταμόν Βίσλας, τὸν ἐπονομαζόμενον Διτζίκη (nach Kunik graphisch unfehlbar poln, «Wyszewycz» zu transscribiren). Βίσλα weist auf Westgalizien und Kleinpolen.

Demuach ist Constantin's Serbenland, aus dem die südlichen Serben stammen, Galizien und Kleinpolen oder, mit anderen Worten, das Quellengebiet des Dnjestr und der Weichsel.

Die Stelle Böïki... ἐν οἶς πλησιάζει καὶ ἡ Φραγγία ist schwer zu deuten. Ich denke mir mit Schafarik die Sache folgendermaassen. Böïki ist ein Theil des grossen Serbenlandes (wahrscheinlich der Haltepunkt auf der Wanderung aus dem Norden nach dem Süden), aus dem die grosse Masse der Serben ausgezogen war. Dass nicht alle Serben aus Böïki stammen, geht ja aus c. XXXIII hervor, in dem Const. berichtet, dass das Geschlecht der Fürsten der späteren südserbischen Zachlumer aus dem Weichselgebiete gekommen ist. Infolge dessen dürfte sich ἐν οἰς πλησιάζει καὶ ἡ Φραγγία im Allgemeinen auf das hinter den Chorwaten (Böhmen, Mähren und die Slowakei) liegende ganze grosse Serbenland (Schafarik II p. 248) beziehen. Ist dem so, dann darf man bei ἐν οῖς πλησιάζει καὶ ἡ Φραγγία an Serben, Sorben (im Osten von der Saale) denken. Mit dieser Auseinandersetzung stimmt im Grossen die bei Schafarik angezogene Stelle aus Chalko-

kondylas: «Die Tryballen (d. h. illyrischen Serben) kamen tiefer, wie Einige bezeugen, aus dem Lande, welches jenseits des Ister's am Ende Europa's liegt, aus *Chorwatien* und dem Lande der *Prussen*, die am nördlichen Meere wohnen (ἀπό τε Κροατίας καὶ Προυσιῶν) ingleichen aus *Sarmatien*, welches heutzutage Russien genannt wird».

Nun will ich auf einem anderen Wege nachweisen, dass Constant. Böhmen und Mähren, jedenfalls Mähren, zu Gross-Chorwatien zählt. Nach Constant. bildet Gross-Mähren, das ehemalige Reich Swätopluk's, den südlichen Theil des Magyarenlandes; s. c. 13, p. 81: τοῖς Τούρκοις... παράκεινται.. πρός τὸ μεσημβρινὸν μέρος ἡ μεγάλη Μοραβία ἤτοι ἡ χώρα τοῦ Σφενδοπλόκου, ἤτις καὶ παντελῶς ἡφανίσθη παρὰ τῶν τοιούτων Τούρκων καὶ παρὰ αὐτῶν κατεσχέθη... (c. 40, p. 173) ἐστι τὸ Σέρμιον.. ἀπὸ τῆς Βελεγράδας ὁδὸν ἔχον ἡμερῶν δύο, καὶ ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε ἡ μεγάλη Μοραβία.. ἢν καὶ ἐξήλειψαν οἱ Τοῦρκοι, ἡς ἦργε τὸ πρότερον ὁ Σφενδοπλόκος; (42, p. 177); Βελέγραδα.. καὶ κατοικοῦσι μὲν οἱ Τοῦρκοι πέραθεν τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ εἰς τὴν τῆς Μοραβίας γῆν, ἀλλὰ καὶ ἔνθεν μέσον τοῦ Δανούβεως καὶ τοῦ Σάβα ποταμοῦ.. Aus diesen ἡ ἀβάπτιστος Stellen erhellt auf's Unzweideutigste, dass Constant.'s Gross-Mähren, das Reich Swätopluk's, mit dem Kernlande Swätopluk's, dem jetzigen Mähren, nichts gemeinsam hat, dass mithin Constant. das jetzige Mähren zu seinem Chorwatenlande schlägt.

Ferner ist von Belang, dass Const. Gross-Mähren (c. XL) ἡ ἀβάπτιστος nennt. Aus dem Zusammenhang (ή μεγάλη Μοραβία ή άβάπτιστος, ήν καὶ ἑξήλειψαν οι Τούρχοι, ής ήργε τὸ πρότερον ὁ Σφενδοπλόχος) kann nicht recht geschlossen werden, wie Schafarik es thut, dass Constant. so Gross-Mähren bezeichne, weil die heidnischen Magyaren es sich unterworfen hatten. Vielmehr mag Const., gleich wie er die ungetauften Belo-Chorwaten und -Serben den südlichen getauften gegenüberstellt, auch Gross-Mähren «ungetauft» bezeichnen im Gegensatz zu dem getauften bulgarisch-serbischen Kleinmähren. Es darf uns daher nicht Wunder nehmen, dass Const. sein ganzes Gross-Chorwatien (mit Einschluss der bereits christianisirten Böhmen- und Mährenlande) als «ungetauft» hinstellt. Mit welchem Recht er das thut, ist eine andre Frage. Dass er in Betreff Böhmens nicht so ganz Unrecht haben dürfte, geht, wie mir scheint, zur Genüge aus den Vorgängen daselbst im J. 935) hervor (vrgl. Kaiser Otto d. Gr. von Köpke & Dümmler 1876 p. 52). Wie dem auch sei, wichtig für mich ist die Thatsache als solche, dass nämlich nach Constantin Gross-Chorwatien um die Mitte des X. Jahrh. ungetauft war, und dass Böhmen und Mähren Bestandtheile von Gross-Chorwatien ausmachten. Infolge dessen unterliegt es keinem Zweifel, dass unter τὸν ἴδιον ἄργοντα der Belochorwaten Constantin nur Boleslaw I gemeint haben kann und es erscheint völlig klar, warum Const. von

ihnen aussagen durfte: ὑπόκεινται δὲ "Ωτφ τῷ μεγάλφ ρηγί Φραγγίας τῆς καὶ Σαζιας. Nun stimmt auch die Nachricht von den Kriegen zwischen den Weisschorwaten und den Franken, da Boleslaw I (935—967) erst im J. 950 endgültig die Oberherrlichkeit Otto's I anerkannte. (Die Abfassungszeit des Werkes de administrando imperio soll zwischen 949—952 fallen). Fünfzehn Jahre später (965) kennt Ibrâhîm Boleslaw I als König von Prag, Bûîma und Trkûâ, lässt sein Reich von der Stadt Prag bis zur Stadt Krakau reichen und seine Lande der Länge nach an's Gebiet der Ungarn grenzen,—kurz, Ibrâhîm kennt Boleslaw I als mächtigen König, als Beherrscher eines Ländercomplexes, welcher in Böhmen, Mähren, Oberschlesien, Kleinpolen und wohl auch die Slowakei oder Theile derselben zerfiel (worauf die Worte «die Länder des Boleslaw grenzen der Länge nach an's Gebiet der Türken» hinzuweisen scheinen).

Der Annahme, dass Boleslaw I sein Gebiet nicht erst zwischen 955-967 (Palacky) beträchtlich erweitert, sondern bereits zu der Zeit, als Const. sein Werk verfasste, genannten Ländercomplex besessen hat, steht nichts im Wege. Selbst seiner Vorgänger Macht reichte höchst wahrscheinlich weit über die Grenzen Böhmens hinaus. Vrgl. Kunik & Rosen p. 88 u. 89, wo Kunik unter Anderem auf die slawische Legende vom heiligen Wenzel aufmerksam macht, in welcher Wratislaw I (903—921) als «gross an Ruhm» verherrlicht wird. Gewöhnlich schreibt man die Vergrösserung des Böhmenlandes Boleslaw II zu. So auch Schafarik II p. 371: «Um diese Zeit zwischen 967 bis 973 verlor Metschislaw Kleinpolen oder das Land an der oberen Weichsel von Krakau bis zu den Karpathen, welches Boleslaw II an sich brachte. Cosmae chron: Hujus regni terminos, quos ego (Boleslaus II) dilatavi ad montes, qui sunt ultra Krakow, nomine Tryn (Tritri)... Hic gloriosissimus dux secundus Boleslaus.. in quantum ampliando dilataverit ferro sui terminos ducatus apostolica testatur auctoritas in privilegio ejusdem Pragensis episcopatus». Dass aber in diese Nachricht des Cosmas grosses Misstrauen zu setzen ist, folgt aus dem Zeugniss des zeitgenössischen Ibrahîm hinsichtlich der Ausdehnung des Reiches des Böhmenköniges (a. 965). Schafarik sagt weiter: «Dass dies vor 973 geschehen ist, erhellt aus der Stiftungsurkunde Kaiser Heinrich's 1086, worin die Stiftungsurkunde des Prager Bisthum's ... wiederholt wird ... und wonach in den Grenzen des alten Prager Bisthums auch Krakau nebst den daranstossenden Landen begriffen war (Kosmas II)». Aus Cosmas II c. 37 ist nun zu ersehen, dass das Prager Bisthum die an Böhmen und Mähren grenzenden Theile von Schlesien, das Krakauer Gebiet und Theile von Galizien bis zum Styr und Bug und die Slowakei umfasste, so dass die politischen Grenzen zur Zeit Boleslaw's I sich mit dem Bisthum fast vollständig zu decken scheinen. Schafarik II

p. 373: «Zur Bestimmung der Grenzen Polens unter Metschislaw's Herrschaft (um 991) dient eine Nachricht aus einer gleichzeitigen Quelle Donatio civitatis Schinesghe Joann. XV ann. 991 (nach den Grünhagen'schen Regesten zur schlesischen Geschichte, 2. Aufl., S. 4 genau abgedruckt nach den Handschriften von Wilh. Giesebrecht in den Baltischen Studien 11, 3 und darnach bei Zeissberg über Miseco I)». Die in dieser Donatio angegebenen Grenzen collidiren nicht mit den oben gezogenen Grenzen des Böhmenreiches unter den Boleslawen I u. II.

Aus Obigem ergibt sich mit Nothwendigkeit, dass das alte Lechenreich zur Zeit Constantin's Porphyrog. nicht mehr existirte, ja es ist sogar höchst wahrscheinlich, dass schon Swätopluk demselben im IX. Jahrh. ein Ende gemacht hat. Nach dem Falle von Gross-Mähren zu Anfange des X. Jahrh. ist wohl der grösste Theil des ehemaligen Lechenreiches an Boehmen gekommen, bis dasselbe allmählich den Böhmen von den Polen abgerungen wurde. Vrgl. noch Kunik, Ueber russisch-byzantinische Münzen Jaroslaw's I St.-Pet. 1860 pp. 146 u. 157 und Fr. Palacky Bd. I 1836 p. 141: «Krakau, die uralte Hauptstadt der Chorwaten, hat ihn (Suatopluk) wohl als Herrn anerkannt». Obigen Erörterungen und Schlussfolgerungen entsprechend wären auch die historischen Karten Spruner-Menke's N. M. 4 u. 37 zu berichtigen.

Trkûâ und Trškîn. Nach Feststellung der Grenzen und des Umfanges des Reiches unter Boleslaw I, lässt es sich mit ziemlicher Sicherheit herausbringen, was unter Ibrâhîm's Trkûâ gemeint sein könnte. Da Ibrâhîm's Brâga höchst wahrscheinlich Böhmen ist, sein Bûîma aber Mähren und mindestens Theile der Slowakei sein dürfte, so bleiben für Trkûâ die ausserdem noch zum Böhmenreiche gehörigen Gebiete, nämlich der grössere Theil von Schlesien und Kleinpolen übrig. Dass es sich so verhalten mag, dafür lässt sich noch ein Stützpunkt bei Ibrâhîm selbst anführen und zwar der Völkername der Trškîn. So wie Trkûâ den einzigen einigermaassen sicheren Anhalt zur Enträthselung der Trškîn gewährt, so, auch umgekehrt, lässt sich die Lage von Trkûâ mit Hülfe der Trškîn möglicherweise ermitteln. Die Trškîn oder ein Theil derselben können die Bewohner von Trkùâ sein. Mit dieser Ortsbestimmung für die Trškîn stimmt die Reihenfolge, in welcher Ibrâhîm die fremden Völker aufzählt: Trškîn, Engliîn (= Ungarn), Petschenegen, Russen, Chasaren. Es ist nicht unmöglich, dass Ibrâhîm bei dem lebhaften Verkehr auch die Repräsentanten der Trškîn in Prag zu Gesicht bekommen hat.

Was ist das nun für ein fremdes ursprünglich nicht slawisches Volk? Am natürlichsten wäre an Trümmer und Reste gothischer Stämme zu denken, die ihre Eigenart noch zu Ibrâhîm's Zeiten bis zu einem gewissen Grade

bewahrt haben könnte: Wandalen (Korkontier, Silingen), Gepiden, Rugier, Heruler, Turkilingen etc. Dass nicht alle Wandalen nach Afrika gezogen sind, ist nach Procop eine historisch wohl verbürgte Thatsache. Von den genannten Völkernamen fällt mir am meisten derjenige der Turkilingen auf. Vielleicht hängt die erste Hälfte des Wortes «Turki» mit Trkûâ, Trškîn, die zweite «lingen» mit Lingones, Lechen irgendwie zusammen? Von einigen Forschern (wie z. B. Kunik, Szajnocha) werden die Lingones, Lechen, Lenkai etc. für ein ursprünglich nicht slawisches Volk gehalten. Ist dem allso, dann dürften vielleicht Ibrâhîm's Trškîn mit ihnen identisch sein oder aber einen Theil derselben bilden. Hiermit stände in Einklang, dass Kleinpolen nach Nestor das Land der Lenchen (Ляхи) par excellence ist. Meines Wissens unterscheiden sich noch heutzutage die Góralen von den Umwohnenden. Auch an Nimptsch, Thietmar's Nemzi (VII c. 44 a. 1017) in Schlesien (Silingia nach Σίλιγγαι; Slęza) sei hier erinnert; cf. Müllenhoff, deutsche Alterthumskunde, II p. 92—93.

Was die Namen (Trkûâ und Trškîn) selbst betrifft, so bin ich davon überzeugt, dass Ibrâhîm sie so geschrieben hat, wie sie auf uns gekommen sind, und ich möchte sie Turikûâ und Turiškîn lesen. Die Trškîn sind vielleicht die Aturezani des bairischen Geographen und das um so eher, als Chorwaten bei ihm nicht genannt werden. Möglicherweise reichten die Trškîn früher weiter nach West und Ost, und gehören hierher vielleicht auch die polnischen Turetschaner und die russischen Turitschaner. Turitschaner sind die Bewohner von Turisko an der Turja in Wolynien; Turetschaner — die Bewohner der Gegend von Turetsch im ehemaligen Fürstenthume Sluck (Schafarik). Bei der Enträthselung der Trikin ist der Anlaut (t), der auch th transcribirt wird (es ist ein emphatischer t-Laut), scharf in's Auge zu fassen im Gegensatz zu ترك (t) in قرك (Turk) und هوته Hûta = Otto. Es ist interessant, von diesem Gesichtspunkte die Formen Aturezani und Attorozi zu vergleichen. Könnten die Attorozi nicht Torken, Türken sein, wobei der Zusatz «populus ferocissimus» noch in's Gewicht fällt? Steckt nicht in Trkûâ, Trškîn dieselbe Wurzel, wie etwa in Thüringen oder Thurislôo, vorausgesetzt, dass die Trskîn ein germanischer Volksstamm waren? Uebrigens sehe ich mich genöthigt, die Entscheidung dieser und ähnlicher Fragen den Linguisten zu überlassen.

Zum Schluss nur noch eine Bemerkung. Dubrawa (Dubrowka), die Gemahlin Mieszko's, wird fälschlicher Weise von Köpke und Dümmler (Otto d. Gr. p. 434) für die Schwester Boleslaw's I ausgegeben, während sie dessen Tochter und die Schwester Boleslaw's II war. Widukind bezeichnet Mieszko als gener (Schwiegersohn) des Boleslaw I. Das Wort «gener» in der Bedeutung von «Schwager» kommt meines Wissens selten

und wohl nur bei Poeten vor. Ich halte es für angemessen, an die Worte Zeissberg's (Miseco I im Archiv f. österr, Gesch. Wien, 1867 p. 51) zu erinnern: «Thietmar nennt Dubrawa die Schwester des älteren Boleslaw. Es kann dies kein anderer sein als jener, den er auch an einer anderen Stelle mit demselben Zusatze nennt, und an dieser zweiten Stelle ist, nach dem, was von ihm erzählt wird, Boleslaw II gemeint. Miseco ist also Schwiegersohn des von Widukind erwähnten Boleslaw I und Schwager Boleslaw's II». Anm. 2: «Graf Przezdiecki in der Bibl. Warsz. S. 312 A. 12 polemisirt mit Recht gegen W. A. Maciejowski, der Dubr. für eine Schwester des heiligen Wenzel nach Bogufal hält, und weist auch auf jene Stelle hin, an der Thietmar den Boleslaw ('habry filium amitae Boleslaw III nennt. Dubr. ist eben die amita Boleslaw's III. Vgl. chronica Polon. I, 1 c. 17, wo Boleslaw III avunculus Boleslaw's heisst». Vielleicht ist Bogufal durch die bei Cosmas aufbewahrte Tradition «Dubravca, quae... jam mulier provectae aetatis cum nupsisset Poloniensi ducio irregeleitet worden. Obgleich Dubravca «mulier provectae aetatis» um 965 war, so ist doch an eine Schwester Wenzel's schon aus dem Grunde kaum zu denken, als ihr Vater Wratislaw 921 starb, seine Tochter folglich um 965 oder 966 mindestens ca. 45 Jahre alt gewesen sein müsste. Provectae aetatis kann sehr wohl auf eine Tochter Boleslaw's I gemünzt sein, da Boleslaw I, welcher im J. 935 nach Ermordung seines Bruders Wenzel die Regierung an sich riss, um diese Zeit schon erwachsen gewesen sein musste, somit seine Tochter um 965 ein Alter von 30 Jahren und noch mehr haben konnte.

#### Mieszko I († 992).

Ibrâhîm schreibt consequent مشقه Mšķķa. Baron Rosen hat, ohne einen Grund anzugeben, überall im Text das Verdoppelungszeichen fortgelassen. Ich halte die Ibrâhîm'sche Form für durchaus richtig (Мікіка, М(je)šeķka), da nach Heinrich Zeissberg ibid. p. 61 «die deutschen Quellen, welche zugleich die älteren sind» eine dreisilbige Form des Namens mit wechselnden Vocalen aufweisen. Selbst schlesische Quellen sollen die dreisilbige Form «Mesico» haben. Nach den bei Zeissberg zusammengestellten Namensformen für Mieszko zu urtheilen, muss die ursprüngliche Form wohl Мітько (Мјеschjko) gelautet haben. Zwei russische Formen führt Kunik p. 96 an: Межька (Мјеshjka) und die nur einmal auftretende Form Мъжека. Auf jüdisch-polnischen Bracteaten der Zeit Mieszko's III (Kunik ibid.) ist der Zischlaut durch ein w (schin) wiedergegeben. Ausser der oben angezogenen Ibrâhîm'schen Form und ihren Verballhornungen bei den arabi-

schen Geographen, welche Ibrâhîm unmittelbar oder mittelbar benutzt haben, ist noch eine bei Charmov p. 345 angeführte zu erwähnen: مشقو Maškû, Meškô. Schafarik sieht als die ursprüngliche Form «Mjetschko» an, Kunik (р. 96) hält es nicht für unmöglich, dass im Namen Мъшко ein t ausgefallen sei und meint, dass der Name ursprünglich Мещько gelautet haben mochte (Privat-Mittheil.) und denkt an мьсть (ultio, pugna), мьстити, мьштати (ulcisci), poln. mścić się (p. 97). Mir will es scheinen, dass der erste Theil des Vollnamens wie медь (poln. miecz = Schwert) gelautet haben mag, da in der von Giesebrecht abgedruckten Urkunde (s. oben S. 101), deren Entstehung noch in's Ende des X. Jahrh. gesetzt wird, für den Namen des Polenherzoges Dagone steht. Dass mit diesem Ausdruck nur der Vollname übersetzt sein dürfte, scheint mir aus dem Umstande hervorzugehen, dass der Sohn nicht wie der Vater unter dem Namen Dagone, sondern unter der verkürzten Form «Misica» auftritt. Falls der Name Mieszko nach Kunik aus Мещько entstanden ist, so kann diese Umwandlung kaum in historischer Zeit vor sich gegangen sein, da unter allen den vielen auf uns gekommenen Namensformen für Mieszko nur einige, ganz vereinzelt und in späterer Zeit, mit einem t vorkommen: Mestco (Dzierzwa) und Mista (Fragmentum chronici Hungarorum rythmici). Die erdrückend grosse Menge aller übrigen Namensformen dagegen gestattet keinen anderen als einen reinen Zischlaut (sch, poln. sz, russ. ш) in diesem slawischen Namen vorauszusetzen. Selbst die Etymologie von «Mieszko» der polnischen Chronisten (turbatio, confusio), so verfehlt sie auch sein mag, deutet die Aussprache des Wortes an, obgleich neben dieser Etymologie uns auch noch eine andere (Mystice) geboten wird.

Dass Ibrâhîm in شقه mit seinem û (š = sch) den Laut sch hat wiedergeben wollen, scheint ziemlich sicher zu sein, da er das russ. 4 (tsch) durch e (g) ausdrückt, wie wir es pag. 38,6 u. 39,6 an dem Worte Petschenegen (Bgênâkia) sehen; p. 38,6 steht freilich e (h) statt e (g), doch fehlt das zweite Mal p. 39,6 das diakritische Zeichen e nicht. Hiernach zu urtheilen, wäre Ibrâhîm's û im Namen Mšeķķa dem deutschen sch, dem poln. sz und dem russ. Im gleichzusetzen. Diesen Laut geben die lateinisch schreibenden Chronisten gewöhnlich durch s wieder; so schreibt z. B. Widukind consequent Misaca.

Anders verhält es sich mit Leszek, Listik, Listek, Listiko, Listko, Listeko, Lestko, Lestko,

farik). Allmählich werden dann die älteren Formen durch die neueren, welche kein t haben, verdrängt. Die Etymologie des Wortes, welche die polnischen Chronisten (astutus) uns bieten, weist, die Aussprache des Wortes andeutend, gleichfalls auf das Vorhandensein eines tim Namen hin. Dass diese Wortdeutung keineswegs zu verwerfen ist, scheint mir aus dem Inhalt der Erzählungen von den Leszek's hervorzugehen, bei denen List als die hervorragendste Eigenschaft erscheint. Es hat durchaus den Anschein, dass die Sagen, den Commentar zum Namen bildend, ihre Enstehung dem Namen Lestik verdanken. Vgl. Roepell, Ges. von Polen p. 72: «..dass in allen diesen (Leszeken) die Listigkeit, Schlauheit als das gefeierte Moment hervortritt: ein characteristischer Zug für das Volk, unter dem die Sagen entstanden». Vgl. auch Zeissberg ibid. p. 51, wo er den čechischen Przemysł dem polnischen Leszko (listig) gleichsetzt. Aus diesen Gründen wird es gestattet sein, den Namen von der slawischen Wurzel listi (Miklosich: listi: asl. lasta list... р. leść. lściwy.. r. lestь.. leščatь..) abzuleiten und Leścik oder auch Лещько für die ursprüngliche Form zu halten, aus der sich erst nach und nach die Formen Leszek und Leszko gebildet haben. Ob die Herausgeber des Martinus Gallus recht gethan haben, indem sie den in den Handschriften auch Lescik lautenden Namen (Schafarik) in Lestik umändern, erscheint mir zweifelhaft, obgleich es auch Schafarik thut, da c häufig für t in den Manuscripten geschrieben wird. Dem Obigen entsprechend hat möglicherweise der Name Leszek, Lestik, nichts mit demjenigen der Lechen, Lechen, Lingones gemeinsam, wie Kunik anzunehmen geneigt ist. Entgegen Schafarik, der unter Lechen Grossgrundbesitzer versteht, leiten Kunik, Szajnocha u. Andere die Lechen von den unslawischen «Ling-ones» ab. Bei der Frage nach dem Ursprung der Lechen wäre vielleicht zu berücksichtigen, dass den polnischen Goralen Lachen die Bewohner der Ebene sind und dass Ibrâhîm, wie es scheint, die im Gebirge erhaltenen Reste dieses Volkes Trškîn nennt.

Die slawische patronymische Form, aus welcher Widukind seine Licicaviki gemodelt hat, müsste Lesckovicy oder Лещьковицы lauten und würde die Nachkommen des Listik, Leścik, Lestco bedeuten. Kunik und der Slawist A. Brückner haben unabhängig von einander, in den bisher nicht gedeuteten Licicaviki gleichfalls (laut Kunik's Privat-Mittheil.) eine patronymische Form erkannt, wobei Kunik eine slawische Form etwa Leszkovici lautend annimmt. Mir will es jedoch scheinen, dass man auf Grund dessen, was ich über die ursprüngliche Form des Namens Leszek vorgebracht habe, nicht berechtigt ist, für das c in Licicaviki ein sz (sch) zu substituiren. Auch folgende Erwägung wäre einigermaassen geeignet, diese Ansicht zu bekräftigen. An der Stelle bei Widukind, wo die Licicaviki (III, 66) er-

wähnt werden, kommt der Name «Misaca» vor und gleich weiter am Anfang d. cap. 67 «Lusiki»; шь (schj) im Worte Мѣшько ist in der Aussprache kaum von ж (sh) in Lusiki zu unterscheiden. Beide Laute шь und ж transcribirt Widukind durch ein s; infolge dessen glaube ich nicht, dass Widukind abweichend hiervon für den Laut шь in Лешьковицы ein c (Licicaviki) geschrieben hätte. Vielmehr steht zu erwarten, dass das lateinische c, die Transcription der slawischen Laute ц, ч, щ oder ść sei. Hier sei auch die in den Rügen'schen Urkunden vorkommende patronymische Form «Lizcicowitiz» angeführt, welche ich bei Perwolf (Germanisation etc. p. 183) gefunden habe und die durch «Лестиковичъ» transscribirt wurde.

Doch kehren wir zu Mieszko zurück.

Es fällt im Berichte des Ibrâhîm auf, dass er im Abschnitte über Mieszko fast ausschliesslich von dessen Gefolgschaft und den Beziehungen des Königs zu derselben handelt. (Alle Forscher sind darin einig, dass Ibrâhîm im Lande Mieszko's nicht gewesen ist). Ferner, fällt auf, dass Ibrâhîm kein Wort über die Annahme des Christenthums durch Mieszko und die Verschwägerung der beiden slawischen Herrscher spricht, was noch als ein argumentum a silentio gegen das Jahr 973 sich anführen liesse (vgl. Jos. Jireček 1880 p. 293). Ibrâhîm hielt sich längere Zeit in Prag, der Residenz Boleslaw's I, auf, wo er, falls seine Reise in's Jahr 973 zu setzen wäre, doch zweifelsohne von dem weltgeschichtlichen Ereignisse gehört haben müsste, das auch eine kommercielle für die Judenschaft in Prag wichtige Annäherung beider slawischen Reiche bewirkt haben wird; wobei auch noch zu berücksichtigen wäre, dass Ibråhîm religiösen Fragen Verständniss entgegenbringt, wie das aus dem Abschnitt über das Bulgarenreich erhellt. Könnte man hieraus nicht den Schluss ziehen, dass Polen zu der Zeit, als Ibrâhîm seine Reise unternahm, noch nicht christianisirt war und die Heirath Mieszko's mit Dubrawa noch nicht stattgefunden hatte?

Ich denke mir die Sache folgendermaassen. Im Jahre 965 trafen die bulgarischen Gesandten mit Mieszko und Boleslaw I auf dem Hoftage zu Magdeburg zusammen, um dem heimgekehrten Kaiser ihre Huldigung darzubringen. In erster Linie bezieht sich dies auf Mieszko, der sich erst vor 2—3 Jahren während der Abwesenheit Otto's dem deutschen Reiche hatte unterwerfen müssen. Es scheint fast, dass die Bulgaren ihr Christenthum im Gegensatz zu dem noch ungetauften Mieszko und dessen Gefolge, Ibrâhîm gegenüber, betont haben. In dem Zusammentreffen auf dem Reichstage zu Magdeburg, auf dem vermuthlich auch Ibrâhîm zugegen war, findet dessen Erzählung von Mieszko und dessen Gefolgschaft die beste Erklärung. Hier mag sich auch Ibrâhîm mit Otto und den bulgarischen Gesandten unterhalten und Mieszko die Vereinbarung mit Boleslaw I ge-

troffen haben hinsichtlich der Heirath und der Annahme des Christenthums, zu welcher ihn vielleicht Otto I auch seinerseits zu bewegen suchte. Nicht zu übersehen ist, dass Widukind bald darauf (967) Mieszko als den Freund Otto's bezeichnet. Mieszko's Vermählung mit Dobrawa mag, da Ibrâhîm um die Mitte des Jahres 965 noch nichts davon zu wissen scheint, in's J. 966 fallen, die Annahme des Christenthums aber wäre in dasselbe Jahr oder vielleicht in das nächstfolgende zu setzen. Von Interesse ist, dass die ältesten polnischen Jahrbücher, die Annales Cracovienses vetusti, im Gegensatz zu den späteren Annalen, die die Jahreszahl 965 und 966 aufweisen, lauten (Monum. Germ. SS. XIX): 966 Dubrovka venit ad Miskonem. 967 Mysko dux baptizatur. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass das sicher überlieferte Geburtsjahr Boleslaw's I das Jahr 967 ist, welches bei der Frage nach dem Jahre der Verheirathung seiner Eltern auch in Betracht gezogen werden kann.

Es erübrigt noch auf die Zeit des ersten geschichtlichen Auftretens Mieszko's hinzuweisen. Die Nachrichten Widukinds combinirt mit dem Continuator Reginonis ergeben das Jahr 963 (nach Kunik 962). Kunik mag Recht haben, wenn er p. 98 sagt: «Bisher nahm man gewöhnlich an, dass Mieszko durch Wichmann im Jahre 963 geschlagen wurde, weil nach Widukind die Lausitzer vom Markgrafen Gero eine vollständige Niederlage «eo quoque tempore» erlitten, — und diese letzte Niederlage, nach dem Zeugniss des mit den Begebenheiten wohlvertrauten Continuator Reginonis, (d. h. des späteren Erzbischofs Adalbert von Magdeburg), im Jahre 963 stattfand. Doch, da er, nach einigen Stellen seiner Chronik zu urtheilen, den Ausdruck «eo tempore» vom Ausdruck «eo anno» unterscheidet, so liegt kein zwingender Grund vor, das Jahr 963 für dasjenige des ersten Auftretens Mieszko's in der Geschichte zu halten».

#### Nakun und Stoignêw.

Der Obodritenfürst Nacon tritt zum ersten Male in der Geschichte im Jahre 954 auf, als der grosse Wendenaufstand auch das nordwestliche Slawenland erfasste. Die sächsischen Rebellen Wichmann und Egbert, Verwandte Otto's des Grossen und des Herzogs Hermann, gaben hier das Signal zur Empörung. Zu schwach, um ihrem Oheim (Hermann) allein Widerstand leisten zu können, verbanden sich Wichmann und Egbert rachedürstend mit den Todfeinden der Deutschen, den Wendenfürsten Naco und dessen Bruder, der wohl zweifellos Stoinef hiess. Es waren dies zwei Fürsten der Obodriten. Widukind nennt freilich die Slawen nicht, über welche Naco und Stoinef

herrschten. Doch ist es nicht schwer auf Grund der Erzählung Widukind's auf den Kriegsschauplatz zu schliessen: Illi (Wichmannus et Egbertus) cum se sensissent duci resistere non posse, sociaverunt sibi duos subregulos Saxonibus jam olim infestos. Diese Slawenfürsten können nur Grenznachbarn des Herzogs Hermann gewesen sein, welchem die Hut der nördlichen Marken gegen Dänen und Slawen anvertraut war. Weiter III, 68 nennt Widukind ausdrücklich zwei dem Herzoge untergebene Slawenfürsten: den der Wagrier und den der Obodriten. Annal. Hildesh. und Quedlinb. a. 955 führen namentlich die Obodriten an: Eodem anno rex Otto periculosissime cum Abodritis conflixit. Desgleichen werden in den Annal. Sangall. maior. bei der Nennung der Völkerschaften, mit denen Otto Krieg führte, in erster Linie die Abodriten namhaft gemacht a. 955: Eodem anno pugnaverunt cum Abatarenis et Vulcis et Scirizspanis et Tolonsenis et victoriam in eis sumpsit, occiso duce illorum Ztoignaw.

Ich halte den Widukind'schen Stoinef für den Bruder Nacon's, obgleich Widukind nirgends sagt, dass der bei ihm c. 53 und 55 angeführte Stoinef Nacon's Bruder sei. Thietmar freilich behauptet direct: ducatu Nacconis et Stoinnegui, fratris ejus, und a. a. O. nennt er ihn Stoingneum. In den Annal. Sang. mai, heisst er Ztoignaw. Die ann. Flodoardi erzählen von zwei sarmatischen Königen, ohne sie näher zu bezeichnen. Interessant, dass Köpke in seinem Werk über Widukind, abweichend von allen übrigen Forschern, Nacon's Bruder und Stoinef für zwei verschiedene Personen hält, indem er somit Thietmar's Mittheilung für dessen blosse Combination ausgiebt. Dieser Ansicht aber dürften Thietmar's, sowohl von Widukind als auch von den Annal. Sang, maj, abweichende, Namensformen Stoinneguus und Stoingneus widersprechen, da hiernach zu urtheilen dem Thietmar wahrscheinlich noch andre Quellen zu Gebote standen. Auf Grund der überlieferten Formen lässt sich die richtige Aussprache dieses Namens mit Leichtigkeit herstellen: Stoignjäw (russ, Стойгньвъ), während die richtige Aussprache Nacon's nach Kunik Nakun lauten müsste.

Nakun war also Fürst der Obodriten. Dass dem in der That so ist, besagt die Mittheilung Ibráhîm's, welcher Nâkûn den König der westlichsten Slawen nennt mit der Hauptburg 'Azzân (Schwerin).

Das Jahr aber, in welchem Nakun bei Widukind auftritt, ist strittig: 954 oder 955?

Meiner Ansicht nach fallen die von Widukind im cap. 50 erzählten Begebenheiten unstreitig in's J. 954, die folgenden aber (cap. 51 u. 52) aller Wahrscheinlichkeit nach noch in dasselbe Jahr. Dass in cap. 50 der Feldzug von 954 gemeint ist, unterliegt in meinen Augen keinem Zweifel. Cap. 50 knüpft an cap. 29 an: den Inhalt des cap. 29 kurz zusammen-

fassend und den im cap. 30 geschilderten Feldzug von 954 nach Baiern erwähnend, holt Widukind die inzwischen in Sachsen vorgefallenen Ereignisse in cap. 50, 51, 52 nach. Diese Auffassung ist die zunächst liegende und natürlichste. Aus Widukind geht klar hervor, dass Wichmann die ganze Zeit von seiner Verurtheilung an bis Otto's Abreise (cap. 50) in der Pfalz unter königlicher Aufsicht sich befand. Sollte nun (cap. 50) der Feldzug vom Jahre 955 und nicht 954 zu verstehen sein, wo hätte dann Otto den Wichmann gelassen, als er 954 in seinen schwersten Krieg zog? Warum schweigt darüber Widukind, der sich doch sonst sehr genau über Wichmann's Geschichte instruirt zeigt? Aber auch angenommen, dass Otto Wichmann irgendwo unterbrachte, wie hätte dieser leidenschaftliche erbitterte Mann ein ganzes Jahr in Unthätigkeit verbringen können, wie hätte er die beste Gelegenheit loszuschlagen, als die Noth seines Vaterlandes auf's Höchste gestiegen, als die Partei Conrad's und Liudolf's entschieden im Uebergewicht war und Süddeutschland von den Ungarn überfluthet wurde, vorüberstreichen lassen. Wie sollte er erst im Jahre 955 seiner leichten Haft entsprungen, die Fahne des Aufruhrs erhoben haben, als die Empörung durch die Unterwerfung von Conrad und Liudolf dem Erlöschen nahe war? Ferner, geht aus Widukind und den anderen Quellen hervor, dass Wichmann und Egbert die Slawen aufgestachelt haben. Nehmen wir daher, was sehr unwahrscheinlich ist, das Jahr 955 für die Flucht Wichmanns an, so folgt daraus, dass auch der Slawenaufstand in dieses Jahr fallen muss. Ist es nun denkbar, dass die Wenden erst die Dämpfung des für das Reich so gefahrvollen Bürgerkrieges und das Abziehen der Ungarn abgewartet und sich dann erst gegen die Deutschen erhoben haben sollten, als die Gefahr, in der das Reich geschwebt, fast vorüber war? Ausserdem berichtet Widukind ausdrücklich, dass bereits im J. 954 heftige Kämpfe mit den Slawen stattfanden. Markgraf Gero, heisst es, habe die Ukrer mit grossem Ruhme besiegt, da ihm Otto den Herzog Conrad zu Hülfe geschickt. Die Annahme des Jahres 954 für Wichmanns Flucht stimmt auch zu den Worten Widukinds, die er Otto an Wichmann richten lässt: ne ei molestiam inferret, cum alia plura gravaretur.

Nach diesen Auseinandersetzungen halte ich es für ziemlich ausgemacht, dass die Flucht Wichmanns und die damit zusammenhängenden Ereignisse, wie die Erhebung Wichmanns und Egberts und ihre Verbindung mit den Obodritenfürsten, in's Jahr 954 zu setzen sind. Ich glaube aber auch, dass die Begebenheiten, die cap. 51 u. 52 erzählt werden, gleichfalls in's Jahr 954 fallen. Ein zwingender Grund dazu scheint mir in den Worten (cap. 52) «civili bello urgente» zu liegen. Die Bemerkung von Köpke und Dümmlers: «Diese Worte finden durch den gleichzeitigen Feldzug Otto's

nach Baiern ihre Erklärung und nöthigen nicht an das Jahr 954 zu denken» halte ich nicht für stichhaltig. «Civili bello urgente» kann sich mit Fug und Recht nur auf's J. 954 beziehen, nicht aber 955, wo der Bürgerkrieg in den letzten Zuckungen lag, da Lothringen, Franken, Schwaben beruhigt waren und Baiern, das noch in Auflehnung verharrte, seiner Führer beraubt, dem Reiche nicht mehr viel Verlegenheiten machen konnte. Hierzu kommt, dass, wenn wir an das Jahr 955 denken, das Zurückscheuen des tapferen und kriegslustigen Herzogs Hermann vor einem Kampf mit den Slawen, während seine Krieger vor Ungeduld sich in den Kampf zu stürzen brannten, nicht zu verstehen wäre.

Diese Erörterungen erhärten ihrerseits die Annahme des Jahres 954 für die Ereignisse im cap. 50 und umgekehrt: Je zweifelloser die erste Annahme, desto mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt die zweite. Wenn es nämlich feststeht, dass die im cap. 50 geschilderten Ereignisse in's J. 954 fallen, so folgt daraus fast von selbst, dass die folgenden in dasselbe Jahr zu setzen sind. Köpke und Dümmler (p. 250 Anm. 4) und Wattenbach (Widukind p. 106) sind wohl die einzigen, die dieser Folgerung ihre Zustimmung versagen. Köpke und Dümmler schränken freilich ihre Ansicht ein, indem sie hinzufügen: «wodurch freilich nicht alle Zweifel schwinden». Aus Widukind gewinnen wir den unmittelbaren Eindruck, dass die Ereignisse Schlag auf Schlag auf einander gefolgt sind. Der Anfang des cap. 53 «Quod scelus imperator ulcisci gestiens» mag verleitet haben, die Begebenheiten in cap. 51 u. 52 in's Jahr 955 fallen zu lassen. Es hat den Anschein, als ob das Blutbad in Cocarescem den Grund zu Otto's Feldzug gegen die Slawen abgegeben habe, dass er persönlich an dem Feinde Rache nehmen wollte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nicht um Rache für die Bürger von Cocarescem, die Otto ebenso gut Hermann oder Gero überlassen konnte, handelte es sich, sondern die Herrschaft der Deutschen über die Slawen war ernstlich erschüttert. Wir wissen aus zeitgenössischen Quellen zur Genüge, dass es sich um die Niederwerfung eines allgemeinen Slawenaufstandes handelte. Und dass daher ähnliche Gräuel, wie die im cap. 52 beschriebenen, bei der grausamen Erbitterung der auf Leben und Tod ringenden Nationen nicht ein mal vorgekommen sein mögen, ist zweifellos. Dem entsprechend giebt Ranke in seiner Weltgeschichte die Worte «injuriam perpetratam» mit «geschehener Einfall» wieder, die aber Widukind im Zusammenhang zu bringen scheint mit den Anfangsworten des cap. 53 «hoc scelus», welch' letzteres sich wieder auf das Blutbad bezieht.

Aus Widukind selbst sind wir genügend darüber unterrichtet, welch' schweren Stand die Deutschen vor Otto's grossem Feldzug gegen die Slawen an der Ostgrenze hatten. Erwähnt wurden schon Gero's Kämpfe gegen die

Ukrer im Jahre 954, die erst durch Conrad's Erscheinen ein für das Reich glückliches Ende nahmen. Cap. 45 unterbricht Widukind die Erzählung von der Ungarnschlacht und berichtet von den wechselvollen Kämpfen Thiadrichs mit den Barbaren. Noch vorher (cap. 44) heisst es: «Der König brach sogleich gegen die Feinde (Ungarn) auf und nahm nur sehr wenige von den Sachsen mit sich, weil diese der Krieg mit den Slawen bedrängte»; und Glosse zu cap. 49: «Sie (die Sachsen) nahmen am ungarischen Kriege nicht Theil, da sie für den Kampf gegen die Slawen aufgespart wurden».

Aus obigen Gründen sind die in cap. 51 u. 52 beschriebenen Ereignisse als eine Einleitung zu dem fürchterlichen Kriege zu betrachten, den Wichmann und Egbert mit heraufbeschworen hatten, und die Anfangsworte zu cap. 53 sind bloss als Bindeglied zwischen genannten cap. anzusehen. Letzteres wird zur Evidenz, wenn man die abgerissene, vielfach ungenaue Darstellungsweise des Chronisten in Rücksicht zieht (vrgl. Köpke, Wattenbach, W. Giesebrecht, Ranke u. A.). Demnach stelle ich mir die im Osten des Reiches vorgefallenen Ereignisse in folgender Reihenfolge vor. Im Jahre 954: Otto's Zug nach Baiern; Wichmann's Flucht, sein kurzer Kampf mit Hermann, Wichmann's und Egbert's Verbrüderung mit den Slawenfürsten, missglückte Ueberrumpelung von Suithleiscranne durch Hermann, Einfall der Barbaren, Blutbad zu Cocarescem; Gero's Kämpfe mit den Ukrern. Im Jahre 955: Kämpfe mit den Slawen im Allgemeinen (cap. 44), wechselvolles Ringen Thiadrich's, Sieg Otto's am 18. October bei der Raxa. Den einzig nennenswerthen Grund, welcher gegen das Jahr 954 für die Flucht Wichmann's und die folgenden Begebenheiten angeführt werden kann, giebt Heinemann (Gero p. 147) an. Hermann's Zug in's Jahr 954 zu setzen, findet er aus dem Grunde rein unmöglich, weil seiner Ansicht nach, für die Begebenheiten, die zwischen Otto's Abreise 954 und Anfang der Fasten liegen, absolut keine Zeit übrig bleibe, — womit auch Köpke übereinstimmt. So rein unmöglich ist es aber, wie ich es nachweisen will, lange nicht. Der Zeitraum, der von Otto's Abreise bis zum Zuge Hermann's verstrichen, ist nicht genau bestimmt. Es heisst im Continuator Regionis ganz allgemein: «Als die Fastenzeit nahte» desgleichen bei Widukind: «zu Anfang der Fasten». Es liegt kein positiver Grund zur Annahme vor, dass Wichmann ausserhalb Sachsens dem Grafen Ibo zur Aufsicht übergeben war. Unter patria in den Worten in «patriam perrexit» braucht nicht «Sachsen» verstanden zu werden. Das Wort kann hier einfach die Bedeutung von Heimath, also Wichmann's Grafschaft, haben. Vrgl. Waitz, Verfassungsgesch. 1876. Bd. 7 p. 56: «Die Bezeichnung eines gräflichen Gebietes im alten Sinne als Land, Landschaft (regio, provincia, patria) ist immer üblich gewesen». Ferner, war die Haft eine leichte. Wichmann's Genossen hielten sich im

Walde verborgen; seine Flucht war vorbereitet. Sie konnte also schleunig bewerkstelligt werden. In seiner Heimath angelangt, wird er sofort die Fahne der Empörung aufgepflanzt haben. Leicht drängte Hermann die Aufständischen über die Elbe, die von den Obodritenfürsten mit Freuden aufgenommen wurden. Hermann zieht ihnen nach, überrascht sie in der Burg Suithleiscranne (welche natürlich nur unweit der Grenze gelegen haben kann; nach Schafarik svètla strana). Die Ueberrumpelung misslingt durch einen Zufall; er zieht sogleich ab. Wer den Schauplatz all' dieser Ereignisse sich vergegenwärtigt (Suithleiseranne dürfte nicht weit von der Grenze in der Umgegend von Boitzenburg zu suchen sein: Cocarescem ist vermuthlich das jetzige Caarssen, nördlich von Hitzacker belegen zwischen der Rögnitz und der Elbe), wird zugeben müssen, dass dieselben sich in einer sehr kurzen Spanne Zeit abgespielt haben konnten; dass mithin kein zwingender Grund vorliegt, sie in das J. 955 und nicht 954 zu verlegen. Im Hinblick auf die allgemeine Lage des Reiches setzt auch Ranke in seiner Weltgeschichte diese Vorgänge in das Jahr 954. Schliesslich möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass der Schluss, den Heinemann (und mit ihm Köpke) aus seinen Praemissen in seinem Gegenbeweise zieht, fehlerhaft ist. «Denn da der König im Jahre 954 kurz vor den Fasten von Sachsen nach Süddeutschland aufbrach, Hermann's Zug gegen Suithleiseranne aber auch in den Anfang der Fasten, also doch wohl in's Jahr 955 fällt», so hätten Wichmann und seine Genossen — dies wäre der richtige Schluss aus den Vordersätzen — sich ein ganzes Jahr lang im Wendenlande umhertreiben müssen, ehe der Herzog ein Heer gegen sie führte; nicht stichhaltig dagegen ist der Schluss, dass «Wichmann und seine Genossen sich ein ganzes Jahr lang (in Sachsen) hätten herumtreiben müssen, ehe es ihrem Oheim gelang, sie zur Flucht über die Grenze zu nöthigen».

Ich nehme den abgerissenen Faden der Untersuchung über die Obodritenfürsten wieder auf. Aus dem Umstande, dass zwei Obodritenfürsten an der Spitze der Aufrührer standen: Nacon und Stoinef, in der Schlacht bei der Raxa aber weder Hermann noch Nacon, sondern Markgraf Gero und Stoinef figuriren, — wären wir, frage ich, aus diesem Umstande nicht zu dem Schlusse berechtigt, dass weder Nacon noch Hermann in der Schlacht bei der Raxa zugegen waren und dass der Ort der Schlacht wahrscheinlich in dem dem Markgrafen untergeordneten Gebiet oder in der Nähe desselben zu suchen ist? Damit stimmt die Theilnahme an der Schlacht seitens der Uulcen, Scirizspanen, Tolensen. Damit stimmt auch, dass wir nach Widukind das Schlachtfeld nicht weit von den Wohnsitzen der ortskundigen Rujaner, welche den Deutschen wesentliche Hülfe leisteten, zu suchen haben, worauf schon Wigger in seinen Annalen hinwies. Meiner Ansicht

nach befindet sich das Schlachtfeld weder an der Reckenitz (Rokitnitza cf. Perwolf, Germanisation p. 25 u. 29) noch an der Rege (Oberlauf der Elde, westlich vom Müritzer-See), sondern näher zum Gebiete der Rujaner an der Rick (mittelalterl. Reka oder Hilda, cf. Perwolf p. 195), etwa in der Umgegend von Grimmen. Raxa könnte vielleicht aus Raka (рѣка, vrgl. Ztoignaw = Стойгиѣвъ) verschrieben sein oder auch aus рѣчка (rêtschka), der Deminutivform von рѣка entstellt sein. Nacon's und Hermann's Abwesenheit lässt sich am Besten dadurch erklären, dass Nacon bei Zeiten den Widerstand aufgegeben und Annahme des Christenthum's und Unterwerfung gelobt haben mag, Herzog Hermann aber in seiner Mark bleiben musste, um Nacon zu überwachen und die Unterwerfung durchzuführen. Durch diese Trennung von der allgemeinslawischen Sache, deren sich jetzt in kraftvoller Weise Stoinef annimmt, welcher nun in den Vordergrund tritt, mag auch die bedeutende Stellung, welche Nakun nach Ibrâhîm im Jahre 965 in den westlichsten Slawenlanden zukam, ihre volle Erklärung finden.

#### Genealogie der Obodritenfürsten.

Wer mag der Vater von Nacon und Stoinef (Ztoignaw) gewesen sein? Vermuthlich der Missizla des Adam von Bremen. Ich mache darauf aufmerksam, dass dieser Missizla bei Adam von Bremen als erster von den drei Slawenfürsten, welche das Christenthum annahmen und zu deren Zeiten die Slawen im Christenthum verharrten, aufgeführt wird (Missizla, Naccon, Sederich); mithin müsste Missizla noch vor Naccon geherrscht haben. Dass dieser Missizla unmöglich mit dem Widukind'schen Mistav, wie allgemein angenommen wird, identisch sein kann, will ich klarzustellen versuchen.

Missizla des Adam ist wahrscheinlich Kroner's Micissla a. 932 (Wigger, Meklenb. Annal. p. 137) und Mas ûdî's B(i)ṣklâîg' oder richtiger M(i)ṣklâîg', M(i)ṣtlâîg' (eine graphisch vollberechtigte Conjektur), Mistislaw nach Charmoy, zur Zeit Wenzels und Heinrich's I, jedenfalls aus der ersten Hälfte des X. Jahrh. Erwähnen möchte ich hier noch des Mistivi auf dem Söndervissingschen Stein (Wigger ibid.) a. 930 nach Rafn. Da auf diesem Stein von der um diese Zeit verstorbenen Tochter des Mistivi die Rede ist, so muss Mistivi noch weiter zurückreichen und ist vielleicht der Vater von Missizla des Adam, Micissla des Korner und Miṣtlâîg' des Mas ûdî.

Ich betone, dass der Name Mistivi, Mistui, Mistav, Mistuue, nicht identisch ist mit Missisla(w), Mistizlaus, wie in der Regel angenommen wird. Es sind zwei verschiedene Namen: *Mestiwoj* (nach Schafarik), Mściwoj, und *Mstislaw*, Mścisław. Dass der Mistav des

Widukind zur ersten Kategorie gehört, ist auf Grund der Zeugnisse von Adam von Bremen, Helmold und Thietmar, combinirt mit Widukind, nachweisbar. Um 966 tritt Widukind's Mistav als Fürst der Obodriten nach dem Tode Nakun's auf. Dieser Mistav heisst bei Helmold Billug um 973 bis vor 988, bei Thietmar a. 983 u. 984 Mistui. Chron. Magdeb. schreibt Mistowi, Chron. monast. S. Michaelis Luneb. - Mistwin, die Chronik des Klosters Hillersleben a. 1000 (?) — Mistuuitz. Nun ist es zu unserem Zwecke von grosser Bedeutung, dass dieser Fürstenname bei Thietmar a. 983 ausser Mistui noch Mistuvuoi und im späteren Zusatz Mistuwoi lautet, während a. 984 wieder die Form Mistui auftritt. Wie ist dieser Umstand zu erklären? Sicherlich dadurch, dass Avico, Mstiwoj's Capellan, welcher später Thietmar's spiritualis frater wurde, ihm, nach der Entstehung der Chronik, vom Msciwoi erzählt hat, während bis dahin dem Thietmar der Slawenfürst nur unter der verballhornten Namensform bekannt war. Aus dem Inhalt des späteren Zusatzes ist ersichtlich, dass Mestiwoj zu einer Zeit starb, als Thietmar bereits seine ersten Bücher niedergeschrieben hatte, also etwa zwischen 1014—1018. Um 990 ff. ca. 1002 oder 1003 (nach Wigger) bezeichnet Adam von Bremen Mystiwoi et Mizzidrog als principes Vinulorum; Schol. 28 hat Mistiwoi, welchen Namen er dem Fürsten beilegt, den er vorher Billug nennt. Aus Obigem folgt der Schluss, dass Widukind's Mistay, Grossfürst der Obodriten, identisch ist mit Mistui und Mistuwoi des Thietmar, Mystiwoi des Adam, Billug (Mistiwoi) des Helmold.

Selbst wenn sich Jemand wider Erwarten finden sollte, der die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung bestreitet, indem er etwa so argumentirt: «Mistav mag in dem Zeitraum von etwa 966 bis etwa 973 mit Tode abgegangen sein, so Gass Billug, welcher, aus Helmold's Erzählung zu schliessen, in den Jahren von ca. 973 bis vor 988 Grossfürst war, nicht nothwendig mit Mistav des Widukind identisch zu sein braucht», — so steht jedenfalls das fest, dass Nakun sich unter dem Namen Billug nicht verbergen kann, weil der Obodritenfürst Billug (um 973 bis vor 988) unmöglich ein anderer ist als der Obodritenfürst Mistui a. 983 u. 984 bei Thietmar, der Mystiwoi bei Adam von Bremen, mithin im Jahre 973 der Obodritenfürst Nakun nicht mehr den Lebenden bei gezählt werden darf, — ein vollwichtiges Argument gegen das Jahr 973 als Reisejahr des Ibrâhîm.

Billug's (Mestiwoj's) Sohn ist Missizla oder Missizlaus (nach Helmold), bei Thietmar a. 1018 Mistizlaus senior geheissen. Dass dieser Missizlaus, Mistizlaus, Nacon's Grosssohn, der Missizla sein soll, welcher von Adam von Bremen dem Naccon vorangestellt ist, wird Niemand behaupten wollen, obgleich Helmold ihn mit dem Adam'schen Missizla(w) zu

verwechseln scheint (Helmold I, 15). Auch waren zu dieses Missizlaus' Zeiten die Slawen längst vom Christenthum abgefallen, während unter Missizla, Naccon und Sederich Frieden herrschte und das Christenthum unter den Slawen ungehinderte Ausbreitung fand. Das Scholion 30 bei Adam von Bremen: «Sermo est, ducem Sclavanicum petisse pro filio suo neptem ducis Bernardi eamque promisisse» etc., in dem der Slawenfürst für seinen Sohn um die Hand der Nichte des Herzogs Bernhard bittet, ist selbstverständlich der Helmold'schen Erzählung, nach welcher der Fürst Mistiwoi sie für sich begehrte, vorzuziehen. Diese Begebenheiten können nur vor dem grossen Slawenaufstand des Jahres 983 vor sich gegangen sein, damals aber hatte Mestiwoi die später von ihm verstossene schöne Schwester des Bischofs Wago zur Frau (welche ihm die Hodica gebar), somit konnte nur sein Sohn Mistizlaus, Missizlaus, die Verwandte des Herzogs zur Frau begehren.

Wer mag aber Sederich sein? Vielleicht ist es Stoinef, Ztoignaw, da Doppelnamen nicht selten bei Slawenfürsten vorkommen. Kunik p. 103 hält Sederich für den Selibur des Widukind. Doch nachdem ich mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen zu haben glaube, dass Missizla des Adam der Mistav des Widukind nicht sein kann, so dürfte es uns befremden, dass Adam Nacon's Sohn und Nachfolger Mistav, den er unter dem Namen Mystiwoi, Mistiwoi, sehr wohl kennt, nicht anführt, dagegen Nacon's Neffen, den Theilfürsten Selibur, der ausserdem nach Widukind seiner Würde sehr bald verlustig ging, unter dem Namen Sederich genannt haben sollte?

Der Mizzidrog des Adam ist möglicherweise Sederich's (Stoinef's) Grosssohn, welchem nach Widukind Herzog Hermann die Würde des Vaters übertrug. Sederich II bei Adam (etwa 1024—1029) mag der Sohn Mizzidrog's sein. Der Christ Mestiwoj (Mściwoj), Nacon's Sohn, hatte ausser Missizla(w), Mistizlaus, noch einen Sohn des Namens Uto (male christianus), alias Pribignew; während Gneus und Anatrog (pagani) die Söhne des unchristlich gesinnten Missislaw sein könnten.

### Anhang.

Genealogie der sächsischen Grafen Wichmann und Egbert.

Wichmann der Aeltere war der Bruder Hermann's genannt Billung, des Ahnherrn des späteren herzoglichen Geschlechts in Sachsen, und Amelung's, des Bischof's von Verden. [Siehe Widukind II c. 4 (M. G. SS. III) und Annalista Saxo a. 962 (M. G. SS. VI); Thietmar II c. 21 (M. G. SS. III); Urkunde 937 Sept. 21 (M. G. Dipl. I, 101); über Amelung s. Wedekind, Noten etc. I, 106; II, 227]. Wir nennen Wichmann «den Aelteren» im Gegensatz zu seinem gleichnamigen Sohne, der vom sächsischen Geschichtsschreiber, unserer Hauptquelle, als «junior» bezeichnet wird. Wer ihr Vater war, wissen wir nicht. Von vielen Forschern wird dafür ein Graf Billing oder Billung gehalten, welch' letztere Form auf v. 22 Primord. coenob. Gandersh. zurückgeht (M. G. SS. IV, 306: Edita Francorum clara de stirpe potentum, filia Billungi, cujusdam principis almi). Das direkte Zeugniss, Billing wäre der Vater Herzog Hermann's, stammt erst aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und ist enthalten in der um das Jahr 1230 (Wattenbach, Geschichtsquellen II<sup>5</sup> p. 326) entstandenen Chronik St. Michaelis a. 955 (Wedekind, Noten Ip. 106; vgl. Köpke-Dümmler, Otto I, Excurs III p. 571 u. 572). Giesebrecht (Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit I<sup>5</sup> p. 816 Anm.) glaubt an Hermann's billingischer Abstammung festhalten zu müssen, weil gerade in Lüneburg, in der Stammburg des Hermann'schen Geschlechts diese Abkunft anerkannt war. Wedekind, der sich sehr eingehend mit der Genealogie und dem Güterbesitz dieser Familie beschäftigt hat, glaubt, gestützt auf die Chron, S. Michael, a. 955 und auf das Necrol. S. Michael. a. VII Kal. Jun. (Noten III p. 39) «O. Billing comes», — mit völliger Gewissheit behaupten zu können, dass ein Graf Billing der Vater Herzog Hermann's und dass es aller Wahrscheinlichkeit nach der thüringische Dynast ist, welcher in einer Reihe von Urkunden aus den Jahren 952 bis 968 vorkommt (Noten II p. 171 u. 211-233). Hierbei ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass Wedekind's sorgfältige und scharfsinnige Untersuchungen zum Theil einer wahren Grundlage entbehren, weil er in den Kreis seiner Forschungen literärische Fälschungen, wie die Chron. und annal. Corbei. hineingezogen hat (Vgl. Köpke-Dümmler, Otto. Exc. III

p. 577 und Wattenbach II<sup>5</sup> p. 472). Heinemann (Markgraf Gero) nennt Hermann nicht anders als Hermann Billung pp. 10, 12, 20, 27, 35, 44, 75, 82, 87, 101, 105, 109, 150, 152; jedoch in der Stammtafel zieht er durch ein Fragezeichen diese Abkunft in Zweifel. Könke (Widuk. (p. 89) nennt ihn gleichfalls Hermann Billung. Ihnen schliesst sich auch Ludw. Giesebrecht an, welcher Hermann als Billinger oder Billing bezeichnet (Wendische Gesch. I, pp. 142, 143, 172, 179 u. s. w.). Waitz dagegen (Otto 951-973 von Dönniges, Exc. 5 p. 195 Anm. 4) sagt, es erscheine ihm mehr als zweifelhaft, dass Billing Hermann's Vater sei. Noch entschiedener spricht sich Köpke-Dümmler aus, der (Otto I pag. 575 u. 576) zu dem Ergebniss gelangt, dass ein Graf Billing nicht der Vater oben genannter Brüder war. Ranke in seiner Weltgeschichte (Sechster Theil II pp. 204 u. 273) nennt Hermann zweimal Billung und einmal sagt er, Hermann, genannt Billung. Nicht zu vergessen, dass Mestiwoj (Mściwoj) bei Helmold noch den Namen Billug trägt (s. oben), den er höchst wahrscheinlich bei seiner Taufe zu Ehren des Herzog's Hermann (vgl. Wigger) erhalten hat. Letzterer Umstand spricht neben anderen Gründen für die billingische Abstammung der drei Brüder.

Dieses sogenannte billingische Geschlecht ist vornehmen, altsächsischen Ursprungs [s. Widukind II c. 4 u. III c. 69; Wedekind, Noten III, 109; Grabinschrift Bernhard's I, des Sohnes Herzog Hermann's; Witgeri genealogia Arnulfi comitis (M. G. S. IX p. 304). Ueber Witger s. Wattenbach I<sup>5</sup> p. 359. Köpke (Widukind p. 89): «Zu bemerken ist, dass Adel und altes Geschlecht sich gegenseitig bedingen». Annal. Quedlinb. a. 937; Contin. Regin. a. 939]. Der hohe und alte Ursprung des Hauses steht fest. Später hat die Sage die Geschichte verdunkelt. Die ersten sagenhaften Züge finden sich bei Adam von Bremen, welcher die Brüder Wichmann und Hermann für armer Leute Kinder ausgiebt, wenn auch edler Herkunft. S. Köpke-Dümmler Otto p. 55 u. 56; Adam von Bremen II, 4 (M. G. S. VII). Dieses Grafengeschlecht verfügte über einen grossen Güterbesitz, welcher in ganz Sachsen zerstreut lag (Widukind II c. 4, III, c. 24. Vgl. Köpke-Dümmler p. 577). Der Hauptbesitz war theils im Gau Vnimoti, zwischen der Elbe und Weser, theils vermuthlich in den Gauen Derlingau, Flenithi und Tilithi an der Ocker und Leine gelegen. S. Urkunde 937 Okt. 11 (M. G. Dipl. I, 104): «in pago Vnimoti in comitatu Wigmanni in duo loca Urlaha et Ottingha». Nach Wedekind (Noten II, 63) sind Vnimoti und Wimodia (Wigmodia) nur zwei verschiedene Lesarten. Ihm pflichtet Köpke-Dümmler (p. 581) bei. Spruner-Menke dagegen (Handatlas 1880 No 33) hält Wigmodia und Unimoti für zwei ganz verschiedene Gaue, — welche Ansicht richtig zu sein scheint. — Annalista Saxo a. 967,

Necrol. Hildesh. (Leibnitz. S. I, 764); Urk. 947 Jan. 15 (M. G. Dipl. I p. 166 u. 167) — jedoch zweifelhaft, ob es derselke Graf ist; Thietm. III, 2; Urk. 966 Nimwegen (M. G. D. I p. 438, 439) — jedoch wiederum zweifelhaft, ob unser Egbert gemeint ist. Vgl. Wedekind II, 18 u. Heinemann p. 14.

Wichmann der Aeltere war verheirathet mit einer Schwester der Königin Mathilde, Otto's Mutter [Widukind III, c. 18, 19 u. 69; Chron, Quedl. a. 955, Annal. Hildesh. a. 955 (M. G. S. III)] und hatte aus dieser Ehe zwei Söhne: Wichmann und Egbert, die als solche, auf Grund der gleichzeitigen Quellen, vollkommen beglaubigt sind. Wichmann und Egbert sind leibliche Brüder. Ich gebe nicht einmal die Möglichkeit zu, dass Wichmann und Egbert Halbbrüder sein könnten, wie es Wedekind (Noten II, 67 Anm.) thut, wohl auf Grund von Thietmar II c. 6, der sie als «confratres» bezeichnet. Köpke-Dümmler (Otto Exc. III p. 580) führt Leibnitz als denjenigen Historiker an, welcher zuerst diesen Zweifel angeregt hat. Die Uebersetzung aber des Wortes «confratres» mit «Stiefbrüder» ist keineswegs zwingend. Das Wort confrater hat keine specielle Bedeutung. Es wird überhaupt gebraucht, um eine Geistes- oder Blutsverwandtschaft auszudrücken (Dufresne du Cange II p. 535). Confrater kann auch die Bedeutung «leiblicher Vetter» haben (ibid. p. 537). Das Wort confratres dürfte im vorliegenden Falle nur mit «Brüderpaar» oder «Gebrüder» wiedergeben werden und das um so mehr, als Thietm. V c. 2 u. 3 auch Otto's leibliche Schwestern «consorores» nennt. Dass Wichmann und Egbert zur gemeinsamen Mutter eine Schwester der Königin Mathilde haben, steht ja nach Widukind (III c. 18, 19 u. 69), Chronk. Quedl. a. 955, Annal. Hildesh. a. 955, Thietm. II c. 6 ganz ausser Zweifel. Ferner, für den Ursprung von ein und demselben Vater spricht schon Widukind III c. 24 u. 29, wo es heisst: contra propinques (Wichmannum et Egbertum) vigilaverit (Herimannus) und Herimanno suisque nepotibus. Damit stimmt auch der geringe Altersunterschied zwischen den Brüdern überein: Beide treten zu gleicher Zeit handelnd auf, Beide werden juvenes (ibid. c. 25) und adolescentes (ibid. c. 29) genannt, Wichmann der Aeltere starb bereits im Jahre 944) Necrol. Fuld. M. G. S. XIII vgl. Widukind III c. 50). Wäre nun Egbert der Stiefsohn Wichmann's des Aelteren, - denn dass Wichmann der Jüngere der leibliche Sohn des Aelteren ist, wird durch Widukind (III, c. 23, 24 u. 50) vollkommen bezeugt: Wichmannus... patruum (Herimannum) arguere, paternae haereditatis raptorem... vocare coepit;... contra suum patruum;... juniorque Wichmannus, — wäre also Egbert der Stiefsohn Wichmann's des Aelteren, so könnte Egbert nicht aus einer zweiten Ehe seiner Mutter entsprossen sein, da Wichmann im Jahre 944 mit Tode abgegangen, weil

Egbert in diesem Falle zu Anfang der 50. Jahre des X. Jahrhunderts noch ein Knabe hätte sein müssen, dem war aber nicht so, wie aus Widukind, Chron, Quedlinb, und Annal, Hildesh, zu ersehen ist. Dazu kommt, dass seine Mutter früh das Zeitliche gesegnet hat (Widukind III c. 50). Demnach könnte Egbert nur aus einer früheren Ehe der Schwester Mathilden's, wenn eine solche überhaupt stattgefunden, entsprossen sein. Wäre dem aber wirklich so, so bleibt Egbert's Hass gegen Hermann, seine Wühlereien und Erbstreitigkeiten mit ihm, sein enges Handinhandgehen mit Wichmann unverständlich, weil Egbert keine Ansprüche auf das Erbe seines Stiefvaters haben konnte und nur das Erbe seines leiblichen Vaters beanspruchen durfte. Im Widukind (III c. 25. u. 29) dagegen heisst es ausdrücklich: Jungitur quippe Ecbertus Wichmanno eademque sententia consurgunt in ducem und causam dicentibus coram rege Herimanno nepotibus suis. Durch letztere Zeugnisse erweist sich der Grund, welcher Leibnitz (Köpke-Dümmler p. 580) auf den Gedanken brachte, ob nicht Wichmann und Egbert Halbbrüder seien, - der Grund nämlich, dass nur Wichmann, nicht Egbert den Streit um das Erbe seines Oheim's geführt habe, — als unhaltbar. Alle Forscher, die Leibnitz aus diesem oder jenem Grunde gefolgt sind, werden von Köpke-Dümmler (ibid.) namentlich aufgeführt mit alleiniger Ausnahme von Dönniges (Otto, 951—973 p. 43). Heinemann (Gero p. 77). Ludw. Giesebrecht (Wend. Geschichten I p. 178), Wilh. Giesebrecht (Gesch. d. deutsch. Kaiserz. 15 p. 400), Ranke (Weltgesch., 6. Theil, II p. 204) scheinen Egbert für den leiblichen Sohn des älteren Wichmann's zu halten. Köpke-Dümmler behaupten strict, dass Wichmann und Egbert de facto leibliche Brüder sind.

Einige Forscher nehmen noch einen dritten Sohn Wichmann's an. Diese Annahme beruht auf Widukind III c. 64: Wichmannus autem cum fratre vix evasit (963). Wedekind, Noten II, 68 Anm. 339 sagt: «da Ekbert an diesen Händeln, nach seiner Begnadigung, nicht weiter theilgenommen, so muss Wichmann (der Jüngere) noch einen zweiten Bruder gehabt haben, der nicht genannt ist, aber sehr wahrscheinlich Bruno hiess». Der Name Bruno, den Wedekind annimmt und auch Heinemann (Gero, Stammtafel) beibehält, fusst auf Thietmar II, 20 u. 21: Brunonem Ferdensis ecclesiae antistitem... Hic Herimannum... banno constrictum habuit..; fuit hic consanguineus predicti ducis.. et imperator eundem Amolongo (episcopo Ferdensi) successorem statuit episcopo. Wedekind's Annahme ist nicht stichhaltig, weil Bruno's Ernennung zum Bischof von Verden in's Jahr 962 fällt (Wedekind, Noten I, 107), die Ereignisse aber, die Widukind (III 64) schildert, sich im Jahre 963 zugetragen haben (vgl. Köpke-Dümmler, Exc. III p. 580 Anm.). Lappenberg (M. G. S. III p. 753

Anm. 98 u. Register p. 881) hält Bruno für den Bruder Herzog Hermann's. Es erscheint jedoch sehr befremdend, dass Thietmar (II c. 21) Bruno consanguineus predicti ducis und nicht frater nennt, was den Eindruck, den Thietmar durch die Erzählung augenscheinlich zu erzielen wünschte, doch nur erhöhen könnte. Gleich darauf bezeichnet er Amelung als den Bruder Herzog Hermann's. Nach Lappenberg wären also Hermann, Amelung und Bruno leibliche Brüder. Wenn dem wirklich so wäre, so hätte Thietmar doch wohl entschieden bei der Mittheilung über die Einsetzung Bruno's zum Nachfolger des Bischof's Amelung erwähnt, dass sie Brüder waren. Dieses müsste um so verlockender sein, da Bruno als antistes Ferdensis ecclesiae eingeführt wird. Auch ist nicht zu übersehen, dass Thietmar die einzige Quelle ist, welche Bruno's Verwandtschaftsverhältniss mit dem billingischen Geschlechte berührt. Aus diesen Gründen halte ich Lappenberg's Annahme für verfehlt (vgl. Köpke-Dümmler, Otto I p. 579 Anm.). Waitz (M. G. S. III: Widuk, III c. 64 Anm.) versteht unter «fratre» Ekbert, den Bruder Wichmann's. Köpke-Dümmler widersprechen sich, indem sie p. 292 sagen: «Ekbert gab den heillosen Kampf gegen sein Vaterland auf (957); erst unter Otto II betheiligte er sich abermals»..; dagegen p. 384: «ipse autem cum patre vix evasit: (963) Ekbert ohne Zweifel, da wir keinen anderen Bruder kennen» und p. 580; «nur an Ekbert kann bei dem Wort cum fratre gedacht werden, wenn schon der Name nicht genannt wird und der Zusammenhang mit Widukind III c. 59 unklar ist». Ich bin der Ansicht, dass unter fratre (Widukind III c. 64) Egbert nicht zu verstehen ist und zwar aus folgenden Gründen. Im Jahre 957 wird Egbert von Otto begnadigt (Widukind III c. 59). Danach aber hören wir von Egbert bei Widukind gar nichts mehr. Während Widukind früher in gleichem Maasse den Lebenslauf beider Brüder verfolgt, schildert er nach III c. 59 ausschliesslich die Geschicke Wichmann's allein. Ueber Egbert dagegen schweigt Widukind konsequent, was zum Mindesten auffallend ist. Ferner kann als Beleg für meine Ansicht angeführt werden die Erwähnung der Grafschaft Ekbert's im Jahre 966 (Urk. 966 Nimwegen in M. G. Dipl. I p. 438 u. 439) und um's Jahr 974 (Urk. 947 Jan. 15 ibid. p. 166 u. 167. Mit dieser Urkunde hat es freilich eine besondere Bewandtniss. Sickel hält den Passus, in dem des Komitats erwähnt wird, für eine um das Jahr 974 entstandene Interpolation). Diese Notizen stimmen gut zu dem Schweigen Widukind's über Egbert. Es lässt sich daraus mit ziemlicher Sicherheit entnehmen, dass Egbert, durch die Vermittelung Bruno's vollständig begnadigt, seine Güter und Grafschaft zurückerhielt und in Folge dessen keinen Grund hatte fernerhin zu rebelliren und das Leben eines Wegelagerers einer sicheren Stellung vorzuziehen. Hätte er es gethan, so

wäre er seiner Güter und Grafschaft verlustig gegangen und hätte gleich Wichmann landesflüchtig werden müssen. Daher glaube ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen, dass unter fratre Egbert nicht gemeint sein kann. Wie nun aber dieser Bruder hiess und wer er war, darüber lassen sich nicht einmal Vermuthungen aufstellen, da das vorliegende Material uns hierzu keine Anhaltspunkte bietet. Heinemann (p. 107 u. 110) und W. Giesebrecht (I<sup>5</sup> p. 485) verstehen unter fratre Ekbert. Ersterer lässt Wichmann mit Egbert heimathlos umherirren.

Aus Wichmann's Ehe mit der Schwester Mathilden's, Otto's Mutter, sind möglicherweise drei Töchter: Friderun, Imma und Hadwiga, entsprossen. Wedekind (Noten II, 63 u. Anm. 333) hält es für ausgemacht, dass es Töchter Wichmann's des Aelteren sind und dass Kemnade an der Weser eine Wichmann'sche Familienstiftung vorstellt. Dazu freilich würde es stimmen, dass Otto I den einen Theil von Wichmann's Erbgut dem von Hermann gegründeten Kloster zu Lüneburg, den anderen der Abtei Kemnade zukommen liess, und auf diese Weise Wichmann's Erbtheil gleichsam der Familie wieder zufiel (Annalista Saxo a. 967). Wedekind's Ergebnissen schliesst sich Köpke-Dümmler p. 580 an. Nur die Hadwig, welche mit Siegfrid, dem Sohne des Markgrafen Gero, vermählt war und im Jahre 1014 als Aebtissin zu Gernrode starb, erwähnt Köpke-Dümmler als Wichmann's Tochter nicht. Thietmar (VII c. 4): fuit (Hathuui) hacc reginae Mathildis inclita neptis, ac... Geronis filio marchionis Sigifrido nupserat, und Annal. Quedlinb. a. 992 nennen Hadwig die neptis der Königin Mathilde. Zieht man ausserdem die Beziehungen Gero's und seines Sohnes zu Wichmann dem Jüngeren in Erwägung (Widukind III c. 59) und Gero's zu Friederun und Imma [Urk. 1004 Nov. 2 (Wilman's Kaiserurk, II, I p. 147). Vgl. Heinemann p. 110], so kann daraus mit einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit der Schluss-gezogen werden, dass Hadwig die Schwester Wichmann's des Jüngeren und die Tochter Wichmann's des Aelteren war (vgl. Heinemann, Stammtafel Anm. 2). Heinemann jedoch hält (ibid.) Friederun und Imma, die Stifterinnen der Abtei Kemnade, für die Töchter des Markgrafen Thietmar († 978) und die Schwestern des Markgrafen Gero († 1015).

Wie die Gemahlin Wichmann's, die gemeinsame Mutter dieser Geschwister hiess, lässt sich gleichfalls nicht entscheiden. Sicher ist nur, dass von den drei Schwestern der Königin es entweder Friderun oder Bia gewesen sein konnte, da die dritte Schwester Amalrada an den Grafen Eberhard verheirathet war (Wedekind, Noten I, 268 u. Heinemann, Stammtafel). Köpke-Dümmler (p. 580) und Wedekind (II, 63, 64) denken an Friederun, weil sie annehmen, dass die Aebtissin in Kennade, die gleich-

falls so hiess, die älteste Tochter Wichmann's sei. Dagegen Pertz (M. G. S. III p. 723) und Heinemann (Stammtafel) und Andre entscheiden sich für Bia, ohne dafür einen besonderen Grund anzugeben.

Der Tod Wichmann's des Aelteren erfolgte am 23. April im Jahre 944 [Necrol. S. Michael, (Wedekind, Noten III p. 30 a. VIII Kal. Mai): Wigman comes. Annal. necrol. fuldens. a. 944 (M. G. S. XIII p. 197): Wigman comes. Vgl. Wedekind II p. 62 u. 63 und Köpke-Dümmler p. 579. wobei zu bemerken ist, dass hier das Necrol. S. Michael, fülschlich a. 9 Kal. Mart. citirt wird; p. 223 Anm. 3 ist das Citat richtig. Wohl um dieselbe Zeit mag auch seine Gemahlin hingeschieden sein (vgl. Widukind III c. 50: ...destitutus a patre et matre...). Ihre Söhne Wichmann und Egbert müssen zu Anfang der 30. Jahre geboren sein (Wedekind II p. 227), denn in den Jahren 953 u. 954 werden sie als Jünglinge bezeichnet (Widukind III c. 25 u. 29). Auch die schonende Behandlung, die Otto ihnen widerfahren liess, erweckt die Vermuthung, dass sie noch sehr jung gewesen sein müssen. Von ihnen halte ich Wichmann für den älteren Bruder. Wichmann, nicht Egbert, war es, der dem Vater in dessen Würde folgte (Widukind III, 50). Das dürfte doch wohl nur der Erstgeborene sein. Ferner, liesse sich anführen, dass Wichmann den Eindruck einer grösseren Reife und Selbstständigkeit als Egbert macht. Wichmann ergreift überall die Initiative, während Egbert sich in der Regel ihm anschliesst. Wichmann ist es, der seinen Oheim als Räuber seines väterlichen Erbes anklagt, während Egbert sich bloss mit ihm vereinigt und gleichen Sinnes gegen den Herzog erhebt. Die Strafe, welche in einer ehrenvollen Haft bestand, traf Wichmann, Egbert dagegen scheint straflos ausgegangen zu sein. Erst als Wichmann seiner Haft entsprungen erscheint, wird es in Sachsen unruhig und erst dann wagte sein Bruder Egbert sich von Neuem zu empören. Köpke-Dümmler (p. 580 u. 581) hält Wichmann für den jüngeren Bruder, indem er sich auf Widukind (III c. 50) beruft: monitus (Wichmannus) ab imperatore quia destitutus a patre et matre loco filiorum eum assumpserit, liberaliterque educaverit..., woraus er den Schluss zieht, dass Wichmann, nicht Egbert, nach dem Tode der Eltern, der Erziehung bedurfte, folglich Wichmann der Jüngere wäre. Dass dieser Schluss sehr gewagt ist, leuchtet ein, wenn man sich die Situation, die Umstände, unter denen Otto diese Worte spricht, vergegenwärtigt. Otto hat Wichmann allein vor sich und hatte demzufolge auch keinen Grund in seinen Ermahnungen, die er an Wichmann richtete, Egberts zu erwähnen. Dass alle Forscher, welche Wichmann und Egbert für Halbbrüder halten, d. h. Egbert für einen Stiefsohn Wichmann's des Aelteren, ihn, den früheren Ausführungen gemäss, konsequenter Weise als älter ansehen müssen, ist selbstverständlich. Und doch liegt kein stichhaltiger Grund vor, Egbert für den älteren Bruder auszugeben, während Gründe genug, wie wir geschen haben, vorhanden sind, die dafür sprechen, dass Wichmann der ältere von beiden Brüdern ist.

Wichmann der Jüngere endete sein thatenreiches Leben am 22. September 967 (S. Widukind III 69 u. 70: Imperator itaque acceptis armis Wichmanni, de nece ejus, jam certe factus, scripsit epistolam. Der Brief ist im Januar 968 geschrieben nach der Kaiserkrönung Otto's II, welche zu Weihnachten 967 stattfand. Annal. Saxo. a. 967. Necrol. Luneburg. (Wedekind Noten III p. 70) ad X Kal. Oct.: Wichmannus comes et multi alii occisi.

#### Geschichte Egbert's nach seiner Trennung von Wichmann.

Die Quellen über Egbert's weitere Lebensschicksale nach der Trennung von seinem Bruder fliessen so spärlich, dass aus den einzelnen auf uns gekommenen abgerissenen Notizen, Egbert's fernerer Lebenslauf sich nur in verschwommenen Umrissen verfolgen lässt und wir uns vielfach mit Vermuthungen begnügen müssen.

Egbert war ein anderes Loos als seinem Bruder beschieden. Nach seiner Begnadigung im Jahre 957 durch Otto, verhielt sich Egbert ruhig. Im Jahre 966 und um's Jahr 974 wird eines Grafen Egbert in Urkunden erwähnt. Vermuthlich ist es unser Graf. Erst unter der Regierung Otto's II hat er sich wieder geregt und mit den unzufriedenen Elementen des Reiches, an deren Spitze Herzog Heinrich sich gestellt hatte, verbunden. Unter den Anhängern Heinrich's war Egbert einer der bedeutendsten und treuesten. Im Jahre 978 werden Herzog Heinrich, Graf Egbert, Heinrich der Jüngere und der Bischof von Augsburg verklagt, zu Magdeburg verhaftet und zu langer Verbannung verurtheilt [Thietmar III c. 5; Annal, Hildesh, a. 978; Annal, Magdeb. (M. G. SS. XVI p. 154)]. Wohin Egbert gekommen ist, wissen wir nicht. Wohl erst nach Otto's Tode wird er sich seiner Haft entledigt haben. Im Jahre 984 zieht Herzog Heinrich, der ebenfalls aus seiner strengen Haft frei gekommen war, mit dem Bischof Poppo und dem einäugigen Grafen Egbert nach Köln und empfängt hier den König als dessen gesetzlicher Vormund aus den Händen des Erzbischof's Warin [Thietmar IV c. 1 ..et cum Ekberto comite unioculo. Aus dieser Bezeichnung erhellt die Identität (vgl. Widukind III, 19)]. Als Anhänger Heinrich's hat Egbert zweifellos zu dessen Gunsten in Sachsen conspirit. Er wird auch, bei der Anknüpfung von Verbindungen mit den westlichen Slawen, dem Herzog behülflich gewesen sein. Auch in's Exil nach Böhmen mag er ihn begleitet haben. Als Heinrich mit Hülfe der Böhmen in Deutschland eindrang, wurde

eine Zusammenkunft der streitenden Parteien in Seesen anberaumt. Da aber der Herzog zur bestimmten Zeit sich nicht einstellen konnte oder wollte, so belagerte ein wüthender feindlicher Haufe, welcher Egbert als den Urheber der Robellion ansehen mochte, dessen in der Nähe belegene Burg, Namens Ala (vielleicht nicht Oelsburg, wie Wedekind Noten I, 40, 41 vermuthet, sondern das jetzige Alfeld), zerstörte die Ringmauer und führte die Tochter Otto's II Adelheid, welche daselbst erzogen wurde, nebst vielen dort aufbewahrten Schätzen, hinweg. (Thietmar IV, c. 2. W. Giesebrecht p. 922 nimmt im direkten Gegensatz zu Thietmar an, dass Adelheid von Egbert in Haft gehalten wurde). Nachdem sich endlich nach langen Verhandlungen Heinrich der vormundschaftlichen Regierung unter günstigen Bedingungen unterworfen hatte, wurden auch seine Anhänger durch reiche Belohnungen von den königlichen Frauen zur Ruhe gebracht, vor Allen wohl Egbert. Auch mit seinem Vetter Herzog Bernhard von Sachsen wird sich Egbert ausgesöhnt haben trotz der bitteren Feindschaft, die diese Familie so lange spaltete [Urk. 993, Jan. 25 Dortmund (Kaiserurk, von Wilmans II, I p. 123): ob interventum Evergeri Coloniensis archiepiscopi aliorumque Berenhardi ducis et Egberti comitis caeterorumque]. Seine Güter und Grafschaften, deren er mehrere in einer Hand vereinigt zu haben scheint, lagen im Süden Sachsens und haben sich vermuthlich bis nach Westpfalen hinein erstreckt (Necrol. Hildesh.; Urk. 947 Jan. 15; Thietmar IV, 2; Urk. 966 Nimwegen).

Erst jetzt fand Egbert's hochstrebender Geist volle Befriedigung. Er wirkte fortan mit Rath und That segensreich für sein Vaterland. Seiner Freigiebigkeit und besonderer Gunst scheint sich die Geistlichkeit erfreut zu haben. So hat er, wie wir wissen, dem Stift Hildesheim die Ortschaft Balthem mit 60 Hufen zum Geschenke gemacht. Auch Vogt einiger Klöster mag er gewesen sein. In ihrer Dankbarkeit haben die Geistlichen sein Andenken treu bewahrt. Ob Egbert Nachkommen hinterlassen hat oder nicht, darüber lässt sich nichts Positives sagen (Wedekind Noten II 73-76). Ja wir wissen nicht einmal, ob Egbert vermählt war. Betagt und tiefbetrauert verschied der kluge und tapfere Graf nach wechselvollem Lebenslaufe am 4. April 994 [S. Contin. Quedl. a. 994; Annal. necrol. fuld.; Necrol. S. Michaelis (Wedekind Noten III, 26 ad II Non. April. O. Ekbert comes). Ekbert's Todestag ist ohne Zweifel der 4. April, da sowohl das Necrol. Hildesh., als auch das von S. Michael, ein und denselben Tag verzeichnen. Keineswegs ist es der 7. April, wie Köpke-Dümmler p. 292 fälschlich angiebt, da im April die Nonen auf den 5. fallen].

## BEILAGEN.

(EXCURSE UND NACHTRÄGE).



#### 1. Malik Bsûs (p. 34 u. 57).

Ich stehe nicht an zu erklären, dass die Frage über den König Bsûs noch nicht als völlig gelöst zu betrachten ist. Zu dem Zweck wäre es erforderlich, die Grundquelle, welcher die Nachricht entstammt, ausfindig zu machen. Der Compilator Ibn-Rosteh kennt bereits unseren Bsûs; s. Baron Rosen, Kaiser Basil der Bulgarenschlächter (Auszüge aus der Chronik des Jachja von Antiochien), Beilage № 1 zum XLIV. Bde der Записки der St.-Pet. Akad. d. Wiss, 1883 p. 146: aund du kommst aus derselben (einer unbekannten Stadt westlich von Ssaloniki) und gehst durch dichte Wälder inmitten der Sakâliben. Sie haben hölzerne Häuser, in denen sie wohnen. Sie sind Christen; sie nahmen das Christenthum an zur Zeit des Königs B-sûs und haben im Christenthum verharrt bis zum heutigen Tage». Von nicht geringer Wichtigkeit ist der Umstand, dass sich bei Ibn-Rosteh diese Mittheilung nicht auf die Bulgaren, sondern auf die macedonischen Slawen bezieht. Die orientalischen Schriftsteller aus dem IX. und dem Anfange des X. Jahrhunderts unterscheiden genau Slawen und Bulgaren (Im Westen von den Griechen sitzen die Slawen, im Norden—die Bulgaren). Es wäre daher

nothwendig festzustellen, ob I. Rosteh, oder besser sein Gewährsmann, denselben Unterschied zwischen Bulgaren und Slawen auf der Balkanhalbinsel macht. Ist dem allso, dann kann unter Bsûs nicht der Bulgarenfürst gemeint sein.

#### 2. T(e)trâ (p. 43-45 u. 59-60).

Kulturpflanzen und Hausthiere von Hehn 1870, p. 264; p. 299 der Ausgabe von 1883: «So (τατύραι) heissen sie (die Fasane) in medischer Sprache, wie das heutige persische tedzrev der Fasan und das gleichbedeutende, eben daher stammende altslawische tetrevĭ, teterevĭ, tetrja, tetere bestätigt. Das Wort zieht sich durch den Osten Europas von Volk zu Volk fort und bezeichnet dort, da der Fasan fehlt, einen der grossen einheimischen Vögel, Trappe, Auerhahn, Birkhahn, neuerdings auch Truthahn».—Die Trappe kommt als Steppenvogel in der Reiseskizze des Ibrâhîm schwerlich in Betracht; somit bleiben für sein tetra nur der Auerhahn und der Birkhahn übrig.

Serg. Aksakow, der feine Beobachter, der grosse Jäger und vorzügliche Kenner des Lebens im Walde, sagt an einer Stelle: ...токують глухіе и пестрые тетерева (wörtlich: es balzen die tauben und bunten teterev). Der taube (harthörige) teterev (глухарь — Auerhahn) ist Ibrâhîm's schwarzes wildes Huhn; der bunte teterew (Birkhahn) ist sein buntes wildes Huhn. Baron Rosen übersetzt «крапчатыя» (gesprenkelt), de Goeje «gevflekte»; beide Wörter sind nicht passend und durch «bunt», wie der volksthümliche Ausdruck (пестрый тетеревъ) lautet, zu ersetzen. Als ich auf die «bunten» teterew bei Aksakow stiess, schwanden mir die letzten Zweifel über die tetra des Ibrâhîm.

# 3. Der Passus über Musikinstrumente und berauschende Getränke (bei al-Bekrî) (p. 60).

Punkt 4 und 5 im § 6 des Schlusstheiles der Reiseskizze sind als nicht zu ihr gehörig einzuklammern. Auf eine entsprechende Nachricht bei *Ibn Rosteh* (früher fälschlich Ibn Dastah benaunt) machte schon Baron Rosen aufmerksam, ohne jedoch die Sache genauer zu untersuchen.

Chwolson, Ibn Dasta p. 31: «Es giebt bei ihnen verschiedene Lauten, Harfen und Schalmeien (oder: Blasinstrumente). Letztere sind zwei Ellen lang, ihre Harfe aber hat acht Saiten. Das berauschende Getränk wird aus Honig bereitet». Diese Parallelberichte (bei Bekri und Ibn Rosteh) ähneln sich so auffallend, dass sie nicht unabhängig von einander entstanden sein können. Bekri ist ausführlicher, detaillirter, so dass die Voraussetzung, er habe aus Ibn Rosteh entlehnt, nicht annehmbar erscheint, es sei denn, dass uns der Text bei Ibn Rosteh nicht in seiner ursprünglichen Gestalt vorliegt. Am Besten jedoch lässt sich der Sachverhalt, wie folgt, erklären: Bekri entnimmt die Stelle aus Mas ûdî, welch' letzterem und Ibn Rosteh eine ge-

meinsame Quelle vorlag. Dass Ibn Rosteh und Masûdî aus einer Quelle schöpfen, bestätigt ein weiterer Vergleich ihrer Mittheilungen über die Slawen und ihre Sitten. Die Fortsetzung des betreffenden Passus findet sich sowohl bei Ibn Rosteh (Bei der Leichenverbrennung geben sie sich geräuschvollen Vergnügungen hin etc.), als auch bei Bekrî (Masûdî), obgleich sie hier durch den eingeschobenen Satz über die slawischen Völkerschaften unterbrochen wird.

Bekrî (Mas ûdî): «Ihre Getränke und berauschenden Getränke (sind) der Honig (Meth)». Ibn Rosteh: (wörtlich) «Ihre berauschenden Getränke (sind) aus Honig». Die Ausdrucksweise bei Mas ûdî scheint mir ursprünglicher zu sein, als dem slawischen Sprachgebrauch (Мёдъ — Meth) nachgebildet.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Mas ûdî den Ibn Rosteh nicht benutzt hat, was übrigens noch speciell untersucht zu werden verdient.

# 4. Ueber den Ackerbau der Slawen nach Ibrâhîm (p. 21—22, 53 u. 59).

In Uebereinstimmung mit Ibn Rosteh und Ibn Fodlan berichtet Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb, dass Hirse das von den Slawen am Meisten angebaute Korn ist. Nach Hehn bildete in alten Zeiten die Hirse die verbreiteste Getreideart in fast ganz Europa. Hirse verträgt grosse Trockenheit, wird daher gegenwärtig in Mitteleuropa namentlich in Oesterreich-Ungarn und dem östlichen Mitteldeutschland kultivirt und entweder als Viehfutter oder als Speise für Menschen verwendet. Im V. Jahrh. erwähnt Priscus des Anbaues der Hirse in Pannonien, wie es scheint, als Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung. Sollte nicht auch Ibrâhîm hauptsächlich Boleslaw's I Gebiete, in denen er sich am längsten aufgehalten, im Auge gehabt haben?

Zu der Zeit, als Ibrâhîm die Slawenlande bereiste, kann die Bodenbearbeitung nicht ganz primitiv gewesen sein, da die Slawen, wie er uns zu erzählen weiss, mit Eifer den Ackerbau betreiben und zweimal im Jahre säen: im Sommer (Spätsommer) und Frühling, -- welche Worte auch auf Winterkorn hinweisen. Doch nun möchte ich die Frage aufwerfen, ob wir berechtigt sind, ausser Roggen auch an Weizen als die bei den damaligen Slawen angebauten Getreidearten zu denken? Ibrâhîm freilich gebraucht zwei verschiedene Ausdrücke, die beide im Arabischen, wie mir Baron Rosen in einem früheren Schreiben mittheilt, Weizen bedeuten, wobei er noch bemerkt, dass «die Araber, so viel ich weiss, den Roggen überhaupt nicht kannten». Wie dem auch sei, man darf wohl mit Sicherheit annehmen, dass dem jüdischen Kaufmann, dem Bewohner von Nordafrika, der Roggen unbekannt gewesen sein muss. So entsteht dann die Vermuthung, ob nicht Ibrâhîm die Ausdrücke für Weizen angewandt haben mag, um die ihm fremde Halmfrucht, den Roggen, der in Mitteleuropa die Stelle des südlicheren Weizens vertritt, zu bezeichnen. Diese Vermuthung liegt um so näher, als nach Ansicht von Specialisten der Weizen in der ersten Hälfte des Mittelalters in Deutschland eine Luxusfrucht war, was mindestens in demselben Maasse von den an Deutschland grenzenden slawischen Gebietstheilen gelten muss.

Das erste Mal dürfen wir beim Worte «Weizen» entschieden an Roggen denken, da der Zusammenhang, in dem der Ausdruck vorkommt, diese Deutung zu erfordern scheint («Man verkauft für ein knšår so viel viel ein Mensch für einen Monat zu seinem Unterhalt braucht»). Wie zu ersehen ist, handelt es sich hier um die gewöhnliche Kost eines Menschen, es kann also nicht gut der theure Weizen gemeint sein. Das andere Mal jedoch möchte ich eher Weizen als Roggen vermuthen, erstens weil Ibråhim eine andere Bezeichnung anwendet und zweitens, weil er letztere, was schwerer in s Gewicht fällt, bei der Aufzählung kostspieliger Handelsartikel, die man für leinene Tüchelchen beschaffen kann, aufführt. Für den ersten Ausdruck habe ich auch «Korn» vorgeschlagen, welche Bedeutung, nach Baron Rosen's Mittheilung zu urtheilen, nicht ganz ausgeschlossen zu sein scheint. Er bemerkt bloss: «Die Bedeutung "Korn' ist mir für die betreffenden arabischen Wörter nicht aufgestossen».

Was die Ibrâhîm'sche Gerste als Pferdefutter bei den Slawen betrifft, so kann ich meine Zweifel, ob er nicht darunter den ihm gleichfalls unbekannten Hafer meint, nicht unterdrücken. Wir wissen, dass in Deutschland in der ersten Hälfte des Mittelalters der Hafer das verbreitetste Korn war, besonders im Norden und Osten (s. S. K. Th. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte II, Leipzig 1891 S. 226 ff.), und haben also guten Grund, einen Anbau dieser Getreideart in grossem Umfange auch in den benachbarten slawischen Landen vorauszusetzen. Desgleichen wird der Hafer stets wohlfeiler als Gerste gewesen sein. In Mittel- und Nordeuropa werden Kulturhaferarten vorzugsweise als Pferdefutter angebaut, während bereits in Südeuropa die Gerste in dieser Beziehung an deren Stelle tritt. In Afrika und im Orient bilden die Samen der Gerste die ausschliessliche Kraftnahrung der Pferde, so wie das Gerstenstroh ein gutes Viehfutter.

Es ist nicht zu vergessen, dass das Wort «Pfirsiche» bei Ibrâhîm ebenfalls im uneigentlichen Sinne (anstatt Pflaumen) steht. Schliesst nicht diese Unkenntniss der Pflaume, als deren Heimath Vorderasien (Syrien) betrachtet wird, Asien und wohl auch das südliche Europa (Spanien und Sicilien) als Ibrâhîm's ständigen Aufenthaltsort aus?

Demnach ist vor voreiligen Schlüssen auf Grund der Erwähnung des Weizens und der Gerste in der Reiseskizze des Ibrâhîm zu warnen.

### 5. Der Mas'ûdî-Passus über die Stämme der Slawen (p. 45-50).

Zuvörderst müssen wir darüber schlüssig werden, welches Volk unter على zu verstehen ist: Bêmgîn oder Nêmgîn, Čechen oder Deutsche? Obgleich Harkavy, Berichte muselmanischer Schriftsteller p. 175 (russisch), auf's Entschiedenste für die Lesung Bêmgîn eintritt, ist sie dennoch nicht stichhaltig. Vrgl. Idrîsî (ibid.): بوامية Bûâmia, Bôêmia (Böhmen); Ibrâhîm-ibn-

Jakûb: פָּנְיֶּסֶהּ Bûîma, Bôîma. In der mittelalterlichen jüdischen Litteratur (Harkavy, Berichte jüdischer Schriftsteller [russisch | 1874 μ. 70/71) heissen die Čechen בומין Bômin, das Land der Čechen פּרָהִם Bôh(e)m oder פּרָהִם Pêh(e)m. Bei lateinischen Schriftstellern: Bohemia, Boëmia; im Altdeutschen: Bêheim, Bêhem. Dagegen deckt sich ליבּיִי (Nêmgîn) vorzüglich mit Nemer, Ηέμεμμ, Νέμετζοι, Νεμίτζιοι, צו [N(e)m(e)έ]. Auch wäre zu berücksichtigen, dass die Nêmgîn nicht den Wêngeslâwa, sondern den غرائه (Konrad oder Heinrich) zu ihrem Könige haben.

(Nêmgîn oder Bêmgîn) kommt bei Mas'ûdî noch an einer anderen Stelle vor (s. Harkavy, Berichte der muselmanischen Schriftsteller p. 140/141 und Ergänzungen p. 28/29). Auf meine Anfrage in Betreff dieser Stelle erhielt ich von Herrn Harkavy folgende gütige Auskunft: «Das Masudi'sche Werk nämlich, wovon ich nur das mangelhafte Pariser Manuscript benutzen konnte, ist 1894 von de Goeje in Leiden nach demselben und dem weit besseren Manuscript im Brittischen Museum erschienen, wo der von mir gegebene Passus auf p. 67 abgedruckt ist. Da lesen wir, nach de G.'s Restitution, statt Rina und Blava — Dnba (Danuba, Donau) und Mlava (Morava). De Goeje nimmt auch auf im Text Namdshin = нъмцы, übrigens hypothetisch und ohne Anhalt im Manuscript (er verweist auf Jacob's Studien III, 91)». Ich erlaube mir die Richtigkeit obiger Restitutionen ein wenig zu bezweifeln. Meiner Meinung nach handelt es sich um den zweifachen Namen der Donau (Düna und Donawa) und die Stelle dürfte, wie mir scheint, so verstanden werden: An den Ufern der Donau wohnen Nêmgîn (Süddeutsche am Oberlaufe der Donau), Marâwa (Mähren zu beiden Seiten der mittleren Donau) und Bulgaren zur Zeit ihrer Bekehrung (also noch vor dem Ungarneinfalle).

Um mehr Licht in den Mas ûdî-Passus hineinzutragen, wollen wir von der Voraussetzung ausgehen, dass Mas ûdî seine Nachrichten über die Slawen von reisenden Kaufleuten, wie Ibrâhîm einer war, erhalten hat. Vergleichen wir daraufhin beiderlei Mittheilungen. Doch scheiden wir zuerst die nichtslawischen Völkerschaften aus: bei Mas ûdî Nêmgîn = Deutsche, Süddeutsche; Ibrâhîm erwähnt ihrer nicht. Bei Mas ûdî Sâşîn (Sassen, Norddeutsche, bei Ibrâhîm S(a)ks(e)n. Ueber die Thüringer s. unten.

Ibrâhîm kennt das Reich des Nakun (Obodritenland) und die weiter östlich an der Küste der Ostsee wohnenden Stämme: die Wlnane (Pommern), ferner die nichtslawischen Brûs. Mas ûdî's Erkundigungen reichen nicht ganz so weit. Er kennt die Küstenbewohner: Abatarener (Obodriten), Wolynane und Kašeben (Kaschuben). Ibrâhîm berichtet vom Reiche des Boleslaw I; nennt Theile desselben: Praga = Boehmen, Buima = Maehren, Trkua = Schlesien und Kleinpolen. Mas ûdî erwähnt der Dulebier (Čechen) mit dem Könige Wengeslawa (Wenzel), Marawa = Maehrer und Chorwaten. Als das grösste slawische Reich bezeichnet Ibrâhîm das Reich des Mešekka (Polen). Dem dürfte bei Mas ûdî wenigstens zum Theil das mächtige Volk der Serbîn entsprechen. Nach Konstantin porph. zu urtheilen decken sich die Sitze der weissen Serben ungefähr mit dem Gebiet der Polen (= Zerivani des bairischen Geographen,

Surfe des König Alfred. So wie Ersterer streng zwischen Surbi und Zerivani unterscheidet, so scheint auch Alfred unter Surpe und Surfe zwei verschiedene Völker zu begreifen). Die Serben auf der Balkanhalbinsel führt Ibrâhîm namentlich nicht an und berichtet über sie wenig; zum Theil mögen seine Nachrichten über die dortigen Serben von den bulgarischen Gesandten herrühren. Wir dürfen vermuthen, dass auch Mas ûdî's Gewährsmann sehr wenig über diese Serben instruirt war. Da er aber viel von den Serbîn zu erzählen weiss, so wird er hier wohl die weissen Serben im Auge haben. So wie Ibrâhîm Russtand nicht zu den slawischen Reichen rechnet, mag auch Mas ûdî in diesem Abschnitt den Osten mit Stillschweigen übergangen haben.

Lassen wir Mas ûdî's Gewährsmann die Ibrâhîm'sche Reiseroute einschlagen, so dürften die beiden noch übrig gebliebenen Stämme, in der That, wie *Charmoy* meint, die Daleminzier (Mitznâi) und die Thüringer sein. Die Mitznâi bilden den Uebergang von den slawischen Völkern des Böhmenreiches zu den nördlicher wohnenden slawischen Stämmen, so wie die Thüringer

die Nêmgîn (Süddeutsche) und Sâşîn (Norddeutsche) vermitteln.

Der König der Abatarener heisst bei Mas ûdî بحقائي. Charmoy liest Saklâig, Harkavy Saklaich und Saklaig. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Lesung, da das Verbum nicht nothwendig die Präposition erfordert. Daher lese ich B(i)sklâig; es kann der Name Wislavicz sein. Doch da bei den Abodriten die Namen Missizla, Mistizlaus, Mistuvitz, Mistav, Mistuue, häufig vorkommen und andrerseits das Zeichen in maghrebinischen Handschriften graphisch = (m), so habe ich vorgeschlagen Misklaig, Mistlaig = Missislaig oder Mistislavicz zu setzen. Charmoy meint gleichfalls, der Name Sklaig sei aus Mistislaus corrumpirt und glaubt, der Anlaut sei ausgefallen.

Was die Dulebier betrifft, so habe ich nicht stark genug betont, dass die Dûlâbe des Mas ûdî Čechen sind, woran gar nicht gezweifelt werden kann aus folgenden Gründen:

Nach der sog. Nestor'schen Chronik sassen in alten Zeiten am Bug [wo zur Zeit des Chronisten Bushaner oder Welynaner sind] Duleber (Дульби). Von hier müssen sie in Gebiete des heutigen Oesterreich-Ungarn ausgewandert sein, da manche Ortsnamen bei den Čecho-Morawen an die Du(d)lebier gemahnen.

Die Awaren, welche die Slawen (cf. Fredegar cap. 48) vergewaltigten, bewohnten das heutige Ungarn. Wohnsitze der Awaren im Norden der Karpaten kennt die Geschichte nicht; auch nach Nestor sassen die die Duleber quälenden Awaren (обри, обрѣ, обърѣ, in der Einzahl объринъ) an der Donau. Mithin sind die Awaren des Nestor mit den Awaren des Fredegar und die Duleber des Nestor mit den Wenden (Čechen) des Fredegar identisch. Im Igorliede (слово о полку Игоревѣ) heissen die Awaren, was sehr bezeichnend ist, nicht wie bei Nestor «Обри», sondern «Аваре» (Аware).

Mas ûdî giebt den Namen des Königs der Dûlêbe genau und richtig an: Wângslâwa, Wêngslâwa = Wenzeslaw, König Wenzel von Böhmen.

Zusatz: Möglicherweise ist der sagenhafte Mêgek der biblische Meschech.

Im Anschluss an diesen Excurs sei es mir gestattet, noch die bekannte Stelle des Mas'ûdî über die Russen kritisch zu beleuchten, da es meines Wissens keinem Historiker aufgefallen ist, dass dieselbe entstellt sein muss. Sie lautet bei Harkavy (Berichte muselmanischer Schriftsteller p. 130): (Abschnitt 11) «Beim Oberlaufe des Chazarenflusses (Wolga) befindet sich eine Mündung (oder Ausfluss), die sich vereinigt mit dem Arme des Meeres Najtas (Pontus), welches das russische Meer ist; Niemand ausser den Russen befährt es und sie wohnen an einem von diesen Ufern. Sie bilden ein mächtiges Volk, weder dem Könige noch dem Gesetze unterworfen: es giebt unter ihnen Kaufleute, die mit dem Gebiete der Bulgaren in Verkehr treten. Die Russen haben in ihrem Lande ein Silberbergwerk, ähnlich dem Silberbergwerk im Berge Bandshgir im Lande Chorasan». (Abschnitt 12): «Die Russen bestehen aus vielen Völkerschaften, die in einzelne Stämme zerfallen. Unter ihnen ist ein Stamm, Ludana genannt, welcher der zahlreichste von ihnen ist; sie reisen mit Waaren in die Länder Andalus, Rumia, Kustantinia und der Chazaren». Vergleichen wir damit den Abschnitt 8 (p. 129): «Vor 300 (912-913) ereignete es sich, dass nach Andalus über's Meer Schiffe kamen, mit Tausenden von Menschen bemannt, und die Küstengebiete überfielen. Die Bewohner von Andalus dachten, dass es ein heidnisches Volk sei, welches sich ihnen auf diesem Meere alle 200 Jahre zeige, und dass es in ihr Land gekommen sei durch den Arm, welcher aus dem Meere Ukianus fliesst, nicht aber durch den Arm, an dem die kupfernen Leuchtthürme (Gibraltar) stehen. Doch ich glaube, Gott aber weiss es besser, dass dieser Arm sich mit dem Meere Maiotas (Asow'sches Meer) und Najtas (Pontus) verbindet und dass dieses Volk die Russen sind, das wir oben in unserem Buche besprochen haben; denn Niemand ausser ihnen befährt dieses Meer, welches sich mit dem Meere Ukianus vereinigt».

Dass der letzte Abschnitt von der Ostsee und den Normannen handelt, können nur verblendete Historiker leugnen. Nun will mir aber scheinen, dass auch im Abschnitt 11, wenn wir vom ersten an einen falschen Ort gerathenen Satz absehen, das Baltische Meer und die Normannen in Skandinavien gemeint sind. Entscheidend dürfte die Bemerkung sein, dass Niemand ausser den Russen das Meer befährt. Für das Schwarze Meer wäre diese Behauptung völlig sinnlos. Es ist undenkbar, dass ein so vielgereister, mit so umfassenden historisch-geographischen Kenntnissen ausgerüsteter Araber, mit alleiniger Ausnahme der Russen alle übrigen umwohnenden Völker vom Pontus ausschliessen sollte, wie die seiner Zeit mächtigen Chazaren und Bulgaren, sogar die Griechen, die grosse Gebiete im Süden und Colonien im Norden des Schwarzen Meeres besassen.

Prüfen wir den Inhalt im Abschnitt 11 u. 12, so gewinnen wir den Eindruck, dass derselbe weit besser auf die Normannen in Skandinavien als die Normannen in Russland passt. Erstere muss auch Mas udî im Auge gehabt haben, als er sagte: «Doch ich glaube, Gott aber weiss es besser, dass dieser Arm (die Ostsee) sich mit dem Meere Maiotas und Najtas verbindet (gemeint ist der grosse Wasserweg) und dass

dieses Volk die Russen sind, welche wir oben in diesem Buche besprochen haben; denn Niemand ausser ihnen befährt dieses Meer, welches sich mit dem Meere Ukianus vereinigt».

Obige Stelle werde ich in einer anderen Arbeit ausführlich be-

handeln.

Die orientalischen Quellen benöthigen in hohem Grade einer erneuten kritischen Bearbeitung. So lange das nicht geschieht, wird Fraehn's Motto «Ex oriente lux» ein frommer Wunsch bleiben.

Noch ein Beispiel. Bei Harkavy (Berichte jüdischer Schriftsteller p. 5) ist die Rede von einem Flusse Sambation, jenseit dessen (nach Eldad's Erzählung) die verschollenen Stämme Israels sich befinden. Es sind hier die Juden und die Chazaren mosaischer Confession im südöstlichen Europa gemeint. Was mag aber Sambation für ein Fluss sein? Meiner Meinung nach ist es unstreitig der Don und zwar aus folgendem Grunde:

1) Weil vom Westen aus gerechnet das Gebiet der Chazaren jenseit

des Don liegt.

2) Harkavy ibid. p. 124 Anm. 1: «Schwerlich hat Chasdai Sarkel gekannt, dessen die arabischen Geographen vor Idrisi gar nicht erwähnen; bei Letzterem jedoch verbirgt sich, wie es uns scheint, diese Benennung unter رمولی (Sarmeli) lies سرقلی (Sarkeli)..., wo es übrigens heisst, dass diese Stadt am Flusse Dnjestr (نهر دنیست) anstatt Don belegen ist. Uebrigens ist leicht möglich, dass dies eine schlechte Transscription des griechischen Tanais ist. In der Oxforder Handschrift..., deren Autor Idrisi's Werk benutzte, heisst es in der Abhandlung... (Russland)... (lies سرقلی سرقلی کا در السبت کی سرولی سرقلی کا در السبت کی سرولی سرولی کا در السبت کی سرولی سرولی در السبت کی سرولی سرولی کا در السبت کی سرولی سرولی در السبت کی سرولی سرولی در السبت کی د

שנים (Sarmeli) = سرقلي (Sarkeli), was graphisch keinem Zweifel unterliegt, so kann der Fluss, an dem Sarkel liegt, nicht der Dnjestr sein. Bei Idrîsî steht auch nicht Dnjestr, sondern ביביים (Dnîst), während in der von Idrîsî abgeleiteten Quelle (alsabt) zu lesen ist. «Fluss al-sabt» (Fluss des Sabbat) ist die richtige Lesart, nicht «Fluss Dnist»; عنيا عنيا verstümmelt. Sabt (سبت) ist das arabische Wort für das hebräische عنيات Sabbath, und Sambat-ion wohl identisch mit Sabt und Sabbath. Vrgl. vulgärlat. sambatum, althochd. Sambaztag (woraus Samstag), altslaw. sabota, kirchenslaw. καιστα = σάββατον, σάββατα. Von Interesse ist die Bezeichnung für Kiew bei Konstantin porph. Σαμβάτας. Es ist zu verlockend, diese Benennungen des Flusses Don und der Stadt Kiew auf jüdisch-chazarische Einflüsse zurückzuführen.

### 6. König der Gebalim (bei Chasdai) (p. 96-103).

So wie Constantin porphyr. das Reich des Boleslaw I als Gross- oder Weiss-Chorwatien auffasst, wird auch der Böhmenherzog in Chasdai's (Chisdai nach Georg Jacob) Brief als König der Gebalim (= Gebirgsbewohner, ('horwaten) bezeichnet. An drei Stellen in Chasdai's Schreiben

ist vom Könige der Gebalim die Rede. Harkavy's Berichte der jüdischen Schriftsteller p. 101/2: «Die Könige der Erde, Kunde erhaltend von der Grösse und der Macht unseres Königs, bringen ihm Geschenke dar... um seine Gunst zu erwerben, als da sind: der König der Aschkenas (Deutsche), der König der Gebalim, nämlich der Saklab (Slawen), der König von Kustantinia (Konstantinopel) und Andere...» p. 107: «Während ich das Alles überlegte, erschienen bei uns die Gesandten des Königs der Gebalim, unter ihnen auch zwei Juden; des Einen Name war Saul, des Anderen Joseph. Als sie von meiner Verlegenheit hörten, trösteten sie mich, indem sie sagten: «Gieb uns Deine Briefe, wir übergeben sie dem Könige der Gebalim, der sie den Juden zuschicken wird, welche im Lande Hangarin leben, wo sie nach Rus befördert, von wo sie weiter zu Bulgar (schwarze Bulgaren am Kuban und Asowschen Meere) gelangen und auf diese Weise an den Bestimmungsort ankommen werden».

Die Beförderung des Schreibens an den Chazaren-Kagan auf dem direkten Wege über Konstantinopel war gescheitert. Der südliche Umweg über Jerusalem, Nisibin und Armenien wurde aufgegeben. Schliesslich entschied sich Chasdai zum nördlichen Umwege über das Reich des Böhmenherzoges, Ungarn, Südrussland und das schwarze Bulgarien. Der Rabbiner Jakob, Sohn Eleasar's, aus dem Lande der Nemeć, händigte glücklich den Brief dem Kagan Joseph ein.

Eine gewaltige Stellung, die Boleslaw unter den Fürsten Europa's einnahm, leuchtet aus Chasdai's Schreiben hervor. Nicht umsonst legen ihm Widukind und Flodoard a. 950 den Titel rex bei. Auch hat er sich vierzehn Jahre lang dem mächtigen Einflusse Otto des Grossen zu entziehen verstanden.

Obige Deutung des Königs der Gebalim ist, obgleich neu, so einwandfrei, dass sie einer weiterer Begründung nicht bedarf. Harkavy: «In Betreff der Gebalim scheint mir Ihre Annahme, ohne jetzt selbst die Sache genau untersuchen zu können, sehr plausibel» (Privat-Mittheil.).

Die beiden im Briefe Chasdai's genannten Juden erwähnen ihrer Glaubensgenossen in Ungarn. Auch Ibrâhîm-ibn-Jakûb spricht von Juden und Muselmanen, die mit Waaren aus Ungarn nach Prag kommen. Was die Muselmanen betrifft, so stammen sie wahrscheinlich aus Chazarien. Uebrigens erscheint mir die Möglichkeit, dass diese Muselmanen in Ungarn selbst ansässig waren, nicht ausgeschlossen.

Falls Ibrâhîm-ibn-Ja'kûb Glied einer Gesandtschaft war, was jedoch nicht behauptet werden darf, so liegt der Gedanke nahe, dieselbe sei an den König der Gebalim abgeschickt worden. Diese Vermuthung ist nicht weniger berechtigt, als die gewöhnliche Annahme, dass Ibrâhîm einer Gesandtschaft an Otto I beigegeben war. Ibrâhîm's Hauptaufenthaltsort ist das Reich Boleslaw's. Otto wird von Ibrâhîm nur gelegentlich erwähnt; ebenso gut kann die Nichterwähnung einer Unterredung mit dem Böhmenherzoge oder des Aufenthaltes an seinem Hofe nur Sache des blinden Zufalls sein.

Zum Schluss nur noch eine Bemerkung. Mit dem Könige der Slawen

#### 7. Sitonum gentes (bei Tacitus) (p. 56 u. 88-89).

Bei Beurtheilung der Stelle über die Sitonum gentes des Tacitus sind nachstehende Momente in Betracht zu ziehen.

Tacitus Germania cap. 44: «Die dann folgenden Gemeinden der Suionen, mitten im Ocean, sind abgesehen von Männern und Waffen, schon durch ihre Flotten mächtig... plötzliche Einfälle der Feinde verhindert der Ocean». Cap. 45: «Jenseit der Suionen folgt ein anderes Meer, träge und beinahe unbeweglich. Dass es ringsum den Erdkreis abfliesst...» Also jenseits der Suiones (Schweden), d. h. weiter nördlich von den Suionen, kennt Tacitus kein Volk mehr, folglich verlegt er die Wohnsitze der Sitonum gentes nicht nach Skandinavien und können die Sitonum gentes nicht, wie Müllenhoff (gleich Schlözer, Zeuss, Dahlmann, Thomsen und Anderen) annimmt, die Nachbarn, Nordnachbarn (im heutigen Norrland) der Suiones sein. Ferner sagt Tacitus im selben cap. 45: «Das suevische Meer also bespült auf seinem rechten Ufer die Stämme der Aestier», — hieraus ist ersichtlich, dass er zur Beschreibung des Kontinents übergeht; zu Anfang des letzten Abschnittes in cap. 45 heisst es: «An die Suionen schliessen sich unmittelbar als Fortsetzung (continuantur) die Stämme der Sitonen». Müssten wir hierbei an Skandinavien denken, so bleibt es ganz unverständlich, warum Tacitus im Capitel über die Aestier (cap. 45) von den Sitonum gentes handelt und nicht zum Schluss des Capitels 44, in welchem von den Suionen die Rede war, wodurch sich Müllenhoff (Deutsche Alterthumskunde Bd. II) veranlasst sah, eine entsprechende Umstellung vorzuschlagen.

Auf Seite 8, ibid., sagt Müllenhoff: «hic Suebiae finis (am Schluss des cap. 45 der Germania) aber bedeutet dann dass mit den Siten im norden das bewohnte land hier überhaupt zu ende gehe». Da Tacitus zu Anfang des cap. 45 die Suionen, demnach auch die Sitonen, falls sie die unmittelbaren

Nachbaren der Suionen sind, vom erdumkreisenden Ocean begrenzen lässt, so wäre solch' eine banale Bemerkung «Hier endet Suevien» eines Tacitus unwürdig. Andrerseits aber würde man eine östliche Begrenzung Suebien's auf dem Kontinent bei Tacitus schmerzlich vermissen. Wäre also die von Müllenhoff vorgeschlagene Umstellung des Passus über die Sitonen annehmbar, so müsste jedenfalls der Schlusssatz «Hic Suebiae finis» am alten Platze bleiben, wodurch aber seine Hypothese noch unbaltbarer wird.

Nach der Beschreibung der Suionum civitates und des dieselben umfliessenden Oceans geht Tacitus zu dem Festlande über mit den Worten: ergo jam dextro Suebici maris litore Aestiorum gentes adluuntur. Am Schlusse des Capitels über die Aestier folgt nun der fragliche Satz über die Sitonum gentes. Es ist von vornherein unwahrscheinlich, dass, nachdem Tacitus' Schilderung sich zu dem Festlande gewandt hat, dieselbe nochmals auf die Skandinavische Halbinsel hinüberspringen sollte, um dann wiederum zum Kontinent (cap. 46) zurückzukehren. Die consequent fortschreitende Beschreibung Germaniens widerspricht dem vollkommen (vgl. Müllenhoff, ibid. p. 6 u. 7).

Wo haben wir uns aber die Sitonum gentes zu denken?

Bei Beantwortung dieser Frage beachte man folgende Umstände: Die Sitonum gentes werden zum Schlusse des die Aestier und den Bernstein behandelnden Abschnittes erwähnt; nach den Sitonum gentes aber berichtet Tacitus von den Völkerschaften der Peuciner (Bastarner), Veneter und Fenner. Demnach dürfen wir auch die Sitze der Sitones zwischen den Aestiern einerseits und zwischen den Peucinern (Bastarnern), Veneter und Fennern andrerseits annehmen.

Die Sitonum gentes sollen nach Ansicht der Forscher mit den finnischen Stämmen in Skandinavien identisch sein. Wie will man jedoch damit die nachstehende Aeusserung des Tacitus in Einklang bringen: «Sonst jenen (den Suionen) gleich, unterscheiden sie sich durch das Eine, dass eine Frau die Herrschaft führt». Man wolle beachten, dass Tacitus ohne Zaudern diese Aussage macht, während er gleich weiter unten (c. 46) schwankt, ob er die Völkerschaften der Peuciner (Bastarner), Veneter und Fenner zu den Germanen oder Sarmaten rechnen soll. Aus der Erzählung des Tacitus über die Bastarner und Veneter, sowie aus der drastischen Schilderung der eigenartigen Lebensweise der Fenner (= Finnen) geht hervor, dass er die Fenner (in der Nachbarschaft der Veneter) weit eher den Sarmaten als den Germanen beizählt.

Meine Schlussfolgerung ist auf Grund aller obiger Erwägungen diese: Skandinavien ist als Wohnort der Sitonum gentes unbedingt auszuschliessen, trotz der Worte Suionibus Sitonum gentes continuantur, welche höchst wahrscheinlich verderbt sind. Der Satz muss ursprünglich in der Germania gelautet haben: Aestiis Sitonum gentes continuantur. Ja, ich wage es die graphisch haltbare Vermuthung auszusprechen, Sitonum sei aus Letonum verschrieben. Wie leicht konnte sich unter dem Einfluss der Issidonen des Herodot, bei denen die Frauen den Männern gleichgestellt (ἰσοκρατέες) waren (bei römischen Dichtern einfach Sitones) [cf. Kunik und

Rosen p. 77) dieser Schreibfehler einschleichen. Wie dem auch sei, unter den Sitonum gentes dürfen nur letto-littauische Stämme, die alten Preussen (die bernsteinsammelnden Aestier) ausgeschlossen, verstanden werden.

### 8. Alfred's Cvënsæ (p. 56 u. 88-89).

Dahlmann, Forschungen I p. 416 sagt: ... «wenn Aelfred die Quänsee einen Ocean nennt, so folgt daraus, dass er seine alte Vorstellung nicht nach den Berichten des Umseglers des Nordcap berichtigte; er glaubte, gleich Plolemaeus, noch an eine grosse Insel Skandinavien da, wo wir den schwedisch-norwegischen Kontinent sehen und der bottnische Meerbusen lief ihm als Quänersee mit dem Eismeere zusammen». Es gilt die Unhaltbarkeit dieser tiefeingewurzelten irrigen Auffassung klarzulegen.

Es ist von vornherein unwahrscheinlich, dass zur Zeit der kühnen Eroberungszüge der Normannen, mit denen König Alfred in beständige Berührung kam, bei letzterem solch' eine falsche Auffassung von Skandinavien anzutreffen wäre. Der Bericht eines Ottar allein schon müsste den König eines Besseren belehren. Doch darauf lege ich kein besonderes Gewicht. Prüfen wir lieber die diesbezüglichen geographischen Kenntnisse Alfred's auf Grund seiner Germania: «Fram thäre ëá Danais vëst ódt Rîn tha ëá and äft súdh ódh Donua (die sich in den Vendelsæ = das Schwarze Meer ergiesst) tha ëá and nord ódh thone gârsecge, the man Cvensæ hæt... binnan thâm sindon manîga thëoda; ac hit man hæt ëall Germania». Somit umfasst Alfred's Germania fast ganz Mitteleuropa und das ganze damalige nördliche Europa, ich sage damalige Europa, da in jenen Zeiten der Don als Grenzfluss zwischen Europa und Asien galt. Alfred rechnet zu seinem Germanien ganz Skandinavien. Wie soll nun, falls unter garsecge the man ('vönste hæt der Bottnische Meerbusen verstanden wird, dieser Meerbusen als nördliche Grenze von Skandinavien aufzufassen sein? Der Bottnische Meerbusen würde dann Skandinavien nur vom nördlichen Europa trennen, welches gleichfalls zur Germania gehört, weil Afred Sermende (Sarmatien) zu Germanien schlägt [be eastan him (sc. Sveon) Sermende]. — nicht aber Germania im Norden umfliessen. Kurzum, die oben angeführte Stelle aus der Germania kann nicht ohne Vergewaltigung des Textes als Beleg für Dahlmann's Behauptung verwerthet werden. Es ist sehr zu beachten, dass Alfred hier einfach «gârsecge (Weltumringer nach Dahlmann) the man Cvensæ hæt» sagt, welcher Ausdruck sich doch nur auf den Ocean beziehen kann. Alfred sagt nicht, dass ein Theil oder Arm des Oceans Cvensæ heisst, in welchem Falle man noch zur Noth unter Cvensie den Bottnischen Busen verstehen könnte; er gebraucht hier nicht die Ausdrücke, die als Meerbusen, Golf, bei ihm sonst vorkommen, wie garsecges earm (the lidh ymbûtan thät land Brytannia) oder sæs ëarm (thë man hæt Ostsæ), — welch' letzter Ausdruck bei ihm stets wiederkehrt, wo vom Baltischen Meere die Rede ist. Nein, er sagt einfach: and nord ódh thone gårsecge, thë man Cvensie hiet. Schliesslich enthält die Germania selbst ein direktes Zeugniss,

das alle etwa noch vorhandenen Zweifel zu Boden schlägt: «Burgendan habbadh thone ylcan sæs ëarm bë vëstan him and Svëon bë nordhan». Die Schweden haben im Norden denselben Seearm (die Ostsee). Ich glaube nicht, dass ich diese Stelle falsch auslege. Bei Dahlmann lautet die Uebersetzung so: «Die Bornholmer haben denselben See-Arm westlich von sich, und die Schweden im Norden». Diese Verdolmetschung lässt freilich in dubio, ob «die Schweden» im Nominativ oder Accusativ stehen. Dass Dahlmann «die Schweden» im Nominativ gesetzt haben wird, erhellt, wie mir scheint, aus dem Komma vor «und die Schweden», welches im entgegengesetzten Falle nicht angebracht wäre. In der polnischen Uebersetzung bei Bielowski (Monumenta Poloniae) steht der Nominativ: «Burgendy mają tę samą odnogę morską na zachód od siebie, a Szwedzi na północ». Somit macht nach Alfred der Bottnische Meerbusen einen Theil der Ostsee aus. Bedarf es noch weiterer Beweise dafür, dass die landläufige Auffassung, Alfred's Cvensæ sei der Bottnische Meerbusen, nicht stichhaltig ist?

In den isländischen Sagen heisst der Bottnische Meerbusen nie Cyënsæ, sondern (Fundinn Noregr, Antiquités russes I p. 220) im Allgemeinen «hafsbotn», im Speciellen «Helsíngjabotn»; der südliche Theil desselben wird auch mit «Allanshaf» bezeichnet. In Sagan af Hálfdani Eysteinssyni (ibid. p. 233) heisst der Bottnische Meerbusen «Kirjála botn».

### 9. Das alte Kvænland (p. 56 u. 88-89).

Ich schicke voraus, dass sich das alte Kvænland bekanntlich im Ganzen mit dem heutigen Norrland deckt. Dem entsprechend versetzt Alfred «Cvënland» nordwärts (be nordhan) von den Schweden (Sveon), während be nordhan Horiti (Chrobatien) is Mægdhaland, and be nordhan Mægdhaland is Sermende (Sarmatien) ódh tha bëorgas Riffin (= das Quellgebiet der grossen Ströme Russland's). Wir sehen, wie scharf Alfred Kvænland von Mægdhaland unterscheidet. Dieser nicht stark genug zu betonende Umstand spricht unzweideutig dafür, dass Kvenland dem Sinne nach nicht als Maegdaland (virginum terra) von Alfred aufgefasst worden ist. Ueberhaupt ist, mit Ausnahme einer zweifelhaften Stelle, in keiner einzigen Quelle auch nur die leiseste Andeutung darüber vorhanden, dass Cvênland als feminarum terra verstanden worden wäre. Dies ist bedeutsam. Ja. es giebt eine Stelle, aus der man berechtigt wäre zu schliessen. Ovenland habe diesen Sinn gar nicht gehabt, ich meine die Stelle in den Antiquités russes II p. 116 (Fragmentum Orcadense historiae norvegiae): Trans norwegiam ab oriente extenduntur scilicet Kyriali et Kweni, cornuti Finni, ac utique Biarmones; sed quae gentes post ipsos habitent, nihil certum habemus; quidam tamen nautae, quum de glaciali insula (Island) ad Norwegiam remeare studuissent, et, a contrariis ventorum turbinibus in brumalem plagam propulsi, inter Viridenses (Groenländer) et Biarmones tandem applicuerunt, ubi... virginum terra, quae gustu aquae concipere protestati sunt. Auch Munch, der Bearbeiter des Alfred in den Antiquités russes lässt nirgends durchblicken, dass unter Kvenland an eine virginum terra (Maegdaland) zu denken wäre.

Fassen wir nun die Schreibungen für die Bezeichnung der vermeintlichen «terra feminarum» und ihrer Bewohner in's Auge: Kvenland, Cwénland, Cvênaland, Kvenlönd, Ein Mal Könland und Kænir, Kvænir, Kvinir, Kvenir, Cwênas. Die erste Silbe ist lang; jedenfalls werden die Worte durchweg mit Einem n geschrieben, nie mit zwei, währed bei Kunik und Rosen p. 81 «Kvennir» steht. Dagegen ist die Schreibweise da, wo es sich in der That um die terra Amazonum in Asien handelt (Antiquités russes II) p. 401 «Kvennaland». übersetzt: terra feminarum (Amazonum), p. 446 «Kvennaland» (in qua nullus vir est), übersetzt: terra Amazonum), p. 437 jedoch «Quenland» (ubi nulli viri sunt). Wir dürfen vermuthen, dass auch im letzten Falle die ursprüngliche Schreibung Quennaland oder Kvennaland gelautet habe. Die Lesung «Quenland» scheint auch der Herausgeber nicht für richtig zu halten, denn während er in den beiden ersten Fällen ohne Zaudern Kvennaland mit terra feminarum (Amazonum) überträgt, setzt er im letzten Falle Quenlandia in den lateinischen Text, nur in Klammern Amazonum terra beifügend. Er konnte nicht umhin Amazonum terra hinzuzuschreiben, weil es sich hier um die Amazonen in Asien handelt.

Wenn also Kvênland nicht als Frauenland zu deuten ist, so fragt es sich, wohin denn die europäische terra feminarum zu verlegen wäre? Darüber giebt uns Alfred und Ibrâhîm-ibn-Jakûb den besten Aufschluss.

### 10. Alfred's Mægdhaland (p. 56 u. 88—89).

Alfred's Germania überrascht durch eine im Allgemeinen ausgezeichnete Kenntniss von Europa. Es hat den Auschein, als wenn dem Könige eine Karte von Mittel- und Nordeuropa zur Hand gewesen wäre und er dieselbe, nach seinen eingezogenen Erkundigungen vervollständigt, den Lesern unterbreitet. Nur ein grobes Versehen kommt bei Alfred vor, so auffallend, dass ich geneigt bin dasselbe den Copisten zuzuschreiben.

Es ist mir völlig klar, dass anstatt «Bë nordhan eástan Maroaro sindon Dalamönsan» wir zu lesen haben «Bë nordhan vöstan Maroaro sindon Dalamönsan». Alfred kann unmöglich hier «eástan» geschrieben haben, da dadurch seine Karte von Mitteleuropa in Verwirrung geräth. Alle Theile derselben fügen sich jedoch in vorzüglicher Weise zu einem klaren lückenlosen Gesammtbilde zusammen, sobald wir statt «eástan» — «vöstan» setzen. Man wolle beachten, wie sicher und genau die Lage von Maehren gekennzeichnet ist. «And hi Maroaro habbadh be vöstan him Thyringas, and Bêhemas and Baegdhvare healfe, and be súdhan him on ódhre healfe Donua... is thät land Carendre... and be eástan Maroaro lande is Visleland» (= das Quellgebiet der oberen Weichsel, das Gebiet von Visly oder Wyslicia, das alte Lechennest).

Die Lage von Dalamënsena ist dem Afred gleichfalls gut bekannt: «bë eastan Dalamënsena (hier: die ganze spätere Mark Meissen) sindon

Horiti (Weisschrobaten), an be nordhan Dalamensena sindon Surpe (Sorben); and be vestan him (sc. Dalamensum) sindon Sysele». Nach solch' einer vortrefflichen Kenntniss der gegenseitigen Lage genannter Länder, sehe ich mich gezwungen anzunehmen, dass «eástan» in dem Satze «Bë nordhan eástan Maroaro» etc. ein zufälliges Versehen ist, dass nicht aus Unkenntniss entsprungen sein kann; widrigenfalls die Karte von Mitteleuropa auseinandergerissen wird und sich eine unüberbrückbare Kluft aufthut. Jetzt wolle man zusehen: Bë nordhan eástan (lies: vēstan) Maroaro sindon Dalamensan, and bë eastan Dalamënsena sindon Horiti (hier = Schlesien und Kleinpolen), and bë nordhan Dalamënsena sindon Surpe; and bë vëstan him sindon Sysele. Nun gelangen wir zur entscheidenden Stelle: Be norhan Horiti is Mægdhaland. Da es aber gleich weiter heisst: and be nordhan Mægdhaland is Sermende (Sarmatien) ódh tha bëorgas Riffin (Ripheische Berge), so dürfte weit eher als an Grosspolen an das östlicher am Bug mit dem Narew bis zum Niemen belegene Gebiet der littauischen Jatwingen zu denken sein. Selbst wenn wir obige Berichtigung des Textes (vöstan statt eastan) nicht berücksichtigen, so deutet dennoch die Lage von Maegdaland keineswegs auf Kwenland, sondern auf den Osten von Europa.

Hier möchte ich noch die Frage hinsichtlich der Entstehungszeit des Einschiebsels über die Germania in der angelsächsischen Uebersetzung des Orosius berühren, welche meiner Ansicht nach zu spät angesetzt wird (cf. Kunik und Rosen p. 78).

Als nächste Nachbarn von «Carendre» im Osten jenseit der Wüstenei kennt Alfred «Pulgaraland»; dagegen fehlen die Magvaren in seiner Germania gänzlich: berechtigt dieser Umstand nicht zum Schluss, dass die Abfassung der Germania in die Zeit vor 894 fällt? Ferner, giebt Alfred genau die Lage Machrens an, das bei ihm bedeutend hervortritt, doch von einem Grossmaehren (oder Morawe zu beiden Seiten der Donau) findet sich keine Spur; dagegen figurirt bei ihm noch das alte Visleland; dürfte man daher nicht vermuthen, die Germania sei nicht nach ca. 884 entstanden? Asser, Alfred's geistlicher Lehrer und Biograph, der im J. 893 schrieb, nennt kein schriftstellerisches Werk von ihm, nur ein ganz kleines Handbuch von zusammengetragenen Bibelstellen (Dahlmann). «Den Anfang mit Lateinlernen machte er aber erst im neununddreissigsten Jahre seines Alters, nach Chr. Geb. 887». Aus diesen Daten folgt mit einiger Sicherheit, dass die Uebersetzung des Orosius nicht vom Könige Alfred herrühren kann und dass Wilh. von Malmsbury († 1141) ihm fälschlicherweise dieselbe zuschreibt. Er mag sie veranlasst, nicht aber selbst ausgeführt haben. Ottar's und Wulfstan's Nachrichten werden dem Uebersetzer durch Alfred zugegangen sein. Ob aber das Einschiebsel über die Germania seine Entstehung Alfred selbst verdankt, muss dahingestellt bleiben.

# 11. Ibrâhîm's Stadt der Weiber (p. 56 u. 88-89).

Vorauszuschicken ist, dass Ibrâhîm diese Erzählung aus Otto's I Munde hörte, welcher ihm auch den Ort des Näheren bezeichnet haben muss, da Ibrâhîm die Lage der Stadt genau angiebt, und dass es sich hier, was kaum einem Zweifel unterliegt, nicht eigentlich um eine Stadt, obgleich «medina» Stadt, Hauptstadt bedeutet, sondern um einen Staat oder ein Land handelt. Sagt doch Ibrâhim selbst von diesen Weibern: «Sie haben Ländereien und Sklaven, sie reiten und führen selbst Krieg, sie besitzen Muth und Tapferkeit». Ferner, zielt die Ortsangabe der Weiberstadt nicht auf eine vereinzelte Stadt, sondern eher auf ein ganzes Gebiet. Warum gebraucht aber Ibrâhîm den Ausdruck «medina» statt Land, Gebiet? Das muss auf dasjenige Wort, dessen sich Otto im Gespräch mit dem Juden bediente, zurückzuführen sein, welches die Bedeutung von Gebiet (Staat) und Stadt gehabt haben dürfte. Die Unterredung aber zwischen ihnen wird in italienischer Sprache geführt worden sein.

«Und westlich von den Rûs (in Russland) ist die Stadt der Weiber... und westlich von der Stadt der Weiber eine slawische Völkerschaft, welche die Gemeinde Awbâba (Wlnane = Pommern) heisst. Sie wohnten in sumpfigen Gegenden von dem Lande des M(e)ška nach Nordwest». Also liegt von den Pommern nach Osten zu die Weiberstadt, die ihrerseits östlich an Russland grenzt. Hierdurch allein schon ist die Lage derselben einigermassen gekennzeichnet. Beachten wir ferner die Angabe und es stossen an Meška im Osten die Rûs», so werden die Grenzen noch enger gezogen. Polen berührte sich nämlich mit seinem südöstlichen Theile mit Russland, folglich muss sich das Gebiet, in dem die Weiberstadt lag, nordöstlich von Polen befunden haben, denn nur so sind die geographischen Angaben Ibrâhîm's mit einander in Einklang zu bringen. Demnach hat Russland im Westen zu seinen Nachbaren: nördlicher das Land mit der Weiberstadt, südlicher die Polen. Hieraus ist zu ersehen, dass sich der Weiberstaat in unmittelbarer Nähe von Polen befand, was auch daraus hervorgeht, dass die Wlnane (Pommern) nordwestlich von Polen gesetzt werden und der Weiberstaat an dieselben Wlnane im Westen stösst. Somit liegt der Weiberstaat zwischen Russland, Polen und Pommern. Danach zu urtheilen ist es das Gebiet der littauischen Stämme.

Ja, wir sind in der Lage auf Grund von Ibrâhîm's Nachrichten die Grenzen noch genauer festzustellen, wobei zugleich eine unbedeutende Ungenauigkeit in seinen Ortsangaben zum Vorschein kommt. «Es grenzen an Meška... im Norden Brûs», doch andrerseits «westlich von dieser (der Weiber) Stadt... Awbâba» (Wlnane, Pommern). Das ist augenscheinlich ein kleiner Widerspruch, — da das Gebiet der Brûs und der westlichste Theil des Frauenlandes sich hier decken —, wenn gleich die Angabe der Richtungen völlig zutreffend ist. Es dürfte dieser Theil von Littauen dem Gebiete der Weiber abgesprochen und den Brûs vindicirt werden. Die Lage der (nach Ibrâhîm) meeranwohnenden Brûs wird noch dadurch charakterisirt, dass Ibrâhîm die westlichen Rûssen (Dänen) die Brûs überfallen lässt (nach Saxo Grammaticus fassten die Dänen um 950 festen Fuss in Samland). Somit bleibt für das Land der Weiber, abgesehen von den Brûs, noch das eigentliche Littauen, speciell das Gebiet der littauischen Jatwingen übrig.

#### 12. Adam's von Bremen «Terra feminarum» (p. 56 u. 88—89).

Adam brem., lib. IV cap. 14: Gothi habitant usque ad Bircam. Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones usque ad terram feminarum. Supra illas Wizzi, Mirri, Lami (Jami, vielleicht Sâmi = Suomi zu lesen), Seuti et Turci habitare feruntur usque ad Ruzziam. — Auf den ersten Blick hat es vielleicht den Anschein, als ob Kvaenland die terra feminarum sei. Doch stehen dieser Annahme einige Stellen bei Adam selbst entgegen. Lib. IV cap. 24: In confinio Sueonum vel Nortmannorum contra boream habitant Scritefinni... Civitas eorum maxima Halsingland. Vgl. Schol. 132: Halsingland est regio Scritefinnorum, sita in Ripheis montibus, ubi nix perpetua durat; cap. 25: ..a borea (Sueoniae) Wermilanos cum Scritefinnis, quorum caput Halsingland.. Demnach tritt Kvaenland bei Adam brem. unter dem Namen Halsingland auf, mithin kann seine terra feminarum nicht mit Kvaenland identisch sein.

Lib. IV c. 16: Sunt et aliae (insulae) interius, quae subjacent imperio Sueonum; quarum vel maxima est illa, quae Churland dicitur.... Hanc insulam credimus in vita sancti Ansgarii Chori nominatum, quam tunc Sueones tributo subjecerunt... Una ibi nunc facta est ecclesia, cujusdam studio negotiatoris, quem rex Danorum multis ad hoc illexit muneribus. — Kurland war also von den Schweden unterworfen und ihnen tribut-pflichtig.

Nebenbei sei bemerkt, dass das Wort «Insel», meines Wissens, in griechischer, lateinischer, arabischer und hebräischer Sprache bisweilen im Sinne von «Halbinsel», selbst «Küstengebiet» gebraucht wird. (Nach einer gefälligen Mittheilung von Baron Rosen heisst im Arabischen gazira auch ein Land, welches von Flüssen umgeben ist, wie z. B. Mesopotamien, das schlechtweg die Insel [al-G'azîra] heisst).

Lib. IV c. 17. Praeterea recitatum est nobis, alias plures insulas in eo ponto esse, quarum una grandis Aestland dicitur, non minor illa de qua prius diximus. Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narratur, cum illa superior non longe sit a Birca Sueonum.. — Adam's Aestland ist nicht mit dem jetzigen Estland zu verwechseln. Man vergl. lib. IV c. 12: Hunc, inquit (Einhard), sinum multae circumsedent nationes; Dani... ac Sueones.. septentrionale litus et omnes in eo insulas tenent. Ad litus australe Sclavi, Haisti aliaeque diversae incolunt nationes, inter quas praecipue sunt Welatabi. — Das alte Aestland liegt am südöstlichen Gestade des Baltischen Meeres. In der nächsten Nähe von diesem Aestland befindet sich, Adam's Angaben entsprechend, die terra feminarum.

Lib. IV c. 19: Item circa haec littora Baltici maris ferunt esse Amazonas, quod nunc terra feminarum dicitur. Eas aquae gustu dicunt aliqui concipere. Sunt etiam qui referant, eas fieri praegnantes ab hiis qui praeter-

eunt negociatoribus, vel ab hiis, quos inter se habent captivos... Cumque pervenerint ad partum, si quid masculini generis est, fiunt Cynocephali; si quid feminini, speciosissimae mulieres;... Cynocephali... in Ruzzia videntur sepe captivi. — Worauf bezieht sich circa haec littora? Im vorhergehenden Kapitel (cap. 18) war von Semland, contigua Ruzzis et Polanis die Rede, von Semland, das von Sembi vel Pruzzi bewohnt wird; darauf folgt die Schilderung des Charakters der Einwohner, ihrer Lebensart und ihres Aeusseren, wobei die Erzählung u. a. auch das Martyrium des heiligen Adalbert berührte. Zu Anfang des cap. 19 geschicht in Kürze Erwähnung von noch vielen anderen in diesem Meere befindlichen von den Seefahrern gemiedenen Inseln, die aber nicht namhaft gemacht werden. Dann heisst es: Item circa haec littora etc. Das circa haec littora kann demnach wohl nur auf Semland bezogen werden. Mit den nicht namentlich angeführten Inseln lässt sich das haec nicht gut in Verbindung bringen, da nur eine dunkle Kunde von ihnen zu Adam gedrungen war, wie das aus seinen Worten selbst hervorgeht: ferocibus barbaris plenae, ideoque fugiuntur a navigantibus. — Das Gebiet der Amazonen dagegen wurde nach Adam's ausdrücklichem Zeugniss von Kaufleuten besucht. Bezieht sich nun das haec, was kaum anfechtbar ist, auf Semland, so wäre damit zugleich der Wohnsitz der Amazonen in der Nähe von Semland markirt. Ferner sagt Adam von Bremen, dass die Söhne dieser Frauen als Kriegsgefangene in Russland oft zu sehen sind. Kurz, Alles in cap. 18 u. 19 weist darauf hin, dass wir die terra feminarum in der Nachbarschaft von Preussen, Russland und Polen (da Semland contigua Ruzzis et Polanis) zu suchen haben.

Lib. III cap. 15: Sueones... divina ultio secuta est. Et primo quidem filius regis nomine Anund, a patre missus ad dilatandum imperium, cum in patriam feminarum pervenisset, quas nos arbitramur Amazonas esse, veneno, quod illae fontibus immiscuerunt, tam ipse quam exercitus ejus perierunt. Schol. 119: Cum rex Sueonum Emund filium suum Anundum misisset in Scythiam ad dilatandum regnum suum, ille navigio in terram pervenit feminarum. Quae mox venenum fontibus immiscentes, ipsum regem et exercitum ejus tali modo peremerunt. Haec et supra diximus, et ipse Adalwardus episcopus recitavit nobis, hoc et alia contestans esse veracissima. — Ingvarssaga vidh förla (Antiquités russes II, p. 168/169): Eymundus... filium habuit nomine Onundum..; liber aliquis qui dicitur Gesta Saxonum, ubi sic scriptum est: Fertur, quod Emundus, rex Sveonum, misit filium suum Onundum per mare Balzonum, qui postremo venit ad Amazones et ab eis interfectus est. — Die Ausdrücke «in Scythiam» «per mare Balzonum» weisen auf Gegenden hin, die von Schweden nach Osten zu lagen, nicht aber auf Kvenland, Adam's Halsingland. Auch führten die Bewohner von Kvenland nicht mit den Schweden, sondern mit den Norwegern Krieg (cf. Ottar und die Isländer). Kurland war, wie bereits erwähnt, den Schweden tributär. Auf Grund des Obigen haben wir uns die terra feminarum am ehesten in der Nachbarschaft von Kurland zu denken.

Lib. IV c. 25. Ab oriente (Sueoniae) autem Ripheos montes attingit, ubi deserta ingentia, nives altissimae... Ibi sunt Amazones, ibi Cyno-

cephali, ibi Cyclopes. — Wie unklar und märchenhaft die Stelle auch sein mag, so viel geht doch aus ihr hervor, dass das Amazonenland östlich von Schweden gesetzt wird.

Schlussfolgerung: Adam's von Bremen terra feminarum lässt sich ziemlich gut mit Alfred's Mægdhaland und mit Ibråhîm's Stadt der Weiber in Einklang bringen.

Fassen wir nochmals folgende Stellen in's Auge. Lib. IV c. 19: circa haec litora Baltici maris ferunt esse Amazonas, quod nunc terra feminarum dicitur und lib. III c. 15: in patriam feminarum, quas nos arbitramur Amazonas esse. — Erhellt nicht hieraus, dass noch zu Adam's Zeiten die Bezeichnung für Litauen als einer terra feminarum im lebendigen Gebrauch war? Wie lautete nun aber diese Bezeichnung in den germanischen Sprachen? Bei Alfred Mægdhaland, bei den Isländern Kænugardh(ar).

### 13. Kænugard der Isländer (p. 89).

Von den Historikern wird allgemein als feststehend angenommen, dass Kænugard Kiew oder das Gebiet von Kiew sei. So auch Kunik: «Kænugard ursprünglich wohl die Dneprstadt, später aber etymologisch gedeutet und anders aufgefasst» (Privat-Mittheilung). Ist diese Ansicht begründet? Ich glaube nicht. Es lässt sich vielmehr an der Hand der Isländer nachweisen, dass das Gebiet von Kiew in ältester Zeit durchaus nicht «Kænugard» geheissen hat.

In der Atlakvidha in Grænlenzka (Antiquités russes I p. 35) ist von einer «Stadh Danpar» und dem berühmten Walde «Myrkvidhr» die Rede. Es handelt sich hier, wie vermuthet wird, um eine Dnjeprstadt, vielleicht um Kiew, Unter «Myrkvidhr» (dunkler Wald) sind möglicherweise die Waldkarpaten zu verstehen. In der Hervararsaga (ibid. I p. 193) geschieht Erwähnung eines Damstadhir in Arheim (= Ahvôshaimôs) als der Hauptstadt (höfudborg) in Reidhgotaland; das zweite Mal p. 196 steht «stödh Dampar». Unter Reidhgotaland ist hier das südwestliche Russland gemeint. Vergl. Saga Heidhrek konungs (p. 134): «Vindland er næst liggr Reidgotalandi». Dieselben Worte wiederholt die Hervararsaga (p. 174). In dieser Sage wird Reidhgotaland stets von Gardhariki unterschieden, vgl. p. 111: «Le Gardhariki y est supposé comme pays limitrophe du Reidgotaland». Ebendaselbst p. 199 und 208 wird Reidhgotaland neben Hunaland genannt. Hauk Erlendson (Annotations géographiques) II p 438: «En austr frá Pólena er Reidgotaland och på Húnland». Dasselbe steht im Skalholtsbok II p. 447. Danach deckt sich Reidgotaland im Grossen und Ganzen mit dem Südwestgebiet von Russland. In der Saga af Eigli ok Asmundi ist an Stelle von Reidhgotaland Rússía getreten (I p. 212): «Rússía... ok liggr milli Húnalands ok Gardaríki». In der Sage des Olaf Tryggvason (I p. 411) ist unter Rúzland gleichfalls Südrussland zu verstehen: «...ab imperatore missus, ut dux aut magistratus, omnibus regibus Russiae et totius Gardarikiae praefectus». In den Annotations géograph, dues a l'abbé Nicolas (XIII. Jahrh.

cf. II p. 397) scheint Südrussland unter der Bezeichnung Svethia magna (Svípjód míkla) aufzutreten (II p. 401): Svethia magna, ubi Magogus imperavit, dagegen: terra Kylvingorum, quam vocamus regnum Gardorum, ubi Madajus fuit.

Aus obigen Citaten können wir auch entnehmen, dass Südrussland stets von Gardhariki getrennt, während Kænugard (s. unten) als ein Theil von Gardhariki bezeichnet wird. Hieraus ist bereits zu ersehen, dass Kænugard nicht das Dnjeprgebiet mit der Hauptstadt Kiew sein kann.

Sögubrot, Frá Haraldi Hilditönn (Ant. I p. 78): Jam rex Haraldus exercitum per totum imperium Danorum contrahit, magnusque copiarum numerus advenit e regno Orientali (Austrríki) et a Kænugardo (or Kønagardi) usque atque e Saxonia... Was für ein Gebiet ist hier unter Kænugard zu verstehen? Da die Brawallaschlacht zwischen Harald Hildetand und (Sigurd) Ring, wie Manche früher annahmen, um 770 stattfand, als den Normannen das Innere von Osteuropa noch gänzlich verschlossen war, und andrerseits Kænugard neben Saxland auftritt, so ist es viel natürlicher, bei Kænugard an Gebiete in der Nähe der Ostsee als an Südrussland zu denken. Dass dem so ist, scheint mir das folgende Kapitel (recensus athletarum) vollauf zu bestätigen I p. 79: Ibi erat Visma amazon (skjaldmær = Schildmädchen)... Amazonem (skjaldmeya = Schildmädchen) Vismam magna Vendorum multitudo (mikill Vinda herr) sequebantur. Dass Visma und Heida aus Kænugardhar stammen, liegt wohl auf der Hand. Visma führt ein grosses Vendenheer an, folglich ist hier Kænugard als ein Theil von Vindland anzusehen. Es ist zu beachten, dass unter Vindaland die altnordischen Sagen bloss das Gebiet der westlichen Slawen verstehen, nie der östlichen oder südlichen. Dass die den Slawen nächstverwandten lettolittauischen Stämme unter Vinden im Allgemeinen mitbegriffen werden, ist anzunehmen. Aus welchen Gebieten die Hülfstruppen des Dänenkönigs Harald stammen, dies ist andeutungsweise im Beinamen «lifski» enthalten, mag derselbe nun auf Dagr oder (bei Saxo Grammaticus) auf Geiro bezogen werden. Bei Saxo Gr. verbirgt sich vielleicht in «effeminatas gentes» eine leise Anspielung auf das bei ihm fortgelassene Kænugard.

In der Örvaroddssaga (Ant. I p. 105/6) zerfällt Gardhariki in Holmgard, Radstofa, Sursdal und Kænugörd. Die Lage von Kænugörd scheint mir die Nennung derjenigen Völker anzudeuten, unter welchen Kvillanus, der Oberkönig in Gardhariki, Mannschaften zum bevorstehenden Kriege mit Oddr aushob: aderat et magna hominum multitudo ex terra Kirialorum, Rafestorum (?), Revalorum, Virorum, Esthonum, Livonum, Vitorum, Curorum, Samorum, Ermionum et Polonum. Interessant ist, dass in der Gaungr-Hrólfssaga (I p. 231) Ermland als ein Theil von Gardhariki namhaft gemacht wird (Grimrægir stýrdi Ermlande, pat er eitt Konúngssetr í Gardaríki). Weiter p. 233 heisst es: «Tertia pars regni Gardensis dicitur Kaenugardi (Variante: Kænogardus), sita secundum juga montium, quae Jötunheimos et regnum Holmgardorum disterminant; ibidem est terra Ermionum (Variante: ok Lifland) pluraque alia regna minora. Wie verworren diese geographischen Angaben auch sein mögen, so leuchtet doch

ein, dass die beschriebene Lage von Konugard absolut nicht auf das Dnjeprgebiet passt, weit eher auf das Gebiet der letto littauischen Völkerschaften. Die Erwähnung von Ermland mit der Variante «ok Lifland» besagt, wo man sich ungefähr Konugard dachte.

Alle Sagen lauten dahin, dass Gardharîki nicht nach Südrussland reicht. Man wolle z. B. auch Snorre Sturlason's Heimskringla vergleichen (Ant. I p. 248/9), wonach Sachsen südlich von Gardharîki liegt. In der Heimskringla (p. 348) und in der Olafssaga (p. 460) wird Vúlgaría (Weissbulgarien) zu Gardaríki (= Burgreich) geschlagen. Bedeutsam ist der Umstand, dass selbst geographische Compilatore, welche vermuthlich den ganzen nordischen Sagenschatz beherrschten, Konugard nicht eine Stelle im Süden Russlands anweisen, sondern augenscheinlich dahin verlegen, wo auch ich mir seine Lage denke. Siehe Compilations géograph, tirèes du livre de Skalholt. (Antiq. II p. 447): In Europa ad orientem proxima Scythia, nobis Svethia magna dicta, sita est;... Gardorum regnum, ubi Palteskia et Kaenugardi... ibidem et Kurlandia et Carelia, Samlandia et Ermlandia; Vindlandia occidenti proxima et Daniaeque contigua. Ab regione Poloniae in orientem versa Reidgothia sita est, quam excipit Hunalandia... Südwestrussland deckt sich hier mit Reidgothia, nicht aber mit Kænugard, das neben Palteskia genannt wird.

Wir haben gesehen, wie dunkel und gering in den altnordischen Sagen die Kenntniss vom Süden Russlands ist (Reidhgotaland, Arheim, Damstadhir, Ruzzia). Der Name Kiew kommt bei den Isländern im Ganzen nur zweimal vor: einmal auf «Mappemonde contenue dans un manuscript islandais du XII. siècle» (Ant. II p. 394): «Kio»; das zweite Mal im «Extrait de la saga de Théodoric de Bern» redigirt um 1250 (II p. 455): Smálizku, Kiu ok Palteskja. Nirgend wird sonst irgend ein Gebiet oder eine Stadt in Südwestrussland erwähnt. Der Fluss Dnjepr tritt, abgesehen von den bereits citirten Stellen, nur noch zweimal auf: in der Kristnisaga (II p. 236) «Nepr» und in «Annotations géograph. tirées du livre de Hauk Erlendsón [† 1334] (II p. 431) «Nepr oc Nyia». Nyia, sei nebenbei bemerkt, wird, wie mir scheint, fälschlich als Dnjestr bedeutet, viel wahrscheinlicher, dass damit die Newa gemeint ist. Warum treten Nepr und Nyia gemeinsam auf? Wohl als die beiden Endflüsse des grossen Wasserweges.

Zusatz: Die Deutung Nyia als Newa ist nicht neu, s. «Die Grenzen des lettischen Volksstammes» von Dr. A. Bielenstein St.-Petersburg 1892 p. 370/371.

Worauf fusst, möchte ich schliesslich fragen, die allgemeine Behauptung, Kænugard sei Südwestrussland mit der Hauptstadt Kiew? Einen unzweideutigen diesbezüglichen Hinweis habe ich nicht entdecken können; nur unsichere Anhaltspunkte lassen sich dafür ausfindig machen. So (Ant. II p. 236) Kristnisaga: deinde per regiones orientales cursum dirigentes adverso flumine per Borysthenem (Nepr) Kænugardum usque iter perseverarunt. Thorvaldus in Russia non longe a Palteskia diem supremum obiit (in der Variante fehlt Kænugard). Ein zwingender Grund unter Kænugard Kiew zu verstehen, liegt hier nicht vor, da Thorvaldus in Palteskia stirbt,

nicht in Kænugard; daher vielleicht sogar besser Kænugard als hinter Polotzk belegen zu vermuthen wäre. Kænugard wird von den Sagenmännern häufig neben Holmgard (= Nowgorod), Smolensk und Polotzk genannt; im schwedischen Auszuge aus der Dietrich's Sage (redigirt um 1250) fehlt Kænugard und steht dafür «Kiu» (Kiew), was noch keineswegs zur Annahme der Identität Kiew's und Kænugard's berechtigt. Nur die Eymundar Saga scheint entschieden zu Gunsten Kænugard's als Südrussland mit der Hauptstadt Kiew zu sprechen. Selbst wenn hier in der That Kænugard das Grossfürstenthum von Kiew sein sollte, so werden dadurch meine auf Grund aller übrigen Zeugnisse der Sagenmänner gemachten Ausführungen über die Lage von Kænugard nicht umgestossen, sondern stünde bloss fest, dass die Terminologie in den Sagen keine sichere ist und Kænugard sich in Eymandar Saga mit dem Grossfürstenthum von Kiew deckt.

Die Eymundar Saga gestattet auch eine andre Deutung für Kænugard. An der Hand unserer geschichtlichen Kenntnisse können wir sattsam ermessen, wie gewaltig diese Sage die geschichtlichen Vorgänge verdunkelt und entstellt hat, selbst angenommen, dass Kænugard mit Kiew und Burizlafr mit Swjätopolk identisch seien. Meiner Meinung nach ist aber Burizlafr der den Sagenmännern so wohlbekannte Burizlafr (-leifr), der Vindenkönig (der übermächtige Boleslaw I von Polen). Swjätopolk verschmilzt in der Eymundar Saga mit dem Polenkönige, seinem Schwiegervater, zu Einer Person, dem sagenhaften Burizlafr, welcher somit zum Sohne Valdemars (Wladimir's) gestempelt wird. Die wirklichen Oertlichkeiten haben sich das Kleid der sagenhaften Topographie angelegt, wodurch sich der geschichtliche Schauplatz wesentlich verschiebt. Wirklichkeit und Dichtung sind hier zu einem schwer zu entwirrenden Knäuel verschlungen.

Ich kann nicht umhin Kunik beizupflichten, wenn er schreibt: «Wie in andern Fällen, so bin ich auch in Betreff der geographischen und ethnographischen Anschauungen der Skandier zu der Ueberzeugung gekommen. dass man zur richtigen Auffassung der einzelnen Termini beginnen muss mit den Genesis (und der Abfassungszeit) der einzelnen Quellen» (Privat-Mittheilung). Da aber fast alle Sagen ziemlich einstimmig auf Konugard als littauische Gebiete hinweisen, so darf man, glaube ich, im vorliegenden Falle, unbeschadet der Sache, von dieser Forderung absehen. Ich machte mich auch an die Durchsicht der Antiquités russes mehr aus Neugierde als in der Hoffnung zu irgend welchen sicheren Resultaten hinsichtlich Konugard's zu gelangen. Um so mehr war ich überrascht, als ich wahrnahm, dass fast alle Sagen, aus denen sich auf Grund der geographischen Fingerzeige die Lage Konugard's erschliessen lässt, demselben einen mehr oder weniger bestimmten Platz in Europa anweisen. Nur Eine Sage kann für die Deutung Kornugard's als Kiew in Anspruch genommen werden. Doch dass selbst diese Sage eine andre Auslegung zulässt infolge des starken Hervortretens des Burizlafr, des den Sagenmännern so wohlvertrauten Vindenkönigs, an Stelle des Grossfürsten Swiätopolk, -- habe ich oben erwähnt. Jedenfalls fällt die Entstehung der Eymundar Saga, wie es der Inhalt bezeugt, in die erste Hälfte des XI. Jahrhunderts, reicht also nicht in ein graues Alterthum hinauf, während z.B. sowohl die Genesis als auch die Abfassung der Sage über Harald und Ring, in welcher Kænugard bereits auftritt, in eine viel frühere Zeit gesetzt werden muss.

Was die Schreibweise unseres «Weiberlandes (oder — Stadt)» betrifft, so begegnen wir freilich häufiger Kænugard als Kænugard (Konugard, bei Saxo: Conogardia), doch dürfte Kænugard die ursprüngliche Form sein.

Kunik (Извъстія Ал-Бекри, стр. 81/82) sagt: «Es ist einleuchtend, dass diese Benennung (Kænugardhar) aus Chunigardh(ar), bei Scholiasten des Adam von Bremen und bei Helmold Chungard, entstanden ist: Die Skandier ersetzen in Fremdwörtern den in ihrer Sprache fehlenden Laut ch durch den Laut k... Die Sagen über die Hunnen (Hûnar, Hynir mit langem v) und über ihre Kämpfe mit den Goten im heutigen Südrussland gelangten zu den Skandiern theils durch Vermittelung der Deutschen (Sachsen), theils durch die Angelsachsen, und es ist daher verständlich, dass unter Kenugardhar im XI. Jahrh, und später Kiew und Südwestrussland begriffen wurden». Darauf habe ich zu erwidern: Die Sagen in Betreff der Hunnen scheinen uralt zu sein und können wohl auch auf einem anderen Wege den Bewohnern von Skandinavien zugegangen sein. Die Schreibung Chunnen statt Hunnen kommt sehr selten vor. Die Isländer und Saxo Grammaticus schreiben das Wort durchweg mit einem II, nie Ch. Wenn der Scholiast sagt: Ruzzia vocatur a barbaris Danis Ostrogard, eo quod in oriente posita... Haec etiam Chungard appellatur, eo quod in oriente posita... Haec etiam Chungard appellatur, eo quod ibi sedes Hunnorum primo fuit, so folgt gerade aus dieser verschiedenen Schreibweise, dass der ziemliche Gleichklang von Chun und Hun den Scholiasten zu dieser unglücklichen Combination verleitete. Der Scholiast hat augenscheinlich den Sinn des aus dem Munde der Dänen gehörten Wortes (Konugard, Conogard) nicht verstanden und daraus sein Chungard gemodelt. Hunnenstadt müsste, analog dem Hûnaland der Isländer, Hûnagard lauten. Der Anlaut in Chungard wird in der Aussprache stark an k angeklungen und sich scharf von h unterschieden haben: man vergleiche Kurland, bei Adam Churland, in der vita Ansgarii Chori, beim russischen Chronisten Kopca; Kiew bei Adam Chive, Knut = Chnut: dagegen Haistii und Aestland. Sehr interessant ist. dass Adam von Bremen selbst von Chungard nicht redet. Warum? Weil ihm vermuthlich die Bedeutung von Kænugard nicht wie dem Scholiasten verschlossen war und Kænugard bei ihm in der Gestalt von «terra feminarum» auftritt, worauf ich schon a. a. O. aufmerksam gemacht habe. Die Stelle über Chungard bei Helmold muss ganz aus dem Spiele bleiben, weil sie vollständig auf Adam von Bremen, combinirt mit der des Scholiasten, zurückgeht.

Wir haben gesehen, was für einen deutlichen Wiederhall in Sage und Geschichte die tiefeingewurzelte Mähre von Kænugard bei den Isländern, Maegdaland bei Alfred, Weiberstadt bei Ibrâhîm, terra feminarum bei Adam von Bremen, gefunden hat. Die älteste Nachricht darüber trafen wir

in Tacitus' Germania. Kvaenland, ich betone es, musste als vermeintliche terra feminarum energisch abgewiesen werden. Alle Angaben über das europäische Amazonenland deuten ziemlich einhellig auf littauische Gebiete. Dahin, nach Letto-Littauen dürfte wohl auch die Erzählung al-Bajchaki's zielen, welcher seine Weiberinsel zwischen Thule und den nördlichen Theilen des Landes der Rus verlegt (cf. Kunik u. Rosen p. 78/79), falls er sie nicht noch weiter einter Viridenses et Biarmones» (entsprechend dem oben citirten Fragmentum Orcadense in den Antiquités russes II p. 116) hinaufrückt. Dasselbe gilt auch von der Nachricht Edrisi's (ca. 1160), welcher auf einer seiner Karten zwei bewohnte Inseln der heidnischen Amazâniûs im Finsteren Meere angiebt; Edrisi weiss sogar, dass man zu diesen Inseln von der Stadt Kalmar gelangt.

Die Feststellung der Lage des europäischen Frauenlandes giebt uns vielleicht den Schlüssel zur Enträthselung der dunklen Wanderung der Langobarden. Ist nicht Golaida (in der Origo gentis Langobardum), Golanda (bei Paulus Diaconus) das frühere Galinden in Preussen, das der Γαλίνδαι des Ptolemaeus?

### 14. Die Swjätoslaw-Chronologie von 967-973 (p. 80-81).

In der Spanne Zeit von 967 bis zur Thronbesteigung Jaropolk's stelle ich mir die Swjätoslaw-Chronologie, abweichend von den Ansichten anderer Forscher, in Kürze wie folgt dar:

967 geht Swjätoslaw nach Bulgarien, das er sich 967-968 unterwirft. 968 eilt er mit einer Reiterabtheilung auf dem Landwege den Seinigen gegen die Petschenegen zu Hülfe nach Kiew, wo er sich, durch den Tod Olga's 969, durch die Ordnung der Reichsangelegenheiten und Rüstungen zum Kriege mit den Griechen zurückgehalten, bis zu Ende des Jahres (Märzjahres) 970, bezw. Anfang 971 (Januarjahr) aufhält. 969 zerstören die Normannen Bulgar und Itil, höchst wahrscheinlich aber ohne Mitwirkung des Grossfürsten von Kiew. 970 Niederlage des in Bulgarien zurückgelassenen russischen Heeres durch die Griechen bei Arkadiupol in Abwesenheit Swiätoslaw's, der um diese Zeit noch in Russland weilte. Trotz des errungenen Sieges trifft Tzimiskes grossartige Vorbereitungen zum Kampfe mit Swjätoslaw selbst, dessen Erscheinen auf dem Kriegsschauplatze mit frischen Streitkräften nach dem Scheitern der Friedensverhandlungen in Bälde bevorstand. 971 Aufstand in Kleinasien. Tzimiskes lässt ein grosses Heer nach Asien übersetzen und sieht sich dadurch gezwungen den Krieg mit Swjätoslaw aufzuschieben, welcher im Frühling 971 auf der Balkanhalbinsel eintraf. Kämpfe Swjätoslaw's mit den aufrührerischen Bulgaren, welche sich, nach der durch die Griechen erlittenen Niederlage der Russen bei Arkadiupol. empört haben müssen. Nach Niederwerfung des Aufstandes erfolgen Einfälle in's griechische Gebiet (Macedonien). Tzimiskes' Feldherr schlägt den Aufstand in Kleinasien nieder. 972 Gewaltiges Ringen Swjätoslaw's mit Tzimiskes. Friedensschluss. 972-973 überwintert Swjätoslaw an der Dnjeprmündung. Im Frühling 973 fällt Swjätoslaw im Kampfe mit den Petschenegen und besteigt Jaropolk den Thron in Kiew. Dass Swjätoslaw im J. 973, nicht 972, mit Tode abgegangen, ist von Kunik u. Wassiljewskij vor mehr als 20 Jahren unwiderleglich erwiesen (Замиски Импер. Акад. Наукъ Bd. 28. 1876).

Ich finde, dass an der Chronologie, wie sie uns die russische Chronik bietet, nicht zu rütteln ist. Aenderungen, Berichtigungen dürfen nur im Rahmen des uns von dem sog. Nestor angegebenen Zeitraumes (967--973) mit der grössten Behutsamkeit vorgenommen werden. Das Gerippe der geschilderten Ereignisse muss von Mönchen, die gleichzeitig ihre Notizen eintrugen, herrühren. Durch Abschreiber und infolge späterer Zusätze mag aus Unachtsamkeit diese oder jene Begebenheit unter ein falsches Jahr gerathen sein. Ich weiss nicht, ob folgender Stelle die ihr gebührende Aufmerksamkeit geschenkt worden ist: В лІто 6478 (970)... иде Володимиръ... Ноугороду, а Святославъ Переяславцю. В лето 6479 (971) Приде Святославъ въ Переяславець. (Im J. 6478 = 970... geht Wladimir... nach Nowgorod, Swjätoslaw aber nach Perejäslawetz. Im J. 6479 = 971 trifft Swjätoslaw in Perejäslawetz ein). Diese beiden sehr bezeichnenden Ausdrücke (geht und trifft ein) stammen augenscheinlich von einem Zeitgenossen. Man wende dagegen nicht ein, dass der Eisgang auf dem Dnjepr in der Regel um die Mitte des März Monates stattfindet, da Swjätoslaw sehr wohl mit einer Truppenabtheilung dem Gros seines Heeres, das den Wasserweg einschlug, schon Ende Februar vorangeeilt sein kann. Man vergesse nicht, dass er 968 gleichfalls den kürzeren Landweg aus Bulgarien nach Kiew gewählt hatte.

In dem russisch abgefassten Werke: Kaiser Basil der Bulgarenschlächter. Auszüge aus der Chronik des Jachja von Antiochien (Beilage zum XLIV. Bde der Baunckn der St.-Petersb. Akad. d. Wissensch. 1883), stellt Baron Rosen das Jahr 972 für die Kämpfe Tzimiskes' mit dem Grossfürsten von Kiew in Frage und glaubt auf Grund von Jachja's Nachrichten für's Jahr 971 eintreten zu müssen. Meines Dafürhaltens thut aber Baron Rosen den Textesworten Gewalt an, und Jachja von Antiochien bestätigt vielmehr aufs Glänzendste das J. 972 für den letzten Entscheidungskampf der Griechen mit den Russen.

Op. cit. p. 180/181: «Und es erfuhr Tzimiskes, dass die Rûs, mit denen Nikifor Frieden geschlossen und sich hinsichtlich des Krieges mit den Bulgaren geeinigt hatte, beabsichtigen, gegen ihn vorzugehen und mit ihm zu kriegen und an ihm den (Tod des) Nikifor zu rächen. Und es kam ihnen Tzimiskes zuvor und wandte sich gegen sie und belagerte sie in der Stadt Tajsajrâ (Doristol, Silistra), welche die Rûs den Bulgaren abnahmen. Und er blieb da und belagerte sie drei Jahre. Und der König der Rûs bat Tzimiskes, ihn zu schonen und allen seinen bei ihm befindlichen Leuten zu gestatten, die Stadt zu verlassen und in ihre Länder heimzukehren. Und der König willigte darin ein und erhielt von ihnen die Stadt und die ihr benachbarten Festungen, welcher sich die Rûs bemächtigt hatten, und erhielt auch von ihm die beiden Söhne Samuels, des Königs der

Bulgaren, welche bei ihnen (oder: bei ihm) waren, und bestimmte Befehlshaber für diese Festungen. Und es kehrte der König zurück nach Konstantinopel».

Tzimiskes' Thronbesteigung fand nach Jachja im J. 359 der Higra statt, cf. 180: «Und im ersten Jahre seiner Regierung—das war das J. 359 der Higra—»... Das Jahr 359 währte (cf. p. 181) vom 14. Nov. 969 bis zum 3. Nov. 970. Drei Jahre lang belagert Tzimiskes die Rus in Doristol. Folglich kann der Friedensschluss nicht in's J. 971, sondern muss entweder in's J. 972 oder 973 fallen, da «drei Jahre» wohl nur approximativ zu nehmen sind. Jedenfalls ist danach das J. 971, wie ich mir nochmals zu betonen erlaube, absolut ausgeschlossen.

Jachja (bei Bar, Rosen p. 184): «Und als Tzimiskes aus Bulgarien zurückgekehrt war, überzog er die Länder des Islams mit Krieg und überschritt den Euphrat bei Malatia im Zu-l-chiddsha 361 (13. Sept. — 11. Okt. 972), und ging nach Diâr-Rabia mit einem grossen Heere und traf ein in Nisîbîn am Samstag den 1. Mucharrem 362 (12. Okt. 972)»...

Also Ende Sommer 972 war Tzimiskes aus Bulgarien nach Konstantinopel zurückgekehrt, um gleich darauf in den Krieg gegen die Musulmanen zu ziehen. Somit hat zich Tzimiskes, nach Jachja zu urtheilen, vom Anfange des J. 970 bis Mitte 972 in Bulgarien aufgehalten. Damit steht folgende Mittheilung in Einklang (p. 181): «Es schickte Dshafar-ibn-Falach aus Damaskus ein grosses Heer unter dem Befehl seines Sklaven Futüch gegen Antiochien im J. 360. Und er belagerte es 5 Monate und konnte weder mit Gewalt noch List etwas ausrichten. Und es war damals Johannes Tzimiskes in Bulgarien, es bekriegend». Ich bitte zu beachten, dass es nicht heisst: «und es zog damals Johannes Tzimiskes nach Bulgarien», sondern: «und es war damals Johannes Tzimiskes in Bulgarien».

Wie konnte nun, so fragt es sich, Baron Rosen, Angesichts der klaren Zeugnisse des Jachja von Antiochien, zu einem anderen Resultate kommen? Weil dieser Forscher, wie es mir scheint, ohne einen triftigen Grund die Textesworte «drei Jahre» in «drei Monate» umgeändert wissen will (cf. p. 180 Anm. c und p. 185 Anm. a), obgleich beide Redactionen den Ausdruck «Jahre» aufweisen. — Nebenbei bemerkt, lässt Leo Diakonus den Griechenkaiser vier volle Monate mit Swjätoslaw im Kampfe liegen. — Es kam mir hier nur darauf an, die Auffassung Jachja's von Antiochien klarzustellen und ich wage zu hoffen, dass Baron Rosen meine Auseinandersetzung billigen werde.

## 15. Medeburu(n) des Thietmar (p. 66).

In der neuen Octavausgabe des *Thictmar* von Merseburg (Thietmari chronic. Recognovit *Fr. Kurze*. Hannov. 1889) steht auf Seite 42 in extenso: «4) Quod Medeburu vocatur. Magdeborn prope Roetham, haud procul a Lipsia. Ursinus. 5) Medebor significavit silvam mellis plenam (med. boh., miód pol=mel, bor=silva); Medeburu est locativus casus Sclavonica, Mede-

burun (IV, 5) dat. plur. Thiudisca ratione inde derivatus, ex quo Saxones nostrorum temporum etymologia vocis male intellecta fecerunt Mägdeborn», — eine nach Kunik durchaus unhaltbare Erklärung.

Ich habe dazu Folgendes zu bemerken.

Thietmar II c. 23: «in pago Chutici positum quoddam castellum, quod Medeburu vocatur — interpretatur autem hoc: mel prohibe...» Mel prohibe entspricht nach Bielowski dem slav. «miodu broń» (dem Meth wehre). Die von Thietmar uns gebotene Deutung «mel prohibe» (miodu broń) und die jetzige Bezeichnung des Ortes «Mägdeborn» weisen, wie mir scheint, unzweideutig darauf hin, dass im Worte Medeburu am Ende ein n fortgefallen ist. Bei Thietmar lib. IV c. 4 lautet der Ortsname richtig: Medeburun. Die Etymologie desselben ist mir freilich völlig dunkel. Sollte Magdeburg (Medeburg, Madborok im Woskressjenski'schen und Alatyrski'schen Codex, etc.) aus einem slawischen Ortsnamen, wie ich vermuthe, entstanden sein, so wäre es nicht zu gewagt, Medeburun und Medeburg in einen Zusammenhang zu bringen.

16. Bemerkungen vom Prof. de Goeje, correspondirendem Mitgliede der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

P. 10. § 2. «bis zum nördlichen Ocean» beruht auf meinem Vorschlag

غي statt للي zu lesen. Ich halte diese Conjectur noch für richtig.

§ 3. «hat Ibrâhîm aus Mas ûdî—entnommen». Im Gegentheil habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass das Citat aus Mas ûdî nicht von Ibrâhîm, sondern von Bekrî sei (p. 4 unten: «en wordt het waarschijnlijk dat Bekrî ze heeft ingevoegd»).

P. 11. Schon längst habe ich am Rande meiner Abhandlung nach Haag bemerkt, dass sowohl hier, als p. 37 für وليتابا, zu lesen sei وليتابه, zu lesen sei وليتابه. Welitaben (Wilzen). Bei Bekrî würde demnach jedenfalls die letzte Sylbe به correct sein. Im Wesentlichen ist W—g (p. 49) derselben Meinung.

P. 12. § 4. Anlautendes b und \( \) werden in der Schrift ziemlich oft verwechselt und das Ausfallen (oder die Umstellung) des \( \) ist nicht hoch anzuschlagen. Vorläufig scheint mir daher die Aenderung in \( \) Krakau nech richtig.

noch richtig.

- P. 14. Was ich p. 7 zur Vertheidigung der Conjectur Herman geschrieben habe—es ist nämlich «und ein Theil des Gebietes von Herman» zu lesen ist nicht widerlegt. Vgl. Wigger p. 8 und unten bei W—g p. 108. Gegen die Lesung Mormân sind viel grössere Bedenken zu erheben.
- § 8. Die Uebersetzung von الجمال durch Marktpreis ist richtig. Die Lesart الجمل ist gewiss falsch, man müsste dann الجمل lesen. Auch wäre es ein Verstoss gegen den Stil. Cod. Landberg hat تخرع und nur dieses kann richtig sein. Charmoy's Uebersetzung ist nicht zu rechtfertigen.

§ 9 b. må jalihî kann nur bedeuten «was daran grenzt (eigentl. folgt)», darf also nicht durch «nach der Grenze» übersetzt werden. Dr. Schulte hat einst an mich die Frage gestellt, ob nicht im zweiten Theil der Name Elbe stecken könne. Man müsste dann عليه ändern. Man sieht aber nicht, woher das j im Anlaut käme. Edrîsî hat مالي Dazu müsste man annehmen, dass فر «Fluss» ausgefallen sei und dann Bekrî, nachdem er عليه als عليه gelesen, noch وانسوه eingeschaltet habe. Ebenso wenig befriedigend ist ein Einfall von mir selbst, nämlich عالم عليه zu lesen und im ersten Theil die Havel zu finden. Der Text ist durch Conjecturen nicht zu retten. Nach المبال 1. 3 muss auch wenigstens شر «dann» eingeschaltet werden.

P. 15 seq. § 10 u. p. 69. Meine Conjectur ist nicht so leichtfertig gemacht, als W. meint. Erstens ist في قبل weder «gegenüber», noch «in der Nähe»¹). Die Lesart des Cod. Landb. وفي قبلت könnte «und im Süden von» sein. Um «und gegenüber» zu bekommen, müsste man وفي قبالته lesen. Diese Worte sind demnach sicher verdorben. Der Abschreiber hat aus einem ihm unverständlichen Worte etwas gemacht, das ihm ungefähr zu passen schien. Welches Wort ist nun das? Es muss das Epitheton sein, das arabisch durch der grosse» übersetzt wird (dies meint auch Jacob mit seinem «das» الكسر im Arabischen übersetzte Wort» p. 17). Dann aber liegt auf der Hand das slawische فيل (Vîlî), für welche Lesart vielleicht auch das قبل der Landberg'schen Handschrift spricht. Als der Copist dies einmal als قبل genommen hatte, war die Einschaltung der Praeposition, ganz natürlich. Dass unmöglich richtig sein kann, ist sicher und es thut mir wirklich (غران) عزان leid, dass W. in seiner sonst vortrefflichen Arbeit ein Monstrum wie נצי im Meklenburgischen befürwortet hat. Da das Wort mit "die Burg" übersetzt wird, darf man durchaus nicht zweifeln an der Richtigkeit der Verbesserung in غراد grâd. Dieses Wort ist auch sonst verdorben, wo W. غراد selbst gar keinen Anstand nimmt, es herzustellen. Da nach dem ersten und dieser Name bedeutet die grosse وترجمته الحصن الكبير Burg», muss vor غراد das Adjectiv فيل ) ausgefallen sein. So bekommt man einen richtigen Sinn. Eben diese Burg, der Hauptort, wird dann beschrieben, nicht eine anonyme Burg neben demselben. Dass auch später in ausgefallen sei, ist mir sehr wahrscheinlich, ومن حصن غراد aber nicht mit Sicherheit zu behaupten. Jedenfalls wird hier derselbe Ort gemeint. Das Wort قيل statt فيل gelesen, hatte an der ersten und dritten Stelle gar keinen Sinn und wurde daher als lapsus calami gestrichen, an der zweiten Stelle wurde es beibehalten, da es hier einen Sinn zu geben schien.

W—g hat keinen Begriff von dem traurigen Zustand, in welchem Bekri auf uns gelangt ist. Vermuthlich hat Bekri selbst schon einige seiner Quellen schlecht copirt, dann haben die Abschreiber das ihrige gethan. Doch wo W. selbst richtig مادلی in مازن برخ und مازن فرع corrigirt, sollte er die viel weniger نیریخوا in نورنحین sogar نیریخوا in فیل غراد nicht so abenteuerlich finden.

<sup>1)</sup> Vergl. unten S. 164.

Da der Name «Meklenburg» dem (vorausgesetzten, slawischen Namen entspricht, so war es ganz natürlich, dass ich gleich dachte, es wäre damit dieser Ort gemeint; ich muss aber gestehen, dass ich kein eingehendes Studium der geographischen Verhältnisse gemacht hatte. Die gegen meine und Wigger's Deutung von W. erhobenen Bedenken scheinen mir vollwichtig zu sein. Ich vermuthe demnach, dass mit Veligråd die alte Wendenburg in Schwerin bezeichnet ist, wo jetzt das grossherzogliche Schloss steht (p. 69). Dass man dadurch zweimal eine «grosse Burg» bekommt, ist ebenso wenig befremdend, als dass man zwei Upsala's, zwei Mosul's in geringer Entfernung von einander zulassen muss. Hat der Name Schwerin auch ursprünglich die Bedeutung «grosse, starke», so würde dies nur zur Bestätigung dieser Auffassung dienen.

Noch eines muss ich hinzufügen. W. citirt p. 17 Jacob's Worte: «so hat de Goeje Wiligrad conjicirt, welches von V. Jagić — in Veligrad oder Velegrad berichtigt wird» und sagt dann: «man berichtigt also historische Quellen einfach, indem man etwas anderes schreibt, als da steht!» Wenn ich Wîli-Grâd transcribirte, so ist dies vielleicht aus der Unbekanntschaft mit der correct slawischen Form zu erklären. Gegen die Lesung Veligrad habe ich meinerseits nichts vorzubringen.

P. 19. § 14. Cod. Landb. hat das erste Mal المروطيه, was der von W. vertheidigten Lesung المرقطية näher steht. Die Erklärung ist ingeniös.

- P. 20 seq. § 15. Cod. Landb. hat الأوبار, was ohne Zweifel richtig ist. Was القردير, was ohne Zweifel richtig ist. Was القردير, was ohne Zweifel richtig ist. Was القردير, was ohne Zweifel richtig ist. (Biberfelle) steht (mein Glossar zu den Geogr. p. 224), das oft für جلود الخزّ (Biberfelle) steht (mein Glossar zu den Geogr. p. 224), da man doch gewiss von hier keine «Flockseide» ausführte, und da قزّ beide aus dem pers. على oder على oder على على المقردير stammen und ursprünglich gleichbedeutend sind. Ich nehme dies aber ganz zurück, da sowohl die Constantinop. Handschrift als die von Landberg القردير haben.
  - P. 21. Die Erklärung von durch «Roggen» gefällt mir sehr.
  - P. 22. ان ist nicht Lastthier, sondern Reitthier und gewöhnlich Pferd.
- P. 24 l. 1. «fehlen bei de Goeje». Eigentlich nicht, da ich «zooals» geschrieben habe.
- P. 26. «Eine Lücke . . . wie de Goeje es will». Ich habe p. 13 bemerkt, dass ich das nicht mehr meine.
- P. 28. § 20. Ich nehme meine Uebersetzung, was die Brücke betrifft, gern zurück, halte aber die Lesart des Cod. Landb. für richtiger. Sie ist selbst nothwendig, falls man die Wörter «vom Ende des Waldes» mit «geht man ein in die Stadt Prag» verbindet. Ich vermuthe, dass vor عند «geht man ein» eine Lücke ist.
- P. 30 b und p. 93 l. رَجُالُه, ohne teschdîd «seine Mannen». Die Lesart des Cod. Landb. انجاد ist ohne Zweifel die richtige. Das Wort bedeutet «tapfere, Helden» (nicht Hülfe wie p. 31 steht). Dann ist وَرَّاع gewiss die wahre Lesart (vgl. mein Citat p. 15 aus Hellmond). Das Wort war im Westen gebräuchlich = دارع. Die Uebersetzung ist demnach: «der König hat

3000 geharnischte Männer; diese sind tapfere Helden, so dass hundert von ihnen so viel gelten wie zehnhundert andere». Im alten Persien hatten solche Helden den Ehrennamen Tausendmann (Hezârmerd).

P. 31. § 22 ist nicht zu billigen. Warum nicht, da doch eben von den

die Rede war?

P. 35. Gegen die Uebersetzung von W—g spricht سواحل رومه, das dann wenigstens وسواحل رومه sein müsste. Doch ist وسواحل رومه gewiss Romland, d. h. das westliche Küstenland, was nicht durch den Meerbusen von Venedig eingeschlossen wird. Das, was der Text hat, ist gut arabisch gedacht: das grosse Land wird eingeschlossen von den Küstenplätzen von Romland und Longobardien und endet bei Friaul, welche Gebiete zusammen eine Halbinsel bilden. Die Verbesserung von نم für ist beizubehalten. «Von seinem Anfang im Westen vom Syrischen Meer». Die Araber betrachten die Meerbusen als aus dem Meere tretend. Das ist also der خرج, nicht von Friaul ab. Meine Uebersetzung ist demnach nicht zu frei (p. 36).

P. 36. § 26. Die Uebersetzung, welche Baron Rosen und ich von جول gegeben haben, ist die richtige. Das Wort muss hier eine Superlativbedeutung haben. Die Zusammenstellung der الطرشكين mit dem mir falsch für

scheinendem lesse, ist wenigstens sehr gewagt.

P. 41. § 28. W—g lässt mich sagen: «cin schwarzer Vogel mit grüner Farbe». Das holl. tint ist aber, wie er selbst übersetzt, «Schiller». Daher ist die Lesung غريب gerechtfertigt. Bei dieser Verbesserung sind Ibrâhîm's Worte fast gleichlautend mit denen von Brehm. غريب würde richtig sein, wenn der Vogel auch selten wäre.

P. 42. Ich will meine Uebersetzung «man gebraucht ihn auf der Jagd» nicht vertheidigen, doch der von W. anders übersetzte Text gefällt mir noch

weniger.

P. 47. Cod. Landb. hat richtig ...

P. 52. § 1. 1 l. [Hrmân d. G.]. Die Uebersetzung-habe ich nicht wieder mit der meinigen verglichen.

P. 61 segg. Nach den Erörterungen der Herren Schulte und West-

berg nehme ich meine ursprüngliche Conjectur Merseburg zurück.

P. 94. Dem Schluss, dass Kazwînî direct aus Ibrâhîm geschöpft habe, kann ich nicht beipflichten. Dann hätte er wohl mehr daraus entlehnt. Mir ist es wahrscheinlich, dass Ibrâhîm erst viâ Tartûschi viâ al-'Odhrî zu Kazwînî gelangt ist. Was den Passus p. 93 unten betrifft, so ist es sehr wohl möglich, dass er in den zwei uns bekannten Bekrî-Handschriften, d. h. in

deren Grundexemplar, ausgefallen ist.

P. 127. Ich hatte schon zu p. 34 die Stelle Ibn Rosteh's p. 127 l. 15 meiner Ausgabe (Bibl. Geogr. VII) citirt, als ich fand, dass dieselbe schon bekannt war. Ich habe zwar keine Stelle zur Hand, wo بسليوس neben يسلي neben يسليوس neben den Arabern nicht unbekannt geblieben sein (Abu'l-Faradj p. الا der Beiruther-Ausgabe داريوس), wie man neben dem gewöhnlichen الاسكندروس Darius, داريوس neben دارا neben الاسكندروس Alexander findet. Nun ist (gegen W-g) graphisch viel leichter بسبوس aus بسبوس als aus بسبوس zu erklären. Cod. Landb. hat

schon näher steht. (Den Titel βασιλεύς giebt Ibn Khord. p. 16 l. 7 meiner Ausgabe durch بأسيل [ إباسيل], Berûnî p. 100 durch بأسيل wieder).

P. 128. 2. Die Uebersetzung "bunt" ist richtig.

3. Aus Graf Géza Kuun's Keliti Kútfök erhellt, dass dieselbe Quelle, aus welcher Ibn Rosteh geschöpft hat, auch von Abû Sa'id Gurdezî (Kardîzî) benutzt worden ist. Ich habe die Handschrift dieses persischen Werkes, die sich in Oxford befindet, noch nicht untersuchen können. Vielleicht wird sie

zu einigen Fragen den Schlüssel geben.

- P. 131. Die Form دنابی Donâwa als slawischer Name des Flusses steht bei Mas'ûdî p. 183 l. 16 meiner Ausgabe (Bibl. Geogr. VIII). P. 67 l. 14 habe ich nach L دنابی edirt. Ich habe wohl erwogen, ob دنابی in ملاوی in ander seits graphisch eine Verstümmelung von ملاوی zu دنابی kaum anzunehmen war, so stand es mir als Herausgeber nicht frei, eine so kühne Aenderung anzubringen. Meine Restitution نامجین ist gar nicht hypothetisch, wie Harkawy behauptet. Sie beruht auch nicht auf Jacob, dessen Schrift ich nur citirt habe, da er einige Belege zusammengestellt hatte.
- P. 133. Vgl. meine Note zu Bibl. Geogr. VIII, 141, wo ich vorgeschlagen habe, für کوذلانه zu lesen کوذلانه Gotland. Auch aus dem Passus VIII, 67 sieht man, dass Mas ûdî sich den Pontus als mit dem Baltischen Meere verbunden vorstellte.
- P. 142. Medîna bedeutet ursprünglich Gebiet (Rechtsbezirk). In diesem Sinne wird es auch bisweilen von den Arabern gebraucht. Siehe eine Stelle in meinem Glossar zu den Geogr. s. v. دين. Andere bei Jakûbî Hist. I, 120 seq.

## 17. Gegenbemerkungen.

P. 10. § 2. Auf den ersten Blick scheint es einerlei zu sein, ob man, wie im Texte steht, «bis zum umringenden Meere (Ocean) nach Norden», oder in Uebereinstimmung mit de Goeje's Conjectur «bis zum nördlichen Ocean» übersetzt. Bei näherer Betrachtung ergiebt sich ein nicht unwesentlicher sachlicher Unterschied. Nach de Goeje's Conjectur zu urtheilen müsste Ibrâhîm alle im Norden Europa's wohnenden Völkerschaften zu den Slawen schlagen, - eine Auffassung, die Ibrâhîm's Ansichten über die Sitze der Slawen zuwiderläuft, da er hinter den Slawen noch die Brûs, das Gebiet der Weiber und die unslawischen Rûs kennt. Nach Ibrâhîm zerfällt die slawische Welt in zwei Hälften: eine südwestliche reinslawische und eine nördöstliche gemischtslawische. Ibrahim, betone ich, gebraucht das Wort «Slawe» nicht im allgemeinen Sinne desselben, wonach «Slawe» sich mit einem hellfarbigen Europäer deckt, sondern in der speciellen Bedeutung des Wortes. «Bis zum umringenden Meere nach Norden» — dadurch wird bloss die Richtung vom Mittelländischen Meere im Allgemeinen gekennzeichnet, ohne dass damit noch gesagt wäre, die Wohnsitze der Slawen erstrecken sich bis zum nördlichen Ocean, — wobei jeder Leser unwillkürlich an das Eismeer denkt. Ibrâhîm hat die westslawische Welt bereist; Mešekka ist König des slawischen Nordens; die Ostsee gehört nach Ibrâhîm zum umringenden Meere. Kurzum, Ibrâhîm verlegt die Slawenlande nicht in den hohen Norden bis an's Eismeer, wie das aus de Goeje's Uebersetzung hervorgehen dürfte.

- P. 11. Die beiden Völkernamen müssen getrennt von einander behandelt werden, da der erste aus Mas ûdî stammt, der zweite dem Ibrâhîm gehört. Der Name des bei allen Slawen hochangesehenen Stammes ist fabulos, wie auch die Benennung des diesem Stamme entsprossenen gemeinsamen Königs aller slawischen Völkerschaften, zu denen auch germanische Stämme, wie die Sasin und die Nêmgîn gezählt werden. Ibrâhîm's dagegen können nur die Uuloini des Widukind sein; dementsprechend conjicire ich et eine W-l-nâne.
- P. 14. Ich glaube de Goeje's Conjectur Hermann widerlegt zu haben, indem ich darauf hinwies, dass sich Alt-Sachsen mit dem Gebiet des Herzogs Hermann deckt. Die Worte: «Und an Nâkûns Land grenzen im Westen Sachsen und ein Theil (von) Marmân» ergeben einen schlechten Sinn, falls Hermann unter Marmân verstanden werden soll. Warum gegen die Lesung Mormân (Murmân) viel grössere Bedenken zu erheben sind, ist mir nicht klar. Murmân ist die slawische Bezeichnung für Normann, wobei es übrigens nach Kunik fraglich bleibt, ob diese Benennung bereits im X. Jahrh. bei den Slawen üblich war. Die Dänen (Normannen) werden von den mittelalterlichen Schriftstellern als unmittelbare Nachbarn der Slawen aufgeführt. Dementsprechend hält auch Jireček Marmân für identisch mit Normân.
- § 8. Ich nehme meine Vermuthung zurück. Somit lautet die Uebersetzung: ... «reich an Pferden; sie (die Pferde) werden ausgeführt in andere Länder».
- § 9 b. Von Burg bis ma jalîhî zehn Meilen. Nach de G. darf mâ jalîhî, das «was daran grenzt (eigentl, folgt)» bedeutet (vgl. die russische Verdolmetschung p. 48, Anm. 1), nicht durch «nach der Grenze» übersetzt werden. Der Text mag noch so verderbt sein, klar ist, dass es sich hier um die Beschreibung des Weges aus Deutschland und zwar von Burg (unweit Magdeburg) in's Slawenland handelt. Da nun die slawische Grenze, von Burg gerechnet in einer Eutfernung von 30-40 Kilometer, was ca. 10 Meilen nach Ibrâhîm ausmacht, verlief, so dürfte unter mâ jalîhî ein Grenzort oder das Grenzgebiet zu verstehen sein. Schefer's Copist liest (ibid.): «Wer sich auf den Weg in die nächstliegenden Lande begiebt — 10 Meilen». Baron Rosen meint ebenda, dass, wenn må jalîhî mit «das, was daran stösst» übersetzt wird, der Satz mit den Worten etwa: ... «bis zum daranstossenden Theil des Landes des Nâkûr — 10 Meilen» zu ergänzen wäre. Dagegen hätte ich bloss einzuwenden, dass Nakun's Land nicht so weit reichte. Von Burg konnte der Reisende nur in slawische Gebiete, welche Nakun's Land benachbart waren, gelangen. Sollte daher nicht vielleicht die Stelle ursprünglich so gelautet haben: «Von Burg bis zu dem an Nakun daranstossenden Gebiet — zehn Meilen?»

P. 15 seq. § 10 u. p. 69. Die Lesart des Cod. Landberg وفي قبلي, von de G. angeführt und mit «und im Süden von» übersetzt, ergiebt einen ausgezeichneten Sinn. Im Zusammenhang lautet der fragliche Satz, wie folgt: «und im Süden von Azzân — eine Burg, gebaut in einem Süsswassersee».

Die Insel mit dem Grossherzoglichen Schloss, welches sich auf der Stelle, wo die alte Wendenburg stand, erhebt, liegt thatsächlich südlich von Schwerin. Dieser überaus wichtige Umstand scheint de G. völlig entgangen zu sein. Da nun auch de G. sich gegenwärtig der Ansicht, dass Ibrâhîm's Azzân, oder wie sonst der Ort geheissen haben mag, mit Schwerin zusammenfalle, anschliesst, so steht zu erwarten, dass er seine Hypothese (und in Fîlî-Grân) vielleicht doch noch aufgeben werde. Wie dem auch sei, klar ist, dass, wenn der Text einen so vorzüglichen Sinn, wie im vorliegenden Falle, ergiebt, wir nicht berechtigt sind, ihn für corrumpirt auszugeben. Hinzufügen möchte ich noch, dass قبلیّ im Cod. Landberg den Lesungen der beiden anderen Handschriften nahe kommt: Die Constantinplt. hat قبلی), -ge عزان Gegen de Goeje's Ansicht, der Abschreiber habe عزان geschrieben, weil er an das arabische 'azzâ dachte (Privat-Mitth.), spricht die genaue Angabe der Lesung des Wortes 'Azzân, welche besagt, dass wir es nicht mit einem arabischen Ausdruck zu thun haben. An der gut verbürgten Form 'Azzân oder Ezzên ist nicht zu rütteln. Slawisch kann der Name auch nicht sein. Daher entstand bei mir die Vermuthung, ob nicht Schwerin (Swar-in), das im Slawischen die Bedeutung von «grosse» oder «starke» (Burg) haben kann, von den Handelsjuden in ihrer Sprache 'Azzân, d. h. «starke» oder «grosse» (Burg) benannt worden sei. De Goeje's Aeusserung «Monstrum... im Meklenburgischen» beweist, dass er mich missverstanden hat. Ferner ist es nicht unmöglich, dass Ibrâhîm's Bericht in hebräischer Sprache, wie Ketrzyński behauptet, verfasst war. Ist dem so, dann gehört natürlich der ergänzende Satz «und bedeutet die grosse Burg»-dem Uebersetzer aus dem Hebräischen in's Arabische.

De G. schreibt die Worte «so hat de Goeje Wiligrad conjicirt» etc. mir zu, während sie von G. Jacob herrühren und auf den verstorbenen Krause gemünzt sind. Ich habe ja die Quelle, aus der diese Aeusserungen stammen, genau angegeben und ein Kolon vor das Citat gesetzt.

- P. 28. § 20. De Goeje's Vermuthung, das vor يدخل «geht man ein» eine Lücke ist, pflichte ich bei.
- P. 30 b u. p. 93. Es freut mich ungemein, dass es de G. gelungen ist, den ursprünglichen Sinn dieser Stelle herauszubringen.
- P. 31. § 22. Und im Westen von den Russen die Stadt der Weiber. De G. schlägt vor, Brûs für Rûs zu lesen, «da doch eben von den بروس die Rede war». Hierauf habe ich Folgendes zu erwidern:
- 1) Vorher war nicht nur von den Brûs, sondern auch von den Rûs (östlichen und westlichen) die Rede.
  - 2) De G. hätte die Nothwendigkeit seiner Aenderung begründen sollen.

- 3) Alle Schriftsteller, welche von den europäischen Amazonen handeln, verlegen die Sitze derselben in östlichere Gebiete.
- P. 35. Und er (der Meerbusen von Venedig) begrenzt das grosse Land: die Küsten von Ruma und die Küsten von Lnkbrdien, und endigt bei Friaul. Baron Rosen schiebt nach «das grosse Land» zur Verdeutlichung «nämlich» ein. Der Sinn kann meiner Ansicht nach nur der sein. dass der Meerbusen von Venedig das grosse Land, zu dem (das eig.) Italien und Langobardien gehören, abschliesst und bei Friaul endigt. Unter dem grossen Lande verstehen die Araber in der Regel Südwesteuropa bis zur Balkanhalbinsel; vgl. die russische Verdolmetschung p. 53. Anm. 3. In dem erwähnten Satz sind Ruma (das eig. Italien) und Langobardien dem grossen Lande nicht coordinirt. Daher verstehe ich nicht, aus welchem Grunde de G. meint, dass vor «die Küsten von Ruma» wenigstens , (und) sein müsste. Ebenso unklar ist mir folgende Aeusserung: «Doch ist 40, gewiss Romland, d. h. das westliche Küstenland, was nicht durch den Meerbusen von Venedig eingeschlossen wird. Das, was der Text hat, ist gut arabisch gedacht: das grosse Land wird eingeschlossen von den Küstenplätzen von Romland und Langobardien und endet bei Friaul»... Diese Uebersetzung verstösst, wie mir scheint, gegen Ibrâhîm's Auffassung vom grossen Lande: «Das ist ein Meerbusen, welcher aus dem Syrischen Meere ausgeht (,) zwischen dem grossen Lande und Konstantinopel» (Balkanhalbinsel). Danach unterliegt es keinem Zweifel, dass nach Ibrâhîm ganz Italien zum grossen Lande gehört. Wie ist nun mit dieser Vorstellung in Einklang zu bringen die Beschreibung des grossen Landes (nach de G.): «Das grosse Land wird eingeschlossen von den Küstenplätzen von Romland und Langobardien»... wenn Ruma nach de G. das westliche Küstenland ist, welches nicht durch den Meerbusen von Venedig eingeschlossen wird.

Darin muss ich aber de G. vollkommen Recht geben, dass nach Ibråhîm die illyrische Küste nicht von Friaul ab bis zum Mittelländischen Meere, sondern umgekehrt, vom Mittelländischen Meere bis Friaul von Slawen bewohnt wird.

«Von seinem Anfang im Westen vom Syrischen Meere». Mit dieser Uebersetzung kann ich mich bloss dann zufrieden geben, wenn unter dem Syrischen Meere nur die östliche Hälfte des Mittelländischen Meeres zu verstehen ist. In diesem Falle würde sich «Westen» auf das Syrische Meer beziehen. Sonst müssten wir, um aus dem Satz einen Sinn herauszubringen, noch «im Westen» in «nach Westen» umändern; also «von seinem Anfang nach Westen vom Syrischen Meere», womit die Richtung, in welcher sich der Meerbusen aus dem Syrischen Meere tretend hinzieht, gekennzeichnet wäre.

- P. 36. § 26. Bei den T-r-škîn möchte ich an die Aturezani des bairischen Geographen und an die Turjsi, die in der Legende des heiligen Constantinus neben den Awaren aufgeführt werden, erinnern. Ich habe oben dargethan, warum ich mich für berechtigt halte, T-r-kûâ mit T-r-škîn zusammenzustellen.
  - P. 41. § 28. «Ein schwarzer Vogel mit grüner Farbe» ist Watten-

bach's Uebersetzung, welcher ich einfach folgte. De Goeje's Conjectur scheint mir richtig zu sein.

P. 94. Mit de Goeje's Ansicht, dass Ibrâhîm erst viâ Tartûschî viâ al'Odhrî zu Kazwînî gelangt sei, bin ich vollkommen einverstanden.

P. 127. Ich gebe meine Vermuthung, بسيل sei aus بسوس Basîl entstellt, auf und stimme de G., welcher Bsûs, bei Landberg بسبوس, für corrumpirt aus بسليوس Basilios hält, bei.

P. 133. Die von de G. vorgeschlagene Lesung ailig Gotland für

gefällt mir sehr.

P. 142. «Medîna bedeutet ursprünglich Gebiet (Rechtsbezirk)»... Demnach können wir überall statt «Stadt der Weiber» Gebiet der Weiber setzen.

Ich fühle mich gedrungen, Herrn Prof. de Goeje meinen aufrichtigen Dank für seine Bemerkungen zu meiner Abhandlung auszusprechen, durch welche dieser Gelehrte das Studium des hochbedeutsamen Berichtes über die Slawenlande wesentlich gefördert hat.

### 18. Kurze Ergänzungen.

Zu p. 1. Al-Bekrî starb im Jahre 1094.

Zu p. 9. Al-Bekri's einleitende Worte zum Bericht des Ibrâhîm sind dem Masûdî entnommen.

Zu p. 13. In zusammengesetzten finnischen Wörtern lautet die Form gleichfalls «Saxan», wie z. B.: Saxanmaa (neben Saxamaa) = Deutschland, Saxanpähkinä = wälsche Nuss, Saxansallatis = Endiviensalat.

Zu p. 17. Auch Krek, Einleitung in die slawische Litteraturgeschichte Graz 1887 p. 357 Anm. 1, hat sich de Goeje's Conjectur zu eigen gemacht: «Beiläufig bemerkt, erfahren wir aus diesem Berichte auch den einheimischen Namen von Meklenburg, mhd. Mikilinburg, mlat. Magnopolis. Derselbe lautet (auch das verdanken wir de Goeje's Scharfsinne) Vili-Grad d. i. asl.

Velijgradъ = Magnopolis».

Zu p. 22. Beim Umbrechen der Fahnencorrectur sind in der Stelle über knšår einige Wörter ausgefallen, andere entstellt worden (lies überall bnšk, bnšå statt knsk, knšå) und dadurch ist das Ganze in Verwirrung gerathen.—Die Orientalisten (de Goeje und Baron Rosen) können für knšår keine befriedigende Erklärung bieten. Meine Lesung «dinår» habe ich fallen gelassen. Es bleibt nur die Annahme einer Textenstellung übrig. Jedenfalls handelt es sich um eine kleine Münze. Davon ausgehend vermuthet Kunik, dass knšår, wenn die vorgeschlagene Entstellung desselben aus einer abgeleiteten Form des slawisch-gothischen pånengu bedenklich erscheint, vielleicht mit dem got. Masc. kintus, dem slaw. Femin. ceta (ceta) oder dem beiden Formen gemeinsamen, bis jetzt noch nicht nachgewiesenen Etymon zusammenhängt. Kintus sei sicher kein germanisches Wort und mag mit uxra auf ein unbekanntes keltisches oder ostdanubianisches Wort zurückzuführen sein. Im Polnischen lasse es sich bis jetzt als Münze nicht nach-

weisen, sondern nur als cetka (Flimmer etc.). Im Serbokroatischen wurde ceta als kleine Münze vor Zeiten gebraucht. Im tschechischen Wörterbuch von Jungmann wird es (ceta) in der Bedeutung «Münzstück» als veraltet angeführt (Privat-Mitth.). Die Vermuthung, knsår mag vielleicht die arabische oder sonst bei Orientalen gebräuchliche Bezeichnung für eine kleine Münze sein, theilte Kunik de Goeje mit, welcher diese Voraussetzung aber nicht bestätigen konnte.

Zu p. 36. Aus Ibrâhîms Aeusserung, die fremden in's Slawenland eingedrungenen Völkerschaften sprechen slawisch infolge ihrer Vermischung mit Slawen, ziehe ich den Schluss, dass sie zweisprachig waren, dass sie, ausser ihrem eigenen Idiom, sich der slawischen Sprache als Hauptverkehrssprache bedienten; sonst hätte sie wohl Ibrâhîm wie die Bulgaren zu den Slawen geschlagen. Wahrscheinlich hat er in Prag, in dem eine Menge von fremdländischen Kaufleuten zusammenkam, diese Beobachtung selbst gemacht.

Zu p. 63—64. Fraehn's Ibn Foszlan S. 156: Beim Verf. der Nachr. u. Bemerkungen üb. d. Algierischen Staat. Bd. I, S. XVI liest man: «In Algier bestimmt man die Distanzen der Oerter nach Tagereisen, halben und viertel Tagereisen und nach Stunden. Eine Stunde Wegs kommt ohn-

gefähr mit einer Deutschen Meile überein»...

Zu p. 64—65. Ist Mâznbrġ, in welchem Ibrâhîm mit den bulgarischen Gesandten an Otto's Hofe zusammentraf, als Merseburg, wie Schulte es für möglich erachtet, zu deuten, so wäre völlig unbegreiflich, wie Ibrâhîm diesen bedeutenden Ort in seinem Itinerar unerwähnt lassen konnte, um so mehr, als Merseburg unweit der von ihm gekennzeichneten Reiseroute belegen war. Da also, wiederhole ich, Ibrâhîm's Itinerar Merseburg nicht aufweist, so kann der Empfang der Gesandtschaften hier unmöglich stattgefunden haben.

Zu p. 65. Zeile 6 von oben lies Mârzbrġ statt Mâznbrġ.

Zu p. 68. Müllenhoff, deutsche Altertumskunde II p. 372: «der hauptort der Abodriten heisst stets Mikilinburg nie Veligrad».

Zur Veranschaulichung des über die verwandtschaftlichen Verhältnisse der Abotritenfürsten Gesagten sei hier eine kurze genealogische Tabelle eingeschaltet.

Mistivi (auf dem Söndervissing'schen Stein) = Mestiwoj I.

|                                                                   | Missizla, alias Misthlâîğ = Mstislaw(itsch) I. |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                   | Naccon † 966.                                  | Stoinef (Sederich I?) † 955 |
| Mistav, alias Billug (Mestiwoj II) † 1014-1018.                   |                                                | Selibur a. 967.             |
| Mstislaw II a. 1018, Hodica a. 984, Uto (Pribignew) a. 1029—1032. |                                                | Mizzidrog a. 990—1003.      |
| Gneus(?) u. Anatrog(?)<br>a. 1029—1032.                           | Gotescalcus.                                   | Sederich II a. 1024—1029.   |

Zu p. 84. Zeile 3 von unten lies: ...dem Chalifen vorgelegt haben sollte, statt: ...an den Chalifen vorgestellt hat.

Zu p. 87-88. Unter den orientalischen Berichterstattern nimmt Ibrahîm eine selbständige Stellung ein.

Zu p. 90. Es ist G. Jacob's Verdienst, gegen Frachn nachgewiesen zu haben, dass Tartûschî nicht mit Ibn Abî Rendeqa (1059 - 1126) identisch ist, sondern einer früheren Zeit, wenn auch höchstwahrscheinlich nicht der Epoche Otto's I., wie G. Jacob annimmt, entstammt.

Zu p. 101—102. Die in der Legende des heiligen Constantinus neben den Obri (Awaren) namhaft gemachten *Turjsi* dürften mit Ibrâhîm's Trškîn identisch sein.

Zu p. 130. Ich ziehe Gerste als *Pferde*futter in Zweifel, indem ich ausschliesslich an das Korn der Gerste dachte. G. Jacob tritt für Gerste als Pferdefutter ein. S. Studien in arabischen Geographen IV, 132: (Ibrâhîm wird) nicht unkritisch die Verhältnisse seiner Heimath auf das Abendland übertragen haben. Friedrich Pfeiffer, Das ross im altdeutschen. Breslau, 1855, S. 26: «Von dingen, die dem pferde zu fressen gegeben werden, habe ich folgende angemerkt: gerste. Wolframs Willehalm 59, 3...» Max Jähns, Ross und Reiter. Bd. I. Leipzig 1872 bemerkt S. 91, dass, während man heute Heu und Hafer als zwei Futterarten trennt, man tief in's Mittelalter gewöhnlich mit Gerste- oder Hafergarben fütterte....

Zu p. 150. Entsprechend de Goeje's Aufklärung muss überall in meiner Abhandlung der Ausdruck «Und Gegenüber» (oder: und in der Nähe) durch: «Und im Süden von», ersetzt werden. Demnach thue ich auf S. 17-

18 G. Jacob theilweise Unrecht.

## 19. Nachtrag zur Literatur des Gegenstandes.

Neuerdings ist über Ibrâhîm-ibn-Ja kûb von Dr. Wojciech Kętrzyński in Lemberg ein kleiner Aufsatz erschienen, für dessen freundliche Zusendung ich dem Verfasser meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Der Titel lautet: Przyczynki do historyi Piastowiczów i Polski Piastowskiej. Separat-Abdruck aus dem Bande XXXVII Rozpraw Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie. 1898. Dritter Aufsatz: Ibrahim ibn Jakub i At-Tartuschi o Polsce, p. 11—25. Siehe auch Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Februar 1898, p. 49—50.

Da die in vorliegender Abhandlung berührten Fragen ihre volle Erledigung in meiner Arbeit gefunden haben, so glaube ich mich auf einige

wenige Bemerkungen beschränken zu dürfen.

Dem Autor ist augenscheinlich eine Reihe von Ibrâhîm betreffenden Abhandlungen entgangen. Er verlegt Ibrâhîms Aufenthaltsort nach Merseburg, spricht von den dunklen Itineraren und hält an 973 als Ibrâhîm's Reisejahr fest. Der Verfasser bezweifelt die Zuverlässigkeit der Aufzeichnungen, sofern sie sich nicht auf den Handel beziehen, stellt die Bereisung der Slawenlande durch Ibrâhîm in Abrede und meint, dass die Mittheilungen nicht auf Autopsie beruhen, sondern dem reisenden Juden in Merseburg, haupsächlich durch dessen Glaubensgenossen, zugeflossen seien. Völlig neu

ist Dr. Ketrzyński's ziemlich unbegründete Behauptung, Ibrâhîm habe seinen Bericht ursprünglich in hebräischer Sprache niedergeschrieben. Treffend ist die gegen Dr. Georg Jacob gerichtete Aeusserung, dass 'Udhrî den Ibrâhîm benutzt habe; nicht zu billigen aber, dass 'Udhri's entstelltem Text in Bezug auf Mieszko's Mannen (nach 'Udhrî: Fusstruppen) der Vorzug eingeräumt wird. Den Streit über die sociale Stellung der bei Ibrâhîm erwähnten Mannen (Haussklaven oder Freie) auszufechten, überlasse ich polnischen Historikern, will bloss bemerken, dass die Besoldung und die gute Behandlung, wie mir scheint, völlige Unfreiheit ausschliessen und auf ein anderes Verhältniss als auf das zwischen Herrn und rechtlosen Sklaven hinzielen. — Die Weiberstadt ist weder Masovien, wofür der Verfasser eintritt, noch Magdeburg, wie Georg Jacob will in der vom Ersteren citirten neuen Auflage der Abhandlung: Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Fulda etc. Berlin 1896. Aus Dr. Ketrzyński's Aufsatz ersehe ich, dass ein Historiker Potkański in seiner Abhandlung «Kraków przed Piastami» Ibrâhîm's Bericht verwerthet hat, während Jener, Ibrâhîm's Glaubwürdigkeit angreifend, die Berechtigung hiezu bestreitet.

Vielleicht wird Dr. Ketrzyński, nach Einsichtnahme meiner ausführlichen Untersuchung, andren Sinnes werden über die Bedeutung der Aufzeichnungen des Ibrâhîm-ibn-Jakûb für die altslawische Geschichte.

Dr. Hirschfeld, Zeitschrift d. histor. Gesellsch. d. Provinz Posen, 4. Jahrg. 1889, p. 434—436.—Folgende Deutungen sind als richtig hervorzuheben: Nuda = Bode, Namdjin = Niemcy, Wangjaslaw = Wenzeclaw. Viele Deutungen sind verfehlt: Astlawana = Stavani, Saklaich = Mischko, Garana = Markgraf Gero u. a. m. Trotz Bode geht Hirschfeld von Merseburg statt Magdeburg aus.

Dr. Georg Jacob, Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn u. a. Städte... Artikel aus Qazwinis Āthâr al-bilâd. Dritte vermehrte u. verbesserte Aufl. Berlin, 1896. — In dieser Ausgabe sind die «Randbemerkungen zum deutschen Ibrâhîm ibn Ja qûb» der 2. Ausgabe unterdrückt. Beachtenswerth ist folgende Bemerkung, betreffend die Lesung der arabischen Bezeichnung für Otto den Grossen: Hûto statt Hûta. S. 8 Anm. 2: «Das hâ der arabischen Form drückt hier den O-Laut aus, wie häufig in spanischen Namen, vrgl. Dozy, Recherches 3. éd. I, S. 299....»

# 20. Zwei Bemerkungen vom Baron V. Rosen.

1) Zu p. 15. Meine Uebersetzung des في قبل durch «gegenüber» lässt sich nicht vertheidigen. Ich habe thatsächlich ني قبل mit من mit بن mit في قبل verwechselt. Es thut mir leid durch diese falsche Uebersetzung den Historikern so viel Mühe gemacht zu haben, aber das lässt sich nun nicht mehr ändern.

2) Zu p. 151—152. So ganz einleuchtend ist Herrn W.'s Argumentation denn doch nicht und so ganz ohne triftigen Grund will ich doch die «3 Jahre» nicht in «3 Monate» geändert sehen. Jahja setzt den Regierungs-

antritt des Tzimiskes auf den 28. Muharrem 359 (= 11. Dec. 969) an<sup>1</sup>), den Einzug in Nisibis auf den 1. Muharrem 362 (= 12. October 972). Dass zwischen diesen beiden Daten nur 2 Jahre und 10 (resp. c. 11) Monate liegen, wird Jahia ebenso gut gesehen haben wie wir. Nehmen wir nun noch hinzu. dass Jahia nirgends sagt, der Kaiser sei sofort nach der Thronsbesteigung nach Bulgarien aufgebrochen und ebenso wenig, dass er sofort nach der Rückkehr aus Bulgarien wieder nach Kleinasien abgezogen sei, so ist klar, dass mit seiner Angabe die Belagerung Dorystol's durch Tzimiskes habe 3 Jahre gedauert, etwas nicht in Ordnung sein muss. Es sind nur zwei Erklärungen möglich: entweder hat Jahja das gar nicht gesagt, sondern die Copisten haben es ihn sagen lassen, oder Jahja hat es wirklich gesagt, aber etwas anderes gemeint. Ich habe die erste Erklärung gewählt, die mir die nächstliegende zu sein schien und auch heute noch scheint aus verschiedenen Gründen, die hier auseinanderzusetzen mich zu weit führen würde. Herr W. wählt die zweite Erklärung und meint, dass die «3 Jahre wohl nur approximativ zu nehmen sind». Einen principiellen Unterschied zwischen dem Verfahren des Herrn W, und dem meinigen kann ich durchaus nicht entdecken. Herr W. vertheidigt die Copisten, die uns den Text in erträglicher, doch durchaus nicht exceptionell guter Gestalt überliefert haben, ich vertheidige den Autor (gegen den Vorwurf äusserst laxer Ausdrucksweise, die ihn mit seinen eigenen Angaben in flagranten Widerspruch bringt). Herr W. hat unbestritten den Vorzug strengerer historisch-philologischer Schulung, ich habe vielleicht den Vorzug genauerer Kenntniss des Autors, um den es sich handelt. Ganz positiv und ohne Zuhülfenahme irgend welcher Correcturen oder Interpretationen können wir nur das Eine behaupten, dass Jahja sich den Tzimiskes als während der Dauer der Belagerung Antiochiens durch Futúh in Bulgarien kriegführend gedacht hat, d. h. während fünf Monaten des Jahres 360 d. Fl. (= 4. Nov. 970-23, Oct. 971).

<sup>1)</sup> Cod. Porph. f. 29 a, Cod. Paris f. 99 b.

# Index.

Abatarenen 46, 47, 49, 108, 131, 132. Abendland 84. Abgaben (Steuern) in Polen 55, 92: Abodriten (Obodriten) 46, 47, 49, 132, 162. Abodritenfürst(en) s. Obodritenfürst(en). Abou-el-Cassim 9. Abraham 5. Abû 'Obaid al-Bekrî s. Bekrî. Abu 'l-Faredj 156. Abû-'l-feda 60. Abu Tamin Maadd 86. Ackerbau der Slawen 58, 82, 129. Ackerland (Äcker) in Polen 30, 55. Adalbert von Magdeburg 107. Adalbertus St. 11, 144. Adaldag 78. Adalwardus 144. Adam von Bremen 33, 49, 76, 77, 78, 89, 113, 114, 115, 117, 143, 144, 145, 149. 'Adârî 48, 136. Addîr 50. Adelheid, Otto's II Tochter 124. Adriatisches Meer 34, 35, 72, 82, 86. Aegypten 84. Aelteste in Awbâba (Julin) 56. Aermel der Slawen 59. Aestier 136, 137, 138. Aestland 89, 143, 149. Afrika 31, 72, 74, 75, 83, 84, 90, 102, 129, 130. Ahvôshaimos 145. Aistii 89. Aksakow Serg. 128. Ala (Alfeld od. Ölsburg) 124. Alatyrskischer Codex 153. Al-Bajehaki s. Bajehaki. Al-Bekrî s. Bekrî. Aldenburg (Oldenburg) 77, 78. Alemannen 21.

Alexander 156.

Alfred, König 13, 89, 132, 138, 139, 140, 141, 145, 149. Al-Gazîra (Mesopotamien) 143. Algier 162. Allanshaf 139. Alsabt 134. Alt-Gaarz 67. Altmark 66. Alt-Medingen 66. Altpreussen 4. Alt-Sachsen 14, 37, 158. Amalrada 121. Amazon 146. Amazonen 5, 140, 143, 144, 145, 150, 160. Amazonenland 145, 150. Amelung, Bischof 116, 119, 120. Anatrog, Slawenfürst 115, 162. Andalus (ien) 133. Anfang (Rand) des Waldes 28, 29, 54. Anfrlâna 4, 35, 57. Angelsachsen 149. Anklîî (n) 36, 37, 39 58. Annalista Saxo 61, 62, 63, 116, 117, 121, 123. Annotations géograph. 145, 147. Anonymer Verfasser 60. Anschwellungen (Krankheiten) 40, 59. Ansgarius 143, 149. Antiochien 127, 151, 152, 165. Antiquités russes 139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 150. Anund (Önundus) 144. Apenninische Halbinsel 35. Apfelbäume 59. Aquileja 35, 57. Araber 3, 4, 7, 35, 48, 73, 84, 133, 156, 157, 160. Arabische Geographen 86, 103/104, 134. Arabische (maurische) Gesandschaft 85, 90. Arabische Münzen (Dirhems) 4.

Arabische Welt 20, 84.

Archäologie 5. Arendsee 67.

Argumentum a ciler

Argumentum a silentio 106.

Arheim 145, 147.

"Aρχων der Belochorwaten 99.

Arkadiupol 150.

Armenien 135.

Armut (Verarmung) d. Slawen 55, 93.

Arnulfus 117.

Arzt 86.

'Ašan 70.

Aschkenas (Deutsche) 135, 136.

Asowsches Meer 133, 135.

astutus (listig) 105.

Asiaten 80.

Asien 80, 83, 130, 138, 140, 150.

Asik 61.

Askold 50.

Asser, Alfreds Biograph 141.

Atlakvidha 145.

Atlantischer Ocean 72.

Attorozi 102.

Aturezani 50, 102, 160.

Auerhahn 60, 128.

Auerhuhn 43, 44, 45.

Aufenthalt Ibrâhîms in Europa 82, 83, 135.

Austrríki 146.

Ausschlag der Slawen 40, 41, 59.

Avico 114.

Awaren 96, 132, 160, 163.

Awbâba (Ubâba) 4, 5, 32, 56, 87, 142,

153, 158.

'azzâ (mächtig, gross sein) 71, 159.

'Az(z)ân 4, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 108, 154, 159.

Baba (Walinbaba, Ubaba) 5.

Βαγιβαρεία (Baiern) 97.

Baden 27.

Badshânâkija (Petschenegen) 57, 58.

Baeghvare 140.

Bajchaki 150.

Baiern 109, 110, 111.

Bairischer Geograph 50, 102, 131, 160.

Bakûwî 30, 60.

Balken (Pfähle) 19, 53.

Balkanhalbinsel 36, 37, 81, 88, 128, 132,

150, 160.

Balthem 124.

Baltisches Meer (Balticum, Balzonum mare) 71, 82, 85, 89, 97, 133, 138, 143, 144,

145, 157.

Baltische Studien 101.

Bâmgîn (Deutsche) 47.

Bandshir, Berg in Chorasan 133.

Barâga (Prag) 12, 25, 52, 96.

Barren (Gewichte) 20.

βασιλευς 157.

Basil(ios) I, Kaiser 34, 57, 127, 151, 161.

Basilius II, Kaiser 81.

Bastarner 137.

Baum, Bäume 43, 44, 45, 59, 60.

Beehaim(i) 96.

Begênêkîa 36.

Beheim (Behem) 131.

Behemas 140.

Beiwalde (Pribor) 29.

Bekehrung (Christenthum) der Bulgaren 34,

57, 87, 131.

Bekrî 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 24, 30,

31, 34, 45, 47, 48, 50, 55, 57, 60, 61, 84,

87, 88, 91, 93, 94, 95, 127, 128, 129, 149, 153, 154, 156, 161.

Βελεγράδα 99.

Belo-Chorwaten 99.

Βελοχρωβάτοι 97.

Belo-Serben 99.

Bêmgîn 48, 130, 131.

Benêgia 36, 38.

Beneventauer 74.

Benjamin von Tudela 96.

Beograd 12.

Berber 31, 55, 84, 93.

Bereicherung (Reichthum) der Slawen 55, 93.

Berg (slaw. bor, bór) 66.

Berge 14, 28, 54, 58.

Berlin 5, 6, 7, 8, 164.

Bernhard, Herzog 78, 115, 117, 124.

Bernstein 86, 137.

Berûnî 157.

Bewaffnung (Waffen) 52, 55, 92, 136.

Beyer 68, 70.

Bgênâkîa 104.

Bia 121, 122.

Biarmones 139, 150.

Biberfelle 20, 21, 155.

Biela 29, 54.

Bielenstein 147.

Bielograd 12.

Bielowski 65, 139, 153.

Billing, Billung 116, 117.

Billug 75, 76, 114, 162.

Birca 143.

Birkhahn 43, 44, 60, 128:

Birkhahnbalze 44, 82.

Birkhuhn 43, 44, 45.

Birnbäume 59.

Bischof von Augsburg 123.

» » Merseburg 62.

» Posen 70.

» » Schleswig 78.

Bischof von Verden 116, 119. Bisklâîg s. Bsklâîg.

Βίσλας 98.

Bisthum Aldenburg 76, 77, 77/78, 78. Bisthum Brandenburg 77.

Havelberg 77.

Prag 100.

Bläschen 40.

Blasinstrumente 60, 128.

Blava 131.

Blei 20, 21, 53, 85.

Blgårîn 51.

Blkådîn (Blkårîn) 34, 57.

Blkårîn 34, 56, 57, 58.

Blonder Europäer (Siklab) 136.

Blonder Typus 54.

Bnâchia (Venedig) 57.

Bnâdshia (Venedig) 57.

Bode 25, 164.

Bodritzer 68, 70.

Boehmen s. Böhmen.

Bôêmîa (Bôîma) 130, 131.

Boeslaw 12.

Bogemtzy (Bohemtzy) 48.

Bogoris-Boris 34.

Boguchwal 65, 69, 70; Bogufal 103.

Bôhem 131.

Bohemi 96.

Bohemia 131.

Bohle (Holz) 15.

Bohlenweg (Knüppeldamm) 15, 29, 71, 72. Böhmen 4, 6, 8, 11, 12, 22, 26, 27, 28, 37, 50, 63, 72, 81, 85, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 123, 130, 131, 132.

Böhmenherzog 39, 134, 135.

Böhmenkönig 100.

Böhmenland 99, 100.

Böhmenreich 39, 101, 132.

Boìki 98.

Boitzenburg 112.

Bolbruchge, Bolbrucke 71.

Boleslaw(j) [Bunzlau] 11.

Boleslaw I von Böhmen 11, 36, 37, 62, 71, 81, 82, 85, 87, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 129, 131, 134, 135.

Boleslaw II von Böhmen 6, 11, 100, 101, 102, 103.

Boleslaw I von Polen 33, 103, 107, 148.

Boleslaw III von Polen 103.

Bolgarisches Reich 80.

Boll, Historiker 70.

Boll (Bohle) 15.

Bollbrück 15, 52, 71, 72.

Bollwerk 15, 19.

Bômîn 131.

bor, bór (Wald) 65, 66, 152.

Borg (Burg) 66.

Boris I, Bulgarenkönig 34.

Boris II, Petrovitsch 80, 81.

Borissovitsch, Simeon 80.

Boristhenes 147.

Bornholmer 138.

Bottnischer Meerbusen 89, 138, 139.

Boulabé 47.

Βουσεβούτζη 98.

Bråga (Prag) 12, 29, 53, 54, 96, 97, 101.

Brandenburg 77.

Brauch (Gebräuche) d. Slawen 31, 55, 93.

Brawallaschlacht 146.

Brehm 41, 42, 44, 45, 82, 83, 157.

Breslau 6, 96, 163.

Bretter (Planken) 19, 53.

Brg (Stadt Burg) 14, 66, 82.

Brief (Schreiben) Chasdai's 135, 136.

Brîslaw (Boleslaw I) 11, 52.

Brkria (Langobardien) 57.

Brocken, slawische 86.

Brüche (Niederungen) 18.

Brücke im Lande d. nordwestlichen Slawen 14, 15, 52, 67, 71, 72; im Gebiet d. Tschechen 28, 29, 54, 72, 155.

Brückner, A. 65, 105.

Brügge 71

Brünkendorf 71.

Bruno 119, 120.

Brûs (Preussen) 31, 32, 39, 56, 87, 131, 142, 156, 157, 159.

Brüx, tschech. Most (ů) 4, 29, 54.

Bruxelles 9.

Brytannia 138.

Bsîl (Basilios) 57.

Bsklâîg 49, 113, 132.

Bslûs (Basilios) 57, 127.

Bsûs 34, 57, 127, 128, 156, 161.

Bûâmîa 130.

Buch (Landzunge) 67.

Buda (Bode) 24.

Bug (Fluss) 100, 132, 141.

Bûîma 52, 54, 82, 87, 96, 97, 100, 101, 131. Bûîslâw 11, 12, 24, 25, 26, 30, 37, 52, 96.

Bulgar 150.

Bulgar (en) 34, 35, 37, 38, 51, 57, 74, 81, 86, 88, 97, 106, 127, 128, 131, 133, 135, 150, 151, 152, 162.

Bulgarenland 10, 127.

Bulgarenreich 37, 81, 87, 106.

Bulgarenschlächter 151.

Bulgarien 37, 38, 80, 81, 150, 151, 152, 165.

Bulgarischer König (Fürst) 87, 128.

Bunzlau 11, 96.

Burg (Stadt-) 14, 37, 52, 66, 71, 72, 82,

85, 158.

Christen 57, 127.

Burg (Kastell, Festung) 15, 16, 18, 19, 24, 26, 37, 52, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 136, 154, 155, 159. Burgenbau d. Slawen 5, 8, 19, 87. Burgin (Wurzen) 27, 28. Burgendan (Burgendy) 130. Burgreich 147. Burgwall bei Mecklenburg 69. Buris (Boris) 34. Burislaw (Boleslaw) 11. Burizlafr (-leifr) 148. Büsching 45. Busclavus (Boleslaus) 11. Buschwerk (Dickicht) 19. Bushaner 132. Bwjma (Bûîma) 52. Bwjslaw (Bûislaw) 52, 53, 54. Byzantiner 38. Byzanz 34, 50. bzntijjia (merkatijja) 19, 20, 155.

Caarssen 112. Caesar 19. Calua, Calvo, Calwe 26. Candidatenschrift 25. Carelia 147. Carendre 140, 141. Cassim 9. Caucase 9. Cechen 48, 61, 96, 130, 131, 132. Cecho-Morawen 132. Cechy 96. ceta 161. Chajrawâs (Chorwaten) 46. Chalif 70, 86, 162; Khalif 84. Chalkokondylas 98/99. Charmoy 9, 10, 11, 14, 18, 19, 30, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 61, 94, 104, 113, 132, 153. Chasaren 36, 39, 57, 58, 80, 101, 133, 134. Chasarenfluss 133. Chasaren-Kagan 79, 135. Chasarenreich (Chasarien) 39, 80, 135. Chasarisches Israel 79. Chasarische Nation 80. Chasdai (Chisdai) 79, 134, 135, 136. Chašêbîn (Kaschuben) 48, 50. Chaussée 15. Chive (Kiew) 149. Chnut 149. Chorasan 133. Chori (Kuri) 143. Chorwaten (chorwatische Stämme) 35, 38, 58, 97, 98, 99, 101, 102, 131, 134.

Chorwatien (Chrobatien) 97, 99, 139.

Chorwatenland 99.

Christenthum 57, 76, 77, 78, 106, 107, 113, 115, 127. Chrobatien 139. Chrwatin 46, 48. Chšábîn (Kaschuben) s. Chašêbîn. Chun(nen) 149. Chungard (Koenugard) 89, 149. Churland 143, 149. Chutici 66, 153. Chwolson 128. Cietrzew (tetrew) 43. Cocarescem 110, 111, 112. confusio (turbatio) 104. Connacht 13. Conogard (ia) 149. Conrad, Herzog 109, 111. Conrad, König 50. Constantin porphyrog. 31, 38, 97, 98, 99, 100, 101, 131, 134. Continuator Reginonis 107, 111, 117. Cordova 1, 79, 84, 86. Cosmas von Prag 29, 82, 100, 103. Curi 146. Cvënland, Cvênaland 139, 140. Cvensae 89, 138, 139. Cwenas 140. Cwenland (Kvénland) 140. Cyclopes 145. Cynocephali 144, 144/145.

Dagone 104. Dagr 146. Dahlmann 136, 138, 139, 141. Daleminzier (Dalamensan) 132, 140, 141. Dalmatien 35, 58. Damaskus 152. Damm 15, 29. Damstadhir 145, 147. Danaistr (Don) 138. Dänemark, Dania 13, 14, 37, 147. Dänen, Dani 13, 14, 32, 39, 74, 108, 142, 143, 146, 149, 158. Dänenkönig, Harald 146. Svein 78. Danpar, Dampar 145. Δανούβους 99. Danuba 131. Danzig 4, 32, 33. Darius 156. Darre 27.

Darr-Ofen 27.

de Goeje 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 17,
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 34,
 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 59,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 82, 96, 127, 128, 131, 153— 163.

Denar 22, 53. Δερβλίνοι 98. Derlingau 117.

Deutsche 37, 48, 50, 97, 107, 109, 110, 112, 130, 131, 132, 135, 149.

Deutschland (deutsches Reich) 5, 14, 33, 37, 67, 81, 82, 84, 90, 91, 106, 109, 112, 123, 129, 130, 158.

Devin 66.

Diâr-Rabia 152.

Dickicht 18, 52, 53, 92.

Dietrichs Sage 148.

Dimeschki 58, 59, 60.

Dinar (Denar) 22, 53, 161.

Diplomatische Mission Ibrâhîms 84, 85, 86.

Dir 50.

Dirhems (arab. Münzen) 4.

Διτζίκη 98. Dnaba 131.

Dnjepr 147, 151.

Dnjeprgebiet 146, 147.

Dnjeprmündung 150/151.

Dnjeprstadt 145.

Dnjestr 98, 134, 147.

Dnist 134.

Dobrawa 107.

Don 134, 138.

Donau (Donâwa, Donua) 131, 132, 138, 140, 141, 157.

Donebauer 12. Dönniges 117, 119.

Doristol (Silistra) 151, 152, 165.

Dortmund 124. Dorpat 4, 25. Dozy 40, 164.

drâ '(ġ) 30, 31, 55, 92.

Drewljänen 98.

drug 30, 31, 55, 92.

druż 30. drużina 30.

Dsha'far-ibn-Falâch 152.

Dubravca 103, 107; Dubrawa 102, 103, 106;

Dubrowka 102. Dufresne du Cange 118.

Dûlâne (Dulebe) 47.

Dulebier (Dulâba, Dulâbe, Dulêbé) 46, 47, 49, 50, 131, 132.

Dümmler 77, 99, 102, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.

Duna (Donau) 131.

Dürnberg 27.

Dürre bei d. Slawen 58, 59, 84.

Dürrenberg 26, 27, 28, 54.

Dürrheim 27. Dzierzwa 104.

Eberhard 121.

Edrisi s. Jdrisi.

Egbert, d. Einäugige 107, 108, 109, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Eifersucht d. Slawen 59, 94.

Einhard 63, 96, 143.

Eismeer 138, 158.

Ejzên 70.

Eleasar 135.

Elbbrücke 71.

Elbe 6, 15, 26, 112, 117, 154.

Elbslawen 16, 42.

Eldad 134.

Elde 113.

Emund, Eymundus 144.

Ende d. Waldes (Erzgebirges) 29, 30, 54, 155.

Engliîn (Enklîîn) 37, 39, 101.

Erdkreis 136.

Erlendson 145, 147.

Ermiones 146.

Ermland 146, 147.

Ernte 59.

Erzbischof Adalbert 107.

Adaldag 78.

Libentius 78.

Erzgebirge 28, 29, 30, 54.

Esten 89.

Esthones 146.

Estland 89, 143.

Etymologie von 'Azzân 67.

Magdeburg 65, 66. Merseburg 61, 62.

Mieszko 104.

Eunuchen 86.

Euphrat 152.

Europa 22, 33, 37, 39, 72, 80, 82, 83, 84, 96, 99, 128, 129, 130, 134, 135, 138, 140, 141, 146, 147, 148, 157.

Europäer, blonder (röthlichblonder) 136, 157.

Evangelium 57.

Evergerus archiepiscopus 124.

Eymundar Saga 148.

Eymundus 144.

'Ez(z)ên (Azzân) 15, 69, 70, 159.

Falken 42.

Farâga (Prag) 12.

farina (Mehl) 20.

farsach (Parasange) 43, 60.

Fasan 128.

Fâtimiden 84, 86, 90.

Feldhuhn 43.

Felle 20, 53. Fenner (Finnen) 137. Feuchtigkeit der Slawenlande 59. Fîl(î) 17, 18, 67, 154. Fîli-Azzân 18, 71. Fîli-Grâd (-Grân) 18, 67, 71, 154, 159. Fink (Vogel) 42. Finkel 5. Finnland 88, 89. Finnische Stämme 137, 139. Finsteres Meer 150. Fisch(e) 30, 55, 92. Fisteln 40. Fleisch 43, 44, 55, 59, 60, 92. Flenithi 117. Fljwj (Fiîwî) 24, 54, 64. Flockseide 20, 156. Flodoard(us) 108, 135. Flotten d. Suionen 136. Fodlan 129, 162. Förstemann 24, 61, 66. Flucht (Hedshra) 34, 57. Fluss 24, 25, 54, 154. Fnšê 22. Fraehn 28, 31, 134, 162, 163. Fråga (Prag) 11, 52, 53. Φραγγία 97, 98, 100. Φράγγοι 97. Fragmentum Orcadense 139, 150. Franken (Franci) 13, 76, 96, 100, 116. Franken (Land) 86, 110. Frankfurt 45. Frau, Beherrscherin d. Sitonen 137. Frauen d. slaw. Könige 59, 94. Frauen (Weiber), Stadt der - 5, 37, 90, 91, 94, 95, 137. Frauenburg 4, 5. Frauendorf 5. Frauenland 140, 142, 145, 149, 150. Fredegar 132. Freiberg (Vriberg, Prjbor) 29.

Freytag 9, 42.

Friaul 4, 35, 38, 72, 74, 82, 83, 156, 160.

Friderun 121.

Frischer Haff 5.

Frlâna 35, 57.

Fromm 69.

Frühling 82, 129, 150, 151.

Fulda 7, 164.

Fundinn Noregr 139.

Furlana 57.

Furlansko 4, 35.

Fusstruppen, — volk 30, 55, 92, 93, 164.

Futuch 152, 165.

Galinden 150.

Galizien 98, 100. Gallen, St. 47. gallina (Huhn) 45. Gallus s. Martinus.

Gänse 59.

Garda(r)riki(a) 89, 145, 146, 147.

Garde 31, 55. Garde-Fraînet 87.

Gårsecge (Weltumringer) 138.

Gaungr-Hrólfssaga 146.

Gazîra 143.

Gebalim (Gebirgsbewohner) 134, 135. Gebräuche (Brauch) d. Slawen 31, 55, 93.

Gefässe mit Tücheln 23, 54.

Gefolgschaft Mieszko's 31, 55, 87, 106.

Gefolgsmann 30, 55.

gegenüber 16, 17, 18, 67, 154, 163, 164. Geharnischte (Gepanzerte) 30, 55, 92, 156.

Geiro 146. Geld 23.

Geldern 13.

Genealogie d. Obodritenfürsten 76, 113, 162.

Wichmanns u. Egberts 116.

Génèse 9.

Genthin 14.

Georg Jacob 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 54, 55, 67, 68, 71, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 131, 134, 154, 157, 159, 163, 164.

Gepanzerte (Geharnischte) 30, 55, 92, 156, Gepiden 102.

Compain 14

Germân 14.

Germania d. Tacitus 136, 137, 150.

» » Alfred 138, 140, 141.

Germanian 127, 138

Germanien 137, 138.

Gernrode 121.

Gero, Markgraf 47, 61, 77, 107, 109, 110, 111, 112, 117, 119, 121, 164.

Gerste 21, 53, 130, 163.

Getreide 21, 22, 55, 92, 129, 130.

Geschrei d. tetrja 60.

Geschwüre 40, 41, 59.

Gestrüpp (Dickicht) 19.

Gesundheit d. Slawen 59.

Getränke 60, 128, 129.

Gewichte (Barren) 20.

Gibraltar 133.

Giesebrecht W. 101, 104, 111, 116, 119, 121, 124.

Giesebrecht L. 117, 119.

gleichfalls 26, 43, 59.

Gneus 115, 162.

Gnevin Pons s. Brüx.

Halsingland 143, 144.

Goeje s. de Goeje. Golaida, Golanda 150. Gold 23, 54, 56. Gonrata (Conrad?) 50. Goralen 102, 105. Gosche 8, 27. Goten 149. Gotescalcus 162. Gothi (Gothische Stämme) 101, 143, Gotland 157, 161. Gottesdienst d. Bulgaren 38. Göttingen 3. Graben 53. Grâd, Grân 4, 15, 16, 17, 67, 71, 154, 155. Grenze (Majljh) 14, 52, 154, 158. Grewingk 4, 5. Griechen 36, 38, 74, 127, 133, 150, 151. Griechenland (griech. Gebiet) 32, 35, 150. Grienberger 13. Grimm 13. Grimmen 113. Grimr 146. Grmân 52. Groenländer 139. Groote Land (Grosses -) 36. Grossburg (Schwerin) 15, 16, 17, 67, 68, 70, 71, 155, 159. Grosses Land 35, 36, 57, 74, 160. Gross-Chorwaten 97. Gross-Chorwatien 97, 98, 99, 134. Grossfeld 77. Grossherzogl. Schloss in Schwerin 16, 69, 155, 159. Gross-Machren 97, 99, 101, 141. Grosspolen 141.

Haag G. 4, 5, 32, 33, 153. Haar d. Kameele 21. Habe (Vermögen) 23, 24. Hadwiga 121. Haemorrhoiden 40, 41, 59. Hafen 56. Hafenordnungen 56. Hafenstadt 33, 56. Hafer 130, 163. Haff 5. Hafsbotn 139. Hähne 44, 56. Hajrawas 48. Haistii 143, 149. Hakem 86. Hala, Halla 26. Halfdan 139. Halle 8, 26, 27, 64. Halloren 27.

Grünhagen 101.

halûr 27. Handel 23, 53, 87, 163. Handelmann 8. Handelsartikel 21, 82, 86, 130. Handelsmann (Kaufmann) 38, 39, 42, 73, 80, 83, 85, 86. Hannover 13, 61, 66, 152. Harald Hilditönn 146, 149. Harfe 128. Harkavy 45, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 157. Haselhuhn 44, 45. Hasen 21. Hassagau 61, 62. Hassigauer 61. Hauk Erlendson 145, 147. Havel 46, 67, 71, 154. Havelberg 15, 77. Havel-Luch 18. Hehn 128, 129. Heida 146. Heiden 46, 56, 133. Heidhrek 145. Heimath Ibrâhîms 31, 72, 83, 84. Heimskringla 147. Heinemann 61, 77, 111, 112, 117, 118, 119. 121, 122. Heinrich von Baiern 123, 124. Heinrich d. Jüngere 123. Heinrich von Sachsen 23. Heinrich I (919-936) 50, 113, 131. Heinrich IV, Kaiser 100. Hellmoud 155. Helmold 23, 70, 76, 77, 78, 113, 114, 149. Helsingjabotn 139. Hermân 14, 153, 156. Hermann, Herzog von Sachsen 14, 77, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 153, 158. Herodot 137. Heruler 102. Hervararsaga 145. Hidshra (Flucht) 34, 57, 152. Hilde (Rick, Reka) 113. Hildesheim 124. Hillersleben 114. Hirschfeld 164. Hirse 59, 129. Hitzacker 112. Hitze 59, 74, 85. Hochwasser 58. Hochzeit 55, 93. Hochzeitsgeschenk (Morgengabe) 31, 55, 93. Hodica 115, 162. Hof Ottos I 64, 84, 90, 91, 162.

160, 161, 163, 164.

Hoftag (Reichstag) 75, 79, 106. höfudborg 70, 145. Holder-Egger 6. Holmgard 146, 148. Honig 55, 60, 92, 128, 129. Horithi 89, 139, 141. Hotto, Hôta, Hôtô, 136. Χρωβατία 98. Χρωβάτοι 97, 98. Hrwatn 48. Huhn, Hühner 43, 44, 53, 59, 60, 128. Hülfe 31, 55, 92, 155. Hûnagard 149. Hûnaland 145, 147, 149. Hungari(n) 104, 135. Hunger (Hungersnoth) 58, 84. Hunnen 89, 149. Hunnenstadt 149. husd (Tüchel) 8. Hûta, Hôta, Hûto, 32, 56, 74, 95, 102, 136, 164. Jachja von Antiochien 127, 151, 152, 164, Jacob (Rabbiner) 135. Jacob s. Georg Jacob. Jacobitische Lehre 46. Jacobsen 5. Jagić, V. 8, 17, 155. Jähns M. 163. Jakûbî 157. Jami 143. Januarjahr 150. Japhet 8. Jaropolk 150, 151. Jatwingen 32, 89, 141, 142. Ibn 'Adârî 48, 136. Ibn Dastah 128. Ibn Fodlan 129, 162. Ibn-Ja'qûb 91. Ibn-Khordadbeh 157. Ibn-Rosteh 38, 127, 128, 129, 156. Ibn-Saïd-al-magribi 3, 56, 60. Ibo 111. Ibrâhîm (ibn Ja'kûb) 1, 2, 3; ul-Isrâïly 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51; Israelite 51; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91; Ibn-Ja'qub 91; 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 140, 141, 142, 145, 149, 153, 156, 157,

ίδιος ἄργων d. Belochorwaten 99. Idrisi 130, 134, 150, 154. Jerusalėm 135. Igorlied 132. Jireček, Jos. 3, 4, 13, 15, 25, 29, 35, 57, 106, 158. Illyrische Küste 35, 58, 88, 160. Illyrische Serben 98. Inama-Sternegg 130. Insel im Schweriner See 16, 69, 159. » » Meere 90, 94. insulae bei Adam von Bremen 143. Ilowaiski 2, 8. Imma 121. Ingvarsaga 144. Instrumente 60, 128. Johannes XV, Papst 101. Jomsburg 5, 33. jonchaies (Röhricht) 18. Jonisches Meer 34, 35, Jornandes 19. Joseph (Gesandter) 135. Joseph (Kagan) 135. Jötunheimi 146. Irb'azab(t) 54. Islam 152. Island 139. Isländer 71, 144, 145, 147, 149. Israel 79, 134. Israelite, Isrâïly s. Ibrâhîm. Issidonen 137. Ister 99. Italien 21, 34, 35, 36, 38, 57, 73, 74, 83, 86, 160. italienische Sprache 142. Itil 150. Itinerar s. Marschroute. Jude 9, 29, 83, 142, 163. Juden 25, 26, 27; Jahûd 27; 28, 37, 53, 70, 73, 79, 80; Judaei 70, 82; 84, 85, 86, 134, 135. Judengemeinde in Prag 82. Judenschaft 106. jüdischer Handelsmann (Kaufmann) 38, 39, 42, 73, 80, 83, 85, 86, 129, 159. jüdische Handelsreisende (Kaufleute) 72, 79, 80, 86. Julin 4, 5, 33; Julinus, Jumin 33; 37, 56. Julinenses 32. Jünglinge 86. Jungmann 162. Kaenir 140. Kaenugardhar s. Koenugardhar. Kaiser (Otto I) 73, 74, 75, 81, 91, 106.

Kagan 79, 135.

Kainulaiset 89.

Kalk (Mörtel) 24, 53, 54.

Kalbe 24, 26, 54, 64, 68.

Kalîwâ, Kalîwî 24, 26.

Kalmar 150.

Kalousek 6.

Kälte bei d. Slawen 59.

Kalwe 64.

Kantemir, Dm. 44, 45.

Karabaček 22.

Karâkûâ 12.

Karpaten 132, 145.

Kaschuben 48, 131.

Kašeba 48, 131.

Kaufmann (Kaufleute) 20, 42, 73, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 129, 131, 133, 144, 162.

Kaukasus 83.

Kawczyński M. 8.

Kazwînî 18, 30, 31, 38, 48, 55, 60, 61, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 136, 156, 161, 164.

Kętrzyński W. 159, 163, 164.

Kemnade 121.

Kiew 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151.

Kilometer 26, 43, 44, 60, 63, 67, 158.

Kio, Kiu 147, 148.

Kirchhoff A. 6.

Kirjála botn 139.

Kiriali 146.

Kisten mit Tücheln 23, 54.

Kleidung der Bulgaren 38, 56.

» Slawen 38, 59.

Kleinasien 150, 165.

Kleinmähren 99.

Kleinpolen 96, 98, 100, 101, 102, 131, 141.

Klima 82, 86.

Knabe 93; 94, 49.

Knüppeldamm 15, 29, 71, 72.

Knšår 21, 22, 53, 54, 130, 161.

Knut 149.

Koenugardh(ar) 89, 145, 146, 147, 148, 149.

Kolberg 32, 33.

Köln 123.

Könland (Kvenland) 140.

Konrad I, König 50, 131.

Konstantin s. Constantin.

Konstantinopel 1, 32, 35, 57, 58, 71, 81, 133, 135, 152, 160.

Konúngssetr 146.

Köpke 77, 99, 102, 108, 109, 110, 111, 112,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124.

Kordîzî 157.

Korinth, Meerbusen von - 34.

Korkontier 102.

Korn 21, 22, 30, 129, 130.

Kornpreis(e) 14, 52.

Kraukau 8, 12, 31, 37, 40, 80, 82, 96, 97, 100, 101, 153, 164.

Krâkûâ 11, 25.

Krâkwa 52, 53.

Krankheiten d. Slawen 40, 41, 59, 86.

Krätze 40.

Krause, K. E. 7, 8, 17, 40, 64, 68, 159.

Krek 161.

Krieger Mieszko's 31, 55, 92.

Kristnisaga 147.

Κροατία 99.

Krone 57, 80, 81.

Kroner 113.

Kuban 135.

Kühe 59.

Kühnel P. 17, 68.

Kukesburgii 61.

Kunik 1—5, 9—10, 12—13, 15—16, 24, 26-27, 30, 32-34, 37-38, 40, 42-44, 48, 50, 60, 62, 65-66, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 88-89, 92, 96-98, 100-105, 107, 115, 137, 140—141, 145,

148-151, 153, 158, 161, 162.

Kurland 143, 144, 147, 149.

Kurze, Fr. 13, 66, 152.

Kustantinia 133, 135.

Kuun, Géza 157.

Kvaenland 89, 139-144, 150.

Kvaenir 140.

Kvennaland 140.

Kvillanus 146.

Kweni 139.

Kylvingi 145.

Kyriali 139, 146.

Lachen (Lenchen) 105.

Lambert 74.

Lami 143.

Landberg 1, 11, 12, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 55, 92, 154—157, 159.

Landsee (Schweriner See) 18, 19.

Langobarden 150.

Langobardija s. Longobardien.

Lappenberg 77, 119, 120.

Lastthier 22, 53, 155.

Laurent 70.

Lausitzer 107.

Laute (Instrument) 128.

Laute (Stimmen) der Tetra 43, 44.

Lbnane 11.

Lebensmittel 53, 58.

Lebiński, Wl. 5, 12, 15, 26.

Lechen, Lechen 49, 102, 105.

Lechennest 140.

Lechenreich 101.

Lederschild 23.

Leiden (Leyden) 1, 6, 131. Légek 49. Leibnitz 118, 119. Leichenverbrennung 129.

Leine (Fluss) 117.

Leipzig 5, 66, 130, 152, 163.

Lelewel 9, 96.

Leo, Kaiser 34, 38.

Leo Diakonus 152.

Leszek 49, 104, 105.

Leszkovicy 105.

Letonen 137.

Letten, letto-littauische Stämme 43, 138, 146, 147.

Letto-Littauen 150.

Leute (Mannen, Soldaten) Mieszko's 30, 31, 55, 92, 93, 155, 156, 164.

Leyden s. Leiden.

Libentius 78.

Licicaviki 105, 106.

Lifland 146, 147.

Lifski 146.

Lînbâbâ 11.

Lingones 102, 105.

Lisch 69, 70.

listig (astutus) 105.

Listik s. Leszek.

Litauer 37, 46, 89, 142.

Littauen 142, 145, 148, 150.

Livones 146.

Liudolf 109.

Liutici 69.

Lnkbrdien 59, 160.

Lombardei 35, 36, 57, 74, 83, 156.

Longobardien 35, 36, 57, 74, 83, 85, 156, 160.

Loserth 6.

Lothringen 110.

Lubow 68-70.

Luch 18.

Lücken im Bericht 26, 34, 54, 57, 88, 155, 159.

Ludana 133.

Ludwigssaline 27.

Luidprand 38.

Lüneburg 23, 116, 121.

Lusiki 106.

Lutzk 98.

Lwow 65.

Maadd 86.

Macedonien 150.

Macedonische Slawen 127.

Mâchâ 5, 10, 11, 42, 51.

Maciejowski 65, 103.

Mâdaj 9, 10, 24, 155; Madaï, Mâdî; Marie, Mâzân 9; Maraj, Mâzîn 10; Mâzân 24.

Mâdjik s. Mâgek.

Mädchen 55, 66, 86, 93, 95.

Mâdî (Mêdî) 24, 28.

Maegdaland 4, 88, 89, 139-141, 145, 149.

Mägdeland s. Maegdaland.

Mägdeborn 66, 152, 153.

Magdeburg 14, 24, 27, 29, 37, 52, 54, 56, 62—66, 68, 72—74, 79—82, 91, 106, 107, 123, 153, 158, 164.

Mâgek (Mêgek) 5, 10, 11, 42, 49, 132; Mâdjik 11; Mêgik 49.

Magh 13.

Magnopolis 68, 70, 161.

Magrib 86.

Magyaren 38, 39, 99, 141.

Magyarenland 99.

Mähren 50, 96-101, 131, 140, 141.

Maidiburg 65.

Majljh 14, 52, 154, 158.

Maiotas 133.

Malatia 152.

malik år-Rüm 73, 74,

Malmsbury W. 141.

Mann 55, 57, 59.

Mannen Mieszko's 30, 31, 55, 92, 93, 155, 156, 164.

Marâwa 48, 131.

Marchan 96.

Marco 78.

Marie, byzant. Kaiserstochter 34.

Marienburg 5.

Marienwerder 5.

Markati-Münzen 20, 156.

Marmân, Mormân, Murmân 4, 13, 39, 52, 153, 158.

Maroaro 140, 141.

Marokko 13, 86.

Mars 61.

Marseburg, Mârzbrg 14, 24, 52, 54, 56, 65, 66, 82, 162.

Marschroute(n) [Itinerar(e), Reiselinie(n)] Ibrâhîms 3, 6, 14, 24—28, 63, 66, 72,

Martinus Gallus 105.

85, 87, 132, 162, 163.

Märzjahr 150.

Masern (Krankheit) 40.

Masovien 88, 164.

Mas'ûdî (Mas'oudy, Masudi) 2—4, 9—11, 38, 41, 45—51, 60, 74, 113, 127, 128, 130—133, 153, 157, 158, 161.

Mas'ddî-Citat (—Passus) 2—4, 10, 11, 41, 45, 46, 50, 129—131.

Mathilla 110 110 101

Mathilde 118, 119, 121.

Maurikios 19.

Missislaig 132.

Mâzân s. Madaj. Mâznburg 24, 25, 54, 56, 64-66, 73-75, 82, 85, 87, 91, 154, 168. Medebor 66, 152. Medeburu(n) 66, 152, 153. Mediburg 24, 54, 62, 65, 66, 153, 154. medina 89, 96, 142, 157, 161. Medzibor, Medziboze 65. Mehl 20, 21, 53, 54. Megalopolis 46, 68, 71. Mêgik s. Mâgek. Meile(n) 14, 15, 19, 24—29, 37, 43, 52— 54, 63, 64, 67—69, 72, 158, 162. Meissen 61, 140. Meklenburg 4, 8, 16-18, 67-69, 155, 161. mel (Honig) 152, 153. Merczyng 33. merkatijja 19, 20, 155. Merseburg (Mersburg, Mêrzbrġ) 4, 14, 24, 25, 27, 61—67, 74, 75, 79, 90, 91, 156, 162, 163, 164. Mesabur 61-63. Mesaburch Mesburh 61, 62. Mesaburier 61, 62. Meschech 132. Meschendorf 67. Mese (Metze) 61, 66. Meseberg 63, 66. Mešekka s. Mieszko. Mesopotamien 143. Mesuium 66. Messina 86. Mestiwoj 113-115, 117, 162. Meth 129, 153. Metschislaw I, 100, 101. Metze 66. Mêzâbrġ, Mêzîbrg 65, 66. Mezibor 61-63, 65, 66. Mêznbrg 30, 61. Michelenburg, Mikilinburg 67, 68, 70, 161, 162. Micissla 113. Międzybórze 65. Mieszko I, Maškû, Mškka, etc. 12, 18, 31-**3**3, 52, 55, 56, 61, 74, 81, 87—90, 92— 95, 102-107, 131, 142, 158, 164. Mikelborg 70. Mikkel 70. Mikligardhar 70. Miklo 70. Miklosich, Fr. 22, 42, 70, 105. Mildâwa s. Mulde. miód (mel) 152. Mirri 143. Misklâig, Misthlâig 49, 113, 132, 162.

Mission Ibrâhîms 84, 85.

Missizla 49, 113-115, 132, 162. Missizlaus 114, 115. Missizlaw 76, 114, 115. Mistav 49, 76, 77, 113—115, 132, 162. Mistislavicz 132. Mistivi 113, 162. Mistiwoi 114, 115. Mistizlaus 49, 69, 113—115, 132. Mistizlaw 76, 113, 114. Mistuui (Mistui, Mistuue, Mistowi) 49, 113, 114, 132. Mistuuitz 114, 132. Mistuvuoi, Mistuwoi 114. Mistwin 114. Miszniens 50. Mithkal 19, 20, 53, 54. Mittelburg 65. Mitteleuropa 40, 129, 130, 138, 140, 141. Mittelländisches Meer 35, 37, 38, 72, 157, 160. Mittelwalde 65. Mitznâî 50, 132. Mizâzâ 46, 48. Mizzidrog 114, 115, 162. Mlava 131. Mlidawa s. Mulde. Moldau 45. Μοραβία ή μεγάλη 99. Morawe 141. Morast 18, 53, 92. Morava (Fluss) 131, 158. Morâwa (Volk) 48, 50. Morgengabe (Hochzeitsgeschenk) 31, 55, 93. Mormân s. Marmân. Mordtmann 1, 16, 28, 92, 159. Mörtel (Kalk) 24, 53, 54. Mosaischer Glaube (Confession) 39, 79, 134. Moskau 8. Most 71. Mostu s. Brüx. Mosul 155. mova (molva) 12. Mrawa, Mrwan 48. Mścislawicz 49. Mściwoj 113, 114, 115, 117. Msklåig 49, 113. Mstislaw 113, 162. Mstiwoj 114. Mulde 4, 25, 27, 28, 54. Müllenhoff 102, 136, 137, 162. Müller, Fr. 6. Munch 139. München-Nienburg 25, 64. Münze(n) 4, 11, 12, 20, 22, 53, 55, 85, 92, 96, 101, 104, 161, 162.

Müritzer-See 113. Murmân s. Marmân. Muselmänner 20, 37 Musikinstrumente 15

Muselmänner 20, 37, 53, 80, 85, 135, 152.

Musikinstrumente 128.

Myrkvidhr 145. mystice 104.

Mystiwoi 114, 115.

**N**âbgîn 46, 47.

Nac(c)o(n) 12, 49, 75, 76, 77, 79, 107, 108, 112—115, 162.

Nåkûn 13—18, 37, 52, 66, 67, 70, 73, 77, 87, 92, 107, 108, 113, 114, 131, 158.

Nâkûr 12, 52, 53, 158.

Najtas 133.

Nâmgîn 46, 47, 130, 131, 164.

Nâmhîn 46. Narew 141.

Nässe bei d. Slawen 58, 84.

Naumburg 25. Nemci 131.

Nemec, Νέμετζοι 131, 135.

Nêmgîn 47, 48, 50, 130, 131, 132, 158.

Nemzi 102. Nepr 147.

Nerchau 27-29, 54.

Nerechowa 27.

Nestor 49, 102, 127, 132, 149, 151.

Netze (Fluss) 32. Neumittelwalde 65.

Newa 147.

Niederungen 18, 52.

Niemen 141.

Njemtzy 48, 164.

Nienburg 24-27, 54, 64.

Nikifor 151. Nimptsch 102.

Nimwegen 118, 120, 124.

Nierichua 27.

Nîrîchûâ 27, 154.

Nisibin 135, 152.

Nôbogarâd s. Nûb(o)garâd.

Nordafrika 83, 84, 129.

Nordcap 138.

Nordeuropa 130, 138, 140.

Nordgermanen 32.

Nordische Stämme 36, 39, 58, 80.

Norditalien 35, 74.

Nordwestafrika 31, 72, 83, 84.

Norman 4, 158.

Normannen 13, 31, 32, 39, 40, 50, 58, 89, 133, 138, 143, 146, 150, 158.

Norrland 136, 139.

Norweger 71, 89, 144.

Norwegia 139.

Nova civitas s. Nûb(o)garâd.

Записки Истор.-Фил. Отд.

Nûb(o)garâd 24, 25, 26, 54, 64.

Nowgorod 148, 151.

Nûda 25, -164.

Oberitalien 73, 74, 86.

Oberschlesien 100.

Obodriten (Abodriten) 46, 47, 49, 69, 72, 76, 77, 107, 108, 114, 131, 132, 162.

Obodritenfürst(en) 49, 76, 107, 109, 112, 114, 162.

Obodritenland 37, 69, 78, 131.

Ocean 10, 19, 67, 72, 133, 136—138, 154, 157, 158.

Ocker (Fluss) 47.

Oddara 33.

Oddr 146.

Oesterreich (-Ungarn) 3, 129, 132.

Ohre 63, 66.

Olaf Tryggvason 145, 147.

Oldenburg 76.

Olga 150.

Ongari 39.

Onglîîn 36, 37, 39.

Onoguren 38.

Önundus 144.

Orosius 141.

Örvaroddssaga 146.

Ostalpen 72, 82.

Osteuropa 146.

Ostfranken 97.

Ostgalizien 98.

Ostland 89.

Ostoderani 46.

Ostrogard 149.

Ostsee 10, 19, 32, 37, 53, 67, 72, 89, 131, 133, 138, 139, 146, 158.

Ottar 89, 138, 141, 144.

Ottingha 117.

Otto d. Gr. 5, 32, 48, 64, 72—72, 77—81, 84—86, 88—92, 99—102, 106—111, 116—123, 135, 141, 142, 162, 163, 164.

Otto II 120, 123, 124.

Ottonen 78.

Ούγγροι 37.

**P**aderborn 48, 136, 164.

Palacky, Fr. 96, 100, 101.

Palteskia 147.

Pannonien 129.

Panzer 52.

Parallelberichte 90—92, 94, 95, 128.

Parasange (Farsach) 43, 60.

Paris 9.

Pärsäng s. Parasange.

Paulus Diakonus 150.

Pêhem 131.

Pelzwerk 20, 85, 86,

pênengŭ 161.

penjz, penjżek, pieniążek 22.

Penning, Pfenning 22.

Pentateuch 136.

Perejäslawetz 151.

Perleberg 15, 52, 71.

Persien 156.

Pertz 13, 77, 122.

Perwolf 68, 69, 106, 113.

Peter von Bulgarien 34, 51, 80.

Petersburg 3, 11, 45, 68, 101, 147.

Petrovitsch, Boris - 80.

Petschenegen 38, 39, 43, 57, 81, 88, 94, 97, 98, 101, 104, 150, 151.

Peuciner 137.

Pfau 43, 44, 60.

Pfähle (Balken) 19, 53.

Pfalz 21.

Pfeiffer Fr. 163.

Pfenning 22.

Pferd(e) 14, 21-23, 30, 32, 52-55, 92, 93, 130, 155, 158, 163.

Pfirsich 21, 59, 130.

Pfirsichbäume 59.

Pflaumen 21, 59, 130.

Pforte (Thor, Thür) 53, 56.

Phasan (Fasan) 44, 128.

Pič 6.

Piekosiński, 8.

pingin, pingind 22.

pisé (tapia) 19.

Planken (Balken) 19, 53.

Poel 67.

Poeta Saxo 47.

Polabi 47.

Polen 24, 31, 32, 33, 37, 49, 87, 89, 91, 101, 105, 106, 131, 141, 142, 144-146,

163.

Polonia 65, 139, 147.

Polotzk 148.

Pommern 32, 33, 37, 89, 142.

Pontus 133, 138.

Poppo, Bischof 123.

Posen 70, 164.

Potkański 164.

Prag 6, 12, 20, 24, 27—31, 37, 40, 43, 63, 72, 73, 80, 82, 87, 96, 97, 100, 101, 106, 131, 135, 155, 162.

Prager Bisthum 100.

Praha 4.

Preis(e) in Nakuns Geblet 14, 154.

d. Tüchel in Buima 54.

in Boleslaw's Gebiet 82.

Preussen (Pruzzi) 4, 27, 32, 37, 43, 138, 144, 150.

Pribignew (Uto) 115, 162.

Prjbor s. Freiberg.

Priegnitz 15, 71.

Priscus 129.

Privat-Mittheilungen 24, 29, 33, 36, 39, 65, 71, 72, 104, 105, 129, 130, 131,

135, 143, 145, 148, 159, 162.

Procop 102.

Pruzzi 144.

Przemysl 105.

Przezdiecki 103.

Prut 98.

Prussen 99.

PtoIomaeus 46, 66, 138, 150.

Pulgaraland 141.

Pulslaus 11.

Qazwînî s. Kazwînî.

Quanland, Qvenland s. Kvaenland.

Quansae s. Cvensae.

Quedlinburg 74, 75, 79.

Quenland s. Kvaenland.

Radanite 86.

Radhstofa 146.

Rafesti 146.

Rafn 113.

Raka 113.

Rametta 86.

Ranke, L. v. 110, 111, 112, 117, 119.

Rand (Anfang) des Waldes 28, 29, 54.

Ratibor 50.

Ratzeburg 23.

Ravenstein, L. 29.

Raxa 77, 111—113.

Reekenitz (Rokitnitza) 113.

Rege 113.

Regen 58, 84.

Regenmangel 58.

Regino 107, 111.

Regulus 76.

Reichel 11.

Reichthum (Bereicherung) 55, 93.

Reidhgotaland 145, 147.

Reisejahr 973 anstatt 965: 4-7, 33, 64,

73-75, 79, 81, 91, 106, 114, 163.

Reiselinie s. Marschroute.

Reiseroute s. Marschroute.

Reitthier 156.

Reka (Rick, Hilda) 113.

Revali 146.

Rhein 28.

Rhin-Luch 18.

Rick 113.

Riedel 24, 71.

Riedgras 18.

Sachsen 6, 14, 27, 37, 47, 63, 73, 79, 109,

111, 112, 116, 117, 122-124, 147,

149, 158; Sacsen, Sahsan, Sksûn 13, 52; Sa-

xan 13, 161; Sksn 13, 14; S(a)ks(e)n 131.

Saga Heidhrek 145.

Sagan af Halfdani 139.

Saga de Theodoric 147.

Saiteninstrumente 60.

Saklaig, Saklaich 132, 164.

Saline d. Juden 26-28.

Saklab s. Slawen.

Saga af Eigli 145.

Sâhîn 48.

Saiten 128.

Riesen 49. Rietmoeras 18. Riffin 89, 139, 141. Rîn 138. Rina 131. Ring, Sigurd 146, 149. Ripheische Berge 89, 141, 143, 144. Roepel 49, 105. Roetha 152. Roggen 21, 22, 53, 129, 130, 155. Rögnitz 112. Röhricht 18, 19, 53. Rohrsumpf 18. Rokitnitza 113. Rom 36. Roman 81. Romani 73. Römer 32, 61, 74. Romland 156, 160. Romualdus 11. Rose (Krankheit) 40, 41, 59. Baron Rosen 1-5, 7, 9, 10, 12, 14-16, 18-27, 29-31, 33-36, 40-43, 46-48, 51--57, 60, 65, 74, 75, 83, 84, 92, 93, 100, 103, 127—130, 138, 140, 141, 143, 150—152, 155, 156, 158, 160, 161, 164. Rössonormannen 50. Pas 31. Ψωσία 98. Rothhaarigkeit 54. Rosteh s. Ibn Rosteh. Roztok 70. Rudbertus 24. Rugier 102. Rujaner 112, 113. Rühl, F. 5. Rûm 32, 56, 57, 73, 74, 95. Rûma 35, 57, 74, 83, 133, 160. Rûs 31, 32, 36, 37, 39, 40, 53, 56, 58, 79, 80, 89, 94, 135, 142, 150—152, 157, 159. Russen 31, 80, 101, 132—134, 142, 144, 151, 159. Russien 99, 145, 147. Russisches Meer 133. Russland 3, 31, 32, 89, 132, 133, 135, 139, 142-145, 147, 149, 150.

Sallâwa 24-26. Saul 135. Salzach 27. Salzburg 27. Salz-Darr-Haus 27. Salzhaff 67. Salzsiederei der Juden 25-27, 54, 63, 64. samak 30. Sambation 134. Samland 32, 142, 144, 147. Σαμβάτας 134. Sami 143, 146. Samuel 151. Sanders 13. Saracenen 75, 87. Sarkel 134. Sarmaten 99, 137. Sarmatenland 89, 138, 139, 141. Sarmeli 134. Sâsîn 46, 48, 50, 131, 132, 158. Sassen 48, 131. Sassy 48. Sättel 53, 92, 97. Saxland 146. Σαξία 100. Saxo Grammaticus 142, 146, 149. Saxones 108, 153. Saxonia 52, 146. sbâ, sbak 42, 59. sbk, šbk 42, 43, 59. Sbrâba 46. Schafarik 29, 50, 70, 88, 96, 98-100, 102, 104, 105, 112, 113. Schalmei 128. Ruzzi s. Russen. Scharlach (Krankheit) 40. Ruzzia s. Russland. Schefer, Ch. 1, 14-21, 24, 29, 47, 48, 67, 158, 159. Saadia al Fajumi 136. Schiff(e) 31, 56, 133. Saale 24-27, 54, 64, 98. Schild(e) 21, 23, 53, 97. Σάβα 99. Schildmädchen 146. Sabbat 134. Schilf 18, 52. Sabt 134. Schinesghe 101.

Schlesien 6, 11, 65, 96, 100-102, 131, 141. Schleswig 7, 77, 78, 164. Schlossinsel 16, 52, 69. Schlözer 136. Schneider 8, 29. Scholiast d. Adam v. Br. 149. Scholion Ad. v. Br. 115, 144. Schreiben Chasdai's 135, 136. Schroeder, Edw. 7. Schulte, W. 2, 6, 24-28, 63, 64, 154, 156, Schultz, Alw. 42. Schwaben, 21, 110. Schwarze Bulgaren 135. Schwarzes Meer 133, 138. Schweden 136, 139, 143-145. Schweiz 21. Schwerin 4, 16, 18, 19, 37, 52, 68-72, 108, 155, 159. Schweriner See 16, 52, 69, 70. Schwert(er) 52, 56, 86. Scirizspani 108, 112. Scritefinni 143. Scuti 143. scutum 22. Scythia 144, 147. Sederich I 76, 113, 115, 162. Sederich II 115, 162. See (Ostsee) 16, 29, 67. Seesen 124. Seide 21. Selibur 76, 115, 162. Sembi 144. Semland 32, 142, 144. Serben 35, 38, 46, 48, 50, 58, 98, 99, 131, 132. Σέρβλοι 98. sericum 21. Sermende 89, 138, 139, 141. Σέρμιον 99. Sicilien 83, 86, 130. Sickel 120. Siegfrid 221.

Sigurd Ring 146.

Silber 23, 54, 56.

Silberbergwerk 133. Silingen 102.

Siten, Sitonen 136-138.

Skalholtsbok 145, 147.

Skandier 148, 149.

Siklab 136.

Σίλιγγαι 102. Silistra 151.

Siwa 4.

Simeon, Bulgarenkönig 34, 51, 80. Sipâhî-zâdeh 3, 14, 60, 61.

Sklaig 132. Sklawe(n) [Sklave(n)] 20, 21, 23, 53, 54, 56, 85, 86, 94, 95, 142, 164. Σκοτεινή θάλασσα 97. Slâwa 54. Slawen (Sklaben, Sakâlib etc.) 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 22, 32, 35-42, 46-53, 55, 56, 58, 59, 61, 68, 71, 73, 74, 78, 80, 84—86, 88, 96, 107—111, 113, 115, 123, 127—132, 135, 136, 143, 146, 157, 158, 160, 162. Slawenaufstand 107, 109, 110, 115. Slawenland 18, 20, 39, 51, 69, 78, 82, 83, 87, 88, 92, 107, 113, 129, 130, 157, 158, 161, 162, 163. Slęza 102. Slowakei 96-98, 100, 101. Sluck 102. Smalizku 147. Smolensk 148. Smolka 8. Snorre Sturlason 147. Soest 48, 136, 164. Sögubrot 146. Sohn, Söhne 9, 55, 56, 93, 95, 115, 119, 122, 135, 144. Soldaten Mieszko's 30, 31, 55, 92, 93. Söndervissingscher Stein 113, 162. Sorben 98, 141. Spamer 27. Spanien 31, 36, 83, 84, 90, 130. Spak, špak, špaček 42, 43. Speck, Specker See 42. Spelt 21, 53. Spruner-Menke 33, 101, 117. Srbîn 46, 48, 50, 131. Ssaloniki 127. Staar 41, 42, 59, 83. Stampfbau 19, 53. Stavani 46, 164. Stepnitzer Moor 15. Stettin 4. Stimmen d. Tetra 43, 60. St.-Gallen 47. St.-Michael 114, 116, 122, 124. Stockholm 8. Stoderani 46, 47. Stoignêw 77, 107. Stoinef (Stoignew, Stoigneus etc.) 77, 107, 108, 112, 113, 115, 162. Sturlason 147. Styr 100. Suatopluk 96, 99, 101. Süddeutsche 131, 132.

Skandinavien 32, 133, 136—138, 149.

skjaldmaer (- meya) 146.

Süddeutschland 109, 112. Südeuropa 83, 130, 160. Süditalien 83. Südrussland 135, 145-149. Südspanien 84. Suebia (Suevien) 136, 137. Sueonen (Suionen) 136, 137, 142, 143, 144. Suetopulcus s. Suatopluk. Suevisches Meer 136, 137. Suithleiscranne 112. Sumpf, Sümpfe 18, 28, 29, 32, 33, 69, 92, 93. Sumpfwiese 29, 69. Surbi, Surpe 132, 141. Surfe 132. Sursdal 146. Sasît 136. Süsswassersee 16, 18, 52, 69, 159. Σφενδοπλόχος s. Suatopluk. Svein 78. Sveones s. Sueonen. Svethia magna 146, 147. Svíthjód 146. swar, sem. zz 70. Swätopluk s. Suatopluk. Swerin 70, 159. Swjätopolk 148. Swjätoslaw 79, 150, 151, 152. Syrien 130. Syrisches Meer 10, 35, 36, 51, 57, 58, 156, 160. Sysele 141. Szajnocha 102, 105. szb(a)k, szpak 42, 43, 59. Szwedzi 139. Szyrwid 43.

Tacitus 136, 137, 150. Tajsajrâ (Doristol) 151. Tamin 86. tapia (pisé) 19, 53. Tartûschî 7, 30, 84, 90, 91, 92, 94, 95, 156, 161, 163. Terminus ad quem d. Reise, 73, 74. a quo » » 79. Terra feminarum 88, 139, 140, 142-145, 149, 150. Teterow, Teterewer See 42. tetra, tetrjä etc. 43, 128. Tetrao 44, 45. Theodoric de Bern 147. Thiadrich III. Thietmar von Merseburg 25, 61-63, 66, 69, 74, 79, 96, 102, 103, 108, 113, 116, 117, 119—121, 123, 124, 152, 153. Thietmar, Markgraf 121.

Thomsen Vilh. 8, 39, 136. Thor (Thur, Pforte) 53, 56. Thorvaldus 147. Thule 150. Thüringer 50, 102, 131, 132, 140. Thurislôo 102. Tilithi 117. Tiwerzen 108, 112. Töchter 32, 55, 93, 121. Todeszeit Nacon's 77, 78. Tolonseni 108, 112. toppus 23. Torken 102. Tortosa 90. Tortosaner 84. Τουρκία 97, 98. Τοῦρχοι 38, 97, 99. Tracht der Bulgaren 38, 56. Träges Meer 136. Trappe 128. Trkůå 12, 36, 52, 82, 96, 97, 100-102, 131, 157, 160. Triticum 21. Tritri 100. Trškin 36, 39, 58, 101, 102, 105, 156, 160, Truhen (Kisten, Gefässe) 23, 24, 54. Truthahn 128. Tryballen 89. Tryn 100. Tschechen s. Cechen. ttrå 43, 128. Tudela 96. Tüchel(chen) 8, 23, 54, 97, 130. turbatio (confusio) 104. Turci 38, 143. Turetsch 102. Turetschaner 102. Turikûâ 12, 36. Turja 102. Turisi 160, 163. Turisko 102. Turiškîn s. Trškîn. Turitschaner 102. Turk 38, 102. Türken 37, 38, 53, 80, 85, 94, 100, 102. Turkilingen 102. Tzimiskes, Joh. 80, 81, 150-152, 165.

Ubâba 4, 5, 32, 56, 87, 142, 153, 158. 'Udhrî ('Odhrî) 84, 90, 91, 156, 161, 164. Uglitschen 98. Ugry 39. Ukianus 133, 134. Ukrer 109, 111. Ukraine 83. Ulînbabâ 10, 11.

Ulînâna 11.

Ulmann 43.

Umawî-Khalif 84, 86.

Umringendes Meer 10, 19, 51, 52, 56, 92, 157, 158,

Ungarn 37-39, 53, 74, 82, 97, 98, 100, 101, 109, 111, 129, 132, 135.

Unklîîn 37.

Unstrut (onestrudis etc.) 25.

Upsala 155.

Urlaha 117.

Ursinus 152.

Uto 115, 162.

Uulcen 112.

Uuloini 32, 33, 49, 158.

Uultabi 32.

Uurcin 28.

Valdemar 148.

Velegrad 17, 67, 154, 155, 161, 162.

Veluntschaner 49.

Vendelsae 138.

Vendi 146.

Venedig, Meerbusen von — 34-36, 57, 83, 88, 156, 160.

Venegia 57.

Veneter 137.

Verarmung (Armuth) d. Slawen 55, 93,

Verheirathung 55, 93.

Vermischung mit Slawen 36, 58.

Vermögen (Habe) 23, 24.

Vethenici 61.

Viehfutter 129.

Vindland 145-147.

Vinuli 32, 114.

Virchow, R. 8.

virginum terra s. terra feminarum.

virgo (mese) 61, 66.

Viri 146.

Viridenses 139, 150.

Visleland 89, 140, 141.

Visly 140.

Visma 146.

Vita Ansgarii 143, 149.

Viti 146.

Vnimoti 117.

Vogel 41-45, 59, 83, 128, 156, 160.

Vorderasien 130.

Vriberg s. Freiberg.

Vúlgaría 147.

Vulci 108.

Waare(n) 14, 20, 31, 32, 53, 58, 85, Westberg 16, 154-156, 164, 165. 133, 135.

Waari 76.

Waffe (Bewaffnung) 52, 55, 92, 136.

Wago, Bischof 115.

Wagrien 37, 76.

Wagrier 76, 108.

Waitz, G. 61, 111, 117, 120.

Wald 19, 28-30, 44, 54, 65, 128, 145, 155.

Waldesdickicht 19.

Waldesrand (- saum) 29.

Waldhuhn 43, 44.

Waldkarpaten 145.

Walinbaba 5.

Wall aus Erde 19, 53.

Wandalen 102.

Wângslâwa 49, 131, 132, 164.

Warin, Erzbischof 123.

Wasserweg 133, 147, 151.

Wassiljewskij 151.

Waterburuna 136.

Wattenbach 2, 5, 15, 18, 22, 23, 25, 29, 36, 38, 40, 43, 61, 62, 65, 71, 81, 110,

111, 116, 117, 160/161.

Wedekind 116-119, 121-124.

Weideland (Wiesen) 18, 52, 53, 53, 92.

Wein 60.

Weizen 20-23, 54.

Wegemaass d. lbrâhîm 63, 64.

Węgry 39.

Weib 55, 57.

Weiber, Stadt d. — 4, 31, 32, 56, 88, 89, 141, 142, 145, 149, 159, 161, 164; kriegerische - 87.

Weiberinsel 150.

Weiberland 140, 142, 145, 149, 150, 157, 161.

Weichsel 6, 98, 100, 140.

Weissbulgarien 147.

Weisschorwatien 89, 97, 134.

Weisse Chorwaten 97, 100, 141.

Serben 131.

Weizen 20-23, 54, 129, 130.

Welegard 68.

Welegrad 16, 17, 155.

Weletaben, Weleten 49, 143, 153.

Welynaner s. Wolynaner.

Weltmeer 19, 32, 37.

Weltumringer 138.

Wenceslaus s. Wenzel.

Wenden 40, 76, 77, 107, 109, 110, 159.

Wengry 37.

Wêngslawa s. Wângslawa.

Wenzel 49, 50, 100, 103, 113, 131, 164.

Wermilani 143.

Weser 117.

Westgalizien 98.

Westphalen 124.

Westslawen 49, 63, 158.

Wichmann d. Aeltere 116—119, 121, 122. Wichmann d. Jüngere 76, 107—109, 111,

112, 116, 118—122, 123.

Widukind 2, 5, 12, 15, 33, 49, 61—64, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 91, 102—123, 135, 158.

Wielun 49.

Wiesen (Weideland) 18, 52, 53, 92.

Wigger, Fr. 2, 4, 15, 17, 18, 40, 47, 64, 67—71, 74—79, 112—114, 117, 153, 154.

wildes Huhn 43, 44, 128.

Wildnisse 28, 54.

Wildpret 45.

Wîli 17, 18, 67, 154.

Wili-Gard (— Grad) 8, 16—18, 67, 68, 154, 155, 159.

Wilini 32, 49.

Willgroth 68.

Wilman 121, 124.

Wilzen 49, 153.

Wimodia 117.

Wineta 33.

Winterkorn 129.

Wipfel 43, 44, 60.

Wismar 16, 18, 19, 53, 67, 68.

Witgerus 117.

Wizzi 143.

Wladimir 148, 151.

Wlînbâbâ 5, 10, 51.

Wlînânâ 11, 49, 56.

Wlîtâbê 49.

Wlnane 5, 32, 33, 131, 142, 158.

Wohld, Dänischer — 14.

Wojziechowski 5.

Wolframs Willehalm 163.

Wolga 132.

Wolînanê 5, 11.

Wollin 4, 5, 32, 33, 49, 56.

Wolliner 49.

Wolmirstedt 63, 66.

Wolynane 32, 49, 56, 131, 132.

Wolynien 98, 102.

Wolynier s. Wolynane.

Woskressjenskischer Codex.

Wratislaw I von Boehmen 100, 103.

Wulfstan 4, 141.

Wurzen 27-29, 54.

Wüstenfeld, F. 3.

Wyslicia 140.

Wysszemiria 69, 70.

Wyszewycz 98.

Zachlumer 98.

Zäume 53, 92, 97.

Zeissberg, H. 77, 101, 103, 105.

Zerivani 131, 132.

Zerrissenheit d. Slawen 58.

Zeuss 136.

Ziege 21.

Zimmer 22.

Zinn 20, 21, 53, 85.

Ztoignaw s. Stoinef.

Zuarina (Schwerin) 69, 70.

Zueriana's. Schwerin.

Zuirin s. Schwerin.

Zwerin s. Schwerin.



## ЗАПИСКИ ИМИЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

#### MÉMOIRES

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG. VIII. SERIE.

по историко-филологическому отдълению CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Томъ III. № 5.

Volume III. Nº 5.

# ОТЧЕТЪ

# ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНІИ

# НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА.

(Читано въ публичномъ засъдании Императорской Академии Наукъ 25 сентября 1897 г.)



#### · C.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. ST.-PÉTERSBOURG.

Продается у комиссіонеровъ Императорской Академіи Наукъ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Ринкера въ С.-Петербургъ,

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербургъ, Москвъ и Варшавъ,

М. В. Клюкина въ Москвъ.

Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ,

Н. Киммеля въ Ригъ,

Фоссъ (Г. Гэссель) въ Лейпцигъ.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des Sciences:

MM. J. Glasounof, Eggers & Cie. et C. Ricker à St.-Pétersbourg,

N. Karbasnikof à St.-Pétersbourg, Moscou et Varsovie,

M. Klukine à Moscou,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipsic.

Цпна: 1 p. 80 к. — Prix: 4 Mrk. 50 Pf

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. Мартъ 1899 года. Непремённый секретарь Академикъ *Н. Дубровинъ*.

## оглавленіе.

| Отчетъ о тридцать девятомъ присуждении наградъ графа Уварова, читанный въ  |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| публичномъ засъданіи Императорской Академіи Наукъ 25 сентября              |         |
| 1897 г. Непремъннымъ секретаремъ, академикомъ Н. О. Дубровинымъ.           | 1- 15   |
| Разборъ сочиненія г. Кроткова: «Взятіе шведской крѣпости Нотебургъ Петромъ |         |
| Великимъ, въ 1702 году». Рецензія отставнаго подполковника С. Огород-      |         |
| никова                                                                     | 17— 25  |
| Разборъ сочиненій Г. А. Воскресенскаго: Характеристическія черты четы-     |         |
| рехъ редакцій славянскаго перевода Евангелія отъ Марка по сто дв'ьнад-     |         |
| цати рукописямъ Евангелія XI—XVI вв. VIII — 304, 8°, Москва, 1896 г.       |         |
| (Изъ «Чтеній Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ» за 1896 г.) —      |         |
| Его-же: Древне-славянское Евангеліе. — Евангеліе отъ Марка по основ-       |         |
| нымъ спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго евангель-          |         |
| скаго текста съ разночтеніями изъ ста восьми рукописей Евангелія XI—       |         |
| XVI вв. I -+ 403 -+ IV, 8°, Сергіевъ Посадъ, 1894. — Его-же: Древне-       |         |
| славянскій Апостоль. — Посланія святаго апостола Павла по основнымъ        |         |
| спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго апостолскаго текста     |         |
|                                                                            |         |
| съ разночтеніями изъ пятидесяти одной рукописи Апостола XII—XVI вв.        |         |
| Выпускъ первый. Посланіе къ Римлянамъ. І - 228, 80. Сергіевъ Посадъ,       | 07 111  |
| 1892. Penensis M. Chepanckaro                                              | 27—151  |
| Разборъ сочиненія В. Т. Георгієвскаго: Флорищева пустынь. Историко-        |         |
| археологическое описаніе съ рисунками. Изданіе архимандрита Антонія.       |         |
| Вязники 1896 г. Рецензія профессора СПетербургской Духовной Ака-           | 150 150 |
| деміи Н. В. Покровскаго                                                    | 153—156 |
| Разборъ сочиненія «Государственный Совѣтъ въ царствованіе императора       |         |
| Александра I», историко-юридическое изследование проф. Щеглова.            |         |
| Рецензія профессора Военно-юридической Академіи и приватъ-доцентъ          |         |
| Императорскаго СПетербургскаго университета М. И. Свѣшникова               | 157—174 |
| Разборъ сочиненій: І. Очерки изъ литературной исторіи Синодика. Историко-  |         |
| литературныя наблюденія и матеріалы Е. В. Пътухова. Сиб. 1895.             |         |
| II. Изъ исторіи русской литературы XVII вѣка. Сочиненіе о царствіи         |         |
| небесномъ и о воспитаніи чадъ. Е. В. Пѣтухова. Спб. 1893. Рецензія         |         |
| профессора А. И. Соболевскаго                                              | 175—181 |



### ОТЧЕТЪ

0

#### ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНІИ НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА,

читанный въ публичномъ засъдании императорской академии наукъ 25 сент. 1897 г. непремъннымъ секретаремъ академикомъ н. **Ө.** Дубровинымъ.

На соисканіе наградъ графа Уварова въ нынѣшнемъ году было представлено 15 сочиненій, изъ коихъ три, за недоставленіемъ рецензій, отложены до слѣдующаго конкурса. Для разсмотрѣнія и оцѣнки этихъ сочиненій была назначена коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Непремѣннаго секретаря, изъ вице-президента Академіи Л. Н. Майкова и гг. академиковъ: А. Ө. Бычкова, М. И. Сухомлинова, В. Г. Васильевскаго, А. А. Куника и А. А. Шахматова.

Ознакомившись съ представленными сочиненіями, коммиссія для подробнаго разбора ихъ избрала рецензентовъ и пригласила доставить свое заключеніе и оцінку къ назначенному для того сроку.

По полученіи отзывовь, и по внимательномь обсужденіи сравнительнаго достоинства сочиненій, коммиссія положила присудить премію въ тысячу рублей сочиненію члена-корреспондента Академіи Ив. Ник. Жданова: "Русскій былевой эпось". С.-Петерб., изд. 1895 г.

Оцънку этого сочиненія приняль на себя академикь А. Н. Веселовскій.

Зап. Ист.-Фил. Отд.

"Въ книгъ проф. Жданова, говоритъ рецензентъ, соединены пять этюдовъ, появлявшихся разновременно въ нашихъ ученыхъ изданіяхъ (Живая Старина, Журн. Мин. Нар. Просв'єщенія) и посвященныхъ, каждый, разбору одной какой-нибудь былины или былевого сюжета. Въ предисловіи высказано нѣсколько взглядовъ на отношенія эпической пісни къ ея историческимъ, бытовымъ, сказочнымъ и литературнымъ источникамъ; отдъльные этюды являются какъ-бы доказательствомъ общихъ положеній, а вивств и матеріаломъ, изъ которыхъ они извлечены. Объ этихъ положеніяхъ, выраженныхъ ясно, но нѣсколько лаконично, можно спорить, опираясь отчасти на книгу самого автора, но это — вопросъ частной критики; въ общемъ новый трудъ проф. Жданова отличается тъми же достоинствами метода, какъ и его первая диссертація "Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи", о которой я даль отчеть въ свое время (въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1884, февраль)".

Въ последние годы русский эпосъ видимо привлекаетъ вниманіе изследователей; явились если не школы, то направленія, сѣверное и южное, восточное и южно-славянское; сравнительная ограниченность былевого матеріала, недостатокъ старыхъ записей и отсутствіе перспективы на почвѣ самого эпоса все это невольно увлекало къ гипотезамъ, которыя должны были сразу освътить со стороны, тогда какъ настоящій світь должень исходить изнутри, изъ изученія каждой былины или былевой группы въ отдѣльности, въ ел варьянтахъ, накоплявшихся со временемъ и дающихъ матеріалъ для внутренней исторіи пѣсни. Трудъ кропотливый, требующій не только терпінія, но и остроумія и большого запаса знаній и стало быть, большой начитанности въ смежныхъ областяхъ славянскаго и европейскаго фольклора. Книга проф. Жданова отвъчаетъ этимъ требованіямъ, часто съ лихвой: неръдки у него выходы въ сторону по поводу той или другой мелочи, и общій планъ на время раздается, чтобы дать місто цълому экскурсу, богатому выводами.

"Какъ и слъдовало ожидать, говоритъ А. Н. Веселовскій, на почвъ текучаго преданія, захваченнаго записью и наукою сравнительно такъ недавно, эти выводы не всегда безспорны и убѣдительны, но это часто не зависить отъ пріемовъ изслѣдованія, а и отъ качества матеріала. Поставьте вопросъ на почву западной литературы, и тамъ откроется такая же область, полная исканій и гипотезъ, когда, напр., ставится вопросъ о сложеніи большихъ народныхъ эпопей изъ былевыхъ пѣсенъ-кантиленъ и т. п.; и тамъ такой же, не заполненный фактами пропускъ, какъ между нашими былинами и ихъ исторической или сказочной основой.

"Болье двухъ третей книги занимаютъ статьи: "Повъсти о Вавилонъ и сказаніе о князьяхъ Владимирскихъ" и "Василій Буслаевичъ и Волхъ Всеславывичъ". Содержаніемъ текста, легшаго въ основу первой главы, мнѣ приходилось заниматься не разъ: авторъ присоединилъ нѣсколько цѣнныхъ указаній къ первой ея части, которыя я, въ свою очередь, умножиль въ статьъ, помъщенной въ Извъстіяхъ Отдъленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. І, кн. 4 (Сказанія о Вавилонъ, скиніи и св. Гралъ). Но главное вниманіе проф. Жданова обращено было на вторую часть его темы, на сказаніе о князьяхъ Владимирскихъ и на легенду о перенесеніи на Русь византійскихъ императорскихъ инсигній; это и дало ему возможность пріурочить "Пов'єсть о Вавилонь" къ былевому эпосу. Его попытка возстановить при помощи историческихъ легендъ древнюю схему былины о "Семи богатыряхъ" очень остроумна, хотя она-то и вызываеть ніжоторыя сомнівнія — въ связи съ однимь изъ положеній его предисловія: я разуміно вопрось объ отношеніи былевого преданія къ его исторической основъ.

"Пѣсня о Василь в Буслаевич вызывает в другого рода вопросъ: о значени аналоги при критик народно-поэтических данных в Задача автора заслуживает вниманія: даны былины, записанныя относительно недавно, съ одной, притом поздней, прицѣпкой къ исторіи Новгорода, съ одной, может быть, случайной добавочной подробностью въ побывальщин в Автор дает той и другой черт особое значеніе, потому что начитан въ аналогіях сравненіе съ цѣлым врядом в между прочим западных легендъ,

приводить его къ построенію древнѣйшей, не дошедшей до насъ былины о Васильѣ, сохранившейся лишь въ позднемъ, скоморошьемъ пересказѣ, въ которомъ многое забыто, иное наново освѣщено (напр., паломничество) и всему данъ трагическій конецъ. Я оправдываю методъ автора, сомнѣваюсь лишь въ средствахъ; сходству былины съ легендою о Робертѣ Дъяволѣ дано неподобающее значеніе, тогда какъ другія параллельныя сказанія могли бы ближе освѣтить первообразъ пѣсни, не подвергая дошедшую до насъ версію излипней критической ломкѣ. Вылина о Васильѣ въ настоящемъ своемъ составѣ представляется мнѣ на столько цѣльною психологически, что не вѣрится въ нее, какъ въ результатъ скоморошьяго пересозданія.

"Остальныя главы книги я разбирать не стану. Пфсни о князъ Романъ отразили преданіе о Романъ Мстиславичъ, пъсни о князъ Михаилъ — преданія о Михаилъ Романовичъ Брянскомъ. Тамъ и здёсь произошелъ рядъ смёшеній и перемёщеній, всл'єдствіе чего, напр., князь Михайло обратился съ теченіемъ времени изъ защитника дівушки въ ея похитителя и т. п. Такого рода метаморфозы возможны и извѣстны въ народной пъснъ, въ которой историческій моментъ часто искажается, подчиняясь схем'в захожаго преданія. Такъ, легенда о Соломоновой женъ повліяла на пъсню о Романъ и, наобороть, захожая сказка принимала форму былины, порой сохраняя старыя имена, чаще замѣняя ихъ фантастическими или мѣстными, историческими: Соломонъ очутился Васильемъ Окульевичемъ, сказка "О вѣщемъ снѣ" переработана въ былину съ царемъ Иваномъ Васильевичемъ. Вопросы, поднятые авторомъ по поводу последней, теоретические. Этому элементу теоріи, какъ и качеству критическихъ пріемовъ, я даю особое значеніе: иные результаты, полученные авторомъ, могуть быть отменены, не оказавшись на высоте новыхъ фактическихъ откровеній, но работа въ этой области будетъ идти по его пути и следамъ его работы, заслуживающей полной преміи графа Уварова".

Неполныя преміи въ 500 рублей присуждены сочиненіямъ:

І. Апол. Семенов. Кроткова, генералъ маіора, — "Взятіе шведской крѣпости Нотебургъ на Ладожскомъ озерѣ Петромъ Великимъ въ 1702 году". С.-Петерб. изд. 1896 г.

По приглашенію Академіи оцівнку этого сочиненія приняль на себя Степ. Өедор. Огородниковъ.

Приступая къ изслѣдованію крайне-любопытнаго эпизода изъ исторіи Сѣверной войны о взятіи Петромъ Великимъ шведской крѣпости Нотебурга, авторъ говоритъ, что поводомъ, вызвавшимъ его трудъ, послужило появленіе въ Военномъ Сборникѣ статей гг. Вобровскаго и Масловскаго: "Завоеваніе Ингріи" и "Первая боевая дѣятельность Петра Великаго". Желая пополнить эти статьи имѣвшимися у него данными, г. Кротковъ въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ своего изслѣдованія ссылается на источники, давшіе ему возможность всесторонне обслѣдовать вопросъ о взятіи Нотебурга.

Основанное на изученіи печатных источниковъ и на критическомъ къ нимъ отношеніи сочиненіе г. Кроткова составляетъ весьма обстоятельный историческій трудъ, не смотря на то, что автору, при его изслѣдованіяхъ, не пришлось ни разу прибѣгать къ непосредственному источнику, т. е. къ архивамъ. Это послѣднее обстоятельство, въ свою очередь, доказываетъ, до какой степени доведена въ настоящее время разработка источниковъ, и какую вообще неоцѣнимую услугу представляютъ для изслѣдователя нынѣшніе историческіе сборники.

"Въ нашей морской исторической литературѣ, говоритъ рецензентъ, сочиненіе г. Кроткова представляєтъ совершенно новый взглядъ на дѣятельность Петра при завоеваніи Нотебурга, такъ какъ предшествующіе писатели взятіе этой крѣпости приписывали неожиданности появленія Петра съ русскими войсками, перешедшими, чрезъ топи и болота Кареліи, на берега Невы въ такое время, когда шведы, видимо, не ожидали этого нападенія. — Посѣщеніе же Петромъ Великимъ Архангельска въ 1702 году ставилось внѣ связи съ этою блестяще исполненною военною операцією. "Но г. Кротковъ, на основаніи нынѣ изданныхъ печатныхъ матеріаловъ, пришелъ къ слѣдующему не безъинтересному выводу: "Путешествіе Петра І въ Архангельскъ съ войскомъ, съ дипломатическою канцеляріею, съ сыномъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ, было вызвано не дѣйствительною опасностью, грозившею Архангельску, а желаніемъ Петра сохранить свой дѣйствительный планъ, свое дѣйствительное намѣреніе въ тайнѣ отъ противника".

"Этотъ же выводъ, въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія, авторъ поясняетъ такъ: "Второго нападенія на Архангельскъ шведы и не предполагали дѣлать: второе нападеніе шведовъ нужно было для плановъ Петра, для отвлеченія вниманія непріятеля отъ настоящаго плана — взятія крѣпости Нотебурга на Ладожскомъ озерѣ осенью 1702 года".

Чтобы фактически доказать свой выводъ, г. Кротковъ воспользовался всёми печатными пособіями, относящимися до первой боевой дёятельности Петра Великаго при началё Сёверной войны, а самымъ убёдительнымъ аргументомъ въ изслёдованіяхъ автора послужили первые два тома писемъ и бумагъ Петра Великаго (съ 1688 по 1703 годы), изданные академикомъ А. Ө. Бычковымъ въ 1887 и 1889 годахъ.

Слѣдя подробно за содержаніемъ сочиненія, С. О. Огородниковъ въ своей обстоятельной рецензіи указываетъ нѣкоторыя, впрочемъ небольшіе недостатки и упущенія и въ общей оцѣнкѣ приходитъ къ заключенію о важныхъ и неоспоримыхъ достоинствахъ разсматриваемаго сочиненія.

"Нельзя не обратить вниманія, говорить онь, на самый способъ изложенія, и на вытекающую изъ него занимательность разсказа. Книга читается легко: встрѣчающіяся въ ней частыя повторенія, или, вѣрнѣе итоги, не вредять общему очерку событій, а ведуть лишь къ убѣжденію читателя, получающаго чрезъ эти итоги полную возможность оріентироваться и приходить къ искомому соглашенію съ авторомъ".

Полнота указываемыхъ въ сочинении печатныхъ источниковъ, тщательный ихъ подборъ, изучение и дълаемыя искусно сопоставления для всесторонняго выяснения какъ существовавшаго у Петра плана относительно Нотебурга, такъ и самаго способа приведенія этого плана въ исполненіе, вполн'в доказывають главный тезисъ автора, послужившій для историческаго изсл'єдованія: что именно вызвало путешествіе царя Петра въ Архангельскъ въ 1702 году?

"Изслѣдованіе г. Кроткова, говорить въ заключеніе С.  $\Theta$ . Огородниковъ, по полнотѣ приведенныхъ свѣдѣній, составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ нашу историческую науку, не усматривавшую, до настоящаго времени, видимой связи между предпринятымъ въ 1702 году Петромъ путешествіемъ въ Архангельскъ и взятіемъ шведской крѣпости Нотебурга".

"Неотъемлемая заслуга автора состоитъ именно въ доказательствахъ существованія этой связи, почему и нахожу справедливымъ рекомендовать благосклонному вниманію Императорской Академіи Наукъ сочиненіе г. Кроткова, и полагаю, что оно вполнѣ заслуживаетъ преміи".

- II. Григор. Александр. Воскресенскій.— 1) "Характеристическія черты четырехъ редакцій славянскаго перевода Евангелія отъ Марка по сто-двѣнадцати рукописямъ Евангелія XI—XVI вв.". Москва, изд. 1896 г.
- 2) "Древне-славянскій Апостоль. Посланія Св. Апостола Павла по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго Апостольскаго текста съ разночтеніями изъ пятидесяти одной рукописи Апостола XII—XVI вв.". Сергієвъ посадъ издан. 1892 г.
- 3) "Древне-славянское Евангеліе. Евангеліе отъ Марка по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго евангельскаго текста съ разночтеніями изъ ста-восьми рукописей Евангелія XI—XVI вв.". Сергіевъ посадъ изд. 1894 г.

Рецензія на эти сочиненія составлена, по приглашенію Академіи, профессоромъ Нѣжинскаго Историко-Филологическаго Института Михаиломъ Несторовичемъ Сперанскимъ.

Профессоръ Г. А. Воскресенскій давно уже изв'єстенъ, какъ одинъ изъ наибол'є неутомимыхъ славистовъ-изсл'єдователей исторіи священнаго писанія въ славянскомъ перевод'є. Его

труды въ этой области, по его собственнымъ словамъ (предисловіе къ изданію "Посланія къ Римлянамъ", стр. 1), начались еще въ 1873 году. Началь онъ свою деятельность по отношению къ избраннымъ имъ изслъдованіямъ съ изученія рукописей Апостола сначала по русскимъ библіотекамъ, а затѣмъ присоединилъ сюда и рукописи заграничныхъ библіотекъ. Результатомъ этого вышелъ его трудъ: "Древне-славянскій переводъ Апостола и его судьбы до XV в." (Москва 1879 г.). Затёмъ Г. А. Воскресенскій обращается уже къ евангельскому тексту, интересъ къ которому у него начался еще во время работъ надъ Апостоломъ, какъ о томъ свидътельствуетъ отчетъ о его потздкъ за-границу, вышедшій въ 1882 г. (Сборн. Отд. русск. языка и словесн. Импер. Акад. Наукъ XXXI № 1). Съ этихъ поръ, повидимому, интересъ его и сосредоточивается на евангельскомъ текстъ, какъ можно судить по его статьямъ, преимущественно критическаго характера, въ Извѣстіяхъ Славянск. благотвор. Общества (1884, № 2), Сборникъ Отдъл. рус. яз. Импер. Акад. Наукъ (т. 40, 1886 г.), въ Богословскомъ Въстникъ и проч.

Въ 1884 г. мы уже знакомимся съ первой работой г. Воскресенскато надъ евангельскимъ текстомъ общаго характера: "Характеристическія черты главныхъ редакцій славянскаго перевода Евангелія", представлявшей его рефератъ на VI Археологическомъ съёздё въ Одессё; рефератъ этотъ, довольно общирный по объему [(Труды Съёзда т. I, 276—306 in 4° Одесса 1886 г.), напечатанъ два года спустя.

"Теперь, замѣчаетъ М. Н. Сперанскій, передъ нами его общирный трудъ, сходный по заглавію и по содержанію съ его рефератомъ. Въ предыдущихъ статьяхъ, особенно въ упомянутомъ рефератъ, уже выяснились пріемы автора, выяснился матеріалъ, а также намѣтились въ значительной степени и выводы. Въ настоящемъ трудѣ авторъ свелъ въ одно цѣлое все, что было имъ сдѣлано до сихъ поръ, измѣнивъ очень немногое, даже въ изложеніи (чѣмъ объясняется буквальное сходство въ послѣднемъ трудѣ съ предыдущими: авторъ многія страницы предыдущихъ трудовъ просто перепечаталъ); но зато многое онъ дополнилъ, увеличивъ значительно

матеріаль, съ которымь онъ оперируеть. Такимь образомь новый трудь автора не внесъ много новаго въ выводы его, съ которыми мы познакомились раньше. Поэтому, развивая главный изътрехъ названныхъ выше въ заголовкѣ трудовъ, мы оцѣниваемъ въ тоже время и предыдущіе труды автора по исторіи евангельскаго текста; поэтому мы ссылаемся на его предыдущіе труды только изрѣдка, когда эти послѣдніе отличаются въ своихъ выводахъ отъ настоящаго, показывая прогрессъ автора, достигнутый имъ за послѣднее время въ области изучаемаго имъ предмета.

"Послѣ цѣлаго ряда, такъ сказать подготовительныхъ работъ, какими приходится считать его болѣе ранніе труды по евангельскому тексту, у автора выработался твердый, опредѣленный методъ изслѣдованія собраннаго имъ богатаго матеріала; методъ этотъ проводится имъ въ цѣломъ и въ частностяхъ съ одинаковой послѣдовательностью; сверхъ того, этотъ методъ (подъ названіемъ "руководительныхъ началъ") изложенъ г. Воскресенскимъ на первыхъ страницахъ его труда".

Знакомясь съ этимъ методомъ, оцѣнивая его по сравненію съ методами предшественниковъ и современныхъ ученыхъ изслѣдователей Св. Писанія, уважаемый рецензентъ невольно былъ пораженъ разницей метода проф. Воскресенскаго сравнительно особенно съ работами современной филологіи: необходимо было провѣрить этотъ методъ. Провѣрка метода по богатому матеріалу, данному самимъ авторомъ, убѣдила рецензента съ одной стороны въ достоинствѣ отдѣльныхъ частей этого метода, съ другой стороны въ его недостаткахъ. Эти послѣдніе, какъ показало болѣе тщательное изслѣдованіе, отразились довольно сильно на выводахъ, изъ которыхъ нѣкоторые нуждаются, впрочемъ, въ исправленіи.

"Я могъ, говоритъ М. Н. Сперанскій, въ силу своего положенія, какъ рецензента, а главнымъ образомъ въ силу обстоятельствъ, не позволявшихъ мнѣ разрабатывать вопросы иначе, какъ ограничивалсь почти исключительно матеріаломъ изъ самаго изслѣдованія проф. Воскресенскаго, да немногихъ печатныхъ изслѣдованій, мнѣ доступныхъ, — я могъ только указать путь къ тѣмъ исправленіямъ, которыя считалъ бы нужнымъ сдѣлать,

какъ въ методѣ, такъ и въ выводахъ автора. Этимъ объясняется тотъ преимущественно методологическій харатеръ, который принялъ мой отзывъ: feci, quod potui".

Второй трудъ г. Воскресенскаго есть изданіе текста, построенное на основаніи предыдущаго изслѣдованія, хотя и вышель онъ раньше. Обширное введеніе, которымъ снабдилъ авторъ изданіе Св. Марка, есть ничто иное, какъ повтореніе части того, что сказано имъ въ изслѣдованіи, проще сказать — перепечатка. Поэтому, разбору подлежала только новая часть второго труда: она, какъ результатъ изслѣдованія, послужила повѣркою этого изслѣдованія.

"Поэтому, пишеть рецензенть, имѣя постоянно въ виду изданіе текста, я счель возможнымь въ разборѣ ограничиться немногими словами.

"По той же причинѣ не многосложенъ былъ разборъ и третьяго изъ названныхъ трудовъ: онъ стоитъ почти въ тѣхъ же отношеніяхъ къ болѣе раннему изслѣдованію проф. Воскресенскаго объ Апостолѣ, а это послѣднее изслѣдованію и оцѣнкѣ здѣсь не подлежитъ. Но такъ какъ введеніе къ изданію Посланія къ Римлянамъ самостоятельнаго значенія, безъ изслѣдованія автора объ Апостолѣ, не имѣетъ, то я счелъ не лишнимъ, гдѣ необходимо, коснуться "Древнеславянскаго Апостола и его судебъ до XV в.".

Прослѣдивъ весьма подробно, почти по страницамъ, за изслѣдованіемъ г. Воскресенскаго, и указавъ на нѣкоторые его недостатки, почтенный рецензентъ приходитъ къ слѣдующему общему выводу.

"Общее впечатлѣніе, заявляеть онъ, вынесенное мною изъ ознакомленія съ трудами г. Воскресенскаго, несомнѣнно говорить въ пользу ихъ: несмотря на недостатки въ методѣ, въ разныхъ его примѣненіяхъ и недочеты со стороны филологической критики и оцѣнки фактовъ, имѣвінія послѣдствіемъ не вездѣ правильное и полное освѣщеніе всего вопроса и его частностей, трудъ Г. А. Воскресенскаго съ лихвою вознаграждаеть насъ своими достоинствами, выразившимися въ относительной полнотѣ и, въ большинствѣ случаевъ, новизнѣ матеріала, внесеннаго имъ въ

свое изслѣдованіе, въ тщательности, если не вездѣ разносторонности, обработки этого матеріала. Если изслѣдованіе проф. Воскресенскаго не во всѣхъ своихъ частяхъ достигло прочнаго рѣшенія поднятыхъ или задѣтыхъ имъ вопросовъ, то во всякомъ случаѣ массою новаго матеріала, предлагаемаго изслѣдователемъ и отчасти имъ же разработаннаго, трудъ проф. Воскресенскаго подготовляетъ почву для будущихъ изслѣдователей, которымъ, уже наученнымъ опытомъ Г. А. Воскресенскаго, легче будетъ подойти къ рѣшенію вопросовъ, которыхъ рѣшить не могъ онъ, первый, попробовавшій, и не вездѣ безъ успѣха, обобщить достигнутое наукой, провѣривши достигнутое до него новымъ матеріаломъ, такъ трудолюбиво имъ изслѣдованнымъ.

"Беря на себя, вслѣдствіе лестнаго предложенія Императорской Академіи Наукъ, смѣлость высказать свое сужденіе о трудахъ проф. Воскресенскаго, я считаю ихъ вполнѣ достойными Уваровской награды.

Въ то же время Академія, усмотрѣвъ немаловажныя достоинства въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ, представленныхъ на преміи графа Уварова, положила, за ограниченнымъ числомъ денежныхъ наградъ, присудить имъ почетные отзывы. Сочиненія эти слѣдуюнія:

І. Васил. Тимоф. Георгіевскій— "Флорищева пустынь".— Историко-археологическое описаніе съ рисунками.— Вязники, изд. 1896 г.

Оцънку этого сочиненія обязательно приняль на себя профессоръ С.-Петербургской Духовной Академіи Николай Васильевичь Покровскій.

Важность историко-археологическихъ описаній русскихъ монастырей и ихъ памятниковъ, въ интересахъ научнаго знанія, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію: они сообщаютъ новые, иногда очень цѣнные матеріалы — историческіе и археологическіе, расширяютъ историческій кругозоръ и уясняютъ исторію русскаго просвъщенія. Сравнительная степень важности описаній и изслъдованій этого рода зависить какъ отъ пріемовъ, которыхъ придерживаются ихъ авторы, и наличныхъ источниковъ, такъ и отъ самаго предмета изслъдованія.

Троице-Сергіева лавра во всякомъ случав составляеть болве благодарный и важный предметь изследованія, чемъ, напримеръ, Костромской Богоявленскій монастырь. Темъ не мене и описанія монастырей втораго и третьяго порядка, особенно составленныя опытною рукою, заслуживають всякаго уваженія.

"Флорищева пустынь, говорить почтенный рецензенть, — предметь историко-археологическаго описанія В. Т. Георгієвскаго, — не принадлежить къ числу тѣхъ древнѣйшихъ и знаменитыхъ обителей, которыя были просвѣтительными центрами въ древней Россіи, а потому исторія ея не сложна и сосредоточивается главнымъ образомъ на внѣшнихъ фактахъ благоустроенія обители, храмовъ, келій и т. п. На блѣдномъ фонѣ ея выдѣляется, впрочемъ, блестящею точкою личность митрополита Суздальскаго Илларіона, перваго устроителя обители".

Г. Георгіевскій собраль какъ рукописный, такъ и печатный матеріаль, привель его въ стройный порядокъ и такимъ образомъ далъ върное понятіе объ исторіи Флорищевой пустыни.

"Передъ читателемъ, говоритъ рецензентъ, въ живыхъ картинахъ проходятъ первые моменты исторіи пустыни, обрисовывается въ довольно яркихъ краскахъ біографія митрополита Илларіона" и его д'вятельность по устроенію пустыни; — но зам'єтенъ и техоторый недостатокъ въ характеристик быта монаховъ. — Этотъ недостатокъ заключается въ характеръ источниковъ".

Следи за разсказомь автора, профессоръ Покровскій указываеть на недостатки сочиненія, происходящіе главнымь образомь отъ скудости источниковъ. Тёмь не менёе оцёнивая досточнства и недостатки разбираемаго труда, ученый рецензенть полагаеть справедливымь "поощрить В. Т. Георгіевскаго присужденіемь ему почетнаго отзыва".

И. Влад. Георг. Щегловъ. — "Государственный Совѣтъ въ царствованіе Императора Александра І". Историко-юридическое изслѣдованіе. Выпускъ І, изд. 1895 г.

Для разсмотрѣнія вышеозначеннаго изслѣдованія коммиссія обращалась къ любезному содѣйствію привать-доцента Императорскаго С.-Петербургскаго университета Митр. Иван. Свѣшникова.

Историко-юридическое изслѣдованіе Государственнаго Совѣта въ царствованіе Императора Александра I, сдѣланное проф. Щегловымъ, по отзыву рецензента, "есть только часть работы, предпринимаемой почтеннымъ профессоромъ и посвященной изслѣдованію Государственнаго Совѣта въ Россіи. Въ 1892 г. тотъ же авторъ издалъ I томъ своего сочиненія "О Государственномъ Совѣтѣ въ Россіи", но въ предисловіи къ настоящему сочиненію говоритъ, что "настоящій трудъ является продолженіемъ моего изслѣдованія о Государственномъ Совѣтѣ въ Россіи (1892 г.), но въ то-же время онъ — самостоятельная работа, независимая отъ перваго тома сочиненія и отличная отъ него по своему методу и содержанію".

"Изслѣдованіе историческимъ методомъ образованія Государственнаго Совѣта у автора идетъ по слѣдующему пути, — какъ то замѣчаетъ проф. Свѣшниковъ, — сначала излагается исторія русскаго высшаго центральнаго управленія; далѣе авторъ дѣлитъ царствованіе Александра I на первую эпоху реформъ (до 1810 г.) и вторую эпоху реформъ (послѣ 1810 г.). Въ первую эпоху реформъ въ числѣ историческихъ причинъ образованія Государственнаго Совѣта главное мѣсто отводится взглядамъ самого Императора, во вторую же эпоху реформъ подобную роль авторъ приписываетъ взглядамъ гр. Сперанскаго". Этими частями сочиненія исчерпывается примѣненіе историческаго метода къ изслѣдованію, тогда какъ остальныя части сочиненія посвящены догматическому изложенію дѣлъ, бывшихъ на разсмотрѣніи Государственнаго совѣта и Комитета Министровъ.

Разсмотрѣніе труда проф. Щеглова приводить рецензента къ заключенію, что вышеозначенное сочиненіе представляєть собою не столько историко-юридическое изслѣдованіе, сколько "собраніе

различныхъ, весьма интересныхъ и добросовѣстно приведенныхъ, свѣдѣній о нашихъ высшихъ учрежденіяхъ XVIII и первой четверти XIX в.".

Въ виду того, что, по признанію проф. Свѣшникова, "трудолюбіе автора, тщательное изученіе первоисточниковъ и литературы внѣ всякаго сомнѣнія", Академія признала возможнымъ удостоить трудъ проф. Щеглова почетнымъ отзывомъ.

III. Евг. Вяч. Пѣтуховъ — 1) "Изъ исторіи русской литературы XVII вѣка. — Сочиненіе о царствіи небесномъ и воспитаніи чадъ" С.-Петерб. 1893 г.

2) Очерки изъ литературной исторіи Синодика: а) Судьбы текста чина православія на русской почвѣ до половины XVIII вѣка и б) Литературные элементы Синодика, какъ народной книги въ XVII и XVIII вв. Изд. 1895 г.

Для одънки этого сочиненія Академія обращалась къ просвъщенному содъйствію профессора Алексъя Ивановича Соболевскаго.

Очерки изъ литературной исторіи Синодика состоятъ изъ двухъ частей, которыя между собою не имѣютъ ничего общаго, кромѣ названія памятниковъ, въ нихъ изслѣдуемыхъ.

Первая часть посвящена чину православія на русской почвѣ. Профессоръ Пѣтуховъ, имѣя въ виду труды о. Никольскаго и проф. Успенскаго, ограничивается сличеніемъ русскихъ текстовъ чина православія и опредѣленіемъ ихъ отношенія другъ къ другу и къ греческимъ текстамъ. Сверхъ того, онъ издаетъ цѣликомъ старшій изъ русскихъ текстовъ, XIV—XV вѣка (Синодальной Библіотеки № 667), и даетъ рядъ замѣчаній объ его переводѣ, но не подвергаетъ разбору его языка и ореографіи. Между тѣмъ послѣдніе даютъ не лишенныя значенія данныя, позволяющія разрѣшить вопросъ о времени перевода и появленія его въ Россіи.

Вторая часть "Очерковъ", главная, посвящена книгамъ, которыя у насъ по преимуществу называются Синодиками.

"Профессоръ Пътуховъ, говоритъ рецензентъ, называетъ Синодикомъ всякую книгу, носящую заглавіе: "Синодикъ", "Помян-

никъ" и т. п. Вслъдствіе этого у него оказывается такая "редакція" Синодика, которая состоить лишь изъ "предисловій" да изъ перечней именъ (стр. 107—109). Но намъ кажется, историкъ литературы долженъ называть Синодиками лишь тѣ сборники, которые содержатъ въ себѣ статьи о поминовеніи усопшихъ, о загробной жизни, о кончинѣ и т. д., оставляя въ сторонѣ "Помянники"— перечни именъ, хотя бы съ "предисловіями".

Прослѣдивъ подробно за сочиненіями автора, А. И. Соболевскій приходитъ въ общемъ къ заключенію, что труды г. Пѣтухова заслуживаютъ поощренія со стороны Академіи.

По присужденіи премій коммиссія, во изъявленіе своей глубокой признательности за понесепные ими труды, положила благодарить г.г. рецензентовъ: профессора Василія Алекстевича Бильбасова, профессора Императорского С.-Петербургского университета Алекеви Ивановича Соболевскаго и привать-доцента Митрофана Ивановича Свъшникова; профессоровъ С.-Петербургской Духовной Академіи Николая Васильевича Покровскаго и Платона Николаевича Жуковича; секретаря Императорскаго русскаго Археологическаго общества Василія Григорьевича Дружинина; профессора Императорского Харьковского университета Николая Федоровича Сумцова; подполковника Степана Оедоровича Огородникова; профессора Императорского Александровскаго лицея Илью Александровича Шляпкина; отдёльнаго цензора въ Ревель Георгія Георгієвича Труссмана; профессора Нъжинскаго историко-филологическаго института кн. Безбородко Михаила Несторовича Сперанскаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ на основаніи § 15-го Положенія о наградахъ графа Уварова коммиссія положила назначить отъ имени Академіи золотыя Уваровскія медали: С. Ө. Огородникову, А. И. Соболевскому, В. Г. Дружинину, М. Н. Сперанскому, Н. Ө. Сумцову и И. А. Шляпкину.



# Рецензія на сочиненіе г. Кроткова: "Взятіе шведской криности Нотебургь Петромъ Великимъ, въ 1702 году".

Составиль по порученію Императорской Академіи Наукь, Корпуса Флотскихь Штурмановь отставной Подполковникь С. Огородниковъ.

Г. Кротковъ, приступая къ изслѣдованію крайне любопытнаго эпизода изъ Исторіи Сѣверной войны о взятіи Петромъ Великимъ шведской крѣпости Нотебурга, говоритъ, что поводомъ, вызвавшимъ его трудъ, послужило появленіе въ Военномъ Сборникѣ статей гг. Бобровскаго и Масловскаго: «Завоеваніе Ингріп» и «Первая боевая дѣятельность Петра Великаго» и желаніе пополнить эти статьи имѣвшимися у него данными. Въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ своего изслѣдованія авторъ ссылается на источники, давшіе ему возможность, черезъ группировку ихъ, всесторонне обслѣдовать вопросъ о взятіи Нотебурга.

Основанное на изучении печатныхъ источниковъ, и на критическомъ къ нимъ отношении, сочинение г. Кроткова составляетъ весьма обстоятельный исторический трудъ, не смотря на то, что автору, при его изслѣдованияхъ, не пришлось ни разу прибѣгать къ непосредственному источнику, т. е. къ архивамъ. Это послѣднее обстоятельство, въ свою очередь, доказываетъ, до какой степени доведена въ настоящее время разработка источниковъ, и какую вообще неоцѣнимую услугу представляютъ для изслѣдователя нынѣшніе историческіе печатные матеріалы.

Въ нашей морской исторической литературѣ сочиненіе г. Кроткова представляетъ совершенно новый взглядъ на дѣятельность Петра при завоеваніи Нотебурга, такъ какъ предшествующіе писатели взятіе этой крѣпости приписывали неожиданности появленія русскихъ войскъ съ Петромъ во главѣ, чрезъ топи и болота Кареліи, на берега Невы въ такое время когда шведы, видимо, не ожидали этого нападенія; посѣщеніе же въ 1702 г. Петромъ Архангельска ставили внѣ связи съ блестяще исполненною военною операцією.

Но г. Кротковъ, на основаніи нынѣ изданныхъ печатныхъ матеріаловъ, пришелъ къ слѣдующему не безъинтересному выводу: «Путешествіе Петра І въ Архангельскъ съ войскомъ, съ дипломатическою канцеляріею, съ сыномъ Царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ, было вызвано не дѣйствительною опасностью, грозившею Архангельску, а желаніемъ Петра сохранить свой дѣйствительный планъ, свое дѣйствительное намѣреніе въ тайнъ отъ противника» (стр. 119).

Этотъ же выводъ, въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія, авторъ поясняетъ такъ: «Второго нападенія на Архангельскъ шведы и не предполагали дѣлать; второе нападеніе шведовъ пужно было для плановъ Петра, для отвлеченія вниманія непріятеля отъ настоящаго плана, взятія крѣпости Нотебургъ на Ладожскомъ озерѣ осенью 1702 года» (стр. 113).

Чтобы фактически доказать свой выводъ, г. Кротковъ воспользовался всёми печатными пособіями, относящимися до первой боевой дёятельности Петра Великаго при началё Сёвервой войны, а самымъ убёдительнымъ аргументомъ въ изслёдованіяхъ автора послужили Письма и бумаги Петра Великаго, первые два тома, съ 1688 по 1703 годы, изданныя академикомъ А. Ө. Бычковымъ въ 1887 и 1889 годахъ.

Взглянемъ теперь, насколько удалось автору выполнить свою задачу. Историческая работа г. Кроткова состоить изъ 176 страницъ текста, подраздёленнаго на 10 главъ, п 28-ми страницъ, занятыхъ примёчаніями къ тексту, съ картою пути Петра I съ войскомъ отъ Нюхчи до Ладоги и планомъ штурма крѣпости Нотебурга.

Въ 1 главѣ, составляющей вступленіе, авторъ съ цѣлью показать политическую важность Ижорской земли, гдѣ произошли военныя дѣйствія, рельефно изображаетъ картину состоянія страны въ экономическомъ, географическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ; во 2 главѣ объясняетъ ближайшій поводъ, вызвавшій Петра I къ началу Сѣверной войны, т. е. стремленіе его овладѣть корабельными пристанями Нарвы и Невскаго побережья, отошедшихъ послѣ Столбовскаго мира къ Швеціи, чтобы военными операціями возвратить земли «отчичъ и дѣдичъ» снова во владеніе Россіи; перечисляетъ составъ непріятельскихъ гарнизоновъ въ крѣпостяхъ Ингріп и число непріятельскихъ судовъ на озерахъ Чудскомъ и Ладожскомъ.

Останавливаясь на причинѣ отмѣны въ 1702 году зимняго похода къ Нотебургу «случаемъ времени», г. Кротковъ, на основани писемъ Петра Великаго, установляетъ истинный смыслъ Петровской фразы, и сопоставляя эти Письма съ донесеніемъ Шереметева о дурномъ состояніи зимнихъ дорогъ, приходитъ къ выводу, противоположному выводамъ гг. Бобровскаго и Масловскаго, а именно, что только распутица послужила отмѣнѣ распоряженія «достать по льду Орѣшекъ», тогда какъ вышеука-

занные авторы причину отм'йны видять въ пеудовлетворительномъ состояніи тогдашнихъ нашихъ войскъ.

Объясненіе г. Кротова подтверждается всёми дальнёйними распоряженіями Петра относительно задуманнаго Царемъ плана овладёть осенью 1702 г. Нотебургомъ, и въ слёдующихъ 3-хъ главахъ авторъ, не безъ искусства, группируетъ подготовительныя къ тому дёйствія, какъ по средоточенію войскъ къ Ладогѣ, такъ и по заготовкѣ штурмовыхъ лѣстницъ, подводъ, судовъ, осадной артиллеріи и шанцеваго инструмента.

Затым, въ 6-й главы, приступая къ доказательствамъ главнаго своего положенія, т. е. къ истинней цыли путепнествія Петра I въ Архангельскъ, г. Кротковъ предварительно ссылается на донесеніе Матвыева, посланника нашего въ Гагы, извыщавшаго Царя еще въ 1700 году, что иностранцы зорко слыдять за всыми движеніями русскихъ войскъ, и что царскія распоряженія, будучи извыстными всымъ изъ «выдомостей», легко дылаются извыстными и непріятелю, на пользу послыдняго.

Исходя изъ этого донесенія, вынудившаго Петра облекать всё свои дальнёйшія распоряженія глубокою тайною, авторъ, на стр. 98, говорить, что если свою повздку въ Архангельскъ Петръ не только не двлалъ тайною, но напротивъ, совершалъ ее съ блескомъ особеннымъ, и даже съ дипломатическою канцеляріей, то это дёлалось съ явною цёлью довести до свъдънія кого слъдуеть о мъстонахожденіи Царя въ Архангельскь, гдъ онъ памфренъ продолжить свое присутствіе, ожидая, будто бы вторичнаго нападенія шведовъ на Архангельскъ. Далье, чрезъ сопоставленіе писемъ Петра къ Апраксину и Шереметеву, посланныхъ изъ Архангельска отъ 5 августа; изъ письма къ Стръшневу отъ 8 іюля о назначеніи Августа временемъ сбора подводъ къ Дадогъ, также и изъ командировокъ Муханова и Щепотева 8 іюня — одного, для разв'єдыванія сухопутнаго и водяного пути къ Ладогѣ, а другого для приготовленія пути въ Кареліи къ перевозу двухъ малыхъ фрегатовъ въ Онежское озеро, авторъ приходитъ къ заключенію, что изъ указанныхъ распоряженій и писемъ Петра не только не видно ожидавшагося нападенія, но что Царь, зорко следя за всёми движеніями своего противника, выжидаль лишь удобнаго времени приступить къ выполненію своего тайнаго плана, относительно Нотебурга, пока наконецъ, не наступилъ Августъ, какъ время самое къ тому благопріятное и предвиденное ранбе.

Соображенія г. Кроткова им'єють свою уб'єдительность, ибо доказывають, что распоряженія Петра изъ Архангельска д'єйствительно не им'єли связи съ ожидавшимся вторичнымъ прибытіемъ непріятеля къ Архангельску, а, сл'єдовательно, какъ заключаеть авторъ, это вторичное прибытіе было нужно только для плановъ Петра — не бол'єє.

Рождается вопросъ: на чемъ осоовывались наши историки, когда объясияли поводъ третьяго путешествія Петра на сѣверъ ожидавшимся нападеніемъ шведовъ на нашъ торговый портъ?

По объясненію г. Кроткова, они основывались на журналѣ Петра Великаго, въ которомъ касательно этого обстоятельства, сказано лишь о яко-бы предполагаемомъ вторичномъ прибытии шведовъ къ Архангельску, въ гадательномъ, но не въ утвердительномъ тонѣ, въ какомъ нацр. были «вѣдомости» 1701 года, когда дѣйствительно совершилось нападеніе на Архангельскъ. Другихъ-же источниковъ ни Устряловъ, ни Соловьевъ, ни Веселаго не указываютъ; а, между тѣмъ, какъ видимъ наъ писемъ Петра, приготовительныя распоряженія къ поѣздкѣ въ Архангельскъ начались еще съ января 1702 года.

Утвердившись на приводимыхъ фактахъ, авторъ на стр. 118 высказываетъ свою догадку, что шведскаго нападенія въ 1702 году на Архангельскъ въ сущности и не боялись. Едва-ли это такъ? Вѣдь разореніе Архангельска, какъ единственнаго тогда русскаго торговаго порта, имѣло бы бѣдственное вліяніе на весь ходъ борьбы съ Карломъ XII, потому что только чрезъ Архангельскъ Царь получалъ изъ заграницы все необходимое для успѣха войны, а строившаяся Новодвинская крѣпость — оплотъ Архангельска — далеко не была еще готова въ 1702 году.

Поэтому сказать, что въ сущности Петръ не боялся за Архангельскъ — фраза, по нашему мнѣпію, крайне рѣшительная, такъ какъ намъ извѣстно, что оставляя въ 1702 году Архангельскъ, Царь распорядился, на всякій случай, чтобы всѣ проходы къ городу съ моря были приведены въ безопасность батареями, а узкій фарватеръ, лежавшій между островкомъ Марковымъ и строившеюся крѣпостью, заграждался бы цѣпью, для остановки судовъ при находившейся у крѣпости таможенной заставѣ. А эти неоднократныя приниски Петра въ письмахъ своихъ изъ Архангельска къ Шереметеву и Апраксину, что «караванъ еще не пришелъ» не доказываютъ ли, что Царь, между прочимъ, весьма интересовался морскими извѣстіями о движеніи шведскихъ судовъ?

Не проще-ли предположить, что Петрь задумавь, еще въ январѣ, путешествіе на сѣверъ, достигаль этимъ сразу двухъ немаловажныхъ цѣлей: отнималъ у шведовъ всякую охоту повторить попытку нападенія на торговый нашъ пункть, и замаскировывалъ главный свой планъ, относительно Нотебурга.

Далье, въ VII главъ, г. Кротковъ останавливается на пребываніи Петра въ Архангельскъ, и повторяетъ сдъланные уже выше выводы, касательно мнимаго намъренія шведскихъ судовъ прибыть къ Архангельску; послъ чего въ слъдующихъ послъднихъ главахъ, съ тою же обстоятель-

ностью, авторъ пов'єствуєть объ отплытій Петра изъ Архангельска, о переход'є его отъ Нюхчи къ Ладог'є и дал'єє къ Потебургу и, паконець, о взятій самой крієности, пом'єстивъ въ приложеніяхъ п'єсколько выписокъ изъ указанныхъ въ подстрочныхъ прим'єчаніяхъ печатныхъ источниковъ.

Познакомивъ съ содержаніемъ историческаго труда г. Кроткова и указавъ на питересные по мысли взгляды автора, не можемъ не сказать, что съ иёкоторыми его взглядами нельзя согласиться безусловно, а пёкоторые факты, приводимые въ его сочиненій, прямо не вёрны.

Такъ напр., на стр. 98 авторъ утверждаетъ, что Петръ, отправившись изъ Москвы 18 апрѣля, прибылъ съ войскомъ въ Архангельскъ ровно черезъ мъсяцъ, т. е. 18 мая. Между тѣмъ, изъ писемъ самаго Петра видимъ, что онъ прибылъ въ Архангельскъ не 18, а 27 мая. (Т. II, стр. 63).

Основываясь на журналѣ Петра Великаго, что время прибытія шведскихъ судовъ къ Архангельску ожидалось въ маѣ мѣсяцѣ, г. Кротковъ подчеркиваетъ это указаніе, какъ доказывающее, по его мнѣнію, что Петру, если бы онъ точно ждалъ непріятельскаго прихода къ Архангельску, надо было съ войскомъ поспѣшать къ городу раньше мая, даже въ апрѣлѣ, потому что, какъ увѣряетъ авторъ, шведскій флотъ могъ придти въ Архангельскъ къ началу мая (стр. 107) а, слѣдовательно, Царь прибылъ въ Архангельскъ уже тогда, когда шведы могли бы давно быть у города.

Такой выводъ противор вчитъ истинв.

Хотя С. Двина вскрывается у Архангельска и въ началѣ мая, но очищеніе горла Бѣлаго моря, вслѣдствіе накопленія льда и дующихъ въ это время года NW вѣтровъ, происходитъ постоянно никакъ не въ концѣ мая, но только въ первую половину іюня, а чаще и позже, почему и шведы въ 1701 году могли появиться у Архангельска только въ концѣ іюня мѣсяца, почему и первые торговые суда въ 1702 г. появились не ранѣе конца іюня, какъ удостовѣряютъ письма Петра отъ 8 іюля къ Тихону Никитичу Стрѣшневу и Якову Вилимовичу Брюсу.

На стр. 96, г. Кротковъ, слѣдя за подробностями пребыванія Петра въ Архангельскѣ, весьма неудачно ссылается на соч. г. Лебедева: «Жизнь Петра Великаго», гдѣ утверждается, что подъ руководствомъ Царя, Новодвинская крѣпость была быстро окончена въ томъ же 1702 г.

Это крупная ошибка.

По архивнымъ источникамъ извѣстно, что Новодвинская каменная крѣпость, начатая постройкою въ маѣ 1071 года, по плану имѣла 708 саж. въ окружности, а стѣны и башни толщину трехсаженную 1). А какъ ка-

<sup>1)</sup> Москов. арх. М. И. Д. Опись VIII. 1701 г. связ. 693.

менныя работы могутъ производиться въ Архангельскѣ въ теченіи лишь 4—5 мѣсяцевъ, поэтому полное сооруженіе крѣпости было окончено только въ 1707 году; пока-же строилась крѣпость, были въ 1702 году кончены постройкою 4 временныя батарей «для онасенія отъ прихода непріятельскихъ людей» и деревянная крѣпостная церковь, освященная 29 іюня при личномъ присутствій Царя.

Въ подобную-же ошибку вовлекла автора и ссылка его на письмо Петра, 1701 года, по поводу той-же крѣпости. На стр. 105, говоря о начатой въ 1701 г. постройкѣ крѣпости, авторъ приводитъ но сему случаю письмо Петра, (Т. I, стр. 440) гдѣ сообщается о строеніи цитадели (Новодвинской крѣпости) на острову Маспевскомъ что у Двинки.

Островъ Масѣевъ лежитъ у самаго города, въ нижней его части, выше Соломбалы, а крѣпость Новодвинская въ 15 верстахъ ниже города, на Березовскомъ устъѣ, на островѣ Линскій прилукт. Противъ-же крѣпости, на Малой Двинкѣ, лежалъ островъ Марковъ (а не Матвѣевскій, какъ въ выноскѣ письма сказано), смытый водою въ началѣ нынѣшняго столѣтія. На этомъ островѣ находился и «дворецъ» Петра Великаго, перенесенный впослѣдствіи въ самый Архангельскъ.

Далье, касаясь пребыванія Петра въ Архангельскъ и распоряженій его по осуществленію задуманнаго рискованнаго плана, относительно похода къ Нотебургу чрезъ Карелію, авторъ на стр. 101 говорить: «Петръ посылаеть 8 іюня Ипата Муханова о разв'єдываніи сухопутнаго и водяного пути къ Ладогѣ, и Михаила Щепотева о приготовлении пути прорубкою просѣкъ и настилкою гатей для перевоза двухъ малыхъ фрегатовъ въ Онежское озеро». Отсюда невольно вытекаетъ вопросъ: располагалъ ли Нарь Петръ до этой посылки какими либо топографическими свѣдѣніями о мъстности, чрезъ которую долженъ былъ пройти съ войскомъ, или-же только въ іюн в 1702 года послалъ онъ дов вренных влицъ для подготовки нам вченнаго пмъ пути? Судя по сочиненію г. Кроткова, посылка Царемъ довфренныхъ лицъ была единственною мерою Петра предъ выполнениемъ задуманнаго плана, и что, следовательно, автору не быль известень существующій рукописный источникъ, проливающій и который світь на вопросъ, поставленный нами выше, такъ какъ, въ противномъ случат, онъ непремѣнно воспользовался бы этимъ источникомъ, какъ облегчающимъ рѣшеніе преследуемой имъ задачи. Этотъ источникъ — «Обстоятельное описаніе Славяно-Россійскихъ руконисей графа О. А. Толстаго», находящійся въ Императорской Публичной библіотект, и гдт между различными рукописными матеріалами им'єтся рукопись: «Описаніе трехъ путей изъ державы Царскаго Величества изъ Поморскихъ странъ въ Шведскую землю и до столицы ихъ». Это описаніе составлено, какъ значится на рукописи,

въ марть 1701 года архіенискономъ Афанасіемъ, пользовавшимся, какъ извъстно, особеннымъ благоволеніемъ Петра Великаго. Въ немъ описаны три пути, ведущія изъ Бѣлаго моря къ шведскимъ владѣніямъ, и первый, главпѣйшій какъ разъ, намѣчался отъ Сумскаго городка (близь селенія Нюхчи) на Повѣнецъ, и далѣе чрезъ озера Онежское и Ладожское, мимо Ладоги, на Орѣшекъ (Нотебургъ); оторой путь изъ того-же мѣста, по Заонежью, велъ до городовъ Выборга и Або; третій — изъ Кеми въ сѣверную часть нынѣшней Финляндіи.

Сопоставляя описаніе перваго пути съ состоявшимся переходомъ Петра отъ Нюхчи до Пов'єнца и дал'єе, видимъ, что Холмогорскій архіенископъ, въ данномъ случаї, оказалъ Царю неоцієнимую услугу.

Чтобы судить, до какой подробности могъ современникъ Петра Великаго собрать свёдёнія объ интересовавшемъ Царя предметё, приведемъ напр. описаніе крёпости Ніеншанца (Канцы).

«Градъ Канецъ земляной, не великой, стоитъ на берегу Невы рѣки, на правой сторонѣ, а съ другую сторопу имѣетъ малую рѣку; и отъ великія Невы рѣки до малой рѣки отъ поля имѣетъ ровъ, зѣло великой и глубокой, 10 саж. глубина; противу того града, за малою рѣкою, къ Невѣ, посадъ великой, жителей имѣетъ 450 дворовъ; отъ того посаду чрезъ малую рѣку учиненъ во градъ мостъ подъемной, древяной, и къ нощи на градскія врата воротами подпимаютъ. Во градѣ живетъ начальный человѣкъ съ солдаты; живутъ за городомъ, за земляными валами, на то учиненными. Къ тому граду Канцу по всякое лѣто купецкихъ кораблей приходитъ по 50 и болши и менши; той градъ стоитъ на Государевой землѣ».

Съ не меньшею подробностью описаны и градъ Орѣшекъ, и самые пути. Не умаляя значенія посылки Петромъ довѣренныхъ лицъ въ іюнѣ 1702 г. видимъ однако, что Царь заблаговременно былъ освѣдомленъ о путяхъ, ведущихъ отъ Бѣлаго моря къ невскимъ берегамъ и далѣе.

На стр. 112 г. Кротковъ впадаеть въ двѣ явныя ошибки, утверждая, что спущенные на воду, въ присутствіи Петра, два малые фрегата «Святой Духъ» и «Курьеръ» были построены на верфи иноземца Избранта, и что самая верфь Избранта находилась выше Архангельска, около Холмогоръ.

Въ дъйствительности-же факты говорятъ совстмъ другое.

Два малые фрегата, приготовленные къ спуску въ время посъщенія Петромъ Великимъ Архангельска въ 1702 году, построены были не иновемцемъ Избрантомъ, а на р. Вавчугь, въ 83-хъ верстахъ выше Архангельска, по Двинь, гдь имълась корабельная верфь извъстныхъ двухъ братьевъ Бажениныхъ, первыхъ заводчиковъ торговаго въ Россіп кораблестроенія, начавшихъ строить свои корабли съ 1700 года.

Если-же въ «Общемъ спискѣ русскихъ военныхъ судовъ» г. Веселаго и отнесена эта постройка фрегатовъ къ Архангельску, то подобное указаніе равносильно тому, какъ напр. Олонецкая верфь, на которой строились первые суда балтійскаго флота, находилась не въ городѣ Олонцѣ, какъ-бы можно было предполагать по названію, а на р. Свири. Въ Новиковскомъ изданіи «О Высочайшихъ путешествіяхъ и пр.» сказано категорически, что въ іюнѣ «Великій Государь благоволилъ шествовать съ Царевичемъ и ближними своими людьми на полоненномъ шведскомъ фрегатѣ по Двинѣ вверхъ до Вавчуги, спускать на воду новопостроенныхъ двухъ кораблей».

Объ этомъ-же спускѣ фрегатовъ подтверждаетъ и самъ Петръ въ письмѣ къ Апраксину отъ 5 іюня; слѣдовательно нѣтъ ни малѣшаго основанія относить постройку новоспущенныхъ фрегатовъ къ верфи Избранта, которая къ тому-же и находилась совсѣмъ не тамъ, гдѣ предполагаетъ г. Кротковъ, а на Соломбальскомъ островѣ, ниже города въ верстахъ, что подтверждаетъ нижеслѣдующая челобитная Избранта, пспрашивавшаго въ 1700 г. дозволенія строить у Архангельска торговые корабли.

«Въ твоемъ, Великаго Государя, Государствѣ, у города Архангельскаго, у корабельной пристапи, пріѣзжають на ярмарку на корабляхъ изъ разныхъ государствъ многіе иноземцы для своего торговаго промыслу, а до сихъ мѣстъ для русскихъ торговыхъ промысловъ у города Архангельскаго отъ русскихъ и отъ иноземцы торговыхъ чиновъ людей корабли не строиваны. Милосердый Государь и пр. пожалуй меня иноземца, вели Государь мнѣ иноземцу и наслѣдникамъ моимъ у города Архангельскаго торговые корабли, большіе и малые суды строить на 10 лѣтъ на свои протори и за море отпускать повольно... И если Государь къ тому корабельному строенію у города Архангельскаго на Соломбалѣ, или гдѣ угожее отвести мѣсто, и о томъ вели Государь дать жалованную грамоту за большою висячею печатью» 1).

По другимъ-же архивнымъ документамъ мы знаемъ, что на Соломбалѣ къ 1701 году у Избранта было построено 6 торговыхъ кораблей, свидѣтельствованныхъ тогда-же, по повелѣнію Петра, стольникомъ Племянниковымъ <sup>2</sup>).

Затѣмъ, обращаясь къ достоинствамъ сочиненія г. Кроткова, нельзя не обратить вниманія на самый способъ изложенія предмета, и на вытекающую изъ него занимательность разсказа. Книга читается легко; встрѣ-

<sup>1)</sup> Москов. арх. М. И. Д. Приказн. дѣла старыхъ лѣтъ. 1701 г. связ. № 3.

<sup>2)</sup> г. Веселаго: Описаніе дълъ архива Морскаго Министерства. Т. І, стр. 152.

чающіяся въ ней частыя повторенія, или, вѣрпѣе, итоги, не вредять общему очерку событій, а ведуть лишь къ неопровержимой убѣдительности читателя, получающаго чрезъ эти итоги полную возможность оріентироваться въ приводимыхъ фактахъ и приходить къ искомому соглашенію съ авторомъ.

Полнота указываемыхъ въ сочинении печатныхъ источниковъ, тщательный ихъ подборъ, изучение и дѣлаемыя искусно сопоставления для всесторонняго выяснения существовавшаго плана Петра отпосительно Нотебурга, и самаго способа приведения плана въ исполнение, вполиѣ доказываютъ главный тезисъ автора, послуживший для историческаго изслѣдования: что именно вызвало путешествие Царя Петра въ Архангельскъ въ 1702 году?

Изслѣдованіе г. Кроткова, по полнотѣ приведенныхъ свѣдѣній, составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ нашу историческую науку, не усматривавшую, до настоящаго времени, видимой связи между предпринятымъ въ 1702 году Петромъ путешествіемъ въ Архангельскъ и взятіемъ шведской крѣпости Нотебурга.

Неотъемлемая заслуга автора состоить именио въ доказательствахъ существованія этой связи, почему и нахожу справедливымъ рекомендовать благосклонному вниманію Императорской Академіи Наукъ сочиненіе г. Кроткова: «Взятіе шведской крѣпости Нотебургъ Петромъ Великимъ въ 1702 году» и полагаю, что оно заслуживаетъ награды преміею.

-



## Рецензія М. Сперанскаго на труды Г. А. Воскресенскаго.

- Г. А. Воскресенскій. Характеристическія черты четырехь редакцій славянскаго перевода Евангелія отъ Марка по сто дв'єнадцати рукописямъ Евангелія ХІ—ХVІ вв. VІІІ—304, 8°, Москва. 1896 г. (Изъ «Чтеній» Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ за 1896 г.)
- **Его-же** Древне-славянское Евангеліе. **Евангеліе** отъ **Марка по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій** рукописнаго славянскаго евангельскаго текста съ разночтеніями изъ ста восьми рукописей Евангелія XI XVI вв. І 403 IV, 8°, Сергіевъ Посадъ. 1894.
- Его-же Древне-славянскій Апостоль. Посланія святаго апостола Павла по основнымъ синскамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго апостольскаго текста съ разночтеніями изъ пятидесяти одной рукописи Апостола XII—XVI вв. Выпускъ первый. Посланіе къ Римлянамъ. I → 228, 8°, Сергіевъ Посадъ. 1892.

Проф. Г. А. Воскресенскій давно уже изв'єстень, какъ одинь изъ наиболье неутомимыхъ славистовъ-изслъдователей исторіи свящ. писанія въ славянскомъ переводъ. Его труды въ этой области начались, по его собственнымъ словамъ, въ 1873 году (Предисловіе къ изданію Посланія къ Римлянамъ, стр. 1). Началъ опъ свою дъятельность по отношенію къ избранному имъ кругу вопросовъ съ изученія рукописей Апостола сначала по русскимъ библіотекамъ, а затѣмъ присоединилъ сюда и рукописи заграничныхъ книгохранилищъ. Результатомъ этихъ изследованій былъ его трудъ: «Древне-славянскій переводь Апостола п его судьбы до XV в.» (Москва, 1879 г.). Затым обращается онъ уже къ евангельскому тексту, интересъ къ которому у него начался еще во время работъ надъ Апостоломъ, какъ о томъ свидътельствуетъ отчетъ его о поъздкъ за границу, вышедшій въ 1882 г. (Сборн. Отд. рус. яз. и слов. И. А. Н. т. ХХХІ. № 1.) Съ этихъ поръ, повидимому, преимущественно интересъ его и сосредоточивается на евангельскомъ текстъ, какъ можно судить по его небольшимъ статьямъ, большею частію критическаго характера, въ Извістіяхъ Славян. благотв. Общества (1884, № 2), Сборникѣ Отдѣл. рус. яз. И. А. Н. (т. XL, 1886 г.), въ Богословскомъ Въстникъ и т. д. 1). Въ 1884 г. мы уже знакомимся съ

<sup>1)</sup> Подробный перечень трудовъ Г. А. Воскресенскаго см. въ отчетѣ проф. Корсунскаго въ протоколахъ совъта Москов. Дух. Акад. (Богословскій Въст. 1897 г. № 2).

первой его крупной работой общаго характера надъ евангельскимъ текстомъ: «Характеристическія черты главныхъ редакцій славянскаго перевода Евангелія», представлявшей реферать проф. Воскресенскаго на VI-мъ Археологическомъ съёздё въ Одессё; реферать этоть, уже довольно обширный по объему (Труды Съвзда т. I, 276—306, in 4°. Одесса, 1886 г.) напечатанъ два года спустя. Теперь, передъ нами опять его общирный трудъ, сходный по заглавію и по содержанію съ его рефератомъ. Въ предыдущихъ статьяхъ, особенно въ упомянутомъ реферать, уже выяснились пріемы автора, выяснился матеріаль, а также намітились въ значительной степени и выводы. Въ настоящемъ труд авторъ свелъ въ одно целое все, что было имъ сдёлано до сихъ поръ, измёнивъ очень немногое, даже въ изложении (чёмь объясияется буквальное сходство въ послёднемъ трудё съ предыдущими; авторъ многія страницы предъидущихъ трудовъ просто перепечаталь въ новомъ), но за то многое онъ дополнилъ, увеличивъ значительно матеріаль, съ которымь онъ оперируеть въ настоящемь трудв. Такимь образомъ, новый трудъ автора не внесъ много новаго въ его выводы, съ которыми мы знакомы были уже раньше. Поэтому, разбирая главный изъ трехъ названныхъ выше въ заголовкъ трудовъ, мы оцъниваемъ въ то же время и предыдущіе труды автора по исторіи евангельскаго текста; въ силу того же мы ссылаемся на его предыдущіе труды только изр'єдка, когда эти последние отличаются въ своихъ выводахъ отъ настоящаго, показывая прогрессъ автора, сдёланный имъ за послёднее время въ области изучаемаго имъ предмета. Послъ цълаго ряда, такъ сказать, подготовительныхъ работъ, какими приходится считать его болве ранніе труды по евангельскому тексту, у автора выработался твердый, определенный методъ изследованія собраннаго имъ богатаго матеріала; методъ этотъ проводится имъ въ цъломъ и въ частностяхъ съ одинаковой послъдовательностью; сверхъ того, этоть методъ (подъ названіемъ «руководительныхъ началь») изложенъ и самимъ авторомъ на первыхъ страницахъ его труда. Знакомясь съ этимъ методомъ, оцентвая его по сравнению съ методами предшественниковъ нашего автора и современныхъ ученыхъ изследователей св. писанія, я невольно быль поражень разницей метода проф. Воскресенскаго особенно сравнительно съ работами современной филологіи: необходимо было провірить этотъ методъ. Провърка метода по богатому матеріалу, данному самимъ авторомъ, убъдила меня съ одной стороны въ достоинствъ отдъльныхъ частей этого метода, съ другой стороны — въ его довольно крупныхъ недостаткахъ. Эти послёдніе, какъ показало болёе тщательное изслёдованіе, отразились довольно сильно и на выводахъ, результатомъ чего у меня составилось представление о необходимости признать и нѣкоторые выводы нуждающимися въ исправленіи. Я могъ въ силу своего положенія, какъ

рецензента, а главнымы образомы вы силу обстоятельствы, не нозволявшихымий разрабатывать вопросы иначе, какы ограничиваясь ночти исключительно матеріаломы, почернаемымы изы самого изслідованія проф. В оскресенскаго и изы немногихы печатныхы изслідованій, мий доступныхы, я могытолько указать путь кытімы исправленіямы, которыя я считаль бы пужнымы сділать, какы вы методі, такы и вы выводахы автора. Этимы обыченяєть тоты преимущественно методологическій характеры, который принялы мой отзывы: feci quae potui.

Второй трудъ есть изданіе текста, построенное на основаніи предыдущаго изслідованія, котя и вышель онъ раньше. Обширное введеніе, которымъ снабдиль авторъ изданіе ев. Марка, есть ничто иное, какъ новтореніе части того, что сказано имъ въ изслідованіи, проще сказать — неренечатка, безразлично откуда, изъ изслідованія во введеніе или обратно; поэтому разбору подлежала только новая часть второго труда: она, какъ результать изслідованія, послужила повітркой этого изслідованія. Поэтому, имітя постоянно въ виду это изданіе при своемъ разборів изслідованія, я счель возможнымъ по отношенію къ изданію текста ограничиться немнотими словами.

По той же причинѣ не многосложенъ былъ разборъ и третьяго изъ названныхъ трудовъ: онъ стоитъ почти въ тѣхъ же отношеніяхъ къ болѣе раннему изслѣдованію проф. Воскресенскаго объ Апостолѣ, а это послѣднее изслѣдованіе оцѣнкѣ здѣсь не подлежитъ. Но такъ какъ введеніе къ изданію Посланія къ Римлянамъ самостоятельнаго значенія, безъ изслѣдованія автора объ Апостолѣ, не имѣетъ, то я счелъ не лишнимъ, гдѣ казалось необходимымъ, коснуться и «Древне-славянскаго Апостола и его судебъ до XV в.».

Начинаю разборъ съ перваго труда, какъ самаго крупнаго и по объему, и по значенію.

I.

Изслѣдованіе свое о ев. Марка авторъ самъ ставитъ въ связь съ трудомъ А. В. Горскаго и К. И. Невоструева въ ихъ Описаніи рукописей Синодальной библіотеки (М. 1855 г.): «Установленіе и характеристика редакцій рукописной славянской Библіи были, можно сказать (сообщаетъ намъ авторъ настоящаго изслѣдованія), завѣтной мыслію ученыхъ описателей Московской Синодальной библіотеки... Посильному рѣшенію этихъ вопросовъ (т. е. вопросовъ, связанныхъ съ изученіемъ текста съ цѣлію установленія и характеристики его редакцій) въ отношеніи къ Ев. отъ Марка посвящено настоящее наше изслѣдованіе» (стр. І). Такимъ образомъ, уже

самая постановка дёла, какъ ее объясняетъ намъ самъ авторъ изслёдованія, обязываетъ насъ поставить трудъ его въ связь съ изслёдованіями А.В.Горскаго и К.И.Невоструева. И дёйствительно, связь эта становится несомийнной, если мы повнимательнёе присмотримся къ труду проф. Воскресенскаго: работой Горскаго и Невоструева опредёлился въ значительной степени планъ и характеръ его работы.

Планъ же и способъ изследованія текста евангельскаго у описателей Синод, библ, быль таковь. Имёя въ виду установление и характеристику редакцій евангельскаго текста, описатели внимательно изучили Синодальные списки евангелія. Но труда своего законченнымъ они не признали и результатъ характеризовали такъ: «Внося замѣчанія о разностяхъ (перевода Новозавѣтныхъ книгъ по разнымъ спискамъ), мы руководились между прочимъ и тою мыслію: когда бол ве 1) будеть собрано наблюденій надъ текстомъ Новозавѣтныхъ списковъ, чрезъ разсмотрѣніе большаго числа древнихъ рукописей, тогда удобиве будеть опредвлить характеристические признаки списковъ извъстной страны и времени и составить понятіе о фамиліяхъ, или разрядахъ, списковъ... Тогда можно будетъ сдёлать в вроятныя заключенія о томъ, когда и гд в благочестивые ревнители Слова Божія трудились надъ сличеніемъ древняго перевода съ греческими рукописями, или, ограничиваясь личнымъ разуминіемъ дошедшаго до нихъ перевода, старались сообщить ему болье ясности замыною древнихъ, вышедшихъ изъ употребленія, чужестранныхъ словъ — новыми, болѣе извѣстными (стр. XI)... Сличеніе перевода съ изданіемъ греческаго текста по разнымъ спискамъ показало, что нъкоторыя разности перевода произошли отъ разныхъ чтеній греческихъ; иныя отъ замѣны однихъ словъ другими, въ намъреніи сделать тексть болье яснымъ вразумительнымъ; другія наконецъ отъ смішенія и ошибокъ переписчиковъ» (стр. X—XI). Такимъ образомъ, у осторожныхъ описателей Синодальныхъ рукописей иланъ работъ надъ установленіемъ редакцій въ связи съ исторіей текста еваштельскаго опредёлялся такъ: 1) необходимо собрать и привлечь къ изученію возможно большее число древнихъ рукописей; 2) необходимо собрать изъ этихъ списковъ путемъ сличенія ихъ съ греческими текстами и между собой возможно большее число наблюденій, которыя должны выразиться въ рядё разностей славянскихъ текстовъ. 3) необходимо оцёнить эти разности; при этой оцёнке (сдёланной отчасти уже самими описателями) должны оказаться: а) варьянты, долженствующіе найти себв объяснение и оправдание въ разныхъ греческихъ текстахъ, что должно указывать на последовательное правленіе, сличеніе славянскаго готоваго пере-

<sup>1)</sup> Разрядка здёсь и ниже принадлежить мнв.

вода съ греческими текстами; б) другой рядъ варьянтовъ, которые получать объяснение въ истории славянского языка: 1) грецизмы стараго перевода замѣняются славянскими словами и 2) устарѣвіпія слова замѣняются болье новыми; в) третья группа варьянтовъ, объясияемыхъ смъщениемъ и ошибками переводчиковъ; и эта группа имветь значение для истории текста, характеризуя состояніе его въ ту или въ другую эпоху. Только послі этой черновой работы надівялись описатели Синод, рукописей быть въ состояніи сделать вероятныя заключенія объ исторіи евангельскаго текста. Темъ не менье разборъ уже однихъ Синодальныхъ рукописей далъ Горскому и Невоструеву возможность нам'єтить въ вид'є гипотезы главныя черты этой исторіи: не считая свои выводы окончательными 1), какъ основанные на небольшомъ сравнительно (и притомъ, по мнинію почтенныхъ изслидователей, подобранномъ, можетъ быть, искусственно, для определенныхъ целей) количеств в матеріала, хотя и всесторонне ими изученнаго, они нашли возможнымъ поставить следующія вёхи для созданія исторіи евангельскаго текста въ славянской письменности 2):

- 1) По удобству для церковнаго употребленія евангельскіе спискиапракосы въ древности были распространены болѣе, нежели полные (тетраевангелія).
- 2) Часто переписываемые такіе списки (апракосы) чаще могли подвергаться и поврежденіямъ отъ писцовъ. Ошибки ихъ вызывали къ исправленію, за которое, какъ видно, брались разныя лица, одни, справляясь съ греческими рукописями, какія имѣли подъ руками, другіе, руководясь только своимъ разумѣніемъ, не всегда безошибочнымъ, или обращаясь къ старшимъ спискамъ, требовавшимъ также пересмотра. Отъ сего разнообразіе списковъ Евангелія въ XIV в. увеличилось до чрезвычайности.
- 3) В фроятно, это разнообразіе списковъ и желаніе читать слово Христово въ перевод болье удостов фрительномъ побудили св. Алексія, митр. Всероссійскаго, заняться вновь переложеніемъ съ греческаго вс в книгъ Новозав тныхъ въ полномъ вид ф, не по церковнымъ чтеніямъ... Совершенный келейно трудъ этотъ не оставилъ видимаго вліянія на улучшеніе списковъ.
- 4) Не знаемъ другого предпріятія, которымъ бы можно было объяснить распространеніе въ XV в. болье однообразныхъ списковъ, и притомъ въ полномъ видъ.

<sup>1)</sup> Опис. Синод. ркп. І, 1, стр. 246.

<sup>2)</sup> Яумышленно такъ долго останавливаюсь на трудѣ Горскаго и Невоструева: это нагляднѣе покажетъ, какъ количество, такъ и качество труда Г. А. В-го, для котораго, какъ мы видѣли, точкой оправленія и было Описаніе Синод. рукописей.

- 5) Списки полные (тетры) менѣе подвергались поврежденіямъ; образцомъ этихъ списковъ можно считать Синод. № 20 (Галичское ев. 1144 г.). Такіе списки не были въ общемъ употребленіи церковномъ, переписывались рѣже, п потому могли сохранить болѣе чистоты. Оставалось сличить такіе списки съ греческимъ. Опытъ таковаго исправленія представляетъ другой пергаминный списокъ тетроевангелія № 26, списанный въ Константинонолѣ въ 1383 году, которое было списано русскимъ пришельцемъ, какихъ было много въ XIV в. въ Константинополѣ. Вѣроятно, оно здѣсь же исправлено и могло быть вывезено отсюда митр. Пименомъ, Кипріаномъ или кѣмъ либо другимъ.
- 6) Около того же времени, можетъ быть съ Кипріаномъ митр., появились въ Россіи списки тетраевангелія изъ южно-славянскихъ странъ съ предисловіями Оеофилакта Болгарскаго, съ ньифинимъ счетомъ зачалъ, по правописанію съ Русскими несходные, по въ исправленіяхъ очень близкіе къ упомянутому пергаминному списку Константинопольскому.
- 7) Правила уединенной жизни на Аоонѣ, особенно прославившейся въ XIV в., требовали между прочимъ, чтобы уединенные подвижники занимались въ своихъ келліяхъ ежедневно чтеніемъ св. Евангелія по порядку евангелистовъ, для чего и были сдѣланы въ рукописяхъ размѣтки. Слава Аоонскихъ подвижниковъ, какъ способствовала усиленію нашихъ сношеній съ тамошними обителями, такъ содѣйствовала распространенію ихъ правилъ и рукописей.
- 8) Такимъ образомъ стали входить въ большее употребление списки Евангелія— полные, и вийстй съ тимъ началъ распространяться болие однообразный ихъ текстъ 1).

Имѣя передъ собой эти осторожные выводы описателей Синод. библіотеки, г. Воскресенскій предпринялъ свой трудъ; взявши въ основу тотъ же планъ, онъ имѣлъ намѣреніе исполнить по силѣ и возможности «завѣтиую мысль» своихъ предшественниковъ. Поэтому естественно сопоставить только что приведенные выводы Горскаго и Невоструева съ выводами г. Воскресенскаго: это сравненіе покажетъ величниу того шага впередъ, который представляетъ трудъ проф. Воскресенскаго сравнительно съ его предшественниками, укажетъ то, что внесъ новаго въ самую разработку, въ планъ ея изслѣдователь редакцій ев. Марка. Но одного простого сопоставленія двухъ трудовъ не достаточно для отчетливаго представленія о трудѣ Г. А. Воскресенскаго, если мы хотимъ найти ему мѣсто въ современной наукѣ по изученію крупнаго вопроса объ исторіи евангельскаго текста: задача, впервые отчетливо поставленная Горскимъ и Невоструевымъ

<sup>1)</sup> Опис. Синод. рукоп. I, 1. стр. 289—292. Текстъ выводовъ привожу съ незначительными сокращеніями.

и ими же предположительно и на частномъ случай риненная, поставлена была сорокъ лътъ назадъ (Опис. Синод, рукоп, начало выходить съ 1855 г.). За это время вопросъ объ исторіи свящ, писанія на славянской почвѣ, если и не внесъ много новаго по части метода, по прежнему основаннаго на изученій греч. текстовъ сравнительно съ славянскими, на оцібнкі варьянтовъ, все таки не оставался безъ движенія и движенія весьма почтеннаго. Достаточно указать на труды тёхъ же А. В. Горскаго и К. И. Невоструева (въ Кирилло-меоодієв. сбор., въ Приб. къ тв. св. Отдовъ), на труды О. И. Буслаева (Матеріалы для исторіи письмень), И. И. Срезневскаго (Юсовые памятники, Глаголические памятники, Свёдёния и замётки), Фр. Рачкаго (изд. Ассеманова ев.), Ив. Чричича (2-ое изд. того же текста), Ю. Даничича (Никольское ев.), архимандр. Амфилохія (Галичское ев.), особенно И.В. Ягича (изданія глаголич. текстовъ, работы его въ Архивѣ), В. Облака (рядъ критическихъ статей въ Архивѣ Ягича, въ Сборникѣ болгарск. мин.), А.И. Соболевскаго, А.А. Шахматова, В. Н. Щенкина, М. Козловскаго, Вондрака, Вальявца, Стояновича ими.др.. Уже этотъ рядъ именъ, изъ коихъ приведены мною немногія, показываетъ, насколько вопросъ, такъ осторожно и несмѣло разъясняемый описаніемъ Синод. рукоп., продвинулся впередъ къ своему разрешенію. Матеріаль для решенія этого вопроса разростался съ значительной быстротой, что выразилось вившнимъ образомъ въ обнародовании цёлаго ряда текстовъ неизвёстныхъ или мало доступныхъ прежде для такой детальной работы, какова надъ исторіей текстовъ св. писанія. Изданія эти сопровождаются въ большинствѣ случаевъ филологическими изследованіями. Вся эта кипучая пздательская работа, осложняемая отдёльными изслёдованіями, расширяла рамки основного вопроса о св. писаній, возбуждала рядъ новыхъ частныхъ вопросовъ, о которыхъ не приходило въ голову мечтать въ 1855 году, каковы напр., вопросы объ отношеніи текстовъ глаголическихъ къ кирилловскимъ, объ отношеніи между чтеніями апракосовъ и тетровъ1), о связи перевода евангелія съ другими церковными и священными книгами. Правда, иногда эти вопросы возникали и раньше, но тогда не было данныхъ къ научному ихъ разръшенію, приходилось или гадать, или расчитывать на остроуміе и талантливую догадку изследователя.

Съ литературой за истекшія сорокъ лѣтъ приходилось считаться, ясно, и Г. А. Воскресенскому, и онъ, конечно, съ ней считался. Какъ онъ отнесся къ тому, что выработано за этотъ періодъ времени, и увидимъ ниже.

<sup>1)</sup> Въ Кирилло-Меводієвскомъ Сборникѣ (1865) К. И. Невоструевъ (стр. 20 и сл.) подняль было этотъ вопросъ, ограничиваясь собираніемъ матеріала для доказательства отличія апракосовъ отъ тетровъ. Теперь вопросъ уже рѣшается въ пользу единства ихъ по чтеніямъ.

Возвращаясь непосредственно къ разбору сочиненія проф. Воскресенскаго, считаю нужнымъ коснуться самаго плана, въ которомъ онъ расположилъ свою работу: это, если можно такъ выразиться, внёшнимъ образомъ покажетъ намъ разницу между трудомъ его и трудомъ его главныхъ предшественниковъ, съ которымъ, какъ мы видёли, онъ тёсно связанъ. Поэтому обращаюсь къ содержанію и построенію работы г. Воскресенскаго.

Первыя девять страницъ книги заняты введеніемъ, содержащимъ въ себѣ «руководительныя начала, копми пользовался авторъ при опредѣленіи характеристичныхъ чертъ ев. отъ Марка по рукописямъ XI—XVI в.». Это, стало быть, — объясненіе метода: къ нему мы еще вернемся.

Первая глава первой части (эта часть поситъ преимущественно библіографическій характеръ) (стр. 10—68) содержить обозрѣніе славянско-русскихъ списковъ евангелія, привлеченныхъ авторомъ къ изслѣдованію: здѣсь сообщаются палеографическія свѣдѣнія о рукописи, о мѣстѣ ея нахожденія, даются замѣтки о языкѣ, степени сохранности, приводится литература о данной рукописи, если таковая есть и была извѣстна автору; о рукописяхъ мало извѣстныхъ или доселѣ неизвѣстныхъ сообщаются «нѣкоторыя филологическія замѣтки» (?)¹), (вѣроятно, надо полагать, замѣтки о языкѣ, какъ это сдѣлано и при извѣстныхъ уже въ наукѣ рукописяхъ)²). За этимъ описаніемъ слѣдуетъ (61 стр.) краткій перечень описанныхъ списковъ (что значительно облегчаетъ справки), распредѣленіе списковъ по вѣкамъ (стр. 66), но языку (правописанію), но составу (апракосы и четвероевангелія)³), наконецъ указатель чтеній изъ ев. Марка въ порядкѣ главъ и стиховъ нынѣшняго текста.

Всѣ эти списки разсмотрѣны г. Воскресенскимъ, по его словамъ (стр. II.) «съ возможною тщательностью и полнотой». Обратимся къ этому списку и описанію рукописей. Число рукописей, которыя привлечены были авторомъ къ изслѣдованію весьма почтенно: именно 113 4), не считая ряда упомянутыхъ вскользь списковъ, извѣстныхъ г. Воскресенскому, вѣроятно, по описаніямъ рукописей разныхъ собраній и по его же собственнымъ замѣткамъ о заграничныхъ спискахъ 5). По языку собранные имъ списки разнообразны: есть здѣсь и «юсовые», и русскіе и, «русско-болгарскіе или

<sup>1)</sup> стр. 10.

<sup>2)</sup> Ср. напр. А 21, 22, 24, 27 и А 26, 28, 15, 10. Существенной разницы въ описаніяхъ рукописей, извъстныхъ и неизвъстныхъ досель, нътъ: вездъ «филологическія замътки» одинаково скудны.

<sup>3)</sup> Пропущенъ въ указателъ А 40 (апракосъ, Реймсское ев.), въроятно, случайно.

<sup>4)</sup> Во время изслѣдованія прибавлено важное Тръновское евангеліе на основаніи разбора, сдѣланнаго недавно скончавшимся М. Вальявцемъ (Starine XX и XXI) (стр. 216). Привлеченъ этотъ текстъ, не вошедшій въ изданіе ев. Марка, повидимому, благодаря указанію И. В. Ягича (см. Archiv f. sl. Ph. B. XVII p. 297).

<sup>5)</sup> Сборникъ отд. рус. яз. и слов. И. А. Н. т. ХХХІ № 1. (1882 г.).

болгаро-русскіе», и сербскіе; но составу они также разнообразны; есть анракосы «полные» (48 списковъ) и «сокращенные» (37 текстовъ) и четвероевангелія (28). Такимъ образомъ, исполняя желаніе (п совершенно законное) Горскаго и Невоструева: «собрать побольше наблюденій путемь разсмотрѣнія большаго количества древнихъ рукописей», г. Воскресенскій подвергъ анализу болбе ста руконисей, не считая отрывковъ и только упоминаемыхъ имъ текстовъ, тогда какъ описатели Синод. рукописей располагали для своихъ наблюденій всего только 28 списками, изъ коихъ древнихъ (кончая XV в.) у нихъ было только 14 (одиннадцать апракосовъ и три тетра), если не считать Остромирова ев, и немногихъ списковъ Моск. Духовн. Акад. и Чудова монастыря, иногда привлекавшихся ими къ изследованію. Что касается древности, то и въ этомъ отношеніи г. Воскресенскій богаче своихъ предшественниковъ: тогда какъ у нихъ стариній списокъ былъ ХИ в. (№ 20 — Галичское ев. 1144 г.), авторъ разсматриваемаго изследованія имель въ распоряженій целькую 11 синсково XI в. Для соображеній на основаніи языка тоже изобиліе и преимущество на стороп'в Г. А. Воскресенскаго, имъвшаго въ рукахъ списки юго-славянские всъхъ оттвиковъ и русскіе, тогда какъ Свиод, списки всв русскіе (хотя пногда и носять слёды своего нерусскаго происхожденія). Т. о. и въ количественномъ и въ качественномъ отношения матеріалъ, которымъ располагалъ г. Воскресенскій, даваль ему большія преимущества передь Горскимъ и Невоструевымъ. Кромѣ того, у него же было уже больше средствъ для пользованія этимъ матеріаломъ: у него въ рукахъ были не только печатныя изданія, снабженныя такимъ уже обработаннымъ анпаратомъ, каковы изданія Ягича (особенно Маріинское евангеліе), гда часть работы — сравненіе съ другими текстами—уже была мастерски сділана: онъ иміть передъ собой образцовые труды по части критики, оценки варьянтовъ, напр., въ твхъ же трудахъ И. В. Ягича, не говоря уже о ближайшемъ его образцѣ— Описаніи Синодальной библіотеки.

Поэтому не безъинтересно взглянуть, какъ отнесся къ своему матеріалу г. Воскресенскій, на первый разъ, въ той части, которую мы разсматриваемъ. Распределенныя уже по четыремъ редакціямъ рукописи описываются г. Воскресенскимъ съ возможной краткостью, какъ и следовало ожидать: сообщается при каждой рукописи — векъ, число листовъ, правописаніе (языкъ), мёсто нахожденія, литература. Такимъ образомъ перебрано 112 рукописей. Но, если количество собранныхъ рукописей служитъ некоторой гарантіей противъ односторонности, неполноты выводовъ, возможной при ограниченности матеріала, то оно далеко еще не составляетъ само по себе одно гарантіи въ точности этихъ выводовъ: не меньшую роль играетъ здёсь и качество собраннаго авторомъ мате-

ріала: съ точки зрівнія именно качества матеріала трудъ проф. Воскресенскаго заставляетъ желать кое-чего. Правда, исходя изъ совершенно върнаго взгляда, что, «чёмъ древиве рукопись, тёмъ, естествениве думать, древнье и тексть, въ ней содержащійся» (стр. 4), Г. А. Воскресенскій собраль для своихъ наблюденій возможно больше рукописей, остановившись преимущественно на рукописяхъ не моложе XV в. Но одна древность рукописи не есть ручательство всегда древности и текста: кому неизвѣстны въ области литературы, хотя бы древне-русской, факты, когда мы именно древній текстъ находимъ въ спискахъ позднихъ и часто весьма позднихъ? Вспоминиъ хотя бы общензвастный случай относительно «Хожденія Богородицы по мукамъ», поздній (1603 года) текстъ котораго сохраниль тоть же древній тексть, да еще въ лучшемь видь, что и извыстный списокъ XII в.; текстъ «Девгеніева ділнія», недавно открытый Н. С. Тихоправовымъ и несомивнио представляющій копію съ древняго текста той же редакціп, что быль въ погибшей рукописи А. И. Мусина-Пушкина, сохранился въ рукописной теградкъ 1744 г. Подобные факты встръчаются и въ евангельской литературь: какъ увидимъ ниже, русское евангеліе 1401 г. (Зарайское, у Воскресенскаго — А 18) сохранило въ своихъ чтеніяхъ особенности евангелія болгарскаго, писаннаго въ Тръновь ок. 1277 года. Такимъ образомъ между позднѣйшими списками евангелія могли оказываться, хотя, конечно, не часто, такіе, которые могуть имѣть значеніе равное со многими древними, а иногда и преимущество передъ иными изъ нихъ. Такимъ образомъ, при подборф матеріала необходимо было руководиться и внутренними достоинствами руконисей. На эту сторону дёла у г. Воскресенскаго не обращено достаточнаго вниманія. Это видно наглядиве всего изъ следующаго. Отлично зная, что наши списки евангелія ведутъ свое происхожденія съ юга славянства, не разъ это отміная въ своемъ изслібдованій (напр. стр. 205—206, 250, и т. д.), г. Воскресенскій не пренебрегъ списками не русскими, хотя бы главнымъ образомъ тёми, которые нашлись въ русскихъ библіотекахъ. Онъ сознаваль и прениущество имѣть при работѣ списки разпообразные не только по времени, но и по мѣсту написанія: «самое разнообразіе синсковъ («юсовыхъ», сербскихъ и русскихъ), писанныхъ въ разныхъ мѣстахъ и въ разное время, не только не вредить, но и помогаеть дёлу, свидётельствуя, что сходныя мёста явились не вследствіе заимствованія и списыванія (а почему, прибавимъ отъ себя, между прочимъ и не такъ?), а обязаны своимъ происхожденіемъ одному и тому же общему источнику» (стр. 5).

Не говоря уже о томъ, что списываніе далеко не всегда непосредственное съ оригинала, передавало въ цёломъ поколёніи списковъ особенности оригинала (фактъ общензв'єстный), мы послё такого объясненія

ждали бы, что г. Воскресенскій при оценке варьянтовъ съ целію извлеченія данныхъ для исторіи текста, развивавшейся не только «въ разное время», но и «въ разныхъ м'естахъ», обратитъ внимание на родину этихъ варьянтовъ и рукописей и въ связи съ этимъ укажеть намъ, откуда и когда пошли тѣ или другія редакцій списковъ. Но этого мы не находимъ: разноязьніе текстовъ для него только средство доказать, «что сходныя мѣста снисковъ обязаны своимъ происхожденіемъ одному и тому же источнику», и только... Правда, онъ считается съ языкомъ текстовъ, но какъ: «мораво-наиноскія, болгарскія и вообще югославянскія слова, ставшія непонятными для русскихъ, замъняются (во 2-й редакціи) въ самыхъ широкихъ размърахъ другими русскими (?), или же образованными на русскій (?) ладъ». (Стр. 250). Доказательствъ русскаго происхожденія этихъ замёнъ мы не находимъ; почему, напр., кънижьникъ должно быть словомъ напнономоравскимъ или вообще югославянскимъ, тогда какъ кънигъчии (Мр. 1, 29), замѣнившее первое, русскимъ, если то и другое нашло себъ мъсто въ древнихъ глаголическихъ текстахъ, въ которыхъ, конечно, иттъ никакого вліянія русскаго1)? Почему то же различе мы должны признать въ словахъ: настырь и пастухъ, встръчаемыхъ въ югославянскихъ спискахъ одинаково<sup>2</sup>), или форму женаиса, вм. женихъ, мы должны признать образованной на русскій ладь, хотя самь же г. Воскресенскій отмічаеть её вь Трын. (болгарск.) ев. XIII в. (стр. 238)? А все это, по нашему мибийо, произошло отъ того, что г. Воскресенскій для устанавливаемой имъ 2-й редакцін, случайно, подобраль ночти исключительно русскіе списки и, не опівнивъ югославянскихъ, ръшилъ, что вся эта редакція русская, а потомъ уже последовательно сталь заключать, что и вей отличія этой редакців отъ первой, выразившіяся въ зам'єнахъ «паннономоравских в и вообще югославянскихъ» словъ иными, произошли въ области русскаго языка. Что это именно произошло такъ, видимъ изъ его вывода, который показываетъ то же недостаточное внимание къ впутреннимъ свойствамъ матеріала; вотъ этоть выводъ: «Всв разсмотрвиные нами иять десять шесть списковъ съ евангельскимъ текстомъ этой (2-й) редакцій — русскіе, за исключеніемъ только Б 51 (Волканово ев. XII в.) п Терновскаго четвероевангелія XIII в. (стр. 251)... Тождество исправленій первоначальнаго перевода Евангелія, Апостола и Исалтыри по указаннымъ спискамъ показываетъ, что исправленія эти относятся къ одной и той же мъстности... можно предположить цёлую школу, которая дёйствовала у насъ на Руси въ ХІв. (стр. 253)... Разсмотрънная нами (2-я) редакція евангельскаго текста, повторяемъ, по ръшительному большинству имбющихся списковъ, русская, но наши испра-

<sup>1)</sup> И. В. Ягичъ, Маріинское Ев., стр. 467.

<sup>2)</sup> Ср. Ягичъ, у. с., стр. 466.

вители могли пользоваться 1) и тъмъ, что давали имъ подходящіе 2) намятники и южнославянской письменности, отличной отъ первоначальной мораво-паннонской или вообще западно-славянской (?)» (стр. 254)<sup>3</sup>). Сопоставляя приведенныя м'єста изслідованія (находящіяся на 2—3 страниницахъ подъ рядъ) видимъ, что выводъ автора о русскомъ происхожденій второй редакцій основань не на оцінкі варьянтовь въ связи съ містностями, откуда идуть рукописи, отнесенныя имъ ко второй редакціи, не на отношеніяхъ этихъ варьянтовъ къ другимъ памятникамъ, а на статистик в случайно сохранившихся отъ древности рукописей, также случайно ставшихъ доступными автору, встретившему ихъ въ различныхъ собраніяхъ, преимущественно русскихъ; онъ собраль 56 списковъ, изъ коихъ 54 оказались русскими и только два не русскими, отсюда и выводъ 4)... Поправка, впосимая авторомъ въ концѣ приведенной мною выдержки, основана не на изучени юго-славянскихъ текстовъ, а на домыслъ, почему эти юго-славянскіе тексты (Търновскій и Вукановъ) не получили настоящей оцънки въ общей исторіи списковь евангелія<sup>5</sup>). Здъсь мы видимъ такимъ образомъ смѣшеніе двухъ вопросовъ: о происхожденіи и о степени распространенности редакців, называемой г. Воскресенскимъ второю. На ту-же односторонность въ подборѣ матеріала, на большое винманіе къ древности списка и недостаточное при оцѣнкѣ особенностей списка по происхождению и языку, указываеть отношение автора къ позднимъ спискамъ, а также къ заграничнымъ: «списковъ Евангелія четвертой редакціи, говоритъ авторъ, сохранилось весьма много отъ XV-XVI в..... Не мало списковъ этой редакців въ заграничныхъ библіотекахъ....» (стр. 60). Далье рядъ каталожныхъ указаній и ссылка на замітку самого автора о заграничныхъ рукописяхъ [Сборн. Отд. рус. яз. и слов. И. А. Н. т. 31 (1882)]. Не говоря уже о томъ, что между списками XV-XVI в. могутъ оказаться списки и старшихъ редакцій (фактъ весьма обычный; см. выше), въ числь ихъ могутъ найтись списки, помимо перечисленныхъ авторомъ двфиадцати (стр. 56—59), дающіе весьма важныя указанія на происхожденіе этой редакціи, почему нісколько пренебрежительное отношеніе къ нимъ автора, обращавшаго винманіе прежде всего на древность списка, едва ли можеть быть оправдано. Еще болье возбуждаеть сожальнія отношеніе автора къ

<sup>1)</sup> А пользовались ли на самомъ дѣлѣ, этого мы не узнаемъ изъ изслѣдованія г. Воскресенскаго.

<sup>2)</sup> Не ясно: какія условія для этого должны быть въ юго-славянскихъ спискахъ?

<sup>3)</sup> Разрядка въ цитатт принадлежитъ мнт.

<sup>4)</sup> См. стр. 1 (введеніе), прим. 2, гдѣ еще яснѣе формулированъ выводъ и его происхожленіе

Подробнѣе этого вывода коснусь, когда будетъ рѣчь о редакціяхъ, установляемыхъ г. Воскресенскимъ.

спискамъ заграничныхъ библіотекъ, имъ просмотрічнымъ; обращаясь къ указанной самимъ авторомъ его же замъткъ, видимъ въ числъ 17 списковъ, имъ отм'вченныхъ и въ настоящемъ изсл'ядованіи отнесенныхъ къ четвертой редакціи: Берлинское ев. XIV в. (№ 3), сербское, сохранивнее подобно древивишимъ (по редакціи и письму) спискамъ тв-же грецизмы безъ перевода 1), еванг. XIV в. (№ 4) сербское же, той же библіотеки, Младеновское ев. 1389 г. (№ 7, тамъ же), Вънское (№ 32\*\*), сербское 1372 г., ев. XIV в. той же библіотеки (№ 124), сохранившее древніе простые аористы, другое евангеліе XIV в. той же библіотеки (№ 43), съ тѣми же арханческими ароистами и достигательнымъ наклопеніемъ, Выское же ев. (безъ номера) 1502 г. молдавскаго письма, болгарское также съ арханзмами, но съ предисловіями <del>О</del>еофилакта Охридскаго (sic); въ Люблянт также есть ев. XIV в. (№ 24) сербское, другое того же времени, но болгарское (№ VI), евангеліе въ Загребѣ, съ ім, но не знающее, подобно Мирославову ев., ім; Бѣлградскія библіотеки: евангеліе 1279 г., ев. XII—XIII в. — болгарское, два евангелія XIII в., изъ конхъ второе, «текстъ котораго древній, и всего ближе къ Ассеманіеву евангелію XI в.», ведеть свое происхожденіе изъ глаголическаго текста, писанъ сербомъ съ болгарскаго извода<sup>2</sup>) и т. д. Изъ этихъ рукописей только 5 четвероевангелій: остальные апракосы. Всё эти евангелія, безъ сомивнія, заслуживають болбе внимательнаго изученія и едва ли всь (хотя бы въ виду краткихъ ихъ характеристикъ, данныхъ г. Воскресенскимъ и повторенныхъ мною) могутъ быть отнесены уже къ четвертой редакцій; а если нікоторыя и окажутся такими, то во всякомъ случат они должны были бы запять въ силу своей древности и принадлежности къ юго-славянской письменности, откуда ведетъ свое начало принимаемая авторомъ четвертая редакція 3), видное місто въ числіє списковъ этой редакціи, рядомъ съ древн'єйшими ся русскими, изв'єстными и г. Воскресенскому экземилярами; эти списки тъмъ болье были бы важны для изследователя, что въ его распоряжения не оказалось ни одного не-русскаго (хотя были и русско-болгарскіе) списка евангелія этой редакцін 4). Ясно, что это — недосмотръ со стороны автора, но опъ имъетъ и другое значеніе: иміт г. Воскресенскій во время своей работы подъ руками списки заграничныхъ библіотекъ, едва-ли бы онъ такъ легко соблазнился обманчивымъ статистическимъ методомъ въ изследованіи.

<sup>1)</sup> Именно: ўпокріте 7, влас'фимію 55, влас'фимисають 67, езмурнизмено 99 об., ефимеріе 104, епендитомь 215 об. (Сборн. Ак. Н. т. 31, стр. 3).

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 51.

<sup>3)</sup> См. разбираемое изслъдованіе, стр. 300.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, стр. 56-60. А подобныхъ списковъ масса въ юго-славянскихъ библютекахъ, напр. въ Бѣлградской (см. Изв. И. Ф. Инст, въ Нѣжинъ, XVI, 32).

Разъ зашла уже рѣчь о спискахъ, не привлеченныхъ авторомъ къ изслѣдованію, хотя того и заслуживавшихъ, хотя бы съ точки зрѣнія самого Г. А. В—аго, можно ему въ этомъ отношеніи сдѣлать и другой упрекъ: если привлеченіе къ дѣлу рукописей иноземныхъ библіотекъ было въ настоящемъ изслѣдованіи по чему либо невозможнымъ ¹), хотя и прямо отвѣчающимъ цѣлямъ автора, цѣнившаго разнообразіе списковъ не только по времени, но и по мѣсту, то во всякомъ случаѣ нельзя не пожалѣть, что онъ не увеличилъ число разнообразныхъ по мѣсту происхожденія списковъ привлеченіемъ доступныхъ ему, какъ и всякому другому, рукописей собранія гр. Уваровыхъ, непосредственнаго пользованія которымъ у автора не видимъ²). А собраніе Уваровское могло бы, помимо древнихъ (ХІV в.) русскихъ списковъ, дать автору матеріалъ для сравненія и юго-славянскій: между списками есть болгарскіе — ХІІІ в. (№ 38), ХІІІ—ХІУ в. (№ 55), сербскій ХV в. (№ 57), молдаво-валашскій ХVІ в. (№ 71) и т. д.³).

Еще большее сожальніе возбуждаеть пропускь въ изследованіи довольно крупныхъ печатныхъ изданій евангельскаго текста, болье, во всякомъ случає, доступныхъ для изследователя: отлично зная «Сведьнія и замётки о мало извёстныхъ памятникахъ» (И. И. Срезневскаго), г. Воскресенскій однако ими не воспользовался вполне, хотя въ нихъ не мало, положимъ отрывочныхъ, текстовъ евангельскихъ і; между этими текстами находится упоминаніе и отрывокъ изъ знаменитаго списка сербскаго XII в., такъ наз. Мирославова і). Этому евангелію посвященъ трудъ Ль. Стояновича [Споменик српске краљ. академије XX (1893)], издавшаго довольно много отрывковъ изъ этого апракоса, настолько много, что мы можемъ вполне судить объ особенностяхъ въ чтеніяхъ і). Этотъ трудъ, какъ и самый текстъ, ускользнули отъ вниманія г. Воскресенскаго, между тёмъ въ исторіи евангельскаго текста Мирославову ев. принадлежить почетное мёсто.

<sup>1)</sup> Во время своего путешествія Г. А. Воскресенскій, повидимому, еще не имѣлъ въ виду въ такомъ широкомъ планѣ своей теперешней работы, вышедшей чуть не 15 лѣтъ послѣ этого путешествія; поэтому тогда и не могъ, вѣроятно, достаточно подробно изучать евангелія сообразно плану, теперь имъ проводимому.

<sup>2)</sup> Онъ ограничился при перечнѣ рукописсй только четвертой редакціи *указаніемъ* на Уваровскіе списки по описанію архим. Леонида (см. стр. 60). Къ тому-же эта замѣтка не точна: между № 43—104 Увар. находимъ не только списки XV—XVI в., какъ можно понимать изъ словъ г. Воскресенскаго.

<sup>3)</sup> Кстати: Дечанское ев., изъ котораго И. В. Ягичъ дополнилъ свое изданіе Мар. ев. (болгарск. XIII в.) осталось неизслъдованнымъ Г. А. Воскресенскимъ (ср. стр. 18), хотя оно и хранится въ И. Публ. Библ., откуда проф. Воскресенскій извлекъ другіе свои тексты.

<sup>4)</sup> Напр. Стаматовское четвероевангеліе (XII—XIII в. болгарское; о немъ-же въ Древн. пам. юсов. письма, стр. 48, 201) (№ 82), Финляндскіе отрывки XII в. (№ 41), изъ ко-ихъ въ одномъ есть даже чтенія отъ Марка (VIII, 13—38; XI, 14—32).

<sup>5)</sup> См. Свѣд. и зам., XLVI.

<sup>6)</sup> Изъ ев. Марка было издано: II, 1—12, IV, 1—9, VI, 3, 4, 42—44; X, 6, 11, 12, 15, 28—31, 32—45, 46—52; XVI, 9—20.

Не влаваясь въ подробную и пеумъстную здъсь оцънку этого евангелія напомию только то, что этотъ тексть считается древивищимъ между сербскими, зам'вчателенъ распорядкомъ чтеній, своимъ правописаціемъ, еще сохраняющимъ наглядную связь съ болгарской редакціей текста въ виді: А, А и ж 1). По чтеніямъ это евангеліе должно быть отнесено къ древней версін текста, но въ то же время уже носитъ следы и оригинальныхъ чтеній, частію вошедшихъ въ употребленіе въ слідующій (еще болгарскій же) періодъ письменности<sup>2</sup>). Къ числу такихъ же пропусковъ падо отпести и листки Ундольскаго, давно уже изданные И. И. Срезневскимъ (Пам. юсов. письма (Спб. 1868), стр. 48, 194), гдб какъ разъ находится два куска изъ ев. Марка (XIII, 24—43 и V, 24—34). Ихъ мы не находимъ въ перечить текстовъ, хотя авторъ и находить нужнымь отметить (стр. 31) Туровскіе листки ев., гдё иётъ ни одного отрывка изъ интересующаго его ев. Марка.... Наконецъ, самымъ крупнымъ недостаткомъ въ подборт матеріала, недостаткомъ, лучще всего доказывающимъ односторонность въ примънени метода у г. Воскресенскаго, является то, что въ такомъ крупномъ по затрогиваемымъ вопросамъ изследовании, каково, несомибино, настоящее, не находимъ цёлой группы памятивковъ, несомибино, имфющихъ не маловажное значение въ истории св. писания на славянскомъ языкъ, особенно въ древнъйшую эпоху этого текста: я имъю въ виду тексты св. нисанія на славянскомъ языкѣ у католическихъ славянъ, глави, обр. въ хорватской старой, глаголической, частью кирилловской и латинской письменности<sup>3</sup>). Значеніе этихъ памятниковъ для изследователя судебъ св. писанія у славянь, для древивишей эпохи нашихъ текстовъ свангелія давно уже отмічено изслідователями, и хорватские тексты оцфиены по достоинству 4): въ этихъ текстахъ, не смотря на ихъ сложную исторію, по временамъ весьма для нихъ грустную, мы имфемъ, несомифино, хотя и не въ большомъ количествф, драгоциные матеріалы для уясненія состоянія текста св. писанія въ ту отдаленную эпоху, когда юго-славянская, сербская и болгарская, инсьменность и хорватская еще не разошлись такъ далеко въ своихъ направленіяхъ, какъ это показываеть последующая исторія. Остатки этого состоянія св. писанія могли бы служить г. Воскресенскому, какъ они служи-

<sup>1)</sup> В. Облакъ. Нѣколко бѣлѣжки върху старословѣнскитѣ паметници (Сборн. за народ. умотвор. ІХ (1893), стр. 9). Какъ извѣстно, теперь этотъ текстъ вполнѣ изданъ фототипически на средства Е. В. Короля Сербіи. Этимъ текстомъ я позволю себѣ воспользоваться ниже въ интересахъ разъясненія отдѣльныхъ вопросовъ, насъ теперь занимающихъ.

<sup>2)</sup> Эти чтенія, вс'є разбитыя по категоріямъ, приведены у Л. Стояновича (ук. соч. стр. IX).

<sup>3)</sup> На этотъ недостатокъ указалъ уже И.В. Ягичъ въ своей замѣткѣ объ изслѣдованіи г. Воскресенскаго (Archiv f. sl. Ph. XVIII, 274).

<sup>4)</sup> Напр. см. статью И. В. Ягича: Evangjelije u slovenskom prievodu въ Tisućnici slav. apostola (Zagreb, 1863), стр. 29 и сл.

ли другимъ изслѣдователямъ (Ягичу, Облаку) отличнымъ средствомъ для оцѣнки варьянтовъ, какъ данныя, несомиѣнно, восходящія по древности къ первоначальной эпохѣ или ко времени къ ней близкому: эти тексты, вмѣстѣ съ иными памятниками, представили бы изслѣдователю иную картину развитія текста св. писанія, нежели онъ себѣ рисовалъ¹). Чтобы не быть голословнымъ, приведу пѣсколько примѣровъ подобнаго рода: они покажутъ, что варьянты, получаемые изъ сравненія только древнихъ глаголическихъ и кирилловскихъ рукописей получаютъ иное освѣщеніе и становятся въ иныя отношенія, если мы ихъ проконтролируемъ съ помощію хорватскихъ текстовъ²).

Сравнивая между собой древнѣйшіе тексты глаголическіе и кирилловскіе находимъ рядъ разночтеній, группирующихся въ три отдѣла: а) чтеніе одного списка замѣняется въ другихъ инымъ чтеніемъ, образованнымъ отъ того же корня, б) чтеніе одного списка славянское замѣняется инымъ чтеніемъ иного корня, в) грецизмы одного списка въ другихъ замѣняются переводомъ 3). Начнемъ съ грецизмовъ по спискамъ: Ассеманову, Зографскому, Маріинскому, Мирославову, Никольскому, Саввину, Остромирову, для западныхъ — по Миссалу XIV в. Кукулевича-Сакцинскаго (теперь Академін Юго-слав., обозначаю Мк.) и первопечатному изд. Миссала 1483 г. (обозн. Міз.).

1) власфиниы (βλασφημια) (Марк. II, 7) осталось безъ перевода во всѣхъ глаголич. спискахъ и Ник. ев., тогда какъ въ Остром., Мир. (127) и Сав. имѣемъ уже переводъ — хоулж, хоулы. Такимъ образомъ Остр., Мир. и Сав. представляютъ уже болѣе позднее чтеніе. Но подобная замѣна не можетъ быть относима къ особенно позднимъ: начало ея мы уже видимъ въ Мар., Асс. ев. (Мо. XII, 31): хоула, тогда какъ Зогр. и Мир. (56) сохраняетъ: власвимиѣ. Такимъ образомъ замѣна греческаго слова славянскимъ въ данномъ случаѣ должна считаться гораздо болѣе древней, нежели тѣ замѣны, съ которыми связано у г. Воскресенскаго (ср. стр. 182, 250) возникновеніе новой редакціи (2-й). Въ связи съ этимъ глаг. власфимисати (влафимлѣетъ (Асс. Мар.), власвимисаетъ (Зогр. Мир. (52) Ник.) — Мо. IX, 3) нередается въ Остр. хоульствоують, въ Сав. хоулитъ. Эта замѣна такая же древняя, что доказывается тѣмъ, что ее находимъ уже въ

<sup>1)</sup> Этого пункта коснемся ниже.

<sup>2)</sup> Примъры подобраны мною по введенію И. В. Ягича къ Ассеманову ев. изд. Рачкаго (Zagreb, 1865). Эти примъры привожу теперь, дабы не повторять ихъ ниже.

<sup>3)</sup> Это деленіе варыянтовъ удерживается и у г. Воскресенскаго.

старо-хорватскихъ текстахъ: хоулити (Берчичъ), хоулит бесъ́доуеть (Mis.) 1).

- 2) ραββί Въ передачѣ этого слова опять видимъ то же колебаніе по отдѣльнымъ спискамъ: въ однихъ мѣстахъ (Іо. ХІ, 8; ХХ, 16) всѣ списки сохраняютъ грецизмъ, тогда какъ одно Мар. (въ первомъ случаѣ) даетъ уже переводъ: оучителю; въ другихъ случаяхъ та же непослѣдовательность: Іо. ІХ, 2 всѣ списки, а въ томъ числѣ и хорватскіе, сохраняютъ грецизмъ, исключая Мар. и Ассем., дающихъ уже переводъ; но въ Мо. ХХІІІ, 8 переводъ даетъ уже только Ассем., тогда какъ Мар., согласно съ прочими сохраняетъ первоначальное чтеніе, а въ Мо. ХХVІ, 25 къ Ассем. присоединяется и Сав.. Смыслъ этихъ разночтеній ясенъ: въ данномъ случаѣ, какъ и въ первомъ, мы видимъ, 1) что замѣна грецизмовъ началась еще въ древнѣйшую, м. б. такъ наз. «паннонскую» эпоху славянскаго перевода, 2) что эта замѣна происходила постепенно, не проходя послѣдовательно чрезъ весь списокъ.
- 3) откходдатор осталось безъ перевода въ Ассем. (Марк. VI, 27). Ник. Мк., Міз., но въ Мар., Зогр., Мир. (194) и Сав. находимъ уже переводъ: воина, а въ Остр. мечьника. Несомнѣнно, что Мар. ев. и Сав. даютъ чтеніе уже не первоначальное, сохраненное Асс. Ник. и хорватскими текстами, но Остр., повидимому, даетъ чтеніе, уже независимое отъ Мар. и Сав.: оба чтенія могутъ быть одинаково древни.
- 4) σταδίον во всёхъ спискахъ осталось безъ перевода (Io. XI, 18), кромѣ Остр.-попьрище. Переводъ возникъ въ группѣ текстовъ, къ которой относятся оригиналъ Остр. (восточно-болгарскій).
- 5) отохріту, еще въ «папнонскую» эпоху начало заміняться переводомъ: въ Ме. VI, 2 оно осталось неизміннымъ во всіхъ спискахъ, кромі Остр. (лицеміръ), тогда какъ черезъ нісколько стиховъ (VI, 5) Зогр., Мир. (124) и Мар. согласно съ Остр. читаютъ уже: лицеміри. Т. б. Остр. текстъ только послідовательно уже провель въ этомъ місті начавшуюся уже заміну грецизма славянскимъ словомъ.

Такимъ образомъ, пересмотрѣнные грецизмы перевода по разнымъ спискамъ показываютъ: а) замѣна ихъ славянскими выраженіями происходила постепенно и б) началась эта замѣна, вызываемая желаніемъ сдѣлать текстъ понятнѣе, еще въ древнѣйшій періодъ письменности: древ-

<sup>1)</sup> См. В. Облакъ. Нѣколко бѣлѣжки..., стр. 15.

иты и представляеть въ этомъ отношении текстъ неприкосновеннымъ. Совпадение же въ этихъ замѣнахъ съ аналогичными въ хорватскихъ текстахъ даютъ возможность опредѣлить приблизительно время, когда этотъ процессъ начался въ исторіи текста: вѣроятно, въ эпоху первоначальную, весьма близкую ко времени самаго перевода.

Вторая группа варьянтовъ — замѣна однихъ словъ другими, иного образованія отъ того же корня.

- 1) чловѣчь чловѣчьскъ; первое чтеніе предпочитаеть Ассем. (Ягичъ, Мар. Ев., 602), тогда какъ второе, считающееся позднѣйшимъ сравнительно съ первымъ (Ягичъ, тамъ же, 466), имѣютъ всѣ списки, а въ томъ числѣ и хорватскіе (Mis.).
- 2) небесьскъ небесьнъ. Отношеніе обратное: первое чтеніе, болѣе древнее (Ягичъ, 466) сохранено списками Мар., Остр., Сав., Зогр. (также Кіевскими отрывками), а съ ними и хорватскими текстами, тогда какъ Ассем. предпочло, вмѣстѣ съ Ник. ев., вторую форму.
- 3) пастырь Ассем. знаеть только эту форму, которую предпочитають и хорватскіе тексты<sup>1</sup>); то же предпочтеніе и въ Ник. ев. Но уже Зогр. и Остр. знають и форму: пастоухъ: «кажется, что уже въ первое время (т. е. на паннономоравской почвѣ) употребляли то и другое слово, такъ что форма пастоухъ можеть быть уже потомъ въ извѣстномъ числѣ южно-славянскихъ памятниковъ нарочно была устранена» (Ягичъ, Мар. Ев. 466). Т. о. разночтенія Остр. и Зогр. ев. являются весьма древними и можетъ быть одинаково древними, а отнюдь не принадлежащими одно юго славянской, другое русской почвѣ, какъ это полагаетъ г. Воскресенскій<sup>2</sup>), вѣроятно, соблазненный словами Ягича въ Uvod'ѣ къ Ассем. ев.: «Оva је геč (пастъгръ) znamenita tim, što u assem. formi a u tom znamenovanju, izkljucivo dolazi u jugo-slavenskich pametnicich» (стр. LXIV).
- 4) ръзбитвъ ръзбарь (Лк. V, 2); первую форму имѣютъ Мар., Мир. (86) и Асс., тогда какъ вторую остальные вмѣстѣ съ хорватскими (Міз.); но эта вторая форма не чужда и Мар. и Асс. (Мар. I, 16)³). Надо полагать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ аналогичнымъ явленіемъ, что и въ предыдущемъ примѣрѣ.

<sup>1)</sup> То же въ Мар.. Ср. Ягича Uvod, LXIV, къ Ассем. ев.

<sup>2)</sup> Ср. выше, стр. 37.

<sup>3)</sup> Въ Мир. стиховъ 16-22 нѣтъ.

- 5) назорен назарѣнинъ; здѣсь почти то же колебапіе, что мы видѣли въ словѣ равви. Наиболѣе послѣдовательнымъ является здѣсь Асс., знающее только первую форму (= ναζαρεὺς); Мар. же уже имѣетъ и вторую форму (Лк. XXIV, 19, Мо. XXVI, 71), хотя часто (Іо. XVIII, 5, 7; XIX, 19)¹) пользуется и первой. Ник. и Сав. предпочитаютъ вторую форму, Остр. же и Мир. (153, 171) исключительно вторую. Но ту же форму имѣютъ и хорватскіе тексты (паzarjanin²). Если это слово не было извѣстно въ обѣихъ формахъ еще въ первоначальную («паннономоравскую») эпоху, то во всякомъ случаѣ приходится признать вторую форму новѣе, какъ болѣе отступившую отъ греч. прототипа; это подтверждаетъ и Ассем. ев., послѣдовательно сохранившее первую форму. Во всякомъ случаѣ и вторая форма, какъ показываютъ хорватскіе тексты и списки Ник., Сав. и Мар., весьма рано проникла въ текстъ.
- 6) Милосрьдъ милостивъ (Лк. VI, 36) всё списки, кромё Остр., имёютъ первую форму въ этомъ мёстё, тогда какъ вторая форма передается всёми списками въ другомъ мёстё (Мө. V, 7); но хорватскіе (Мк., Міз.) и здёсь сохранили первоначальное чтеніе, можетъ быть поддержанное живымъ употребленіемъ этого слова: milosrdi.

Изъ этой категоріи варьянтовъ мы видимъ не только подтвержденіе выводовъ, сдѣланныхъ на наблюденіи грецизмовъ, но и новую подробность: разночтенія въ передачѣ греческаго слова не всегда указываютъ на замѣну только одного выраженія другимъ спионимическимъ или близкимъ по значенію, но показываютъ также присутствіе синонимическихъ выраженій и образованій рядомъ еще въ первоначальномъ переводѣ. Чѣмъ руководились переводчики переводя ποιμήν разъ пастоухъ, другой разъ пастырь или ἀλιεύς — ръзбитвъ и ръзбарь, мы не знаемъ. Послѣдующій процессъ въ этихъ случаяхъ заключался, какъ мы можемъ видѣть по Остр. ев., напр., въ проведеніи однообразія въ переводѣ словъ, что вызывалось, можетъ быть, употребительностью одной формы предпочтительно предъ другой въ той мѣстности, гдѣ возникалъ тотъ или другой списокъ.

**Наконецъ послъдняя категорія разночтеній** — замѣна одного слова **инымъ по** корню.

1) вождь (ήγούμενος) (Мө. II, 6) — владънка; первое чтеніе находимъ въ Ассем., второе въ остальныхъ спискахъ, а также и въ хорватскихъ — указаніе на древность этого разночтенія: съ одной

<sup>1)</sup> Сюда относится и Дечанское ев., изъ котораго взято дополненіе (гл. І-V Мө.) къ Мар.; см. Мө. II, 23.

- стороны Ассем. XI в., съ другой хорватскіе тексты, совпадающіе съ Остром. и Ник.
- 2) врътъ (худос) (Io. XVIII, 1) сохранено Асс., Ник., Зогр., Мар. и Mk., Mis.; Сав. имѣетъ своеобразную передачу — градъ, а Остр. врътьнъ, служащее обычно для передачи слова отпорацов. хотя то же слово также для передачи хүйтэс (Io. XIX, 41) имьтъ Мар. и Зогр., тогда какъ и здёсь Асс. и Ник. имеють връть; въ третьемъ мёстё (Io. XVIII, 26) хүйтос передается врътъ въ Зогр., Асс., Ник.; въ Сав. опять градъ, Остр. и Мир. (152, 159, 154) ев. соединяеть оба чтенія — врътоградъ. Такимъ образомъ, для передачи слова хутос имвемъ: врътъ, которое приходится счесть древнъншимъ, врътьнъ, вызванное въроятно смѣшеніемъ словъ по сходству нервой части, поэтому могшее явиться послё врътъ весьма рано, какъ находимое уже въ Зогр., Мар. и Остр., и слово градъ, представленное однимъ Сав. Эта последняя передача, вероятно местнаго характера, не осталась безъ вліянія на оригиналъ Остр. ев., которое даеть и древнъйшее чтеніе, и среднее, такъ сказать, и позднее, выразившееся въ сложномъ: врътоградъ1). Всв эти измененія однако должны быть древни, и не могутъ быть поставлены въ связь съ такъ наз. 2-й ред. (у г. Воскресенскаго): чтеніе градъ подтверждается Трън. ев., знающимъ исключительно этотъ переводъ для  $\kappa \tilde{\eta} \pi o \varsigma^3$ ).
  - 3) въскжж древность этого чтенія (διὰτί) (Мв. XXVII, 46) подтверждается согласіємъ въ передачѣ его всѣми глаголич. списками въ связи съ хорватскими, тогда какъ Остр. имѣетъ: почьто, которое находимъ и въ Сав..
  - 4) година (бра) несомийнно древийе слова часъ, которое уже находимъ и въ Остр., въ этомъ случай совпадающимъ съ Трън.ев. (Valjavec, 41), почти уже выгиснившимъ всюду старое година, которое еще въ древийшее время стало уже чередоваться съ часъ (Ягичъ, Мар. Ев., словарь, s. v. часъ).
  - 5) горе согласно передается не только Асс., Зогр., Мар., Мир. (144) и Ник., но и Мк. и Міз., тогда какъ Остр. читаетъ лютѣ (Ме. XXVI, 24). Это же выраженіе предпочитаетъ и Трън. ев. (Valjavec, 82).
  - 6) дивынъ (Лк. V, 26), въ отличіе отъ остальныхъ Остр. предлагаеть: прёславына, не поддерживаемое хорватскими списками, но

<sup>1)</sup> Ср. Ягичъ. Мар. Ев. 468.

<sup>2)</sup> См. М. Valjavec, Trnovsko tetrajevandjelije (Starine, XXI), стр. 138, 139. Значеніе этого евангелія въ вопросъ о редакціяхъ см. ниже.

- опять находящее себь оправдание въ Трън. ев. (славна, Valjavec, 116).
- 7) домъ передается въ разныхъ спискахъ различно: Асс. здёсь достигаетъ большаго однообразія, удерживая вездѣ этотъ переводъ для словъ: στεγή, οἶκος, οἰκία. Мар. только въ одномъ случав (Мө. VIII, 8) согласно съ Асс.: въ остальныхъ (Мр. II, 26, Мө. XXIV, 17) даетъ: храмъ, согл. съ Зогр. и Остр., и Ник. 1) (во второмъ случав). Кромв этихъ двухъ словъ, для передачи отгуй находимъ кровъ (Мо. VIII, 8) въ Остр., съ которымъ совпадають: Сав., Мир. (46), Ник., Мк. и Міз.. Такимъ образомъ στεγή = кровъ; слово — весьма древне, такъ какъ оно поддержано не только хорватск. текстами, но и архаич. Никольск. и Сав.; оїхос = домъ и храмъ; оіхія = храмъ; Остр. имбетъ для последняго чтеніе, поддерживаемое Мир. (57) и Mis., храмина. Какъ было въ первоначальномъ текстъ? Надо полагать, что Асс. ев. здёсь упростило текстъ, сливши по значенію во одно всѣ три греческія слова. За разпообразіе въ передачѣ говорить здёсь не только согласіе разныхъ по м'єсту происхожденія списковъ (хорватскіе, сербское Ник. ев., восточно-болгарск. Остром. ев.), но и древность чтенія, указывающая, что въ хорватскихъ спискахъ еще было: кровъ и храмина.
- 8) клепати (σημαίνειν) (Io. XXI, 19) имѣютъ сп. Зогр., Сав., Мир. (31), Асс. (клепя́а), тогда какъ Остр., согл. съ Мк. и Міз. знаменоую. Если первое выраженіе и принадлежитъ первоначальному переводу, то варьянтъ Остр. ев. всетаки весьма древенъ, находя себѣ опору въ хорв. текстѣ.
- 9) ложе (Мв. IX, 6) сохраняють: Мар., Асс., Ник., тогда какъ Остр., Мир. (52), Мк., Міз. имѣютъ уже одръ. Значеніе варьянта то же, что и въ предыдущемъ случаѣ.
- 10) лажай (Ме. XXIII, 37) читается только въ Асс., тогда какъ остальные всё читаютъ кокошь, которое является общимъ, по крайней мёрё, для древняго періода, подтверждаемое хорватскими текстами, а можетъ быть и первоначальнымъ.
- 11) огнь, какъ переводъ хλίβανον (Mo.VI, 30), имѣютъ Мар., Асс., остальные древнее разночтеніе пещь, находимое и въ Мк. и Mis..
- 12) неразоумьнай въ Асс., Зогр., Мир. (3), Ник. служить для перевода ἀνόητοι (Лук. XXIV, 25), которому соотвётствуеть въ Остр., Мар. и Міз. древній варьянть: несъмъісльна. Ср. предыдущій случай.

<sup>1)</sup> Въ Мир. этого мѣста нѣтъ.

- 13) оубогъ (Лк. XVI, 20) только въ Асс., вм. нищь во всёхъ остальныхъ, а также въ хорватскомъ.
- 14) заключити (Лк. III, 20) Зогр. соотвётствуетъ заклепити въ Мар., заклопити Мир. (83) и Ник.; въ другомъ мёстё (IV, 25) Остр., Сав., Асс. имёютъ заключити противъ Мар., Мир. (85), Мк., Міз. заклепити. Такимъ образомъ, въ Мар., Ник. и хорватск. текстахъ имёемъ древнее выраженіе, которое замёнилось болёе обычнымъ уже въ Асс., Остр. (Ср. Ягичъ, Мар. Ев. 468).

Обзоръ этихъ варіантовъ ясно показываетъ значеніе хорватскихъ текстовъ въ ряду другихъ, именно, какъ солидный вспомогательный матеріалъ при оцѣнкѣ древности 1), а иногда и послѣдовательности разночтеній. Воспользоваться этимъ матеріаломъ съ пользой могъ-бы и г. Воскресенскій: тексты св. писанія хорватской рецензіи существують въ довольно значительномъ подборѣ, не только у П. І. Шафарика 2), но и въ спеціальныхъ изданіяхъ И. Берчича (Ulomci svetoga pisma obojega uvjeta — Praha 1864—1871) и М. Решетара (Zadarski i Raninin lekcionar — Zagreb 1894). Кромѣ того, не безъ пользы можно-бы было обратить вниманіе на глаголическую часть Реймсскаго еванг., извѣстнаго г. Воскресенскому по изданію Сильвестра (см. стр. 30)3).

Такимъ образомъ, въ результатѣ нашего обзора матеріала, собраниаго г. Воскресенскимъ, мы можемъ отмѣтить недостаточность его по внутреннему достоинству при изобиліи внѣшнемъ: недостаточно внимательное съ точки зрѣнія метода отношеніе къ сохранившимся и извѣстнымъ въ наукѣ намятникамъ номѣшало автору съ достаточной ясностью оцѣнить, какъ отдѣльные тексты, такъ и цѣлую группу ихъ, важную въ исторіи св. писанія на славянскомъ языкѣ.

Но и собранный г. Воскресенскимъ матеріалъ, хотя и нѣсколько односторонній, самъ по своему объему весьма крупенъ: мы обязаны г. Воскресенскому тѣмъ, что онъ не только попробовалъ его сгруппировать, но ввель въ изученіе развитія нашего евангельскаго текста много новаго, до сихъ поръ не затронутаго и неизвѣстнаго. Этотъ матеріалъ имъ описанъ, отчасти разработанъ: будущимъ изслѣдователямъ необходимо будетъ между прочимъ руководиться и указаніями, данными г. Воскресенскимъ. Эти указанія, хотя и краткія, сжатыя по формѣ, но все-же даютъ достаточно твердую въ большинствѣ случаевъ исходную точку для разысканій. Оста-

<sup>1)</sup> См., напр., указанія на сл'єды изм'єненій первоначальнаго текста по Ассем. списку у Ягича въ его введеніи къ этому евангелію, стр. LXXXVIII.

<sup>2)</sup> Cm. ero Památky hlah. písemnictví (Praha, 1853), crp. 69, 72, 76, 82, 84 m. r. g.

Болѣе доступное и удобное изданіе В. Ганки «Сазавоеммаузское святое благовъствованіе, нынѣ же ремьское» (Прага, 1846) г. Воскресенскому осталось неизвъстнымъ.

ется сдѣлать только нѣсколько замѣчаній относительно нѣкоторыхъ частпостей въ описаніяхъ рукописей евангельскаго текста, заканчивающихъ первую главу излѣдованія.

Въ этихъ частностяхъ, почти мелочахъ, приходится отмѣтить нѣсколько пробіловъ, до извістной степени объясняющихся уже отміченнымъ раньше недостаткомъ вниманія къ филологической чисто постановкѣ льда. И здъсь, какъ въ подборъ рукописей, видна пъкоторая односторонность, хотя истекающая уже не изъ указаннаго выше и вкотораго увлеченія древностью рукописей, а изътого, что языку рукописи, указанію на происхождение ел, авторъ придаваль слишкомь мало, какъ намь кажется, значенія. Кром'є того, нельзя не отм'єтить еще одной мелочи, нісколько нарушающей то удовлетворяющее впечатльніе, которое производить описаніе рукописей. Стараясь быть краткимъ въ описаніяхъ (что совершенно справедливо и вполић заслуживаетъ оправданія), авторъ не всегда могь выбрать подходящія черты для характеристики описываемой рукониси, иногда опуская то, что казалось-бы нужнымъ, иногда же сообщая такія подробности, безъ которыхъ легко можно было-бы обойтись. Такъ въ описаніи основныхъ списковъ принятыхъ авторомъ за исходную точку въ изследовании и изданіи текста, мы ожидали-бы нісколько боліс подробностей, хотя-бы и не новыхъ, но необходимыхъ, какъ введение къ издаваемому цёликомъ тексту. Такъ, пельзя не пожальть, что авторъ поскупился на болье подробное описаніе Галичскаго евангелія 1144 г.: этотъ памятникъ, по словамъ самого проф. Воскресенскаго (стр. 12), «принадлежить безспорно къ замъчательныйшимъ намятникамъ древне-славянской и въ частности древнерусской письменности и по тексту и по своимъ фонетическимъ, морфологическимъ и лексикальнымъ особенностимъ». Объ немъ уже сложилась довольно богатая литература, которая и перечислена авторомъ. Естествениве всего было-бы ожидать, что авторъ насъ познакомить, хотя-бы на основании этой богатой литературы, поближе съ намятникомъ, съ его замичательпыми фонетическими особенностями, съ палеографіей памятника 1). Это было-бы темъ более желательно, что до сихъ поръ мы не имеемъ такого описанія, если не считать изданія О. И. Буслаева (Матеріалы для исторіи инсьменъ), вышедшаго въ 1855 году и уже давно считающагося рѣдкостью2). Вивсто этого мы находимъ такого рода указанія: «писано на хорошемъ пергамент въ небольшую четвертку (5 вершк. длиною, и 4 шириною), на 260 л. прямымъ четкимъ уставомъ въ 1144 году, какъ видно изъ записи на л. 228

<sup>1)</sup> На необходимость подобнаго описанія, именно по єтношенію къ тому-же Галичскому ев., указадъ уже И. В. Ягичъ въ своемъ разборѣ изданія Амфилохія (Сборн. отд. русск. яз. А. И., т. 33, стр. 77).

<sup>2)</sup> Уже въ 1884 г. жаловался на это Ягичъ (Сборн. отд. русск. языка Ак. Н., т. 33, стр. 76-77).

(далье запись).... Оглавление писано въ два столбца, самый-же текстъ въ одинъ столбецъ.... Правописаніе русское.... Давиее м'єстонахожленіе его въ мъстечкъ Крылосъ близъ Галича, въ связи съ и вкоторыми (какими?) особенностями языка, позволяеть считать Галичское евангеліе древнъйшимъ памятникомъ письменности юго-западной русской» (стр. 11—12). Вотъ собственно все, что мы узнаемъ объ особенностяхъ письма и языка этого зам'вчательнаго текста. Для характеристики языка этого Евангелія мы имѣемъ данныя, хотя-бы въ рецензіи И. В. Ягича на изданіе арх. Амфилохія 1), но для палеографіи его у насъ нѣтъ почти ничего, за исключеніемъ двухъ-трехъ страницъ въ «Славяно-русской палеографіи» И. И. Срезневскаго 2). Авторъ, имъя въ рукахъ самую рукопись, издавая ее палеографически, легко могъ-бы дать краткое описание ея особенностей по отношенію къ письму 3) и языку, въ посл'єднемъ случай имия въ виду. хотя-бы труды Ягича и Соболевскаго. Также странно отсутствуеть, хотя-бы краткій, отзывъ объизданіи Амфилохія, хотя авторъ и указываеть намъ тѣ же статьи Ягича и свои 4).

Съ другой стороны онъ находить же возможнымъ сообщать почти ненужныя 5) подробности о памятникѣ хорошо всѣмъ, даже неспеціалистамъ, извѣстномъ — о сребропозлащенномъ, осыпанномъ разноцвѣтными камнями окладѣ (работы ювелировъ Овсянникова, Сазикова или Хлѣбиикова) Остромирова евангелія, описывать миніатюры этого евангелія, сообщить даже палеографическую черту Остром. св. (о слогоотдѣлительной точкѣ, о крестикахъ и узелкахъ въ качествѣ знаковъ препинанія), и въ то же время ограничиться такой характеристикой языка: «правописаніе древпе-славянское юсовое съ слѣдами однакожъ вліянія языка русскаго» (стр. 13). Приводя литературу объ этомъ евангеліи, упоминая даже о пеокопченной и совершенно ничтожной по значенію статьѣ Д. Языкова (въ Библ. Зап., 1892 г.), г. Во скресенскій совершенно упускаетъ изъ виду «Особенности языка Остромирова евангелія» А. А. Щахматова и В. Н. Щепкина 6). Ему, повидимому, неизвѣстно и то, что «древне-славянскій юсовой» языкъ Остром. ев. теперь уже опредѣленъ точнѣе, именно: указано, что оригипа-

<sup>1)</sup> Тамъ-же.

Стр. 150—152, гдѣ приведены начертанія «болѣе другихъ любопытныя» (7 буквъ), запись и текстъ «Отче нашъ».

<sup>3)</sup> Напр., въ числъ оригинальныхъ чертъ рукописи обращаетъ вниманіе на себя частое употребленіе і и ї вм. обычнаго и. Что значатъ въ изданіи эти два типа ї и і?

<sup>4)</sup> Пока не вышло все евангеліе въ изданіи Г. А. Воскресенскаго, изданіе Амфилохія сохраняеть свое важное значеніе.

<sup>5)</sup> Напр., въ описаніи Чудовскаго списка: зачёмъ эти записи митрополита Платона, не имёющія никакого другого значенія, какъ развё то, что смиренный митр. Платонъ вёриль подлинности преданія о принадлежности рукописи перу св. Алексёя? (стр. 48—49).

<sup>6)</sup> Грамматика старославянского языка, А. Лескина (М. 1890 г.), стр. 157-192.

ломъ Григорія быль тексть болгарскій, восточно-болгарскій, уже процедшій черезъ редакцію 1), чімъ объясняются отклоненія его отъ типа глаголическихъ намятниковъ и древи-бишихъ кирилловскихъ и сходство его съ Супрасльской рукописью и отчасти съ Тръповскимъ евангеліемъ, насколько это последнее сохранило древнюю основу<sup>2</sup>). Также мало говорить намъ описаніе Саввиной книги (стр. 14): сообразно съ своимъ планомъ, авторъ ограничивается нѣсколькими словами и приводить литературу, гдѣ находимъ и навъстную статью И. В. Ягича (Archiv f. sl. Ph. V, 580—612); прямо въ интересахъ самого г. Воскресенскаго было бы отмѣтить главное достоинство этой статьи, заключающей въ себь существенныя поправки къ описанію Саввиной книги Срезневскаго и (что еще важибе) исправленіе всего, не вполнѣ удавшагося въ изданіи текста этой рукописи у И.И. Срезневскаго. Иначе изъ того, что сообщено г. Воскресенскимъ, получается выводъ, что онъ вполит удовлетворяется изданіемъ Срезневскаго, сообщая только, что текстъ вполн взданъ въ Юсовыхъ памятникахъ, гдё «въ обозрёніи дано м'єсто описанію этой зам'єчательной рукописи». Также мало находимъ мы указаній на отношеніе изданія Ассеманова евангелія Чричича къ старшему изданію Рачкаго: разница между ними не въ томъ только, какъ сообщаетъ г. Воскресенскій, что одно издано глаголицей съ введеніемъ И. В. Ягича, а другое «новос» изданіе латиницей: последнее изданіе вызвано несовершенствомъ изданія Рачкаго.

Эти немногіе прим'тры показывають также, что, собирая матеріаль по отд'яльным рукописямь, авторъ вообще не считаль нужнымь относиться критически къ трудамъ своихъ предшественниковъ, ограничиваясь механическимъ подборомъ того, что существуетъ вълитератур объ той или другой рукописи. Эта черта зам'ятна и тамъ, гд'я онъ, повидимому, находилъ нужнымъ приводить подробн'яе различныя мийнія; таковъ, напр., случай, когда авторъ, описывая довольно подробно (и совершенно правильно) рукопись Чудова монастыря (такъ наз. мигр. Алекс'я), приводитъ подробное изложеніе мийнія А.И. Соболевскаго противъ подлинности преданія о томъ, что Чудовское евангеліе писано митр. Алекс'ямъ. Стоитъ зд'ясь сравнить слова Воскресенскаго о духовной грамот'я Алекс'я съ тымъ, что приводить онъ дал'яс: на стр. 49 онъ безъ всякихъ оговорокъ считаетъ её подлинной, описываетъ ее, хотя это совершенно излишняя подробность, на чуть не уясняющая д'яло о принадлежности евангелія св. Алекс'я о'); на стр. же 51 онъ приводитъ мийніе Соболевскаго о той-же грамот'я, пи-

<sup>1)</sup> Archiv f. sl. Ph. V, 580.

<sup>2)</sup> Archiv f. sl. Phil. XIII (1890 г.), стр. 241—248 (статья Облака).

<sup>3)</sup> Развѣ только въ томъ отношеніи это было нужно, что дуковная прикрѣплена къ нижней доскѣ рукописи!

санной «обычнымъ московскимъ канцелярскимъ полууставомъ XVI вѣка. приближающимся из скорописи». Ждемъ опроверженія мивнія проф. Соболевскаго — и напрасно.... Приведя идущее отъ Епифанія преданіе о принадлежности Чудовскаго списка перу самого Алексвя, г. Воскресенскій находить какъ-бы оправданіе этому преданію (а вмёстё и мивнію митр. Евгенія) въ статьъ, находящейся въ Чудовской рукописи: «О поставленіи властелій»: «нельзя не замітить, что выборь и поміщеніе сего слова, въ которомъ разръшались вопросы, близко касавшіеся тогдашняго положенія Русп, какъ нельзя бол ве приличествуютъ св. Алекс во, великому печальнику земли русской....» (далёе характеристика тяжести ига, о надеждахъ Алексія, не упускавшаго случая «напомнить русскимъ людямъ о своей задушевной мечтё» — освобожденіи отъ ига, о грамоте Донскаго съ Михаиломъ Александровичемъ и т. д., стр. 51). Повидимому, статья признается г. Воскресенскимъ принадлежащей перу Алексвя, а она находится къ тому-же въ евангелін, по преданію писанномъ имъ-же!.. Слёдомъ за этой мыслью Воскресенскаго читаемъ вдругъ перепечатанное цѣликомъ1) опроверженіе А. И. Соболевскаго правильности преданія, подкрѣпленное рядомъ доказательствъ. Опять не находимъ ни слова ни за, ни противъ Соболевскаго, ни разбора его доказательствъ, основанныхъ на совершенно иныхъ (и притомъ научныхъ) данныхъ, нежели мивніе г. Воскресенскаго.

Другая категорія недостатковъ въ описаніи рукописей проистекаеть отчасти изъ тѣхъ-же причинъ, но носитъ уже отчасти и иной характеръ, но также, такъ сказать, филологическій. Авторъ вообще не щедръ на филологическія замітки, каковы напр. о языкі описываемых имь текстовь: согласно съ своей цёлью — быть возможно краткимъ въ описаніи такого большого количества рукописей — онъ характеризуеть языкъ («правонисаніе») рукописи однимъ, или много, двумя-тремя словами, различая рукописи: «русскія» (съ оттѣнками — говорами, преимущественно новгородскимъ и галицко-вольшскимъ), «сербскія» (сюда-же сербо-болгарскія), «средне-болгарскія», «юсовыя», «древне-славянскія» и т. д. Подобной характеристикой языка рукописи, именно пользуясь готовыми терминами, достигалась желаемая краткость и, какъ, очевидно, полагаетъ авторъ, вмѣстѣ и точность описанія, при чемъ, конечно, предполагается, что терминъ, имъ употребленный, есть что-то уже вполнъ опредъленное и всъмъ хорошо извъстное. Спору нать, что такой пріемъ самъ по себа пріемъ варный; по онъ на дала въренъ только тогда, когда, дъйствительно, терминологія автора сама по себъ върна и точна, и когда самъ авторъ даетъ себъ отчетливое представленіе о терминь, имъ примьненномъ. Съ этой стороны-то и можно сдылать

<sup>1) «</sup>Южно-славянское вліяніе на русскую письменность въ XIV-XV вв.», стр. 26-28.

г. Воскресенскому и который упрекъ: если во многихъ случаяхъ его терминологія и вірна и поэтому достигаеть ціли, какъ общепринятая, напр. термины: «русскій», «сербскій», «русско-болгарскій», то все же этого нельзя сказать про его терминологію вообще: нікоторая неясность, а иногла и прямо соивчивость терминовъ мѣнкаеть и здѣсь точности и опредъленности характеристикъ языка, лексики руконисей, а иногда даже приведенные примъры не поправляють дъла. Остановимся на искоторыхъ изъ этихъ случаевъ: они характерны для намъченнаго уже прежде филологическаго взгляда автора. Въ первой-же групп'в рукописей (первая редакція — А), между которыми находимъ и всё почти древнівнінія (XI—XIV в.), встрівнаемся съ терминомъ «юсовой», «правописаніе юсовое» 1). Этотъ терминъ, какъ извъстно, еще въ 1868 г. попробовалъ ввести въ нашу филологію покойный И.И.Срезневскій: «письмо это (т. е. разбираемыхъ имъ текстовъ) отличается правильнымъ, хотя и своеобразнымъ (именно, какъ видно изъ общей характеристики, сміной), употребленіемъ юсовъ ж и а и поэтому можеть быть названо юсовымъ» (Древије намятники юсоваго письма, стр. 2). Характеристика эта, какъ извістно, дана относительно другихъ текстовъ, сербскихъ и русскихъ; поэтому «памятники юсовые» это — «памятники не русскіе и не сербскіе» (стр. 2, 3), отличающіеся отъ этихъ последнихъ употребленіемъ юсовъ. Оть точнаго пріуроченія этихъ намятниковъ по м'єстности и по отношенію къ «старо-славянскимъ» осторожный Срезневскій воздержался, ограничившись указаніемъ на тісную связь ихъ съ глаголическими и кирилловскими древибищими (напр. Супрасльской руконисью (стр. 4), Остромировымъ евангеліемъ, стр. 168, 176), въруя еще въ то, что «отысканіе намятниковъ чистаго славянскаго языка не невозможно» (стр. 168). Впрочемъ, онъ, при всей осторожности, и обмолвился, хотя и весьма удачно, озаглавивъ свои юсовые памятники въ обзорѣ (стр. 1—148) «древними старо-славянскими намятниками юго-западнаго юсоваго письма»: очевидно онъ имёлъ въ виду намекъ на юго-западныя страны Балканскаго полуострова, въ отличіе отъ другихъ юсовыхъ, напр. восточно-болгарскихъ. Такимъ образомъ, смыслъ термина «юсовой» у Срезневскаго ясень, хотя онь не можеть быть поставлень по точности и опредъленности рядомъ съ терминами «русскій» и «сербскій». Это было почти 30 льть назадь. Толчекь, данный Срезневскимь въ его «Юсовыхь памятникахъ», не прошелъ безследио: результатомъ изучения памятниковъ, впервые почти увидъвшихъ свъть въ книгъ Срезневскаго, было болъе точное опредъление рукописей, названныхъ «юсовыми»: значительная часть

<sup>1)</sup> Иногда эту характеристику дополняють другія подробности: «древне-славянское юсовое съ следами русскаго вліянія» (А 1), «юсовое съ следами вліянія сербскаго языка» (А 6, А 24, А 9).

этихъ рукописей образовала вполнѣ опредѣленную группу средне-болгарскихъ, названныхъ такъ въ отличіе отъ старо-болгарскихъ и (м. б., или?) старо-славянскихъ и ново-болгарскихъ 1). «Юго-западное» происхожденіе нікоторыхъ текстовъ, поставленныхъ въ связь съ «юсовыми» Срезневскимъ, напр. глаголические тексты въ родъ Марынскаго, Ассеманова евангелій, подтвердилось или по отношенію къ самымъ спискамъ, или, по крайней мёрё, ихъ оригиналамъ. Г. Воскресенскій остался при устарёломъ и тенерь уже не пригодномъ по неточности терминѣ «юсовой», хотя ему извъстенъ и новый терминъ — «средне-болгарскій» 2). Эти термины, конечно, рядомъ стоять теперь не могутъ. Но у г. Воскресенскаго они на лицо: причина этого вътомъ, что онъ, какъ полагаю, не вдумался особенно виммательно въ ихъ соотношение и значение. Это предположение подтверждается и тёмъ, что онъ одинъ терминъ «юсовой» применяетъ къ памятникамъ различнымъ по языку, хотя, можеть, быть и принадлежащимъ къ одной группъ, можетъ быть, болгарской (если мы признаемъ старо-славянскій языкъ весьма близкимъ къ болгарскому, или сочтемъ его однимъ изъ древнихъ, теперь вымершихъ или измѣнившихся говоровъ этого языка<sup>3)</sup>). Вотъ примиры такого приминения термина: Остромирово евангелие названо по «правописанію» — древне-славянскимъ, юсовымъ (ср. выше); сюдаже отнесены Саввино, Ассеманово, Маріинское, Зографское, Дечанское, названныя просто юсовыми, а также Верковича (А 24), Хлудовское (А 39), Срезневскаго (А 27), Хлудовское другое (А 12), а Григоровичево (А 15) почему то названо уже «средне-болгарскимъ», Карпинское же евангеліе (А 9) опять уже «юсовое» 4). Отличій въ языкѣ перечисленныхъ рукописей (а эти отличія есть, несомнівню) не указано, съ другой стороны не ясно, почему два средне-болгарскихъ текста (А 15 и 9) получили различные термины. Но этимъ неясность не псчерпывается: Остромирово евангеліе (А 1) названо не только юсовымъ, но и древне-славянскимъ. Въ какомъ отношеній находятся между собой эти два термина? Если понимать второй терминъ, какъ обыкновенно принято, т.е., что О. Е. представляетъ съ видоизмѣненіями идеальный древне-славянскій (или старо-славянскій, церковно-славянскій) языкъ, то само собой ясно, что первый терминъ надо понимать или какъ излишній, или-же какъ равный: «болгарскій», «средне-

<sup>1)</sup> Въ числѣ первыхъ, внесшихъ и отстаивавшихъ этотъ терминъ, былъ, если не ошибаюсь, А. Лескинъ (см. Archiv f. sl. Ph. II, 269).

<sup>2)</sup> См. А 15, А 39, гдѣ прибавлено странно: «съ юсами», будто средне-болгарское правописаніе можеть быть безъ юсовъ!

<sup>3)</sup> См. А. Соболевскаго, Древній ц.-славянскій языкъ (М. 1891), стр. 10, гдѣ ц.славянскій языкъ признается однимъ изъ говоровъ «древне-болгарскаго языка, именно: солунскимъ». Съ этимъ соглашается и V. Oblak (Archiv f. sl. Ph. XV, 79).

<sup>4)</sup> Ср. А. Соболевскій въ Рус. Фил. В'єстн. 1890 г., стр. 152.

болгарскій». На это отвіта, основываясь на терминологіи г. Воскресенскаго, не найдемъ. Если понимать такъ, какъ сейчасъ было предположено, то опять возникаетъ недоумѣніе: почему О. Е. пе только «юсовое», но и «древне-славянское», а Саввино, Ассеманово, Зографское названы только юсовыми? Вёль и они, особенно, напр., Зографское, служатъ «зеркаломъ старослов'єнскаго языка» 1) и довольно вірнымъ, и въ этомъ случай, разум'вется, болье вырнымь, нежели простые «юсовые» тексты Верковича, Срезневскаго (А 24, 27) и Карпинскій (А 9). Все это показываеть, что особенной строгости въ примънени филологическихъ терминовъ по отношенію къ языку мы у г. Воскресенскаго не находимъ. Это подтверждается и въ другихъ случаяхъ, напр.: что значитъ такое опредѣленіе: «правописаніе русское, съ юсами» (А 7 — ев. Типогр. библ. XII в.)? Указаніе ли это на его «юсовой» оригиналь, или просто на то, что вънемъ есть юсы (что вещь обычная и въ русскихъ текстахъ, особенно для д = ы), илиже на то, что въ немъ есть ж (который рёже въ русскихъ рукописяхъ, хотя, какъ = у, для характеристики языка можеть значенія и не им'єть)? Также неясна и ничего не говорить характеристика Карпинскаго евангелія (A 9): «правонисаніе юсовое, съ замѣтнымъ вліяніемъ сербскаго наръчія (въ употребленія в, и и т. п.)». Карпинское евангеліе — памятникъ средне-болгарскій: весьма важно было-бы указать въ немъ сербизмы въ языкѣ; но какъ понимать употребленіе в по сербски? Какъ замѣну в-емъ з-а? Точно то же, можетъ быть, надо предполагать и для ы, смышивающагося въ сербскихъ памятникахъ съ и? 2). Нъсколько примъровъ разъяснили-бы дѣло.

То же можно сказать и относительно термина «глаголическій». То этоть терминь приходится понимать, то какъ указаніе на оригиналь, напр., при описаніи Хвалова текста 1404 г. (А 38), то какъ указаніе въ смыслі характеристики языка: «въ отношеніи языка и текста списокъ (Карпинскій) весьма замічательный: съ полной віроятностью можно предполагать, что первоначальный изводь этой рукописи быль глаголическій» (стр. 19).

Если подъ словомъ «изводъ» подразумѣвать указаніе на происхожденіе списка, на его непосредственный или посредственный оригиналъ 3), то тогда не ясны такія опредѣленія, какъ «изводъ южно-славянскій, древній», если мы сопоставимъ съ «глаголическимъ» изводомъ съ одной стороны, и съ указаніями на редакцію — съ другой: «текстъ древней южно-славянской редакціи» (А 27): вѣдь, всѣ рукописи группы А представляютъ эту «древнюю южно-славянскую» редакцію, по опредѣленію самого автора. Рядомъ-же съ

<sup>1)</sup> Ягичъ, «Маріинское Ев.», стр. 423.

<sup>2)</sup> Cp. Archiv f. sl. Ph., XV, 590-591.

<sup>3)</sup> Ср. стр. 24, 20.

этимъ встрѣчаемъ опредѣленіе: «текстъ древней южно-славянской, глаго-лической редакція» (стр. 24 — А 24): это что за редакція? или здѣсь «редакція» = «изводъ?». Съ другой стороны «редакція» совершенно точно и правильно, какъ терминъ, опредѣлена авторомъ въ началѣ его изслѣдованія: «Подъ редакціей разумѣемъ мы не отдѣльныя разночтенія, а послѣдовательное, проходящее чрезъ все Евангеліе, исправленіе или новый переводъ текста» (стр. 1, прим. 1). Что-же тогда будетъ «глаголической редакціей?». Относительно подобной «редакціи» въ изслѣдованіи нѣтъ ни слова, какъ о чемъ либо самостоятельномъ, да и рѣчи быть не могло у автора, совершенно правильно говорящаго не разъ объ одной древиѣйшей редакціи текста и ставящаго во главѣ списковъ первой редакціи Галичское Евангеліе 1144 г. содержащее текстъ, «въ основѣ согласный съ древнѣйшими списками ХІ в. кирилловскими и глаголическими» (стр. 5).

Собирая вийстй всй сдйланныя замичания относительно описания матеріала, послужившаго для изслидованія автора, мы видимь, что всй отминенные недостатки обобщаются въ одномь: недостаточномь винманій къ чисто-филологической оцинки матеріала, откуда объясияется и ийкоторая односторонность въ нодборй и никоторая, если такъ можно выразиться, небрежность въ употребленіи терминовь, такъ или иначе связанныхъ съ вопросами о языки и вообще филологическихъ особенностяхъ текстовъ. Другія стороны описанія свядительствують о вполий сознательномъ, усердномъ, кронотливомъ труди и серьезномъ отношеніи автора къ матеріалу; это вполий подтверждается тимъ вниманіемъ, съ которымъ онь отнесся къ лексической сторони разбираемыхъ текстовъ, той заботливостью и точностью, съ которой выполнено изданіе ев. Марка, служащее приложеніемъ къ изслидованію. Въ результати, разсмотринная нами глава предлагаєть намъ подготовленный, отчасти даже разработанный матеріаль, на которомъ авторъ стронтъ вторую, самую главную, часть своего труда.

Но этой разработки онъ предпослаль введеніе, гді, какъ мы виділи, онь излагаеть «руководительныя» начала 1), съ которыми онъ совершиль свой трудъ, ппаче—методъ своей работы. Методъ этотъ состоить въ слидующемъ: 1) «чимъ древийе рукопись, тимъ, естественийе думать, древийе и текстъ, въ ней содержащійся, а чимъ она полийе и лучше сохранилась, тимъ удобийе можеть быть положена въ основаніе при сравнительно критическихъ изслидованіяхъ библейскаго текста. Это, такъ сказать, историческое начало 2)». Относительно первой половины этого «начала» мы уже говорили выше: одной древности еще недостаточно для опредиленія ціньности текста въ подобной работів. Но «историческое» начало и не на одной

<sup>1)</sup> Стр. 3—9.

<sup>2)</sup> Стр. 4.

древности нокоится, какъ видимъ тенерь: сюда присоединяется «полнота» и «сохранность» рукописи. Что понимать подъ этими обозначеніями? Какъ видно изъ последующаго, подъ полнотой надо подразумевать полноту текста по составу: «евангелія апракосы не представляють евангельскій тексть въ его полноть и первоначальномъ видь» (стр. 5) 1). Поэтому въ основу положено четвероевангеліе, какъ содержащее полный тексть. Но что надо подразумівать подъ «сохранностью»? Повидимому, ту же полноту текста, но только не по составу, а по внѣшности рукописи. Выбравши для изданія кирилловскій тексть, древній и къ тому же съ годомъ, авторъ естественно остановился на Галичскомъ евангелія. Рашивъ зарана положить въ основу кирилловскій тексть, онь иначе сділать и не могь, хотя и глаголическіе тексты и древивишіе иные кирилловскіе съ этой точки зрвиія имили подобное же право на внимание автора, которымъ, впрочемъ, онъ ихъ въ иныхъ случаяхъ и не обдёляетъ. Но съ точки зрёнія автора, какъ онъ ее высказываеть, мы не видимъ никакого преимущества Галичскаго евангелія, какъ основного, передъ глаголическими четвероевангеліями, даже превосходящими древностью тексть 1144 г.: Маріинское ев. но полноть ев. Марка и по сохранности должно быть поставлено рядомъ съ Галичскимъ, а кром'в того въ немъ п'втъ «исправленій первоначальнаго перевода, свойственныхъ второй редакціи, древне «русской», какихъ «не мало» уже въ Галичскомъ тексть 2). Конечно, эти соображенія — принципіальнаго характера: если бы авторъ желалъ слъдовать своимъ собственнымъ основнымъ положеніямъ, а не отвлечень быль въ сторону стремленіемъ поставить во главъ своего изданія кирилловскій непремьню тексть и при томъ датированный, то онъ всетаки сказаль бы намъ определениве, почему онъ предпочель Галичскій тексть глаголическому Марыппскому, не заключающему въ себъ отклоненій въ пользу второй редакціи. Это предпочтеніе, всетаки, мы объяснить можемъ: здёсь авторъ руководился словами Описанія Синод. рукописей, откуда онъ только что взяль и характеристику апракосовъ: «между существовавшими тогда (до XIV в.) списками были такіе, на которые менбе простирались поврежденія переписчиковъ и своевольныхъ исправителей; разумбемъ полные списки Евангелій, образцомъ которыхъ самымъ древнъйшимъ изъ доселъ извъстныхъ (тогда глаголич. Зогр. и Марын. еще не было извѣстно), служитъ хранящійся въ Сипод. библ. № 20 (т. е. Галичскій текстъ 1144 г.). Такіе списки не были въ общемъ употребленіи церковномъ, переписывались ръже, и потому могли сохранить болъ

<sup>1)</sup> Далѣе апракосы характеризуются словами изъ Описанія Синод. рукоп. (стр. 289). Терминъ «первоначальный» описатели понимали, очевидно, не по отношенію къ переводу, а греческому тексту евангелія, какъ онъ извѣстенъ, въ качествѣ труда евангелиста.

<sup>2)</sup> Стр. 5, прим. 2.

чистоты» (стр. 290). Вотъ исходная точка г. Воскресенскаго, заставившая его довърчиво положить въ основу изданія Галичскій тексть, нікогда привлекшій випманіе парх. Амфилохія 1). Но, если Горскій и Новоструевъ были невольными виновшиками того, что мы теперь имбемъ научное, превосходное изданіе (пока) ев. Марка, за что нельзя не поблагодарить и г. Воскресенскаго, то оказались они виновниками, хотя и не виноватыми, въ той неточности, которую допустиль г. Воскресенскій въразсматриваемомь его положеніи: буквально приведя характеристику апракосовъ сравнительно съ тетрами ихъ труда Горскаго и Невоструева, онъ вмёстё съ ними отрицаеть согласіе въ переводі въ тексті апракоса и тетра (разумітется, гді они совпадають въ содержаніи) и не признаеть первопачальности текста въ апракосф. Въ дальнейшемъ изследования онъ, ссылаясь на мисије И.В.Ягича (изъ Сборн. Отд. рус. яз. т. 33, стр. 78-79), уже допускаетъ это единство и первоначальность апракоса: «св. Кириллъ и Меоодій, говоритъ онъ, первопачально перевели на славянскій языкъ Евангеліе и Апостоль — апракосы... Но возможно допустить, что уже св. Меоодій, дополнивъ недостававшее въ первоначальномъ переводъ, расположилъ Евангеліе и Апостолъ въ ихъ обыкновенномъ порядкѣ» (стр. 209, прим. 3). Такимъ образомъ, о первоначальности славянскаго перевода (а о немъ только и идетъ рѣчь) по отношенію къ тетрамъ и апракосамъ рѣчи быть не можетъ; а если уже заводить эту рачь, то, сладуя словамъ автора, приходится рашать скорбе въ пользу апракоса, какъ это выходить и изъ совершенно върнаго толкованія имъ мъста изъ житія св. Кирилла. Эта неясность, прямо путаница, произошла у г. Воскресенскаго отъ того, что онъ употребляеть безразлично терминъ «первоначальный» и для греческаго евангельскаго текста вообще (какъ это понимали и Горскій съ Невоструевымъ) и для перевода, совершеннаго св. Братьями<sup>2</sup>). Но этотъ вопросъ о первоначальности того или другого вида евангелія въ славянскомъ переводѣ, поднимаетъ другой не менѣе важный вопросъ о болѣе точномъ опредъленіи отношеній апракоса къ четвероевангелію: апракось быль трудомъ славянскихъ апостоловъ — это не подлежитъ сомнѣнію; также не подлежитъ сомивнію и то, что тетръ въ техъ местахъ, где но содержанію сходится съ апракосомъ, восходитъ къ тому же источнику; но въ какомъ отношеніи къ труду Кирилла и Меоодія находятся ті міста тетра, которыхъ ніть въ апракось? Г. А. Воскресенскій мимоходомъ рышаеть этоть вопрось

<sup>1)</sup> Амфилохія привлекъ онъ также и тѣмъ, что «благодаря именно его южно-русскому происхожденію онъ близокъ къ первоначальному труду славянскихъ первоучителей» (см. Ягича, Сборн. Отд. русск. яз. 33, стр. 75).

<sup>2)</sup> Не даромъ же точные въ своихъ выраженіяхъ описатели, говоря о славянскихъ текстахъ, говорятъ объ ихъ «чистотъ» а не «первоначальности».

предположениемъ объ участи въ этомъ преобразования апракоса въ тетръ самого св. Меоодія, только что мною приведеннымъ, вѣроятно, основываясь на цитируемомъ имъ ниже по другому поводу месте житія; «преложи (Меоодій) въ бързѣ вься книгът испълнь, развѣ макавѣй» (стр. 210). Ясно, что такая гипотеза нужна была г. Воскресенскому, чтобы помирить «нервоначальность» тетра съ «первоначальностью» перевода (т. е. сгладить ту путаницу въ примѣненіи термина, на которую мы уже обратили вниманіе): все, что сділано св. Братьями для славянскаго перевода, — «первоначально»; поэтому, разъ нужно, чтобы тетръ былъ первоначальнымъ, нужно, чтобъ его устроиль одинь изъ Братьевъ! Такъ рисуется логическій путь въ гипотез'є автора. Большихъ подробностей мы не находимъ въ трудв Воскресенскаго, кромв развв упоминанія, что нькоторые стихи ев. Марка въ апракосахъ «не прописываются» (стр. 5, прим. 1), и что К. И. Невоструевъ былъ неправъ (въ Кирилло-Меоодіевскомъ сборникѣ, 1865), предпочитая апракосы тетрамъ (стр. 209). На деле же, едва ли этотъ вопросъ решается такъ просто, и едва-ли опъ такъ маловаженъ, какъ можно видъть изъ отношенія къ нему Г. А. Воскресенскаго. Для прим'кра можно сослаться на взглядъ И. В. Ягича на этотъ вопросъ: опъ, повидимому, дело представляетъ ипаче; воть что говорить онь по поводу слова γραμματεύς: «оно переведено въ древнайшемъ евангельскомъ текста словомъ кънижьникъ, такъ въ нашемъ (Маріин.) памятникѣ, асс. зогр. ник. хвал. галицк. и т. д., только въ XXIII гл. ев. Матоея встричается ийсколько разъ слово кънигъчии (XXIII, 13, 14, 15, 23, въ зогр. и ник., кром в того еще ibid. 27, 29, 34). Замічательно, что всі эти стихи (за исключеніемъ послідняго или двухъ последнихъ) не вошли въ первоначальный переводъ евангельскихъ чтеній, они были, очевидно, переведены потомъ, когда состоялся полный переводный текстъ цёлаго тетраевангелія. И такъ — мы въ правт видтть здтсь разницу двухъ переводчиковъ, перваго, употребившаго для передачи греч. үраццать ос слово кънижьникъ, и второго, дополнившаго все, что не доставало, давшаго предпочтеніе слову кънигъчии. Посл'єднее слово могло, конечно, потомъ попасть и въ тѣ мѣста, гдѣ его сначала не было, такъ остром. Мато. VIII, 19, и наобороть кънижьникъ туда, гд дополнитель поставиль было свое кънигъчии, такъ въ нашемъ тексте Мато. XXIII, 27, 29 читается кънижьникъ, но зогр. и никол. еще кънигъчии» <sup>2</sup>). Вопросъ, какъ видимъ, сложиве, нежели кажется г. Воскресенскому, и жаль, что онъ такъ мало удёлилъ ему мъста, ограничившись ничьмъ не подтверждаемой гипотезой, основанной

<sup>1)</sup> Эта послёдняя замётка цёликомъ взята изъ Ягича (у. соч., стр. 78-79).

<sup>2)</sup> Маріин. Ев., стр. 467.

даже не на фактѣ или фактахъ, а на отвлеченномъ предположеніи: «возможно допустить» и т. д.

И такъ, не возражая рѣшительно противъ того, что въ основу изслѣдованія и изданія положенъ нѣсколько искусственно выбранный текстъ, разъ авторъ отдаетъ должное и другимъ, имѣющимъ такое же (если не бо́льшее) право на ту же роль, мы все же должны отмѣтить, что методъ его въ выборѣ основнаго текста не достаточно обоснованъ и развитъ: мы ждали бы указаній болѣе точныхъ относительно апракосовъ, а не взятаго на вѣру и тепсръ пѣсколько уже устарѣлаго мнѣнія Горскаго и Новоструева, а, можетъ быть, даже и не совсѣмъ вѣрно понятаго авторомъ (терминъ «первоначальный видъ» текста).

Вторымъ пунктомъ метода является уже знакомое намъ изъ Горскаго сличение текстовъ для опредёления взаимнаго отношения и относительнаго значения списковъ. Этимъ способомъ выдёляются древнёйшия чтения, представляющия остатокъ первоначальнаго перевода; здёсь разнообразие списковъ по времени и мёсту оцёнено на словахъ авторомъ по достоинству, по, какъ мы уже видёли, разпообразие по мёсту происхождения списковъ не достаточно принято въ разсчеть въ послёдующей работѣ (см. выше).

Остальные пункты метода (оценка варьянтовъ, гредизмовъ, отношеніе къ греческому) никакихъ сомнѣній сами по себѣ въ правильности не возбуждаютъ. Только одно обстоятельство, какъ кажется, несколько усложнило и занутало ясный, историческій ходъ изслёдованія, это — отношеніе древняго текста къ нынфишему, принятому въ наши печатныя славяно-русскія изданія евангелій. Невольно является вопрось: при чемь, какую роль играеть нашъ теперешній тексть, обязанный своимъ появленіемъ справѣ петровскаго и последующаго времени и ставшій только въ 1751 г. обще-принятымъ 1), въ исторіи -древитишаго текста? Если бы авторъ задался целію представить намъ не исторію текста Кирилломенодіевскаго въ его судьбахъ съ XI до XVI в., а исторію нынёшняго текста, показать, какъ создался нып'ьшпій тексть, что въ немь осталось изъ труда Апостоловъ славянь, тогда онь могь бы исходить изъ современнаго текста и, идя назадъ, возводить и которыя его черты къ первоначальному переводу. Если же онъ хотель проследить исторію текста отъ XI в. до ныпешняго и, такимъ образомъ, ввести и этотъ въ общую многов ковую исторію св. писанія на славянской почвѣ, то почему онъ ограничился въ изслѣдованіи рукописями и временемъ, кончая XV в., а опустилъ такіе крупные въ исторіи тексты, какъ наши первопечатные XVI в., Острожскій и т. п. Съ какой

<sup>1)</sup> Опис. Синод. рукоп. I, 176.

стороны ни взять, всетаки выходить скачекь, необъяснимый исторической точкой зрвнія автора. А онь, повидимому, вводя современный тексть, именно и имълъ въ виду указать отношение этого текста къ древнимъ; вотъ вопросы, которые онъ себъ ставить: «что же это быль за переводъ (т. е. следанный св. Братьями)? Можно ли открыть следы и остатки этого первоначальнаго перевода...? Что сталось съ нимъ за тысячу лѣтъ...? Въ какомъ отношеній къ нему стоить нын вшній общепринятый тексть?... Какія видоизм'єненія претериїваль этоть переводь въ теченіе віковъ у разныхъ народовъ, прежде чемъ дошелъ до своего иынешияго состоянія?» (стр. 2 — 3). Отвіть на это находимь только для періода, кончая XV в., а для позднайшаго времени и нынашняго текста мы узнаемъ нъсколько общихъ, ничемъ пока не доказанныхъ местъ въ конце изследованія (стр. 299 — 300). Сопоставленія д'власть авторъ совершенно правильно, въ порядкъ исторіи текста: 2-ю ред. характеризуеть отличіями отъ старшей, т. о. опредёляя эту вторую редакцію, 4-ю сравниваеть со второй и первой, указывая точиве, какъ эта редакція стоитъ въ связи, вышла изъ 2-й, и вдругъ при 1-й редакцій находимъ исходной точкой для ея характеристики ныньший текстъ 1)... Ясно, что если бы авторъ не ограничиль себя опредбленнымъ въкомъ или въками (XI — XVI), то и тогда ныньшній тексть пошель бы въ сравненіе никакъ не съ юго-славянской древивишей редакціей, а съ поздней, черезь которую, и то не вездв прямо, онъ стоить въ родстве съ трудомъ Кирилла и Меоодія. Это могло бы и должно составить предметь отдёльнаго изслёдованія, служащаго продолженіемъ настоящаго. Теперь же привлеченіе нынашияго текста при изсладованіи судебъ текста XI — XV в. или безполезно, или даже составляетъ балласть въ родъ того, за который самъ г. Воскресенскій упрекаль покойнаго Амфилохія<sup>2</sup>). Во всякомъ случав, это — ошнока въ примънения метода, именно историческаго метода. За то нельзя не отмѣтить другого достоинства его метода: «въ разсмотрфий разпостей перевода, въ мфстахъ трудныхъ и замітательныхъ въ филологическомъ и другихъ отношеніяхъ, мы прибъгаемъ къ другимъ древнимъ переводямъ Библін и отеческихъ твореній, равно какъ и къ прочимъ духовнымъ памятникамъ славянъ» (стр. 7). Этотъ пріемъ заслуживаетъ, несомнѣнно, уваженія: онъ не только даетъ иногда объяснение труднаго мъста, но (что особенно важно) можетъ дать весьма важныя указанія, особенно хронологическаго свойства, для исторін евангельскаго текста. Какъ воспользовался этимъ богатымъ пособіемъ г. Воскресенскій, мы будемъ имѣть случан увидѣть. Одно только, мнѣ кажется, и здёсь не предусмотрёно авторомъ: онъ ниглё не различаетъ

<sup>1)</sup> Cm. ctp. 179, 183, 184.

<sup>2) «</sup>Къ вопросу о слав. переводъ Ев.» въ Сборн. Отд. русск. яз., т. 44.

славянских памятниковъ переводных отъ оригинальных русских отъ юго-славянскихъ и даже западныхъ (Фрейзингенскія статьи), а это могло бы дать не лишенныя интереса данныя для указанія на родину тёхъ или другихъ евангельскихъ разночтеній. Также не видимъ, ни въ перечнь (стр. 7—8), ни въ ссылкахъ, указанія на крупный памятникъ староболгарской литературы — на Толковое Евангеліе Константина пресвитера; трудъ А. В. Михайлова о немъ 1) какъ разъ посвященъ въ значительной степени вопросу объ отношеній Константина къ современному ему евангельскому тексту. Наконедъ, совершенно напрасно Г. А. Воскресенскій считаетъ Супрасльскій сборникъ юго-западнымъ русскимъ, съ южно-славянскаго извода (стр. 255); онъ, очевидно, основывается на изв'єстной стать Вондрака Altslovenische Studien (Wiener Sitzungsber. 122 (1890)<sup>2</sup>). Но ему, въроятно, осталась неизвъстной рецензія на это изданіе, равно какъ и на другое Вондрака же, (Ueber einige orthogr. und lexical. Eigenthümlichkeiten des cod. Suprasl. — Wiener Sitzungsber. 124), рецензія Облака, доказавшая невозможность приписывать такое происхождение Супрасльской рукописи 3). Кончая съ первой главой изследованія г. Воскресенскаго, особенно съ ея введеніемъ, полагаю, что она, не смотря на ть частные недостатки, которые я отмътиль, служить но мысли вполив достойнымъ введеніемъ къ последующему изследованію.

Не менће важной по значенію представляется слёдующая—вторая—глава первой части. Опа, нося по характеру, особенно въ началѣ, такой же скорѣе библіографическій характеръ, содержитъ главнымъ образомъ обзоръ греческихъ текстовъ евангелія отъ Марка (а также вообще всѣхъ евангелій). Этотъ обзоръ является пеобходимымъ для рѣшенія такого крупнаго вопроса, какъ вопросъ о редакціи греческаго текста, давшаго жизнь тексту славянскому. Рѣшеніемъ этого вопроса и заканчивается первая часть всей книги. Въ такомъ трудномъ и сложномъ, а въ иныхъ случаяхъ и спорномъ дѣлѣ, какъ исторія текста свящ. писанія, авторъ изслѣдованія былъ поставленъ далеко не въ такія благопріятныя условія, какъ при собираніи и изслѣдованіи текстовъ славянскихъ. Какъ не спеціалистъ по этому крупному самостоятельному отдѣлу науки, какова исторія текста св. писанія у разныхъ народовъ, авторъ не могъ быть въ такой мѣрѣ самостоятельнымъ и самъ, какъ въ предыдущей главѣ своего труда: промахи, которые можетъ обнаружить въ изложеніи исторіи ипоязычныхъ текстовъ св. писанія даже спеціа-

<sup>1)</sup> Древности — Труды Славянск. Ком. Моск. Археол. Общ. I, (1895 г.). Болье ранній трудъ преосв. Антонія, еп. Выборгскаго, также остался автору неизвъстенъ.

<sup>2)</sup> Впрочемъ И. В. Ягичъ сомнъвается въ томъ, чтобы эта статья была извъстна Г. А. Воскресенскому, такъ какъ Г. В-ій нигдъ на нее не ссылается. (Archiv f. sl. Ph. XVIII, 273).

<sup>3)</sup> Archiv f. sl. Ph. XV, 338—370, также Ljubl. Zvon 1892 или Труды Слав. Комм. I, 277—279. Ср. также Сборникъ за народни умотворения М. Н. Пр., IX, 16—18.

листь этого дела, нельзя ставить вполне въ вину автору изследованія славянскихъ текстовъ. Поэтому, нельзя ставить ему въ вину и того, что «онъ не внесъ никакой классификаціи въ текстъ греческій и потому оставиль безъ точно определенных опоръ редакція славянскія. Вина здёсь (выражаясь словами одного изъ рецензентовъ разбираемой книги) въ значительной стенени въ недостаточно разработанной спеціальной литературіз 1)». Не смотря на этотъ упрекъ рецензента, мы можемъ указать, что дать опору славянскимъ редакціямъ, но крайней мъръ старшей, но крайней мъръ въ общихъ чертахъ Г. А. Воскресенскимъ попытка была сдълана и, по нашему мивнію, не совсемъ неудачная. Онъ попробовалъ сделать, какъ и въ первой главе, обзоръ матеріала для выясненія редакцій того греческаго текста, который лежить въ основ в древивишаго, первоначального текста славянского. Здесь онь исходиль уже изъ разработаннаго матеріала, глави, обр. изъ изданія (8-го) К. Тишендорфа, съ дополненіями и введеніемъ Грегори и Аббота (N. T. graece. Ed. critica major. Lipsiae 1894): отсюда имъ извлечены краткія свідінія о налеографическом в характері рукописей, о содержаній их в по отношенію къ евангелію отъ Марка, о трудахъ по изученію, изданіямъ древнайшихъ списковъ, глави, обр. унціальныхъ, греческаго текста евангелія (стр. 70—82). Отдъльно, но короче, описаны, на основаніи того же Грегори, греческіе минускульные кодексы четвероевангелія (стр. 82—89), при чемъ добавлены и лично впервые г. Воскресенским в самимъ изследованные два греческихъ кодекса X—XI в. (№ 518—519 Моск. Синод. библ.). Наконецъ (стр. 89-92) сюда же присоединено и сколько словъ о греческихъ спискахъ евангелій-апракосовъ. Что касается описанія, способовъ характеристики, то они здась та же, что и въ описаніи славянскихъ рукописей: также кратки, но также страдають неравном врностью, не вездв отличаются тщательностью въ выбор'й подробностей; напр. характеристики текста (константинопольской редакціи, съ формами александрійскими, перваго порядка и т. д.) не везд'є отм'єчены<sup>2</sup>), хотя зд'єсь такихъ неровностей сравнительно меньше. Но эта глава невольно опять поднимаетъ вопросъ, уже затропутый раньше: объ отношеній между собой греческих тетра-евангелій и евангелій-апракосовъ. Уже съ IV вѣка, по словамъ самого г. Воскресенскаго, начинается исторія апракоса, когда въ четвероевангеліяхъ появляются отмътки о чтеніяхъ, и отъ VII в. мы уже знаемъ евангелія-апракосы, хотя надо предполагать появление ихъ и раньше (стр. 90). Въ нихъ, какъ и въ

<sup>1)</sup> Христіанское Чтеніе 1896 г., № 1, стр. 192.

<sup>2)</sup> См. соd. С. F. W<sup>b</sup>. X. При минускульных в кодексах — редакція обозначена только при одних Синодальных списках в. Не обошлось зд'ясь и без в курьезов в; напр., находим такія обозначенія: Ренотраї ектинская библіотека, Ренотраї ектинскій проф. Геринг в. Гфелфербитанскіе отрывки и Гфелфербитанская церков в (стр. 74, 75, 77)!

славянскихъ текстахъ апракосовъ, «почти всегда въ началѣ, а иногда и въ конць и въ срединь слова или прибавлялись или опускались, или перемънялись, чтобы яснъе было слушающимъ, о чемъ предлагается чтеніе» (тамъ же). Разъ мы знаемъ, что впервые переведенъ былъ на славянскій языкъ именно апракосъ, мы въ прав предполагать, что и эти отклоненія отъ первоначальнаго текста евангелія, какъ онъ читается въ спискахъ сплошныхъ и по евангелистамъ, нерешли въ славянскій тексть; когда же происходила переработка апракоса въ тетръ, то естественно съ этими вставками, сокращеніями и округленіями должень быль считаться редакторь. Какь онь отнесся къ нимъ? Какой текстъ имѣлъ передъ собой производя эту переработку? Болье точное изучение греческихъ апракосовъ сравнительно съ тетрами, параллельно съ изученіемъ этихъ тиновъ текста на славянской ночвѣ, могло бы способствовать уясненію исторіи этого важнаго момента въ исторіи славянскаго текста. Не осталось ли что либо, свойственное апракосамъ, въ чтеніяхъ нашихъ четвероевангелій, которыя произошли отъ апракосовъ славянскихъ уже, что однако составило отклонение отъ тетраевангелій греческихъ, это можно рішить только при помощи изученія сравнительнаго. Это нисколько можеть не нарушить того единства, которое представляють древн'яйшіе тетры и апракосы на почві славянской, но этимъ можетъ точиве опредвлиться отношение четвероевангелія славянскаго къ греческому. Не имъя возможности, за отсутствиемъ подъ рукой греческихъ апракосовъ, намѣтить хотя бы приблизительно это отношеніе, полагаю однако, что подобная работа не была бы безполезна: она освѣтила бы еще одинь моменть въ темной до сихъ поръ исторіи древибищаго періода нашего перевода. Им'єя въ виду прим'єры, приведенные Воскресенскимъ, какъ доказательство лукіано-константинопольской (въ основѣ) редакціи греческаго текста-оригинала славянскаго перевода, мы видимъ два примѣра (изъ 75), гдѣ апракосы 1) представляють въ чтеніяхъ отклоненія оть этой редакціи вм'єсть группой **В**ВLA (Синайскій IV в., Ватиканскій IV в., Парижскій VIII в., Сенгалленскій IX в.); это: VIII, 9, гдѣ вмѣсто лукіано-константинопольскаго  $\tilde{\eta}$   $\sigma$   $\alpha \nu$   $\delta \dot{\epsilon}$  оі  $\phi$   $\dot{\alpha}$   $\gamma$   $\dot{\alpha}$   $\gamma$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$  49°°, 150°° и копт. (греч. тексты апракосы X—XIII в. и коптскій, не моложе III в.) только ў дам бе оі б; X, 8 въ ВВ, 48° (тексть 1055 г.), готckiň (IV в.) οπускають καὶ προσκολληθήσεται πρὸς την γυναϊκα άὐτοῦ. Замѣчательно при этомъ, что славянскій Никольскій текстъ, отличающійся своими архаизмами въ чтеніяхъ въ первомъ мість опускаеть: ідъшіхъ

<sup>1)</sup> Такихъ случаевъ можетъ быть на дѣлѣ и больше, если прослѣдить по другимъ (кромѣ Марка) евангелистамъ и другимъ спискамъ: Г. А. Во скресенскій имѣлъ въ виду только чаще иныхъ упоминаемые у Тишендорфа (см. стр. 90)

(οί φάγοντες) 1). Можеть быть, это и не простая случайность, хотя Ник. ев. и четвероевангеліе уже. Наконець, уже потому надо считаться съ апракосами греческими, что этоть тинъ текста преобладаеть какъ въ 1-й такъ и во второй редакціи евангельскаго текста (по Воскресенскому). Кром'в того не лишено интереса и то, что между апракосами первой редакціи преобладають такъ называемые сокращенные апракосы, которые весьма долгое время были главными представителями текста. Какъ эта особенность отразилась въ греческихъ первообразахъ нашихъ апракосовъ? Вообще въ виду этихъ, думаю, не лишенныхъ интереса соображеній, желательно бы было найти въ книгъ Воскресенскаго болье подробную нараллель между греческими и славянскими текстами, не только по чтеніямъ, но и по составу. Опять таки, новторяю, это, можеть быть, не внолит вина автора. Точно также можно взглянуть и на другую пеясность въ изложени настоящей главы: въ зависимости отъ своихъ источниковъ онъ отдёльно разематриваетъ не только тетры и апракосы (что однако не навело его на мысль примѣнить это и къ славянскимъ текстамъ, насколько это возможно), но отделяеть греческие кодексы унијальные отъ минускульных; стало быть, разницу въ чтеніяхъ, можетъ быть, и въ редакціяхъ, онъ связываетъ съ древностью рукописей, насколько она отражается въ графикѣ<sup>2</sup>). Нигдѣ мы не находимъ у автора утвержденія, чтобы древибйшіе кодексы содержали всегда и древивишій, ближайшій къ первопачальному тексть, а минускульные, какъ младшіе по времени, текстъ младшій. Хотя «чімъ древийе рукопись, тъмъ, естественнъе думать, древнъе и текстъ въ ней содержащійся» 3), но ніжоторые и минускульные кодексы «важны, поколику содержать въ себѣ текстъ древнѣйшій», а одинъ изъ нихъ, IX-го пли X в. (парижскій 33)4), «им'єсть очень много общаго съ лучшими унціальными кодексами» и поэтому заслужилъ название «Königin» «между курсивными рукописями», какъ указываетъ и г. Воскресенскій (стр. 84; ср. стр. 82). Изъ этого следуетъ, надо полагать, что такая группировка несколько искусственна, по крайней мъръ, въ изложения Г. А. Воскресенскаго. Можетъ быть, мы имбемъ здёсь дёло съ тёмъ же увлеченіемъ древностью, на

<sup>1)</sup> См. у Воскресенскаго Ев. Марка (1894 г.), стр. 234 (А 10). Подобны-же случай, пожалуй, еще лучше говорящій въ нашу пользу: І, 27 тетры (Галицкое) читають: что оубо юсть се. что се оученью (см. стр. 104), тогда какъ апракосы (Мстиславовъ и др.) первую фразу опускають; параллельно этому въ греческихъ тетрахъ она читается, а въ апракосахъ 19-еу, 36-еу, 49-еу опущена (см. изслъдованіе, стр. 217). Обратный случай см. стр. 219.

<sup>2)</sup> Это почему-то примънено только по отношенію къ четвероєвангеліямъ, хотя и евангелистаріи также пишутся унціаломъ часто вплоть до XI в. (стр. 90) и оказываются иногда моложе (по тексту?) минускульныхъ рукописей.

<sup>3)</sup> CTp. 4.

<sup>4)</sup> Въ этомъ кодексѣ, какъ разъ, есть и пропускъ въ VIII, 9 Марка словъ οἱ φάγοντες (см. выше).

которое было указано выше, а можеть быть, здёсь только отражение приемовъ спеціально «библейскаго» (= «унціальнаго») палеографа, какимъ былъ К. Тишендор Фъ 1), трудъ котораго, какъ мы видёли, лежитъ въ основании обзора нашего автора? Во всякомъ случав, какъ бы ни объяснялись эти недочеты, они тимъ болие ощутительны у изслидователя славянскикъ текстовъ, для котораго графика греческаго кодекса не столь важна, какъ составъ и чтенія его: указаннымъ соотношеніемъ рукописей осв'єщается одинъ изъ темныхъ вопросовъ въ исторіи славянскаго евангельскаго текста, а г. Воскресенскій самъ лишилъ себя возможности, хотя бы въ общихъ чертахъ, намѣтить рѣшеніе этого вопроса, черезъ чуръ подчинившись системъ Тишендорфа. Полагаю, что даже на основании разночтений, данныхъ К. Тишендорфомъ, между тетрами и апракосами, можно бы сдёлать эту попытку. Наконецъ, въ разсматриваемой третьей главѣ, невольно возбуждаеть вопросъ второе отдъление ея: «Печатныя издания греческаго текста Новаго Зав'ьта вообще и Евангелія въ частности». Какое значеніе можеть имъть это отдъление въ трудъ г. Воскресенскаго? Если смотръть на него, какъ на дополненіе къ исторіи текста евангелія, то въ такомъ краткомъ, библіографическомъ по характеру изложеній, это «отдѣленіе» главы цъли не достигаеть. Если же въ немъ видъть цъль автора практическую желаніе познакомить насъ съ разными изданіями св. писанія, то и здісь характеристика отдёльныхъ изданій слишкомъ обща, чтобы можно было отчетливо судить и пользоваться каждымъ изданіемъ; да къ тому же мы не находимъ ни слова о цёломъ рядё изданій, въ томъ числе русскихъ (напр. Свиодальномъ, 1821 г.). У самого автора не ввдно, зачемъ онъ помъстиль этотъ отдълъ, безполезный для него, какъ и для всъхъ изслъдователей славянского текста, обращающихся, черезъ изданіе Тишендорфа, прямо къ греческимъ рукописямъ (какъ это дълаетъ и Г. А. Воскресенскій). Объяспеніе появленію этого отд'єльнія остается одно — желаніе достичь полноты въ изложеніи матеріала, но и это, само по себѣ нохвальное, желаніе въ данномъ случав не оправдывается: внесеніе лишняго матеріала, чужаго по характеру, не есть достижение полноты, а балласть, въ ученой работь, и безь того сложной, вовсе не желательный, Полагаю, въ конць концовъ, что г. Воскресенскій и здісь проявиль тоже увлеченіе Тишендорфомъ, что и въ предъидущихъ случаяхъ, только здесь вина надаетъ уже на исто, а не на его образецъ; Тишендорфъ, давая изданіе греческаго текста, имъ возстановляемаго, долженъ былъ свести счеты, уяснить читателю свое отношеніе къ предшественникамъ, г. же Воскресенскій въ этомъ надобности не имѣлъ: для него изданіе Тишендорфа отстранило

<sup>1)</sup> Cp. Gardthausen - Gricch. Paläographie (Leipz. 1872). S. 10-11.

(и совершенно справедливо) всё прежнія. Въ его положеніи — издателя славянскаго текста — мы бы ждали исторіи славянских за изданій евангелія, критическаго отношенія къ его предшественникамъ...

Продолжениемъ разсмотреннаго обзора служить следующая глава, посвященная очерку исторіи рукониснаго греческаго текста евангелія, діленію его на редакцій, древнимъ переводамъ (кром'є славянскаго), значенію церковныхъ писателей при критикъ текста (стр. 93-118); она заключаеть такь же мало самостоятельнаго изследованія автора, какь и только что разсмотрвиная глава. Изъ нея видимъ прежде всего одно: авторъ, познакомившись съ прісмами критики и изученія греческихъ и вообще иноязычныхъ текстовъ, приложилъ ихъ къ своему труду по славянскимъ текстамъ, насколько, разумбется, позволяла разиица въ матеріалѣ и его характерв. Поэтому въ идеяхъ, имъ здёсь проводимыхъ, замечается такая тьсная связь съ высказываемымъ имъ въ упомянутомъ выше «введеніи»; таковы, напр., его разсужденія объ образованін варьянтовъ, о пріемахъ ихъ оценки (стр. 93, 109). Конечно, иначе и быть не могло: методъ въ томъ и другомъ случай въ общихъ чертахъ долженъ былъ оказаться однимъ и тъмъ же въ силу сходства, какъ въ характеръ самаго матеріала, такъ и въ цёляхъ труда.

Большую сравнительно съ предыдущимъ изложениемъ цённость им веть для нась нослёдняя глава первой части, посвященная болёе точному опредъленію греческаго оригинала славянскаго перевода евангелія. Сказавши въ предыдущей главъ, какое важное значение для изслъдователя судебъ славянскаго Новаго Завъта имъють греческие отцы церкви и толкователи св. писанія (стр. 118), Г. А. заявляеть: «Греческій тексть Евангелія по сочиненіямъ Фотія, натріарха константинопольскаго (IX в.), представляеть особый интересь для изследователя славянскаго перевода Библін. Съ одной стороны, текстъ этотъ можеть представить свидетельства о той рецензін списковъ Новаго Зав'єта, какая употреблялась въ константинонольской церкви IX в., когда было положено начало славянской образованности въ переводъ свящ, книгъ на славянскій языхъ. Съ другой стороны, патр. Фотій быль, какъ извістно, наставникомъ и другомъ славянскаго первоучителя, св. Кирилла. Естественно думать, что и наставникъ въ своихъ сочиненіяхъ и его ученикъ для славянскаго перевода Евангелія пользовались греческими списками одной и той же рецензін» (стр. 119). Исходя изъ этой совершенно правильной (особенно въ первой своей половинъ) мысли, г. Воскресенскій показываеть отношенія свангельскаго текста натр. Фотія къ древнимъ греческимъ текстамъ, а также къ древнимъ переводамъ и отеческимъ свидътельствамъ, привлекая къ сравненію не только ев. Марка, но и остальныя (стр. 120—125). Изъ этого сопо-

ставленія оказывается, что одиннадцать рукописей 1) VIII—X в., совпадающихъ съ Фотіевскимъ текстомъ, представляють константинопольскую редакцію, бывшую въ употребленій во время возникновенія славянскаго перевода. Съ чтеніями Фотія совпадаеть и славянскій переводь. Отсюда получаются весьма важные выводы г. Воскресенскаго, которые считаю долгомъ привести вполив: 1) «Евангельскій тексть патр. Фотія показываеть, что древній славянскій переводъ сділань съ греческих списков константинопольской редакціи — того же типа, какъ унціальныя рукописи ESUMKVG ПГНГ». (стр. 126). Съ другой стороны изъ техъ же сопоставленій выходить, что тексть Фотія даеть параллели къ L (Парижскій код. 62 — VIII в. — александрійскаго типа), къ  $\Delta$  (Сенгалленскій 48—IX в. западнаго происхожденія, но близкій къ L и С), къ С (Ефремовскій-Парижскій V в. также египетскаго происхожденія), D (Кэмбриджскій — VI в. — александрійскаго типа) и къ А (Британскій — александрійскій V в.). Съ другой стороны такое же совиадение Фотій представляеть съ древнимъ готскимъ (Ульфилы — IV в.) текстомъ, греческая основа котораго совпадаетъ съ текстами Іоанна Златоуста, откуда совнаденія у Фотія и Златоуста. Наконецъ, зам'вчательны и отрицательные результаты: у Фотія ністъ нигді совпаденій съ в и В (Синайскій код. IV в. и Ватиканскій IV в. — оба доспрійскаго типа). Изъ этихъ наблюденій получаются заключенія:

- 2) «Греческій текстъ евангелія въ сочиненіяхъ патр. Фотія, въ вышеназванныхъ унціальныхъ рукописяхъ (т. е. ESU и т. д.) и въ древнемъ славянскомъ переводѣ не представляетъ особенно замѣтныхъ отличій отъ того вида евангельскаго текста, въ какомъ онъ извѣстенъ въ готскомъ переводѣ, въ твореніяхъ св. Іоанна Златоустаго — лучшихъ свидѣтеляхъ лукіановской рецензіи Евангелія» <sup>2</sup>).
- 3) «Древній славянскій переводъ, насколько можно судить по отношенію его къ тексту патр. Фотія, въ отдѣльныхъ случаяхъ совпадаетъ съ чтеніями греческихъ упціальныхъ рукописей АСDL∆ (т. е. александрійскаго, частью (въ ∆) западнаго, близкаго къ тому же александрійскому, типа), и никакого отношенія пе имѣетъ къ личнымъ особенностямъ унціальныхъ рукописей №В.» (т. е. до-сирійскаго типа).
  - 4) «Какъ вышеназванныя унціальныя рукописи ESU....<sup>8</sup>), такъ и

<sup>1)</sup> Онъ слъдующія: Базельская VIII в. (Е), Борелева IX в. (F), Лондонская IX в. (G) Гамбургская IX в. (H), Оксфордская IX в. (Г), Парижская 63, IX в. (К), Парижская-же 48, IX в. (М), Ватиканская X в. (S), Венеціанская IX в. (U), Московская IX в. (V) и Петербургская IX в. (П).

<sup>2)</sup> О рецензіи Лукіана (антіохійца) III в. см. стр. 95, 100. Лукіановская рецензія легла въ основу константинопольской; ср. Христіанское Чтеніе, 1894 г., III, 486.

<sup>3)</sup> Они у Тишендор фа объединены, какъ тексты константинопольской рецензіи, обозначеніемъ «unc.9», принятымъ и г. Воскресенскимъ.

древній славянскій нереводъ вм'єст'є съ ними им'єють, такимъ образомъ, характерные признаки лукіановской редакцін евангельскаго текста» 1).

И такъ: славянскій переводъ сдёлань быль съ обычнаго въ IX в. тина греческихъ рукописей — лукіановской (антіохійской) редакцій, но не древней, а уже видоизм'вненной въ Константинопол'я; эти видоизм'вненія произоным не безъ вліянія александрійской редакціи, иначе: въ основь славянскихъ текстовъ лежитъ константинопольско-лукіановская редакція съ окраской александрійской. Таковъ важный результать, достигнутый г. Воскресенскимъ. Этотъ выводъ даетъ значительную ценность труду автора. Наглядиве всего значение этого вывода видимъ въ сравнении съ темъ, что было сделано до него, въ частности А. В. Горскимъ и К. И. Невоструевымъ. Располагая только двумя изданіями греческой библін, текстомъ Александрійскимъ (по изданію, далеко не научному — ву Мотух, ашка) и Ватиканскимъ (по изд. Leandri van Ess, Lipsiae 1835), а для варьянтовъ изданіями Holmes'а (Оксфордъ 1798—1827), Маттеи (Evang. Johannis — 1786) и Шольца (1830), издатели Описанія синод, рукописей, понятно, не могли получить болбе или менбе прочныхъ выводовъ: они отъ нихъ и воздержались, ограничившись для Ветхаго Завъта вполнъ подтверждающимися теперь замічаніями, что тексть не слідуеть вполнів ни Ватиканскому (т. е. до-сирійскому), ни Александрійскому тексту, а для Новаго Завъта сослались только на варьянты Шольца<sup>2</sup>). Такимъ образомъ, г. Воскресенскій впервые поставиль точно вопрось о редакціи греч. оригинала, указавъ и на ту редакцію, которая можеть считаться основной для славянскаго перевода. Этотъ выводъ темъ для насъ важите, что имъ подтверждается и другое наблюдение надъ текстомъ свящ, писания въ славянскомъ переводъ: подобно евангельскому тексту къ той же лукіановской редакціи восходить переводь и ветхозав'ьтныхъ книгъ, по крайней мъру одной изъ изследованных до сихъ поръ пророческихъ книгъ 3).

Но авторъ не ограничился тѣмъ, что съ помощію изученія Фотіевскаго текста въ связи съ иными текстами св. писанія характеризовалъ славянскій переводъ, насколько этотъ послѣдній оказался параллельнымъ съ отрывками изъ Фотія 4): онъ провѣрилъ свой выводъ на ев. Марка, сличивъ этотъ переводъ съ выдѣлепной имъ группой кодексовъ лукіано-константино-польской редакціи («упц. 9») и переводомъ готскимъ. Провѣрка (стр. 127—133) подтвердила и нѣсколько дополнила выводъ, номогши точиѣе представить

<sup>1)</sup> Послёдніе два вывода у г. Воскресенскаго идуть въ обратномъ порядкѣ; я предпочель измёнить этотъ порядокъ, находя это удобнёе.

<sup>2)</sup> Cm. ctp. 10, 11, 12, 22, 34, 235, 237, 239.

<sup>3)</sup> См. Христіанское Чтеніе, 1897 г., № 1, стр. 189; ср. тотъ-же журналъ, 1894 г. № 3, стр. 486.

<sup>4)</sup> См. на стр. 120-125, примъры за исключеніемъ: 1, 4-8, 14, 22, 31-34, 36.

греческій оригиналь: «не должно представлять, что рецензія эта оставалась однообразною и непзивнною въ своемъ составь: общій характеръ ея, пожалуй, всегда оставался одинаковъ, но въ частностяхъ и подробностяхъ текстъ ея видоизмѣнялся» (стр. 134)<sup>1</sup>). Эти видоизмѣненія объясняются самой исторіей лукіано-константинопольской редакціи, испытывавшей въ различныхъ своихъ спискахъ вліяніе и толкованій (Іоанна Злат., поздиве Өеофилакта болгарскаго, Евопиія); поэтому между ними было разнообразіе, при чемъ одинъ могъ сохранить одни древнія черты, другой другія: отсюда ясно, почему древній готскій переводъ (старый представитель лукіановской ред.), а также славянскій, отклоніяются иногда отъ «unc.9», особенно отъ позднъйшихъ константинопольскихъ списковъ, слъдуя чтенію александрійскому. Это наблюденіе необходимо было автору: оно пригодилось для оправданія отклопеній отъ «unc.9» древивнивго перевода славянского, а также для объясненія возникновенія позднихъ славянскихъ редакцій, особенности которыхъ находятъ себф оправданіе въ особенностяхъ поздимхъ константинопольскихъ текстовъ сравнительно съ древними «unc.9».

Выясненію этого соотв'єтствія, характеризующаго съ изв'єстной стороны первоначальный переводъ, насколько опъ сохранился въ 1-й и посл'єдующихъ редакціяхъ, посвящена вторая половина труда г. Воскресенскаго.

Порядокъ изслѣдованія здѣсь такой: спачала отмѣчаются варьянты (т. е. соотвѣтствіе разночтеніямъ греческихъ текстовъ) списковъ древнихъ славянскихъ отъ нынѣшняго славянскаго печатнаго, затѣмъ отличія отъ того же ныпѣшняго въ переводѣ (т. е. различная передача одного греческаго выраженія): здѣсь отмѣчаются грецизмы и архаизмы, наконецъ «личныя» особенности списка.

Что касается перваго пріема — опредёленія, характеристики первой редакціи перевода ев. Марка — на основ вынь вынь текста печатнаго евангелія, то объ неудобств его было уже упомянуто выше: мы ждали бы, разъ авторъ такъ точно опредёлилъ редакцію греческаго текста лукіаноконстантинопольской и указалъ группу такихъ текстов («унц.9»), которые легли въ основу славянскаго перевода, мы бы ожидали, повторяю, сличенія славянскаго перевода съ этой группой, при чімъ подборъ примітровъ, опреділяющихъ эту редакцію, основывался бы на греческомъ текст , а не на позднемъ, прошедшемъ рядъ мытарствъ въ виді справъ, переписокъ и перепечатокъ нашемъ печатномъ текст прошлаго столітія. Конечно, это было бы допустимо, если бы мы иміли въ теперешнемъ славянскомъ текст точ-

<sup>1)</sup> Ср. Христіанское Чтеніе, 1897 г., № 1, стр. 191.

ное воспроизведение одного, намъ извёстнаго греческаго типа рукописей: въ такомъ случав, какъ нвчто точно опредвленное, этотъ текстъ при пуждё могь бы замёнять собой греческій я могь бы ноказать, чёмь древній тексть отличается оть поздняго. Но на дёлё, вёдь, и этого мы не можемъ сказать про нашъ теперешній тексть, объединившій въ себ'є не только первоначальный переводъ (а о немъ и рѣчь), но и цѣлый рядъ разныхъ редакцій, не исключая даже оригинальнаго текста Чудова мон. (митр. Алексія, такъ называемый). Но и этоть пріемъ, какъ опъ ни не наученъ вообще, для нашихъ цълей еще не бъда: авторъ даетъ, чтобы показать отличіе древивищаго текста оты ныившияго, матеріаль и для других редакцій, достаточное количество греческихъ разночтеній. Этими то разночтеніями мы и воспользуемся. Просматривая нараллельно греческіе тексты съ одной стороны и славянскіе (1-й и посл'єдующих в редакцій) съ другой, мы встрвчаемся съ наблюденіями совершенно неожиданными, твмъ болбе поразительными посл'є т'єхъ категоричныхъ выводовъ автора, съ которыми мы только что нознакомились: посл'є сопоставленій, ед вланных в авторомъ на стр. 127—134, мы ждемъ и въ «варіантахъ» къ первой редакцій (стр. 141—162) 1) совиаденія первоначальнаго славянскаго перевода въ массѣ случаевъ съ группой рукописей греческихъ, обозначаемыхъ «унц.9.» (т. е. EFGHKMSUV), часто съ групной АХГП 2), изръдка съ CDA(?) N 3) и несоотвётствія съ ВВLА4), отъ которыхъ славянскій нереводъ «ризко отличается» (стр. 133, 134). Но при ближайщемъ разсмотреніи об'євкъ групнъ примітровъ (стр. 127 и сл. и 141 и слід.), приведенных равторомъ въ доказательство ближайшаго родства славянскаго перевода съ «унц.9.» и варьянтовъ его съ другими, мы видимъ не то: во первыхъ, отношение славянскаго текста первой редакціи къ 8В и LA различно, какъ показываетъ первая группа примъровъ: если въ 75 случаяхъ, приводимыхъ авторомъ, ев. Марка избътаетъ рызко и послыдовательно чтеній ВВ, то оно гораздо сиисходительные къ Ца: въ 31 случай изъ 75 оно совпадаеть не только съ своей группой «унц.9.», но и съ этими двумя кодексами VIII и IX вв. 5) докательство, что они не такъ рѣзко расходятся съ «унц.9.», а могутъ, благодаря своему сходству въ остальныхъ случаяхъ съ В, служить связую-

<sup>1)</sup> Для *удобства* пока сохраняю терминологію и д'єленіе на редакціи, принятыя авторомъ.

<sup>2)</sup> Т. е.: Александрійскій текстъ V в., Мюнхенскій X в., Оксфордскій ІХ—X в., Петербургскій ІХ в.

<sup>3)</sup> Т. е.: Ефремовскій V в., Кэмбриджскій VI в., Сенгалленскій IX в., Патмосскій VI в. 4) Т. е.: Синайскій IVв., Ватиканскій IVв., Парижскій (62) VIIIв., Сенгалденскій IXв.

<sup>5)</sup> Воть эти случаи въ порядкъ главь и стиховъ: для  $\Delta$ —I, 13, 14, 23, 24, 31, 42; II, 2, 7; IV, 12; VIII, 16, 36; IX, 11, 29; X, 8; XII, 21, 22; XIII, 14, 18, 27; XIV, 4, 24, 52, 70; XV, 28, 40; — для L—I, 24; VIII, 16; IX, 29; XV, 28, 42. Изъ этихъ случаевъ въ 5 (кромъ XV, 42) L идетъ вмъстъ съ  $\Delta$ , такъ что разныхъ случаевъ остается всетаки 26.

щимъ звеномъ между В и АХГП, которыя близко подходятъ къ «уни.9» и, такимъ образомъ, и между **8**В и «упц.<sup>9</sup>»; т. е. нолучается такая градація: №В — L∆ — АХГП — «унц. 9-». Но это наблюдение еще не такъ важно: выводъ автора о принадлежности славянского перевода по оригиналу къ группѣ «унц.9-» остается въ силѣ, только присутствіе въ немъ, помимо АХІП, группы LA должно ивсколько ослабить категоричное утвержденіе автора о характерѣ оригинала славянскаго перевода, какъ представителя ръзко опредъленной группы «унц.9.»: въ немъ была примъсь списковъ LA (группы ВВLД) сильнье, нежели полагаль авторъ. Совсымь иное представленіе объ оригиналь славянскаго перевода даеть болье внимательное разсмотріше второй группы приміровъ — «варьянтовъ»; изъ этого анализа мы видимь, что древибйшій тексть, представляемый первой редакціей и поздивишими (т. е. редакців, частью 2-я, четвертая), и нынвишій печатный тексть въ «варьянтахъ» другъ къ другу восходять къ различнымъ греческимь текстамь, при чемь чтение древныйшей редакци находить себь оправдание въ ВВ и LA, ръже въ АХГП и весьма ръдко въ «унц.9-», при чемъ, вдобавокъ, всё случаи совпаденія славянскаго древитишаго текста съ АХГП и «унц.9.» покрываются группой **Х**ВІ. Д.; тогда какъ поздинйшія редакцій (а въчислів ихъ и нынішній печатный) въ тёхъ же самыхъ случаяхъ (т. е. въ отличіяхъ отъ древнъйшей редакціи) объясняются именно изъ «унц.9.», иногда АХГП, редко LA, и въ единичныхъ только случаяхъ то изъ 8, то изъ В, гдѣ этп даютъ аналогію къ «упц.9-». Это наблюденіе, показывающее совершенно обратное тому, что утверждаль авторь, на столько важно и на первый разъ настолько парадоксально, что считаю долгомъ своимъ подтвердить его примерами. Изъ «варьянтовъ» г. Воскресенскаго (стр. 141—162) я выбраль болье наглядные, именно — случаи «замыненія» и «опущенія и прибавленія» словъ въ греческомъ тексть, какъ болье характерные и болье надежные, нежели случаи «нерестановки» словъ, зависимость которой въ славянскихъ текстахъ отъ греческихъ установить не всегда возможно<sup>2</sup>). Такихъ случаевъ «замвиенія» и «опущенія и прибавленія» изъ болве, чвмъ

<sup>1)</sup> Третью редакцію (т. наз. рукоп. Алексѣя митр. и еще двѣ) я исключаю, какъ занявшую совершенно особенное мѣсто въ ряду списковъ евангелія: до послѣдней справы текста (въ Петровское время) опа стоитъ, по заключенію Г. А. Воскресенскаго, въ сторовѣ, внѣ связи съ исторіей евангельскаго текста (см. стр. 291, 299). И далѣе я третью редакцію вездѣ выдѣляю.

<sup>2)</sup> Случаи различнаго порядка словъ могутъ стоять въ связи съ славянскимъ синтаксисомъ, общимъ вліяніемъ греческаго синтаксиса на славянскій, а не только въ связи съ пепосредственнымъ вліяніемъ греческаго евательскаго текста, даже одного опредъленнаго, имъвшагося передъ глазами у переводчика или справщика; поэтому не отрицая значенія этихъ случаевъ, считаю ихъ однако не столь надежными показателями, какъ первые. Такихъ случаевъ у Г. А. Воскресенскаго указано до 50.

150, «варьянтовъ» г. Воскресенскаго набралось у меня боле 501). Приводя эти прим'бры, кстати привожу и чтенія славянских руконисей древней редакціи и поздивншихъ, особенно второй, реже 4-й или ньигвшияго печатнаго: это уяснить намъ отношение между собой и славянскихъ текстовъ, основой деленія которыхъ на редакціи (если ужъ установлять редакціп) должень, разумбется, прежде всего служить тексть греческій, а не нынъшній, не существовавшій до половины прошлаго стольтія.

- 1) І, 11. ты кси снъ мои възлюбcп. 1-й ред. и 2-й  $= \Sigma \dot{v}$   $\epsilon \tilde{i}$   $\dot{o}$   $\dot{v}_i \dot{o} c$   $\mu o v$ ό άγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα— ΝΒΙΔ.
- 2) 15. гла ыко испълниса връма. — Чтеніе 1-й, 2-й и 4-й ред. = λέγων ότι πεπλήρωται ο καιρός. — **Х**АD. унц 1—4, 7, 9. Г.
- 3) 21. и абые въ соуботы на съньміщі оучаше. — Чтеніе 1-й ред. = και εύθέως τοῖς σάββασιν ἐν τῆ συναγωγή εδίδασκε. — ΧСLΔ.
- 4) 22. не акокніжніци ихъ. 1-я ред. и Б 9. 12. 17. 30. 31. 33. 34. 36. 42. 51. = ούχ ώς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν — CΔ. унц <sup>6</sup>.
- 5) 34. ыко в'ядахоуть ї 1-я ред. и Б 1. 9. 52. = ότι ἤδεισαν αὐτόν. — **№**AD. унц <sup>1</sup>—<sup>2</sup>, унц <sup>5</sup>, унц <sup>8</sup>—<sup>9</sup>. П.
- 6) 36. и иже бахоу сънимь— 1-я и 2-я ред. = каі оі µєт' айтой ησαν — cod. Δ и Викторъ Антіохійскій.
- 7) 40. и на колѣноу падага 1-я и 2-я ред. =  $\&L = x \alpha i$  у  $\alpha i = x \alpha i$ τῶν.

- т. к. с. м. в. w немже б.— въ ленъи. о тобѣ блгволіхъ — Чтеніе сп. А 9. 12. 24. 30. 37. 39, Б 8. 14. 15. 30. 39 и сп. 4-й ред. = Σὑ εἶ ὁ ὑ,  $\mu$ , ὁ ἀγ, ἐν ῷ εὑ, —  $\Lambda \Gamma \Pi$ . унц. 8 2).
  - и гла гл. и. в. одинъ списокъ  $\Lambda 9. =$  καὶ λέγων ὅ. π. ὁ κ. -  $BL\Delta \Pi$ . VHII 5-6.
  - и а. въ с. вълѣзъ (въшьдъ) въ съборъ оучааше — 2-я ред. = κ. εύ. τ. σ. είς την συναγωγήν είσελθών, έδ. — ABDΓΠ. унц 9.
  - не ыко къпигъчим. 2-я ред. (тоже 4-я ред. и нынѣшн.). = обу ώς γραμματεῖς. — NABDLΓΠ. ΥΗЦ 8.
  - нако оувъдъща и хса бъти 2-я ред. и А 9. 18. 29 (ха сжща) = ό. ἤ. αὐτὸν γριστὸν εἶναι. — ΒCL. унц 3, унц 6.
  - и иже с нимъ 4-я ред. и нынышній. — Остальные всь греч. кодексы.
  - и на колѣноу падам пред нимъ-4-я ред., нын $\pm$ шн. = х $\alpha i$ γονυπετών αὐτόν. — ΑСΔΠ. унц 7.

2) Обозначенія: унц  $^{1}$  = E; унц  $^{2}$  = F; унц  $^{3}$  = G; унц  $^{4}$  = H; унц  $^{5}$  = K; унц  $^{6}$  = M;

унц  $^{7} = S$ ; унц  $^{8} = U$ ; унц  $^{9} = V$ .

<sup>1)</sup> Изъ 100 примъровъ, менъе 40, какъ не характерныхъ «замъневій», «опущеній» и «прибавленій» мною оставлены; но и они не противорфчать, а подтверждають то, что выходить изъ приводимыхъ ниже примъровъ. Вотъ эти случан въ порядкъ главъ: ИИ, 20, 30, 35; IV, 22, 30, 41; V, 10, 14, 15, 18; VI, 7, 14, 18, 23, 30; VIII, 14; IX, 2, 19, 21, 47, 50; X, 17, 35; XI, 32; XII, 7, 28, 32; XIV, 27, 51, 65; XVI, 18, 19.

- 8) II, 18. п фарисен (2 раза). 1-п ред. = хаі оі фарібайоі **К**ВАСОП. унц 5-6.
- 9) III, 11. ττι εςί του είτο δάτου. 1-η η 2-η ред. = σὺ εἶ χριστὸς ὁ ὑιὸς τοῦ Θεοῦ. — C. yhų 6.
- 10) 12. да не ывѣ творать нго. 1-я, 2-я и 4-я ред. = 6 $\vee \alpha$   $\mu$  $\dot{\eta}$   $\alpha$  $\dot{\psi}$  $\dot{\tau}$  $\dot{\phi}$  $\dot{\tau}$  $\dot{\phi}$  $\dot$
- 11) 13. и идоша къ немоу 1-я
   и 2-я ред. = καὶ ἡλθον πρός αὐτόν —
   D (а также готскій переводъ).
- 12) V, 3. жельзнъмь оужьмь 1-я ред. = а̀до́оси — L.
- 13) 9. ї гла іємоу 1-я ред. = καὶ λέγει αὐτῷ. **Χ**ΒLΔΛC. унц <sup>5-6</sup>.
- 14) 23. да спсена боудеть п оживеть 1-я ред. їνα σωθή καὶ ζηση. **N**BLCD.
- 15) 41. талива коум 1-я, 2-я и 4-я ред. =  $\tau \alpha \lambda i \vartheta \dot{\alpha}$ , хо $\dot{\nu} \mu$ .  $\mathbf{\$}$ BCL. унц  $^{6}$ .
- 16) VI, 33. — 1-я ред. **= №**ВLΔ**D**.
- 17) 48. и видѣвъ 1-я и 2-я ред. = хаі ібюу. **Х**ВLΔD.
- 18) 52. нъ бѣ срдце їхъ 1-я ред. = ἀλλ' ἦν ἡ καρδία αὐτῶν. ВЬΔ. унц <sup>6</sup> (унц <sup>7</sup>?).
- 19) VII, 6. добрѣ прорече 1-я, 2-я ред. = καλῶς προφήτευσεν **%**BLΔ.
- 20) 36. οπί πανε υзлиха προποβάραχου — 1-π, 2-π ред. — αὐτοὶ μιὰλλον περισσότερον ἐχήρυσσον. — \*BLΔDN.

- и фарисвисции 2-я ред. (а также нынвши.)  $L\Delta\Gamma$  унц  $^{1-4}$  унц  $^{9}$  хаі оі тῶν φαρισαίων.
- ты неп снъ бжіп Л 9. 10. 11. 21. 32. Б 11. 23. 36. 53, 4-я ред. нынішн. σ. εἶ ὁ ὑ. τ. Θ. остальныя рук.
- да не гавлена его створать —
   Γ 2. 11 и пынѣши. = i. μη, αὐ, φ.
   ποιήσωσι. ΑΝСΓΔ. унц 8.
- н придоу к немоу. A 11.38,
   4-й ред. = καὶ ἀπῆλθον π. αὐ. —
   ВГП. унц 9.
- веригами 2-й, 4-й ред. ныивши. = άλύσεσιν — \$ADΔΠ. унц 9.
- н отъвъща гла 2-я ред., 4-я ред. = хаі απεκρίθη λέγων. унц 1-4, 7-9.
- ыкоже (да) исцъльсть и жива боудеть 2-я ред. (также  $\Lambda$  11. Ько да спсетьсе), 4 ред. =  $\ddot{\omega}\pi \circ \zeta = \sigma \omega \vartheta \ddot{\eta}$  хай  $\ddot{\zeta} \dot{\eta} \sigma \varepsilon \tau \alpha \alpha$ .  $\Lambda \Pi$ . унц 9.
- талива коумі Б 11. 20. 23. 53. 59 п нынѣшн. = ταλ. κουμί ADΔΠ. унц 8.
- и вънидоша къ немоу (и сънидж са к немоу А 9. 11) —
   2-я ред. = καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν. —
   АГП. унц 9.
- и вид'ь (А 9) 4-я ред., нынъши. = хаг ггбел. — ГАХ. унц 1—9.
- блаше бо срдце ихъ 2-я, 4-я
   ред. (А 9). = ἡν γὰρ ἡ κ. αὐ. —
   ΛΧΙ ΠD. унц 7.
- ѣко добрѣ прорече А 6. 7.
  8. 9. 10. 11. 18. 21, 4-я ред. = ὅτι
  х. π. АХГПО. унц 9.
- паче излиха проповѣдахоу 4-я ред. и нын.  $=\mu$ .  $\pi$ .  $\dot{\epsilon}$ . АХГП. унц  $^{1-9}$ .

- 21) VIII, 1. пакън мпогоу народоу соущю. 1-я ред. = πάλιν πολλοῦ ὅγλου ὄντος. **%**ВLΔN. упц <sup>3, 6.</sup> D.
- 22) 17. οκαμειίκηο ли имате срдце. — 1-я ред. = πεπωρωμένην έχετε την καρδίαν — **Χ**ΒLΔCDN.
- 23) 24. ыко древо вижю ходанца. 1-я ред. =  $\dot{\omega}_{\varsigma}$   $\delta \dot{\epsilon} \nu \delta \rho \alpha \dot{\sigma} \rho \tilde{\omega}$   $\pi \epsilon$ - $\rho \iota \pi \alpha \tau \sigma \tilde{\upsilon} \nu \tau \alpha \varsigma$   $\dot{\mathbf{N}}$  ВLAAXГПN. унц 8.
- 24) 37. что бо дасть 1-я ред. = τί γὰρ δώσει. **%**ВLΔ.
- 25) ΙΧ, 3. не можеть гнафен на земли τα κο δέлити 1-я, 2-я ред. = γναφεύς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευχάναι. \$\BLACN.
- 26) 7. приде гласъ изъ облака — 1-я ред., 4-я ред. = ἦλθε φωνἡ ἐκ τῆς νεφέλης. — ΝΒΟΧΓΠΝ. γιιμ <sup>9.</sup>
- 27) 8. нъ  $1\overline{ca}$  единого съ собою 1-я, 2-я ред. =  $\stackrel{?}{a}\lambda\lambda\dot{a}$  τὸν Ἰησοῦν μέθ' έαυτῶν.  $L\Delta\Lambda$ ΧΓΠС. үнц  $^9$ .
- 28) 41. въ има =  $\dot{\epsilon}$ ν ονόματι.—  $\Lambda$  1. 3. 4. 5. 6. 10. BLA. Унц  $^{5-6}$ .
- 29) X, 12. поущьші моужа свонго посагнеть 1-я ред. = ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμηθῆ \$BLΔC.
- 30) 38. или хриценыємь 1-я ред., 2-я ред. η το βάπτισμα. ВВLΔDN.
- 31) 43. не такожде ксть въ васъ 1-я ред. (Сав. кн. А 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 37) = οὐχ οὑτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν. \$\BL\DD.

- многоу народоу соущю 2-я ред. (Λ 18). παμπολλοῦ ŏ. ŏ. АХГП. унц 1, 2, 4, 5, 7—9.
- веще (аще) ли окаменівно срдце—2-я ред. (доб. имате), 4-я ред. А 9. = ёті т. ё. т. х. — АХГП. унц <sup>9</sup>.
- акы джбик ходаща 2-я ред., 4-я ред., пынкши. =  $\dot{\omega}$ ς.  $\delta$ .  $\pi$ , D.
- или что дасть 2-я ред. (ли что A 3. 9. 11), 4-я ред., ныпѣши. = η τί δώσει. — ΑΧΓΠС. унц 9.
- не можеть б\(\begin{align\*}{l}\) лити на земли 4-я ред. (также A 6.
  7. 9. 10. 11. 20, Б 36) γ. \(\beta\). τ.
  γ. ο\(\beta\) δ. λευκ\(\beta\)ναι. ΑΧΓΠD. унц 9.
- приде гла изъ облака гла —
   2-я ред. (и A 11) = η. φ. ἐκ. τ. ν.
   λέγουσα ADL.
- токмо іса ёдиного съ собою —
  4-я ред. (А 9. 11. 38; тъкъмо нъ
  А 6) = εἰ μὴ τ. Ἰ. μ. μ. ἑ. BDN.
- въ има мон А 9. 11. 12. 13. 14. 24. 25. 26. 29. 32. 34. 35. 38. 40. 2-я ред., 4-я ред., ныньшн. = ἐν ὀνόματί μου. ΔDXΓ. унц 8.
- поустить моужа си и носагнеть—2-я ред. (А 5.10)— $\mathring{\alpha}$ πολύση τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαμηθῆ — АХГП. унц  $^9$ .
- и крщениемъ 4-я ред. == καὶ
   τὸ βάπτισμα. ΑΧΓΠ унц 9.
- не такоже боудеть въ васъ (А; боуди 2 ред.). =  $\circ$  $\mathring{\upsilon}\chi$   $\circ$  $\mathring{\upsilon}$ .  $\delta$  $\mathring{\epsilon}$  ĕσται ἐν  $\mathring{\upsilon}\mu$ . $\mathring{\imath}$ ν.  $AX\Gamma\Pi N$  унц 9.

- 32) 49. рече. възгласите и —
  1-я ред., 2-я ред. (иногда) = εἶπεν
  φωνήσατε αὐτόν. \$BLΔC.
- 33) ΧΙ, 3. и абин пакън послеть и 1-я ред., 2-я ред. = καὶ εὐθέως πάλιν αὐτὸν ἀποστελεῖ. \$ВLΔD.
- 34) 6. πικό ε αποβάμα Γευ —
   1-π ρεμ. = καθώς ἐνετείλατο ὁ Ἰησοῦς —
   вей списки.
- 35) 16. и въшьдъ въ црквь 1-я ред. = καὶ εἰσελθών εἰς τὸ ἰερόν \$\BL\(\Delta\CD\).
- 36) 28. ли кто ті дасть область сію—1-я ред., 2-я ред.  $= \mathring{\eta}$  τίς σοι ἔδω- κεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην  $\mathbf{\aleph}$ BL $\Delta$ .
- 37) 30. хрщеньк поаново  $\mathbb{G}$ -коудоу бѣ, с нбсе ли 1-я ред., 2-я ред.  $\tau$   $\delta$  βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν  $\tilde{\eta}$ ν,  $\tilde{\epsilon}$ ξ οὐρανοῦ  $\mathbf{S}$ C.
- 39) 34.15 видѣвъ и—1-я ред., 2-я ред. = хаі ὁ Ἰησοῦς ἰδῶν αὐτόν. — ВАХГП. унц 8.
- 40) 37. κακο κινού κατο είτο 1-я ред. = πῶς αὐτοῦ ὑιός ἐστιν—ΒL.
- 41) XIV, 5. можааше бо си хризма продана бънти 1-я ред., 2-я ред. = ήδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μῦρον πραθή-ναι. **Χ**³) ВLΔΑСП. унц <sup>5</sup>, 8.

- рече възвати и 2-я ред. =
   εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι ΑΧΓΠD унц 9.
- й абие послеть его 4-я ред., нып. (А 6. 7) = хаі  $\dot{\epsilon}$ .  $\dot{\alpha}$ 0.  $\dot{\alpha}$ 100  $\dot{\alpha}$ 10  $\dot{\alpha}$ 21.  $\dot{\alpha}$ 32.  $\dot{\alpha}$ 33.
- ыко же новель има ісь 2-я ред. к. ѐуєт. αὐτοῖς ὁ Ἰ. D. унц <sup>6</sup>.
- и вышьдъ ість въ црковь
   2-я ред., 4-я ред. = κάὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἰερὸν ΑΧΓΠΝ унц 9.
- и кто ти ѿбласть сию дасть.—
  4-я ред. (также А 6.7.8.11) = καὶ
  τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν —
  ΛΧΓΠΝ унц 9.
- криние і селново съ нбсе ли  $6\pm$  4-я ред., нын $\pm$ ши. =  $\tau$ .  $\beta$ .  $1\omega$ .  $\xi$   $\varepsilon$   $\xi$   $\varepsilon$   $\varepsilon$   $\xi$   $\varepsilon$   $\varepsilon$   $\xi$   $\varepsilon$
- ѝ смъще его оубища 4-я ред., нынѣщн. = хаі  $\lambda$ аβόντες αὐτὸν ἀπέχτεινάν  $^1$ )  $\Lambda$ XГПDN. унц  $^9$ .
- ість же видѣвъ 4-я ред., ны пѣш. = к. ό. 'І. ¡δών №LΔD.
- о́тъкоудоу снъ кмж ксть— 2-я ред., 4-я ред. (А 4. 9. 10. 11) = πόθεν ὑιὸς αὐτοῦ ἐστιν. **X**\* M\*. 1. 13. 28. 33. 69 ²).
- можаше бо се проданъно быти. 4-я ред., нынѣши. (Б 1)  $\mathring{\eta}$ δύ- νατο  $\mathring{\eta}$ αρ τοῦτο πραθ $\mathring{\eta}$ ναι  $X\Gamma$  унц 1-4, 6, 7, 9.

<sup>1)</sup> Въ одномъ случай αὐτὸν отнесено къ ἀπέκτειναν, въ другомъ къ λαβόντες.

<sup>2)</sup> Что означаютъ первые двѣ буквы, у г. Воскресенскаго не обозначено (м. б. исправленія 💸 и М?). Цифры — минуск. кодексы.

<sup>3)</sup> У Воскресенскаго не отмѣченъ, но читается въ изд. Синайской рук., по изданію Тишендор Фа (Cod. Syn., Lipsiae 1863, pag. 27).

- 42) 16. изідоста оученика 1-я ред., 2-я ред. = ἐξῆλθον οἱ μαθη-ταί **Χ**ВLΔ.
- 43) 22. πρимѣте. се єсть тѣπο мοε 1-я ред. = λάβετε τοῦτό
  ἐστι τὸ σῶμά μου. \$\BLCDAH γηη
  5, 6, 9.
- 44) 43. пріде июда искартотьскъти 1-я, 2-я ред. παραγίνεται Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης. ΔDΠ унц 5,6,8.
- 45) на на том обоюна десате—1-я ред., 2-я ред.—εἰς τῶν δώδεκα.—**Ν**BLCDINA унц 5, 7, 8.
- 46) 46. възложіша роуцѣ нань 1-я ред., 2-я ред. = ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας. (8) ВDL.
- 47) 47. κдинъ же Ѿ столщіхъ—1-я ред., 2-я ред.—εἰς δὲ τῶν παρεστηχότων — \$LA унц 6.
- 48) 72. глъ. акоже рече 1-я ред., 2-й ред. = τὸ ῥημα ὡς εἶπεν— **Χ**ΒLΔCA.
- 49) XV, 3. онъ же нічсоже не Ѿвѣщаваше — 1-я ред., 2-я ред. = αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεχρίνατο — ΔΝ, унц <sup>8.</sup>
- 50) 8. ыкоже твораше имъ—1-я ред. = хадюς ѐтоієї айтоїς. \$ВΔ.
- 51) 13. вънь хоу. 1 ред. =
   ἔκραζαν ℜΒΔСΧΓΝ унц 1, 3, 4, 7, 8, 9.
- 52)-18. начаша ц $\pm$ ловаті и-1-я ред. =  $\eta$ р $\xi$ аντο ἀσπάζεσ $\theta$ αι αὐτόν.  $B\Delta AX\Gamma II$  унц  $\tau$ .
- 53) 35. віжь илію глашаєть 1-я ред. — Ἰδὲ ʿΗλίαν φωνεῖ. — **Χ**ВLΔ унц 2, 8.

- изыдоста оучика е́го 4-я ред., пынѣши. =  $\dot{\epsilon}$ ξηλθον οι  $\mu$ . αὐτοῦ.  $\Lambda$  ГПDC унц  $\mathfrak{A}$
- примъте и ыдите се исть тъло мои 2-я ред. (А 9. 11.18.38) =  $\lambda$ .  $\phi \dot{\alpha} \gamma \epsilon \tau \epsilon^* \tau$ .  $\epsilon$ .  $\tau$ .  $\sigma$ .  $\mu$ . XГ. унц 1, 2, 4, 7, 9.
- прииде йюда—4-я ред. (А 6. 7) =παραγίνεται Ἰουδας— \$\B\Delta(?)\LCXN Унц. 1, 3, 4, 7, 9.
- единъ сън  $\overline{W}$  обоюнадесате 4-я ред. = εἴς ὧν  $\tau$ .  $\delta$ . =  $X\Gamma$  унц  $^{1-4}$ , унц  $^{6}$ ,  $^{9}$ .
- възложиша роуп' в свои напь— 4-я ред. = ἐπεβ. ἐπ' αὐ. τ. χ. αὐτῶν— XГ унц <sup>1</sup>, унц <sup>2</sup> (?), унц <sup>3</sup>, <sup>4</sup>, <sup>7</sup>, <sup>8</sup>.
- единъ же нѣкто  $\overline{\omega}$  стогащихъ—4-я ред., нын. (А 11—единь же етерь) = єiς δέ τις τ.  $\pi$ . —В $\Delta$ СГІІ унц  $^{1-5}$ ,  $^{7-9}$ . N.
- Глъ иже  $\hat{p}e$ —4-я ред. (также A 6. 7. 8. 9. 11), нынѣшн. =  $\tau \delta \dot{\rho}$ .  $\hat{o}$  є $\hat{i}\pi \epsilon \nu$ . DXГП. N, упц 7.
- — — 4-я ред. (п А 7).— ВАСDХГП унц <sup>7</sup>.
- ыкоже присно творлаше имъ 2-я ред. (А 6. 7. 8. 9. 11. 15. 18. 38), 4-я ред. = х. ἀεὶ ἐ. αὐ. АХІ ПСО У У У У У В.
- възпита глюще 2-я ред. (Λ 11) 4-я ред. = ἔκραξαν λέγοντες — ADH унц 5, 6.
- начаша ивловати и глюще (глати) 2-я ред. (А 1. 11. 15. 23. 37) =  $\mathring{\eta}$   $\mathring{\alpha}$ .  $\alpha\mathring{\upsilon}$ . х $\alpha\mathring{\iota}$  λέγειν (λέγοντες)  $\aleph$ N унц  $^8$  (унц  $^6$ ).
- се йлію гласить 4-я ред. = iδου 'Ηλιάν φωνετ. АГ унц 1, 3, 4, 6, 7, 9.

Приведенные примёры довольно наглядно показываютъ намъ, что связь между 1-й редакціей славянскаго перевода и группой ВВЬА несомн'вина: а) въ цівломъ рядів случаевъ чтенію этой редакцій отвівчаеть группа **Х**ВLД цёликомъ, таковы: 1, 3, 13, 14, 16—25, 29—36, 38, 41, 42, 48, 53, при чемъ только въ семи случаяхъ изъ 27 (именно: 13, 18, 21, 23, 34, 41, 53) эти чтенія групны ВВLА разділяють отдільныя рукописи группы «унц.9»; б) въ рядъ другихъ случаевъ чтеніе древнъйшаго славянскаго текста находить себь оправдание въ отдыльных спискахъ (часто въ 3-хъ, двухъ, р $^{\dagger}$ же въ одномъ) той же группы, именно въ случаяхъ: 2, 4, 6-12,15, 26—28, 37, 39, 40, 43—47, 49—52, при чемъ здѣсь совпаденіе съ «унц. 9-» нѣсколько уже больше (17 случаевъ на 26); в) группа АХГП даетъ совпаденіе чаще, нежели «унц.<sup>9</sup>.», изъ списковъ чаще другихъ A (16 случ. изъ 18), рѣже вся группа (5 случаевъ); г) случаевъ, гдѣ бы группа АХГИ, не говоря уже объ «унц.<sup>9</sup>.», объясняла текстъ безъ **В**ВLД, т.е. въ противуположность ей, нѣтъ. Такимъ образомъ, группа «унц.<sup>9</sup>.» изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаевъ объясняетъ только 24, а 29 случаевъ, т. е. болѣе половины, она объяснить не можеть. Это простое соотношение показываеть, что группа «унц.9-» далеко не представляетъ такого типичнаго ряда списковъ для характеристики оригинала славянскаго перевода. Съ другой стороны, присмотръвшись къ чтеніямъ поздивнихъ редакцій славянскихъ и отношеню ихъ къ греческимъ текстамъ интересующихъ насъ группъ видимъ слъдующее: а) группа «унц. 9-» только въ пяти случаяхъ (23, 26, 27, 39, 40) не могла дать объяснение чтеніямъ; изъ этихъ пяти случаевъ только въ трехъ (26, 27, 39) дають объяснение списки групны ВВСА, при чемъ нигдъ эта группа не выступаетъ цъликомъ и безъ другихъ группъ; б) группа АХГП присутствуеть цёликомъ и по частямъ въ подавляющей массъ случаевъ (47 изъ 53; изъ 47 случаевъ группа АХГП цъликомъ въ 19 случаяхъ); в) случаевъ, гдѣ бы группа ВВLА одна, безъ «унц.9.» или АХГП, давала объясненіе, ивть; г) наконецъ группа ВВ Д совершенно отсутствуеть въ цёломъ рядё случаевъ, даже въ большинстве ихъ (въ 32 изъ 53) при объяснении текста, тогда какъ можно отмѣтить случай (13), гдѣ исключительно группа «унц.9» могла дать объясненіе. Такимъ образомъ, даже не придавая точнаго значенія приведеннымъ цифрамъ, мы видимъ такого рода явленіе: по отношенію къ редакціямъ славянскаго текста роли разбираемыхъ группъ находятся въ отношенія обратно-пропорціональномъ, т. е. группа ВВL иастолько важна для древней редакція, насколько слаба «унц.9.», а въ позднихъ редакціяхъ группа ВВL настолько слаба, насколько важна «унц.<sup>9</sup>.»; группа АХГП ближе къ ред. «унц.<sup>9</sup>.», нежели къ **X**BLA. Отсюда попятенъ и выводъ: то отношение къ греческому, которое Г. А. Воскресенскій указываеть для первоначальной редакціи, скорже существуеть для поздивинихъ редакцій, хотя бы для его 2-й и четвертой, нежели для первой; иначе: списки группы «унц.9-» и близкой къ ней АХГП были положены въ основу переработки первой редакціи во вторую и посл'єдующія, а въ основ'є первой редакціи лежала какая то иная группа списковъ, можетъ быть по характеру близко подходившая къ ВВС и частью, хотя въ меньшей м'єр'є, нежели «унц.9-», къ АХГП¹). Въ самомъ д'єл'є, если представимъ себ'є ев. Марка въ соосв'єтствіи съ группой «унц.9-», какъ это показано въ первой групп'є прим'єровъ (126—133) и въ соотв'єтствіи съ т'єми параллелями, которыя мы извлекли изъ группы «варьянтовъ», даже не обращая вниманія на представителей группы ВВСА, ндущихъ рядомъ въ первой групп'є прим'єровъ съ «унц.9-»²), то получимъ странную картину состава ев. Марка (хотя бы по изсл'єдован. стихамъ) въ связи съ этими группами греческихъ рукописей въ первоначальномъ перевод'є на славянскій з'):

```
I. 2. (11). 13. 14. (15). (21). (22). 23. 24. 31. (34). (36). (40). 41. 42.
```

II. 1.2.7.(8).

III. 7.(11).(12).(13).15.29.33.

IV. 12.30.41.

V. (3). (9). 12. 13. 14. (23). (41).

VI. 4.11.16.(33).(48).49.(52).

VII. 5.(6).8.16.29.31.(36).

VIII. (1). 7. 9. 13. 16. (17). (24). 36. (37).

IX. (3). 3. 6. (7). 74). (8). 11. 23. 24. 29. 33. 38. (41). 49.

X. 5.6.8.(12).21.24.(38).(43).(49).

XI. (3), (6), 6, 8, (15), 17, (20), 26, (30).

XII. 4.5.(8). 22. 31.(34).(37).

XIII. 14.18.27.

XIV. 4. (5). (16). (22). 27. (43). (46). (47). 52. 70. (72).

XV. (3). (8). (18). 28. 30. (35). 40. 42.

Такая пестрая картина, какую долженъ представлять текстъ греческаго оригинала ев. Марка, едва-ли возможна въ дъйствительности, особенно если мы припомнимъ ту противуположность, лучше сказать, «ръзкое различе» между группами «упц. 9-» и &BLA, на которое указывалъ авторъ.

<sup>1)</sup> Въ разобранныхъ 53 примѣрахъ близость къ группѣ №ВLΔ и отношеніе къ другимъ рукописямъ выразилось въ такихъ цифрахъ: № дало объясненіе 44 случаямъ (не считая неопредѣленныхъ, гдѣ чтсніе № не отмѣчено), В—37 (3 неопр.), L—36 (4 неопр.), Δ—31 (9 неопр.), тогда какъ унц 9 — болѣе 9 не дало, чаще 7, 4 и даже 2; А—13, Х—7; Г—8; П—10. Код. С и D дали среднее: 20 и 21.

<sup>2)</sup> См. выше (стр. 71) въ прим. примъры соотвътствія съ L и Δ.

<sup>3)</sup> Взятыя въ скобки цифры — стихи идущіе по \$ВЬА.

<sup>4)</sup> Двойная цифра значить, что одна половина стиха идеть по одной группъ текстовъ греческихъ, другая по другой!

А между тымь, слыдуя за г. Воскресенскимь, мы получили эту пеструю картину. Гдѣ же искать объясненія этой странности? Его надо искать въ подборѣ примъровъ, приведенныхъ г. Воскресенскимъ для доказательства связи первоначальнаго перевода славянскаго съ группой «унц.9-»: всѣ 75 случаевъ (стр. 127—133) представляють тѣ мѣста изъ ев. Марка, которыя, какъвъ первой редакціи, такъ и въ четвертой и въ нынѣшнемъ текстъ читаются одинаково<sup>1</sup>), иначе: всъ эти примъры не характерны для первой редакціи сравнительно съ посл'єдующими, а характеристика ея дана въ последующемъ (стр. 141-162) именно относительно последующихъ редакцій, включая сюда и ныпішній тексть. Поэтому, соединяя въ одно чтенія первой группы (стр. 127 и сл.) и второй (стр. 141 и сл.), мы получаемъ характеристику, сравнительно съ греческимъ, не первой редакцій, а послёдующихъ, которыя, действительно, дадуть аналогію къ «унц.9-». Такимъ образомъ, характеристика по греческимъ оригиналамъ первой редакціи славянскаго перевода осталась у г. Воскресенскаго не выясненной; одно, что можно вывесть изъ разсмотринныхъ пами примъровъ, это то, что группа «унц.9-» не можетъ считаться типичпой для оригинала славяйского первопачального перевода въ той степени, какъ для послъдующихъ славянскихъ редакцій, особенно для четвертой и нынъшней. Съ другой стороны 75 примъровъ предпочтенія «унц.<sup>9</sup>-» и АХГП въ первой редакціи, передъ В и LA не позволяють предполагать грунпу ВВ Да достаточно характерной для первоначальнаго славянскаго перевода. Въ результатъ мы необходимо приходимъ къ такому выводу: оригиналь славлискаго перевода совмѣщаль въ себѣ особенности и группы ВВГУ (пли группъ ВВ и ГУ) и группы «Анг. 3.» т. е. не органительноставителемь ни той ни другой группы вполнь; что же касается группы АХГП, то, новидимому, будучи по характеру промежуточной между **Х**ВІ 🛆 и «унц.<sup>9</sup>», она и была ближе другихъ къ оригиналу славянскаго перевода; иногда къ ней присоединяются такіе же промежуточные, можеть быть болье близкіе къ №ВГУ, нежели къ «унц. 9-», списки С и особенно D; въ самомъ дѣлѣ, изъ 128 прим'бровъ, нами разсмотр'биныхъ, группа АХГП [почти всегда (за исключ. 3-хъ случаевъ отсутствія и 4-хъ, гді не указано) А, часто АП, еще чаще АГП и АХГП, и редко Х] присутствуеть въ 90 почти случаяхъ. Такое положеніе нісколько выдвигаеть впередь эту группу, какъ центральную между двумя другими: можеть быть, эта группа и была ядромь, на которомъ наростали особенности, свойственныя XBL2 и CD съ одной стороны и «унц.9.» съ другой, давшія окраску тёмъ многочисленнымъ минускульнымъ кодексамъ, совпаденіе съ которыми чуть не при каждомъ примѣрѣ

<sup>1)</sup> Не забудемъ при этомъ, что въ иныхъ случаяхъ, хотя-бы тѣхъ 53, которые мы перебрали, этого нѣтъ.

указывается г. Воскресенскимъ, и которые могуть считаться представителями той константинопольской редакцій евангельскаго текста, какой быль употребителень во времена Кирилла и Меоодія и Фотія въ византійской письменности. — Въ результать мы видимъ, что, если полученные нами результаты и не могуть быть названы строго опредъленными и являются лишь предположениемъ, во всякомъ случат и выводы г. Воскресенскаго прочными быть признаны не могуть и нуждаются въ измѣненіи или довольно существенныхъ исправленіяхъ1). Тамъ не менае не безъинтересенъ вопросъ: какъ могъ дойти до такихъ выводовъ авторъ, и чёмъ объяснить такое несоотвётствіе въ двухъ частяхъ одного и того же вопроса? Повидимому, мы здёсь имбемъ дёло съ ощибкой метода, подобной той, какую мы отм'втили выше въ разбор'в взгляда автора на нын'вший текстъ свангелія: онъ, повидимому, установляя связь славянскаго перевода съ текстами «унц.9.» черезъ разсмотрине фотервскаго текста, пользовался для сравненія съ славянскимъ не первой редакціей, а современнымъ намъ, нынфшнимъ текстомъ, можеть быть четвертой редакціей, весьма близкой по чтеніямъ къ нынфинему принятому тексту; затфмъ имья уже въ выводахъ, что славянскій текстъ близокъ къ отрывкамъ Фотія, а фотіевскіе отрывки къ «унц.<sup>9</sup>.», авторъ искаль въ современномъ славянскомъ оправданія, сопоставляя чтенія «унц.9-» съ славянскимъ, т. е. исходиль изъ греческаго, къ коророму подъискиваль подходящее въ славянскомъ: отсюда то совпадение съ «унц.9.», которое мы видимъ въ упомянутой первой групп'є прим'єровъ. Зат'ємь только, надо полагать, опъ перешель къ древивишему тексту славянскому съ цвлію провврить, какъ выбранныя имъ изъ ныибшняго текста миста, сходныя съ «унц.9, отразились въ немъ; выводъ былъ вполнѣ естественный: такъ какъ группа «унц.9» даеть такія показанія, какъ мы уже видёли, для позднихъ редакцій, и въ то же время подходить къ древнійшей редакціи настолько, насколько ВВ, LA и особенно АХГП испытали на себѣ ея вліяніе<sup>2</sup>), то, понятно, что эти мъста позднихъ текстовъ славянскихъ, восходящіе какъ разъ въ этихъ мѣстахъ къ общему источнику (унц.9.) съ древнѣйшей редакціей, оказались сходными съ позднівишими въ отношеніяхъ къ «унц.9-». Иначе сказать: авторъ въ подборъ мъстъ первой группы исходилъ изъ поздивишаго, ввроятно, нынвшняго печатнаго текста, который и опредв-

<sup>1)</sup> Эту необходимость исправленія вывода чувствоваль и самъ Г. А. Воскресенскій, развивши и измѣнивши характеристику греческаго оригинала славянскаго перевода въ своихъ выводахъ о Галичскомъ текстѣ; см. стр. 205.

<sup>2)</sup> Т. е. выдёляется группа чтеній «унц <sup>9</sup>», общихъ и для нея, и для остальныхъ двухъ группъ. Эта-же группа чтеній «унц <sup>9</sup>» — въ то же время показываетъ, естественно, и ту древнюю основу, которая присутствуетъ въ спискахъ славянскихъ первой редакціи и сохранена позднѣйшими: это 75 перечисленныхъ случаевъ.

лиль собою подборъ примъровъ и даль такой на первый взглядъ прочный выводь. Такимъ образомъ, въ результатъ, онъ частный случай — соотвътствіе отдъльныхъ мъстъ древньйшаго перевода и ныньшняго текста одному изъ ингредіентовъ греческаго оригинала славянскаго перевода обобщиль, сочтя его характернымь и для всего славянскаго текста. Изъ этихъ примъровъ мы увидимъ только часть того, что нынашній тексть сохраниль въ своихъ чтеніяхъ изъ древн'ьй шаго перевода, но не бол'ье...1). Дальнайшее объяснение подобныхъ примаровъ понятно: найдя такое совпаденіе выбранных вить мість съ древнійшимь текстомь и имін въ виду древивиний текстъ, какъ первую редакцію, авторъ, естественно, предпочелъ процитировать Галичское ев. 1144 г. вмёсто нынёшняго текста. Начии авторъ свое сравнение не съ нынѣшняго текста, а съ Галичскаго или другого древивншаго, онъ замътиль бы, что «унц.9-» далеко не всегда и не такъ постоянно можетъ быть исходной точкой, какъ это ему показалось и настолько его поразило, что во второй группѣ примѣровъ онъ не обратиль уже должнаго вниманія на группировку греческихъ текстовъ по отношенію къ древибищему и поздибишимъ. Хотя, какъ мы сейчась виділи, «прочные» выводы автора относительно оригинала славянскаго перевода 2), на дёлё и не могуть быть признаны таковыми и приняты безъ существенныхъ поправокъ, всетаки ими положено начало научной классификацій списковъ евангелія: собранные въ изобиліи прим'єры, параллельно съ чтеніями греческими дали автору возможность не только блестящимъ образомъ подтвердить мысль своихъ учителей, что «иткоторыя разности перевода произошли отъ разныхъ чтеній греческихъ» 3), но также установить редакцій списковъ славянскихъ, характеризовать каждую изъ нихъ по отношенію къ греческимъ текстамъ и по отношенію другь къ другу. Этому носвящена вторая половина его труда, для этого приведена имъ хорошо уже намъ знакомая вторая группа примъровъ («варіанты»). Оставляя въ сторонѣ, по извѣстной уже намъ причинѣ, соотношеніе древнѣйшей редакціи къ ныпашиему печатному тексту, разсмотримъ отношение первой редакция, какъ ее опредъляеть авторъ, ко второй и отчасти къ четвертой. Къ группъ «варіантовъ» первой редакціи присоединяемъ варіанты второй (стр. 215— 223), служащіе дополненіемъ, такъ какъ и вторая редакція характеризуется, естественно, только но сравнению съ первой. Начнемъ вмёстё съ авторомъ съ отношенія первой и второй редакціи къ текстамъ греческимъ.

<sup>1)</sup> Рядъ этихъ чертъ можно-бы увеличить и еще, если принять во вниманіе тѣ случаи второй группы примѣровъ, гдѣ «унц <sup>9</sup>» даетъ аналогію вмѣстѣ съ другими группами. Но это только расширило-бы наше понятіе о древнѣйшей основѣ нынѣшняго текста, нисколько не подвигая насъ къ рѣшенію вопроса объ оригиналѣ древнѣйшаго перевода.

<sup>2)</sup> Ср. Христіанское Чтеніе, 1897 г., № 7, стр. 189.

<sup>3)</sup> Описаніе славянских в рукописей Моск. Синод. библіотеки, І, введеніе, стр. ІХ.

Отчасти это уже было нами намечено выше, въ разборе мивнія автора объ оригиналѣ греческомъ и въ приведенной выше же таблицѣ примѣровъ. Посмотримъ на первый разъ группировку рукописей по дёленію автора на двѣ редакціи. Впрочемъ, прежде считаю не лишнимъ напомнить опредѣленіе самаго термина редакція, какъ его формулируеть авторъ и какъ онъ самъ объясняеть его не разъ въ работь: это необходимо для уясненія его оцьнки матеріала, группируемаго по опреділенным рубрикамъ. «Подъ редакціей ), говоритъ Г. А. на первой страниців своего труда (прим. 1), разум'ємь не отдільныя чтенія, а послідовательное, проходящее чрезъ все евангеліе, исправленіе 2) или новый переводъ. Отдёльныя же разночтенія свойственны каждому списку, такъ что посему можно бы насчитать столько редакцій, сколько списковъ». Ниже опъ точите характериэуетъ вторую редакцію: ставя во глав'я списковъ ея Мстиславово ев., онъ опредъляетъ рукопись такъ: «она представляетъ новую редакцію (называю ее второю, въ отличіе отъ первой, древибищей) евангельскаго текста, отличающуюся отъ той древней и въ греческихъ варіантахъ и въ самомъ переводъ»<sup>3</sup>). Затъмъ, сообщивъ отличія Галичскаго ев. (одного или въ согласіи съ некоторыми отдельными списками) отъ нынешняго текста въ «варіантахъ» и въ «переводѣ», авторъ замівчаетъ: «иногда въ своихъ исправленіяхъ 4) Галичское четвероевангеліе 1144 года совпадаеть съ Мстиславовымъ и вообще со списками второй редакціи. Сюда относятся иныя греческія чтенія или варіанты 5), одинаково принятыя и въ Галичскомъ спискъ и въ спискахъ второй редакціи» 6). Наконецъ, въ описанія рукописей первой и второй редакцій (стр. 10—48), нами разсмотрѣнномъ выше, находимъ рукописи первой редакціи, которыя представдяють, подобно Галичскому тексту (но, в вроятно, въ большей степени 7) черты, свойственныя текстамъ второй редакціи, и рукописи второй редакціи, склоняющіяся иногда къ чтеніямъ первой редакцій; сюда же относится и присоединенное поздиве извыстное Тръновское ев. (между 1258—1277 гг.), которое, хотя и принадлежить ко второй редакціи, но «только въ четырехъ мъстахъ согласуется съ Мстиславовымъ и другими списками второй редакціи» (стр. 216) 8). Изъ собранных в мість мы видимъ: опреділеніе, что такое

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Разрядка принадлежитъ мнъ.

<sup>3)</sup> Стр. 33. Разрядка сделана мною.

<sup>4)</sup> Разрядка моя.

<sup>5)</sup> Курсивъ въ подлинникъ.

<sup>6)</sup> Стр. 195. Далье перечень — болье 30 случаевъ совпаденія.

<sup>7)</sup> Сужу такъ потому, что въ описаніи Галичскаго текста (стр. 10—12) совпаденія его со второй редакціей не отмѣчены: очевидно, сочтены они по количеству не характерными.

<sup>8)</sup> Вотъ списки, отмѣченные г. Воскресенскимъ, какъ не чистые представители редакціи: А 14. 19. 20. 39. 40. — Б 1. 3. 12. 51. Ихъ, какъ увидимъ, можно набрать и больше.

редакція, сдёлано точно; противъ такого опредёленія возражать излишне было бы, если бы мы не видёли, какъ это опредёленіе проводится ниже. Съ одной стороны, новая редакція возникаеть изъ старой путемъ послідовательной, проходящей черезъ весь текстъ справы (или путемъ новаго перевода: это добавлено въ виду такъ называемой 3-ей редакціи свангелія); съ другой стороны, представитель 1-ой редакцій (Галичское ев.), а также списки этой редакціи уже посять въ себ' черты, которыми характеризуются списки новой (2-ой) редакцій, а списки 2-й редакцій съ своей стороны еще имьють въ себъ черты, характерныя для первой редакціи. Изъ этого выходить, что или опредъление «редакции» не годно, или же группировка матеріала не вѣрна: въ основѣ ся лежатъ не достаточно характерные признаки. Старшая, первая, редакція дала существованіе младшей, возникшей потому, что произошла последовательная справа — это вытекаеть изъ словъ Воскресенскаго; это не подлежить сомниню, особенно послѣ приведенныхъ имъ многочисленныхъ примѣровъ «варіантовъ» въ текстахъ группы А и группы Б. Но дёло все въ томъ, что 2-я редакція есть результать, конечный результать цёлаго ряда исправленій, которыя только въ концѣ концовъ выработали, или точнѣе, могли выработать новую редакцію, отличающуюся отъ первой послёдова тельными варіантами. Иначе сказать: возникновеніе 2-ой редакцій нельзя себ'є представлять въ виде одного момента, въ роде того, что взять быль списокъ 1-ой редакціи, болбе или менбе близко подходящей къ переводу Кирилла и Меводія, взять кімь-либо знающимь греческій языкь, рядомь сь нимь положенъ текстъ греческій, понавшійся случайно или умышленно выбранный, какъ припятый въ данное время, и по этому греческому тексту провъренъ и къ этому тексту (уже иному по редакціи чтеній) подогнанъ славянскій старый переводъ; яначе: вторая редакція славянскаго текста возникла не сразу, не путемъ одной свърки, а постепенно, путемъ цълаго ряда свърокъ, исправлявшихъ, измънявшихъ старый текстъ не весь сразу, а постепенно. Такимъ образомъ переходъ отъ одной редакцій къ другой совершался постепенно. Евангельскій тексть, по крайней мірів въ древнее время (назовемъ его хоть наннономоравско-югославянскимъ періодомъ) никогда не оставался безъ движенія: первоначальный трудъ Кирилла и Меоодія, можеть быть, еще на почві наппономоравской, началь изміняться, почему являлись дублеты въ перевод водного греческаго слова 1), и, нав вр-

Обѣщанное на стр. 216 опредѣленіе отношенія Тръновскаго ев. къ спискамъ второй редакціи, находимъ на стр. 251, гдѣ указано только, «что въ Трн. Ев. 2-я ред. «не выдержана послѣдовательно», что изъ подъ наслоеній второй редакціи въ Трн. Ев. «не трудно открыть древнѣйшую юго-славянскую основу, при томъ болѣе или менѣе первоначальную»..... и только.

<sup>1)</sup> В. Облакъ «Нѣколко бѣлѣжки...», стр. 12 (отд. отт.) (Сборн. болг. мин. IX).

ное, подвергался измѣненіемъ, при самомъ переходѣ на югославянскую ночву 1); этотъ процессъ не прекращался и послѣ, результатомъ чего и были тв новыя чтенія, замвнявшія постепенно старыя, которыя въ конців концовъ могутъ быть сочтены характерными для отдёльныхъ группъ текстовъ, указывая или на время или на мъстность той редакціонной работы, которая постепенно приспособляла старый текстъ къ новымъ или вновь возникающимъ условіямъ: это и есть жизнь, исторія евангельскаго текста. Изъ такого представленія исторіи евангельскаго текста, конечно, не вытекаетъ следствіе, что редакцій въ немъ различать нельзя; но отсюда видимъ иное понимание термина «редакція», иное его содержание: группы намічаемыя Г. А. Воскресенскимъ, могутъ оставаться, но мы не будемъ соединять съ ними представленія, какъ о чемъ либо разко опредаленномъ, разко отличномъ въ одной группт отъ другой, и будемъ помнить, что между 1-й и 2-й редакціей есть цёлый рядъ промежуточныхъ редакцій, или группъ. Этой стороны въ исторіи евангельскаго текста г. Воскресенскій не видёль ясно, хотя и чувствоваль ее, присоединяя особенности «2-й редакціи въ списк БГаличскомъ въ согласін съ иными» и отмечая въ описаніи уклоненія въ спискахъ отъ принятаго имъ діленія. Принявши же такой ходъ въ исторіи евангельскаго текста (ходъ этотъ, какъ мы увидимъ, правильный), мы поймемъ, почему списки 1-й группы даютъ иногда аналогію къ спискамъ 2-й редакціи и обратно; а присмотр вишесь къ тому, какъ въ рядь отдыльных случаевь группируются списки, мы, можеть быть, будемь въ состояніи, хотя предположительно, намітить хотя бы нікоторыя изъ твхъ группъ, которыя были ввхами между конечными результатами отдъльнаго періода въ исторіи текста, напр. между 1-й и 2-ой редакціями, т. е. наметимъ несколько фактовъ въ исторіи текста, подвинемся къ болеє точной характеристикѣ того «тихаго движенія, которое имѣло значеніе не маловажныхъ реформъ, хотя не отмъчено громкими словами на страницахъ культурной исторіи славянъ»<sup>2</sup>). Что именно такъ, т. е. въ видѣ постепеннаго, а не происшедшаго сразу, изм'вненія текста, путемъ постепенной справы надо представлять себь исторію евангельского текста, показываеть и исторія древнъйшаго до насъ дошедшаго текста славянскаго перевода и ть данныя, которыя мы можемъ извлечь изъ примъровъ, приведенныхъ г. Воскресенскимъ, только взглянувъ на нихъ на колько пначе, нежели онъ.

Я не им во въ виду излагать полную исторію древи вішаго перевода евангелія: на это въ настоящее время еще у науки нізть достаточно силь и

<sup>1)</sup> Ср. И. В. Ягичъ, Маріин. Ев., стр. 466, и особ. 474—475; ср. Срезневскаго «Древніе глаголич. пам.» (Спб. 1866), стр. 162; еще рѣшительнѣе арх. Амфилохій: «Галичское Евангеліе» III (1883), 369.

<sup>2)</sup> И. В. Ягичъ, у. с. 474.

матеріала, да къ тому же я не имію въ силу обстоятельствъ возможности собрать все, что создано до сихъ поръ наукой, а сверхъ того не считаю себя для рѣшенія такихъ крупныхъ вопросовъ достаточно компетентнымъ. Всетаки, я постараюсь нам'тить хотя бы немногіе факты, ми доступные по трудамъ спеціалистовъ. Это въ интересахъ высказаннаго только что предположенія, въ питересахъ оцінки труда г. Воскресенскаго. Древийшіе тексты, кирилловские и глаголические, четвероевангелия и апракосы, не смотря на зам'вчательное сходство въ общемъ (почему они и отнесены Г. А. въ одну группу – 1-ю редакцію), не представляють, однако, полнаго тождества и такого разительнаго сходства въ частностяхъ: на этихъ частностяхъ, обусловливавшихся не только временемъ написанія той или другой рукописи, по и мѣстностью и условіями возникновенія списка, мы видимъ отражение фактовъ истории свангельскаго текста. Для примъра приведу одинъ случай, оставшійся въ тіни, хотя и обратившій на себя вниманіе г. Воскресенского: въ средъ древнъйшихъ славянскихъ текстовъ намъчается отдёльная группа сербскихъ рукописей, отличающихся отъ другихъ той же рецензій по письму 1) и отчасти по языку: это — такъ называемые боснійскіе тексты, которые, помимо отличій въ графикѣ и ряда формъ, рѣже встрѣчающихся въ текстахъ иного происхожденія, отличаются необычнымъ арханзмомъ въ чтеніяхъ, а иногда и въ формахъ, уживающихся рядомъ съ новыми, возникшими подъ вліяніемъ живыхъ говоровъ (напр. формы съ а вм. древняго к и рядомъ с-аористы); таковы: знаменитое Никольское свангеліе (под. Ю. Даничичемъ, 1864), Бѣлградское 2-е (варьянты у Ю. Даничича; у Воскр. А. 10, 11), Гильфердингово № 6 (Воскр. 30), Хвалово-болонское (1404 г. — Воскр. А. 38), ев. П. С. Сречковича (XIV—XV в.) 2). — Всё эти свангелія — четвероевангелія, всё они по изследованіямь (Даничича, Ягича) восходять кь глаголическимь оригиналамъ, почему, в фроятно, и въ график и даже въ формат , даютъ такую аналогію къ нимъ; нисаны эти тексты, какъ можно относительно всёхъ ихъ полагать, а относительно Хвалова утверждать, сербско-боснійскими бого-

<sup>1)</sup> Къ числу характерныхъ чертъ этого рода рукописей я отнесъ-бы: а) всё онё писаны въ небольшой листъ (подобно глаголическимъ) и всегда въ одинъ столбецъ; б) начертанія о и оу (иногда слитно) употребляютъ обратно обычному, т.е. первое исключительно въ началѣ слова, второе въ срединѣ; о въ срединѣ слова крайне рѣдко; в) не знаютъ (подобно глаголическимъ) ю, употребляя почти исключительно е; г) предпочитаютъ, даже иногда исключительно употребляютъ ю вм. м (опять подобно глаголическому), напр. юко, ювление, окаюни; д) самое письмо очень узкое, убористое, тонкое часто, въ сокращеніяхъ есть свои особенности, рѣдко встрѣчаемыя въ другихъ кирилловскихъ рукописяхъ. Нѣсколько подробнѣе см. въ моей статъѣ «Замѣтки о рукописяхъ...», стр. 36—40. (Изв. И.-Ф. Инст. кн. Безбородка, т. XVI (1898)).

<sup>2)</sup> Изследовано мною въ бытность въ Белграде; несколько листовъ этого евангелія теперь въ Тверскомъ музей.

милами, этими «старов врами» югославянства, въ XIV — XV в. сохранявшими традицін текстовъ Х—ХІ в., Къ такимъ же богомильскимъ съ пізкоторой вёроятностью надо отнести и Карпинское ев. (Хлудова № 28; Воскр. А. 9); оно также архаично, также идеть оть глаголич. оригинала, но было писано болгариномъ (т. е. болгарскимъ богомиломъ) 1). Такимъ образомъ, мы имфемъ передъ собой группу юго-западныхъ текстовъ, продолжающих традицію древивішнух тогда, когда у православных славянь, какъ сербскихъ, такъ и болгарскихъ съ русскими, давно уже выработались другія нозднія версіи. Эга особенность «богомильскихъ» текстовъ должна быть поставлена въ связь съ исторіей богомильства, его литературой, а также въ связь съ жизнью западной окраины сербскаго племени, гдв вліяніе Византіи и Болгаріи чувствовалось слабіве, почему и ті реформы, которыя преобразовывали евангельскій тексть въ Болгаріи, въ Россіи и восточной Сербіи, не коснулись Босніи, у Адріатичаго побережья съ его богомилами<sup>2</sup>). А такого же характера и въ той же мъстности возникло и глаголическое Маріниское евангеліе (А 6), являющееся, если не прямо старшимъ богомильскимъ текстомъ, то старшимъ представителемъ тЕхъ текстовъ, отъ которыхъ пошли богомильскіе, и въ то же время старымъ представителемъ первопачальнаго славянского перевода, представляемого Зографскимъ, Ассемановымъ, Остромировымъ и др. Съ другой стороны хорватско-глаголические (католическіе) тексты даютъ рядъ совпаденій именно съ этими западными балканскими текстами, какъ мы то видели выше, а не съ восточными, въ роде Остромирова. Такимъ образомъ при помощи боснійско-богомильскихъ текстовъ устанавливается связь между древнейшими текстами православнаго, восточнаго вообще христіанства славянскаго и западнаго<sup>3</sup>). Съ помощію боснійских текстов мы можем набросать картину жизни евангельскаго текста отъ глаголическихъ памятниковъ X-XI в. до его перехода въ католические миссалы XIV—XV в. Съ другой стороны, приведенный примъръ даетъ намъ ключъ къ пониманію, а стало быть и къ оцёнкі, въ исторіи евангельскаго текста текстовъ сербско-боснійскихъ и вообще богомильскихъ. Этой оценки напрасно мы будемъ искать у г. Воскресенскаго: просмотрѣвши хорватскіе тексты, просмотрѣль онъ и босанскіе, замѣтивъ, но не объяснивъ ихъ архаичность.

Но не только такой фактъ нам'вчаетъ изсл'єдованіе частностей древнійшихъ текстовъ. Самый крупный фактъ, который установило изсл'єдо-

<sup>1)</sup> И. В. Ягичъ. Мар. Ев., стр. 476. Ср. В. Облакъ, Бѣлѣжки... (Сборн. болг. мин. IX), 15. Имъ-же отмѣченъ богомильско-боснійскимъ и еще одинъ текстъ — «Мостарскій», (стр. 14).

<sup>2)</sup> И. В. Ягичъ, у. с. 476.

<sup>3)</sup> Ср. Облакъ, «Бълъжки. . . », стр. 14-15.

ваніе текстовъ съ этой стороны, факть общеизвістный давно и отміченный въ общихъ чертахъ уже и Воскресенскимъ 1), это то, что «ни одинъ изъ древнихъ списковъ евангелія не заключаеть въ себі первоначальный славянскій переводъ во всей чистоть, т. е. всь тексты евангелія, даже древивнше XI в. уже прошли черезъ руки редакторовъ, сознательно и безсознательно правивших в тексть 2). Такимъ образомъ, славянскій тексть прожиль уже чуть не 2 стольтія, пока дошель до того состоянія, въ которомъ мы впервые можемъ непосредственно съ нимъ ознакомиться; за это время происходили въ немъ изминенія; и только критика упомянутыхъ выше частпостей можеть заставить эти сравинтельно поздніе тексты, хотя немногое, разсказать изъ своей жизни за періодъ отъ IX вѣка до XI<sup>3</sup>). И дѣйствительно, теперь эти тексты уже кое-что намъ разказали, именно, разъяснили отчасти ту постепенную справу, которую они испытали. Такимъ образомъ, первая редакція, устанавливаемая Г. А. Воскресенскимъ, можетъ быть, окажется не первой, а, можетъ быть, завершениемъ цалаго ряда другухъ справъ. Вотъ въ немпогихъ словахъ то, что теперь намѣчается, хотя и въ самыхъ общихъ чертахъ, въ исторіи евангельскаго текста до того времени, когда мы получаемъ въ руки древибищую рукопись. Присматриваясь къ древибищимъ текстамъ евангелія (Мар., Зогр., Остр., Сав., Ассем., отчасти Ник.), можно, при всемъ ихъ сходствт въ общемъ, отметить согладение въ частпостяхъ по группамъ: Мар. и Зогр. составляютъ по чтеніямъ одну группу, Остр., Ассем., иногда Ник. — другую, Сав. же стоить пока одиноко, представляеть иногда какъ бы переходную ступень между обфими группами 4). Это видно изъ следующихъ примеровъ:

1) Мө. VI, 12, и отпоусти... отъпоущаемъ (Мар. Зогр.)

2) Мө. VII, 29, бѣ бо оуча ѣко

3) » XIX, 4, 8, искони

4) » XXVI, 62, ничьсоже ли не отъвъщаваещи

5) Мө. XXVI, 73, по мъногоу (также Остр.)

6) Мө. XXVII, 5, възвѣсиса (также Ник.)

остави.... оставлыемъ (Остр. Acc.)

ουνα τα (διδάσχων αὐτούς)

испръва

ничьсоже ли отъвъщаващи

по мънозѣ (Асс. Сав.)

оудависа

<sup>1)</sup> CTp. 4.

<sup>2)</sup> Ср. Ягичъ, Мар. Ев., 474. Ср. Assemanov Evangelistar (1865), стр. LXXXVIII.

<sup>3)</sup> Ягичъ, у. с. 475.

<sup>4)</sup> V. Vondrák, Altsloven. Studien. (Ueber das gegenseitige Verhältniss der ältesten Evangelientexte), S. 53 fg. Отсюда заимствую и примѣры.

7) Mp. VI, 25, да даси ми отъ него на блюдѣ главж (Мар.) = да ми даси оусѣченжих на блюдѣ главж (Зогр.) = ἴνα μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλήν.

8) Io. XIX, 12, от того

- 9) Мө. XVII, 5, еще же емоу глаголжщоу (ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος)
  - 10) Мө. VII, 14, въ животъ
- 11) » VI, 11, хлѣбъ нашъ наставъшааго (настоющааго въ Зогр.) дьне
- 12) M θ. X, 30, вамъ же и власи (ὑμῶν δὲ καὶ οἱ τρίγες)
  - 13) Мө. XI, 4, опущено
  - 14) » XIII, 41, отъ цёсарстви в
- 15) » XVI, 13, кого глять ма сжща (τίνα μὲ λέγουσιν εἶναι;)
- 16) Mp. II, 12, ѣко дивлѣахжса вьсн
  - 17) » III, 5, ржка его цёла
  - 18) » VIII, 31, и трети день
- 19) Лук. Х, 39, именьмъ (καλου-μένη)
- 20) Io. XIX, 9, отъвѣта не створи (ἔδωχεν)

да ми даси сицеи (Ник. сицѣ) на блюдѣ главж (въ Сав. этого мѣста нѣтъ)

оттоли (Сав. отъ толѣ) единаче же е. гл.

жизнь.

хльбъ нашъ насжщыный 1)

ваши ше и власи.

еже слышите и видите  $^{2}$ ) =  $\overset{\circ}{\alpha}$   $\overset{\circ}{\alpha}$ хоύєть хаї  $\beta$ λέπετь.

отъ конець земла.

кого глжтъ ма быти (также и Ник.)

ъко дивитиса высъмъ

ржка его съдрава

по трехъ дьнехъ

нарицаемаа

отъвъта не дастъ

Приведенные примѣры <sup>3</sup>) показывають, что уже въ древнѣйшихъ текстахъ, обнимаемыхъ 1-й ред. проф. Воскресенскаго, мы можемъ различать, по крайней мѣрѣ, двѣ группы. Гадательно можемъ мы и нѣсколько дополнить ихъ характеристику, именио: не имѣя данныхъ для опредѣленія ихъ хронологическихъ отношеній, т. е. указаній, которая изъ намѣчающихся группъ старше, или же, можно ли считать ихъ современными, мы можемъ съ нѣкоторою вѣроятностью указать на мѣстность, гдѣ та и другая группа, если не возникли, то, по крайней мѣрѣ, могли пользоваться распространеніемъ: Зографское евангеліе и особенно Маріянское ука-

<sup>1)</sup> Въ Галицкомъ совершенно особое чтеніе: достоинъ юстьствоγ (Αмфилохій, Гал. Ев., I, 54. — τὸν ἐπιούσιον).

<sup>2)</sup> По Ассем. Ев., изд. Црнчича, стр. 160.

<sup>3)</sup> Еще нѣсколько примѣровъ см. у В. Облака, «Бѣлѣжки...», стр. 19.

зывають на западную часть Балканскаго полуострова (Македонію, Сербію), Остромирово же ев. и, можеть быть, оригиналь Ассеманова — на восточную Болгарію. Подтвержденіемь этого предположенія можеть служить Супрасльская рукопись, которая отражаеть въ своихъ цитатахъ чаще тексть Остром. ев., частью Саввина (также, можеть быть, восточноболгарскаго) и Ассем., нежели Зогр. и Марьинскаго 1): а Супрасльская рук., какъ по составу, такъ по происхожденію, съ большой в роятностью, можеть быть отнесена къ восточной половинь юго-славянской письменности, къ дѣятельности той школы, традиціи которой были въ ходу на съверъ отъ Дуная, ближе къ Россіи (юго-западной), т. е. скорѣе къ восточноболгарской письменности, нежели западной 2).

На основаніи лексикографіи, далеко, впрочемъ, не твердо установившейся для старославянскихъ намятниковъ, можно, ножалуй, сдёлать предположеніе и относительно старшинства группы представляемой Мар. и
Зогр. еванг. передъ Остром. и Ассеман.: эти послёдніе тексты въ подборѣ словъ, повидимому, представляютъ уже рядъ подновленій, напр.
врачъ — вм. бални, оставити — отпоустити, врътоградъ (Остр.) — врътъ,
испръва — искони, братъ — братръ, небесьнъ — небесьскъ, часъ — година,
лютѣ (Остр.) — горе, заключити — заклепити, блюдо — миса, власфимиы
— хоула и т. д. 3). Остромирово, кромѣ того, утратило цѣлыя категоріи
грамматич. формъ, бывшихъ въ его оригиналѣ, каковы простые и сигмат.
аористы; это, впрочемъ, можетъ быть новымъ подтержденіемъ происхожденія его оригинала изъ мѣстности, гдѣ эти формы были уже лишними.

Какъ бы то ни было, мы видимъ, что полнаго единства въ древнихъ текстахъ мы уже не застаемъ: тексты уже разбиваются на группы по чтеніямъ, хотя и сохраняють общность въ основѣ (оно иначе и быть не могло); между отдѣльными группами, хотя бы тѣми двумя, которыя мы можемъ теперь намѣчать, конечно, могли быть и промежуточныя (на это намекастъ Сав. ев., частью Никольское), что и понятно, если мы припомнимъ, что видоизмѣненія происходили не сразу, а постепенно. Тѣмъ не менѣе существованіе отдѣльныхъ группъ уже въ древиѣйшее время теперь не подлежитъ сомиѣнію; мы знаемъ по крайпей мѣрѣ двѣ изъ нихъ. Въ виду этого не безъинтересно опредѣлить, въ какомъ отношеніи къ этимъ группамъ стоитъ тотъ текстъ, который сочтенъ проф. Воскресенскимъ типичнымъ для 1-й его редакція? Это отношеніе знать не излишне: этимъ опредѣлится мѣстность откуда пришелъ Галичскій текстъ въ Россію, а можетъ быть и опредѣлится его хронологическое отношеніе къ намѣченнымъ группамъ.

<sup>1)</sup> V. Vondrák, o. c., p. 35.

<sup>2)</sup> V. Oblak, Archiv f. slav. Phil. XIII, 246; ср. его же, «Бълъжки...», стр. 17.

<sup>3)</sup> Ср. выше списокъ словъ (стр. 42-48).

Конечно, нока, какъ мѣстность, такъ и хронологія группъ не установлена, выводъ полученный изъ сравненія Галичскаго ев. съ намѣченными групнами будеть предположеніемъ. Но много ли мы можемъ указать фактовъ въ древнѣйшей исторія Св. Писанія въ славянскомъ нереводѣ? Попробуемъ уяснить это отношеніе: оно до извѣстной степени подтверждаетъ и предположеніе о дѣленіи на группы древпѣйшихъ текстовъ. Въ этомъ случаѣ мы прежде всего должны отмѣтить, что Галичское ев. значительно должно сократить число случаевъ, характерныхъ для группировки древнихъ текстовъ, приведенныхъ выше, по указ. В. Вондрака, но за то оно выдвигаетъ повые случаи (и ихъ масса) для этой характеристики: изъ 20-ти указанныхъ случаевъ Галицкое ев. идетъ съ группой Ассем.-Остр. только въ 4-хъ случаяхъ¹); по это не можетъ служить новодомъ отнести Гал. ев. къ группѣ Мар.-Зогр.: оно въ массѣ, подавляющей массѣ случаевъ совпадаетъ съ Остром. ев. и притомъ тамъ, гдѣ это нослѣднее отступаетъ отъ Мар.-Зогр. Вотъ нѣсколько такихъ примѣровъ²):

Зограф. Маріинское (и рядъ другихъ) 3)

- 1) Ι, 27, Έκο (3οΓρ.) ι συτάσαχας Α (ὥστε συνξητεῖν)
  - 2) покажи са архиереови
  - 3) 45, пропосити слово
- 4) II, 7, что сь тако глаголеть власфимина (λαλεῖ βλασφημίας)
- 5) 21, възьметъ конецъ отъ неъ новое (αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ), Зогр. доб. отъ ветъхаего.
- 6) III, 25, не можеть стати домоть (Зогр. домь ть οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη)

Остром. Галичское (и рядъ другихъ)

ыко съвъпрашахоуса

покажісм їереові (σεαυτόν δεῖξον τῷ ίερεῖ)

прославлати слово (διαφημίζειν τὸν λόγον)

что сь безаконый разоумѣвакть о бжскыхъ (что сь тако глаголеть хоулж — Остр.) 4)

възметь послѣдъкъ ко новок ветхаго.

не можеть стати домъ.

<sup>1)</sup> Именно у насъ: 2, 6, 13 и 16.

<sup>2)</sup> Беру вск изъ еванг. Марка, руководясь варіантами въ изд. Воскресенскаго. Текстъ группы Мар.-Зогр. привожу по Маріинскому ев. Ограничиваюсь только первыми 7-ю главами

<sup>3)</sup> См. у Воскресенскаго въ варіантахъ.

<sup>4)</sup> Галичское чтеніе — unicum, Остромировское — обычное. См. изданіе стр. 116; изслѣдованіе, стр. 182.

7) — 28—29, власфими б. елико аще власфимисанть, а иже власфимисанть на сты дхъ.

8) IV, 12, οτωιούςτατω ςα имω τρές (ἀφεθή αὐτοῖς τὰ άμαρτήματα)

9) — 21, подъ спждомъ положенъ бждетъ (ὑπὸ τὸ μόδιον τεθῆ)

10) — 37, влънъ же въливахжеж въ ладиж (— εἰς τὸ πλοῖον)

11) V, 3, жилиште имѣаше (τὴν κατοίχησιν είγεν)

12) — 15, видѣша бѣсъновавъшаагоса (θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον)

13) — 34, дъшти вѣра твоѣ сіїс ΤΑ. (Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε)

14) — 38, ι приде въ домъ (καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον)

15) VI, 3, не сь ли естъ тектонъ снъ мариинъ (εὐχ οὖτός ἐστιν ὁ τέχ-των, ὁ ὑιὸς Μαρίας;)

16) — 4, тъкъмо въ своемь отьчьствии (εἰ μὴ ἐν τῆ πατρίδι αὐτοῦ)

17) — 6, οδъхождаше градъца οуча (περιῆγε τὰς κῶμας κύκλῳ διδάσκων)

18) — 34, мили емоу бънца (ἐσπλαγγνίσθη ἐπ' αὐτοῖς)

19) — 43, възмсм оукроухъдъва на десмте (ἦραν κλασμάτων δώδεκα)

20) — 44, Έμυμαν κε 6 κπέδυ (ἦσαν οι φαγόντες τους ἄρτους)

21) — 45, самь отъпоустить (αὐτὸς ἀπολύση)

22) — 49, непыштеваша призракъ бъгти (ἔδοξαν φάντασμα εἶναι) безаконній разоуми. кліко аще безаконнь разоумьють, а иже безаконнь разоумькть о бжскыхь въ стый дхь 1)

оставаться імъ грѣси<sup>2</sup>)

да подъ споудъмь быванть.

вълнъ же вълївахоуса въ корабів.

обітёль имаще.

відёща бёсоующагоса.

дьрзаи дъщі. в ра твом спсе та (также и Ассем.)

и придоша въ домъ.

не сь ли несть древодёлинъ снъ маріпнъ.

нъ въ своимъ очсы.

обыхожаще выси окрысть оуча.

місрдова о нихъ.

възаща изъбънтъкъ оукроухъдва надесате 3).

бѣша же ѣдъшеи.

шпоустіть.

мп'вша бествлесный призорь быти.

<sup>1)</sup> См. выше примъчание 3, стр. 90.

<sup>2)</sup> Ср. выше группу примъровъ: № 1.

<sup>3)</sup> Мстиславово ев. (2-я ред.) согласно съ  $Map.\,3orp.$  Въ изслѣдованіи  $\Gamma.$  А. Воскресенскаго это разночтеніе не отмѣчено.

23) — 51, ογκατααχώτα (έξεπλήσσοντο)

24) — 54, нътъ (нътъ и въ греч.)

25) — 55, πρέτέωα βυσκ στραπκ (περιέδραμον όλην τήν γώραν)

26) — 56, съпасени бъваах*х* (ἐσώζοντο)

27) VII, 4, и отъ коуплаште не покжиліжть са не ѣдать (καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, εἰ μὴ βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσι)

28) — 6, лицемѣри. ѣко же естъ нено (τῶν ὑποχριτῶν, ὡς γέγφαπται)

29) — 10, чьти (τίμα)

30) — 22, πχκαβъство. πьсть стоудодѣание. око πχκαβъно. власфимиѣ. гръдъни. безоумье (πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμός πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανιά, ἀφροσύνη.)

чюжахоуса.

моужі міста того обідоша всю страноу

ciicaxoyca.

нѣтъ 1).

лицедви. глы.

чьсти.

око лоукаво. льсть. стоудодёдньк. безаконній разоумі о бжскыхъ. прёзоръ безоумьк.

Приведенные примѣры <sup>2</sup>) доказывають, кажется, довольно наглядно (особенно изъ VI гл.), куда надо относить Галичское ев., Остромирово и имъ подобные тексты: къ групиѣ восточныхъ текстовъ, что и внолиѣ понятно, если принять во вниманіе простое соображеніе, что Россія стояла по географическому положенію ближе къ восточной Болгарій, нежели къ западной и западу Балканскаго полуострова. Но въ то-же время сравненіе Остр. ев. съ Галичскимъ показываетъ, что Остр. ев. не можетъ быть сочтено полнымъ выразителемъ этой восточной редакцій — группы евангелій; нѣкоторыя чтенія Галицкаго ев. показываютъ, что Остр. ев. уже кое-что утратило изъ первоначальныхъ чтеній, сохраненныхъ групной Зогр.-Мар. съ одной стороны и Галичскимъ текстомъ съ другой. Вотъ нѣсколько примѣровъ:

Галичское, Зогр. Мар.

а) I, 35, иде въ поусто мѣсто

б) — 38, поїдѣмъ въ блїжьныю вси и грады.

Остромирово.

изиде ійсь въ поусто мѣсто 3) идѣмъ въ б. градъі и вьси

<sup>1)</sup> Г. А. Воскресенскій цитируеть (изслед., стр. 170) еванг. Зограф., где (изд. Ягича, стр. 58) стоить ошибкой: кжиели.

<sup>2)</sup> Аналогичные случаи см. также: VIII, 12, 22, 24; IX, 3, 14, 16 и т. д.

<sup>3)</sup> Это мѣсто отличается въ Остр. отъ прочихъ, какъ въ апракосъ (тоже и въ другихъ апракосахъ), гдѣ этимъ мѣстомъ начинается чтеніе въ суб. 2-ую поста; почему въ началѣ находимъ обычное: Въ врѣмъ оно.

в) — 39, на съньміщіхъ

г) — 44, таже повелѣ моси

д) II, 1, въниде пакы въ капернаоумъ по дньхъ.

е) — 3, ослабленъ (παραλιτικόν)

ж) — 4, не могоуще прістоупіті

з) — 12, ыко дівітіса вьевмъ. и славіаху ба.

і) III, 1, въ сньміще

и) — 2, въ с\ботоу

на съборищихъ

ыкоже повель моиси

въниде же (?) въ каперънаоумъ.

ослабленъ жилами

не могжще прити

ыко дивитиса высёмъ и славити ба.

въ съборище

въ сжботы 1)

Такимъ образомъ текстъ въ этихъ мѣстахъ, а затѣмъ и всю рукопись, мы должны по состоянію текста считать моложе по редакціи группы Зогр.-Мар. и также Гал., насколько этотъ послѣдній совпадаетъ съ группой Мар.-Зогр. Конечно, и Гал. текстъ не вездѣ можетъ считаться представителемъ болѣе древняго вида группы Остр.-Ассем.: въ иныхъ мѣстахъ, подобно Остр., онъ даетъ измѣненія, не оправдываемыя ни гр. Зогр.-Мар., ни Остр., который совпадаетъ съ группой Зогр.-Мар. Это мы видимъ, напр., въ такихъ случаяхъ:

Мар. Зогр. Остр.

I, 5, кръштаахжел... отъ него

VI, 11, ни послоушанть вась

— отърадиви бждетъ

— 14, иоанъ кръстаи

— 25, αбие съ тъштаниемь (εὐθὺς μετὰ σπουδῆς)

— 26, прискръбенъ быстъ

VIII, 35, гже бо аште хоштетъ

ІХ, 19, ю роде невърънь

— 29, ткмо молитвою.

X, 42, ουςτοματώ ими (κατακυριεύουσιν αὐτῶν) Галицкое.

хрыщахоуса.... оу него и не послоушанть словесь вашихъ нераднёе боудеть.

иоанъ хртль.

съ тъщанькиь.

прискрыбыны бывъ.

иже бо хощеть.

ш роде невърьнъ и развращенъ.

нъ молітвою.

совладоуть имі

Въ частности то-же положение обнаруживаетъ Галицкое ев. сравнительно съ Остром. и Мар.-Зогр. но отношению къ группамъ случаевъ, коими характеризуются тексты по сохранности первоначальнаго текста, — въ отношении къ грецизмамъ и старымъ словамъ, замѣнявшимся при дальнъйшемъ развити текста. Для этой характеристики воспользуемся списками

<sup>2)</sup> У Воскресенскаго въ изслѣдованіи (стр. 166) ошибочно указано, что Остр. совпадаеть здѣсь со всѣми; ср. въ изданіи ев. Марка, стр. 130 (разночтенія 1-й ред.).

этихъ словъ въ разбираемомъ же изследованіи 1), дополнивъ ихъ изъ другихъ изследованій по этому вопросу 2). Часть подобныхъ случаевъ уже приведена нами выше (стр. 42, 44), часть же найдемъ въ примерахъ только что приведенныхъ (стр. 91—93). Въ следующихъ ниже примерахъ кстати приведемъ и чтенія Тръновскаго евангелія: оно, какъ увидимъ, даетъ весьма важныя указанія для исторіи евангельскаго текста, темъ боле, что проф. Воскресенскій, познакомивнійся съ нимъ уже во время изследованія, не оцениль его по достоинству 3). Начнемъ съ грецизмовъ:

- 1) ахрібеє въ Зогр. Мар. Остр. акриды—въ Гал. Трън. проугы (I, 6)
- 2)  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\alpha}\beta\alpha$ оттром въ 3. М. О. алавастръ въ Г. Т. стыкланіцю (XIV, 8) 4)
- 3) ἀρώματα въ 3. М. О. ароматы въ  $\Gamma$ . благовоньна масть, Трън. вон $\wedge^5$  (XVI, 1)
- 4) ἀρχιερεὺς архиерен З. М. Остр. архынрен Г. жръцъ Трън. (VIII, 31) <sup>6)</sup>
- 5) ἀρχισυναγωγός архисунагогъ З.М. архисюнагогъ  $\Gamma$ . стар $\Phi$ н шина сънъмищоу  $(V, 22)^{7}$ 
  - 5) афебры афедронъ З. М. проходъ Г. Трън. (VII, 19)
- 6) βλασφημία власфимим З. М. хоула О. безаконьно разоумѣнию о бжскихъ Г. врѣдно слово Тр. 8) (VII, 22)
- 7)  $\gamma \alpha \zeta \circ \phi \upsilon \lambda \acute{\alpha} x \iota \circ \nu$  газофилакита З. М. Г. кровище имѣнии Тр. (XII, 41) 9)
  - 8) γναφεύς гнафен З. М. О. бѣлилникъ Гал. Трън. (IX, 3)
  - 9) уєєчим г(ђ)еона З. М. О. Г. кзеро штньно Трън. (IX, 43, 45) 10)
  - 10)  $\Delta$  є х $\acute{\alpha}$ πολі $\varsigma$  деканоли  $3.\,$  М.  $\Gamma$ . Трънов. также грецизмъ (V,20)
- 11) є̀ хаюу елен З. М. О. масть Г. масло дрѣвѣнок Трън. (VI, 13) 11)
  - 12) ієреду перен З. М. О. Г. жърецъ Трън. (II, 26) 12)
  - 13) δηνάριον динарь З. М. О. Г.— сребръникъ Трън. (Луки VII, 41)

<sup>1)</sup> Стр. 179 и 182.

<sup>2)</sup> Именно: изследованіями М. Валявца о Тръновскомъ ев. (Starine, XX, XXI), В. Облака о труде Валявца (Archiv für sl. Phil. XIII, (1890), 241—248), В. И. Ягича въ издани Маріинскаго ев. (463—474 стр.), арх. Амфилохія (Галичск. ев.).

<sup>3)</sup> Ср. стр. 216, 251.

<sup>4)</sup> Но ниже въ томъ-же стихѣ Гал. — алавастръ.

<sup>5)</sup> Лк. XXIII, 56 — грецизмъ.

<sup>6)</sup> То же и въ другихъ мѣстахъ, кромѣ I, 44, гдѣ Гал. даетъ-июрѣюмъ, а Трън. грецизмъ.

<sup>7)</sup> Но V, 38 — грецизмъ въ Трън.

<sup>8)</sup> См. выше, стр. 42; подробнъе — въ изслъд. Г. А. Воскресенскаго, стр. 182.

<sup>9)</sup> Рядомъ (Лк. XXI, 1; Іоан. VIII, 20) въ Трън. остался грецизмъ.

<sup>10)</sup> Другіе переводы Трън. см. у Валявца, стр. 38 (отд. от.).

<sup>11)</sup> Трън. въ другихъ мъстахъ (Мв. XXV, 3, 4, 8) оставило грецизмъ.

<sup>12)</sup> Но Лк. XVII, 14 — въ Трън. архиереюмъ.

- 14) ἐγκαίνια енкени З. М. сщеним О. обновленим Г. поновленим Трън. (Io. X, 22)
  - 15) ἐφημερία ефимерина З. М. О. чрѣда Трън. Гал. (Луки І, 6)
- 16) οἰχόνομος икономъ З. М. приставнікъ Г. <sup>1</sup>) строитель (дому) Трън. <sup>2</sup>) (Луки XVI, 1)
- 17) κάμηλος вельбждъ З. М. Г. Трън. (X, 25; но въ Лук. XVIII, 25 Трън. камелю, какъ въ Никольск. ев.)
  - 18) катапéтаоµа катапетазма З. М. О. опона Г. Трън. (XV, 38) 3)
- 19) χεντουρίων кентурионъ З. М. Г. сътьникъ О. Трън. (XV, 45) сотникъ З. М. Г. Трън. (XV, 39)
- 20) κρανίου τόπος краниево мѣсто З. М. О. Трън. Г. (XV, 22); но въ Мө. XXVII, 33. главное въ Трън.
- 21) χρήνη кринъ М. Г. цвітъ сельный З. цвітьцъ Трън. (Лук. XII, 27)
  - 22)  $\lambda \varepsilon \pi \tau \dot{\alpha}$  лепта 3. М. м'єдници Г. Трън. (XII, 42) 4)
- 23) µйроч муро З. М. О. хрїзма Г. масть (благовоньнаа) Трън. (Луки XXIII, 56; Іо. XII, 5; Луки VII, 37); вона (Іо. XI, 2) 5)
- 24) όλοκαύτωμα олокавтомать З. М. трѣбы Гал. жеженыхъ жрьтвъ (XII, 33) Трън.
  - 25) тараскевьг( $\hbar$ )ни 3. M. патъкъ  $\Gamma$ . Трън.  $(XV, 42)^{6}$
  - 26) πήρα пиры M. 7) 3. O. мѣха Г. Трън. (VI, 8)8)
- 27) παρόψις паропейда М. З. О. блюдо Г. Трън. (Мө. XXIII, 25, 26)
- 28) πραιτώριον прѣторъ М. З. О.— соудіще Г.— сждильница Трън. (XV, 16): но Іо. XVIII, 28, 33; XIX, 9 преторъ и въ Трън., и въ Галичск., и въ Остр.
- 29) ραββί равьви М. З. Г. Трън. (ІХ, 5); но въ Мо. ХХІІІ, 7, 8, гді Гал. оставило грецизмъ, Трън. имістъ: оучитель, въ Остр. грецизмъ.
- 30)  $\sigma$ іхєра сикера М. О. творена кваса З. олоу (?)  $\Gamma$ . всё-кого кваса Трън. (Лук. I, 15)

<sup>1)</sup> Но XVI, 8 - осталось: иконома.

<sup>2)</sup> Но въ XII, 42 — приставъникъ.

<sup>3)</sup> Но въ Лк. XXIII, 45--остался грецизмъ въ Трън., какъ и въ Галичскомъ; но въ Мө. XXVII, 51 — понавица.

<sup>4)</sup> Но Лук. XXI, 2, въ Г. и Трън. остался грецизмъ; Остр. то же.

<sup>5)</sup> Галичское во всёхъ мёстахъ имёетъ хрізма. Но тамъ, гдё Трън. имёетъ грецизмъ (Ме. XXVI, 7, 9, 12), вездё масть въ Галичскомъ.

<sup>6)</sup> То же Ме. XXVII, 62; но тамъ, гдѣ Трън. сохранило грецизмъ (Лк. XXIII, 54; Іоан. XIX, 14, 31, 42), тамъ и Гал. сохранило также параскев'гіи. То же и въ Остр.

<sup>7)</sup> Но Лк. Х, 4 — врътища; Трън. и Гал. сохранили грецизмъ; Зогр. = Мар.

<sup>8)</sup> Но Лк. IX, 3— въ Гал. грецизмъ, въ Трън. переводъ. Лук. XXII, 35— оба еванг. сохранили грецизмъ.

- 31) σκάνδαλον скандалъ М. З. събдазнъ Г. Трън. (Мө. XVIII, 7)
- 32)  $\sigma$ х $\eta$ у $\dot{\eta}$  скиниы M. кровъ 3. с $\dot{b}$ нь  $\Gamma$ . к $\pi$ ща Tрън.  $(IX, 5)^{(1)}$
- 33) отвіра спира М. З. О. множьство народа Г. народъ Трън. (XV, 16); Іо. XVIII, 3, 12 въ Г. остался грецизмъ, по М о. XXVII, 27, гдѣ Трън. сохранило грецизмъ, Гал. читаетъ согл. съ Мр. XV, 16.
- 34) σταδίον стадии М. З. О. Г. пъприщь. Трън. (Io. VI, 19; XI, 18)<sup>2)</sup>
  - 35) συκάμινος сукамина М. З. О. Г. агодичина Тръп. (.Тук. XVII, 6)
- 36) тéхтων тектонъ М. З. дрѣводѣлинъ Г. Трън. (VI, 3); но Мо. XIII, 55 Трън. сохранило грецизмъ; Гал. имѣетъ переводъ 3).
- 37) τέτραρχος тетрархъ М. Г. четврътовластецъ Трън. (Мθ. XIV, 1)
  - 38) усты хитонъ М. З. Г. котыга Трън. (Io. XIX, 23).
- 39) χλαμύς хламида М. З. О. окрилъ Γ. шкроница Трън. (Мө. XXVII. 31); въ Мө. XXVII, 28 Трън. сохранило грецизмъ; Г. переводъ окрилъ.
- 40) τρύβλιον солило М. З. Г. Трън. тривлии въ Никол. ев. (XIV, 20).
- 41) χρίσμα хризма М. З., муро О., масть Г., помазаниє Трън. (XIV, 3, 5) 4)
- 42) ὑποκρίτης упокритъ М. З. О. лицедѣи Г. лицемѣри Трън. (Мө. VI, 2; XXII, 18; XXIII, 13, 15, 27, 29); въ Гал. въ двухъмѣстахъ остался грецизмъ (Мө. VI, 16; Лк. XII, 56) <sup>5)</sup>
  - 43) ѣλληνίς поганъни М. З. еллиньска О. Г. Трън. 6) (VII, 26)
- 44) έσμυρνισμένος оцътънъ М. З. О. огорчено Г. Трън. (XV,  $23)^{7)}$  осмрънено въ Никольск. и Ассем.

Пересматривая перечисленные грецизмы, мы видимъ по отношенію къ Галичскому ев. слідующее: а) во многихъ случаяхъ, гді М. З., часто О., сохранили еще грецизмы, Гал. уже имість переводь, при чемъ опо весьма часто сходится въ этомъ случаї съ Трън. в); иногда же и Гал., и Трън., оба иміся переводь, однако дають различный в); б) часто Гал. сохра-

<sup>1)</sup> Въ Трън. кромѣ того (Ме. XVII, 4; Лк. XVI, 10) есть переводъ сѣни, храмы; согл. съ Трън. въ этихъ мѣстахъ читаетъ и Гал. Мар. читаетъ здѣсь — кровы. — Остр.

<sup>2)</sup> Во второмъ случат О. уже - попърищь.

<sup>3)</sup> См. выше.

<sup>4)</sup> Ср. выше № 23.

<sup>5)</sup> Ср. И. В. Ягичъ. Мар. Ев, словарь, 528; его-же ст. въ 33 т. Сборн. Акад., стр. 82.

<sup>6)</sup> См. Валявца, стр. 106.

<sup>7)</sup> См. Валявца, стр. 112.

<sup>8)</sup> Таковы у насъ №№ 1, 2, 3, 8, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 41, 43, 44.

<sup>9)</sup> У насъ: 6, 8, 11, 16, 19, 24, 30, 32, 39, 42.

няетъ грецизмъ (т. е. болъе древнее чтеніе) тамъ, гдъ Трън. даетъ уже переводъ 1), въ этихъ случаяхъ оно совпадаетъ съ М. З., давая къ нимъ аналогію и тамъ, гдѣ эти древніе тексты уже имѣють переводъ<sup>2</sup>). Изъ этихъ наблюденій мы выводимъ, что Галичское ев. уже въ значительной степени подновило старую основу, но все еще сохраняеть ее въ большей степени, нежели Трън., проводящее это подновление уже далье; въ то-же время цёлый рядъ совпаденій Галичскаго ев. съ Трънов, въ отклоненіяхъ отъ М. З. позволяетъ поставить въ связь оба текста, т. е. видъть въ Галицкомъ болъе древнюю эпоху текста, а въ Трън. болъе новую версію 3) того же текста, который представляеть Галичское ев.; съ другой стороны Галичское ев. представляеть болье молодой тексть въ свою очередь въ сравнения съ М. З.. Определяя же отношение Остр. и Гал. къ М. З. и Остр. и Гал. другъ къ другу, находимъ: а) Остр. удержало древнюю основу тамъ, гдѣ Гал. ее уже утратило, т. е. Остромирово по редакціи чтеній старше Галицкаго (см. выше случаи а); б) въ пемногихъ случаяхъ Галицкое древите по чтеніямъ, нежели Остр. 4); в) Остр. даетъ вногда чтенія младшія, нежели М. З., при чемъ въ большинствъ случаевъ Гал. и Остр. совпадаютъ 5); когда же оба текста, Гал. и Остр., не совпадають другь съ другомъ въ чтеніяхъ, отклоняясь вмёстё отъ М.З., въ такомъ случат Гал. даетъ чтеніе младшее <sup>6</sup>). Такимъ образомъ, въ общемъ находимъ подтверждение выводу, сдъланному раньше: М. З. представляютъ одну версію текста, старшую, какъ мы теперь видимъ, О. Г. другую версію — младшую, при чемь Гал. чаще даеть чтенія младшія, нежели Остр. Еще более молодую, принадлежащую къ группе О. Г., представляетъ текстъ Трън. ев., въ которомъ мы видимъ продолжение развития текста въ томъ направленіи, которое началось въ О. Г., выражавшееся въ постененномъ ославянения стараго текста. Такимъ образомъ, если бы мы желали наглядно представить себ'в развитіе текста по разсматриваемымъ рукописямъ, то мы бы могли предположить такую последовательность: М. З. —  $O. \Gamma. (или O - \Gamma)$  — Трън.. Такимъ образомъ, устанавливается связь между древивішими текстами и болве поздними по чтеніямь: то-есть путемь постепеннаго изміненія тексть типа М. З. переходиль въ типь О. и Г., а зат'ємь въ типь Трън., за которымь следуеть, какь мы увидимь, боль-

<sup>1)</sup> У насъ: 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 29, 34, 35, 37, 38.

<sup>2)</sup> Случаи 17 и 40; здѣсь оба раза Никольское Ев. имѣетъ болѣе древнее чтеніе — грецизмъ.

<sup>3)</sup> Различный переводъ грецизмовъ въ Галиц. и Трън. показываетъ, что чтенія Галицкаго въ этих случаяхъ старше Тръновскаго.

<sup>4)</sup> Случаи: 19, 21.

<sup>5)</sup> Случаи: 18, 36.

<sup>6)</sup> Случаи: 6, 14, 41, 42.

шинство списковъ 2-й редакція Г. А. Воскресенскаго. Между этими тинами, разумбется, могуть быть еще переходы, напр. представляемый, быть можеть, Саввиновой книгой, которая считается по чтеніямъ какъ бы промежуточной между ЗМ. и О. (Вондракъ), можеть быть между Сав. книгой и О. еще придется пом'єстить и Ассем. ев., равно какъ и между З. и М. окажутся посредствующіе члены. Но важно то, что уже въ группі. превивникъ текстовъ мы можемъ, хотя приблизительно, намѣтить граданію, рядь группь, постепенно переходящих в оть одной въ другую, можемъ нам'втить хронологическій распорядокъ между этими группами. Такимъ образомъ, то, что проф. Воскресенскому представляется одной группой, намъ. сообразно тому, какъ мы понимаемъ исторію текста, ясны болье или мешье нъсколько группъ, уясняется и ходъ развитія текста, постепеннаго его развитія: изъ книги Воскресенскаго мы не увидимъ этой исторіи, не поймемь, какь тексть типа М.З. приняль тоть видь, какой мы имбемь вы Гал., не поймемъ особенностей этого последняго. Для насъ ясно, что Гал. ев. есть тексть первоначальнаго перевода, но уже въ версіи, прожившей нъсколько измъненій и посящей въ себъ задатки перехода къ повому типу-Трън. ев.

Проф. Воскресенскій эту особенность зам'єтиль, но не даль ей надлежащаго объясненія, указавши только то, что обратило его вниманіе: сличая Гал. текстъ совершенно неудачно съ нынъшнимъ, онъ отмътилъ случаи, гдѣ Галичскій тексть даеть переводъ соотвѣтственно нынѣшнему грецизму (стр. 183—184): грецизмъ теперешняго текста, вѣдь, не есть грецизмъ перевода, а правленія! Этого намъ г. Воскресенскій не указалъ, потому что, понимая «редакцію» не точно, не видълъ движенія, исторій въ групп' текстовъ объединенных виль подъ названіемъ первой редакціи. Изъ этого же неправильнаго представленія редакцін, недостаточнаго вниманія къ взаимному отношенію текстовъ, вытекаетъ у г. Воскресенскаго и то, что онъ не даль достаточнаго (лучше сказать никакого) объясненія «личнымь» особенностямь Галичскаго списка и другихъ, соединивъ ихъ въ одну группу, и коротко объяснивъ эти особенности «поздивишими исправленіями первоначальнаго перевода» (стр. 190—195) и совершенно не объяснивъ точки соприкосновенія между Галичскимъ ев. и списками 2-й ред. (стр. 195—204). Тутъ мало разъясняеть, осмысливаеть исторію текста, хотя бы переходъ изъ одной редакціи въ другую (останемся пока при терминологіи автора), заявленіе, что «списки первой редакціи имівотъ также свои частныя, личныя особенности текста, происшедшія частью отъ исправленій по греческимъ спискамъ 1), частію отъ самовольныхъ попра-

<sup>1)</sup> Въ своихъ примѣрахъ, за неимѣніемъ въ распоряженіи *пи одного* критическаго изданія греческаго евангелія, прослѣдить и осмыслить варіанты славянск. текста по греческимъ спискамъ я не могъ.

вокъ, ошибокъ писца и т. п. причинъ» (стр. 205). Поэтому совершенно необъясненнымъ осталось у автора заявленіе, не разъ повторяемое при описаніи руконисей, что тотъ или другой списокъ 1-й редакціи склоняется ко 2-й ред., а тотъ или другой списокъ 2-й ред. склоняется къ 1-й<sup>2</sup>). Всѣ эти недочеты, на мой взглядъ, произошли отъ неправильнаго представленія содержанія термина «редакція евангелія», а въ связи съ этимъ и неправильнаго представленія, что такое исторія евангельскаго текста. А исторію эту авторъ могъ бы найти въ общихъ чертахъ въ трудахъ ему извъстныхъ, въ тёхъ, изъ которыхъ извлекли мы то, что сейчасъ было сообщено. Изъ этой исторіи болье правильно объяснялась бы и такъ называемая вторая редакція, а также и болбе правильное распредвленіе рукописей по редакціямъ, нашлось бы связующее звено между редакціями, первой и второй, и не было бы надобности придумывать довольно искусственныя и ни на чемъ не основанныя (развъ, на ошибочномъ методъ «большинства» списковъ) предположенія о русскомъ происхожденіи второй редакцій, пользовавшейся (неизвъстно, почему) «нодходящимъ матеріаломъ изъ юго-славянской письменности» (стр. 254), о чемъ уже было упомянуто выше.

И такъ: списокъ, поставленный проф. Воскресенскимъ во главъ всёхъ списковъ свангелія, какъ бол'є близкій къ первоначальному переводу, есть представитель болье поздияго состоянія текста, нежели списки, принятые имъ въ варіанты: Маріинское, Зографское, Остромирово, Саввино и др.: Галичскій списокъ принадлежить къ группь списковъ восточныхъ по происхождению, а эта восточная группа въ томъ видъ, какъ мы ее знаемъ, утратила уже кое-что изъ первоначальнаго текста, кое-что измѣнила изъ того, что въ спискахъ западныхъ-глаголическихъ и кирилловскихъ, богомильскихъ, православныхъ, — уцѣлѣло. Это мы видѣли изъ обзора грецизмовъ перевода, извлеченныхъ нами не только изъ ев. Марка, по п изъ остальныхъ евангелистовъ. Затъмъ тотъ же обзоръ указаль намъ на связь между восточной группой древней п восточной же группой болье новой; въ  $\Gamma$ ал. ев. есть уже зачатки того, что мы видимъ развитымъ въ  $\Gamma$ рън. ев. Къ темъ же выводамъ приводитъ насъ и изследование другой стороны лексикологіи — передачи разными словами славянскими одного греческаго: п здёсь вы увидимъ, что Гал. списокъ даетъ аналогію къ восточной группѣ, какъ старшей, такъ и младшей, т. с. въ общемъ младшей, нежели группа западная, поэтому чтенія Гал. ев. моложе, нежели соотвітствующія Зогр. и Мар., частью Саввина и Ассем. текстовь, а въ отличіяхъ Гал. отъ Остр., гдѣ оба отклоняются отъ Зогр. Мар., чтенія Галиц. ев. моложе Остромировских в и совпадають съ Тръновскими. Это выяснено въ

<sup>1)</sup> См. 21—47: т. е. А 14, 19, 20, 39, 40; Б 1, 3, 12, 51; сюда же относить авторъ и Трънов. ев, (стр. 216, прим.).

уномянутой уже стать (Archiv, XIII) В. Облака, почему ограничусь только выводами покойнаго слависта. Въ его оценке труда Валявца (Trnovsko tetrajevandjelije, Starine XX—XXI) обращаетъ на себя рядъ словъ изъ Тръп. ев., указывающихъ на подновление въ немъ текста: а) это болбе позднія слова, появившіяся рядомъ съ старыми, по еще окончательно ихъ не оттъснившія: часъ (рядомъ — година), съборъ, съборище (съньмъ, съньмище), лівъ (шюй), врътънъ (врътъ), блюдо (миса), сребръникъ (пеназь), покровъ (склдело), благодать (благодеть), единочадъ (иночадъ), врачь (бални), нъкъщ (етеръ) и т. д.. Остром. ев. и за нимъ Гал. въ большинств случаевъ вмаста съ Трънов, дають чтенія болае позднія, хотя въ меньшемъ количествъ, нежели это послъднее; б) иные переводы греческихъ словъ, нежели въ Мар. Зогр., указывающіе на болбе позднюю замѣну стараго слова и вытѣснившіе старину: часть этихъ словъ въ Галичскомъ совпадаеть съ Трън., съ русск. Ев. XII в. (Юрьевское, Добрилово, Мстиславово), съ Чудовской псалт. и вообще съ новой редакціей свящ, писанія (эта связь второй ред. ев. съ Чуд. псалт. и 2-й ред. Апостола не разъ отмѣчается проф. Воскресенскимъ, см. стр. 251)1; вотъ нѣсколько такихъ случаевъ: пригъ (древи, врѣтище), прѣзоръ (гръдънни), посохъ (дрьколъ), корити (поносити) 2 и т. п. Эта редакція, по словамъ В. Облака, шла изъ восточной Болгаріи въ Россію, чрезъ старую Дакію (т. е. Молдавію, Седмиградіе, Буковину); различіе ея отъ Остр. ев. объясняется тёмъ, что это послёднее шло инымъ путемъ, можетъ быть чрезъ Константинополь, и, прибавимъ отъ себя, ушло раньше развитія текста въ томъ видъ, какъ мы ее видимъ въ Трън. ев. Примънительно къ Галичскому отсюда можно вывести, что оно (его оригиналь) шло тёмъ же путемъ, что ред. Тръновскаго Ев., но ушло изъ Болгаріи тогда, когда еще не выяснился типъ ев. Тръновскаго; отсюда его сходство съ Тръновскимъ только частію и близость его къ Остромирову, т. е. къ тому старшему типу, изъ котораго выработалась версія Трънов. ев.: оригиналь Галичск. ев. относится къ началу этой выработки.

Такимъ образомъ, получаемъ два момента въ исторіи восточно-болгарскаго текста евангелія: начало переработки текста уже въ Галицкомъ текстѣ, продолженіе этой переработки въ Тръновскомъ; эти оба момента, черезъ Остромпровскій текстъ, становятся въ связь съ первопачальнымъ переводомъ, но не непосредственно, а черезъ рядъ текстовъ въ тяпѣ Саввиной книги съ одной стороны и черезъ «западные» тексты въ типѣ Маріинскаго и Зографскаго евангелій. Такая постановка вопроса объ исторіи

<sup>1)</sup> Превосходная характеристика съ этой стороны именно Галичскаго текста дана И. В. Ягичемъ въ 33 т. Сборн. А. Н., стр. 79 и слёд.

<sup>2)</sup> Остальные случаи см. въ обзоръ грецизмовъ и въ отмъченной статьъ И. В. Ягича.

такъ называемой второй редакцій значительно пзикняєть самый взглядь на значение не только Галичскаго текста, но и другихъ текстовъ отнесенныхъ къ первой редакцій; именно: между ними найдутся такіе, которые съ одной стороны продолжають традицію Остромирова ев, на русской почвѣ, и такіе, которые съ другой стороны будуть продолжать традицію Галичскаго ев., и такіе, наконець, которые будуть служить продолженіемь той версіи, которой старшими представителями, намъ изв'єстными, будуть Тръновское и Вуканово ев., представляющее много совпаденій именно съ Тръновскимъ 1). Такимъ образомъ, если мы взглянемъ на тексты евангельскіе съ этой стороны, то получимъ возможность предположить, что въ первой ред., такъ опредълнемой, мы будемъ на основании наличныхъ списковъ различать группы; древнѣйшую юго-западную славянскую, восточноболгарскую, получившую съ Остромировскимъ спискомъ во главъ распространеніе на Руси, восточно-болгарскую вторую, съ Галичскимъ ев. во главъ, распространенную на Руси же. Одновременно съ этими двумя группами, еще сохранившими свое значение на Руси, начинаетъ пробиваться новая восточно-болгарская (стало быть третья) группа, тёсно связанная на родинѣ (въ Болгаріи) съ второй восточно-болгарской; эта новая группа постепенно запимаетъ господствующее положение, быстро развивается, такъ какъ подготовлена была уже второй группой; это такъ называемая у проф. Воскресенскаго вторая редакція: старшимъ по чтеніямъ (а не по списку) этой новой редакціи является Тръновское ев., которое еще сохраняеть болье связей съ Галичскимъ ев., нежели списки такъ называемой второй редакціи русскіе, которые представляють уже слідующія ступени въ развитіи этого типа. Такимъ образомъ и вторая редакція восходить къ югославянской письменности, гдѣ она началась и развивалась: перейдя на Русь она продолжала это свое развитіе въ спискахъ уже русскихъ. Предположить, что она создалась въ Россіи, какъ думаеть Г. А. Воскресенскій, иельзя: иначе бы пришлось допустить нев роятное уже à priori вліяніе юной (ХІ в., какъ полагаетъ г. Воскресенскій, время для существованія воображаемой имъ школы, создавшей его вторую редакцію, стр. 253) русской литературы на развитую, только что пышнымъ цв'втомъ распустившуюся въ эпоху Симеона-книголюбца литературу болгарскую; иначе, вѣдь, нельзя бы объяснить появление юго-славянскихъ списковъ, Тръновскаго и Вуканова, «русской» редакців; кром'ь того, списки Тръновскій и Вукановъ не дають въ языкъ и формахъ права видъть въ нихъ русскій, хотя бы отдаленный, оригиналъ <sup>2</sup>). Съ другой стороны, эти тексты связаны по языку и словарю

<sup>1)</sup> Я пользовался точной копіей посл'єдняго, сд'єланной съ рукописи проф. И. А. Лавровымъ и мной.

<sup>2)</sup> Заподозрѣнные въ качествѣ руссизмовъ Валявцемъ infinitiv'ы на то и то оказались по изслѣдованію Облака средне-болгаризмами (см. Archiv XIII, 248).

не съ русскими памятниками, а съ юго-славянскими: это сравнение не только укажеть намъ употребление того или другого слова въ древней славинской инсьменности, объясняя маста «зама чательныя въ филологич. и другихъ (какихъ?) отношеніяхъ» 1), по и укрѣпить за юго-славянствомъ созданіе такъ называемой второй редакціи и даже укажеть приблизительно время, когда этоть процессь претворенія первой редакціи во вторую сталь намівчаться въ исторіи евангельского текста. Сравненіе чтеній евангельскихъ въ отдёльныхъ спискахъ съ чтеніями у писателей приводятъ къ следующимъ выводамъ: Константинъ пресвитеръ, авторъ известнаго «Учительнаго Евангелія», «редактировалъ свой трудъ по отношенію къ евангельскому тексту въ смыслѣ юго-восточнаго словоупотребленія»; тамъ, «гдѣ у Константина разница съ Остр. ев. и Сав. ки., у него сходство есть съ другими кирилловскими списками, напр. съ Галичекимъ и Карпинскимъ»; въ цёломъ рядё случаевъ Константинъ дасть аналогію къ глаголическимъ спискамъ, т. е. къ древнъйшему типу, намъ извъстному, евангельскаго текста<sup>2</sup>). Такимъ образомъ, уже у Константина, писателя конца IX, начала Х в. 3), мы встрѣчаемъ тѣ чтенія (напр № 6а, № 27с у Михайлова), которыя совпадають съ Гал. ев., тогда какъ въ большинств случаевъ Константинъ въ техъ местахъ, где онъ не переводить вновь евангельскій текстъ катены (Михайловъ, 99), следуеть еще древнейшей версін, хотя уже и въ ея юго-восточной окраскъ. Этотъ фактъ указываеть на то, что въ концѣ IX в. — началѣ X-го мы еще едва-ли можемъ считать созданіе типа Гал. ев. замѣтнымъ въ литературѣ: рѣдкость совнаденій чтеній Константина съ Гал. ев. не даетъ на это права; можно, наоборотъ, предположить, что чтенія Гал. ев., сходныя съ Константиновымъ чтеніемъ, и возникли впервые у Константина, передававшаго текстъ евангелій по намяти, хотя и знавшаго превосходно принятый тексть (Михайловъ, 105); можно предположить, что Константиново «Учит. ев.» было, между прочими, источникомъ для чтеній того типа, который мы видимъ въ Гал. ев. Конечно, это одно предположение, очень в вроятное, но все-таки только предположение. На этомъ толкованіи отношенія Константина къ Гал. ев. настанвать, разумъстся, нельзя. Но то отношение, которое намъчается для Константина къ древнъйшей версіп евангельскаго текста, показываеть, что новая версія

<sup>1)</sup> Стр. 7. Всѣ сопоставленія приводимыя г. Воскресенскимъ изъ другихъ намятниковъ сводятся только къ доказательству, что то или другое выраженіе Евангелія существовало въ древнихъ намятникахъ. Далѣе оправданія, вовсе излишняго, появленія того или другого слова дѣло не идетъ; см. стр. 183, 181 и т. д.

А. В. Михайловъ. «Къ вопросу объ учительномъ Евангеліи» (Древности, Труды Слав. Ком. И. М. А. О. I, 109—110).

<sup>3) «</sup>Учительное Ев.» составлено Константиномъ въ 894 г. (Михайловъ ук. соч., 76), переводъ Слова Аванасія алекс. на аріаны сдёланъ въ 906 г. (Šafařík P. J. — Roskvět slov. lit. — въ Sebr. sp. III, 180).

евангельскаго текста, начало которой мы видимъ въ Гал. ев. и продолженіе въ Трънов. и русскихъ спискахъ, моложе Константина; это едва-ли подлежитъ сомивнію: незначительность случаевъ соприкосповенія Конст. съ Галичск. ев. косвенно подтверждаетъ это, подтверждая и высказанное предположеніе о трудв Константина, какъ о возможномъ источникв пачавшейся послв него передвлки евангельскаго текста.

Иныя, более ясныя указанія даеть для исторіи евангельскаго текста, въ частности для исторіи разбираемой нами восточной его вётви, сопоставленіе его съ Супрасльской минеей. Это сопоставленіе указываеть на замёчательное совпаденіе въ передачё греческихъ словъ въ Супр. мин. и Гал. ев. съ одной стороны и спискахъ такъ называемой второй редакціи (Мстисл., Добрил., Юрьевск.) и въ Трън. ев. съ другой въ тёхъ мёстахъ, где всё перечисленные тексты отклоняются отъ типа М. З.; иногда къ нимъ примыкаютъ то Остр., то Сав. ев.; вотъ нёсколько такихъ случаевъ 1):

- 1) κράσπεδον (Мө. XXIII, 5; Мр. VI, 56; Лк. VIII, 44) въскрилие (Гал. и древн. тексты) подолъкъ (Трън. Мст. Добр.); но въ Мө. XIV, 36 и IX, 20 Галицк. совпадаетъ съ Трън. и ост.; подълъкъ читаетъ и Супр.
- 2) ἀλάβαστρον алавастръ (др. тексты) стьклѣница (Гал. Трън., Мст. Юр. Добр. и Супр.) <sup>2)</sup>
  - 3) акрібеς акриды пржгы (Сав. Галиц. Трън.) 3)
  - 4) ароша ароматы воны (Юрьев. Трън.) 4)
  - 5) παρασκευή параскевгии патъкъ (Остр. Гал. Трън. Супр.) <sup>5)</sup>
  - 6) тёхтωч тектонъ дръводълинъ (Трън., Мст., Юрьев.) 6)
  - 7) χιτών хитонъ котыга (Трън. Мст. Добр. Супр.)<sup>7)</sup>
  - 8) уо́µюµа (Мө. XXII, 19) склазь златица (Трън. Юр. Супр.)
  - 9) дибіа (Mp. IX, 49) жрътва трѣба (Трън. Юр. Супр.)
  - 10) бій ради дёлё, дёльма (Трън. Супр. Григ. Наз. Шест.) 8)
- 11) μωρὸς (Мө. ХХІІІ, 17, 19) боун жродивъ (Гал. Трън. Юр. Мст. Добр. Супр.)
  - 12) ёүхагуа егкієннь поновлениы (Юрьев. Трън. Супр.) 9)

<sup>1)</sup> Беру ихъ изъ статьи В. Облака въ Архивѣ Ягича XIII, (241—248), частю-же изъ его-же статьи «Бѣлѣжки върху старословѣнскитѣ паметници» (Сборн. болг. мин. IX, 1 и слѣд.).

<sup>2)</sup> См. выше, грецизмы № 2.

<sup>3)</sup> См. тамъ-же, № 1.

<sup>4)</sup> См. тамъ-же, № 3.

<sup>5)</sup> См. тамъ-же, № 25.

<sup>6)</sup> Cm. № 36.

<sup>7)</sup> Cm. No 38.

<sup>8)</sup> Т. е. XIII сл. Григорія Наз. по сп. XI в. и Шестодневъ Іоанна Экзарха.

<sup>9)</sup> См. грецизмы, № 14.

- 13) πορφύρα прапрждъ (Мр. XV, 17, 20) багрѣница (Трън. Юр. Супр. Остр.)
  - 14) то тактом ваще (Лук. VII, 43) множае (Трън. Остр. Супр.)
- 15) ἐπαχύνθη оутльсть (Мө. XIII, 15) оудебель (Трън. Юр. Мст. Добр. Супр.)
  - 16) σπήλαιον пещера (Іо. ХІ. 38) пешть (Трън. Супр.)

Такимъ образомъ, судя по этимъ сопоставленіямъ, надо полагать, что начало претворенія древнѣйшаго текста, чрезъ типъ, можетъ быть, Саввиной книги и Остр. ев., въ типъ Трън. и рус. Ев. XII в., надо считать не позже возникновенія Супр. Минеи (т. с. ея оригипала). Такой эпохой скорѣе всего была эпоха царя Симеона болгарскаго († 927). Косвенно на ту-же эпоху указываетъ случай совпаденія чтенія Трън. съ чтеніемъ Іоанна Экзарха (№ 10)¹¹). Это вполиѣ попятно, если мы приномнимъ литературную дѣятельность этого времени; къ этому времени относятъ и развитіе евангельскаго текста, какое мы впдимъ въ Тръновскомъ евангелія (Облакъ); хотя этотъ послѣдній текстъ уже XIII в., и въ немъ, конечно, есть уже поздиѣйшія наслоенія, но многія его отклоненія отъ древнѣйшаго типа, несомиѣнно, не моложе Х—ХІ вв., такъ какъ они оправдываются текстами Остр., Сав. и отчасти Галичскимъ.

Такимъ образомъ въ Галицкомъ ев. мы видимъ одну изъ старшихъ стадій текста, на основанін которой уже развивалась въ Болгаріи въ X или началѣ XI в. повая версія текста, перешедшая въ Россію и сохраненная въ русскихъ спискахъ XII—XIII в. <sup>2</sup>).

Въ чемъ же состояли эти видоизмѣненія стараго текста, постепенно выработавшія новый текстъ, на столько отличный, что мы получаемъ право говорить о немъ, какъ о чемъ-то отличномъ отъ стараго? Эти видоизмѣненія совершенно вѣрно намѣчены и г. Воскресенскимъ; это, во 1-хъ, измѣненіе текста вслѣдствіе частыхъ (прибавимъ, постепенныхъ) справъ его съ греческими списками иного характера, нежели оригиналъ Кирилла и Меоодія; во 2-хъ, текстъ измѣнялся вслѣдствіе замѣны старыхъ словъ, вышедшихъ изъ употребленія, болѣе понятными, т. е. (примѣнительно къ восточно-болгарскимъ текстамъ, давшимъ оригиналъ русскимъ) слова такъ называемыя панно-моравскія и старыя юго-славянскія з) замѣнялись совре-

<sup>1)</sup> Къ сожаленію изследованія Вондрака о языке Іоанна экзарха, изданнаго имъ въ Чешской Академіи Наукъ, у меня неть подъ рукой. Ср., впрочемъ, Древности, труды Славянск. Ком. И. М. А. О., II (1898), 19—20 (протоколы).

<sup>2)</sup> На юго-славянское происхожденіе второй редакціи и на время ся появленія, совпадающее съ вѣкомъ Симеона указано было аргіог'но уже и рецензентомъ книги г. Воскресенскаго — въ Христ. Чтеніи, 1897 г., № 1, стр. 191.

<sup>3)</sup> Списокъ ихъ, правда, немного устарѣвшій, приведенъ давно, для характеристики древнѣйшей (первоначальной отчасти) лексики св. писанія, еще П. Шафарикомъ: Ueber den Ursprung u. die Heimath des Glagolitismus (Prag 1858), 9; Prager Fragmente (Prag 1857), 56.

менными восточно-болгарскими и русскими (списокъ этихъ словъ, очень неполный, см. у Г. А. Воскресенскаго, стр. 233—238); въ 3-хъ, наконецъ, измѣненіе выражалось въ замѣнѣ формъ грамматическихъ старыхъ и иныхъ містностей боліве новыми и употребительными въ тіхъ містахъ, гдѣ возникаль списокъ. Все это совершение правильно указано г. Воскресенскимъ, за исключеніемъ того, что имъ мало обращено вниманія на м ф стность формъ и словъ, и не отм ф чена постепенность этой тихой, но грандіозной работы. Поэтому я бы рёшительно протестоваль противь его взгляда, будто Мстиславово ев. и сходныя съ нимъ (надо полагать: списки второй редакція) въ отличіяхъ отъ варіантовъ до тонкостей словообразованія представляють изм'єненія, проходящія посл'єдовательно черезь весь текстъ (стр. 250). Правда, «нѣтъ главы, нѣтъ почти стиха, который бы не представляль собою какое-либо отступление отъ первоначальнаго текста» (ibid.); но это наблюдение даеть иные результаты, нежели у г. Воскресенскаго, если мы попристальные всмотримся въ эти отступленія отъ нервоначальнаго текста: 1) эти отклоненія относятся къ разнымъ эпохамъ и разнымъ містностямъ, т. е. не могутъ быть сведены въ одно и сопоставлены съ древнѣйшимъ текстомъ; 2) «первоначальной» редакціи мы не знаемъ теперь: уже М. З. А. представляютъ отклоненія, больше даетъ ихъ Сав. ки., еще больше находимъ ихъ въ Остр., наконецъ Галич. тексть, умножившій съ своей стороны эти изміненія, даеть рядь чтеній, вошедшихъ въ поздивише списки, которые, въ свою очередь (Трън., рус. XII в.), увеличили число отклоненій. Такимъ образомъ нельзя такъ сопоставлять первоначальную редакцію и вторую, а тімь ошибочніе считать Гал. ев., правда, кое-гдъ подправляемое авторомъ на основани М. З. А. О. С., основнымъ текстомъ первоначальной редакціи. Вся эта неточность объясняется извъстнымъ намъ желаніемъ автора разсьчь исторію славянскаго перевода евангелія на різкія группы; изъ этого объясняется постоянное желаніе его намічать противуположность списковъ (а не отдільныхъ чтеній) его группы А съ группой Б. Такого рёзкаго раздёленія проводить было нельзя, если имёть въ виду исторію текста даже въ томъ видё, какъ она выясняется до сихъ поръ.

Случаи промежуточныхъ группъ, то-есть объединявшихъ чтенія группы А и группы Б, уже отмѣчены нами со словъ самого автора. А приведенный примѣръ покажетъ еще наглядиѣе, насколько слабы устои, на которыхъ зиждется у автора дѣленіе текстовъ на двѣ редакціи; я имѣю въ виду текстъ евангелія 1401 года, отнесенный къ первой редакціи (А 18)<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Рукоп. Моск. Публ. и Рум. Муз. № 418. Описаніе ея см. на стр. 22—23. Не имѣя въ рукахъ этого текста, я пользуюсь для его оцѣнки варіантами въ изданіи ев. Марка у проф. Воскресенскаго и отрывками изъ этого текста у Калайдовича (Іоавнъ экзархъ, стр. 28, 33 и 112).

Присматриваясь къ грецизмамъ этой рукописи, мы видимъ пхъ въ значительномъ числѣ случаевъ уже переведенными; это попятно: текстъ — сравнительно поздній, а уже Галичское ев. въ этомъ отношеній, какъ мы видели, сдёлало большой шагъ впередъ; поэтому неудивительно, что и А 18 (Зарайское, Аверинское ев., какъ его называють) утратило грецизмы и именно въ техъ местахъ, где и Галич. Но замечательно здесь то, что въ передачь грецизмовъ А 18 сходится не съ Галичскимъ, а съ Трънов. ев., гдь это отклоняется отъ Галичскаго. Такъ, согласно съ Гал. и Трън. Зарайское передаетъ: ἀχρίδες, ἀλαβάστρον, γναφεύς, καταπέτασμα, κεντουρίων 1), храνίου τόπος (безъ перевода), λεπτόν, παρασχευή, πήρα, ραββί (безъ перевода), τέχτων; согласно съ Трън. и отлично отъ Галичск. въ Зарайскомъ передаются: ἀρώματα — воны (Гал. благовоньна масть), γαζοφυλακία скровище имѣнію (— газофилакию), βλασφημία — врѣднаа словеса 2) (— хоула, безаконьно разоум вник о бжкыхы), όλοκαύτωμα — всесожьженыхъ жертвъ (— тр $^{4}$ бы),  $\sigma$ х $\eta$ у $\dot{\eta}$  — к $\pi$ ща (— с $^{4}$ нь, кровля),  $\sigma$  $\pi$  $\epsilon$  $\tilde{\iota}$  $\rho$  $\alpha$  — народъ (— множество народа), γρίσμα — помазание (— масть, муро), πραιτώрю - соудильница (- соудіще). То-же отношеніе между Трън. и Зар. съ одной стороны и Гал. съ другой и въ передачѣ отдѣльныхъ мѣстъ текста, напр. въ отрывкѣ Мө. ХХV, 16-30 3). (Притча о талантахъ).

- 1) шедъ же пже е талантъ взя (Зар. Трън. Б. Б 2. 20. 24. Io. Э.)
- 2) а иже единъ прия (тѣ-же тексты; Іо. Экз. взя вм. прия)
- 3) по времени же мнозѣ (Зар. Трън. Б 6. 2. 20. 24. 42). І. Экз.: по лѣтѣ вм. времени (но единств. число и порядокъ словъ сохранены)
- 4) пріобрітохъ къ нима (Зар. Трън. Б. Б 2. 20)
- 5) надъ многими (Трън. Зар. Б 1. 2. 20. 24. 25. 42)
- 6) дасться (Зар. Трън. Б. Б 2. 24. Іо. Экз.)
- 7) непотребнаго (Трън. Зар. Б. Б. 24) Іо. Экз. непотребованаго

шьдъ же приемън д (5) таланътъ (Мар. (А 6). А. А 1. Б 4. 25)

а приемы единъ (тѣ-же, что въ предыд. случаѣ)

по мьнозѣхъ же врѣменехъ (А. А 1. 6. Б 4. 25)

приобрътъ ими (А. А 1. А 6. Б 24. 25. 42 Io. Экз.)

надъ многъ (А 1. А 6). Io. Экз. и Б: надъ мнозъмь.

дано бждеть (А 1. А 6. А п Б 20. 25. 42)

неключимааго (остальные, кромѣ Б 2, гдѣ этого мѣста нѣтъ)

<sup>1)</sup> Во второмъ случаћ; въ первомъ оно согласно съ Тръновскимъ.

<sup>2)</sup> Это же чтеніе и въ Б'1. (Юрьевское ев.).

<sup>3)</sup> Онъ напечатанъ у Калайдовича параллельно съ А 1. А. Б. Б 2. Б. 4. Б 20. Б 24. Б 42. Для сравненія дополняю изъ А 6, и изъ Іоанна экзарха.

Эти сравненія показывають: 1) тексть Трън. далеко не быль единственнымъ: его типичныя особенности раздёлялъ русскій текстъ 1401 г. доказательство того, что источникъ этого последняго юго-славянскій: но не одинъ текстъ А 18 былъ такого рода: нѣкоторыя чтенія, общія у Зарайскаго съ Трън., раздёляютъ и списки: А 31. 13 (άρώματα), Б 1 (βλασφημία), Α 32. 39 (γαζοφυλακία), Β (σκηνή), Α 15. Β 48 (σπεῖρα), Α 32 (γρίσμα); 2) группировка текстовъ по отношенію къ передачь отдывныхъ мъстъ нъсколько иная, нежели мы ожидали бы по дъленію на гр. А и Б.: Б. Б 2, частью Б 20. 24. отходять къ одной группѣ, остальные къ другой; 3) текстъ А 18 долженъ быть отнесенъ, если держаться дёленія автора изследованія, не къ гр. А., а къ одной группе съ Б. Б 2. (Б 20. 24., можетъ быть 42), т. е. къ его второй редакціи, или же долженъ быть отнесенъ къ числу рукописей первой редакцій, склоняющихся ко второй. Но, разъ мы не принимаемъ классификаціи Г. А. Воскресенскаго въ томъ видѣ, какъ онъ ее предлагаеть, а признаемь постепенность въпереход тъ одного типа къ другому, подобное пріуроченіе А 18 къ какой либо изъ его группъ лишнее. Этоть примъръ указываетъ только на шаткость критерія при оценке рукописей у г. Воскресенскаго. Всё остальныя данныя, представляемыя А 18, согласны съ нашимъ о ней мивніемъ, какъ о рукописи держащейся той традиціи, которая отм'ячена нами временемъ конца Х или начала XI в.: не даромъ въ А 18, русскомъ спискѣ XV в., нѣтъ русскихъ святыхъ (Воскресенскій, стр. 22), не даромъ онъ стоитъ въ связи съ «второй» редакціей г. Воскресенскаго; наконець, не случайно чтенія его, совнадая съ Трън., совпадають и съ чтеніями писателя Х в. Іоанна Экзарха — новое свид'тельство въ пользу юго-славянскаго происхожденія такъ называемой второй редакціп и Х-ХІ в., какъ времени, когда она стала замѣтна, получила пріемъ въ литературѣ. Во всякомъ случаѣ, какъ то странно звучить определение А 18 «сплавомъ всёхъ рукописныхъ редакцій евангелія», какъ характеризоваль рукопись проф. Воскресенскій (стр. 23): такимъ же «сплавомъ», въ такомъ случав, можно назвать любую изъ его редакцій, исключая первоначальный переводъ (котораго мы теперь уже не имфемъ) и кончая современнымъ нашимъ текстомъ; само Галичское евангеліе есть «сплавъ» нервоначальнаго перевода съ первой восточноболгарской, второй восточно-болгарской, а можетъ быть и еще какими нибудь версіями, какъ легко можно видъть изъ приведеннаго выше обзора (сравнительнаго) особенностей этого текста! Въ результатъ — все то же, много разь уже отмиченное, понимание «редакции» вни связи съ динствительнымъ теченіемъ исторіи текста св. писанія. Отсюда же то распредъленіе руконисей на редакцій, которос, какъ мы видьли, далеко не вездъ устойчиво въ основахъ. Провърить нашъ взглядъ можно, просмо-

трѣвин рукописи по отношенію къ отдѣльнымъ особенностямъ (см. варьянты первой редакціи и добавочные второй, стр. 141—162, 215—223): группировка по этимъ особеннымъ чтеніямъ даеть иную картину распредъленія списковъ. Не находи пужнымъ входить въ подробности (мой взглядъ я высказаль уже достаточно ясно), приведу результаты этого сопоставленія. Въ почти ста 1) случаяхъ мы находимъ, что списки, отнесенные къ группъ А, даютъ отклоненія оть этой группы въ пользу группы Б, при чемъ и которые списки даютъ въ значительномъ числ в случаевъ, иные въ редкихъ случаяхъ; при этомъ замечается, что списки группы А, отклоняющіеся отъ «нормальнаго» чтенія, идуть часто кучками при отдёльныхъ случаяхъ отклоненія. Такъ напр. А 9 (Карпинское ев. XIII в., замізчательное своими арханзмами, можетъ быть богомильское, о чемъ см. выше, стр. 87) изъ 87 случаевъ 3) въ 36 случаяхъ отклоняется отъ «пормы». А 7 (Типографское № 1—54. — XII в.) — въ 20 случаяхъ, А 11 (БЕлградскоебогомильское № 92, XIV в.) — 36, А 10 (Никольское) — 14, А 8 (Волоколамское № 1, XIII—XIV в.) — 11 и т. д.; въ этихъ отклоненіяхъ группами идуть А 9. 10. 11 (16 разь), А 9. 11; А 6. 7. 8, А 6. 7, часто А 7—11 и т. д. Едва ли это случайность: не намѣчають ли эти совпаденія въ отклоненіяхъ отдёльныхъ группъ, въ родё тёхъ, что мы отмётили выше? Не заставляють ли эти наблюденія выдёлить изъ 1-й группы иёсколько текстовъ, которые будутъ переходными группами къ группѣ Б? Конечно, на основаніи однихъ варьянтовъ это сказать трудно, не им'єм подъ рукой рукописей. Но, повидимому, простой случайностью, «личными» особенностями списковъ эти отклоненія считать нельзя. То же наблюденіе можно и продолжить по отнощению къ группь В: и въ ней есть рядъ списковъ, совиадающихъ съ группой А тамъ, гдѣ другіе отличаются отъ нея: это списки, удержавшіе въ большемъ количеств в случаевъ старую основу, нежели другіе; стало быть, опять — градацій внутри одной группы. Оно иначе и быть не могло, если мы представимъ себъ исторію текста и для группы Б такъ, какъ это мы сделали для группы А. Если же мы на основаніи этого принцина будемъ группировать рукописи, то, несомпённо, мы получимъ рядъ группъ (конечно уже не 2, а гораздо больше), которыми намѣтится постепенное изманение текста, наматится внутренияя связь между этими группами. Сколько такихъ группъ будетъ, сказать конечно трудно, а для второй редакціи и опредёлять не берусь, им'єя только варьянты проф. Воскресенскаго; но съ увъренностью можно сказать, что ихъ не будеть столько, сколько списковъ: мы основываемся не на отдёльныхъ разпочтеніяхъ, а на группахъ этихъ разпочтеній, только группы эти не будуть такъ числены

<sup>1)</sup> Я подсчиталь 91 случай, всё по ев. Марка.

<sup>2) 4</sup> случая, интересных в только для группы Б, оставляю пока въ сторонъ.

по отдѣльнымъ случаямъ, какъ въ «редакціяхъ» г. Воскресенскаго, за то укажутъ внутреннюю связь, возстановятъ непревывность въ исторіи текста<sup>1</sup>). При этомъ, разумѣется, «личныя» особенности, т. е. ошибки и самовольныя поправки и домыслы писца, разъ мы такъ оцѣнимъ иныя разночтенія, въ разсчетъ не будутъ приниматься, если эти особенности свойственны только одному списку. Иная ошибка, особенно домыселъ писца, если они не случайная небрежность его, могутъ имѣтъ значеніе, напр., въ томъ случаѣ, когда поправка писца по домыслу признана была удачной и проходитъ въ рядѣ списковъ; напр. переводъ — толкованіе греч. βλασφημία — «безаконьшии разоуми о божескънхъ», данное въ Галичскомъ и могшее перейти въ другіе списки. Это — такой же актъ разумнаго, сознательнаго стремленія сдѣлать удобопонятнѣе текстъ, какъ и переводъ этого слова словомъ «хоуленик» въ Остр. и «врѣдна словеса» въ Трънов. и Зарайскомъ; проходя черезъ весь текстъ, это выраженіе не лишено, вмѣстѣ съ другими подобными, значенія.

Въ результатъ этого, довольно длиннаго, разсужденія о «редакціяхъ» текста, мы могли бы, на основани нашего пониманія исторіи текста въ связи съ исторіей чтеній, предложить: не установляя прямо крупныхъ группъ, въ род в первой и второй редакцій, постараться прежде нам'єтить болье скромныя группы, затымь опредылить ихъ взаимную связь и отношенія. Посл'в этого, можеть быть, намъ удастся соединить несколько группъ въ одну, болье крупную, и тогда, можеть быть, эти крупныя группы окажутся не теми по составу, что у проф. Воскресенскаго. Но до этого можно дойти только тщательнымъ, мелочнымъ анализомъ отдёльныхъ списковъ сравнительно съ другими, а эта работа только начата проф. Воскресенскимъ, собравшимъ, по посившившимъ объединить матеріалъ безъ справокъ съ псторіей текста. Не даромъ еще большинство работъ по исторіи текста у осторожныхъ филологовъ-славистовъ направлено на детальное изучение отдъльныхъ сипсковъ, гдъ дъло пока ограничивается накопленіемъ взвъшенныхъ филологически фактовъ. Время для объединенія еще не наступило.... Слабая сторона проф. Воскресенскаго — недостаточная, а потому поспішная, оцінка матеріала; къ тому же, какъ мы виділи, и филологическая работа надъ текстомъ, какая необходима при этомъ, у него слаба, какъ слаба самая филологическая подготовка автора, не стоящаго на высот' современныхъ требованій. Но спасибо ему и за то, что онъ сделаль: его трудъ вносить массу свѣжаго матеріала, который онъ или самъ обрабо-

<sup>1)</sup> Имѣю въ виду слова проф. В-аго: «отдѣльныя-же разночтенія свойственны каждому списку, такъ что можно-бы насчитать столько редакцій, сколько списковъ» (стр. 1). Это, какъ видимъ, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

таетъ точиве, или дастъ другимъ эту возможность, особенно своимъ тщательнымъ изданіемъ ев. Марка.

Прежде чёмъ кончить съ трудомъ автора о первыхъ двухъ его редакціяхъ и перейти къ краткому (самъ авторъ уже значительно сократить объемъ второй половины труда) обзору того, что сдёлалъ авторъ для третьей и четвертой редакціи, коснемся нёкоторыхъ частностей осмотрённой части труда: это подтвердитъ отчасти нашъ взглядъ, а также оправдаетъ насъ въ нашемъ, можетъ быть, пёсколько рёзкомъ и придирчивомъ отзывё о методё и филологической подготовкё автора.

Обращаюсь къ болѣе или менѣе спеціально филологической сторонѣ разбора списковъ первой и второй редакців, именно къ лексикологіи евангелія: къ списку словъ евангелія первой редакціи и отличіямъ въ «переводъ» разныхъ списковъ. Здъсь дъло затрудияется тъмъ же пеудачнымъ пріемомъ сравненія съ нынтшнимъ текстомъ, о чемъ уже не разъ было говорено, и что особенно неудобно въ такомъ случать, какъ настоящій: заміна одних словь другими есть результать исторій или одного и того же языка и нѣсколькихъ (въ послѣднемъ случаѣ разумѣемъ переходъ намятника изъ одной мъстности въ другую, напр. изъ Наппоніи въ Болгарію, изъ Болгаріи въ Россію); туть сопоставленіе текста XI в. и текста XIX в. даеть только крайніе преділы исторін пзвістнаго выраженія, не обясняя этой исторіи; сравненіе древняго текста съ греческимь имбеть объясненіе въ однихъ данныхъ, напр., въ желаніи сділать тексть болісе понятнымъ, не жертвуя характеромъ и законами того языка, на которомъ читается текстъ: сравненіе же нын шняго текста съ греческим показываеть, что на первомъ мёстё стояла ложно понимаемая точность въ смыслё буквальности, при чемъ ей приносился въжертву уже не живой, а условный для читателя, чужой языкъ съ его законами. Такіе два факта непосредственно стоять рядомъ одинъ съ другимъ не могуть, а тъмъ болье не могуть обусловливать подборъ, выборъ матеріала, какъ это однако мы видимъ у проф. Воскресенскаго (стр. 185—186); напр., что даеть намь для разумьнія текста (VIII, 2): «мил мі неть народъ сь» (σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὅχλον τοῦτον) стараго текста въ сопоставлени съ: «мплосердую и пародъ» теперешняго текста? Ничего, если мы не обратимъ вниманія на то, что уже въ ев. 1383 г. читаемъ «млрдбю с народѣ» (изд. стр. 233), т. е. что уже въ XIV в. это выражение «милъ ми есть» не выражало въ сознания читателя понятия, соотвётствующаго отдауум соман, я въ этомъ смыслё уже устарёло, а нотому и замѣчено болѣе понятнымъ и точнымъ по представленію чемовѣка XIV в. — «милосердую»; тогда только намъ станетъ понятнымъ, почему и иоздиће осталось «милосердую» и дошло въ нынашиемъ текста. Этотъ синсокъ словъ только тогда могъ бы имъть цьность, если бы въ немъ были хотя бы матеріалы для исторіи выраженій евангелія, а не формальное, чисто внашнее сопоставление двухъ пунктовъ истории, начальнаго и конечнаго: указаніе, чёмъ отличается «боле или мене нервоначальный» текстъ евангелія отъ читаемаго въ нашихъ церквахъ и нами теперь, не даетъ намъ понятія объ исторіи текста, а это имжетъ въ виду авторъ изследованія о «характеристических» особенностях» четырех» редакцій евангелія отъ Марка въ славянскомъ перевод отъ XI до XVI в ка» (даже не до XIX). Принявши во вниманіе исторію языка, авторъ нашель бы въ ней объясненіе многихъ случаевъ разницы въ «переводь»: туть дело иногда было вовсе не въ «переводѣ», а въ замѣнѣ славянскаго стараго, областного пногда, слова инымъ, болфе новымъ, иной области, славянскимъ же; таковъ напр. общензвъстный случай замьны иноземныхъ словъ туземными. Такихъ случаевъ уже намъчено не мало въ исторіи евангельскаго текста: часть ихъ приведена нами выше, воть еще: ктеръ — нѣкый, мытарь мьздоимецъ, неродити — небрещи, понавица — плащаница, чръвин сапогъ и т. д.

Такъ, совершенно иной смыслъ и значение пріобрѣтаетъ для насъ снисокъ словъ изъ «Мстиславова и другихъ списковъ евангелія этой группы» сравнительно «съ Галичскимъ и другими первой редакціи» (стр. 238—240). Намъ отмъчаетъ авторъ въ Мст. ев. и другихъ рядъ словъ того же кория, но иного образованія, нежели въ Галичскомъ, и обращаетъ вниманіе наше на то, что «важио то, что это явленіе проходить послідовательно черезъ все евангеліе отъ Марка». Эгимъ для насъ и кончаются объясненія: какой смыслъ, значение имфетъ эта замфна одного слова другимъ того же корня, но иного образованія, почему это явленіе важно, только ли потому, что оно проходить чрезъ весь текстъ ев. Марка (что, кстати сказать, не правда) 1) или потому, что эти чтенія моложе, чёмъ чтенія Галичскаго и 1-й редакціи? На это мы отв'єта не находимъ. Считать ли ихъ типичными для 2-й редакцій, когда мы знаемъ, да и самъ авторъ сообщаетъ, что Гал. ев. — списокъ 1-ой редакціи — имбетъ совпаденія и въ «варьянтахъ», и въ «переводъ» съ списками второй редакціи (стр. 195 и след.), мы не можемъ р'вшить. А иначе подобращый параллельный списокъ словъ древивищей, «болье или менье нервоначальной» редакцін и посльдующей (X—XI в., какъ теперь мы знаемъ) быль бы весьма кстати даже для автора, очевидно съ разныхъ сторонъ желавшаго охарактеризовать усмотрѣнную имъ вторую редакцію, отличая ее отъ первой: подборъ обусловливаться долженъ быль исторіей языка; только исторія языка могла бы объяснить, подтвердить его вторую редакцію, доказавши, что въ спискахъ 2-й редакціи (младшей.

<sup>1)</sup> Юрьевское ев. даетъ рядъ архаизмовъ находимыхъ въ спискахъ Остр. и древнейшихъ 1-й ред., тогда какъ Мст. уже подновляетъ.

нежели первая) и языкъ моложе, чёмъ въ первой. Вёдь, началъ же онъ съ совершенно върнаго взгляда, приводя списокъ (хотя не полный и не точный, если стать на точку зрвиія двленія спискова на редакціи, какъ это дъленіе понимаеть авторъ) грецизмовъ старшаго текста, нереданныхъ уже славянскими словами въ младшихъ по редакціи текстахъ, даже даль списокъ различнаго «перевода» (я сказалъ бы, и замѣны) одного греческаго слова въ двухъ редакціяхъ (стр. 233, 236), гдб tacito consensu мы должны видѣть старшую и младшую передачу слова на славянскій! Такъ толковать списокъ словъ «отъ того же кория, но иного образованія» мы не можемъ: во нервыхъ, въ него внесены слова, не выражающія двухъ стадій въ исторіи языка, т. е. такія, которыя не могуть показывать, что одно слово старше другого (они стоять рядомъ въ одномъ и томъ же м'есте), каково напр. слово зачало (Мр. І, 1), которое находимъ въ спискахъ первой редакціи такъ же, какъ и второй, и начало, которое читается въ масст списковъ второй же редакціи и въ спискахъ первой (А 21); во вторыхъ, въ спискъ есть такія слова, которыя мы должны счесть древите, нежели въ первой редакціи, не смотря на то, что они встрічаются и приведены изъ второй, напр. блсловеси второй ред. и блгві (т. е. благослови) первой (VI, 41) 1), цѣсарь и царь (XIII,  $9)^2$ ); въ третьихъ, находимъ слова можетъ быть различныхъ містностей, проникшія еще въ первую редакцію, каковы книжникъ и книгъчии (I, 22), пастырь — пастоухъ (VI, 34)3); наконецъ есть рядь словь, действительно, отражающихь на себе исторію текста въ связи съ исторіей языка, напр. ктеръ — нѣкъп (П, 6), исплъниса напълниса (I, 15), животъ — житин, жизнь (IX, 45) и т. д.; сюда же почему то въ списокъ отнесенъ переводъ Зхаборцией — хоулити (III, 28), которому скорве мъсто въ спискъ грецизмовъ (стр. 236), или еще скорве въ спискъ словъ не второй редакціи, а первой, такъ какъ вдабориція = хоула читаемъ уже въ Остр. ев. Такимъ образомъ, списокъ построенъ неизвъстно на какомъ принципъ. Даже нельзя полагать, что авторъ имъетъ въ виду типичныя слова для каждой редакціи: указанныя имъ слова встрівчаются и въ той и въ другой редакцій, напр. наплъниса во второй ред., исплъниса — во 1-й, но также въ Б 30, В 51 (Вуканово ев.), царство не только во второй, но и въ первой (А 38), книжници, не только въ первой, но и въ массъ списковъ второй (см. изд. стр. 101), власть не только во второй, но и въ первой (А 21), а область не только въ первой, но и во второй (Б 12) ктеръ, кром'в первой редакціи, есть и въ Б 21, 30,

<sup>1)</sup> См. И. В. Ягичъ, Мар. Ев., стр. 468.

<sup>2)</sup> Правда, это произошло отъ того, что авторъ цитируетъ для первой редакціи Галицкое ев., уже подновившее текстъ, а не болѣе древній по чтеніямъ списокъ 1-й ред., напр. Марьинскій. Но это ничуть не мѣняетъ для насъ характеръ его перечня.

<sup>3)</sup> Ср. Ягичъ, ук. с. 467, 466.

а нізкоторый, кроміз второй, и въ А 17. 36. 39 и т. д. Очевидно, что таблица сдёлана изъ сопоставленія только Галичскаго и Мстиславова ев., а не провърена тщательно по варьянтамъ, извлеченнымъ самимъ же авторомъ изъ массы руконисей, имъ трудолюбиво прочитанныхъ. Вопросъ теперь: возможенъ ли вообще такой списокъ, какой даетъ авторъ или по крайней мірь желаль дать? т. е. можно ли найти критерій для распреділенія рукописей на редакцій, основываясь на словообразованій? Сомивваюсь, по крайней мфрф при настоящихъ филологическихъ данныхъ. Миф кажется, что формы одного корня, но различныя по образованію существують одновременно въ языкѣ славянскомъ уже въ тѣ времена, какъ мы его стали знать, т. е.: въ историческую эпоху рядомъ существуютъ формы, можетъ быть, различной древности, но доисторической: появление новой формы не сразу убиваетъ старую; этимъ можно объяснить себъ, почему уже въ древнъйшихъ текстахъ рядомъ существуетъ пастоухъ и пастырь, велии и великъ, чловачь и чловачьскъ, роспяти и пропяти, хотя можемъ гадать о старшинств одной формы передъ другой; но это гаданіе, во нервыхъ, примінимо къ очень немногимъ случаямъ, какъ это сдълалъ въ свое время И. В. Ягичъ (Мар. Ев., стр. 466-467), во вторыхъ оно едва ли возможно для такой поздней эпохи, какъ XII в., когда мы узнаемъ старшіе списки второй редакціи.

Второе и самое главное, пожалуй, основание для моего сомнѣнія то, что взаимодъйствие между списками отдъльныхъ группъ несомнънно: отсюда возможно, что поздній списокъ 1-й ред. несомнівню внесеть въ свой составъ данныя 2-й редакцій, какъ это мы вид'єли на только что приведенныхъ примфрахъ; списокъ одной мфстности можетъ принять при перенискф въ другой мѣстности, особенности другой, напр. такія діалектическія различія, которыя существують между Остр. ев. и любымъ глаголическимъ (напр. ть и тъ въ окончаніяхъ). Такимъ образомъ, въ Юрьевскомъ спискъ XII в. можеть оказаться больше общаго съ древи**ёйшими текстами первой** редакцій въ словообразованій, нежели въ списк'ї редакцій первой, но XIVв. (А 36 напр.). Вообще едва ли можно установить, имъя въ виду исторію евангельскаго текста (напр. фактъ совмѣстнаго существованія въ XIV в. напр. двухъ и можетъ быть трехъ редакцій) такую тёсную зависимость въ подборѣ словъ по образованію отъ одного корня съ самыми редакціями. Инос дёло такіе устойчивые факты, какъ переводъ грецизмовъ, замёна одного слова другимъ, вследствіе его непониманія или устарелости: здесь, новъряя факты одного намятника, данными изъ другихъ намятниковъ, исторіей языка, насколько она теперь разработана, мы получимь болье твердыя основанія, и то цёлый рядъ случаевъ остается для насъ неяснымъ, какъ это можно видать изътого же труда И.В. Ягича (Мар. Ев., стр. 467-468).

До такого точнаго определенія различія и характера синонимическихъ выраженій, образованныхъ отъ одного корпя съ разными ргаейх'ами и suffix'ами, какое одно только можеть дать твердую основу разсматриваемой таблицѣ проф. Во скресенскаго, славянская филологія еще не дошла: ей въ большинствѣ случаевъ еще не извѣстно даже самое значеніе, роль, которую играють въ опредѣленій значенія слова различный служебный части слова; напр. какая разница въ значеній между: кланяхуся и нокланяхуся, лицемѣрье — лицемѣрьство, не вѣмь — не вѣдѣ, велии — великъ, оужасъ — оужасть и т. н.? Объясняется ли эта разница различіемъ времени, или различіемъ мѣстностей, или различіемъ смысла, оттѣнкомъ? Случаевъ, когда мы можемъ отвѣтить на эти вопросы, не много, особенно, если отвѣтъ желаемъ получить точный, а не предположительный.

Обращаюсь, наконецъ, къ тімъ общимъ соображеніямъ, которыми авторъ объясияетъ намъ исторію созданія славянскаго неревода (о его соображеніяхъ относительно «второй» редакціп, ея возникновенія мы уже говорили; я высказалъ свое о томъ сужденіе). Авторъ, разсказывая въ довольно приподнятомъ, ночти натетическомъ 1), тонъ, связываетъ исторію перевода съ д'ятельностью св. Братьевъ, беря изъ источниковъ о д'ятельности Кирилла и Меводія то, что лучшимъ образомъ возвысить значеніе и великость подвига славянскихъ первоучителей. Въ общемъ получается нъчто въ родъ апологіи — панегирика первоучителямъ и ихъ дълу<sup>2</sup>). Если именно съ этой стороны авторъ достигаетъ цёли, то во многомъ, строго научномъ, его воодушевленная рѣчь насъ не удовлетворяетъ: цѣлый рядъ объясненій автора построенъ на фактахъ, произвольно, безъ связи съ остальными, выхваченными изъ общирной литературы о Кириллъ и Меоодін, при чемъ эти факты истолкованы часто произвольно; спорные вопросы, толкованія фактовъ, на которыхъ заждутся эти вопросы, совершенно устранены .... молчаніемъ о нихъ; многія гипотезы автора сообщаются имъ, какъ общеизвъстные факты, безъ всякихъ доказательствъ. Конечно, авторъ не имълъ въ виду излагать въ подробностяхъ исторію, до сихъ поръ полную разногласій, исторію пронов'єднической п литературной діятельности первоучителей, да и мудрено бы изложить ее на 8 страницахъ, (206-213) удёленныхъ проф. Воскресенскимъ вопросу о перевод'в св. писанія, «первоначальную бол'ве или мен'ве» редакцію котораго онъ только что разобралъ. Все же мы не ожидали бы отъ него такого эскизнаго изложенія этой дізтельности, какъ объясненія всего того, что онъ только что изложиль: рядъ вопросовъ, тёсно связянныхъ съ исторіей,

<sup>1)</sup> См. стр. 208, съ начала ея.

<sup>2)</sup> Конечно, другой вопросъ нуждается ли дѣло славянскихъ первоучителей, значеніе котораго всѣми признано, въ подобной апологіи? Этотъ вопросъ рѣшать считаю лишнимъ.

съ началомъ славянской письменности, древибищій намятникъ которой изучаеть авторъ, остался въ сторонь; а вопросы эти существенны. Его взгляда на многіе жгучіе вопросы первыхъ шаговъ славянской христіанской литературы мы не видимъ, или же мы должны сами добираться до этихъ взглядовъ по тъмъ сужденіямъ автора, которыя опъ высказываетъ по иному или инымъ поводамъ. Это мы и попробуемъ сдёлать въ немногихъ словахъ. слъдуя шагъ за шагомъ за изложеніемъ самого автора. Прежде всего авторъ сообщаетъ намъ о замѣчательной чистотъ христіанскихъ понятій въ евангельскомъ переводі -- фактъ давнымъ давно всёмъ, мало мальски интересующимся свящ, писаніемь, хорошо извістный; это авторь считаеть нужнымъ подтвердить примфромъ, взятымъ изъ труда О. И. Буслаева «О вліяній христіанства на славянскій языкъ» (М. 1848). Эта ссылка нужна ему затёмъ, чтобы напомнить намъ, что это качество славянскаго перевода «должно быть поставлено темь въ большую заслугу свв. славянскихъ первоучителей, что до нихъ языкъ славянскій не имѣль ни литературы, ни даже настоящаго письма» (стр. 206). Эта заслуга заключалась въ томъ, «что переводчики старались передать христіанскія понятія во всевозможной чистотъ: все, что напоминало обрядъ или обычай языческій и противный христіанству, они считали недостойнымъ евангельской чистоты» (ibid.; взято буквально изъ книги Буслаева, стр. 90). Ниже нѣсколько (послѣ примѣра взятаго изъ Буслаева же о перевод δαίμων и μυστήριον) эта мысль дополняется: «не одними общими, отвлеченными понятіями славянскіе переводчики передавали христіанскія идеи, но и уже готовыми словами христіанскаго значенія, можеть быть, задолго до перевода уже утвердившимися въ славянскомъ языкѣ» (стр. 207). Стало быть, въ чемъ же заключается заслуга переводчиковъ св. писанія? Изъ словъ проф. Воскресенскаго это не ясно, разъ онъ даже прибавляеть: «они (т. е. слова христіанскаго значенія) были уже всёмъ понятны, совершенно ославянились, ходили въ устахъ народа, ранбе перевода св. писанія, вытбенивъ собою языческія понятія, имъ соотвѣтствующія. Такія слова тѣмъ охотнѣе заимствовались(?) первыми переводчиками, чёмъ мёнёе напоминали они славянамъ старину и ихъ прежиня языческія върованія» (ibid.). Можеть быть, заслуга переводчиковъ заключалась въ выборт между словомъ «христіанскаго значенія» и словомъ «не христіанскаго (языческаго) значенія»? Это странно было бы вмёнять въ заслугу переводчикамъ - миссіонерамъ, проповёдывавшимъ именно христіанство, а не что либо иное! Въ чемъ же виновать туть Ульфила, на счеть котораго восхваляеть проф. Воскресенскій св. Братьевъ? Виноватъ ли онъ въ томъ, что, живя въ IV в., онъ не имѣлъ въ готскомъ языкъ словъ «христіанскаго значенія», такъ какъ Готы не могли испытать на себѣ такого продолжительнаго и сильнаго вліянія христіанства,

какъ славяне Солуни и ся области, давно уже живние чуть не подъ бокомъ у христіанскаго культурнаго центра — Византіи? Ульфила быль въ гораздо худшемъ положении, нежели Кириллъ съ Меоодіемъ, которымъ самое состояніе языка славянскаго облегчило діло. По чемъ же въ такомъ случай ихъ заслуга? Конечно, не въ томъ, что они избъгали языческихъ понятій, уже вытьсненныхъ, по словамъ автора, изъ употребленія, а въ самой идеть, дать на туземномъ языкъ св. писаніе христіанамъ, недавно ставшимъ таковыми, и въ выполнении этой идеи блестящимъ, безпримърнымъ образомъ: точность перевода (конечно, не только въ передачѣ христіанскихъ понятій, уже бывшихъ въ ходу и передававшихся или уже славянскими словами, или чужими, но понятными славянамъ) и въ то же время соотвътствіе его духу и строю славянскаго языка, созданіе переводомъ св. писанія прочнаго начала для христіанской литературы на славянскомъ языкі — вотъ въ чемъ заслуга славянскихъ первоучителей. Какъ же объяснить у автора такую неточность мысли, подкръпленной ссылкой на авторитетное имя  $\theta$ . И. Буслаева? Подъ вліяніемъ лирическаго настроенія (которое я назваль бы панегирическимъ, которое болбе, на мой взглядъ, умфстно, въ иномъ мфстф или иного рода трудѣ, нежели настоящій) авторъ увлечень былъ желаніемъ сильными, рельефными штрихами набросать грандіозную картину зарожденія христіанскаго просвіщенія у славянь 1); поэтому и мысль Ө. И. Бусласва опъ применилъ неточно, воспользовавшись отрывками изъ изследованія Ө. И. Буслаева для той цёли, какой они не имёли у почтеннаго ученаго. Вотъ, что говоритъ О. И. въ своемъ трудѣ: «Въ славянскомъ перевод мы видимъ, что переводчики старались передать христіанскія понятія во всевозможной чистоть: все, что напоминало обрядъ или обычай языческій и противный христіанству, они считали недостойнымъ свангельской чистоты». Это, какъ мы видимъ, и взято г. Воскресенскимъ; но у Ө. И. Буслаева эта мысль продолжена: «нѣтъ сомпѣнія, говорить онъ, что славянскій языкъ уже задолго до Кирилла и Месодія служилъ органомъ христіанскихъ понятій: въ противномъ случат никакъ не возможно было бы избъжать словъ и выраженій, намекающихъ на языческій быть, при первой попыткѣ переложить св. писаніе. Благочестивые переводчики, греки по предацію, твердо и основательно знали славянскій языкъ; и слідовательно, какъ ревностные христіане, могли почеринуть свое знаніе славянскаго языка только изъ источника христіанскаго» (стр. 90—91)<sup>2</sup>). Какъ видимъ, здѣсь дѣло иное: осторожный

<sup>1)</sup> Иначе, какъ такъ, я не могу себъ объяснить весь отрывокъ, завершающій собою длинную научную и спеціальную работу автора, на стр. 1—205.

<sup>2)</sup> Далѣе — доказательства, что «во время перевода св. писанія христіанъ между славянами было много», со ссылками на Anast. Bibl., Мацѣевскаго (Исторія первоб. церкви у славянъ), Шафарика (Древности).

ученый объясияетъ намъ свойства славянскаго перевода, свойства эти выводитъ изъ исторіи языка, какъ необходимое и естественное слѣдствіе, изъ исторіи славянь, какъ тѣхъ обусловливающихъ обстоятельствъ, которыя подтверждаютъ этотъ выводъ. Ульфила нуженъ Ө. И. Буслаеву, какъ средство изъ сравненія уяснить различное состояніе двухъ языковъ при переводѣ на нихъ свящ, писанія, объяснить сравнительныя преимуществъ славянскаго языка для передачи христіанскихъ понятій. Тутъ ни слова нѣтъ у Буслаева о достоинствахъ и недостаткахъ самихъ переводчиковъ, какъ индивидуальныхъ личностей... Проф. Воскресенскій, не вооруженный здѣсь объективностью Буслаева, не впикъ въ аргументацію послѣдняго, а схвативши мысль Буслаева, далъ ей смыслъ примѣпительно къ личнымъ качествамъ Кирилла и Меоодія, смыслъ, какого она не имѣетъ и не могла имѣть у осторожнаго Ө. И. Буслаева. Такого смысла, смѣю думать, она не имѣетъ и сама по себѣ, въ строго научномъ трудѣ въ особенности.

То же не достаточно объективное отношение къ своей темѣ, имѣвшее следствіемъ и упомянутую мною эскизность очерка, привело автора и къ другимъ неточностямъ и недомолвкамъ, которыя со стороны могутъ быть сочтены педостаточнымъ вниманиемъ автора къ столь капитальному вопросу, каковъ кирилло-меоодіевскій, а подчасъ даже и незнакомствомъ автора съ состояніемъ этого вопроса въ наукт. Какъ я уже говориль, авторъ опускаетъ цёлый рядъ вопросовъ, гораздо тёспёе связанныхъ съ предметомъ его изследованія, нежели то, что мы находимъ въ разсматриваемомъ очерке, иные вопросы ръшаетъ категорично или предположительно, ни въ томъ ни въ другомъ случат не находя нужнымъ дать хотя бы какую-нибудь мотивировку такихъ решеній. Поводъ заметить это даеть чуть ли не каждая страница «эскиза». Не находя ум'єстнымъ въ преділахъ рецензіи заниматься спеціальнымъ вопросомъ о д'ятельности Кирилла и Меоодія, не могу всетаки не отмѣтить нѣсколько чертъ изъ этого капитальнаго вопроса: къ этому даетъ новодъ и самъ авторъ изследованія, и свойство избранной имъ темы. Сказавши (стр. 208) о томъ, какъ «Промыслъ Божій издѣтства приготовлялъ Кирилла и Меоодія къ высокому сему служенію», авторъ сообщаеть намъ кое-какія нужныя для него свідінія изъ біографіи просвітителей. Такъ, на основаніи «Исторін церкви» Е. Е. Голубинскаго намъ сообщается не о происхожденій братьевь (греческомъ или славянскомъ) и ихъ родинъ, а подчеркивается то, что Меоодій довольно долгое время былъ начальникомъ славянской области, по всей въроятности близъ Солуня 1). Эта

<sup>1)</sup> Это подтверждается совершенно неидущей сюда ссылкой о Львь, отць братьевь, бывшемь друнгаріемь, «что значить помощникь стратега, т. е. по нашему должность по-

подробность нужна была проф. Воскресенскому не только затёмъ, чтобы. согласно съ его источникомъ (Е. Е. Голубинскимъ), отмѣтить, что Меоодій могъ хорощо изучить не только языкъ, но и нравы и обычаи нодвластныхъ ему славянъ, но и затемъ, чтобы истолковать свидетельство краткаго житія 1) Кирилла, открытаго въ 1857 г. А. Ө. Гильфердингомъ, о томъ, что Кириллъ въ Брегальнице крестилъ 4050 славянъ. Онъ толкуеть это глухое извъстіе такъ, дълая предположеніе, совершенно ничёмъ не мотивированное: во 1-хъ, Брёгальница есть, «по всей вёроятности, область, которою правиль его брать Меоодій»; во 2-хъ, «возможно, что Константинъ, по возвращения изъ сарадинской миссін (851 г.), отправился къ Меоодію въ его славянское княженіе<sup>2</sup>) и здісь, ближе познакомившись съ славянами, съ помощію брата, составиль славянскую азбуку» (стр. 208). Такъ просто разрѣшилъ профессоръ Воскресенскій сложный вопросъ о возникновенія славянской азбуки: для него совершенно остался въ сторонѣ даже вопросъ о глаголической и кирилловской азбукѣ, не мало заставившій потрудиться п еще окончательно не рѣшенный въ исторіи кирилло-меводієвскаго вопроса, вопросъ, связанный не только съ исторіей просвітителей славянь, но, какъ извістно, съ вопросомъ о древнъйшемъ видъ славянскаго языка и текста свящ, писанія и на первомъ мъсть евангелія. Въ виду общаго во всей работь невииманія къ этому вопросу и изъ кое-какихъ упоминаній 3) можно предположить, что подъ азбукой, которую сочинилъ Кириллъ для славянъ Бръгальницы, онъ подразуміваеть кириллицу, хотя порой и чувствуєть важность глаголицы, какъ чего-то древняго, отмёчая «глаголическимъ изводомъ» рядъ руконисей, при чемъ на этомъ основаніи считаетъ ихъ «замѣчательными» 4). Такос ръшение вопроса о времени [между 851 и 855 (или точите только въ 855), какъ надо выводить изъ носледующихъ словъ автора] и месте изобретенія письма должно для насъ рішать и крупнійшій въ филологіп славянской вопросъ о языкъ перевода св. писанія и о путяхъ и направленіяхъ, по которымъ распространялось оно въ начальную эпоху славянской письменности: изъ приведенныхъ словъ автора мы должны выводить, какъ въроят-

мощника или товарища генералъ-губернатора». Объясненіе, и по подробностямъ лишнее и неумѣстное, взято изъ Голубинскаго, гдѣ оно подтверждаетъ мнѣніе Е. Е. о солунской родинѣ братьевъ.

<sup>1)</sup> Такъ называемое «Успеніе св. Кирилла Философа».

<sup>2)</sup> Въ примѣчаніи пояснено: «въ то время, когда Менодій еще не удалился для иноческихъ подвиговъ въ монастырь, находившійся на малоазійскомъ Олимпѣ». Откуда почерпнутъ такой фактъ?

<sup>3) «</sup>Древнъйшіе списки, говорить, напр., авторъ, ев. восходять къ XI в. Но между ними нъть ни одного четвероевангелія, по крайний мыри писаннаго кириллицей» (стр. 4). Далье объясняется, какъ слъдствіе, почему имъ взять въ основу Галичскій тексть 1144 г.

<sup>4)</sup> Cm. ctp. 19, 20, 29.

ные, факты: 1) переводъ свящ, писанія совершень безъ связи съ возникновеніемъ славянскаго богослуженія въ Моравій и Панноній; 2) совершенъ опъ въ предълахъ болгарской народности (Бръгальница) 1), на болгарскій языкъ<sup>2</sup>); 3) отсюда болгарскій текстъ перешель въ Моравію и Паннонію, откуда, вследствіе известныхъ преследованій учениковъ Меюодія, вернулся опять въ Болгарію, или, обще, на Балканскій полуостровь. Источникомъ такого взгляда у автора, заставившаго его обратиться за указаніями не къ такъ называемымъ «паннонскимъ» житіямъ, а къ краткому «успенію» св. Кирилла, было митьніе акад. А. А. Куника, высказанное имъ въ 1864 году по поводу труда Цахаріе-фонъ-Лингенталя по исторія болгарской церкви; высказано же оно было въ такой формѣ: «первоначальное назначение славянскаго письма для славянъ на Брѣгальницѣ, можеть быть, удивить знатоковь дёла своею смёлостію, но я смёю увёрить, что этоть факть основывается на славянскихъ источникахъ, которые пополняють и подтверждають другь друга» 3). Не смотря на мивніе акад. Купика, выраженное такъ категорично, съ этимъ мивніемъ, однако, не согласились спеціалисты, тімь болье, что, сколько мий извістно, А. А. Куникъ пигде не высказался подробие объ этомъ факте. Наоборотъ, если новое открытіе — текстъ «успенія» — сперва подкупилъ именно новостью мнение пекоторыхъ ученыхъ (А. Куника, А. Гильфердинга, Бильбасова), которымъ, однако, не пришлось свое мивне обосновать на «близкомъ знакомствѣ съ памятниками» 4), то другіе ученые, провѣривши новооткрытый намятникъ сравнительнымъ анализомъ его съ такъ называемыми паннонскими житіями, пришли къ ннымъ выводамъ, лишающимъ «успеніе» того важнаго, рішающаго значенія, которое ему сперва приписали: А. Вороновъ, одинъ изъ лучшихъ изследователей источниковъ для изученія кирилло-меводієвскаго вопроса, именно подробнымъ анализомъ доказаль, что «успеніе» есть сокращеніе, а не источникь (какъ полагаль à priori, повидимому, Бильбасовъ) наннонскаго житія, а энизодъ о Брфгальниць, не нашедшійся въ паннонскомъ житіи, заимствованъ изъ греческаго сказанія (такъ называемаго Ософилакта Болгарскаго) о Клименті и есть легенда собственно пріуроченная только къ личности Кирилла 5). Мало номогаеть туть и свидктельство упомянутаго житія Климента: оно составлено грекомъ и притомъ тенденціозно стремится исказить истинное положе-

<sup>1)</sup> Ср. Вороновъ, А. Кириллъ и Менодій (Кіевъ, 1877 г.), стр. 198.

<sup>2)</sup> Это однако не помѣщало автору признать южно-славянскую письменность отличной отъ той первоначальной паннономоравской и вообще западно-славянской (стр. 254). Гдѣже правда, по мнѣнію автора?

<sup>3)</sup> Зап. И. А. Н., V, 255, примъч.

<sup>4)</sup> См. Воронова, ук. соч., 192.

<sup>5)</sup> Ук. соч., стр. 201. Ср. Archiv für sl. Phil. IV, 117—118, 304 (мивніе И. В. Ягича).

ніе діла о просвіщеній болгарь 1). Такимь образомь и міста этого житія: έπει δε το των Σθλοβενών γένος είτ οὖν βουλγάρων ἀσυνέτως εἶγον των έλλάδι γλώσση συντεθειμένων γραφών, ζημίαν ήγούντο τούτο μεγίστην οί άγιοι.... τυχόντες οὖν τοῦ εὐκταίου τούτου χαρίσματος ἐξευρίσκουσι μὲν τὰ Σθλοβενικά γράμματα, έρμηνεύουσι δὲ τὰς θεοπνεύστους γραφάς ἐκ τῆς ἐλλάδος γλώσσης είς την βουλγαρικήν... 2) μέστα, κοτορыя могли бы оправдать это толкование и поддержать значение приведеннаго эпизода изъ «успения», не могуть въ силу характера житія Климента оказать этой услуги проф. Воскресенскому. Если же онъ имблъ какіе-нибудь иные доводы въ пользу своего мижнія, то остается пожальть, что онъ ими не поджлился съ нами: капитальность вопроса этого требуеть; тімь боліве это необходимо, что мивніе А. Воронова до сихъ поръ оставалось принятымъ, повторялось многими, а въ томъ числѣ и Е. Е. Голубинскимъ, рышительно высказавшимся, что «Константинъ перевелъ книги на моравскій языкъ, съ моравскаго он'в переведены на болгарскій...» 3). Если филологія, идя къ разрѣшенію этого вопроса, какъ будто и склопяется къ мпѣнію, высказанному проф. Воскресенскимъ (напр. Облакъ въ своихъ письмахъ изъ Македоній къ И. В. Ягичу 4), А. И. Соболевскій, Древній церковно-славянскій языкъ, стр. 10), то она имъстъ на это свои доводы и далеко еще не дошла до сколько-нибудь определеннаго решенія вопроса<sup>5</sup>). Данныя же историческія, на которыхъ строить свое предположеніе Г. А. Воскресенскій, до сихъ поръ говорятъ иное, до сихъ поръ не соглашены съ данными филологіи, которая до сихъ поръ еще не высказалась опредѣленно, только приближаясь и, можеть быть, пока очень нетвердыми шагами къ апріорному мивнію А. Х. Востокова. Такимъ образомъ, если мивніе проф. Воскресенскаго когда-нибудь и подтвердится, то оно подтвердится не цитатой изъ «успенія св. Кирилла», которая не можетъ служить доказательствомъ: мивніе Воскресенскаго, въ результать, не доказано, случайно, можеть быть, предрешаеть вопрось: иначе мы ждали бы отъ него прежде всего филологическаго довода. Наконецъ, въприведенномъ выше мивній проф. Воскресенскаго о переводв свангелія, или точиве, объ изобрѣтеніи азбуки, останавливаеть на себѣ впиманіе хронологическое опредъление этого события: онъ устанавливаетъ двъ даты: 1) азбука изо-

<sup>1)</sup> Ук. соч., стр. 115, 124—125. Ср. Е. Е. Голубинскій «Исторія русской церкви», I, 2, стр. 289.

<sup>2)</sup> Матеріалы для исторіи письменъ (юбилейное изданіе Моск. Ун.), р. 2. Ср. мнѣніе Ф. Миклошича (въ кн. Воронова, стр. 101, прим. 3).

<sup>3)</sup> Исторія русской церкви, І, 2, стр. 295.

<sup>4)</sup> Напечатаны при его посмертомъ трудѣ «Macedonische Studien» (въ Sitzungsber, der Akad. zu Wien, В. 134, S. 135).

<sup>5)</sup> Cp. V. Oblak, Zur Würdigung des Altslovenischen BB Archiv für sl. Ph. XV, 369.

брътена въ 855 году и 2) примънена была тотчасъ же послъ этого, т. е. въ промежутокъ между 855 и 863 (годъ миссіи въ Моравію). Источникомъ для этихъ заключеній для автора быль И. И. Срезневскій, на «Славяно-русскую палеографію» 1) котораго и ссылается онъ. Но И. И. Срезневскій не говорить такъ категорично, какъ это изъ словъ проф. Воскресенскаго можно бы заключить. Воть что сказано у Срезневскаго о году пзобрутенія письмень: «Къ 855 году относится время изобрутенія славянскихъ письменъ Константиномъ Философомъ по сказанію монаха Храбра, если только годъ 6363 считать соответствующимъ обыкновенному византійскому счету (5508 льть оть сотворенія міра до Р. Х.).... 2) Можно, впрочемъ, думать еще и такъ, что Конст. Философъ, за итсколько летъ до призыва Ростислава задумалъ славянское дело свое въ 855 году.... это (т. е. занятіе славянскими буквами) могло быть и въ 855 году. Если, впрочемъ, принять, что въ 855 г. Константинъ Философъ изобрѣлъ славянскія письмена, а въ 863-864 быль въ Моравін, то гді же провель онъ літь 8 или 9 до этого?.. По отношенію къ участію Константина и Меводія въ обращеніи болгаръ, едва-ли можно сказать что-нибудь опредалительное... Вмаста съ тамъ, нельзя не замѣтить, что во всѣхъ первоначалныхъ показаніяхъ К. и М. при совершеній своего подвига им'йли въ виду славянъ, называвшихся этимъ именемъ, а не называвшихся именемъ болгаръ»<sup>3</sup>). Какъ видимъ, изъ приведенныхъ словъ акад. Срезневскаго нельзя выводить факта, что «по свидѣтельству черноризца Храбра, славянскія инсьмена изобрѣтены въ 855 году», хотя такъ думаль и П. Калайдовичъ (въ 1824 г. въ Іоаннѣ Экз., стр. 189, на которую также ссылается г. Воскресенскій). Излагая положение вопроса о годъ изобрътения письменъ, И. И. Срезневскій, какъ и слёдовало ожидать, уклонился отъ категорическаго вывода, почему въ обобщеніяхъ и выразняся осторожно: «Подвигомъ Константина Философа было изобрѣтеніе славянской азбуки, бывшее въ 855 году, или позже до 863 года» (стр. 71). Ясно, что Г. А. Воскресенскій посившиль превратить предположение въ фактъ, не обративши вниманія на современное состояние вопроса въ наукъ. Такимъ образомъ, весь эпизодъ о

<sup>1)</sup> Посмертное изданіе. С.-Петербургъ, 1885 г.

<sup>2)</sup> Т. е. имъется въ виду другой счетъ, т. н. александрійскій, бывшій въ употребленіи и въ Византіи, т. е. 5500 лътъ. Ср. Р. J. Šafařík. Gesch. d. südslaw. Litteratur (Prag, 1865) III, 1, 5, 188.

<sup>3)</sup> Стр. 69 и 71, на которыя ссылается г. Воскресенскій (стр. 209, примѣчан. 2). Кстати: о эпизодѣ въ Брѣгальницѣ И. И. Срезневскій отозвался: «краткое житіе есть извлеченіе изъ Панноскаго житія, но съ нѣкоторыми добавленіями по другому источнику, по какому именно — не извѣстно» (стр. 60).

крещеніи болгарт 1) въ Брѣгальницѣ, какъ построенный на источникѣ соминтельнаго достоинства, связанный съ изобрѣтеніемъ письма въ 855 г., (съ чѣмъ также не легко согласиться въ той формѣ, какъ этогъ послѣдній фактъ передается проф. Воскресенскимъ) весь эпизодъ этотъ, хотя и представляетъ гипотезу, едва-ли можетъ быть принятъ за основаніе для рѣшенія такого крупнаго вопроса, какъ начало нашей письменности: для пріуроченія этого эпизода, мало того, потребовалось отождествленіе Брѣгальницы съ славянскимъ княженіемъ (или его частью) Меоодія и поясненіе, что около 855 г. Меоодій еще не былъ на Олимпѣ. Для такихъ дополненій въ извѣстной намъ исторіи Кирплла и Меоодія намъ не даетъ фактовъ кирилло-меоодіевская литература.

Далье авторъ разсказываеть коротко намъ исторію возникновенія перевода св. писанія, отм'єтивши безъ всякихъ доказательствъ, что Меоодій могь быть лицомъ, превратившимъ апракось въ тетръ. Надо полагать, что это мижніе его основывается, какъ видно изъ дальнёйшихъ его словъ (стр. 209, прим. 3), на единствъ въ основъ апракоса и тетра: вначе не зачемъ было бы здесь (въ разсуждения о первоначальномъ виде св. писания и послѣ гипотезы о Меоодіи) разсуждать объ этомъ; очевидно, и еваштеліе тетръ восходитъ ко времени Меоодія, какъ полагаетъ авторъ, принимая мнение И. В. Ягича и отвергая взглядь К. И. Невоструева. Но ни Ягичь, ни Невоструевъ ничего не говорили объ участій Меводія въ образованій тетра; первый призналь единство въ основ текста тетровъ и апракосовъ, второй (при томъ 30 латъ тому назадъ) отрицаль эту общность, находя въ тетрахъ подновленія<sup>2</sup>). Это единство, разумфется, не подлежить теперь сомивнію, но, разумвется, тамь, гдв болбе полный тетръ покрывается по составу апракосомъ; т. с. этотъ выводъ И. В. Ягича указываеть, что тетръ явился еще въ то время, когда апракосъ существоваль еще въ первоначальномъ видъ. Далъе этого выводы Ягича не идутъ; наоборотъ, онъ самъ, какъ мы то видёли выше (стр. 59), склоненъ видёть въ мѣстахъ тетра, недостающихъ въ апракосѣ, руку иного лица, нежели переводчикъ апракоса. Опять, какъ видимъ, гипотеза г. Воскресенскаго совершенно инчемъ не обоснована; а, если и считать основаниемъ единство текста, то придется признать, что Г. А. Воскресенскій нев'трно понимаетъ мысль В. И. Ягича. Кромф того, не смотря на эскизность очерка нами разбираемаго, мы въ прав требовать отъ него связности въ изложени и последовательности: мы узнали, что евангеліе переведено для болгаръ, узнали, что тетръ есть твореніе рукъ Меоодія, который принималь участіе

<sup>1)</sup> Объ этомъ фактѣ, какъ мы видѣли, Срезневскій не рѣшился сказать что либо опредѣленное (1879 г., когда имъ читаны лекціи по палеографіи). Едва-ли опредѣленнѣе мы можемъ говорить и теперь, если не принять мнѣнія проф. Воронова.

<sup>2)</sup> Сборн. отд. русск. яз. 33, стр. 78.

и въ другихъ переводчическихъ трудахъ брата. Далье мы ждемъ, въ виду того, что авторъ отклоняется въ своемъ сужденіи отъ принятаго, хотя бы ивсколькихъ словъ о переходъ св. писанія въ Моравію, чемь бы объяснились тѣ панно-моравскіе слова, о которыхъ упоминаетъ не разъ авторъ (см. стр. 206). Но онъ ни слова не говорить объ этомъ (не говоря уже о томъ, что не мѣшало бы, даже съ его точки зрѣнія, «напомнить» про моравизмы и паннонизмы перевода). Выбсто этого находимъ извъстіе, что «послъ трехлетией деятельности въ Моравіи, скончался Кирилль, только начавъ переводъ свящ, писанія». Рядъ недоговорокъ опять: пришель ди Кирилль съ готовымъ переводомъ евангелія, а на долю Меоодія осталось закончить переводъ Библін (развѣ Макавѣи), или онъ въ Моравін закончиль переводъ евангелія, псалтири и избранныхъ службъ? Отличался ли языкъ того болгарскаго перевода, который совершенъ (можеть быть не вполн ?) для болгаръ въ Брегальнице, отъ языка моравской наствы Меоодія, разъ авторъ различаетъ моравизмы-паннонизмы отъ южно-славянизмовъ? и т. д. Вмѣсто всего этого находимъ краткое извѣстіе о переводѣ остальныхъ кипгъ по смерти Кприлла Меводіемъ, а затьмъ страстно-патетическое пзложеніе тіхъ козней и преслідованій, которыя пришлось испытать Меоодію отъ враговъ. Дальше — отрывочное изложеніе судьбы св. писанія въ Болгаріи, Сербіи и въ Россіи (всего на полутора страницахъ).

Вообще весь очеркъ, нѣсколько примѣровъ изъ котораго мы привели, показываетъ высказанное нами выше сужденіе о методахъ, критическомъ отношеніи и филологической подготовкѣ автора. Этотъ очеркъ, не внося рѣшительно пичего поваго, является слабо связаннымъ съ трудомъ автора, неубѣдителенъ по нежеланію автора объяснять такое свое произвольное отношеніе къ научнымъ фактамъ; по своей отрывочности онъ не объединяетъ въ нашемъ представленіи дѣятельности Кирилла и Меоодія съ переводомъ св. писанія, разсмотрѣннымъ авторомъ; наконецъ, по лирическому тону, отсутствію объективности мало вяжется со строгимъ филологическимъ трудомъ, каковымъ долженъ быть настоящій. ЦІпрокіе мазки автора не создали картины начала христіанства у славянъ...

Оставляя теперь въ сторонѣ разобранную первую и—надо сказать—лучшую часть труда проф. Воскресенскаго, обращаюсь къ 3-й и 4-й редакціямъ евангелія, разсмотрѣннымъ г. Воскресенскимъ (стр. 258—300). Порядокъ разсмотрѣнія нахожу нужнымъ измѣнить нѣсколько: не упрекая автора, принявшаго хронологическое расположеніе редакцій (сообразно хронологіи редакцій, какъ опъ ее себѣ представляль), пе рекомендуя ему считать четвертую редакцію третьей и наоборотъ, какъ это предложиль И. В. Ягичъ 1), я обращаюсь сперва къ четвертой редакціи

<sup>1)</sup> Archiv f. sl. Ph. XVII, 298.

евангелія: эта редакція составляеть дальнійшее развитіе 1-й и 2-й, тогда какъ третья, въ томъ видъ, какъ ся исторію рисусть авторъ, является въ сторон' отъ общей исторіи нервоначальнаго текста и примыкаетъ къ ней только въ ныих употребительномъ тексть, который при правлении получиль кое-что и изъ такъ называемой третьей редакціи 1). Четвертой редакній удівно авторомъ міста не много — всего пять страницъ. Въ этой редакцій представителемъ является списокъ 1383 года, писанный русскимъ въ Нарвградв: рядомъ съ нямъ поставленъ текстъ 1499 г. (Геппадісвской библін). Это показываеть, что авторъ въ последніе годы своего труда песколько изм'ениль свои взгляды; три года назадъ авторъ находиль въ спискахъ Ев. XI-XVI в. не четыре, какъ теперь, а пять редакцій: первыя три тѣ-же, что въ настоящемъ трудѣ, четвертая же теперешняя у него распадалась на двь: въ четвертую тогдащнюю опъ относиль ев. 1383 г., а въ пятую ев. 1499 года<sup>2</sup>), представляя эту пятую редакцію новой переработкой четвертой, можеть быть, русской 3). Въ виду краткости въ разработкѣ этой редакціи, обращаемся къ другимъ частямъ настоящаго труда, гдь можно найти кое-какія свъдьнія, дополняющія сказанное въ спеціальной главъ. Это является тъмъ болъе необходимымъ, что по принятому пріему, съ которымъ мы, какъ не разъ было упомянуто, не согласны, авторъ даетъ характеристику четвертой своей редакцій примінительно къ нынішнему тексту: «списки четвертой редакціи, говорить онь, несравненно ближе къ нынышнему печатному, чымь въ спискахъ предшествующихъ редакцій. Правда, въ немъ (т. е. переводъ св. по четвертой ред.) удерживаются иногда древнія чтенія, но по большей части они исправлены и читаются согласно съ нынѣщнимъ печатнымъ текстомъ» (стр. 292). Сравненіе четвертой редакціи съ предшествующими дано авторомъ раньше, при характеристикъ первой и второй редакціи. Это отношеніе отмъчено и нами тамъ, гдв мы приводили примъры соответствія греческихъ текстовъ со славянскими. Поэтому здёсь авторъ ограничивается перечнемъ немногихъ особенныхъ мъстъ, читающихся въ четвертой редакции отлично и отъ предыдущихъ, и отъ нынъшняго текста. Изъ этихъ сопоставленій авторъ получаетъ любопытное наблюденіе: Константинопольское ев. 1383 и такъ называемое Никоновское академическое (ГиГ1) удерживають древнія чтенія тамъ, гдѣ Геннадіевскій тексть 1499 г. и всѣ прочіе (Г 2—11) употребленные авторомъ списки этой группы дають чтенія уже подновленныя, близкія къ современному печатному тексту (296 стр.); иначе: въ группѣ

<sup>1)</sup> Стр. 291.

<sup>2)</sup> Богослов. Вѣстникъ, 1893 г., № 1, стр. 197.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, стр. 197,

списковъ 4-ой редакціи раздичается по крайней мѣрѣ¹) двѣ группы, старшая по чтеніямъ и младшая; это случайно совпадаетъ и съ списками: старшіе списки, Константинопольскій 1383 г. п Никоновскій XIV-XV в. (однако на пергаминт) оказались стариними и по чтеніямъ. Въ данномъ случат авторъ, имёя въ рукахъ только 12 списковъ, успёль замётить эту группировку рукописей; по обыкновенію, онъ её отм'єтиль, не давши никакого объясненія: повидимому, въ его понятіе «характеристики» не входило объясненіе, даже приведение въ связь отмеченныхъ имъ характерныхъ чертъ, хотя необходимость подобнаго осмысленія собраннаго матеріала онъ чувствоваль: въ последнихъ строкахъ своего труда, изложенныхъ на этотъ разъ сдержаннъе, нежели разобранный нами «эскизъ», онъ указываеть на юго-славянское происхождение четвертой редакции, полагаеть временемъ возникновенія ся конецъ XIV в. (?), связываеть ее съ изводами такъ называемыми тръповскими и ресавскими, дълаетъ предположение о появлении этой редакции въ Россій при посредствѣ митр. Кипріана (это — со словъ А. В. Горскаго; см. начало нашей рецензіи), наконець, отмінаеть закріпленіе текста четвертой редакціи нечатнымь его изданіємь 1581 г. (Острожская библ.), его значеніе, какъ переходнаго къ нынішнему нашему тексту; т. е. хоть коротенько, но излагаетъ авторъ намъ исторію текста. Тѣмъ болѣе жаль, что онъ не даль объяснения наміченной имь группировкі текстовь, а это объясненіе было имъ уже почти сдълано: въ отмъченной выше стать самого автора четвертая и пятая редакціи и есть пам'ячаемыя имъ теперь группы одной и той-же четвертой редакціи; вм'єсто двухъ редакцій теперь онъ устанавливаетъ одну, найдя, и совершенно основательно, общность въ основѣ, въ ноправкахъ своихъ прежнихъ четвертой и пятой редакцій. Ясно, что списки 1-й группы ближе къ своему юго-славянскому первообразу четвертой редакцін, нежели списки 2-ой группы; такимъ образомъ, и здёсь намічается та-же постепенность въ созданіи типовъ списковъ, какую мы не разъ отмѣтили и въ такъ называемой первой и такъ называемой второй редакціи. Предполагаемая связь этой редакціи съ такъ называемыми тръновскими и ресавскими изводами весьма возможна, въ виду юго-славянскаго происхожденія четвертой редакцій; такое ся происхожденіе подтверждается тімь, что всѣ списки, привлеченные къ дѣлу проф. Воскресенскимъ для уясненія четвертой редакцій, хотя и русскіе, но, ясно, списаны съ юго-славянскихъ, именно съ болгарскихъ текстовъ (посредственно или непосредственно); это совершенно определенно и верно заявляеть авторь относительно ев. 1383 г. (стр. 297) и съ достаточной въроятностью относительно

<sup>1)</sup> Говорю «по крайней мѣрѣ» потому, что противуположность въ этомъ отношеніи списковъ  $\Gamma$ — $\Gamma$  1 и  $\Gamma$  2—11 не вездѣ можетъ считаться посдѣдовательной: иногда къ группѣ  $\Gamma$ — $\Gamma$  1, отходятъ  $\Gamma$  3,  $\Gamma$  9, (напр. V, 10).

другихъ списковъ, пользуясь не совсѣмъ удобнымъ терминомъ: «правонисаніе русско-болгарское», «съ юсами» или «безъ юсовъ» (стр. 57—60). Къ этой-же редакціи отнесень авторомь (впрочемь, довольно неопредёленно и общё) рядъ списковъ, разевянныхъ но русскимъ и заграничнымъ библіотекамъ (см. стр. 60). Между последними большинство было въ свое время пересмотруно самимъ авторомъ и отнесено къ числу юго-славянскихъ. Поэтому нельзя не пожальть, что для этой юго-славянской редакціи свангелія авторъ не имѣлъ теперь ни одного юго-славянскаго списка подъ рукой 1): жаль также, что ему остался неизвъстнымъ трудъ Ю. И. Поливки - Bugarsko četverojevangjelje u biblioteci českog muzeja u Pragu (cm. Starine XIX, 193) — описывающій подробно одинъ изъ знакомыхъ и проф. Воск ресенскому списковъ, именно юго-славянскій, болгарскій точиве, тексть, и именно четвертой редакціи<sup>2</sup>). Въ изследованій проф. Поливки данъ въ вид'в варьянтовъ описываемаго ев. сравнительно съ Маріинскимъ обильный матеріаль, нозволяющій довольно точно опредблить не только редакцію этого евангелія XV в., но и отношеніе его къ отміченным проф. Воскресенскимъ группамъ этой редакціи 3); именно: болгарскій тексть собранія Шафарика (сиги. ІХ, D. 20) представляеть собой, новидимому, переходную ступень отъ древней группы типа  $\Gamma - \Gamma$  1 къ болѣе поздней типа Г 2—11, распространившагося особенно на Руси; такъ, напр., въ немъ находимъ и древнія чтенія, роднящія его съ Г и Г 1, и болье молодыя, связующія его съ  $\Gamma$  2—11:

II, 1, слышано бысть — Шаф.  $\Gamma$  2. 4. 6. 10 — слоухъ бъ  $\Gamma$ ,  $\Gamma$  1.

II, 26. и хлёбы предложеным сънёсть —  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1. Ша $\Phi$ . — и х. предложеным сънёсть  $\Gamma$  2—10.

III, 12. да не ывлена его творать — Шаф.  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1 — сътворать  $\Gamma$  2—10.

IV, 6 исъще — Ш. Г 2—10 — оусъще Г. Г 1.

IV, 10. ero — w притчи — Ш. Г. 2. 4. 6.—8. 10. — притча Г. Г 1.

IV, 24. възмѣритса вамъ — Ш.  $\Gamma$  2. 4. 6. 10 — намѣритьса  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1.

VI, 4. въ сършдствѣ — Ш.  $\Gamma$  2—10 — въ рожени  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1.

VI, 35. час мн $\omega$ го — Ш.  $\Gamma$  2—10 — година многа  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1.

VII, 2. ржгаахжса — III.  $\Gamma$  2—11 — зазирахоу  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1.

X, 42. владати азыкы — Ш.  $\Gamma$  2—4. 6.10.11 — власти  $\Gamma$ .  $\Gamma$  1. и т. д.

Привлеченіе юго-славянских в списков в къ изследованію дало бы намъ более реальное представленіе о той южно-славянской редакцій, которая легла въ основу русских в списков в; этимъ путемъ, можетъ быть, выясни-

<sup>1)</sup> См. выше, настоящую рецензію, стр. 38.

<sup>2)</sup> См. Сборн. отд. русск. яз. и слов., т. 31, стр. 16—18; ср. «Рукописи П. І. Шафарика» (М. 1894), стр. 2.

<sup>3)</sup> Cm. Starine, XIX, 226 u ca.

лось бы то, что сдёлано было на русской ночвё по части дальнёйшей нереработки юго-славянской редакціи. Съ другой стороны болье детальное изученіе этой редакціи и особенно ея юго-славянской части по языку и по чтеніямъ сравнительно съ другими намятниками литературной и переводнической д'вательности тръновской эпохи и частью ресавской 1) выяснило бы связь этой четвертой редакцій съ упомянутымъ движеніемъ въ юго-славянской литературѣ и тѣмъ точнѣе опредѣлилось бы и время и, можетъ быть, самый характеръ новой редакціи. Этихъ тръновскихъ и ресавскихъ «изводовъ» евангелія, если они существовали, скорте всего надо искать на ють славянства, гдъ они должны были заиять господствующее положение. Какъ бы то ни было, будутъ ли тексты юго-славянскіе XV—XVII в. поставлены въ связь съ школой тръновской или ресавской, или нѣтъ, ясно одно, что эти юго-славянские тексты, представляя много общаго съ нашими четвертой редакцій, образують довольно опреділенную групну даже по внёшнему составу; къ числу такихъ типичныхъ чертъ я отнесъ бы на основаній изв'єстныхъ мит по описаніямъ списковъ: а) отсутствіе въ мѣсяцесловъ славянскихъ святыхъ, почему и въ русскихъ спискахъ почти не находимъ ни русскихъ, ни славянскихъ святыхъ (см. Г. 2-7, 9. 11), б) присутствіе введеній Өеофилакта Болгарскаго (напр. въ рки. Шафарика № II, 1<sup>2)</sup>); в) можеть быть, перечня главъ каждаго евангелиста, встрѣчаемаго въ древибищей редакцій, за тымъ какъ то исчезающаго, а въ XV-XVII в. вновь появляющагося. Такимъ образомъ, только совмѣстное изученіе списковъ юго-славянскихъ и русскихъ могло бы дать твердую основу опредёленію четвертой редакцій, выяснило бы ся исторію и, можеть быть, даже зарождение въ тръновскую эпоху. Но пока вопросъ о тръновской эпох въ славянской литератур веще только нам вчается въ трудахъ П. А. Сырку, объщающаго намъ весьма многія и весьма важныя разъясненія, до тёхъ поръ связь съ Евоиміемъ новой редакціи евангелія будеть гадательной, хотя и в роятной. Во всякомъ случат, изучение юго-славянскихъ списковъ евангелія, оставленное въ сторонь проф. Воскресенскимъ, едва ли было бы лишинть трудомъ. Ограничивая этими немногими словами свой отзывъ о четвертой редакціи евангелія, такъ кратко разбираемой и самимъ авторомъ изследованія, обращу вниманіе на одну мелочь въ его работь: текстъ 1383 г. онъ считаетъ не корректнымъ, съмассой ошибокъ (стр. 297), гораздо исправиће считаетъ онъ буквально сходную въ чтеніяхъ и право-

<sup>1)</sup> Напр. съ «Книгой Царствъ», изслѣдованной М. Ю. Попруженкомъ (Одесса 1894 г.). Здѣсь-же есть указаніе на весьма важный текстъ евангелія XIV в., болгарской рецензіи, вѣроятно, «одинъ изъ крупныхъ памятниковъ для уясненія» «тръновскаго» извода (см. стр. 8, прим.).

<sup>2)</sup> См. описаніе рукоп. Шафарика (М. 1894), стр. 2—3, 16—17. Ср. разбираемую книгу, стр. 300.

инсаній съ текстомъ 1383 г. руконись XIV - XV в. Моск. Дух. Акад. № 138 (такъ называемое Никоновское академическое ев.) (стр. 57): почему, въ такомъ случав, авторъ предпочелъ выбрать основнымъ текстъ Константинопольскій, мен'ве исправный? Можеть быть, потому, что онь древи'ве? или потому, что онъ съ годомъ? Ни то, ни другое не оправдываетъ выбора въ данномъ случав. Наконецъ, въ числв рукописей четвертой редакціи мы видимъ два апракоса (Г 8, 11): это явленіе невольно обращаеть на себя вниманіе. Тогла какъ исторія ев. текста показываеть постепенное исчезновеніе изъ практики апракосовъ и замину ихъ четвероевангеліями, мы въ четвертой редакцій находимъ, всетаки, апракосы и при томъ древивійніе (Г 8 — 1392 г. Г—11 — XIV—XV в., оба на пергаминѣ). Чѣмъ это объяснить? Возможно объяснение такого рода: апракосъ, какъ болеве практичный видъ текста (именно этимъ объясняется появленіе съ весьма раннихъ поръ апракосовъ «сокращенныхъ», каково напр. уже Остр. ев.), долго отстаиваеть свои права: не даромь такъ называемая вторая редакція, проявляющаяся въ тръновскомъ четвероевангелін, въ Россіи представлена преимущественно апракосами (изъ 55 списковъ этой редакціи у г. Воскресенскаго нашелся только одинь тексть четвероевангелія — Б 18). Затімь въ XIV в. начинаетъ входить у насъ въ практику редакція четвертая, которая представлена уже въ четвероевангеліяхъ: повидимому, тръповскіе и ресавскіе изводы (если, действительно, надо поставить въ связь съ ними нашу четвертую редакцію) основаны были на четвероевангелін. Въ какомъ отношеній стали къ этимъ правленымъ четвероевангеліямъ апракосы? Можетъ быть, на русской почвё, гдё апракосъ долго сохранялъ свою силу, произошло примънение апракоса такъ называемой второй (а частью и первой) редакцій къ новому юго-славянскому тексту. Вопрось не безъинтересный, но безъ детальнаго изученія списковъ такъ пазываемой четвертой редакцін пе ръшимый. Обработка же списковъ этой редакцій, какъ мы уже имьли случай замітить, у проф. Воскресенскаго детальностью не отличается: можеть быть, это составить продолжение его труда, гдв онъ также подробно дастъ намъ исторію текстовъ 4-й редакціи и посл'єдующихъ вплоть до современнаго намъ текста, какъ это онъ попытался (и не вездѣ неудачно) относительно старшаго періода исторіи нашего евангельскаго текста?

Намъ остается коснуться такъ называемой третьей редакціи перевода евангелія. По изученію ея автору слідуеть приписать большую заслугу въ томь отношеніи, что до него списокъ, такъ называемый митр. Алексія (Чудовской), считался единственнымъ представителемь этого типа евангельскаго текста: ему же удалось намітить и изслідовать еще два аналогичныхъ Чудовскому списка: такъ назыв. ев. Никоновское Лаврское и Толстовское (ИПБ.), оба XIV же віка. Характеризуется эта редакція у автора такъ: «въ

исторія славянскаго перевода Новаго Завѣта сей Чудовской списокь имѣеть весьма важное значеніе. Онъ содержить новую, третью редакцію или точные новый переводъ Евангелія и Апостола» (стр. 54)... Этотъ текстъ «по инымъ греческимъ чтеніямъ, а также по подбору словъ и выраженій совпадаеть часто съ славянскимъ переводомъ толкованія Ософилакта Болгарскаго на Евангелія» (стр. 276)... «Во второй половинѣ XIV вѣка вызванное, въроятно, чрезвычайнымъ разнообразіемъ евангельскихъ списковъ нервой и второй редакцій, явилось новое исправленіе или новый переводъ какъ Евангелія, такъ и всего Новаго Завѣта по греческимъ спискамъ 1).... Переводъ этотъ представляетъ нѣчто самостоятельное, своеобразное, далекое отъ списковъ первой и второй редакціи.... Отличительный характеръ сего новаго перевода — крайняя буквальность... Трудъ сего поваго перевода совершался неизвъстнымъ лицомъ (если то не былъ святый Алексій) келейно, для себя лино, и не предназначался для широкаго церковнаго употребленія.... Эта третья редакція славянскаго перевода Евангелія совсѣмъ почти не имѣла распространенія...» (стр. 299). Изъ приведенной характеристики обратимъ вниманіе на оцінку перевода: въ чемъ важность этой редакціи? Для нась не ясно: во всякомъ случат важнаго значенія для исторів славянскаго перевода Чудовской тексть иміть не можеть: это, судя по словамъ проф. Воскресенскаго, единичная попытка, келейно исполненная, не назначавшая текстъ для общества, церкви, понытка неудачная, такъ какъ текстъ Чудовскаго типа распространенія не имѣлъ и только подъ конецъ исторіи евангельскаго текста принялъ участіе, и то въ ограниченныхъ размірахъ, въ созданів нынішняго печатнаго текста: до конца XVII в. или до нач. XVIII в. онъ былъ чуждъ исторій нашего св. писанія, и только въ 1751 году онъ сталь въ кое-какихъ чтеніяхъ общимъ достояніемъ. Не вижу, почему его назвать важнымъ въ исторіи св. писанія; скорбе бы я назваль его интересным в фактомь, показывающимъ, что и на Руси (если этотъ «переводъ» можно назвать русскимъ) одновременно съ юго-славянствомъ (можетъ быть, и немногими годами раньше) сознавалась необходимость болье прочнаго установленія евангельскаго текста; можетъ быть, это сознание и возникло не на Руси, а въ Константинополѣ у русскаго человѣка: въ XIV в. Константинополь, какъ извъстно, сталъ на время небольшимъ центромъ, изъ котораго выходили на Русь и новые переводы, и новые изводы старыхъ сочиненій; можетъ быть, и это сознание въ необходимости исправить текстъ св. писания, явившееся у русскаго грамотинка, стоить въ связи сътемъ же движениемъ, которое выразилось въ д'ятельности патр. Евоимія. Чудовской тексть не

<sup>1)</sup> Ср. Описаніе рукописи Синод. библ., І, 1, стр. 290.

даромъ считался писаннымъ въ Константиноноль, тамъ же, гдв и тотъ тексть 1383 г., отм'ятившій собой старшую группу четвертой редакціи. Во всякомъ случаћ, тъ объясненія важнаго значенія Чудовскаго текста въ исторіи перевода евангелія, которыя приводить Г. А. Воскресенскій, не убълительны для его же воззрвнія. Второй и болье важный пункть характеристики Чудовскаго текста, даваемый проф. Воскресенскимъ, это то, что въ Чуд, текстъ мы имъемъ «новое исправление или точиъе повый переводъ», совершенно самостоятельный, своеобразный, далекій отъ первой и второй редакціи. По видимому, со словь проф. Воскресенскаго мы должны представлять себ' діло такь: русскій человікь, знающій отлично греческій языкъ, взялъ греческій текстъ и вновь перевель его на славянскій 1). Имбемъ ли мы право такъ смотрбть на Чудовской текстъ? Разсуждая а prirori, мы бы удивились такому постунку русскаго человіка, знавшаго, разумбется, и очень хорошо и старые тексты: неужели текстъ 1-й и 2-й редакціи быль такъ искажень, что оставалось только взять и переводить вновь, оставивъ текстъ прежнихъ редакцій безъ вниманія? Въ такомъ же положения были и труженники Евоиміевской школы. Они имбли тотъ же текстъ 2-ой (частью первой) редакцій, также стремились, можетъ быть, ввести въ употребление четвероевангелия вмисто апракосовъ; однако, они нашли возможнымъ остаться при старой основъ. Четвертая редакція, замѣнившая постепенно старшія двь, повазываеть, что старый тексть ея создателями не быль признанъ такимъ безнадежно непсиравимымъ. Эти соображенія, вполнів естественныя, отчасти поддерживаемыя апалогичными фактами, мішають видіть въ Чудовск, тексті вновь сділанный переводъ; прибавимъ сюда и то обстоятельство, что четвертая редакція, имівшая ту-же цёль, что и третья, сближавшая такъ же, какъ и третья, слявянскій тексть съ греческимъ, получила тогда же радушный пріемъ, не смотря на то, что въ ней ясно сквозила старая основа. Да и на самомъ ділі, нельзя ли смотръть на Чудовской текстъ, не какъ на переводъ, а на сильное исправленіе стараго текста съ помощью греческаго, иной редакціи (чымъ и объясняется самое количество исправленій, весьма значительное)? Не есть ли это радикальная справа, руководимая тенденціозной, хотя, можеть быть, и неправильной мыслью у лица, уже слабе, нежели въ старые века, чувствовавшаго славянскій языкъ, — мыслью добиться правильности, т. е. соответствія греческому тексту, путемъ буквальности? Неужели такъ велика разность между второй или первой редакціей и Чудовскимъ текстомъ, что мы можемъ говорить о самостоятельномъ, своеобразномъ переводь? Неужели переводчикъ, знавшій безъ сомньнія старые и современные ему

<sup>1)</sup> Далье, какъ мы видимъ, г. Воскресенскій Чудовской текстъ зоветь вездь переводомъ, повымъ переводомъ.

тексты евангелія, не воспользовался ими для облегченія перевода, т. е. не пожелаль тенденціозно, нам'тренно им'ть въ виду старый переводъ? На эти два последніе вопроса скоре всего надо ответить отрицательно 1). Разпица вовсе не такъ велика между старщими текстами и Чудовскимъ, какъ мы можемъ себъ представлять ее, говоря о двухъ переводахъ: самъ проф. Воскресенскій перечисляеть (на стр. 258) рядь старыхь чтеній первой редакцій, удержавшихся и въ третьей: ихъ много; далье, не мало случаевъ, гдь Чудовской текстъ удержалъ характерныя свойства второй редакціи (стр. 259)<sup>2</sup>). Съ другой стороны, разъ согласиться съ проф. Воскресенскимъ, что главной целью лица, отъ котораго идетъ Чудовской списокъ, была буквальность перевода, понятно, почему вышло такъ много отклоненій: а) редакція, нли лучше редакцій греческія, лежавшія въ основ'є старыхъ текстовъ, были отличны въ чтеніяхъ отъ имівшагося въ рукахъ греческаго текста у создателя Чудовскаго списка; поэтому, старыя чтенія, точно соотв'єтствовавшія своимъ греческимъ текстамъ, оказывались часто несоотвитствовавшими тексту редактора Чудовского текста, почему и измінялись; б) свободный, въ духі славянскаго языка точный переводъ (напр., два греческихъ слова = одному славянскому, см. стр. 275) при наблюденій буквальности у человіка, которому уже не настолько близокъ быль славянскій языкъ, для него уже условный (такимъ быль для русскаго человъка XIV в. языкъ св. писанія, въ основъ юго-славянскій), могъ казаться не точнымъ: источникъ новаго ряда исправленій; в) д'ыствительныя отклоненія стараго славянскаго, особенно второй редакціи, текста отъ греческаго, объясняемыя или поправкой по домыслу, или унаследованной ошибкой, давали третій рядъ исправленій редактору Чудовскаго текста. Но отсюда, конечно, нельзя заключать ни о чемъ болбе, какъ о послбдовательной, основанной на принципѣ буквальности, справѣ стараго текста: нѣтъ надобности и возможности предполагать новый переводъ всего текста; въ отмѣченныхъ категоріяхъ чтеній стараго текста, дійствительно, являлся новый переводъ отдёльных выражений; по это естественная и необходимая вещь при всякой справ в переводнаго текста путемъ новой его св врки съ подлинникомъ... Другая особенность Чудовскаго текста, также отмычаемая Г. А. Воскре-

<sup>1)</sup> Ягичъ рёшительно отрицаетъ *повый* переводъ въ текстё Чудов.; ср. Archiv f. sl. Ph. XVII, 297.

<sup>2)</sup> Для примѣра того, какъ различны могутъ быть въ передачѣ однихъ и тѣхъ-же греческихъ выраженій два перевода, я бы могъ указать на Пчелу по старо-русскому переводу (около XIV в.) и болгарскому (около того-же времени), напр. αἰσχρόν — зло — скврьно; фроνεῖν — мыслити — мудрствовати; εὐπράττειν — добротворити — благотворити; σοφός — мудръ — мудростьнъ; ἰσχυρός — крѣпкій — сильный; χαλινόν — узда — бразда; μετ'ἀδικίας — безправды — съ неправдою; διάθεσις — нравъ — дѣло; ἀγαπᾶν — лю бити — любовь имѣти и т. д. (Русск. текстъ изд. В. Семеновымъ (Спб., 1893 г.) — болгарскій текстъ въ сербской рецензіи въ рукописи мон. Крушедола; всѣ сравненія взяты изъ 1-й и 2-й главы).

сенскимъ (276-278), именно связь Чудовскаго текста съ чтеніями толкованій Ософилакта Болгарскаго, также косвенно указываеть на рискованность видъть въ Чудовскомъ текств новый нереводъ: очевидно, редакторъ разсматриваемаго текста осторожно относился къ дѣлу, не желаль дѣйствовать на свой страхъ, опираясь на Өеофилакта тамъ, гдё не могъ найти самъ подходящаго выраженія; онъ традиціей всетаки не пренебрегалъ. Онъ, иначе сказать, съ номощью перевода Өеофилакта думалъ отчасти исправить не удовлетворявшій его старый текстъ. Какъ бы то ни было, Чудовской текстъ повымъ переводомъ считать нельзя, а считать его радикальной справой стараго следуеть; такимь образомь, нельзя въ Чудовск. тексть отрицать связи съ общей исторіей евангельскаго текста, нельзя и въ немъ не видъть старой традиціи. Почему же Чудовской тексть не быль принять въ церкви и въ обществу настолько мало понравился, что Никонов. и Толстов, списки дають уже отклоненія отъ него въ пользу старыхъ редакцій и даже четвертой, на этотъ вопросъ отв'єтить нока трудно. Была ли причина этого въ томъ, что трудъ лица, составившаго Чудовской списокъ, былъ трудомъ келейнымъ, можетъ быть, плодомъ ученой мысли, или въ томъ, что онъ по массъ отклоненій отъ признаваемаго передъ тъмъ казался подозрительнымъ, на это мы отвътить не можемъ за неимъніемъ для того данныхъ. Домыселъ о келейности труда, связанный съ догадкой объ авторствъ митр. Алексъя, явился плодомъ ученыхъ (Филарета Черниговскаго, А. В. Горскаго) размышленій, желація за неимінісмъ положительныхъ данныхъ какъ инбудь объяснить появление Чудовскаго текста. Также мало данныхъ мы имбемъ и для того, чтобы убъдиться въ правильности догадки проф. Воскресенскаго, предполагавшаго причину пенопулярности Чудовскаго текста въ томъ, что опъ нарушалъ священную, стало быть, сознательно хранимую, традицію «безцённаго наслёдія славянских в первоучителей» (стр. 299).

Такимъ образомъ, мы пересмотрѣли весь трудъ проф. Воскресенскаго. Остается только обратить вниманіе на его выводы, сообщенные имъ на послѣднихъ страницахъ труда: это необходимо потому, что въ этихъ выводахъ онъ па дѣло перевода, на исторію его смотритъ правильнѣе, нежели въ самомъ изслѣдованіи; эти выводы, нѣсколько расходясь съ изслѣдованіемъ, сами, какъ болѣе правильные, указывають на необходимость кое какихъ исправленій въ его обширной работѣ. Обозрѣвая всю исторію евангельскаго текста съ XI до XVI столѣтія, проф. Воскресенскій представляєтъ себѣ, совершенно вѣрно, эту исторію въ видѣ постепеннаго исправленія текста: но эту постепенность онъ допускаетъ только для одной первой редакціи, называетъ исправленія частными, «оставлявшими неприкосновенной основу древняго болѣе или менѣе

первоначальнаго перевода» (стр. 298). Это заключение нуждается на мой взглядь въ исправленіи: какъ могла оставаться неприкосновенной основа, когда, какъ говоритъ авторъ, и какъ онъ самъ показалъ (стр. 191), исправленія ділались на основанін иныхъ греческихъ, нежели основной, оригиналовъ еще въ первой редакціи? Разъ подвергались изм'єненію отд'єльныя мѣста, основа уже парушена, первоначальный текстъ измѣненъ. И самъ авторъ, совершенно основательно, отказывается отъ надежды возстановить вполив переводъ евангелія, какъ онъ вышелъ изъ подъ пера Кирилла и Меоодія, называя старшій, ему извістный тексть, и опять совершенно правильно и осторожно, только «болье или менье первоначальнымъ», т. е. уже нзмѣнившимъ до извѣстной степени первоначальную основу. И какая разница въ сущности дела между первой и второй редакціей по отношенію къ основь: только въ томъ, что во второй редакціи эта основа подверглась большимъ изминеніямъ, нежели въ первой. Поэтому, если говорить о неприкосновенности основы, понимая подъ этой основой первоначальный переводъ съ греческой рукописи, то эта неприкосновенность одинаковымъ образомъ нарушена и въ нервой и во второй редакціи, разъ отступленія отъ греческаго подлинника первоначальнаго перевода обусловлены введепіемъ въ славянскій тексть ппыхъ греческихъ текстовъ пной редакціи; если же имъть въ виду переводный текстъ, какъ основной, главный источникъ посл'єдующихъ изм'єненій, то основа эта сохранена то съ большими, то съ меньшими отступленіями въ объихъ редакціяхъ. Другое дъло, если бы вторая редакція представляла иной первоначальный переводъ... Такимъ образомъ, «неприкосновенность основы славянскаго перевода» не можетъ служить характернымъ признакомъ (въ числё другихъ) для отличія одной редакцій отъ другой (если мы признаемъ вообще такое различеніе редакцій, какое предлагаетъ намъ авторъ, съ которымъ мы, какъ можно было видъть, не вполит согласны). Становясь же на точку эртнія автора, мы должны признать характернымъ признакомъ раздёленія на редакціи другой изъ указанныхъ имъ признаковъ: степень сохраненія этой основы, т.е. большую ея неприкосновенность въ первой редакціи и большую отдаленность отъ первопачальнаго перевода для второй редакціи. Но мы вид'єли, что такой резкой грани между списками, какую проводить авторь между первой и второй редакціями, на дёлё нётъ; поэтому, сказанное сейчасъ имбетъ цблью указать только на неточность вывода даже въ томъ видб, какъ его предложилъ намъ авторъ. Но въ формулировкъ второй редакціи, даваемой авторомъ въ концѣ книги, мы видимъ значительную, хотя не вытекающую изъ его предыдущаго разсужденія (стр. 254), поправку: теперь (стр. 299) онъ совершенно правильно отмѣчаетъ: «начало такому (т. е. во второй редакціи) исправленію положено на югі славянства, но завертакъ, доказываютъ южно-славянское; то же доказываетъ и Супраслъская руконись...»

Я умышленно привель оба обобщенія второй редакцій: какъ видимъ, оба, хотя и касаются одной и той же редакціи, однако говорять не совсімъ одинаково. Гдъ больше правды, мы старались указать выше. Но разпогласіе между ними, во всякомъ случаї, ясно какъ относительно происхожденія явленія, такъ и относительно оцівнки частностей (ев. Вуканово и Тръповское). Тутъ же, въ болъе позднемъ опредълении, находимъ и одну еще подробность, которая не была отмічена авторомъ раньше: «исправленіе завершено на Руси». Такъ ли это? Имфемъ ли мы право сказать, что на ють славянства процессъ исправленія закончился въ томъ видь, какой онъ имель въ Вукановомъ и Тръновскомъ евангеліяхъ? Дать на это ответь не можемъ по недостатку матеріала: другихъ, кром'є упомянутыхъ двухъ свапгелій, юго-славянскихъ текстовъ авторъ намъ не далъ. Предполагать же à priori можемъ обратное высказанному проф. Воскресенскимъ, опираясь при этомъ на общій характеръ исторіи евангельскаго текста, выразившейся, какъ мы видёли, въ постепенномъ измёненій текста: въ этомъ заключалось его развитие. Во всякомъ случай, со стороны автора подобное категорическое заключение было рисковано, особенно разъ онъ въ своемъ трудъ не далъ никакого матеріала для подобнаго заключенія. Здъсь, въроятно, мы опять имфемъ дело съ вліяніемъ на выводы автора его односторонне подобраннаго матеріала, что, какъ мы уже видъли, привело его къ неправильному представленію исторіи второй редакціи въ его болье раннемъ выводъ. Что же касается общаго характера тъхъ рукописей, которыя авторъ нашель нужнымъ выдёлить въ особую редакцію, какъ результатъ какого-то одновременнаго, совершившагося разомъ факта, мы также высказались раньше. Также коснулись мы и другихъ обобщеній автора относительно 3-й и 4-й его редакцій. Въ своихъ выводахъ въ концъ труда авторъ новаго ничего по отношенію къ нимъ не прибавилъ.

<sup>1)</sup> Далее даже определяется точные мыстность, «гды не дорожили стариннымы текстомы», именно юго-западная Русь.

Поэтому, теперь время и намъ обобщить тѣ замѣчанія, которыя намъ пришлось сдѣлать на страницахъ настоящей рецензіи: это и будеть съ нашей стороны оцѣнкой достопиствъ и педостатковъ, какіе мы пашли въ разсмотрѣнномъ трудѣ проф. Воскресенскаго:

- 1) Следуя завету своихъ учителей, А. В. Горскаго и К. И. Невоструева, авторъ рѣшилъ собрать побольше наблюденій, введя въ кругь изследованія громадную массу матеріала. Это составляєть неотъемлемую заслугу автора: ни одинъ трудъ по исторіи свящ, писанія до сихъ поръ не быль основань на такомь количеств текстовь, по крайней мерь, что касается славянского перевода евангелія. Это дало замічательную внішнюю полноту его изследованію. Достопиство собраннаго матеріала заключается въ томъ, что значительная часть этого матеріала впервые привлечена проф. Воскресенскимъ въ изследованію. Впервые этотъ матеріаль имъ описанъ: большая часть рукописей до сихъ поръ или не была описана вовсе, или очень кратко и не научно, или настолько обще, что для спеціальной цёли, какова настоящаго труда, описанія эти не годились. Внёшияя полнота, однако, не соотвётствуеть по внутреннимь достоинствамь той цъли, какую имълъ авторъ: подборъ матеріала, не смотря на его обширность, не можетъ быть сочтенъ вполн удачнымъ: им въ виду исторію священнаго писанія, развивающуюся не только въ обособленной области восточно-православнаго христіанства, но также, и при томъ въ древнейшій періодъ славянской письменности, и у западно-католической части его въ извёстныхъ предёлахъ, нельзя не пожалёть, что эту послёднюю стадію развитія евангельскаго текста авторъ не нийль въ виду, чёмъ лишиль себя одного изъ крупныхъ пособій для оцінки древности отдільныхъ особенностей того «восточнаго» періода св. писанія, которымь онь занимается.
- 2) Разработка собраннаго матеріала отличается большой тщательностью, показывающею недюжинное трудолюбіе и любовь къ избранному вопросу у автора: изобиліе сопоставленій, возможно полное (сообразно принятымь авторомь правиламь) пользованіе текстами, изданіе цёликомъ четырехъ текстовь нараллельно, снабженныхъ массой варіантовъ, подобранныхъ по принятой системѣ, доказываютъ это. Разработка этого матеріала, однако, не привела автора къ непреложнымъ результатамъ, какъ это, надѣюсь, хотя отчасти, показала настоящая рецензія: причина этого не въ недостаткѣ серьёзности и трудолюбія у автора, а въ непрочности выбраннаго имъ метода или, лучше сказать, въ недостаточной разработкѣ метода. Тѣмъ не менѣе, не считая вполиѣ удачными пѣкоторые изъ выводовъ автора, нельзя не отмѣтить, что, не смотря на нѣкоторое несовершенство метода, усердіе автора дало цѣнный выводъ, который одинъ можетъ составить крупное пріобрѣтеніе науки: его изслѣдованіе показало, что созданіе новыхъ чте-

пій, придавшихъ весьма рапо новый видъ первопачальному тексту, совершалось не только въ области апостола и псалтири, какъ это показалъ предшествующій трудъ автора (Древне-славянскій апостоль, М. 1879), но и въ области евангелія.

3) Выдающуюся сторону труда проф. Воскресенскаго составляеть также и то, что онъ, по примъру прежнихъ изследователей, исходилъ въ своихъ сужденіяхъ о переводі и его видонзміненіяхъ изъ греческаго текста. Это заставило его и въ этой области расширить, хотя более виешнимъ образомъ, рамки матеріала: онъ попробоваль разобраться, насколько позволяли средства, и насколько это, по его мийнію, требовалось для его главной цёли, въ масст греческихъ текстовъ, ища въ нихъ объясненія особенностямъ славянскихъ текстовъ. Въ такихъ размѣрахъ, съ такой полнотой до сихъ поръ у насъ работа эта не производилась. Авторъ не только воспользовался при этомъ готовымъ, изданнымъ матеріаломъ, не только ввель два новыхъ, досель не изследованныхъ текста (Сипод. библ.), но, руководимый совершенно в'трнымъ историческимъ чутьемъ, удачно воспользовался для характеристики греческого оригинала славянского перевода сочиненіями Фотія, патріарха цареградскаго, стоявшаго и по личнымъ отношеніямъ, и по своей роли весьма близко къ авторамъ славянскаго перевода. И въ этомъ случат, если съ выводами автора въ томъ детальномъ ихъ изложени, какое онъ далъ намъ, нельзя согласиться, то въ общемъ опредёление имъ греческаго оригинала, какъ лукіано-константинопольской редакцій св. писація, доказанное съ номощью трудовъ Фотія, является крупнымъ результатомъ, до сихъ поръ никъмъ такъ опредъленно не высказаннымъ.

Таковы достоинства труда проф. Воскресенскаго. Но трудъ этотъ не лишенъ и недостатковъ; такихъ недостатковъ, новліявшихъ на весь трудъ, надо отм'єтить два:

1) Недостаточность у автора, занимающагося работой чисто филологической въ большинств случаевъ, филологической твердой подготовки: филологическіе взгляды автора не изм'єнились со времени его посл'єдняго крупнаго труда объ апостоліє; между тімь этоть уровень филологической подготовки лишиль автора возможности воспользоваться тіми результатами, которые добыла въ настоящее время чуткая, вдумчивая филологическая работа надъ славянскими текстами. Относясь къ тысячамъ собранныхъ варіантовъ съ недостаточной вдумчивостью въ ихъ внутреннія качества, а потому отрывая ихъ отъ почвы, авторъ не могь ихъ заставить достаточно громко говорить; отсюда объясняется часто нев'єрное пониманіе смысла того или другого варьянта въ связи съ исторіей текста. Поэтому отъ него ускользнули ті «топографическія» указанія матеріала, какія дають списки и отдільныя

чтенія евангелія; такимъ образомъ, онъ лишень быль возможности получить болже точную классификацію текстовь по мёстностямь, связать эту особенность съ историческимъ ходомъ развитія евангельскаго текста. Этотъ недостатокъ чуткости филолога былъ причиной недостаточно отчетливой, а подчасъ сбивчивой и устарѣлой терминологін, какъ въ описаніяхъ рукописей, такъ и въ характеристикъ чтеній, а также причиной того, что, изображая начала славянского перевода, онъ не удёлиль ни слова вопросу о переход'в письменности (и евангелія въ частности) съ юга славянства на западъ и вовсе не освътиль обратное перенесение св. писания на югь. Это же обстоятельство — недостатокъ филологическаго чутья — заслонило отъ него значеніе не-евангельскихъ текстовъ въ исторіи евангелія: Супр. рукоп., Кіевскіе отрывки, Іоаниъ 'Экз. не дали указаній на исторію евангельскаго текста, а служили оправданіемь, совершенно непужнымь, существованія того или другого выраженія въ славянскомъ языкѣ вообще. На тотъ же недостатокъ указывають и попытки автора отмѣтить «древнія» слова, слова «русскія» и «юго-славянскія»: та характеристика, какую онъ намъ предлагаеть, въ большинствъ случаевъ филологической критикой не оправдывается.

2) Вторымъ такимъ же общимъ недостаткомъ, обусловившимъ для автора частные недостатки, повліявщіе въ свою очередь на его выводы, приходится счесть недостатокъ въ приміненій метода. Указанный въ общихъ чертахъ, осторожно намъченный методъ Горскаго и Невоструева, обращень авторомь въ категорическій пріємь, такъ какъ авторь недостаточно вдумался въ суть метода своихъ учителей, недостаточно приняль во вниманіе то, что выработала методологія по св. писанію послѣ знаменитыхъ описаній Синод. библ. Первое — это опред'єленіе редакцій св. писанія: исходя изъ черезчуръ рѣзкаго опредѣленія «редакціи», авторъ заслонилъ себѣ болѣе точное представленіе объ исторіи свящ, писанія по отношенію къ редакціямъ: поэтому онъ не увидаль, да при томъ слабо руководимый Филологіей, что уже древитишій тексть представляеть рядь градацій, что переходъ отъ одной градаціи къ другой совершается постепенно; что эта постепенность есть характерная черта въ исторіи всего евангельскаго текста, по крайней мъръ, до созданія тръповскихъ и ресавскихъ изводовъ, на сколько мы можемъ судить до сихъ поръ. Изъ этого неточнаго представленія исторіи евангельскаго текста, созданнаго въ авторів неправильнымъ сужденіемъ о «редакціп» св. писанія, вытекаетъ желаніе непремѣнно разбить евангельскій тексть въ его исторіи на опреділенное число редакцій: это не оправдалось на дёлё, привело автора къ произвольному, насильственному, внесенію рукописей подъ опреділенныя рубрики, что опять таки не оправдывается даже тёмъ, что далъ самъ авторъ. Въ результате — не оправды-

ваемое ни исторіей, ни научными данными д'яленіе на редакціи свангельскаго текста. Второе — это принятіе въ качеств в критерія для уяспенія исторіи древняго текста нын ішняго текста, являющагося продуктомъ измѣненій самого древняго текста и искусственной спайки пѣсколькихъ разновременныхъ редакцій и домысловъ справщиковъ конца XVII в.. Это новело автора къ невбрному въ частностяхъ выводу о греческомъ оригиналь славянскаго перевода, ослабившему и общую ценность этого вывода, это же лишило автора возможности дать точную, историческую, характеристику даже тіхъ редакцій, которыя онъ самъ опреділиль, особенно третьей и четвертой; точно также характеристика древняго перевода и второй редакцій по языку (словарю), благодаря исходной точкі изънынішняго текста, должна быть признана не вполи удавшейся и лишенной отчетливости. Третій методологическій недостатокъ — отсутствіе надлежащаго критическаго отношенія, какъ къ собираемому матеріалу, такъ и мидніямъ научнымъ: таковы страницы объ ев., «по преданію усвояемомъ св. Алексію», гді приводятся pro и contra мивнія ученыхъ безъ надлежащаго ихъ осв'єщенія со стороны автора, таковы многія детали въ описаній рукописей, таковы разсужденія автора о Кирилл'є и Меоодіи и о достоинствахъ слав, перевода сравнительно съ готскимъ. Это все не только не внесло большей ясности въ изследованіе, но даже затемнило то, что было ясно, хотя бы съ той стороны, что мы знали свою слабость относительно иныхъ вопросовъ. То же отсутствіе критики заставляло автора обходить молчанісмъ мижнія предшествующихъ ученыхъ или брать изъ нихъ только то, что необходимо для à priori составившагося, подчасъ устарввшаго, мивнія самого автора, что мы могли наблюдать на пользовании у автора трудами О. И. Буслаева, Е. Е. Голубинскаго, И. И. Срезневскаго. Этотъ недостатокъ часто объясняется излишнимъ въ пунктуальности следованиемъ за Горскимъ и Невоструевымъ, не считавшими нужнымъ (и совершенно правильно, въ силу характера ихъ работы) удёлять мёсто нолемик или счетамъ съ миёніями преднественниковъ и къ тому же бывшими въ иномъ положения: они предшественниковъ почти не имѣли, а мы ихъ имѣемъ, слава Богу, и не мало. Въ четвертыхъ, къ такого же рода недочетамъ, отчасти объясняемымъ указанной некритичностью автора, надо отнести и излишнюю схематичность автора: ръшивъ возможно полнъе обозръть текстъ евангелія, авторъ обратиль винманіе на внёшнюю полноту текста; поэтому выбраль заранье темой четвероевангеліе; одбинвши, какъ всб занимающіеся исторіей и рукописями, документь съ годомъ, авторъ придалъ этой оценке решающее значеніе, не смотря на то, что часто на практикѣ, въ силу внутреннихъ достоинствъ документа, отдаетъ предпочтение не только позднъйшему, но и не датированному документу: это было причиной того, что взявъ на въру

слова И. В. Ягича объ апракосахъ и тетрахъ и не обративъ вниманія на болье точную формулировку этого вопроса у того же слависта (Мар. Ев.). онъ не только не подвинулъ рашенія вопроса объ взаимномъ отношеніи ихъ, а вовсе оставиль безъ вниманія этоть вопрось, положивь въ основу изследованія тетръ, не объяснивши причины этого и ограничившись сказаннымъ вскользь, и притомъ совершенно бездоказательно, мнъніемъ о переработкъ апракоса въ тетръ Меоодіемъ; этому же самому увлеченію мы обязаны тёмъ, что авторъ не обратилъ вниманія на тексты болже древніе по чтеніямъ, положивши въ основу датированный, но уже измѣненный сильно тексть ев. 1144 года: болье древне по чтеніямъ списки, а потому болбе важные, оказались въ служебномъ отношения къ младшему и менбе важному — въ варјантахъ. На это наголкнули его опять-таки слова Горскаго, сказанныя имъ съ достаточной осторожностью, но обращенныя нашимъ авторомъ въ категорическое рѣшеніе. Изъ этого довѣрчиваго отношепія проистекла и болье крупная ошпока: въ своей третьей редакціи, характеризованной даже словами А. В. Горскаго, авторъ употребилъ стараніе, чтобы найти подтверждение въ Чудовскомъ спискъ словамъ Горскаго о перевод в, тогда какъ, вглядись онъ попристальнее въ Чудовской текстъ и откажись отъ предвзятаго мивнія, взятаго на ввру у Горскаго, онъ бы пришель къ иному выводу. Въ результатъ, опять предположение осторожнаго Горскаго, обращенное въ положение науки, ввело проф. Воскресенскаго въ односторонность. Въ пятыхъ, наконецъ, невърность метода, осложненная здёсь и случайностью, благодаря которой Тръновское евангеліе в его литература поздно стали изв'єстны (и то не вполить) автору, повела автора къ установленію невтрнаго взгляда на его вторую редакцію: следуя неточному въ данномъ случай статистическому методу, онъ не угадаль связи между первой и второй редакціей, а эту послёднюю заставиль возинкнуть въ Россіи и исказиль такимъ образомъ общензвестныя отношенія юго-славянства и Руси, заставляя насъ допустить переходъ второй редакцій изъ Россій на югь; въ дучшемъ случав, авторъ намъ не объясииль, почему Вуканово и Тръновское ев., хотя и южно-славянскія, но второй, «русской» редакціи.

Не касаясь болье мелкихъ недостатковъ, такъ или иначе стоящихъ въ связи съ указанными общими (напр. почему авторъ остановился на ев. Марка только, не объясняя намъ этого и заставляя предполагать, что то, что характерно для Марка, то характерно и для остальныхъ евангелій и т. п.), отмѣтимъ частныя достоинства труда проф. Воскресенскаго. Сюда я бы отнесъ не маловажное открытіе имъ еще двухъ списковъ, стоящихъ въ связи съ Чудовскимъ текстомъ: это расширитъ наше знакомство съ этимъ, во всякомъ случаѣ, любопытнымъ явленіемъ въ нашей духовной

культурѣ. Къ достоинствамъ отнесъ бы и и понытку дать характеристику одного направленія въ исторіи исправленій, хотя бы и частныхъ, евангельскаго текста, именно указаніе на то общее для поздиѣйшихъ текстовъ (особ. 3-й и 4-й ред.) стремленіе къ буквальности въ передачѣ греческаго текста, благодаря чему, въ ущербъ языку славянскому, какъ въ лексикѣ, такъ и въ синтаксисѣ вновь являются грецизмы, часть которыхъ стерло было предыдущее время. Фактъ этотъ, какъ нельзя лучше, подтверждаетъ то общее, основанное на общемъ впечатлѣній, миѣніе о характерѣ переводовъ средняго періода нашей письменности сравнительно съ древними переводами.

Въ общемъ трудъ проф. Воскресенскаго, на мой взглядъ, имѣетъ для науки не маловажное значеніе, какъ первая попытка, можеть быть не вездѣ и не всегда удачная, подвести счеты того, что сдѣлано наукой для исторіи славянскаго евангельскаго текста, попытка достигнуть обобщенія матеріала, который во многомъ имъ впервые изученъ. Если эта попытка не удалась въ той степени, какъ того хотѣлось автору, то это только доказываетъ, что пора разработки отдѣльныхъ текстовъ еще не прошла для славянской филологіи: авторъ не пожалѣлъ ни времени, ип труда, ни териѣнія, чтобы съ своей стороны подвинуть нашу науку къ обобщенію въ рѣшеніи одного изъ крупнѣйшихъ вопросовъ нашего прошлаго.

Поэтому нельзя не пожелать, чтобы авторъ не остановился на этой поныткѣ, а, избавившись отъ намѣченныхъ недостатковъ, продолжалъ трудиться съ той же настойчивостью и надъ текстомъ другихъ евангелій. Это дастъ ему случай исправить и тѣ недосмотры, которыхъ, по нашему миѣню, не чуждъ настоящій во многихъ отношеніяхъ почтепный его трудъ.

## II.

Приложеніемъ, хотя и вышедшимъ раньше, къ только что разсмотрѣнному труду служитъ вторая изъ отмѣченныхъ въ началѣ рецензіи книга — «Евангеліе отъ Марка, по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій» (Сергіевъ Посадъ, 1894). Текстъ снабженъ довольно обширнымъ введеніемъ (стр. 1—85); это, въ общемъ, буквально, безъ малѣйшихъ измѣненій перепечатанный текстъ описанія рукописей, помѣщенный въ изслѣдованіи (стр. 10—68) въ первой его главѣ. Первыя страницы (1—8) коротко сообщають о томъ, что есть четыре редакціи, что авторъ въ основу выбпраетъ такіе-то списки (тѣ же, что въ изслѣдованіи), обозначаетъ ихъ такъ-то, въ необходимыхъ случаяхъ даетъ параллели изъ древнихъ писателей славянскихъ и переводчиковъ (совершенно напрасно не разграничивая и здѣсь ори-

гинальныя и переводныя сочиненія) 1), перечисляеть греческія изданія евангелія, наконецъ, сообщаеть о пріємахъ изданія. Такъ какъ всего этого, за псключеніемъ послѣдняго пункта, мы уже коснулись выше, то ограничимся замѣчаніемъ только по поводу этого пункта. Авторъ старался передавать въ изданіи текстъ основного списка буква въ букву, допуская немногія отклоненія, вызываемыя типографскими соображеніями. Но, на дѣлѣ, были имъ сдѣланы и другія отступленія, изъ которыхъ самымъ крупнымъ является его вторая редакція: положивши въ основу Мстиславово евангеліе — апракосъ, авторъ въ изданіи превратилъ его въ тетръ, т. е. расположилъ по главамъ въ порядкѣ ихъ слѣдованія въ тетрахъ.

Если подобный произволь оправдывается цёлью автора — дать евангеліе Марка во второй редакцій — и облегчается отм'вченнымъ не разъ единствомъ въ основъ того и другого типа, то соотвътствуеть ли это дъйствительности? Списки такъ называемой второй редакція представлены въ исторіи именно въ виді апракосовъ, весьма часто апракосовъ «сокращенныхъ»; между руконисями этой редакціи тетры весьма р'ядки. Въ этомъ случав и вторая редакція оказывается продолжающей ту старую традицію, которой придерживалась и древняя, предпочитая богослужебный текстъ сплошному. Такимъ образомъ, въ изданіи проф. Воскресенскаго мы имжемъ не существующій на дёліз тексть рядомъ съ воспроизведеніемъ рукописей для остальныхъ редакцій. Правда, практическія соображенія, удобство пользованія говорять въ пользу издателя. Но если бы онъ желаль быть послёдовательнымъ, то онъ долженъ былъ бы положить въ основу изданія тетръ второй редакціи, давая намъ, правда, не обычный, рѣдкій текстъ, но за-то въ действительномъ и подлинномъ его виде. Къ сожаленію, Тръновское евангеліе было педоступно издателю, а въ русскихъ спискахъ четвероевангелія не нашлось, кромѣ А. 18 (Зарайское), не оцѣненнаго издателемь. Благодаря этому, пришлось поступиться буквальностью въ передачъ рукописи, опуская обычные exordium'ы: «въ оно время» (см. стр. 7); если это ръшиль сдълать авторъ, то слъдовало бы ему быть послѣдовательнымъ: сочтя (и совершенно основательно) exordium'ы не принадлежащими евангельскому тексту въ его подлинномъ видъ, онъ долженъ быль последовательно опускать эти начальныя слова, прибавленныя по требованію практики въ нед'єльных вевангеліяхъ. Но онъ опустиль: «въ оно время», а фразы: «рече гъ своимъ оученикомъ» или «рече гъ притъчю сию», также составляющія особенность апракосовъ, онъ нашель нужнымъ сохранить. Надо было или быть последовательнымъ, или объяснить причину такого отступленія: ни того ни другого авторъ не діластъ. Наконецъ, на сколько мы

<sup>1)</sup> Это вошло цёликомъ и въ изследованіе (см. стр. 7, 69).

правы, выкидывая изъ славянскаго текста эти прибавленія? Вёдь, авторъ имъетъ дъло съ славянскимъ переводомъ, представляющимъ въ измъненіи первоначальный трудъ Кирилла и Меоодія; его цёль—критическимъ путемъ дать намъ возможность въ возможной полноть и чистоть представить трудъ первоучителей. Имбемь ли мы право отбрасывать въ славянскомъ текстъ то. что является лициимъ въ тетръ, не заручившись напередъ увъренностью, что мы не отбразываемъ куска первоначальнаго перевода? А этой увъренности мы не найдемъ въ исторіи перевода: Кириллъ (съ Меоодіемъ) перевель именно апракось, а не тетръ, съ чемъ соглашается и проф. Во скресенскій (изслідованіе, стр. 209), я слова: «вь оно врімя», «рече ї своимъ оученикомъ», «рече гъ притъчю сию» находятся и въ греческомъ апракосв и, болве чемъ ввроятно, принадлежать въ славянскихъ текстахъ перу переводчиковъ: ихъ могло упразднить лицо, передёлывавшее апракосъ въ тетръ, стало быть, поздиве. И съ этой точки зрвиня такая непоследовательность автора намъ не понятна: если авторъ, въ виду практическихъ удобствъ, справедливымъ считалъ превращение апракоса въ тетръ, то надо было быть последовательнымъ, удаляя изъ созданнаго имъ четвероевангелія все, характеризующее апракосъ, въ отличіяхъ его отъ тетра. Въ изданіи проф. Воскресенскаго мы имбемъ не только не существующій тексть, но имжемъ и не соотвътствующій нашему представленію тексть четвероевангелія: получилось четвероевангеліе съ отличительной чертой апракоса. Указатель чтеній въ апракосахъ, пом'єщенный издателемъ въ конц'є введенія (стр. 84—85), нісколько, но не вполні, поправляеть діло: съ помощью его мы можемъ установить, или точиве, возстановить типъ евангелій, бывшихъ въ ходу до XIV в., когда на сміну ихъ явился повый (4-й редакціи). Какой же пріємъ можно бы порекомендовать издателю, р'єшившемуся печатать свангеліс по разнымъ редакціямъ en regard? Можно, думается, было печатать апракосъ, сохраняя неприкосновенными отдёльныя чтенія и ихъ надписанія параллельно съ текстомъ четвероевангелія другихъ редакцій: это немного бы нарушило стройныя колонны изданія, но не внесло бы неудобства въ другомъ отношеніи: не заставило бы насъ съ помощью таблицы возстановлять отдёльное чтеніе евангелія и наглядиве бы показало отличія апракоса отъ тетра. Перем'єщенія въ посл'єдовательности чтеній, представляемыя апракосомъ, могли бы быть удалены путемъ обозначенія надписаній или въ тексть, или въ примьчаніяхъ, какъ это сдьлано въ иныхъ случаяхъ авторомъ.

Другія замічанія автора введенія также не лишены интереса; именно, замічанія его о руконисяхь, не выдерживающихь строго установленной для нихь авторомь редакціи и объ отношеніи въ этомъ случай между апракосами полными и сокращенными. Перваго мы уже коснулись выше; вто-

рое невольно наводить насъ опять на рядъ вопросовъ, на которые, однако, авторъ ни въ изследовании, ни во введении не даетъ объяснения, ограничившись по обыкновенію простымъ сообщеніемъ наблюденія 1). А наблюденіе его, если мы его облечемъ въ нѣсколько иную форму, не безъинтересно: оказывается, что евангелія — апракосы «сокращенные» представляють бол'ве однообразія въ чтеніяхъ, нежели апракосы полные<sup>2</sup>). Что это значить? Значить ли это, что въ апракосахъ «сокращенныхъ» текстъ сохранился лучше, т. е. ближе къ первоначальному переводу? Гдт въ апракосахъ полныхъ наблюдается разница въ чтеніяхъ: во всёхъ чтеніяхъ, или преимущественно въ будимчныхъ, т. е. лишиихъ противъ апракоса «сокращеннаго»? Отъ этого наблюденія зависить многос, начиная съ вопроса: какой текстъ апракоса явился впервые на славянскомъ языкі: полный ли, или «сокращенный»? 3) Изслѣдованіе, болѣе детальное и точное, можетъ привести къ рѣшенію круппаго вопроса объ отношенія этихъ двухъвидовъ апракоса, а черезъ это можеть насъ приблизить къ болье точному улсненію двятельности славянскихъ первоучителей и къ болте ясному представленію хода развитія письменности, именно евангелія. Относительно тетра, его боль поздняго появленія сравнительно съ апракосомъ мы знаемъ, имбемъ даже документальное свидътельство въ источникахъ. Но разъ у насъ въ рукахъ два тина апракоса, невольно напрашивается вопросъ: какой старше, какой тинъ считать первоначальнымъ? А это можно уяснить только сравненіемъ между собой списковъ того и другого типа. Можетъ быть, придется «сокращенный» апракосъ признать трудомъ Кирилла, а полный, нереименовавши его въ «дополненный» трудомъ продолжителя дёла Кирилла и Меоодія, какъ это мы въ правѣ предполагать для тетра? Все это, взятое вмѣстѣ, онять заставляетъ насъ посѣтовать на недостатокъ вниманія къ апракосамъ, какъ таковымъ, у автора, легко могшаго при своей копотливой работ в надъ варіантами дать намъ матеріаль для ръшенія этого канитальнаго вопроса. Впрочемь, трудь автора и въ настоящемъ своемъ видт намъ не безполезенъ: тщательность варіантовъ, приведенныхъ въ изобиліи въ изданіи, поможеть будущему изслідователю провърить наблюдение проф. Воскресенскаго и, можеть быть, рѣшить этотъ вопросъ.

Обращаясь къ самому изданію Ев. Марка, мы можемъ только порадоваться, глядя на это стройное, удобное изданіє: въ этомъ отношеніи изда-

<sup>1)</sup> Ср. изслѣдованіе, стр. 27.

<sup>2)</sup> У автора это формулируется такъ: «Евангелія апракосы сокращенные лучше выдерживають первую редакцію, чѣмъ апракосы полные» (стр. 7—8). Опредѣленіе терминовъ: «апракосъ сокращенный» и «апрокосъ полный», см. въ изслѣдованіи, стр. 12—13, примѣч., или въ изданіи, стр. 12, примѣчаніе-же.

<sup>3)</sup> Правильнъе и осторожнъе я бы назвалъ его «кратким». «Сокращенный» какъ будто предръшаетъ вопросъ, далеко не ръшенный.

ніе проф. Воскресенскаго далеко оставляеть за собой изданіе нокойнаго Амфилохія, котораго не даромъ упрекали въ излишнемъ загроможденін текста матеріаломъ изъ варіантовъ, подобранныхъ безъ системы, неудобно расположенныхъ, чёмъ затрудняется пользование изданиемъ. У Г. А. Воскресенскаго варіанты по 112 рукописямъ расположены удобно, группами по принятымъ имъ редакціямъ. Если группировка варіантовъ по редакціямъ можеть быть не всегда вірна, то это можеть случиться, если мы признаемъ нев рнымъ подведение подъ ту, а не иную, рубрику самой рукописи. Но и въ этомъ случа проследить ту или другую рукопись по варіантамъ, просто и ясно обозначеннымъ, легко. Можно только усумниться, развѣ въ полнотѣ варіантовъ, такъ какъ авторъ подбиралъ ихъ, руководясь готовой уже системой — деленіемь на редакцін, не вполив правильнымъ, какъ мы это не разъ уже отмътили; можетъ быть, иногда мы встрътимъ пропускъ варіанта, важнаго, характернаго со стороны формы: такого рода недочеты могли быть у автора, не отличающагося особенной филологической чуткостью. Не имы возможности провырить въ этомъ отношеніи трудъ автора, такъ какъ не имбю подъ рукой рукописей, которыми пользуется авторъ, я не стану упрекать его на основаніи своего предположенія, допуская только à priorі возможное. Выше изданія арх. Амфилохія стоитъ изданіе проф. Воскресенскаго и по исправности въ передачь текста: изданіе Амфилохія заслужило себ'є въ этомъ отношенія не совс'ємъ дестную славу. Не имѣя и въ этомъ отношеніи по тѣмъ же причинамъ возможности составить самостоятельное суждение о точности издания Ев. Марка, я въ указанномъ выше своемъ отзывѣ принужденъ былъ сослаться на отзывъ проф. М. Муретова, взявшаго на себя трудъ провърить изданіе Г. А. Воскресенскаго по ивсколькимъ подлиннымъ рукописямъ 1). Эта провърка показала, что изданіе Воскресенскаго, если и стоитъ значительно выше изданія Амфилохія, то все же не можеть быть названо безукоризненно точнымъ: помимо неточностей въ налеографическомъ отношения<sup>2</sup>), въ изданіе вкралось значительное количество опечатокъ, изъкоторыхъ иныя могутъ дать даже невърное представление о чтении того или другого мъста<sup>3</sup>). Достаточно сказать, что сравнение съ шестью текстами подлинныхъ рукописей 4) дало 19 страницъ опечатокъ. Это и сколько портить то пріятное впечатльніе, которое мы выносимь при первомь взглядь на изданіе.

<sup>1)</sup> Богословскій Вѣстникъ, 1897 г., № 1, 2, стр. 459 и сл. (Протоколы засѣданій духовной академіи).

<sup>2)</sup> Проф. Муретовъ эти неточности отмътиль только для Галичскаго текста.

<sup>3)</sup> См. у Муретова, стр. 461, (курсивъ).

<sup>4)</sup> У Муретова: Галицкое, Мстиславово, Чудовское, Константинопольское 1383 г. Маріинское (по изд. Ягича), Саввино; стр. 460—478.

Будемъ ждать, какъ и относительно изслѣдованія, продолженія труда Г. А. Воскресенскаго, который, закончивъ изданіе другихъ евангелій, дастъ намъ возможность замѣнить болѣе совершеннымъ изданіемъ изданіе покойнаго Амфилохія, съ трудомъ котораго мы должны имѣть дѣло для остальныхъ трехъ евангелистовъ.

## III.

Последній изътрудовъ проф. Воскресенскаго — «Посланіе ан. Павла къ Римлянамъ» — подобно предыдущему, есть начало приложеній къ другому труду автора: «Древне-славянскій апостоль и его судьба до XV в. Опыть изследованія». Разница отъ предыдущаго труда по изданію Марка въ томъ, что изследование и приложения разделены тринадцатилетнимъ промежуткомъ 1). Можно бы ожидать, что въ изданія мы увидимъ существенное измѣненіе пріємовъ и взглядовъ автора сравнительно съ темъ, что сказано имъ было въ изследовании. На деле же мы особеннаго прогресса въ этомъ отношенін у автора не видимъ. Поэтому, не имѣя права подвергать разбору и обсуждению изследование автора объ апостоле, все-таки считаю себя въ правт иметь въ виду «Изследованіе», насколько оно поможеть намъ уяснить взгляды автора, высказываемые имъ въ изданіи: считая свои выводы вполий удовлетворительными въ томъ видй, какъ онъ ихъ высказалъ въ «Изследованіи», авторъ во введеній къ изданію ограничился ихъ сокращеннымъ повтореніемъ, отсылая насъ за подробностями къ «Изследованію». Такъ, онъ установляеть четыре редакцій апостольскаго текста: 1) древишиную юго-славянскую, образчикомъ которой считаетъ русскій синодальный текстъ 1220 г., снабженный толкованіемъ; этотъ текстъ основной въ изданіи; къ этой же редакціи отнесено еще 32 текста, принятыхъ имъ въ варіанты; 2) русскую XIV в., представителемъ которой считается Толстовскій апостоль XIV в. (И. П. Б. № 5) и еще 11 списковь, изъ которыхъ одинъ сербскій и два болгарско-русскихъ (Б 4, 5, 9); 3) третью редакцію представляеть единственный русскій списокъ, приписываемый Алексью митр. <sup>2</sup>); 4) русскую же, съ спискомъ 1499 г. (Геннадіевская Библія) во главѣ, редакцію XIV в. представляеть четвертая редакція. Въ этомъ распреділеній списковъ апостола видимъ повтореніе того, что высказано авторомъ въ его изследовани о евангелін; т. е. то важное, само по себ'я в'ярное, наблюденіе, что исторія апостола шла т'ємъ

<sup>1)</sup> Изследованіе объ апостоле вышло въ 1879 г. (Москва).

<sup>2)</sup> Въ 1892 г. авторъ еще вѣрилъ въ принадлежность списка перу и труду митроп. Алексѣя (см. стр. 38). Колебаніе, которое въ этомъ отношеніи видимъ въ изслѣдованіи о евангеліи Марка, еще не существуетъ.

же путемъ, что и свангелія, и, мало того, мы имбемъ передъ собой одну общую исторію св. писапія, одинь изъ фактовъ которой авторъ прослідиль по отдёльнымъ частьмъ ся, по св. Марка и по апостолу. Этимъ объясияется соответствие въ фактахъ въ истории апостола и свангелия. Но этимъ же объясияются и тѣ общія ошибки, которыя мы намѣтили въ изследовании евангелия: они будуть одинаково применимы и къ изследованію автора объ апостоль, а, стало быть, и къ изданію Посланія къ Римлянамъ, насколько самое изданіе и введеніе къ нему суть следствія его «Изслідованія». Дійствительно, и во введеній къ изданію авторъ счель возможнымъ новторить сказанное имъ въ «Изследовани» 13 летъ тому назадъ. Вотъ его слова о второй редакціи: «Видно, что 1) трудъ исправленія апостольскаго текста, какимъ опъ представляется въ вышеозначенныхъ (2-й ред.) рукописяхъ, совершенъ кѣмъ либо въ Россіи, такъ какъ за исключеніемъ небольшого отрывка (Б 4) всё списки Апостола этой редакцін русскіе, и 2) что списки этого рода не им'ти большого распространенія у насъ въ Россін, и почти были неизвістны у славинь южныхъ, болгаръ и сербовъ» (стр. 34)<sup>1)</sup>. Здёсь видимъ тотъ же «статистическій» методъ, о непригодности котораго по отношенію къ свангелію мы уже говорили... Видимъ и последствія его — прикрепленіе второй редакціи къ Россіи. Не повторяя сказаннаго, ограничимся наноминаніемъ объ общности исторія евангелія и апостола, о присутствій юго-славянских в списковь 2) въчислів списковъ «русской» редакцій, появленіе которыхъ при взглядѣ проф. Воскресенскаго не объяснимо. Не яспо также, почему эту вторую редакцію авторъ считаетъ нужнымъ отнести къ XIV в.? Можетъ быть потому, что списковъ ея у него не нашлось старше этого времени? Въ этомъ случай можно напомнить ему не только связь евангельской второй редакціи, относимой къ XI в. имъ самимъ (изследование о евангелии, стр. 253), съ чёмь согласны его разсужденія, можеть быть слишкомь опредёленныя по выводамъ, о русской рецензій церковнославянскихъ памятийковъ въ его «Изслѣдованіи» объ апостолѣ (стр. 28 п сл.); можно напомнить также его собственныя разсужденія (и въ данномъ случат правильныя) о болгарской и сербской рецензіяхъ, бывшихъ въ ходу до Евоимія тръновскаго и Константина Костенчского (стр. 23, 24, 26 «Изследованія» объ апостоль); наконецъ, начало этой редакціи онъ самъ могъ увидать въ апостолі 1220 г., въ которомъ, по заключенію самого автора, есть міста съ исправленіями, и индивидуальныя особенности котораго (по отношению къ спискамъ 1-й ред.)

<sup>1)</sup> То же въ «Изслъдованіи», на стр. 181. Разрядка цитаты принадлежить мнь.

<sup>2)</sup> Ихъ не одинъ, какъ отмъчаетъ авторъ, а три по его-же счету: Б 5 и 9, списки болгарско-русскіе, предполагаютъ несомнънное существованіе болгарских ихъ оригиналовъ. Ср. «Изслъдованіе», стр. 179—181.

«приняты въ списки позднъйшіе новыхъ редакцій, но не раздъляются Охридскимъ, Слѣпченскимъ и другими древнѣйшими списками» «Изслѣдованіе», стр. 231) 1. Все это, взятое вмѣстѣ, подрываетъ довѣріе къ установленной авторомъ формулировкъ второй редакціи и заставляеть отнестись къ спискамъ ея иначе: это выяснение отношений между 1-й и 2-й редакпіей можеть быть произведено только постепеннымь изученіемь списковь той и другой группы, параллельныхъ изученіемъ апостольскаго текста съ евангельскимь. Надо над'яться, что это изучение еще боле подтвердить тьсную связь апостола и евангелія въ ихъ исторіи, которая обрисуется приблизительно въ тъхъ чертахъ, которыя отчасти намътились у насъ при разсмотрѣній труда проф. Воскресенскаго объ евангелій; вскроется та постепенность перехода отъ одного типа рукописей къ другому и въ апостолѣ 2), которую мы подмѣтили въ евангеліи; исторія апостола не будеть такъ отрывочна, какъ она представляется при деленіи на редакціи у Г. А. Воскресенскаго: станеть невозможнымъ черезъ чуръ рѣзкое опредаление самого термина «редакцін», изманится объемь и содержаніе его... Въ связи съ вопросомъ о редакціяхъ, следуетъ поставить вопросъ объ основныхъ спискахъ: это зависитъ отъ широты рамокъ, которыя ставить себф авторь: если бы онь имфль въ виду намфтить и обозръть сниски апостола, бывшіе въ ходу въ Россіи, то можно было бы помириться съ его выборомъ: дъйствительно, апостолъ 1220 г. можетъ быть признань старъйшимъ представителемъ извъстныхъ русскихъ списковъ апостола; но авторъ имѣлъ въ виду болѣе широкую задачу — старо-славянскій апостоль, какъ это видно въ его «Изследовании» и въ заголовке разсматриваемаго изданія; русскій списокъ есть одна изъ обработокъ стараго текста; поэтому апостоль 1220 г., какъ представитель той редакціи, которая, составляя дальнёйшее развитіе первоначальнаго текста, распространилась на Руси, не имъетъ никакихъ преимуществъ передъ тъми юго-славянскими списками, которые, хотя и моложе по письму, ближе стоять къ первоначальному тексту, т. е. апостоль 1220 г. едва-ли можеть быть представителемъ первой славянской редакціп: въ основу должень быль лечь списокъ юго-славянскій и притомъ апракосный, такъ какъ этотъ именно типъ является господствующимъ въ начальномъ період в письменности 3). Накоторымъ оправданіемъ для издателя можетъ служить разва то, что въ юго-славянскихъ спискахъ мы до сихъ поръ не нашли полнаго

<sup>1)</sup> То же намѣчено авторомъ и для другихъ рукописей, напр. для апостола 1307 г. (А 9; стр. 17 изданія), ап. 1391 г. (А 16; стр. 21).

<sup>2)</sup> Cp. Archiv für sl. Phil. XV, 612.

<sup>3)</sup> Cp. Archiv für sl. Phil. XV, 611.

текста апостола 1). Но «по нуждь и закону премынение бываеть»: можеть быть, цёлесообразнёе было бы нёсколько поступиться прекраснымъ, несомнашно, обычаемъ изданія рукописи, какъ она есть (выбравши типичную изъ целаго ряда), и дать въ изданіи тексть сводный, т. е. составленный на основаніи критически оціненных ніскольких рукописей, при чемъ, конечно, измёнять самый тексть не следовало бы, а ограничиться одной рукописью, какъ основной, а недостающія части дополнять изъ другихъ, близкихъ къ ней въ аналогичныхъ частяхъ. Такое изданіе, если было бы не строго научно, во всякомъ случат было бы для насъ полезите, нежели цёликомъ изданный тексть, измёненный въ самыхъ своихъ чтеніяхъ примѣнительно къ позднъйшей версіи: такой комбинированный текстъ, каковъ будеть предлагаемый, во всякомь случай будеть давать болбе полное и точное представление о первоначальномъ видъ апостола (конечно, касательно чтеній и особенностей текста), нежели апостоль 1220 г., носящій въ себъ зачатки уже иной редакціи. При изданіи же такого текста, каковъ апостолъ 1220 г., мы должны, при помощи варіантовъ, извлекать первоначальныя или болье древнія чтенія, тогда какъ варіанты по самому своему смыслу представляють отклоненія отъ нормы, даваемой въ основномъ тексть. Словомъ: мы здъсь имъемъ то-же неудобство, какое мы отмътили по отношенію къ Галичскому тексту евангелія, какъ основному. Большую часть введенія, какъ и при изданій евангелія, и здёсь занимаеть краткое описаніе рукописей, введенных равтором въ его изданіе: это — сокращеніе того, что авторъ даль въ первой части своего «Изследованія» (стр. 50—188)<sup>2)</sup>. Вновь описаны рукописи, ставшія изв'єстными автору посл'є его «Изслъдованія», именно 13 рукописей редакціи A, 6 рукописей — B и 7 — Г. Не касаясь подробностей этого списка (онт по характеру тт-же, что п въ изследовани о евангели, съ теми же недостатками), обращаемъ невольно вниманіе на и которые недочеты: къ удивленію не находимъ извъстнаго Хвалова текста, о которомъ по отношенію къ евангелію авторъ такъ лестно отозвался (А. 38; изданіе евангелія, стр. 34-36): это полный по составу, замічательный по древности чтеній тексть. Что это со стороны автора недосмотръ, ясно изъ того, что ему этотъ текстъ изв встенъ, равно какъ и литература именно объ апостольскомъ текстъ: онъ ее приводить въ своемъ изследованій объ евангелій и во введеній къ изданію

<sup>1)</sup> Это оправданіе можетъ годиться только для всего апостола: отдёльныя части его (посланія) можно найти цёликомъ и въ юго-славянскихъ рукописяхъ, какова Хвалова-болонская, напр.. Въ полныхъ апракосахъ Посланіе къ Римлянамъ помѣщается все, кромѣ послѣднихъ 3-хъ стиховъ.

<sup>2)</sup> Кстати: эти описанія въ «Изслѣдованіи» гораздо удовлетворительнѣе въ филологическомъ отношеніи, нежели въ изданіи, удовлетворительнѣе, нежели и въ изслѣдованіи автора объ евангеліи.

евангелія (стр. 36). Это тѣмъ болѣе непріятно, что Хваловъ текстъ не апракосный, а сплошной 1). Другимъ недосмотромъ, болѣе или менѣе существеннымъ, надо счесть то, что автору осталось непзвѣстнымъ капитальное изслѣдованіе о налеографіи, языкѣ и чтеніяхъ Македонскаго апостола, помѣщенное проф. Ю. И. Поливкой въ Archiv'ѣ Ягича (X, 106—132; 417—483): это описаніе по точности и филологической разработкѣ текста далеко оставляеть за собой болѣе раннее описаніе автора въ «Изслѣдованіи объ апостолѣ» (стр. 104—111).

Такимъ образомъ прослѣдивъ, насколько допускаетъ введеніе, взгляды и пріемы издателя и изслѣдователя апостола, мы видимъ въ общемъ тѣ же недостатки, которые оказались въ его трудахъ по евангельскому тексту. Съ другой стороны, мы должны признать, что тѣ достоинства, которыя мы указали въ издапіи ев. Марка, могутъ быть приложены и къ числу достоиствъ и изданія Посланія къ Римлянамъ: то-же удобство въ расположеніи текста, то-же цѣлесообразное размѣщеніе варіантовъ.

Что же касается исправности изданія, то въ этомъ случав не могу сказать даже того, что сказаль я по отношенію къ изданію ев. Марка: я не имѣль возможности провѣрить изданіе проф. Воскресенскаго по рукописямъ, которыя мнв остались недоступны. Основаній иныхъ для того, чтобы считать это изданіе хуже или лучше въ смыслѣ точности, нежели предыдущее, у меня нѣтъ.

Этимъ я заканчиваю свои замѣтки объ изданіи «Посланія къ Римлянамъ».

Этимъ заключаю и весь свой посильный разборъ трудовъ проф. Воскресенскаго, представленныхъ на соисканіе Уваровской преміи. Общее впечатлівніе, выпесенное мною изъ ознакомленія съ шими, несомнівню, говорить въ пользу ихъ: не смотря на недостатки въ методів въ разныхъ его примівненіяхъ и недочеты со стороны филологической критики и оцівнки фактовъ, имівшія послідствіемъ не вездів правильное и полное освіщеніе всего вопроса и его частностей, трудъ Г. А. Воскресенскаго съ лихвой вознаграждаеть насъ своими достоинствами, выразившимися въ относительной полнотів и, въ большинствів случаевъ, новизнів матеріала, внесеннаго имъ въ свое изслідованіе, въ тщательности, если не вездів разносторонности, обработки этого матеріала. Если изслідованіе проф. Воскресенскаго не во всіхъ своихъ частяхъ достигло прочнаго рівшенія поднятыхъ или задітыхъ имъ вопросовъ, то во всякомъ случаї массой новаго мате-

<sup>1)</sup> Я не отношу къ числу *педосмотров* ту же односторонность въ подборѣ текстовъ апостола, которую мы отмѣтили въ его изслѣдованіи объ евангеліи: отсутствіе католическо-славянскихъ апостольскихъ текстовъ составляло недостатокъ самаго «Изслѣдованія», а потому и не подлежитъ обсужденію здѣсь, въ рецензіи на изданіе.

ріала, предлагаемаго изслідованіемъ и отчасти имъ же разработаннаго, трудь проф. Воскресенскаго подготовляеть почву для будущихъ изслідователей, которымъ, уже наученнымъ опытомъ Г. А. Воскресенскаго, легче будеть подойти къ рішенію вопросовъ, которыхъ рішить не могъ онъ, первый, попробовавшій, и не везді безъ успіха, обобщить достигнутое наукой, провітривши достигнутое до него новымъ матеріаломъ, такъ трудолюбиво имъ изслідованнымъ.

Беря на себя, въ силу лестнаго предложенія Императорской Академін Наукъ, смёлость высказать сужденіе о трудахъ проф. Воскресенскаго, я счель бы ихъ вполий достойными малой Уваровской награды: этимъ, смёю думать, Академія не только почтила бы трудолюбіе автора, выразившееся въ изслёдованіи и особенно въ изданіяхъ евангелія п апостола, дающихъ не менёе, чёмъ изслёдованіе, цённый, прекрасно обставленный матеріалъ изслёдователю, но п поощрила бы проф. Воскресенскаго къ продолженію и усийшному завершенію его труда въ будущемъ на поприщё изслёдованія судебъ св. писанія въ славянской и русской литературахъ.





## В. Т. Георгієвскій: Флорищева пустынь.

Историко-археологическое описаніе съ рисунками. Изданіе архимандрита Антонія. Вязники 1896 г.

Отзывъ профессора С.-Петербургской Духовной Академіи Н. В. Покровскаго.

Важность историко-археологическихъ описаній русскихъ монастырей и ихъ памятниковъ, въ интересахъ научнаго знанія, не можетъ подлежать никакому сомнанію: они сообщають новые, ппогда очень цанные, матеріалы — историческіе и археологическіе, расширяють историческій кругозоръ и уясняютъ исторію русскаго просвіщенія. Сравнительная степень важности описаній и изслідованій этого рода зависить какъ оть пріемовъ, которыхъ придерживаются ихъ авторы, и наличныхъ источниковъ, такъ и отъ самаго предмета изследованія. Троице-Сергіева лавра во всякомъ случав составляеть болбе благодарный и важный предметь изследования, чамь, напримарь, костромской Богоявленскій монастырь. Тамь не менае и описанія монастырей второго и третьяго порядка, особенно составленныя опытною рукою, заслуживають всякаго уваженія. — Флорищева пустынь, предметь историко-археологического описанія В. Т. Георгіевского, не принадлежить къчислу тёхъ древнёйшихъ и знаменитыхъ обителей, которыя были просв тительными центрами въ древней Россіи, а потому исторія ея не сложна и сосредоточивается главнымъ образомъ на виѣшиихъ фактахъ благоустроенія обители, храмовъ, келлій и т. и. На блідномъ фонць ея выдъляется, впрочемъ, блестящею точкою личность митрополита Суздальскаго Иларіона, перваго устроителя обители. Простой перечень главъ сочиненія г. Георгіевскаго дасть понятіе объ его содержаніи и общемь направленіи. Въ 1-й главт авторъ говорить о началт Флорищевой пустыни и построеній первой деревянной церкви, во 2-й, 3-й, 4-й п 5-й объ Иларіон'в и его д'ятельности по устроенію монастыря, въ 6-й о строительств Иринарха, въ 7-й о строительств Терофея, въ 8-й объ исторіи пустыни со времени воцаренія Елизаветы Петровны, въ 9-й о монастырскихъ храмахъ, въ 10-й объ иконахъ и настънномъ писмъ, въ 11-й и 12-й о ризницъ и

библіотек', въ 13-й о богослуженій, въ 14-й о монастырских зданіяхъ и хозяйстві монастыря, въ 15-й о принисныхъ церквахъ. Въ приложеніяхъ дано описаніе монастырскихъ книгъ и рукописей и изданіе in extenso грамоть, описей, доношеній и т. п. Авторъ собраль относящійся къ его предмету матеріаль изъ рукописей и печатныхъ изданій, привель его въ стройный порядокъ и даль верное представление о несложной и непродолжительной всторів Флорищевой пустыни. Въ изложеній первоначальной исторія пустыни и діятельности митрополита Иларіона авторъ пользуется главнымъ образомъ составленною въ половинъ XVIII въка «Повъстію о блаженной жизни преосвящ. Иларіона, митронолита Суздальскаго, бывшаго перваго строителя Флорищевскія обители и о построеніи той обители», изв'єстною по нъсколькимъ рукописямъ, изъ которыхъ одна даже напсчатана въ Православномъ Собеседнике (1868 г.). Но сухой пересказъ событій Повъсти является подъ перомъ г. Георгіевскаго въ изящной формь, не лишенной даже поэтического оттынка. Предъ читателемь въ живыхъ картинахъ проходять первые моменты исторіи пустыни, обрисовывается въ довольно яркихъ краскахъ біографія митрополита Иларіона, устроеніе пустыня, правила иноческой жизни, знакомство митрополита Иларіона съ царемъ Оеодоромъ Алексвевичемъ, царскіе богомольные походы въ Флорищеву пустынь, построеніе каменной соборной церкви и возведеніе Иларіона въ сапъ митрополита Суздальскаго, строительство Иринарха и окончательное устроеніе обители. Самая обыкновенная исторія небольшого монастыря, небогатаго, заброшеннаго въ лѣсной глуши, читается, такимъ образомъ, съ интересомъ. Конечно, возможно было бы пожелать большей полноты въ освъщения личности митрополита Иларіона; не излишне было бы донолнять характеристику этого лица ийкоторыми свидиніями объ его святительскомъ служеній, поводъ къ чему давали его продолжавшіяся сношенія съ Флорящевою пустынью; зам'втенъ также н'якоторый недочеть въ характеристик быта монаховъ-насельниковъ пустыни, о чемъ авторъ упоминаетъ лишь мимоходомъ, основывая свою характеристику на уставныхъ правилахъ монастыря, которыя въ обычномъ порядки обрисовывають не столько ихъ исполнителей, сколько составителей. Но главная причина этихъ недочетовъ заключается въ характерѣ источниковъ. — Дальнѣйшая исторія пустыни въ XVIII въкъ излагается въ связи съ правительственными мъропріятіями относительно монашества и монастырей: но эта исторія, при скудости сколько инбудь значительных в событий въ Флорищевой пустыни, естественно сводится къ отмъткъ заурядныхъ явленій — увеличенія или уменьшенія числа монаховь, земельных угодій и владыцій, пожаровь или бользней, кое-какихъ безпорядковъ и злоупотребленій по управленію монастырскими дёлами. Авторъ отмёчаеть, между прочимъ, что въ этой обители

приняль монашество любимець и сподвижникъ Петра I бояринь Борисъ Алексвевичъ Голицынъ и даетъ полный перечень всвуъ настоятелей монастыря (1655—1872 г.).

Обозрѣніе археологическихъ памятниковъ пустыни начинается съ Усненскаго собора XVIII вѣка: его архитектура не представляетъ какихъ либо ражихъ особенностей; впрочемъ, любонытна одна черта въ его впутреннемъ видъ, мимоходомъ уноминутая авторомъ, именно, — что алтарь здёсь отдёляется отъ средняго храма каменною стёною съ тремя пролетами, каковая подробность сближаеть этоть храмъ съ храмами Ростовскими. Следующее затемъ описание иконъ не отличается полнотою и ясностію, какія необходимы въ списаніяхъ этого рода. Объ икон'в Владимірской Богоматери (стр. 119) авторъ, на основаніи надниси, начеканенной на новой ризь, говорить, что она написана искусною рукою знаменитаго (?) изографа Ивана Андреева Чирова въ 1464 году. Считая надпись на риз в копією съ другой надписи, написанной на самой иконт, и полагая ее въ основу оцънки намятника, авторъ, въ интересв научной точности, долженъ былъ обслвдовать оригинальную надпись на самой иконв, — и тогда обнаружилось бы одпо изъ двухъ: или, — что никакой надписи на иконъ нътъ, или, — что надпись на ризѣ не точно передаеть оригинальную падпись иконы; надпись на риз'в по своему тексту стоить ближе къ XVIII, чемъ къ XV веку 1). — Любопытная икона Цареградской Богоматери «съ изображеніемъ города на персяхъ Богоматери» недостаточно оденена авторомъ съ стороны художественно-археологической. — Описывая храмовую икону Успенія Богоматери, авторъ замівчаеть, что на ней есть надпись Ушакова (стр. 122), но самой надписи не приводить; между тёмъ надпись такого знаменитаго художника, какъ Ушаковъ, несомивно того заслуживаетъ. — На стр. 124 запись «Писаль сей св. образъ Пименъ Оедоровъ по прозванию Спмонъ Ушаковъ въ 7183 году» приводится авторомъ не по оригиналу, но по копіп на чеканной ризъ. — На стр. 126 очень пеопредъленная оцънка пконъ, не имъющая археологической важности: «замъчательны и другія иконы въ иконостасъ, писанныя несомнънно (?) учениками Ушакова ..... также и иконы около столбовъ храма». Къ какимъ именно иконамъ относится эта оцѣнка и почему онѣ считаются произведеніемъ школы Ушакова неизвѣстно. — На стр. 127, въ описаніи иконы «О теб'є радуется» авторъ зам'єчаеть, что на поляхъ ея находятся, между прочимъ, «Іоакимъ и Анна въ пустынъ и среди стада»; но «въ пустынъ и среди стада» иншется обычно одинъ Ioaкимъ, Анна же при иной обстановкѣ, сообразно съ древнимъ преданіемъ о событіяхъ зачатія и дітства Пресв. Богородицы. — Въ описаніи пконы

<sup>1) «</sup>Писалъ въ Нижнемъ Новгородѣ изогравъ Иванъ Андресвичъ Чировъ по обѣщанію болохонца Ивана Яковлева Ветошникова».

Успенія Пресв. Богородицы на стр. 128 слідовало сказать не только о перковныхъ песнопеніяхъ, какъ источнике для иконографіи Успенія Б. М., но и о древнемъ преданіи, излагающемъ въ связномъ разсказѣ исторію Успенія. — Сортировка иконъ по такъ называемымъ иконописнымъ школамъ въ сочинении г. Георгіевскаго отличается крайнею решительностію, приводящею читателя въ смущеніе. Авторъ обычно выражается такъ: икона Казанской Божіей Матери московских писему, икона Спасителя греческих писема, икона Казанской Богоматери превосходных Строгановских писемь, .... эти иконы по манерь письма нужно отнести къ московскиму п нужно думать (?), что он были писаны учениками Ушакова; икона св. угодниковъ несомивно XVII ввка московских писемь; икона воскресенія прекрасныхъ Строгановских писем в т. д. (стр. 130, 131, 136, 137, 138, 151). Приговоръ очень рѣшительный, но для него не показано никакихъ основаній. Правда, въ примічаній на стр. 138 авторъ ослабляеть решительный тонь приведенных отзывовь, замечая, что въ классификаціи иконъ по пконостаснымъ школамъ онъ руководится тёми правилами, которыя распространены среди собирателей и любителей иконъ п не претендуеть на непогрѣшимость. Но спеціалисть должень знать, что эти любительскія правила крайне шатки и не могуть претендовать не только на непогрѣшность, но и даже на полную вѣроятность, а потому необходимо было отнестись къ нимъ съ большимъ ученымъ безпристрастіемъ и сдержанностію, пров'єрить ихъ и во всякомъ случай показать приложимость ихъ къ разсматриваемымъ иконамъ: только подъ этимъ условіемъ названная классификація могла бы им'єть свою научною цінность.

Библіотека рукописей Флорищевой пустыни, довольно обширная и разнообразная, уже давно обратила на себя вниманіе ученыхъ, особенно А. С. Викторова. Г. Георгіевскій, справедливо находя предшествующія описанія этихъ рукописей недостаточными, приступилъ къ новому, болье полному и исправному описанію ихъ; но эта работа не доведена до желательнаго совершенства: г. Георгіевскій, въ виду важности содержанія инкоторыхъ рукописныхъ сборниковъ этой библіотеки, надвется описать ихъ еще разъ въ болье подробномъ видь и издать особо (стр. 116), что по всей выроятности и будеть исполнено.

Въ виду всего вышеизложеннаго я полагалъ бы справедливымъ поощрить труды В. Т. Георгіевскаго присужденіемъ ему почетнаго отзыва.

## Редензія на сочиненіе "Государственный Совіть въ царствованіе императора Александра I", историко-юридическое изслідованіе проф. Щеглова.

Составилъ по порученію Императогскої Академіи Наукъ М. И. Свѣшниковъ, профессоръ Военно-юридической Академіи и приватъ-доцентъ Императорскаго С.-Петербургскаго университета.

Историко-юридическое изследованіе Государственнаго Совета въ царствованіе императора Александра I, сделанное проф. ПЦегловымъ въ разбираемомъ мною труде, есть только часть работы, предпринятой почтеннымъ профессоромъ и посвященной изследованію Государственнаго Совета въ Россіи. Въ 1892 году тотъ же авторъ издалъ I-й томъ своего сочиненія о Государственномъ Совете въ Россіи. «Настоящій трудъ», говврить профессоръ ПЦегловъ въ своемъ предпсловіи къ разбираемому сочиненію, «является продолженіемъ моего изследованія о Государственномъ Совете въ Россіи (1892 г.), но въ то же время онъ самостоятельная работа, независимая отъ перваго тома сочиненія, отличная отъ него по своему методу и содержанію».

Разбираемое сочиненіе (501 стр.) состоять изь обширнаго введенія (151 стр.) — 5 главь и заключенія (стр. 469—501). Главы вторая, третья и нятая имѣють общее заглавіе. Главы 1 и 3 такого общаго заглавія не имѣють. Главы 2, 3 и 5 составляють большую часть сочиненія (151—356 и 418—469), которая, по словамь самого автора (предисловіе, IV) «совершенно новая и особенно важная по своимъ выводамъ». Вторая и третья главы посвящены законодательной дѣятельности непремѣннаго Совѣта, а глава пятая законодательной дѣятельности Государственнаго Совѣта. Другая, меньшая часть сочиненія, обнимающая введеніе, первую и четвертую главу, является переработкою съ новыми дополненіями прежняго труда, а именно во введеніе къ разбираемому сочиненію вошла часть вторая главы І-го тома (изд. 1892 г.); главы 3 и 4 того-же І-го тома вошли въ 1 и 4 главы даннаго сочиненія.

Такимъ образомъ настоящій трудъ почтеннаго ученаго распадается на двѣ части, изъ которыхъ одна написана по перво-источникамъ, другая изложена по прежнему сочиненію того-же автора.

Первая новая часть сама по себ' не заключаеть никакихъ выводовъ. Это обзоръ по предметамъ д'ятельности Государственнаго Сов'та. Обзоръ этотъ, какъ я буду им'тъ честь показать, не им'те никакого существеннаго значенія для выводовъ автора, пом'єщенныхъ въ заключеніи къ разбираемому труду. Все, что изложено въ заключеніи, какъ общіе выводы всего труда, вытекаетъ изъ предыдущихъ частей сочиненія: введенія, главы 1 и 4, которыя являются переработкою прежняго сочиненія о Государственномъ Сов'єт (изд. 1892 г.).

Первый томъ сочиненія проф. Щеглова о Государственномъ Совѣтѣ, изданный въ 1892 г., вызвалъ обстоятельную рецензію проф. В. Н. Латкина (Истор. Вѣстн., 1893 г., 8-я книга). Не касаясь высказанной уже въ печати критики взглядовъ проф. Щеглова по исторіи нашихъ совѣщательныхъ установленій при монархѣ, я сосредоточу главное свое вниманіе, на сколько избранные авторомъ предметъ, задача и методъ изслѣдованія Государственнаго Совѣта въ Царствованіе императора Александра I дастъ право разбпраемому сочиненію называться «историкою-ридическимъ изслѣдованіемъ».

Когда мы встрѣчаемся съ такою важною задачею: «историко-юридическое изслѣдованіе» Государственнаго Совѣта, то мы сразу можемъ поставить себѣ извѣстныя требованія, исполненіе которыхъ обязательно для автора подобнаго труда.

Государственный Совѣтъ въ царствованіе императора Александра I, какъ предметъ историко-юридическаго изслѣдованія, долженъ быть освѣщенъ съ 2-хъ сторонъ — исторической и юридической.

Задача юридическаго изслёдованія дать точную юридическую конструкцію изслёдуемаго учрежденія, какъ въ цёломъ, такъ и въ отдёльныхъ частяхъ его. Вытовыя условія жизни и дёятельности даннаго учрежденія весьма желательны, но не обязательны для автора юридическаго изслёдованія. Всякая научная юридическая конструкція является совокупностью простейникъ юридическихъ отношеній, изъ которыхъ изслёдователь долженъ сдёлать извёстное обобщеніе, которое и дастъ понятіе объ юридической природё даннаго учрежденія.

Задача историко-юридическаго изслѣдованія, очевидно, не избавляетъ автора при выясненія историческихъ причинъ возникновенія и развитія даннаго учрежденія отъ обязанности держаться юридической стороны предмета. Углубляясь въ исторію вопроса, необходимо юристу-историку выдѣлить на всѣхъ стадіяхъ историческаго развитія факторы, вліяющіе на юридическую природу изслѣдуемаго установленія.

Примѣненіе обоихъ этихъ методовъ дастъ точно опред**ѣленные резуль**таты изслѣдованія. Ни тотъ, ни другой въ отдѣльности, ни оба вмѣстѣ не

въ состоянів выяснить внолий научно всю совокупность условій возникновенія, существованія, развитія и наденія даннаго установленія. Всякій изслідователь должень точно знать, чего онь можеть достичь въ своємъ изслідованіи. Юристь-историкъ не можеть обіщать всесторонняго изслідованія даннаго вопроса, но юристь-историкъ обязань обогатить науку выясненіемъ исторін тіхь правовыхъ понятій и тіхь правовыхъ институтовъ, которые въ ціпи историческихъ собитій имідли вліяніе на образованіе изслідуемаго имъ установленія. Въ обоихъ случаяхъ, и расширян и съуживая свою задачу, юристь-историкъ отнимаеть у своего труда право называться научнымъ изслідованіемъ. Научное изслідованіе предмета обязательно обусловливается примідненіемъ точныхъ методовъ изслідованія. Съ этой точки зріднія и желаль бы взглянуть на новый трудъ проф. Щеглова, дабы убідиться, насколько онь успіль историко-юридически выяснить намъ Государственный Совіть въ царствованіе императора Александра І.

Назвавъ свой трудъ «историко-юридическое изследованіе», г. Щегловъ (Введеніе, стр. IV) заявляеть, что въ настоящемъ сочиненіи преследуется одна цёль — изследованіе путемъ историческаго метода образованія Государственнаго Совета въ XVIII веке и особенно въ царствованіе императора Александра I. Въ качестве необходимаго дополненія къ его исторіи является по возможности полное изученіе деятельности разныхъ высшихъ учрежденій XVIII в. и преимущественно всей деятельности пепременнаго совета и законодательной — Государственнаго Совета. Эти слова автора многознаменательны. Изъ пихъ прежде всего вытекасть неожиданное заключеніе для рецензента, что предметь сочиненія не есть только Государственный Советь императора Александра I, по и образованіе подобныхъ советовь въ XVIII веке Это первая задача даннаго сочиненія. Три другихъ задачи являются «въ качестве необходимаго дополненія» къ исторіи Государственнаго Совета, а именно авторъ ставить себе пёлью:

- 1) по возможности полное изученіе дѣятельности разныхъ высшихъ учрежденій XVIII вѣка;
- 2) такое же изучение преимущественно всей дѣятельности непремѣннаго совѣта и
  - 3) законодательной Государственнаго Совѣта.

Другими словами, эти дополнительныя цёли должны выяснить какъ прошлые, такъ и последующие моменты въ образовании Государственнаго Совета.

Г. Щегловъ нигдъ не опредъляетъ ближайшимъ образомъ своего «историческаго метода»; поэтому миъ придется выяснить взглядъ на этотъ методъ уважаемаго профессора изъ обозрѣнія самого примѣненія такого метода.

Если мы обратимся къ главной цёли, вышеуказанной, — изследование образованія Государственнаго Сов'єта въ Россій въ XVIII в. и особенно въ царствованіе императора Александра I, — то является полное недоумѣніе. что разумьеть авторь подъ словами: «образование Государственнаго Совьта въ Россіи въ XVIII в.». Если подъ этимъ общимъ наименованіемъ онъ разумьеть всь бывшіе раньше совыты при монархь (Верховный Тайный Совать, Кабинеть, Конференцій, Совать при Высочайшемь Двора, Высочайшій Совыть), тогда главная цыль автора преслыдуется имь согласно сы первою изъ указанныхъ дополнительныхъ цёлей, т. е. авторъ ставить себё общую ціль возможно полное изученіе разныхъ высшихъ учрежденій XVIII въка. Такимъ образомъ, изследование историческимъ методомъ образованія Государственнаго Сов'єта у автора пдеть по сл'єдующему пути: сначала излагаются, какъ говорить самъ авторъ (стар. 149), исторія русскаго высшаго центральнаго управленія въ XVIII в. (введеніе), далье авторъ дълить все царствованіе Александра I на первую эпоху реформъ до 1810 г. (глава I) и вторую эпоху реформъ (глава IV) послѣ 1810 г. Въ первую эпоху реформъ въ числѣ историческихъ причинъ образованія Государственнаго Совъта главное мъсто отводится взглядамъ самого Императора, во вторую эпоху реформъ такую же роль авторъ приписываетъ взглядамъ графа Сперанскаго. Этими частями сочиненія исчернывается вполив примѣнсніе историческаго метода къ ислѣдованію Государсвеннаго Совѣта въ Россіи. Остальныя части, а именно глава II, III, V, конецъ главы I (стр. 193—211) и IV (стр. 405—417) посвящены догматическому изложенію предметовъ дёль, бывшихъ на разсмотрёніи Государственнаго Совета и Комитета Министровъ.

Какъ же г. Щегловъ справидся съ изслѣдованіемъ исторіи русскаго высшаго центральнаго управленія въ XVIII в. и къ какимъ результатамъ онъ пришелъ?

Примѣненіе историческаго метода къ изслѣдованію центральнаго управленія Россіп привело г. ІЦеглова въ заключенію (стр. 469), что развитіе этого управленія совершалось подъ вліяніемъ цѣлаго ряда причинъ. Эта неопредѣленная фраза нѣсколько выясняется изъ слѣдующихъ словъ, а именно, что во второй половинѣ XVIII в. отпадаетъ вліяніе аристократіи и борьбы личнаго и коллегіальнаго начала. «Въ царствованіе Екатерины II исчезаетъ политическій элементъ», говоритъ г. Щегловъ, «послѣ чего высшія учрежденія появляются уже съ монархическимъ характеромъ». Вопросъ объ олигархическихъ тенденціяхъ нашей аристократіи XVIII вѣка требуетъ еще всесторонняго разсмотрѣнія. Что эти тенденіи были у насъ,

какъ были они во всякой странь, гдь на лицо круппая зажиточная аристократія, въ этомъ нельзя сомибваться, но за то нельзя выставлять, какъ доказанное положеніе, вліяніе олигархических тенденцій на образованіе высшихъ совътовъ при Монархъ въ первой половинъ XVIII в. Излагая рядъ историческихъ фактовъ, относящихся къ даятельности подобныхъ соватовъ, авторъ совершенно упускаетъ изъ вниманія, что онъ пишетъ не только историческое, по историко-юридическое изследование. Отсутствие юридической квалификаціи м'ішаеть автору выяснить дійствительную юридическую природу каждаго изъ этихъ установленій. Такъ въ числі специфическихъ недостатковъ сказанныхъ учрежденій, недостатковъ, объясняемыхъ только переходнымъ характеромъ XVIII в., г. Щегловъ видить смѣшеніе въ одномъ учрежденіи функцій законодательства, суда и управленія. Но есть ли это недостатокъ только нашихъ русскихъ учрежденій? Изследователь различныхъ законодательныхъ и законосовъщательныхъ собраній долженъ быль бы знать, что и до появленія теоріи разділенія властей и послі ея появленія смішеніе функцій власти имість місто въ высших в государственныхъ учрежденіяхъ. Съ этой точки зрінія не выдержить критики профессора Шеглова ни англійскій парламенть во все время его существованія и ни одинъ изъ парламентовъ континента, наконецъ нашъ современный Государственный Совыть также выдаеть дыла, относящіяся къ законодательству, суду и администраціи (см. Учр. Госуд. Сов. изд. 1892 г., ст. 23). Мало этого, въ Сенатъ и Синодъ, этихъ высшихъ у насъ правительственныхъ установленіяхъ, мы найдемъ и функціи суда и функціи администраціи и функціи, имфющія отношеніе къ законодательству (иниціатива закона, толкованіе закона, обнародованіе закона). Юристъ не испугается смішеній различныхъ предметовъ въ компетенціи того или другого учрежденія. Задача его опредёлить характеръ и степень власти въ разрешении дёлъ, вверенныхъ каждому учрежденію. На стр. 4 и 5 г. Щегловъ совершенно върно причину возникновенія всьхъ совътовъ XVIII в. считаетъ нужнымъ искать «въ необходимости имъть, кромъ Сената, еще спеціальное высшее учрежденіе, которое могло бы явиться непосредственнымъ помощникомъ Государя въ важнъйшихъ дълахъ управленія: законодательства, верховнаго контроля и высшей администраціи». Появленіе такой мысли въ ходѣ нашего Государственнаго устройства является доказательствомъ стремленія самодержавной власти обставить себя такою компетентною коллегіею. Это желаніе самихъ Самодержцевъ совершенно не согласуется съ утвержденісмъ г. Щеглова, что сов'єты при Екатерин'є II появляются уже съ «монархическимъ характеромъ». Терминъ «монархическій» авторъ очевидно хочеть противоположить термину «олигархическій», хотя прямо это не выражаетъ. Если это такъ, то можно ди на основании историческихъ данныхъ

дать такое юридическое опредъление всёхъ совётовъ первой половины XVIII в., какъ советовъ съ олигархическимъ характеромъ. Терминъ «олигархи», «олигархическій» и приміненіе ихъ къ извістному строю или учрежденію не обозначаетъ еще простого факта: захвата власти нѣсколькими лицами. Всякое юридическое понятіе не можетъ быть выведено только изъ одного факта, фактъ не создаетъ еще права. Фактическое господство въ Россіи Бирона и Аракчеева не отмѣнило «самодержавія», какъ юридическій принципъ. Герцогъ Курляндскій и генераль отъ артилеріи Аракчеевъ управляли Россією отъ имени ся самодержавных властителей: и тоть и другой пмѣли извѣстное полномочіе отъ власти. Точно также терминъ олигархія въ юридическомъ изслъдованіи долженъ быть употребленъ не въ смыслъ фактическаго отношенія, а въ смыслѣ отношенія юридическаго, въ смыслѣ права изв'єстнаго класса или сословія на властвованіе въ государств'є и въ смыслѣ соотвѣтствующей этому праву обязанности самодержавія подчипяться этому праву. Можно ли найти такое юридическое отношение въ нашемъ правѣ въ первой половинѣ XVIII вѣка? Одинъ моментъ нашей псторіп можеть остановить въ этомь отношеній вниманіе юриста, это воцареніе Анны Іоанновны. Кондицій, на которыхъ ей предложенъ быль престоль, на самомъ дёлё заключають въ себё юридическое ограничение самодержавной власти. 28 февраля 1730 г. съ изданіемъ манифеста о восріятіи самодержавія и учиненій вновь «присяги» олигархія кончаеть свое кратковременное существованіс. Почему же эта добившаяся самодержавія Императрица всетаки обращается къ помощи Кабинета, какъ совъта при ея особъ. Неужели самодержавная власть создасть сознательно учреждение сь олигархическимъ характеромъ. Вся исторія Кабинета не даеть никакого сомнѣнія, что это учрежденіе создано въ интересахъ самой монархической власти въ той же мъръ, въ какой возникали на западъ Европы королевские и другіе тайные и верховные сов'яты. Знаменитая формула англійскаго права: король въ парламентъ и король въ совътъ (king in parliament and king in council) показываеть 2 способа разрѣшеній дѣль въ государствѣ: первое коллегіальное учрежденіе ограничиваеть власть короля въ пользу тъхъ высшихъ классовъ, которые засъдають въ парламентъ; вторая коллегія, сов'єть, усиливаеть власть короля, она вооружаеть его изв'єстными средствами, въ видъ совътовъ, для управленія государствомъ и борьбы съ олигархическими стремленіями парламента. Такое положеніе совъта короля подтверждается стремленіемъ парламента вліять на назначеніе сов'єтниковъ короля. Можно было бы пройти по исторіи всёхъ государствъ Западной Европы, въ эпоху образованія королевскихъ сов'єтовъ и везд'є можно найти подтверждение мысли, что совътъ возникаетъ въ интересахъ монархическихъ, а не олигархическихъ: первоначальная curia regis, совътъ вассаловъ, возинкаетъ въ интересахъ сюзерена; вассалы обязаны являться въ совѣть короля для оказанія ему помощи (cour, plaid, ost). Присутствіе въ нашихъ совътахъ XVIII въка родовитой аристократіи объясияется тымъ, что наше дворянство всетаки было самый образованный классъ, хотя бы все это образование сводилось къ умёнию читать и писать. На ряду съ старыми дворянскими фамиліями (Долгорукіе, Голицыны) стоять выходцы изъ другихъ сословій, какъ Меньшиковъ и иностранцы. Обф последнія категорін членовъ сов'єтовъ попадають въ сов'єть по тому же основанію: большая образованность въ сравнении съ другими сословіями. На этомъ основаніи и на основаніи матеріала, собраннаго г. Щегловымъ, можно придти къ совершенно обратному заключенію о взаимномъ отношеній совѣтовъ первой п второй половины XVIII в ка. Терминъ «политическій характеръ», который исчезаеть у совътовъ царствованія Екатерины ІІ и который присущъ очевидно по мивнію г. Щеглова совітамъ первой половины XVIII в., слідовало бы употреблять съ большею осторожностью. Въ исторіи государственнаго права, начиная съ Петра I и до Екатерины II, самый характеръ самодержавной власти, вышедшей изъ борьбы съ разными соціальными элементами, какъ то м'естный сепаратизмъ, боярство, духовенство, борьбы, которую вели московские государи, этотъ характеръ нисколько не измѣнился. Вст учрежденія этого періода тяготыли къ совершенному опредталенному началу безконтрольной, не сдерживаемой никакими юридическими нормами самодержавной власти лиць, занимающихъ тёмъ или инымъ способомъ императорскій престоль. Ни одно пзъ учрежденій первой половины XVIII в. такого политического характера, какъ полагаетъ г. Щегловъ, не имъло. Всемогущество власти, отсутствие какихъ либо юридическихъ гарантій въ общественномъ мивній, когда такое могло проявиться, никогда не подвергались сомниню. Доказательствомы можеты служить та же исторія съ кондиціями Анны Іанновны. Замыслы верховниковъ, т. е. самая идея юридическаго ограниченія власти ни въ одномъ изъ нашихъ классовъ общества успаха не имала. Пной характерь мы видимь во характера идей п учрежденій царствованія Екатерины ІІ. Вліяніе западно-европейской философіи и политической литературы сказывается уже на проекта Панина, на которомъ останавливается г. Щегловъ (стр. 19). Тутъ мысль совсимъ иная. Въ образованіи первыхъ сов'єтовъ (у Щеглова, стр. 11, 13, 16) главную роль играли интересы самой власти, у Панина на первомъ планъ интересы государства. Вліяніе идей просв'єщеннаго абсолютизма сказывается сильнье и сильнье и знаменуеть собою повороть въ политическихъ идеяхъ нашего образованнаго общества: является мысль объ измёненіи самаго характера власти, ея правъ и обязанностей. Подъ вліяніемъ новыхъ идей являются и новыя учрежденія, значительно изміняющія характерь самодержавной власти, какъ комиссія по составленію уложеній; этимъ то идеямь и этимъ новымъ учрежденіямъ по праву слідуетъ приписать безусловно политическій характеръ. Такой же характеръ иміли и ті совіты, которые возникали въ проекті и на практикі въ царствованіе Екатерины II, учрежденія, проникнутыя тіми же новыми пдеями, учрежденія, которыя проф. Щегловъ хочетъ лишить политическаго характера.

Я остановился только на одной юридической сторонъ вопроса, совершенно не касаясь самой исторіп нашего центральнаго управленія XVIII в. Очевидно самъ г. Шегловъ не можетъ серьезно предполагать, что первыя 150 страницъ его труда даютъ намъ полную исторію этого управленія. Правда, на стр. 149 авторъ употребляетъ выражение «мы закончили изслѣдованіе исторіи русскаго высшаго управленія въ XVIII в.», но, очевидно, это своего рода lapsus linguae, тякъ какъ изследованія исторіи высшаго управленія XVIII в. на первыхъ 150 стр. труда г. Шеглова нѣтъ, а есть только пересказъ перваго сочиненія того-же автора съ нѣкоторыми дополпеніями, но безо всякаго юридическаго анализа самой природы различныхъ совътовъ XVIII в. При этомъ авторъ несомнънио долженъ былъ говорить о другихъ установленіяхъ, касаться Сената, какъ учрежденія, пережившаго всё эти быстро другъ друга смёняющіе совёты. Вся исторія нашего высшаго центральнаго управленія можеть быть сведена къ исторіи Сената. Сенать и можеть явиться тёмъ юридическимъ основаніемъ, на измёненіи власти котораго въ пользу тъхъ или другихъ лицъ или учрежденій можно, говоря юридически, проследить борьбу личнаго и коллегіальнаго начала въ нашемъ правѣ или юридическихъ отношеніяхъ, которыя опредѣляютъ организацію нашего высшаго государственнаго управленія. Характеристика отношеній Сената къ разнымъ Сов'єтамъ XVIII в. чисто случайная, напр. на стр. 127 г. Шегловъ заявляеть, что власть Сената ослаблялась Кон-Ференціею еще потому, что вст ея рескрипты, посылаемые въ разныя присутственныя мѣста, подчиненныя Сенату, должны быть немедленно исполняемы. Фактъ самъ по себъ, какъ фактъ историческій, можетъ имъть значеніе, но для юриста онъ не имфетъ никакого значенія и ослабленія власти Сената въ этомъ юристъ усмотръть не можетъ, ибо юристъ, давая конференцій юридическую квалификацію совета при Самодержце, не найдеть ничего ужаснаго въ томъ фактѣ, что рескриптъ самодержца будетъ непосредственно исполняться на мъстахъ, подчиненныхъ цълому ряду высшихъ установленій. Я нарочно выбраль самый неяркій прим'єрь изъ труда г. Щеглова, на которомъ можно увидать полное непримѣненіе юридическаго метода въ этомъ историко-юридическомъ изследовании. Но въ чемъ же состоить историческій методь проф. Щеглова? Историческій методь въ разбираемомъ сочинении заключается въ изложении организации и ком-

петенціи разныхъ сов'єтовъ XVIII в., въ ихъ исторической посл'єдовательности съ указаніемъ не постояннымъ, а случайнымъ на другія современныя имъ высшія установленія. Сравнивать эпоху каждаго изъ этихъ установленій съ эпохой посл'єдующаго установленія (напр. Верховнаго Сов'єта съ эпохою Конференціи) по труду г. Щеглова ибтъ никакой возможности. Въ сочинения г. Щеглова нельзя найти ни характеристики общихъ политическихъ идей всей эпохи, которыя во всей своей совокупности вліяли на последующую эпоху, истъ въ этомъ сочинении и характеристики частныхъ политическихъ и юридическихъ понятій, которыя опредёляли возпикновеніе того или другого совъта XVIII в. Къ этому можно прибавить, что, читая трудъ г. Щеглова, совершенно недоумъваещь, что онъ ищетъ въ XVIII в., прототиновъ ли государственнаго совъта, какъ преимущественно законосовъщательнаго учрежденія, или вообще особыя формы высшихъ совітовъ при монархахъ, которые помогали имъ пести бремя самодержавія по всёмъ частямъ государственнаго устройства и управленія. Не выяснивъ себъ этой методологической задачи, авторъ совершенно теряетъ нять въ своихъ историческихъ изследованіяхъ и главнымъ последствіемъ этой неопредъленности понятій является оппобочная характеристика взаимнаго отношенія разныхъ высшихъ установленій. Возьмемъ для прим'єра стр. 51— 52, гдв на основаній словъ Екатерины II и Панина ділается характеристика отношеній Сената и Конференціи при начал'ї царствованія Елизаветы. Въ концѣ страницы 51 г. Щегловъ говоритъ, что Сенатъ въ первую половину этого царствованія быль въ одно и то же время законодательнымъ, судебнымъ и административнымъ учреждениемъ. Съ 1757 г. возвышается «Конференція, образованная вм'єсть съ возстановленнымъ Елизаветою Петровною Сенатомъ, оттъсненная на второй планъ его могуществомъ». Перевертываемъ страницу и читаемъ, что при Елизаветъ Петровиъ дъйствоваль еще «частный Кабинеть Императрицы», который, по выраженію Панина, быль злоключительнымъ интерваломъ между государемъ и правительствомъ. Указавъ на такое значение Кабинета Императрицы, г. Щегловъ переходить прямо къ изложенію организаціп Конференціп. Что можно вынести изъ подобной исторической характеристики отношеній трехъ высшихъ установеній въ царствованіе Елизаветы? Съ одной стороны какое то «могущество Сената», оттъсняющее на второй планъ Конференцію, а съ другой тайный Кабинеть, который посылаль въ всё мёста указы, а Сенату только копіи, слід. могущество было не у Сената, а у тайнаго Кабинета. Почему эти два учрежденія уступили могущество Конференцій, авторъ не выясняеть. Въ этой путаницѣ понятій виноватъ самъ проф. Щегловъ. Мибнія современниковъ Елизаветы Петровны, а пменно Екатерины ІІ п Панина освъщаютъ все это очень простымъ образомъ. Необъяснимое авторомъ могущество Сената, второстепенное положение Конференции, особое значеніе тайнаго Кабинета, все объясняется личностью самой Императрицы. Нежеланіе Императрицы заниматься ділами управленія является причиною того, что совъты, состоящіе при ея особъ, играють сравнительно незначительную роль: вся спла власти переходить къ единственному существующему самостоятельно высшему учрежденію — Сенату. Тайный Кабинетъ рѣшаетъ только нѣкоторыя дѣла — главнымъ образомъ флотъ и горное діло, которые почему то болье интересують Императрицу. Наступають серьезныя затрудненія въ пностранной полятикі, внішнимь выраженіемь которыхъ служитъ семилётняя война, и сама императрица поневолё вникаетъ въ дела сначала по внешней политике, а затемъ и въ дела внутренняго управленія, неминуемо связанныя съ общимь ходомъ внёшнихъ отношеній. Необходимость носительниць самодержавія самой заниматься дьлами оживляетъ совътъ при ея особъ, такъ называемую Конференцію. Проф. Щегловъ не можетъ найти должнаго пути приложенія своего историческаго метода къ изследованію нашего высшаго управленія XVIII в., потому что онъ не знаетъ, чего онъ самъ ищетъ. Если въ разсматриваемую эноху онъ хочетъ открыть, какое учреждение имёло законосовещательныя функцій, то получится отвіть: и Сенать, и Кабинеть, и Конференція. Если онъ захочетъ узнать, какое изъ учрежденій имѣло значеніе высшаго центральнаго установленія, то на это отвіта получить нельзя, ибо высшею распоряжающею волею въ государствѣ была всетаки одна воля Императрицы и каждое изъ названныхъ учрежденій легко можетъ быть объяснимо по соображенію со всёмъ политическимъ строемъ Елизаветинской эпохи. Остановившись подробно на этомъ примѣрѣ, я имѣлъ цѣлью показать несостоятельность научныхъ пріемовъ изследованія въ разбираемомъ сочиненіи. Подобное обращеніе съ весьма ціннымъ матеріаломъ, весьма обстоятельно собраннымъ г. Щегловымъ въ своемъ сочинении, не можетъ дать никакихъ научныхъ выводовъ. Тѣ выводы, къ которымъ приходитъ авторъ вь заключеній къ своему сочиненію, совершенно могуть быть опровергнуты на основанів самой книги г. Щеглова. Это я старался показать, говоря о двухъ выводахъ автора: о вліянім аристократім и о политическомъ характерѣ высшихъ учрежденій первой половины XVIII в. Обѣ эти черты вмьстѣ съ борьбою личнаго и коллегіальнаго начала не имѣютъ, по мнѣнію г. Щеглова, вліянія на образованіе учрежденій во второй половинь XVIII в. О последней черть нашего высшаго управленія г. Щегловъ говоритъ очень мало (стр. 13) и ничемъ не мотивируетъ это очень странное положеніе. Борьба личнаго и коллегіальнаго начала сказывается сильно именно въ концъ XVIII в. въ царствованіе Екатерины II и въ особенности съ самаго начала XIX вѣка со времени учрежденія министерствъ.

Такова общая характеристика примѣненія историческаго метода въ главнѣйшей исторической части труда проф. Щеглова.

Относительно историческихъ причинъ, обусловливающихъ появление Государственнаго Совъта при Александръ I, авторъ говоритъ въ I и IV главахъ. Въ первой главъ авторъ объясняетъ первое учреждение Государственнаго Совъта, который опъ называетъ всюду «пепремъпнымъ», въ IV главъ онъ говоритъ объ образования Государственнаго Совъта въ 1810 г.

Въ первую эпоху реформъ царствованія Императора Александра г. Щегловъ на первый планъ выдвигаеть, какъ даятельную историческую причину, политическія воззрѣнія самого Императора. Указаніе на воспитаніе, характеръ и политическіє взгляды Императора, характеристика какъ его ближайшихъ сотрудниковъ, такъ и характеристика противниковъ реформъ, затъмъ изложение состояния государственнаго управления России при восшествій на престоль Императора, роль ближайшаго совета Государя (Новосильцевъ, Строгоновъ, Кочубей и Чарторыжскій) въ преобразованіи сов'єта, сената и министерствъ — все это занимаеть въ труд'є г. Щеглова весьма небольшое мъсто, а именно 12 страницъ. Сжатость изложенія еще не даеть намь права осуждать автора; гораздо важите упрекъ, который ему можно сдёлать за недостаточное примёнение обонхъ методовъ къ изученію взглядовъ Императора. Для точнаго историко-юридическаго изследованія нельзя ограничиться, какъ это делаеть г. Щегловъ (стр. 151), однимъ указапіемъ, что великіе князья Александръ и Константинъ были воспитаны въ духѣ принциповъ ХУШ в. Нельзя говорить вообще о принципахъ XVIII в., даже поясняя ихъ, какъ это дълаетъ намъ авторъ, что это представленія объ общемъ благѣ, гражданской свободѣ, равенствѣ всѣхъ людей и т. д. Нельзя говорить это, потому что въ концѣ XVIII в. во Франціи подъ общимъ знаменемъ свободы, равенства и братства сошлись люди самыхъ разнообразныхъ и политическихъ и соціальныхъ взглядовъ. Монтескье, Вольтеръ, Руссо — три писателя, творенія которыхъ служили одинаково евангеліемь въ эпоху революцін, різко различались другь от в друга по политическимъ и соціальнымъ взглядамъ. Аристократія, буржуазія п демократія находили своего пророка въ лиції Монтескье, Вольтера и Руссо. Пять революціонных конституцій (1789, 1791, 1793, 1795, 1799) очень различны между собою. Эта чисто политическая сторона конца XVIII в., къ сожальнію, мало обращала на себя вниманіе какъ историковъ, такъ и юристовь. Изследование самихъ текстовъ революціонныхъ конституцій, не столько законодательныхъ памятниковъ, сколько трактатовъ по государственному праву, даеть намъ возможность понять глубокое различіе взглядовъ на природу и характеръ дъятельности государства среди лицъ, повидимому одинаково исповъдовавшихъ принципы 1789 года. Историкъ, из-

слѣдуя чужеземное вліяніе, не можеть игнорировать дѣйствительнаго возникновенія извістныхъ политическихъ идей и учрежденій на ихъ родинь и затёмъ онъ долженъ показать, что и какъ отразилось въ стране заимствованія. Точный анализъ идей въ мість ихъ возникновенія, поможеть разобраться въ идеяхъ страны заимствованія. Проф. Щегловъ и въ первой глав и въ четвертой глав, когда говорить о взглядахъ, не дѣлаетъ никакой попытки къ подобному анализу, и это вредно отражается на выводахъ и заключеніяхъ автора. Почти тождественно л'ятельность Императора (стр. 155) и Сперанскаго (стр. 362—365) г. Шегловъ считаетъ непоследовательною. Императоръ началъ съ широкими реформами и борьбою съ произволомъ, а кончилъ Аракчеевымъ. Сперанскій пишеть, что всякое правленіе должно быть законнымъ и основано на волѣ народа, а самъ устраиваетъ государственный совѣтъ, а не народное представительство. Едва ли двойственностью характера Императора Александра можно объяснить всю перемвну его политики. Императоръ все время жилъ и интересовался дълами Западной Европы, следовательно и все главнёйшія теченія политическихъ взглядовъ отражались на немъ. Жестокая критика, которой подвергалась французская революція, а вибстб съ нею и вск принципы XVIII в. въ самой Франціи (Де-Местръ, Бональдъ), Англін (Брумъ), Швейцарін (Галлеръ) и Германін (Гентцъ), не могла пройти безследно для Императора. Даже тотъ матеріаль, те сочиненія, на которыя ссылается проф. Щегловъ, могля бы дать ему основание для боле точной характеристики вліянія весьма важнаго фактора въ образованіи нашихъ высшихъ учрежденій XIX вѣка, а именно фактора заимствованія чужеземныхъ идей. Отъ орофессора государственнаго права скорфе, чемъ отъ обыкновеннаго историка, можно было бы ждать точнаго юридическаго авализа, какія именно политическія идеи и какъ вліяли на нашихъ государственныхъ деятелей. И иносграния литература и наша заключаютъ въ себѣ богатый матеріалъ для сужденія о политическихъ идеяхъ XVIII и начала XIX в. Педостаточность юридическаго анализа отражается напр. на сбивчивости очень важныхъ понятій о законь и законности, о которыхъ говорить г. Щегловъ, какъ объ основныхъ началахъ дѣятельности Императора Александра I. Законъ, въ общемъ употреблении этого слова почти во всѣ историческія эпохи, понимался какъ вельнія верховной власти государства, въ эпоху революціи законъ понимался въ особомъ специфическомъ значеній этого слова, а именно слова «законъ» часто разумівлось какъ «конституція», т. е. совокупность юридическихъ нормъ, стоящихъ выше верховной власти въ государствъ. Только при такомъ объяснени можно понять страницу 156 сочиненія г. Щеглова, гдф онъ говорить о взглядахъ Императора на законность и закопъ. Съ общепринятой точки эрѣнія нельзя

понять, почему, желая упрочить закопность, Императоръ ставить закопъ выше своей власти. Попять это можно только произведя юридическій анализъ взглядовъ той эпохи. Неясность взглядовъ автора особенно сказывается на характеристикъ сторонниковъ и противниковъ реформъ Императора Александра I. На стр 158 въ члены консервативной партіи на ряду съ Трощинскимъ и Державинымъ попали гр. Воронцовъ, гр. Завадовскій и гр. Мордвиновъ. Едва ли возможно гр. Мордвинова записать прямо въ консерваторы. Самъ авторъ иъсколько колеблется. Не могу не привести очень характерную въ этомъ отношенія выдержку изъ сочиненія г. Шеглова: «Въ числъ окружающихъ Александра лицъ въ первое время его парствованія были люди, искрешно сочувствовавшіе преобразовательнымь планамъ Государя и всегда готовые помогать ему при ихъ применения. То были представители повой либеральной партіи, разділявшіе политическіе взгляды императора и много сдълавшіе при первыхъ его реформахъ: графъ Строгановъ, Новосильцевъ, графъ Кочубей и князь Чарторыжскій. Совершенно другого направленія были члены старой консервативной партіи, принадлежавшіе къ вельможамъ царствованія Екатерины ІІ: Трощинскій, Державинь, графъ Воронцовъ, графъ Завадовскій, графъ Мордвиновъ, Последніе три сановника были по своимъ уб'єжденіемъ ближе вс'єхъ остальныхъ членовъ своей партін къ взглядамъ Государя и его молодыхъ сотрудниковъ. Всв они желали того, чтобы въ управленіи быль установлень закопъ и порядокъ твердый, непэмѣияемый, неколеблемый ничьимъ произволомъ». Изъ этихъ словъ трудно уяснить себѣ различіе между либеральною и консервативною у пасъ партією въ началь XIX в., а между тымь авторъ правъ, что между вельможами царствованія Екатерины II и молодыми сотрудниками Императора было различіе во взглядахъ, и можно было бы автору доискаться сути этого различія, но авторъ доженъ быль расширить поле изследованія: онъ не только долженъ быль идти во Францію посмотрѣть на различіе между Монтескье, Мабли и Руссо, но ему слѣдовало бы заглянуть въ Англію, которая не только черезъ посредство Монтескье, но и сама непосредственно вліяла на политическіе взгляды нашихъ вельможъ XVIII в. Воронцовъ, Мордвиновъ, именно, могли считаться англоманами и такая ихъ характеристика можетъ объяснить рядъ указанныхъ выше противорѣчій, а именно, почему они были консерваторами, т. е. противниками, какъ вся Англія, принциповъ 1789 г. и почему они желали законности? Я не буду останавливаться на мелочныхъ замёчаніяхъ, которыхъ можно привести очень много въ подтверждение указаннаго невърнаго употребления научных в методовъ (въ особенности странный выводъ въ концѣ 163 стр. о вліяній старой партій на Государя, желавшей начать реформы съ Сената, а потому она приняла ближайшее участіе въ реформ'в Сов'ята, съ котораго

и начались реформы). Я и такъ слишкомъ долго остановился на этихъ 12 страницахъ сочиненія г. Щеглова, изъ которыхъ читатель долженъ почеринуть свёдёнія объ исторических причинахъ возникновенія не только государственнаго совъта, но и другихъ новыхъ учрежденій (министерства и комитета министровъ). Чтобы покончить съ этой исторической частью изслідованія г. Шеглова, я теперь же скажу нісколько словь о четвертой глав' его труда. Въ этой глав' выясненію характерныхъ чертъ второй энохи реформъ Императора Александра I и характеристикѣ общихъ взглядовъ Сперанскаго на необходимыя преобразованія въ высшемъ управленіи Россіи до 1809 г. посвящено всего 4 стр. Далье следуеть весьма интересное сопоставление взглядовъ Сперанскаго на значение государственнаго совъта по проекту уложенія государственныхъ законовъ и по его «запискъ о необходимости учрежденія государственнаго сов'єта» (всего 11 стр.). Этимъ вся историческая часть, т. е. изследование причинъ возникновения государственнаго совъта, оканчивается. Сопоставление взглядовъ Сперанскаго по двумъ его запискамъ сдёлано безъ всякой критики юридическаго значенія этихъ взглядовъ. Главная задача автора проследить, что изъ первой записки и въ какомъ видъ вошло во вторую записку. Обращаясь къ 4-мъ первымъ страницамъ 4-й главы, мы сразу встрвчаемъ такое положеніе, которое въ вид'в исторической характеристики, едва ли можеть им'вть какое либо научное значеніе. Привожу буквально это місто (стр. 357): «Характерною чертою всъхъ реформъ Александра I въ высшемъ русскомъ управленія во второй періодь его преобразовательной д'ятельности была, съ одной стороны, внутренняя связь ихъ съ предшествовавшими административными реформами. При преобразовании государственнаго совъта и мишистерствъ въ 1801—1811 гг. въ устройство были внесены тѣ необходимыя изміненія въ организацій этихъ учрежденій, которыя были намічены Сперанскимъ въ 1809 г. Но, кромѣ того, что реформы 1810—1811 г. были продолжениемъ преобразований 1801—1802 г., въ первыхъ выражается теперь еще новая черта, почти неизвъстная при образованіи непремѣннаго совѣта, министерствъ и сената въ началѣ царствованія Александра I. Мы говоримъ о томъ сильномъ вліяній на реорганизацію высшихъ учрежденій иностранныхъ (французскихъ) образцовъ, которое произвель на нихъ «Проектъ уложенія государственныхъ законовъ» Сперанскаго». На стр. 362 г. Щегловъ утверждаеть, что Сперанскій думаль о преобразованій высшихь государственныхь учрежденій въ дух западно-европейскомъ задолго до побэдки въ Эрфуртъ 1809 г., «когда Сперанскій познакомился съ французскими учрежденіями». Что это за французскія учрежденія, съ которыми познакомился Сперанскій въ Эрфурть и могь ли онъ видѣть въ Эрфуртѣ «французскія учрежденія» настолько, чтобы съ ними

познакомиться? Г. Щегловъ намъ это не объясняеть, равно какъ онъ болье, чыть я указаль, и не пытается объяснять причины возникновенія взглядовъ Сперанскаго. Политические взгляды Сперанскаго, намяти котораго г. Щегловъ посвящаеть свой трудъ, очень неясны и производять, какъ я выше говорилъ, внечатлѣніе совершенно необъяснимаго противорвчія. Личность гр. Сперанскаго, равно какъ личность Императора Александра I. им'вють право претендовать на более подробный юридическій анализъ возникновенія и существа ихъ политическихъ взглядовъ. Вельможи царствованія Екатерины, молодые сов'ятники начала XIX в. и Сперанскій одинаково находились подъ вліяніемъ идей XVIII в., но какихъ идей — это необходимо выяснить въ историко-юридическомъ изследовании. Гр. Сперанскій, создатель нашей бюрократіи, вовсе не является какимъ то міняющимь свои взгляды человікомь при ближайшемь анализі его основнаго политическаго міросозерцанія. Подобный анализъ могъ бы дать весьма плодотворные результаты, вполна умастные въ сочинения, посвященномъ памяти гр. Сперанскаго. Эрфурть имѣлъ вліяніе на Сперанскаго, но не то, о которомъ думаеть г. Щегловъ. Въ Эрфурть Сперанскій не знакомился съ французскими учрежденіями, а онъ укрѣпился въ своихъ взглядахъ на характеръ государственныхъ учрежденій, благодаря увлеченію личностью Наполеона и духомъ императорской конституціи. Конституцією Имперін была въ сущности конституція 1799 года, авторомъ которой былъ аббатъ Сійесъ, горячій д'ятель въ начал'є революція, иниціаторъ обращенія земскихъ чиновъ Франціи въ національное собраніе (1789 г.). Какъ д'ятельность Сійеса, проявившаяся въ 1789 п 1799 гг., только на первый взглядъ противоръчить сама себь, а въ сущности имъетъ ту же самую основу желаніе создать прочный порядокъ въ государстві, такъ и Сперанскій всегда въ сущности быль вёрень мысли, высказанной имъ въ письмё Государю: «Весь разумъ сего плана», писалъ потомъ Сперанскій изъ Перми государю, «состояль въ томъ, чтобы посредствомъ законовъ и установленій утвердить власть правительства на началахъ постоянныхъ и темъ самымъ сообщить действію сей власти более правильности, достоинства и истинной силы» (г. Щегловъ, стр. 362). Какъ Сійесъ по убъжденію пришель къ необходимости выдумать особую государственную машину, совершенно игнорируя соціальную организацію общества, такъ и Сперанскій, видя несовершенство нашихъ общественныхъ классовъ, по убъжденію полагаль всю надежду въ усиленіи власти и въ созданіи бюрократіи, какъ опоры власти. Болье точный и именно юридическій анализъ взглядовъ Сперанскаго долженъ былъ бы найти себѣ мѣсто въ трудѣ г. Шеглова.

Таковы результаты исторической части изслёдованія проф. Щеглова.

Обратимся теперь къ самой, по мивнію автора, важной части, а именно догматическому изложенію двятельности различныхъ высшихъ нашихъ установленій XIX в. Обзору двятельности различныхъ высшихъ нашихъ установленій посвящено очень много страницъ. Три главы (2,3 и 5) сплошь носвящены догматическому изложенію предметовъ ввдомства государственнаго соввта. Кромѣ того, конецъ І-й и конецъ IV главъ посвящены также обзору законодательной двятельности Комитета Мицистровъ.

Г. Шегловъ государственный совъть въ періодъ до 1810 г. называетъ вездъ «непремъннымъ Совътомъ». 26 марта 1801 г. послъдовалъ указъ Сенату объ упраздненій прежняго сов'єта, учрежденнаго въ 1768 г. Императрицею Екатериною II и продолжавшаго существование при Императорѣ Павлѣ I, а 30 марта послѣдовалъ указъ объ учрежденіи новаго Совъта, и 5 апръля данъ сему установленію наказъ. Ни въ указъ объ образованій Сов'єта, ни въ наказ'є ему новый Сов'єть не названъ государственнымъ, но отсутствие прямо выраженнаго въ законъ именования его государственнымъ, еще не даетъ права г. Щеглову присваивать ему терминъ «непремѣнный», ибо 1) въ первомъ журналѣ новаго Совѣта отъ 30 марта 1801 г., равно какъ и последующихъ опъ названъ государственнымъ, 2) утвержденная 5 апреля 1801 г. вмёстё съ наказомъ форма присяги для чиновъ новаго совъта начинается словами: Мы, нижеподписавшісся, бывъ призваны къ присутствію въ Государственномъ Совъть, объщаемъ и т. д., 3) 9 апръля 1801 г. утвержденъ штатъ Канцеляріи Государственнаго Совъта, 4) въ Именномъ указъ 3 мая 1804 г. изображено: генераль-оть-инфантеріи Беклешову, определенному Московскимъ военнымъ губернаторомъ, сохранить и прежнее его звание члена Государственнаго Совъта и 5) Именнымъ указомъ 25 іюля 1804 г. повельно ки. Куракину, гр. Строганову и генералу Будбергу «присутствовать въ Государственномъ Совътъ». Эти справки, мнъ кажется, подтверждаютъ общеустановившееся въ литературѣ наименованіе совѣта, учрежденнаго въ 1801 г. Государственнымъ Совътомъ. Введение совсъмъ новаго въ литературѣ термина «непремѣнный Совѣтъ», который самъ императоръ употребиль въ указъ, какъ противоположность термину «временный Совъть» едва ли оправдывается какими либо соображеніями научнаго характера. Далье терминологія г. Щеглова при догматическомъ изложеніи діятельности Государственнаго Совѣта возбуждаеть большія сомнѣнія. Дѣятельность Государственнаго Совета до 1810 г. или, какъ называетъ г. Щегловъ, непременнаго Совета разсматривается въ двухъ главахъ (Ии III), деятельность Государственнаго Совъта послъ 1810 г. разсматривается только по департаменту законовъ. Такимъ образомъ полнаго обзора дѣятельности Государственнаго Совъта въ періодъ 1810—1825 гг. нътъ въ трудъ

г. Щеглова. Правда, для того, чтобы установить «неоспоримый факть», которымъ заканчивается изслѣдованіе г. Пцеглова, что и непремѣнный Совѣтъ и Государственный Совѣтъ — 2 формы одного и того-же высшаго законосовѣщательнаго учрежденія, для этого не зачѣмъ было обозрѣвать всю дѣятельность Совѣта, въ этомъ, сколько миѣ извѣстно, спора въ литературѣ иѣтъ. Для того же, чтобы сдѣлать выводы вполиѣ научнаго характера, для этого очевидно надо обозрѣть всю дѣятельность Государственнаго Совѣта. Проф. Щегловъ въ своей книгѣ касается только журналовъ Государственнаго Совѣта за 1810—1825 гг. по департаменту законовъ, изданныхъ въ 1874 году и совсѣмъ не касается (оставляя это, вѣроятно, до слѣдующаго выпуска) журналовъ департамента государственной экономіи, изданныхъ въ 1881 г. и журналовъ департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, изданія 1892 года.

То, что проф. Щегловъ считаетъ самою важною частью своего труда, — обзоръ дѣятельности непремѣннаго и Государственнаго Совѣта то, къ сожаленію, совершенно не имееть научнаго значенія. Авторъ потратиль много труда и очень добросов встно выбираеть наибол в выдающіяся д'ёла изъ первыхъ выпусковъ (1874 г.) Тома IV архива Государственнаго Совъта, придерживаясь той-же классификаціи, которая принята въ указанномъ оффиціальномъ изданіи. Какъ въ области историческаго изследованія г. Щегловъ мало обращаеть вниманія на точность соблюденія научных методовь, такь и вь области догматическаго изслідованія сказыватся отсутствіе юридическаго анализа и юридическихъ пріемовъ изученія явленій. Пріємъ, которымъ пользуется авторъ, весьма оригиналенъ. Онъ разсказываеть въ трехъ главахъ (II, III и V), какіе предметы обсуждались въ Государственномъ Совътъ и какія высказывались мнінія, при этомъ совершенно забываеть говорить, какъ доходило данное дъло до Государственнаго Совъта. Если держаться пріемомъ г. Щеглова при изследованіи всёхъ учрежденій, то получится, что между государственнымъ совътомъ, сенатомъ, комитетомъ министровъ, губернскими правленіями, сов'єтами министерствъ, казенными палатами не будетъ никакого различія; м'єста какъ высшаго, такъ и м'єстнаго управленія, могуть касаться почти тъхъ же самыхъ предметовъ, весь вопросъ въ степени обсужденія и разрѣшенія дѣль; и въ казенцой палать можеть обсуждаться въ общемъ присутствій вопрось о правахъ Сената по случаю возникшаго случая о сложеній недоимокъ или утвержденіи торговъ, но если мы будемъ характеризовать діятельность казенныхъ палать и будемъ говорить, что многія казенныя палаты занимались обсуждениемъ компетенции Сената, то мы очевидно можемъ породить недоум вніе въ обществ в, когда до него дойдеть такое одностороннее научное обобщение. Такое значение имъють тъ мъста изложения г. Ще-

глова, въ которыхъ онъ не считаетъ нужнымъ указать путь, какимъ дело дошло до Совъта. Приведемъ примъры: на стр. 229 г. Щегловъ говорить о решеній совета о мызахъ, отобранныхъ у Лифляндскаго и Курляндскаго дворянства. Почему Советь решаль это. Есть ли это законодательный вопросъ, возпикшій въ низшихъ присутственныхъ м'естахъ или въ Сенатъ, или это разсмотръніе жалобы на состоявшееся уже ръщеніе, или, наконець, это дёло, особо порученное Совёту Государемъ. Обращаюсь къ подлинному дёлу: оказывается жалоба, доставленная законнымъ образомъ на опредъление 3 департамента Сепата. Для того, чтобы выяснить юридическую природу Государственнаго Совата очевидно важно было указать не только на предметы, подлежащие его обсуждению, но и способы этого обсужденія, въ особенности опред'вляющіе его юридическое значеніе. Провъривъ всё приводимые г. Щегловымъ случан, мы убёдились, что по архиву Государственнаго Совета всегда можно проследить точнымъ образомъ, какъ попало дело въ Государственный Советъ. Проф. Щегловъ совершенно игнорируетъ эту важную юридическую сторону учрежденія. Богатый матеріаль и матеріаль уже сведенный въ оффиціальномъ изданіи Архива Государственнаго Совъта, которымъ пользовался проф. Щегловъ, могъ дать д'в йствительно важные научные результаты. По этому матеріалу можно нарисовать точную картину учрежденія, какт изв'єстнаго усгановленія опредёленнаго юридическаго характера (отсутствіе самостоятельной исполнительной власти, объединение законодательства, судебная д'вятельность въ двухъ направленіяхъ: въ смыслѣ общаго руководства и въ смыслъ разръшенія отдъльных казусовь, финансовая власть, высшая администрація и т. д.). Авторъ не справился со своею задачею: его трудъ о Государственномъ Совътъ въ царствование Императора Александра I не есть вовсе историко-юридическое изследованіе, а лишь собраніе различныхъ весьма интересныхъ и добросовъстно приведенныхъ свъдъній о нашихъ высшихъ учрежденіяхъ XVIII и первой четверти XIX в.

Трудолюбіе автора, тщательное изученіе первоисточниковъ и литературы вні всякаго сомнінія.

- I. Очерки изъ литературной исторіи Синодика. Историко-литературныя наблюденія и матеріалы Е. В. Пътухова. Спб. 1895.
- II. Изъ исторіи русской литературы XVII вѣка. Сочиненіе о царствіи небесномъ и о воспитаніи чадъ. Сообщеніе Е. В. Пѣтухова. Спб. 1893.

Рецензія профессора А. И. Соболевскаго.

T.

«Очерки изъ литературной исторіи Синодика» состоять изъ двухъ частей, которыя между собою не имѣютъ пичего общаго, кромѣ названія намятниковъ въ нихъ изслѣдуемыхъ.

Первая часть посвящена чину православія на русской почвѣ. Профессоръ Пѣтуховъ, имѣя въ виду труды о. Никольскаго и проф. Успенскаго, ограничивается сличеніемъ русскихъ текстовъ чина православія и опредѣленіемъ ихъ отношенія другъ къ другу и къ греческимъ текстамъ. Сверхъ того, онъ издаетъ цѣликомъ старшій изъ русскихъ текстовъ, XIV—XV вѣка (Синодальной Библіотеки № 667), и даетъ рядъ замѣчаній объ его переводѣ, но не подвергаетъ разбору его языка и ороографіи. Между тѣмъ послѣдніе даютъ не лишенныя значенія данныя, позволяющія разрѣшить вопросъ о времени перевода и появленія его въ Россіи.

Какъ извѣстно, проф. Успенскій отпосить переводъ ко времени до 1450 года, а проф. Горчаковъ полагаетъ, что переводъ сдѣланъ въ концѣ XIV вѣка и принесенъ въ Россію митрополитомъ Кипріаномъ. Проф. Пѣтуховъ склоняется къ мнѣнію проф. Горчакова, считая синодальный списокъ относящимся къ началу XV вѣка. Данныя языка и ороографіи этого списка таковы. Отсутствіе юса большого, онты и словъ съ ръ вмѣсто фр. фр (тръгъ, връхъ = торгъ, верхъ) и присутствіе словъ съ є вмѣсто ѣ и съ ж вмѣсто жд (преходить, преже, угажають) показываетъ, что до конца XIV вѣка или начала XV-го, когда былъ написанъ синодальный списокъ, средне-болгарскій текстъ чина успѣлъ уже сильно обрусѣть. Вмѣстѣ съ тѣмъ употребленіе (нерѣдко) ь-ря въ концѣ словъ вмѣсто ъ-ра: восприяхомь 4, празднуимь 4 об., освящающихь 13, въводящихь 32, а вмѣсто ж,

у вмѣсто ю: вѣчнал, писаньл, суесловьл, Мефодиу, Тарасиу, Николау, формъ въ родѣ сыновомъ 20 об., словъ въ родѣ божестовное 5, естестьвну 33, — не оставляетъ сомнѣнія въ происхожденіи русскаго текста отъ средне-болгарскаго оригинала. Въ виду этого мы должны отнести переводъ чина на церковно-славянскій языкъ болгарскаго извода ко времени ранѣе половины XIV вѣка, а появленіе этого перевода въ Россіи — къ половинѣ того-же столѣтія, вообще ко времени до-кипріановскому 1).

#### II.

Вторая часть «Очерковъ», главная, посвящена книгамъ, которыя у насъ по преимуществу называются Синодиками.

Проф. Пѣтуховъ называетъ Синодикомъ всякую книгу, носящую заглавіе «Синодикъ», «Помянникъ» и т. д. Вслѣдствіе этого у него оказывается такая «редакція» Синодика, которая состоитъ лишь изъ «предисловій» да изъ перечней именъ (стр. 107—109). Но намъ кажется, историкъ литературы долженъ называть Синодиками лишь тѣ сборники, которые содержатъ въ себѣ статьи о поминовеніи усопшихъ, о загробной жизни, о кончинѣ и т. д., оставляя въ сторонѣ «Помянники» — перечни именъ, хотя бы съ «предисловіями». Во всякомъ случаѣ мы въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ имѣть въ виду лишь Синодики-сборники.

Какъ извѣстно, Синодики, какъ памятники литературы, до сихъ поръ не подвергались изслѣдованію. Правда, нѣкоторыя ихъ статьи (повѣсть о ПЦилѣ, Преніе живота со смертью) давно уже изданы и отчасти уже изслѣдованы; но въ цѣломъ Синодики до сихъ поръ обращали на себя вниманіе лишь изслѣдователей и любителей древне-русскаго искусства. Проф. Пѣтуховъ первый сдѣлалъ попытку ихъ изученія съ историко-литературной стороны, — за немногими исключеніями, по подлинникамъ, числомъ около 50. Онъ изложилъ содержаніе ихъ статей, указалъ литературные источники значительной части этихъ послѣднихъ, издалъ нѣкоторыя статьи, наконецъ, поставилъ вопросъ о редакціяхъ. Въ общемъ имъ пролито много свѣта на Синодики, и его трудъ долженъ быть признанъ полезнымъ вкладомъ въ науку.

Иное дѣло — частности.

Прежде всего вопросъ о томъ: что передъ нами — одинъ сборникъ въ разныхъ редакціяхъ, или пѣсколько возникшихъ независимо другъ отъ друга

<sup>1)</sup> Повидимому, чинъ православія — одинъ изъ старшихъ южно-славянскихъ текстовъ, перешедшихъ въ Россію въ XIV въкъ (сравни данныя въ нашей брошюръ: «Южнославянское вліяніе на русскую письменность въ XIV—XV въкахъ». Спб. 1894).

сборниковъ однороднаго содержанія, съ тёмъ или другимъ количествомъ общихъ статей? 1). Этотъ вопросъ проф. Пѣтуховымъ не только не разрѣшень, по даже и не поставлень. Онь а priori говорить о Синодик разныхъ редакцій, не о Сиподикахъ; но изъ его изложенія не видно, какое онъ имбеть основаніе для этого. Напротивъ, мы у него читаемъ: «положительно можно сказать, что нельзя найти между ними (Сиподиками) двухъ экземпляровъ, совершенно сходныхъ между собою»; «можно найти много отличій каждаго изъ нихъ ото вейхъ остальныхъ какъ въ содержанія, такъ п въ распреділеніи матеріала»; «количество и объемъ какъ объяснительныхъ статей, такъ и разсказовъ сильно колеблются; иные экземиляры чрезвычайно обильны, другіе, наобороть, чрезвычайно скудны, хотя п т'ь и другіе несомивино составлены по одному и тому же плану» (стр. 101). Проф. Ифтуховъ ограничился описаніемъ самаго ограниченнаго числа экземиляровъ. Изъ его труда мы еще можемъ узнать о статьяхъ прочихъ экземпляровъ (хотя для этого необходимо произвести довольно большую работу), по онъ не даетъ никакихъ данныхъ ни относительно распределенія этихъ статей, ни относительно рисунковъ, которыми изобилуютъ Сиподики. Между прочимъ имъ не описанъ буслаевскій Синодикъ № 107, замѣчательный по своему составу и вполив заслуживающій описанія. Вившиія особенности рукописей обойдены проф. Пѣтуховымъ совершенно

Далѣе. Проф. Пѣтуховъ опускаеть изъвиду рисунки Синодиковъ. По его мнѣнію, Синодики — намятники только литературы и ихъ рисунки представляють собою не что иное, какъ иллюстраціи къ тексту, въ служебной роли по отношенію къ послѣднему (стр. 322). Но порядочная часть статей Синодиковъ (кромѣ «предисловій»), и какъ разъ тѣ, которыя отличаются назидательнымъ содержаніемъ, имѣютъ видъ подписей къ рисункамъ. Они — сокращенія болѣе или менѣе длинныхъ разсказовъ Пролога, Великаго Зерцала и другихъ источниковъ, иногда даже — выписки (стр. 196, 204); «разница, читаемъ мы у проф. Пѣтухова, въ объемѣ и содержаніи источника и заимствованія изъ него представляется очень большая» (стр. 197). А рядомъ съ этими краткими статьями помѣщаются съ одной стороны рисунки безъ текстовъ (съ надписями и безъ нихъ), съ другой — иллюстрпрованные тексты значительной величины, по безъ назидательнаго содержанія (въ родѣ «Предорѣчія о году»).

Ясно, что составители Синодиковъ интересовались рисунками если не больше, то во всякомъ случав не меньше, чвмъ текстомъ.

Позволительно думать, что они воспользовались готовыми «листами», т. е. рисунками съ надписями и подписями, отчасти рукописными, отчасти

Зан. Ист.-Фил. Отл.

<sup>1)</sup> Не излишне замътить, что эти статьи вполнъ обычны въ разнаго рода сборникахъ XVII—XVIII въковъ, и неиллюстрированныхъ, и особенно иллюстрированныхъ.

нечатными (гравированными). Рукописные «листы», появившісся у насъ нодъ вліяність и по образцу привозныхъ печатныхъ, въ первой половинѣ XVII въка пользовались въ Москвѣ распространеніемъ. Изъ опубликованныхъ И. Е. Забѣлинымъ данныхъ мы знаемъ, что въ 1632 году было куплено для царевны Ирины Михайловны, «для потѣхи», «листовъ бумаги нѣмецкой писаной», сначала 20, по двѣ деньги за листъ, потомъ еще 20, по двѣ же деньги, и 10, по три деньги; а въ 1634 году было пріобрѣтено для царевича Алекеѣя Михайловича 32 «листа писаныхъ» нѣмецкихъ и русскихъ 1).

ва такихъ «листа», скорбе начала, чъмъ второй половины XVII въка. дошли до насъ въ Сборникъ Публичной Библіотеки F. I. 324 (о которомъ мы будемъ говорить ниже). Одинъ изъ нихъ состоитъ изъ раскрашеннаго рисунка (изданнаго Буслаевымъ въ «Очеркахъ», 1, 624), заключеннаго въ полууставной текстъ — разсказъ о юношѣ, соблазненномъ блудницею и выколовшемъ себь глазъ: другой, вполив однородный съ первымъ, той-же работы, содержить въ себъ извъстную притчу о житіи человъческомъ. Сверхъ гого, мы имъемь небольшое число руконисныхъ «листовъ» болъе поздняго времени, старообрядческаго происхожденія; изь изв'єстных намъ одинъ заключаетъ въ себѣ канонъ за усощиаго (36 рисунковъ, тѣхъ самыхъ, что въ Синодикахъ), другой — притчу о мытарѣ и фарисеѣ, третій — «Истинное начертание беззаконнаго суда на Христа, отъ іудей произнесеннаго, которое найдено въ Вѣнѣ въ землѣ на каменной доскѣ» (Отчетъ Императорской Публичной Библютеки за 1890 годь, стр. 328 и слвд.); четвертый, очень недурной по исполнению, имбетъ своимъ сюжетомъ темы изъ Апокалинсиса (въ музев П. И. ПЦукина, въ Москвъ)<sup>2</sup>). Что до коній съ рукописныхъ «листовъ», то, вброятно, они находятся въ томъ или другомъ количествъ въ многочисленныхъ пллюстрированныхъ сборникахъ XVII и XVIII въковъ; по крайней мъръ копіи съ печатныхъ «листовъ», т. е. гравюръ московскихъ, кіевскихъ и заграничныхъ въ посл'єднихъ обычны 3).

Игнорированіе проф. Пѣтуховымъ рисунковъ въ Синодикахъ повело, между прочимъ, къ тому, что источники нѣсколькихъ синодичныхъ статей опредълены имъ невѣрно. Онъ самъ приводитъ данныя, на основаніи кото-

<sup>1)</sup> Нѣмецкіе писаные листы, — вѣроятно, копіи съ заграничныхъ гравюръ. Интересно, что продавдами «листовъ» въ Москвѣ были торговцы Овощнаго ряда, т. е. тѣ купцы, которые торговали привозными фруктами и сластями.

<sup>2)</sup> Чудовской іеродіаконъ Дамаскинъ въ началѣ XVIII вѣка посылалъ митрополиту новгородскому Іову «своего тщанія многія листы писанныя, въ лицахъ всѣ монастыри святогорскіе и церкви и трапезы и пещеры и скиты» (Яхонтовъ, Іеродіаконъ Дамаскинъ, С.-Петербургъ 1884).

<sup>3)</sup> Рукописные «листы» продавались въ Москвѣ еще въ 1731 году (Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ Архивѣ Святѣйшаго Правительствующаго Сивода, I, 169).

рыхъ можно сомивваться въ происхожденій двухъ синодичныхъ разсказовъ прямо отъ новъстей Великаго Зерцала (стр. 204). Мы можемъ указать еще на ивсколько синодичныхъ разсказовъ, источникъ которыхъ проф. Ифтуховъ видитъ въ новъстяхъ Великаго Зерцала въ русскомъ переводѣ, по которые не только по изложенію, но и по подробностямъ не могутъ имѣть прямымъ источникомъ русскаго Зерцала; это разсказъ Сиподика Упдольскаго № 1159 о нерадивомъ священникѣ, загнанномъ по смерти своими духовными дѣтьми въ адскій колодецъ, разсказъ того-же Синодика о дѣвицѣ, не исповѣдывавшейся стыда ради, разсказъ объ юношѣ, не уплатившемъ долга (у проф. Пѣтухова стр. 187, 180, 174; сравни Владимировъ, Великое Зерцало, стр. 90, 92, 94). Названныя статьи съ относящимися къ нимъ рисунками, но нашему миѣнію, не что иное, какъ копти съ «листовъ», восходящихъ или къ юго-западно-русскимъ, или къ заграничнымъ гравюрамъ.

Лалье. Опредълсніе источниковъ статей въ Синодикахъ, занимающее видное мѣсто и составляющее наиболѣе цѣнную часть въ трудѣ проф. Пѣтухова, далеко не полно. Рядъ статей, происхожденія которыхъ автору открыть не удалось, болже длиненъ, чёмъ бы слёдовало. Несомивино, проф. Пътуховъ просмотръль внимательно и Прологъ, и Великое Зерцало, и Небо Новое, и Зв'юзду Пресв'єтлую; но едва ли имъ были наведены справки во вс'юхъ Патерикахъ; греческаго сборника съ повъстями отчасти западно-европейскаго происхожденія, выдержавшаго п'єсколько издапій въ XVII и XVIII в'єкахъ и хорошо извъстнаго въ Москвъ въ концъ XVII и начала XVIII въка (онъ быль переведень на русскій языкь въ началь XVIII выка чудовскимь іеродіакономъ Дамаскиномъ, но ни одного списка этого перевода мы пока не знаемъ) — Амартыбо обтроја онъ не нивлъ въ рукахъ. Нельзи сказать, чтобы авторъ сдёлаль что-инбудь для опредёленія источниковъ этихъ статей въ будущемъ, въ родъ указанія на юго-западно-руссизмы и полонизмы. Онъ, напримѣръ, не отмѣтилъ, что разсказъ о царѣ Птоломеѣ, сопровождаемый рисункомъ съ изображеніемъ черепа, заключаеть въ себѣ выраженіе «трупная голова» (въ значеніи: черепъ), которое есть не что иное, какъ польское trupia głowa. А между темъ это выражение говорить о польскомъ происхожденіи гравюры — псточника этого разсказа и рисунка (сравни Ровинскій, Русскія народныя картинки, III, 125).

Между прочимъ автору осталось неизвѣстнымъ, что «Предорѣчіе о году притчами», изданное имъ на стр. 378, есть не что иное, какъ часть обширной переводной статьи, которая въ наиболѣе чистомъ видѣ намъ извѣстна въ «Кругѣ Міротворномъ» библіотеки Московской Духовной Академіи № 103, конца XVI— начала XVII вѣка; что статья «О осми седмицахъ, которыми исполняются лѣта человѣкомъ», изданцая на стр. 381,

находится въ тѣсной связи съ переведенною съ греческаго статьею «Филона врача и Упократія» о семи седмицахъ человѣческаго возраста (мы знаемъ одинъ списокъ — Толст. III, 70, л. 168, XVI вѣка); что очень близкое къ помѣщаемому въ синодическомъ предисловій объясненіе, почему церковь установила поминать усопшихъ въ 3-й, 9-й и 40-й дни по смерти, издано въ X-й книгѣ загребскихъ Starin'ъ (по сербскому списку XVII вѣка), съ заглавіемъ: «О еже како измѣпяетсе сѣме вь ложеснахъ женскыхь и (вь) коихь днехь оживляеть и откуда третины и деветины и четыредесетины твореть умрьшіймь» (стр. 96—97).

Вопросъ о времени появленія Синодиковъ — сборниковъ статей о поминовеній и проч. не сопровождается у г. Пѣтухова данными для рѣшенія. Опъ считаетъ старинимъ датированнымъ Сиподикомъ Сиподикъ Архива Министерства Иностранныхъ Дълъ № 1144—633, относимый имъ къ 1599 году. По эта рукопись не заслуживаеть названія Синодика (это скорве — Помянникъ), и не такъ стара. Ея дата проф. Пвтуховымъ прочитана невтрно (она — 1659 годъ) и находящіяся въ перечні умершихъ имена патріарха Іосифа и царицы Маріи (Ильичны), паписанныя тёмъ же почеркомъ, что и текстъ, ускользнули отъ его вниманія. Такимъ образомъ, старшимъ датированнымъ Синодикомъ является Синодикъ 1651 годъ, онисанный Гольновымъ. Но мы можемъ указать одну данную, не лишенную значенія. Въ перечив «истинныхъ» книгъ Кирилловой книги 1644 года, въ числѣ «книгъ преподобныхъ и богоносныхъ отецъ», рядомъ съ «Книгою о священстві», «Бесідами» Іоанна Златоуста на носланія аностола Павла и другими южно-русскими изданіями первой половины XVII віка, значится н «Синодикъ». О существованіи одного изъ синодичныхъ «предпеловій» въ спискъ 1607-1612 года смотри ниже.

#### III.

Брошюра проф. Пѣтухова: «Изъ исторіи русской литературы XVII вѣка» заключаєть въ себѣ тексть остававшагося до сихъ поръ неизвѣстнымъ памятника русской литературы XVII вѣка (точнѣе — трехъ статей), съ предисловіемъ. Связь этого въ своемъ родѣ интереснаго произведенія съ Синодиками въ полномъ смыслѣ слова внѣшняя, даже съ точки зрѣнія проф. Пѣтухова. Она ограничивается тѣмъ однимъ, что памятникъ извлеченъ издателемъ изъ рукописи Публичной Библіотеки F. I. 324, которую онъ считаетъ Синодикомъ и которая, по нашему мнѣнію (смотри выше), заслуживаетъ лишь названіе сборника 1). Предисловіе состоитъ 1) изъ опи-

<sup>1)</sup> Она сшита изъ нѣсколькихъ тетрадей разныхъ почерковъ, то полууставныхъ, то скорописныхъ, то съ рисунками, то безъ рисунковъ, причемъ каждую ея часть занимаетъ или одно болѣе крупное произведеніе, или группа мелкихъ статей.

санія рукописи, 2) изъ изложенія содержанія намятника и 3) изъ изслідованія, кто быль его авторомь. Описаніе рукописи не совсёмь полно: нать указанія на то, что въ одномъ изъ синодичныхъ предисловій, находящихся въ началь рукописи, при поименовании усопшихъ натріарховъ, послъднее имя, написанное тъмъ же почеркомъ, что и текстъ, — Говъ, два же слъдующія именя — Ермогенъ и Филаретъ — панисаны уже другимъ почеркомъ, и что, следовательно, эта часть рукониси относится къ 1607—1612 годамъ. Изследованіе, приведшее издателя къ догадке, что авторъ намитника (или одной изъ его частей) — одинъ изъ діятелей смутнаго времени князь И. А. Хворостининъ, произведено очень тщательно, но догадка на счеть авторства князя Хворостинина едва ли можеть выдержать критику. Она основана на существованіи въ какой-то теперь уже неизв'єстной рукоииси, отміченной Строевымъ, сочиненія князя Хворостинина противъ протестантовъ. Но авторъ изданнаго проф. Пфтуховымъ намятника говорить о себъ, какъ о составитель какой-то книги противъ протестантовъ и латинянъ.

Въ заключение мы считаемъ своею обязанностью заявить, что труды проф. Пѣтухова вполнѣ заслуживаютъ поощренія со стороны Академіи Наукъ.

----



# записки императорской академін наукъ.

#### MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG. VIII. SÉRIE.

по историко-филологическому отдълению СLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Томъ III. № 6 и послѣдній.

Volume III. Nº 6 et dernier.

# КИТАБЕ АКДЕСЪ

#### КНИГА" СОВРЕМЕННЫХЪ БАБИДОВЪ "СВЯЩЕННЪЙШАЯ

ТЕКСТЪ, ПЕРЕВОДЪ, ВВЕДЕНІЕ и ПРИЛОЖЕНІЯ

#### А. Г. Туманскаго

капитана гвард, стрълк, артилл. дивизіона, члена-сотрудн. имп. русск. археол. общества.

(Доложено въ засъдании Историко-филологического отдъления 30 марта 1894 г.).

هو المشرق من سمآء البيان (Лаухъ къ кавказскимъ бабидамъ.) هذا ما نتِّل من جبروت العزة بلسان القدرة على النبتين من قبل و آنا اخذنا جواهره و اقمصناه قميص الاختصار (Келимате Макнуне.)

### C.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1899. ST.-PÉTERSBOURG.

Академіи Наукъ:

Варшавъ,

Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ, М. В. Клюкина въ Москвѣ, Н. Киммеля въ Ригѣ,

Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигъ.

Продается у коммиссіонеровъ Императорской | Commissionaires de l'Académie Імренталь des Sciences:

И. И. Глазунова, М. Эггерса н Комп. и К. Л. Риккера въ С.-Петербургъ,
 Н. И. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвъ и Кагразніков à St.-Pétersbourg, Moscou et

Varsovie,

N. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,

M. Klukine à Moscou,

N. Kymmel à Riga,

Voss' Sortiment (G. Haessel) à Leipzig.

Цина: 1 р. 60 к. — Prix: 4 Mrk.

Напечатано по распоряженію Императогской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Іюль 1899 г. Непремѣнный секретарь, Академикъ *Н. Дубровин*ъ.

> ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. Вас. Остр., 9 линія, № 12.

Незаввенной памяти

Mambres Aberebura

Tanasoba



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                   |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | PAH |     |   |
|-------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|-----|-----|---|
| Предислов         | sie |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |       |    |    | ٠  |    | ٠ |   |   | ٠ |   | , |   |   | ,  |   |   |   | I   |     |   |
| Введеніе .        |     | , , |    | ٠  | e   | ۰   | 4  |     |     |     | ۰  | 0   | 0  | 0     |    | ٠  |    | ٠  | 0 | 0 | , | ٠ | e | ٠ |   | , | 79 |   | Ш | ] | XL  | VI  |   |
| Китабе А          | КД  | есъ | ١. | Cr | вац | цен | H' | БЙІ | пая | 9 1 | кы | ara | ١. | $\Pi$ | ep | ев | ДЪ | ,) |   | 2 | , |   | ٠ |   | ۰ |   |    |   |   |   | 1   | -4  | 6 |
| Приложен          | ie  | 1   |    | ۰  |     |     | ۰  |     |     |     |    |     |    |       |    |    |    | ٠  |   |   |   | ٠ |   | ۰ | ٠ | ٠ |    |   |   | 4 | 9_  | - 5 | 2 |
| >>                |     | П   |    |    |     |     |    |     | ٠   |     |    |     |    |       |    |    |    | ۰  |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   |    | ٠ | ٠ | 5 | 3-  | -7  | 1 |
| ю                 |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |     |     |   |
| <b>у̂казатель</b> |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |     |     |   |
| Текстъ .          |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |     |    |       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |     |     |   |



### замъченныя погръшности.

| Страница. | Строка. | Напеч.                 | Чит.      |
|-----------|---------|------------------------|-----------|
| XIII      | 26      | который                | котораго  |
| 10        | З, н.   | Субхэ                  | Cyóxe     |
| 20        | 20      | (12 Джумади-уль Эввель |           |
|           |         | 1285 г. = 31 Августа   |           |
|           |         | н. с. 1868 г.)         |           |
| 27        | 18      | окупаться              | окунаться |
| 100       | 17      | یا                     | Ļ         |
| 117       | 1, н.   | 1280 г.                | 1283 г.   |
| 123       | 10      | Жителяхъ               | жителяхъ  |



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издаваемый памятникъ ново-бабидской теологіи оконченъ мною переводомъ на русскій языкъ еще въ 1893 году, но предстоявшая затѣмъ мнѣ поѣздка въ Персію въ 1894 году и разныя неблагопріятныя обстоятельства не позволяли до сихъ поръ мнѣ закончить это изданіе. Выбранный памятникъ изъ многочисленныхъ другихъ писаній этого рода заслуживаетъ несомнѣнно наибольшаго интереса, какъ по важности, придаваемой ему самими бабидами, такъ и потому, что въ немъ сосредоточено наибольшее число религіозныхъ установленій (ахкамъ).

Посвящая настоящій трудъ памяти моего незабвеннаго наставника и руководителя, покойнаго начальника Учебнаго Отдѣленія Восточныхъ Языковъ Азіатскаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, М. А. Гамазова, я долженъ сказать, что послѣ профессора Каземъ-Бека у насъ въ Россіи, онъ одинъ изъ первыхъ обратилъ вниманіе на значеніе нарождавшагося ученія и важность знакомства съ нимъ. Ему и академику и профессору С.-Петербургскаго Университета, барону В. Р. Розену, я обязанъ той нравственной поддержкой, безъ которой я врядъли совладалъ-бы съ своей задачей.

Переводъ сдѣланъ мною, какъ уже сказано, въ 1893 году, во время моей службы въ г. Асхабадѣ, гдѣ мнѣ оказывали свое содѣйствіе двое изъ лучшихъ бабидскихъ богослововъ, а именно, достаточно извѣстный всѣмъ интересующимся бабизмомъ, Мирза Абуль Фазль Гульпаигани и Мирза Юсуфъ Решти.

Въ заключение считаю долгомъ выразить свою признательность профессору С.-Петербургскаго Университета В. А. Жуковскому за его указанія и совѣты, Э. Г. Броуну (Е. G. Browne) въ Кембриджѣ за своевременныя сообщенія послѣднихъ результатовъ его изслѣдованій и директору Императорскаго Александровскаго Лицея, г. л. Ф. А. Фельдману, за доставленную мнѣ возможность провѣрить мои выводы поѣздкой въ Персію, гдѣ мнѣ удалось посѣтить главнѣйшіе очаги бабизма.

А. Г. Туманскій.

С.-Петербургъ, 20-го января 1899 года.

## ВВЕДЕНІЕ.

Кровавыя событія въ Персій конца сороковыхъ и начала пятилесятыхъ годовъ истекающаго столетія, чуть не потрясшія тронъ каджарской династій, не прошли безслідно въ духовной жизни персидскаго народа. Не смотря на потоки пролитой крови, стмя реформы шінтскаго ислама, впервые брошенное Бабомъ, не заглохло и изъ него развилось новое ученіе, все болье и болье пріобрьтающее право гражданства среди многочисленныхъ религіозныхъ системъ Востока Но намъ, какъ почти современникамъ, невозможно сделать точную оценку значенія этихъ событій, стоящихъ на ряду съ самыми замѣчательными историческими явленіями XIX вѣка. Мы не можемъ, строго говоря, ту религіозную революцію, изъ которой родился нео-бабизмъ, назвать эпохой возникновенія новой религіи, такъ какъ именно терминъ «религія» еще нѣсколько рисковано пріурочивать къ тому ученію, которое оставиль намъ продолжатель дёла Али-Мохаммедъ Баба — Беха-Улла. Точно также Беха-Уллу мы называемъ реформаторомъ ислама лишь по стольку, по скольку сумма его этическихъ доктринъ является шагомъ впередъ отъ таковыхъ доктринъ ислама съ точки зриня нравственнаго прогресса, согласованнаго съ христіанской моралью. Къ тому же обиліе религіозныхъ документовъ, им'тющихся въ нашемъ распоряженіи, мистическій способъ выраженія, недостаточность изв'єстій о многихъ важныхъ подробностяхъ минувшихъ событій и о роли въ нихъ тёхъ или другихъ лицъ — все это ставитъ непреодолимыя пока преграды болбе или менбе обоснованной характеристик новаго ученія.

Основатель этого ученія, Бабъ, самъ не считаль своего дёла законченнымь и, не смотря на всё свои обстоятельныя и многочисленныя установленія, онъ объявиль, что дёло его закончится лишь съ появленіемъ

такого лица, нѣсколько словъ котораго лучше, чѣмъ тысяча Беян³овъ, т. е. лучше всего того, что дано Бабомъ въ его книгѣ Беянъ. Въ самомъ дѣлѣ, большая часть Беяна посвящена возвѣщенію о томъ, кому Бабъ служитъ лишь предтечей, и потому, какъ главная книга новой религіи, Беянъ не законченъ и заключаетъ въ себѣ лишь одиннадцать главъ, вмѣсто долженствующихъ въ ней быть девятнадцати. Восемь недостающихъ главъ дастъ «томъ, кого проявитъ Богъ» (Манъ юзхиру-ху-'ллаху), — такъ названъ въ Беянѣ ожидаемый мессія 1). Въ ученіи о «возстаніи» (кіаметъ) Бабъ вполнѣ опредѣленно указываетъ на свое мѣсто въ ряду другихъ пророковъ и на отношеніе свое къ ожидаемому мессіи. Мы приведемъ въ переводѣ это замѣчательное мѣсто изъ Беяна по тексту опубликованному Э. Г. Броуномъ 2).

«Глава седьмая вахиды второй. Объ изъясненіи «дня возстанія» (кіаметь). Вся суть этой главы въ томъ, что смыслъ (словъ) «день возстанія» есть день манифестацій (зухура) древа Истины 4): среди шійтовъ не замѣчается, чтобы кто либо понималъ «день возстанія». Они въ своихъ вымыслахъ сочинили нъчто такое, что у Бога не найдетъ оправданія. [А то, что не оправдывается передъ Богомъ, не есть истина]. Подъ словами «день возстанія» у Бога и мудрецовъ Его народа понимается слібдующее: (періодъ времени) отъ дня манифистаціи (зухура) древа Истины во всякую эпоху подъ любымъ именемъ [и видомъ] до дня его заката и есть «день возстанія». Напримітрь, (время) оть дня посланія Іисуса до дня его вознесенія было «возстаніемъ» Монсея, когда видима была манифестація (зухуръ) Бога [въ манифестацін той «Истины», которая награждала каждаго в фровавшаго въ Моисея словомъ своимъ и каждаго нев фровавшаго карала (тоже) словомъ своимъ. И это потому, что то, что свидетельствовалъ Богъ въ ту пору] засвидътельствовано Богомъ въ Евангеліи. Далъе (время) отъ дня посланія пророка божьяго <sup>5</sup>) до дня его вознесенія было «возстаніемъ» Інсуса, когда древо Истины объявилось въ обликѣ Мохаммеда и каждому върующему въ Інсуса далъ мэду и каждому невърующему словомъ своимъ назначиль мученіе. (Время) оть мига появленія древа Беяна до того времени, когда оно закатится, есть «возстаніе» пророка Бога (т. е. Мохаммеда), которое Богь объщаль въ Коранъ. Начало его (возстанія) — спустя два часа и пятнадцать минутъ отъ (начала) ночи пятницы пятаго Джумади Перваго 1260 года, который есть 1270 годъ посланиичества (Мохаммеда).

<sup>1)</sup> Gobineau, Les religions et les philosophies dans l'Asie Centrale. Paris 1866, p. 332 u E. G. Browne, A Traveller's Narrative. Cambridge 1891, v. II, p. 353.

<sup>2)</sup> A Traveller's Narr. v. II, p. 222-223.

<sup>3)</sup> Такъ называются подраздёленія Беяна.

<sup>4)</sup> Надо понимать и божество и воплощение его въ пророкъ.

<sup>5)</sup> Т. е. Мохаммеда.

Это быль первый день «возстанія» Корапа и (время) до заката древа Истины есть возстаніе Корана. Ибо то, что не завершилось, не можеть возстать. Завершеніе ислама пріурочивается къ первому дню зухура и отъ начала зухура до мига заката видиѣются наличные плоды древа ислама. «Возстаніе» Беяна начнется съ появленія (зухура) «того, кого проявить Богь» (манъ юзхиру-ху-'ллаху), ибо Беянъ теперь въ состояніи зародыша и конецъ завершенія его будеть въ началѣ появленія (зухура) «того, кого проявить Богь», когда будуть срывать плоды деревьевъ, посаженныхъ (нынѣ)».

Оставшись послѣ казни Баба (9 іюля 1850 г. н. с.) и гибели главиѣйшихъ вожаковъ движенія безъ опредѣленнаго руководительства, бабиды вполнѣ естественно остались въ ожиданіи появленія столь желаннаго лица. Двухлѣтній періодъ времени, слѣдовавшій отъ смерти Баба до покушенія на жизнь шаха Насиръ-уд-Дина, есть періодъ внутренней глухой борьбы за преобладаніе между главнѣйшими заправилами движенія. Вообще это былъ періодъ хаотическаго броженія паствы лишенной пастыря. Въ Тавризѣ, въ Ширазѣ, въ Багдадѣ были отдѣльныя попытки честолюбцевъ стать во главѣ. Мирза Джани въ своей исторіи ) такъ характеризуетъ это время:

خلاصه بعد از غروب شمس حقیقت رایات اختلای و متشابهات از هر کوشه و کنار بلند کردید و هرکس اظهاری کرد و داعیهٔ در سر داشت این هم پر واضح است که در هنکام طلوع شمس اعظم در هرکجا که مرآتی باشد فورًا روشنائی میدهد این است که حضرت اعلی روح ما سواه فداه در بیان میفرماید که اکر مرآت دعوی شمس نماید نزد شمس واضح است که شبح او است

т. е. Однимъ словомъ, вслѣдъ за закатомъ солнца истины (т. е. смерти Баба) стяги раздора и сомнѣній поднялись со всѣхъ угловъ и сторонъ.

<sup>1)</sup> Л. 137 b рукописи привезенной мной изъ Персіи въ 1894 г. (см. З. В. О. т. ІХ стр. VIII). Въ виду особаго интереса, представляемаго этимъ основнымъ источникомъ для исторіи первоначальнаго бабизма, а также и за отсутствіемъ описанія списка этой же исторіи, принадлежавшаго Гобино, я привожу здѣсь краткое описаніе моей рукописи Лжани.

Рукопись Джани найдена мной въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1894 г. въ Тегеранѣ по указаніямъ моего асхабадскаго пріятеля Мирзы Абуль Фазля, за что и приношу ему сердечную признательность.

Эта рукопись формата  $18 \times 10$  см., рамка писаннаго текста около  $12 \frac{1}{2} \times 6$  см. по 17—18 строкъ на страницѣ довольно мелкаго, но четкаго *шикесте*. Всего 153 листа писаннаго текста. Написана она въ іюлѣ 1874 г., какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ дата на послѣдней страницѣ:

یوم شنبه ۱۸ جادی الثانیة سنة ۱۲۹۱ بالکهال تعجیل و نهایت تعویق اتمام پذیرفت

Каждый манифестироваль и втайнѣ питаль честолюбивые замыслы. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, когда величайшее солнце восходитъ, то зеркало, гдѣ бы оно ни было, начинаетъ свѣтить. Это есть то, что Высочайшее Святѣйшество — да будетъ ему жертвой то, что не оно — говоритъ въ Беянѣ: если зеркало претендуетъ быть солнцемъ, то при солнцѣ становится яснымъ, что оно лишь призракъ его».

Изъ всёхъ главарей этого періода наибольшимъ вліяніемъ пользовался Шейхъ Мулла Али, уроженецъ Туршиза въ Хорасанѣ, по прозванію Дженабе Азимъ. За тѣмъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ предшествовавшихъ событій оставались въ живыхъ за этотъ періодъ Гурретъ-ульАйнъ, Хаджи Сулейманъ Ханъ и нѣкоторые другіе, большею частью погибшіе въ кровавой оргіи 1852 года. Вокругъ нихъ вѣроятно и группировались оставшіеся вѣрными ученію Баба. Многое заставляетъ полагать, что сѣмена раздора были брошены гораздо ранѣе. Уже собраніе въ Бедештѣ, къ которому мы ниже еще вернемся, вѣроятно не прошло очень мирно. Еще Бабъ, уступая честолюбивымъ притязаніямъ дѣйствовавшихъ вожаковъ снабдилъ ихъ разными титулами, что послужило имъ въ дальнѣйшемъ къ новымъ и новымъ притязаніямъ на главенство (ріасетъ).

Изъ хаоса этихъ событій выдвигаются двѣ личности, имѣвшія рѣшающее вліяніе на дальнѣйшую судьбу новаго ученія, а именно Мирза Хусейнъ-Али и Мирза Яхъя, сыновья Мирзы Аббаса, уроженца Нура, нагорной долины у сѣвериаго склона горы Демавендъ. Вся дальнѣйшая исторія бабизма впродолженіи многихъ лѣтъ, начиная отъ эпохи покушенія

Такимъ образомъ Л. 1а начинается такъ:

... عامر عن الرّبيع بن محمّل المسلم قال قال ابو عبد الله و الله لنكسّرن كسر الغار و ان كسر النعار و ان الزجام يعاد فيعود كما كان و الله لنكسّرن كسر الفغار و ان الفغار لا يعود كما كان و الله لنميّزن و الله لنميّض و الله لنغربل كما يغربل الزوان من القمح و الخ

Конецъ:

و اهل ان مقام در خطر عظیم اند پناه بخداوند برده و قدمهای اهل فنارا ببوسید و چشم و کوش و دل از غیر حق بپوشید و شراب مجبت را مردانه بنوشید و سرّ توحید و جواهر تجرید را بفهمید و جام بلا را بی باکانه درکشید و بآواز بلند بکوئید لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم انا لله و انا الیه راجعون

Начала къ сожалѣнію нѣтъ, но вѣроятно очень немного недостаетъ, какъ это видно изъ приписки посторонней рукой на Л. 1 а:

на жизнь Шаха Насиръ-уд-Дина и тегеранскихъ событій, представляеть картину борьбы этихъ двухъ братьевъ, изъ которыхъ старшій, Хусейнъ-Али, принявъ титулъ Беха-Улла (Блескъ божій), провозгласилъ себя «тѣмъ, кого Богъ проявитъ», младшій же братъ, по всей вѣроятности законный преемникъ Баба, подъ титуломъ Субхе-Эзель (Утро вѣчности), остался вѣрнымъ хранителемъ первоначальной доктрины.

Отецъ ихъ, болѣе извѣстный подъ именемъ Мирзы Бузурка, былъ на службѣ у тегеранскаго губернатора Зилль-ус-Султана¹) и Имамъ-Верди Мирзы Кешикчи-баши, того самаго, котораго Зилль-ус-Султанъ, по смерти Фетхъ-Али-Шаха, провозгласивши себя государемъ Персіп подъ именемъ Али-Шаха, выслалъ съ войскомъ противъ двигавшагося изъ Тавриза законнаго наслѣдника Мохаммедъ Шаха²). Хотя Имамъ-Верди Мирза и передался добровольно Мохаммедъ Шаху, тѣмъ не менѣе онъ вмѣстѣ съ мятежнымъ принцемъ Зилль-ус-Султаномъ въ 1837 г. принужденъ былъ бѣжатъ въ Россію изъ Ардебиля, гдѣ они содержались подъ стражей. Въ Россіи имъ не удалось устроиться и потому эмигранты удалились въ Турцію, гдѣ послѣ посѣщенія Мекки, они поселились въ Багдадѣ³). О судьбѣ отца Мирзы Хусейнъ-Али и Мирзы Яхъи мы ничего не знаемъ, кромѣ того, что онъ умеръ около этого же времени, т. е. въ 1837—1838 году, когда младшему сыну Яхъѣ было 7 лѣтъ.

Мирза Хусейнъ-Али и Яхъя были братьями лишь по отцу, но пропсходили отъ разныхъ матерей 4). Мирза Хусейнъ-Али родился 12-го
ноября 1817 г., (2-го Мохаррема 1233 г.). О рожденіи брата его намъ
извѣстно, что онъ родился 13 лѣтъ спустя въ Тегеранѣ. Онъ въ раннемъ
дѣтствѣ лишился матери и выросъ на попеченіи матери Хусейнъ-Али. О
первоначальныхъ ихъ отношеніяхъ и вообще о раннемъ періодѣ ихъ
жизни при разнорѣчивости и отрывочности извѣстій о нихъ мало придется
сказать. Хусейнъ-Али несомиѣнно былъ одинъ изъ первыхъ и горячихъ
послѣдователей ученія Баба. По свидѣтельству Мирзы Абуль-Фазля
Гульпаигани 5) онъ примкнулъ къ бабизму 27 лѣтъ отъ роду и усердно
посѣщалъ кружки бабидовъ въ Тегеранѣ; само собой разумѣется, что и
братъ былъ воспитанъ имъ въ духѣ новаго ученія. Согласно Джани отношенія братьевъ за этотъ періодъ не оставляютъ желать ничего лучшаго.
Хусейнъ-Али, какъ старшій въ семьѣ, является воспитателемъ, покрови-

<sup>1)</sup> Исторія Джани, Л. 1336.

<sup>2)</sup> Watson, History of Persia, p. 282.

<sup>3)</sup> Мохаммедъ Хасанъ Ханъ مرات البلدان ناصرى, т. І, стр. 573.

<sup>4)</sup> E. Browne, The Tarikh-i-Jadid, p. 374 n. 1 и моя рукопись Исторіи Джани, Л. 133 b: والدوّ ایشان صبغه بودنل.

<sup>5)</sup> Рисалеи-Искендеріе, Л. 11 а и 11 b.

телемъ и заступникомъ младшаго, который въ свою очередь платитъ брату почтеніемъ и повиновеніемъ <sup>1</sup>).

На историческую сцену оба брата впервые выступають въ большомъ собранія въ Бедешть 2) позднею осенью 1848 года, гдь такую выдающуюся роль играла женщина - апостоль, знаменитая «утьха очей» — Гурреть-уль-Айнъ, и гдѣ повидимому должно было произойти распредѣленіе ролей между главными участниками разыгрывавшейся исторической драмы. Но это распредѣленіе ролей вѣроятно не было особенно благопріятно для Беха-Уллы, такъ какъ беханстскіе источники стремятся обойти молчаніемъ это событіе, какъ это справедливо замічено Э. Г. Броуномъ<sup>3</sup>). Что происходило на этомъ собраніи, мы достов'єрно не знаемъ, такъ какъ уже современникъ его, Джани, говоритъ خبر کیفیّت بدشت (را)قدری т. е. «слухъ объ обстоя, راست و قدری دروغ بصفحات مازآندران شهرت یافت тельствахъ Бедешта распространился по Мазандерану частью правдивый, частью лживый» 4). По что эти слова справедливы не только по отношенію къ Мазандерану, это подверждается отношеніемъ къ этому событію поздивищихъ летописцевъ бабизма. После этого мы встречаемъ братьевъ въ Мазандеранъ. Яхъя въроятно раньше туда отправился, такъ какъ онъ успъль въ Барфурушъ видъться съ Куддусомъ, т. е. Хаджи Мулла Мохаммедъ-Али Барфуруши. Затемъ, когда Мазандеранские бабиды были осаждены въ крипости Шейхъ-Теберси, Беха-Улла, Яхъя и ийкоторые другіе, въ числі которыхъ былъ и авторъ Тарихе-Джани, пытались туда проникнуть. Но это имъ не удалось, такъ какъ въ двухъ фарсахахъ отъ крѣпости они подверглись нападенію; все что у нихъ было, было отобрано, а сами они были арестованы и препровождены въ Барфурушъ. Въ Барфурушь Мирзу Джани выкупили изъ заключенія бывшіе тамъ два купца изъ Кашана, откуда происходилъ Мирза Джани, а Беха-Уллу и Яхъю препроводили въ Амоль, гдъ Беха-Улла подвергся побоямъ. Мирза Джани трогательно изображаеть, какъ Беха-Улла отстанваеть своего брата отъ подобной же участи:

بعل از انکه جناب بها جلّ کبریآئه چوب زیادی خورده بودند باز وقتیکه خواستند انهارا [بیعی] بزنند فرمودند او طفل است و ابدا تقصیری ندارد و چوب

<sup>1)</sup> E. Browne, The Tarikh-i-Jadid, p. 376. Исторія Джани, Л. 134 а.

<sup>2)</sup> Объ участіи Яхън въ этомъ собраніи мы уже знаемъ отъ Гобино, Les Religions et les philosophies dans l'Asie Centrale, р. 180, объ участіи же Беха-Уллы мы имѣемъ свидѣтельство Джани, рук. Исторіи, Л. 89 b.

<sup>3</sup> E. Browne, The Tarikh-i-Jadid, p. 356: «the author of the New History has evidently considered it desirable to suppress the Badasht episode altogether»...

<sup>4)</sup> Pyk., J. 50 b.

اورا هم من میخورم و دوباره پاهای مبارك ایشانرا چوب زدند که میرزا یحیی اصلاً صدمةً نخورد

т. е. — «послѣ того, какъ Беха, да возсіяеть блескъ его, получиль много ударовъ и когда затёмъ хотёли бить [Яхъю], онъ сказаль: — онъ ребенокъ п ни въ чемъ не виноватъ, и удары, предназначенные ему, я такъ же прини-Вторично стали бить по благословеннымъ пятамъ его, такъ что Мирза Яхъя не понесъ никакой обиды» 1). Какъ имъ удалось освободиться, мы этого не знаемъ, но затъмъ въроятно забота о собственной безопасности заставила ихъ быть более осторожными, темъ более, что и после освобожденія Беха оставался подъ подозрѣніемъ<sup>2</sup>). Мы не будемъ входить въ дальнейшія подробности этого смутнаго періода, запутаннаго еще более, благодаря умышленной порчь заинтересованными сторонами основного источника для этого періода — исторіи Мирзы Джани. До техъ поръ, пока не будеть произведено текстуальнаго сличенія рукописи Джани Парижской Національной Библіотеки съ им'єющейся въ нашемъ распоряженій, рисковано входить въ какія либо разсужденія. Можно лишь сказать, что есть основанія предполагать очень раннюю поддёлку рукописей Джани, быть можетъ вскоръ же послъ покушенія на жизнь Шаха Насиръ-уд-Дина, т. е. смерти автора и что этотъ источникъ эксплоатировался заинтересованными сторонами. Что касается сторонниковъ Беха-Уллы, то фальсификація съ ихъ стороны на нашемъ экземпляръ не подлежитъ сомитнію. Весьма въроятно, что обдълка исторіи Джани и вызвала дальнъйшую бабидскую исторіографію, т. е. Тарихе-Джедидъ, написанную Мирзой Хусейномъ Хамадани<sup>3</sup>) и Тарихе Сейяхъ, по всей в роятности принадлежащая перу старшаго сына Беха-Уллы — Мирзы Аббаса Гусне Азама 4). Последователи Беха-Уллы и по настоящее время озабочены собираніемъ историческихъ матеріаловъ и обработкой ихъ въ желательномъ имъ направленіи. Оффиціальнымъ исторіографомъ быль Мирза Мохаммедъ Зеренди, по прозванію Небиль, по смерти котораго должность эту заняль Ага Риза Ширази, по прозванію Кеннадъ قناد (кондитеръ), но изъ трудовъ этого посл'єдняго мы пока не можемъ указать ни одного.

Покушеніе на жизнь Шаха Насиръ-уд-Дина (15-го августа н. с. 1852)

<sup>1)</sup> Рук., Л. 135 b и 136 a. Этотъ эпизодъ повидимому выпущенъ въ спискѣ Исторіи Джани, оставшемся послѣ Гобино; по крайней мѣрѣ его не имѣется въ тѣхъ выдержкахъ, которыя сдѣланы Э. Г. Броуномъ изъ этого списка. Это невольно наводитъ на предположеніе, что списокъ этотъ уже подвергся обработкѣ для неизвѣстныхъ намъ цѣлей.

<sup>2)</sup> E. Browne, Tarikh-i-Jadid, p. 380, Исторія Джани, Л. 136 а.

<sup>3)</sup> Издана въ англійскомъ переводѣ Э. Г. Броуномъ въ цитированномъ выше трудѣ The Tarikh-i-Jadid.

<sup>4)</sup> Издана также Э. Г. Броуномъ въ текстѣ и англійскомъ переводѣ въ цитированномъ выше трудѣ A Traveller's Narrative.

застало одного изъ братьевъ въ окрестностяхъ Тегерана, другого же въ Нуръ. Когда разразилась гроза надъ бабидами, Яхъя успъль скрыться изъ Нура и, переодъвшись дервишемъ, бъжалъ по направленію къ Багдаду, а Беха-Улла въ числѣ прочихъ бабидовъ, соприкосновенныхъ къ заговору противъ Шаха, организованному Хаджи Сулейманъ-Ханомъ былъ арестованъ и заключенъ въ государственную тюрьму (анбаръ). Но подобно тому, какъ ему удалось избъгнуть смертельной опасности въ Амолъ, ему опять удается послѣ трехъ- или четырехъ- 1) мѣсячнаго ареста ускользнуть изъ рукъ правительства и найти безопасное убѣжище въ Багдадѣ. Бехаистскіе источники ссылаются на вмѣшательство и покровительство русскаго посланника, то-же и самъ Беха-Улла свидетельствуеть въ своемъ посланіи къ Русскому Государю<sup>2</sup>) и въ посланій къ бабидамъ по поводу убіенія въ Асхабадѣ Хаджи Мохаммедъ-Ризы Исфагани<sup>3</sup>). Но многое заставляетъ предполагать, что это дело не обощлось безъ участія великаго визиря Мирзы Ага Хана Нури, бывшаго въ родственныхъ связяхъ съ Беха-Уллой и вообще находившагося подъ сильнымъ подозрениемъ въ тайныхъ симпатіяхъ къ бабидамъ. Тарихе Сейяхъ категорически высказывается, что Беха-Улла съ разрѣшенія Шаха отправился на богомолье къ месопотамскимъ святынямъ. Такимъ образомъ Беха-Улла, въ сопровождении двухъ братьевъ и нѣсколькихъ послѣдователей, подъ охраннымъ конвоемъ прибыль въ Багдадъ въ октябрт или ноябрт 1852 г. (Мохарремъ 1269 г.) и съ этого момента начинается новый періодъ въ жизни бабидской общины.

Образъ жизни братьевъ въ Багдадѣ съ самаго начала рѣзко отличался: Яхъя жилъ изолировано, ни съ кѣмъ не видясь и чуждаясь всякой активной дѣятельности 4), тогда какъ Беха-Улла помимо завѣдыванія всѣми хозяйственными вопросами, занялъ, по свидѣтельству источниковъ лагеря Яхъи, выдающееся положеніе среди всѣхъ уцѣлѣвшихъ сторонниковъ Баба. Это ему въ особенности легко удалось потому, что время это было самое безнадежное для бабидовъ. Среди нихъ царствовало полное уныніе и Беха-Улла могъ легко явиться якоремъ спасенія для гибнувшей общины. Но онъ сразу, падо полагать, нѣсколько далеко зашелъ въ своей самостоятельности, а несчастія, постигшія бабидовъ, не угасили въ нихъ духа раздора;

<sup>1)</sup> Мирза Абуль Фазль даетъ срокъ заключенія 3 мѣсяца (Рисалеи-Искендеріе, Л. 13 b, хронологическ. замѣтка библіотеки Учебн. Отд. — 4 мѣсяца; см. Collect. Scientif. VI. V. Rosen Manuscr. Babys, p. 252).

<sup>2)</sup> Collect. Scientif. l. c. p. 186: «Когда я быль въ темницѣ подъ оковами и цѣпями одинъ изъ Твоихъ посланниковъ оказалъ мнѣ помощь» ...

<sup>3)</sup> См. мою статью «Два послёдних бабидских откровенія» въ З. В. О. т. VI, стр. 321.

<sup>4)</sup> Хешть Вехишть въ переводъ Э. Г. Броуна: ... Most Mighty Light, who, in accordance with instructions which His Highness the Point of Revelation (i. e. the Bab) had given him, passed his nights and days behind the curtains of seclusion apart from believers and others... (A Traveller's Narr. II, 355).

къ тому же, судя по характеру Беха-Уллы, онъ вероятно не особенно строго придерживался многихъ стъснительныхъ постановленій Беяна, и потому вооружиль противъ себя многихъ изъ главибищихъ эмигрантовъ. Противъ него образовалась сильная оппозиція, въ числі которой были Мулла Мохаммедъ Джафаръ изъ Нейрака, Мулла Реджебъ Али Кахиръ, Хаджи Сейидъ Мохаммедъ Исфагани и нѣкоторые другіе, вслѣдствіе чего Беха принужденъ быль уже черезъ годъ послѣ пріѣзда въ Багдадъ удалиться въ горы Курдистана. Тамъ, въ окрестностяхъ г. Сулейманіе въ горахъ Серъ Гелу, онъ провелъ около двухъ лѣтъ, имѣя сношенія исключительно съ суннитами. Къ этому періоду его жизни в'вроятно и относится сочиненіе, о которомъ мий пришлось слышать въ Персіи, но которое еще не попадалось изследователямъ бабизма. А именно, по просьбе некоего суннитскаго суфія, Шейха Абдуррахмана Керкуки, Беха-Улла написаль сочиненіе подъ заглавіемъ «Семь долинъ» رادي, или «Очеркъ правильнаго пути» رسالة سلوك. По словамъ бабидовъ, сочиненіе это было издано въ Индін ніжінмъ Султанъ-Ханомъ Тенкабуни подъ своимъ именемъ, но и это изданіе намъ не извѣстно.

Отсутствіе Беха-Уллы изъ Багдада не только успокоило страсти и притязанія честолюбцевъ, но даже и самый религіозный пылъ общины сталь остывать, что конечно не могло не вызвать опасеній за дальнѣйшую судьбу ея. Присутствіе Беха стало необходимымъ и потому двое изъ наиболѣе преданныхъ ему бабидовъ—Шейхъ Султанъ и Мирза Ага Джанъ—пустились въ путь, чтобы отыскать Беха-Уллу и просить его вернуться. Въ приведенномъ ниже отрывкѣ изъ сочиненія Беха-Уллы мы видимъ, что онъ вернулся, повинуясь приказанію исшедшему изъ «источника повельнія». Э. Г. Броунъ видитъ въ этомъ выраженіи ясное указаніе на фактъ признанія Беха-Уллой главенства Яхъи 1). Но мы этотъ вопросъ оставимъ открытымъ, скажемъ лишь, что это пока единственный аргументъ въ пользу такого предположенія. Во всякомъ случаѣ приведемъ этотъ отрывокъ изъ Игана, какъ называется упомянутое сочиненіе, въ переводѣ по тексту, опубликованному Э. Г. Броуномъ 2).

«И такъмы надѣемся, что люди Беяна з) воспитаются и будутъ парить въ атмосферѣ духа и расположатся на равнинѣ духа, Истину различатъ отъ не-истины и очами прозрѣнія распознаютъ одѣяніе тщетнаго. Въ эти дни повѣяло такимъ запахомъ зависти, что, клянусь Вскормившимъ существующее тайнымъ и явнымъ, отъ первой ступени бытія міра—ей же нѣтъ предшествія—до настоящаго времени такой ненависти, зависти и злобы не

<sup>1)</sup> The Tarikh-i-Jadid, p. XX.

<sup>2)</sup> Catalogue and Description of 27 Babi Manuscr. p. 436-38.

<sup>3)</sup> Т. е. бабиды.

появлялось и не появится. Такъ, скопище не познававшее дуновенія справедливости водрузило знамена раздора и сплотилось для противуд виствія этому рабу<sup>1</sup>). Со всёхъ сторонъ видны (острія) коній и отовсюду летять стрѣлы. (И все это) не смотря на то, что въ дѣлѣ (проповѣди бабизма) я ни передъ къмъ не гордился и ни передъ къмъ не искалъ превосходства. Съ каждымъ я былъ въ дружбъ до крайности привътливой и въ товариществъ въ высшей степени терпимомъ и тароватомъ. Съ бъдными я былъ подобенъ бѣднякамъ, съ учеными и знатью я былъ преданнымъ и угодливымъ. Вмёстё съ этимъ, клянусь Богомъ, кроме Котораго нётъ божества, горести, злоключенія и вредь, причиненныя мнѣ врагами и книжниками ничто передъ тімъ, что мні пришлось испытать отъ возлюбленныхъ 2). И такъ, что мнъ сказать, что могло бы быть выслушано человъчествомъ, разъ оно будеть безпристрастно. И этоть рабъ<sup>3</sup>) въ началѣ, по прибытіи въ эту страну 4), когда предвидълъ, какія дъла случатся, заранѣе предпочелъ удаленіе и главу (свою) склониль въ пустыню разлуки. Два года одинокимъ провель я въ пустыняхъ быства. Изъ очей моихъ лились источники (слезъ), изъ сердца моего показались моря крови. Сколько было ночей, что нельзя было достать пищи, сколько дней было, что тёло не могло найти отдыха. И при этихъ нисходившихъ испытаніяхъ и непрерывныхъ б'єдствіяхъ, клянусь Темъ, у Котораго я въ рукахъ, я чувствовалъ совершенную радость и обнаруживаль крайнее веселье, такъ какъ никому не были изв'єстны (мой) ущербъ и (моя) польза, (мое) здоровье или (моя) бол'єзнь. Я быль въ самомъ себъ, игнорироваль все остальное и не приняль во вниманіе, что петля божественнаго опредёленія шире помышленій, и стріла Его предопредёленія отвлечена святостью отъ преднамереній. Не спасти головы отъ Его петли и ивтъ исхода, кромв подчинения Его волв! Клянусь Богомъ, что въ этомъ моемъ удаленін не было и помысла о возврать и въ (этомъ) странствованія моємъ надежды возвращенія. Другой цѣли не было у меня, кромѣ какъ не быть предметомъ раздора возлюбленныхъ и причиной смуть друзей, не причинять кому либо вреда и огорчать чье либо сердце. Кром'є сказаннаго въ монхъ помышленіяхъ н нам'єреніяхъ ничего не было, хотя каждый строиль догадки и судиль по своему. И такъ (продолжалось), пока изъ источника повельнія не появилось приказанія возвратиться, которому я принужденъ былъ повиноваться, и я вернулся. Далье перо ослабѣваетъ изобразить то, что можно было видѣть послѣ (моего) возвращенія. Воть уже проходить два года, какъ враги употребляють всв

<sup>1)</sup> Т. е. автору.

<sup>2)</sup> Т. е. бабидовъ.

<sup>3)</sup> Т. е. Беха-Улла.

<sup>4)</sup> Багдадъ.

усилія, чтобы погубить этого тлічнаго раба 1), какъ объ этомъ всй уже знають».

Этотъ отрывокъ прекрасно освъщаетъ внутрениее состояніе общины въ періодѣ времени отъ возвращенія Беха-Уллы изъ Курдистана до 1858 г. т. е. до появленія упомянутой книги Иганъ. Появленіе Игана было выдающимся событіемъ въ жизни бабидской общины. Иганъ имѣлъ громадный успѣхъ не только среди бабидовъ, но привлекъ къ этому ученію еще очень многихъ новыхъ послѣдователей, понолнивъ такимъ образомъ сильно порѣдѣвшіе ряды паствы. Вмѣстѣ съ тѣмъ Иганъ сослужилъ и другую службу: онъ подготовилъ бабидовъ къ тому религіозному соир d'état, которое произвелъ впослѣдствіи Беха-Улла, объявивъ себя «тѣмъ, кого проявитъ Богъ».

Съ этого же времени можно считать и начало явнаго раздора между братьями, который чёмъ далёе, тёмъ болёе принимаетъ острый характеръ. Душой партіи враждебной Беха-Уллё явился упомянутый выше Хаджи Сейидъ Мохаммедъ Исфагани, им'євшій большее вліяніе на Яхъю. Беха-Улла нашелъ поддержку въ своемъ братё Муса-Келим'є и Мирзё Ага Джанё изъ Кашана, получившемъ впослёдствіи прозваніе Хадимъ-Улла (т. е. слуга Бога).

Въ 1862 году изъ Тегерана прівхаль въ Неджефъ Шейхъ Абдуль-Хусейнъ Факихъ для ремонта и позолоты купола шінтской святыни въ Казимейн в 2) по порученію шаха Насиръ-уд-Дина. Прибытіе этого Шейха послужило сигналомъ для принятія мѣръ со стороны шінтскаго духовенства месопотамскихъ святынь противъ неудобныхъ для нихъ багдадскихъ эмигрантовъ. По случаю прівзда щейха въ Казимейнъ собрался настоящій конклавъ, цёлью который было выработать мёры борьбы съ усиливавщимся бабизмомъ и издать фетву, ставящую Беха-Улла и его ближайшихъ сотрудниковъ вий закона. Но, какъ они не старались привлечь на свою сторону и получить санкцію главнаго Муджтехида Шейха Муртезы аль-Ансари<sup>3</sup>), безъ участія котораго задуманное діло не могло осуществиться, имъ это не удалось. Шейхъ категорически отказался дать фетву, последствія которой несомненно были бы гибельны для Беха-Уллы и его сторонниковъ. Тогда собраніе перем'єнило образъ д'єйствія и по общему согласію къ Беха-Улль быль послань нькій Мулла Хасань съ порученіемь уговорить Беха-Уллу отречься отъ ереси и возвратиться на лоно шіптской церкви. Но Беха-Улла, какъ говорить Мирза Абуль Фазль, которому мы следуемъ

<sup>1)</sup> Т. е. Беха-Уллу.

<sup>2)</sup> Могилы двухъ Казимовъ (молчальниковъ) т. е. 7-го Имама, Мусы аль-Казима и 9-го, Мохаммедъ Таги, въ 3-хъ миляхъ къ съверу отъ Багдада.

<sup>3)</sup> Объ немъ см. Мохаммедъ Тенкабуни قصص (тр. 86 (Тегеранск. литогр. изд. 1308—1309 гг.).

въ изложении всего вышесказаннаго 1), «яснымъ и красноръчивымъ изложеніемъ съ подтвержденіями изъ писаній и логическими доводами доказаль пстинность священнаго закона Беяна» 2). Шейхъ Абдуль-Хусейнъ пришелъ въ негодование отъ отвъта Беха-Уллы и хотълъ поднять общую смуту въ Кербелѣ и Багдадѣ, объявивъ «джихадъ» (священную войну) противъ бабидовъ. Но теперь уже вмѣшался багдадскій губернаторъ Неджибъ паша я пригрозиль черезъ чуръ расходившимся ревнителямъ шінтской віры. Шейхъ Абдуль-Хусейнъ, потерпѣвъ въ этомъ направленіи неудачу, взялся за дело иначе. Персидскій консуль въ Багдаде Мирза Бузуркь Ханъ Казвини былъ враждебно настроенъ по отношенію багдадскихъ бабидовъ; по накоторыма сваданіяма источникома его неудовольствія были недостаточныя подношенія пишкешей и женитьба Беха-Уллы на дочери одного купца, на которую консуль самъ имѣлъ виды. Шейхъ Абдуль-Хусейнъ нашелъ въ консуль дъятельнаго союзника и ръшено было дъйствовать черезъ Тегеранъ, куда посыпались донесенія объ опасности для государства отъ столь близкаго сосёдства къ границамъ и мёстамъ шінтскаго наломничества такихъ неудобныхъ эмигрантовъ, какъ багдадскіе бабиды. Эти донесенія возъимѣли свое дѣйствіе и по настояніямъ персидскаго посланника въ Константинополь, Хаджи Мирзы Хусейнъ-Хана Муширъ уд-Доуле, турецкое правительство потребовало багдадскихъ бабидовъ въ Константинополь.

Въ это-же время усилились и внутренніе раздоры между бабидами и Беха-Улла, по словамъ Мирзы Абуль Фазля 3) подвергался серьезной опасности какъ отъ возбужденной противъ него происками Шейха Абдуль-Хусейна персидской черни, такъ п отъ сторонниковъ своего брата Яхън и Хаджи Сейидъ-Мохаммеда Исфагани. Положение Беха-Уллы стало въ высшей степени критическимъ и открытое объявление себя «тъмъ, кого Богъ проявитъ» могло лишь одно дать возможность удержать занятую Передъ вы вздомъ по настоянію турецкаго правительства изъ Багдада въ Константинополь, Беха-Улла по стародавнему персидскому обычаю <sup>4</sup>) остановился на 12 дней въ окрестностяхъ Багдада, въ саду губернатора Неджибъ-паши и здёсь объявиль себя «тёмь, кого проявиль Богъ». Это объявление было произведено въ самомъ тесномъ кругу преданнёйшихъ последователей. Съ этого времени Беха-Улла начинаетъ говорить не отъ себя, а отъ лица божества и все изрѣченное имъ становится ниспосланнымъ свыше. Всѣ отдѣльныя писанія его съ этихъ поръ носять общее названіе скрижалей (Лаухъ, мн. ч. Эльвахъ). Первымъ такимъ лау-

<sup>1)</sup> Рисалеи-Искендеріе, Л. 16 а и сл.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, Л. 17 b.

<sup>3)</sup> Рисалеи-Искендеріе, Л. 19а и 19б.

<sup>4)</sup> Извѣстный подъ именемъ نقل مكان.

хомъ, по словамъ бабидовъ, былъ лаухъ, ниспосланный въ саду Неджибънаши и въ этомъ лаухѣ заключается объявленіе Беха-Уллой себя пророкомъ' поэтому лаухъ этотъ и называется «солице словесъ» (шемсъ-уль-келиматъ). Къ сожалѣнію онъ намъ совершенно неизвѣстенъ и не смотря на всѣ наши старанія, мы не могли достать ни одного списка этого лауха.

Послѣ четырехъ мѣсяцевъ пути 1) Беха-Улла съ семьей прибылъ въ Константинополь вѣроятно въ концѣ лѣта или началѣ осени 1863 г. Мпрза Яхъя пустился въ этотъ путь отдѣльно, переодѣвшись дервишемь и только въ Мосулѣ присоединился къ каравану старшаго брата, съ которымъ и прибылъ въ Константинополь. Въ Константинополѣ они оставались впродолженіи четырехъ мѣсяцевъ²), по крайней мѣрѣ до наступленія зимнихъ холодовъ, что вѣроятно было не ранѣе декабря, какъ это видно изъ свидѣтельства Беха - Уллы въ одномъ изъ его лауховъ, гдѣ онъ говоритъ: «...сухія деревья и обледенѣлые снѣга были очень замѣтны, какъ будто этотъ городъ построенъ изъ снѣга. Съ каждымъ мигомъ тепло уменьшалось и холодъ увеличивался 3)». Стараніями персидскаго правительства и его представителя въ Константинополѣ было достигнуто рѣшеніе турецкаго правительства поселить бабидовъ въ Адріанополѣ, гдѣ они, будучи далеко отъ мѣстъ паломничества шіитовъ, переставали служить угрозой персидскому духовенству.

Съ перейздомъ въ Адріанополь начинается новая эпоха діятельности Беха-Уллы. Съ этихъ поръ онъ уже открыто говорить отъ имени «того, кого проявиль Богь», даже болье, онъ придаетъ этому «тому» характеръ воплощенія самого божества, какъ это справедливо отмічено эзелійскимъ источникомъ «Хештъ Бехиштъ» 4). Изъ извістныхъ намъ писаній Беха-Уллы, первое, въ которомъ онъ является уже не простымъ смертнымъ, есть Лаухе Насиръ, обстоятельно анализированное Е. Г. Броуномъ 5). Къ адріанопольскому періоду относится віроятно и большая часть Суретъ-уль-Мулукъ, первое писаніе Беха-Уллы, которое было прочитано европейскимъ ученымъ, а именно барономъ В. Р. Розеномъ, еще въ 1877 г. 6).

Такимъ образомъ въ Адріанополѣ совершилось, какъ говоритъ стихотворный лѣтописецъ Небиль خرق حجاب «раздираніе завѣсы», т. е. открытое выступленіе Беха - Уллы на пророческомъ поприщѣ, которое, согласно

<sup>1)</sup> Рисалеи-Искендеріе, Л. 24 а и 24 б.

<sup>2)</sup> Рисалеи-Искендеріе, Л. 256 и Хештъ Бехиштъ (A Trav. Nar. II, p. 358): whence, four months after their arrival...

<sup>3)</sup> Издаваемый барономъ В. Р. Розеномъ сборникъ лауховъ, стр. 126.

<sup>4)</sup> E. G. Browne, A Traveller's Narrative, p. 359: ... gradually made public his claim to be, not only "He whom God shall manifest", but an Incarnation of the Deity Himself...

<sup>5)</sup> The Babis of Persia II, 949-953.

<sup>6)</sup> V. Rosen, Collections Scientifiques I, 192-208 m E. G. Browne, Some Remarks on the Babi texts, p. 268-283.

упомянутой стихотворной хроникѣ, было въ 1283 г. гиджры (1866—67 г.). Вполнѣ естественно, что первый и самый энергичный отпоръ Беха-Улла долженъ былъ встрѣтить въ лицѣ своего брата Яхъи — Субхе Эзеля, и потому раздоръ между братьями и ихъ сторонниками къ этому времени достигаетъ высшей степени. Съ этого-же времени мы можемъ считать начало раскола между бабидами, раздѣлившаго ихъ на бехаистовъ (Ахле Беха) и эзелистовъ (Эзели, Мела-уль-Беянъ). Главнымъ догматическимъ опроверженіемъ притязанія Беха-Уллы сторонники Эзеля ставили нижеслѣдующія цитаты изъ Беяна:

- 1) «Сколь много огня 1) Богъ превращаетъ въ свѣтъ для того, кого проявит Богъ и сколь много свѣта обращаетъ Онъ въ огонь для него. И если онъ появится въ числѣ гіясъ أوغاث ا и всѣ вступятъ (въ его вѣру), то ни одинъ вступившій не останется въ огнѣ. И если онъ достигнетъ до (числа) мустагасъ أومستغاث ا и всѣ вступятъ (въ новую вѣру), то ни одинъ изъ вступившихъ не останется въ огнѣ, такъ какъ все будетъ превращено въ свѣтъ. Эта благость испрашиваема отъ того, кого проявитъ Богъ. Вѣдъ эго благость величайшая и успѣхъ громаднѣйшій, не похожій на остальныя религіи, какъ напримѣръ буквы Евангелія 4), для которыхъ будутъ ниспосланы еще двѣ книги 5) отъ Бога и которыя еще въ ожиданіи того, кто придетъ съ именемъ Ахмеда 6). Если же онъ не появится въ (теченіи промежутка времени, опредѣляемаго) этими двумя именами, то во всякомъ случаѣ онъ появится и его не избѣжите». [Вахида II, гл. 17] 7).
- 2) «И точно также никто изъ увѣровавшихъ въ Беянъ, если увѣруетъ въ того, кого проясите Бого, не останется въ огнѣ и не будетъ ему приговора: невърный. Но свѣточь манифестаціи заключается въ томъ, чтобы не было и мгновеннаго промежутка между манифестаціей и увѣрованіемъ (въ нее). Не достойно, чтобы всѣ вѣрующіе въ Беянъ за все продолженіе (періода времени соотвѣтствующаго численному значенію слова) мустагасъ оставались (бы въ подозрительности): если имъ будетъ препятствовать (увѣровать) подозрительность, то (пусть знаютъ), что эта подозрительность была и есть достояніе огня. А если (мы возложимъ) надежду на благость Бога, благосклоннаго и снисходительнаго, (то увидимъ), что въ мигъ зухура онъ разбудитъ отъ сна своихъ рабовъ своими высокими повелѣніями, (начертанными) на его скрижаляхъ и не допуститъ ихъ оставаться въ огнѣ до

<sup>1)</sup> Огонь — невърующіе, свъть — върующіе.

<sup>2)</sup> Численное значеніе гіяст = 1511, і помощь.

<sup>3)</sup> Численное значеніе мустагаст = 2001; тоть, у котораго находять помощь.

<sup>4)</sup> Т. е. христіане.

<sup>5)</sup> Подразум. Коранъ и Беянъ.

<sup>6)</sup> Μусульманская передълка Παράκλητος см. Ε. G. Browne, A Traveller's Narr. II, 294.

<sup>7)</sup> Teketh cm. y E. G. Browne, Some Remarks on the Babi texts, crp. 299-300.

(истеченія промежутка времени опредѣляемаго словами) *vincz* и мустагасz, незыблемо опредѣленнаго Беяномъ. Вѣдь пикто не свѣдущъ о зухурѣ, кромѣ Бога. Лишь только опъ настанетъ, слѣдуетъ всѣмъ увѣровать въ точку Истины и воздать хвалу Богу». (Вахидъ III, гл. 15<sup>1</sup>).

Такимъ образомъ эзелисты доказывали невозможность ноявленія такого лица краткостью промежутка между двумя зухурами, такъ какъ, согласно ихъ толкованію Беяна, этотъ промежутокъ долженъ быть или въ 1511 лётъ илиже въ 2001 годъ, соответственно численному значенію словъ гіяст и мустагасъ. Бехансты же, приводя многочисленныя ссылки изъ Беяна, утверждали, что лицо это явится внезапно, что никто не можетъ ложно себя объявить имъ, что ему нътъ ничего подобнаго и т. п. Дъло однако не остановилось на догматическихъ разногласіяхъ и личной враждѣ двухъ ересіарховъ. Оно приняло болье острую форму и эзелійскіе источники оставили намъ весьма тяжкое обвинение бехаистовъ въ систематическихъ убійствахъ неудобныхъ для последнихъ членовъ бабидской общины. Какъ увидимъ ниже, эти обвиненія не лишены правдоподобія. Согласно Хештъ-бехишт'у 2) убить быль въ Кербел Мулла Реджебъ Али Кахиръ, въ Багдад в погибъ его братъ Ага Али Мохаммедъ. Убійство въ Тавризь Ага Сейидъ-Али Араба подтверждается совершенно неожиданно незаинтересованнымъ источникомъ. Въ донесеніи Управляющаго Россійскимъ Генеральнымъ Консульствомъ въ Тавризѣ отъ 11-го декабря 1866 г. 3), мы читаемъ нижеслѣдующее:

... «въ послѣднее время въ Тавризѣ открыто было большое количество послѣдователей секты баби и въ городѣ произведены многочисленные аресты.

Дёло открылось слёдующимъ образомъ: одинъ изъ тавризскихъ жителей, Сеидъ, имя коего было неизвёстно, былъ убитъ прибывшимъ изъ Хорасана тамошнимъ жителемъ, Шейхъ-Ахмедомъ, который былъ немедленно схваченъ и приведенъ въ домъ Мушири Лешкера, Мирзы Кахремана, гдё въ присутствіи Муштегида, Хаджи Мирзы Багира, былъ произведенъ Шейхъ-Ахмеду допросъ о причинахъ побудившихъ его совершить преступленіе. На это Шейхъ-Ахмедъ отвёчалъ, что такъ какъ за неисполненіе правилъ ихъ Шаріата Сеидъ достоинъ былъ смерти, онъ и убилъ его и тутъ же объявилъ прямо, что онъ одинъ изъ главныхъ начальниковъ секты.

<sup>1)</sup> Эти ссылки изъ Беяна указаны у Э. Г. Броуна The Babis of Persia I, 515.

<sup>2)</sup> A Traveller's Narrative II, p. 359.

<sup>3)</sup> Приносимъ искреннюю признательность повёренному въ дёлахъ Россійской Императорской Миссіи въ Тегеранё въ 1894 г. А. Н. Шпейеру, разрёшившему произвести розысканія въ архивё Миссіи относительно бабидовъ, а также И. Г. Григоровичу и Ю. Д. Батюшкову за ихъ содёйствіе при этихъ розысканіяхъ.

Въ бумагахъ, найденныхъ въ квартирѣ Шейхъ-Ахмеда, оказалось 90 штукъ писемъ, адрессованныхъ на имя разныхъ лицъ, проживающихъ какъ въ предѣлахъ Персіи, такъ и въ Турціи, и доставленіе коихъ по принадлежности было поручено Шейхъ-Ахмеду. Вмѣстѣ съ симъ было найдено большое количество экземпляровъ Корана, составленнаго въ духѣ и направленіи секты. Всѣ находящіеся въ Тавризѣ лица, на имя коихъ были найдены письма, были немедленно арестованы» 1).

При арестѣ Шейхъ-Ахмеда между прочими документами найденъ былъ нижеслѣдующій, весьма характернаго содержанія:

## هو المعبوب الأبهى

. . . . خير . . . . (° و التقوى و من يتوكل على الله فهو حسبه في الأخرة و الأولى لباس كبوتي و دهات و مذهب در ملك عجم طريقه نعمة اللهي در ملك روم طريقه نقش بندی در مذهب شافعی و اهل صفحات بخارا بودن و تا اسلامبول عازم مکه معظمه و از انجا بآنطری زیارت کل بابا که یکی از اولیاست که آن سبت ارض اقدرس مدفون است که دراویش اهل سنه بزیارت او میروند و در ارض مقصود در تکیه شیخ داود نقش بندی منزل غودن و بطریقه دراویش آنها رفتار غودن و اگر از مرشل و ذکر جویا شوند باین نوع جواب کفتن مرشد اذن نفرموده که اسمش را نزد احدى ذكر نمايم و در طريقه نقش بندى هم كه جايز نيست از ذكر كسى سوال شود زیراکه ذکر خنی دارند و اظهارش جایز نیست و از آنجا هرچه خدا پیش آورد مهان خیر است و در جامع سلطان سلیم که نزدیك است ببیت الله كامی بجهت تفرج رفتن مطلوب است بدون آنکه کسی بر قصد او مطلع شود در آنجا اقاء الله (sic) به شرق لقا دست خواهد داد و در زنجان جناب میرزا محمد على حكیم باشي پسر مرحوم میر زا معصوم طبیب را ملاقات غودن و از این عبد باو سلام رسانیدن و او شمارا ممکان رضا قلی خان که در سنه ۲ رنجان است دلالت نموده و دو سه يومي هم با خان ملاقات غودن و همین نوشته را برای نشانی بخان نشان دادن و ایشانرا بورود این عبد بنزل ایشان بعد از چندی مبشر غودن مجبوب است از منزل خان بتبریز و از تبریز بخوی و از آنجا الی الله اسم شها درویش محمد است و الروم و البها عليك و على من استقام في امر مولايه و ينصر ربه بالقاء

27273

<sup>1)</sup> Дѣло № 41, № 782.

<sup>2)</sup> Нѣсколько не разборчивыхъ словъ, не имѣющихъ впрочемъ значенія.

Переводъ:

### Онъ — возлюбленный, св тл тй тій.

«.... благо.... и благочестіе и тоть, кто предаеть себя Богу, тому Онъ будеть удовлетвореніемъ на томъ світі и въ этой жизни. (Предписывается носить) одежду синюю, деревенскую и (держаться) въ царств в Персидскомъ толка Ни'метъ-Уллы 1), въ царстві Румскомъ толка Накшбенди, шафеитскаго раздела и (выдавать себя) жителемъ бухарской страны. До Стамбула (выдавать себя) за направляющагося въ почитаемую Мекку, а оттуда по ту сторону (выдавать себя) за идущаго въ наломничество къ Гуль-бабъ, одному изъ святыхъ похороненныхъ по ту сторону священнъйшей земли, посъщаемому суннитскими дервишами. Въ странъ Ц'ыли (= Бога) остановиться въ монастыр' (текіе) Давуда Накшбенди и поступать согласно устава тамошнихъ дервишей. Если будутъ спрашивать о Муршид'в и зикр'в, то отв'тть держать такимъ образомъ: Муршидъ не соизволиль дать нозволенія произносить его имя передъ къмъ либо. По уставу Накшбенди также не дозволено спрашивать о зикрѣ, такъ какъ они имѣютъ скрытый зикръ и обнаружение его не дозволено. Оттуда то, что Богъ дастъ, то и будетъ благо. (Затѣмъ) требуется по временамъ ходить (подъ видомъ) прогулки въ мечеть Султана Селима, которая находится близь дома Бога, но такъ, чтобы никто не догадался о намфреніяхъ. Тамъ Ага-Улла окажетъ сод'єйствіе къ свиданію. Въ Зенджант надо повидать Мирзу Мохаммедь-Али доктора, сына покойнаго врача Мирзы Ма'сума и отъ этого раба (т. е. пишущаго эту инструкцію) передать Два, три дня видъться съ Ханомъ и это писаніе, какъ знакъ, показать Хану, которому возвёстить о прибытіи къ нему вскорт этого раба. Предпочтительно будеть изъ жилища Хана отправиться въ Тавризъ, изъ Тавриза въ Хой, а оттуда къ Богу. Имя ваше (пусть будеть) дервишъ Мохаммедъ. И да пребываетъ Духъ и блескъ (Беха) надъ тобой и надъ тѣмъ, кто воспрянуль въ деле владыки его и содействуетъ Господу своему въ (день) Возстанія».

#### X. M. X. M.

Установить тожество убійства Ага Сейидъ-Али Араба, съ убійствомъ неизвѣстнаго Сейида, о которомъ доноситъ наше Генеральное Консульство въ Тавризѣ, не представляетъ никакой трудности. Дѣло въ томъ, что убій-

<sup>1)</sup> Очень распространенный дервишскій орденъ въ Персіи.

<sup>2)</sup> Непонятная для насъ фраза.

цами по Хештъ-бехишт'у являются Мирза Мустафа изъ Нейрака и Шейхъ (имя пропущено) изъ Хорасана 1), въ донесеніи же пашего генеральнаго консула отъ 3-го января 1867 года читаемъ: «Четыре дня тому назадъ были по телеграфу получены отъ Сердари Куль приказанія казнить главнівйшихъ между арестованными Бабинцами, и въ тотъ же день трое изъ нихъ, а именно Шейхъ Ахмедъ, Мирза Мустафа и одинъ дервишъ, имя коего положительно не было извѣстно, вслѣдствіе вышеозначеннаго приказанія были казнены и трупы ихъ въ теченіи трехъ дней были оставлены безъ погребенія на мѣстѣ казни и подвержены всякимъ оскорбленіямъ отъ проходившихъ» 2).

Вражда двухъ расколовъ дошла до того, что оба брата обвиняли другь друга въ покушенія на убійство. Наконецъ Беха-Улла, зав'єдывавшій всёми денежными дёлами колоніи эмигрантовъ, вёроятно прекратилъ выдавать содержаніе Яхъй и потому послідній, при посредстви своего друга Хаджи Сейидъ-Мохаммеда Исфагани, принужденъ быль изыскивать средства для существованія просьбами о пособій у турецкаго правительства. Хлопоты эти увънчались успъхомъ и Хаджи Сейидъ-Мохаммедъ отправился за полученіемъ пособія въ Константинополь. Его интригамъ въ Константинополь бехаистскіе источники приписывають рішеніе турецкаго правительства перемѣнять мѣсто ссылки бабидовъ; по одной версіи, впрочемъ, это рѣшеніе могло быть вызвано и другимъ обстоятельствомъ. Въ Константинополѣ, на службѣ въ турецкой артиллеріи, находился одинъ изъ сторонниковъ Эзеля, нѣкій Ага Джанъ-Бекъ. У него находились нёкоторыя бабидскія книги, предназначенныя для отправки въ Багдадъ. Не будучи въ состояніи найти кого либо, кто взяль бы на себя доставку книгь по назначенію, и предупрежденный объ опасности нахожденія книгъ у него, онъ рішиль ихъ уничтожить. При выполнении своего замысла онъ былъ арестованъ. Его подвергли допросу, а книги были отобраны и препровождены къ Шейхъ-уль-Исламу на заключеніе. Ага Джанъ-Бека продержали 41/2 місяца въ тюрьміс и въ уваженіе его прежней безупречной службы его выпустили изъ тюрьмы съ исключеніемъ изъ службы. При его допросі онъ чистосердечно сознался, что имѣлъ сношенія съ «людьми въ Адріанополѣ». Это обстоятельство, конечно, могло также вызвать мфры противъ адріанопольской колоніи; во всякомъ случав, придерживаясь даже эзелійскихъ источниковъ, можно сказать, что объ эти личности были ближайшими новодами къ изданію фирмана 26-го іюля 1868 года. Этимъ фирманомъ предписывалось отправить Субхе Эзеля съ четырьмя последователями Беха-Уллы въ Фамагусту, на островъ Кипръ, а Беха-Уллу съ его семьей и около 80 его последователей

<sup>1)</sup> A Traveller's Narrative II, 363.

<sup>2)</sup> Дѣло № 41, № 7.

и также съ четырьмя эзелистами въ Акру, въ Сирію. 10-го августа 1868 г. Беха-Улла выгахаль изъ Адріанополя и черезъ Галиполи быль препровожденъ въ Акру, куда и прибылъ 31-го августа. Первое время онъ и его спутники содержались подъ арестомъ, что и послужило новодомъ Беха-Улят именовать свою резиденцію въ Акрт темницей дет. Міра турецкаго правительства, заключавшаяся въ смѣщеніи сторонниковъ братьевъ-соперниковъ, имъвшая цълью, въроятно, парализовать дъятельность той и другой нартіи, повела къ печальнымъ для эзелистовъ последствіямъ. Вскоре по прибытій въ Акру ночью были убиты сторонниками Беха главные ихъ ненавистники — Хаджи Сейидъ-Мохаммедъ Исфагани, Ага Джанъ-Бекъ и Мирза Риза Кули Тафриши. Турецкія власти заарестовали всёхъ бабидовъ въ каравансарав, но дввнадцать изъ нихъ сами признались, говоря: «мы убили этихъ людей на свой страхъ и безъ вѣдома остальныхъ. Наказывайте насъ, но не ихъ!» Ихъ тотчасъ же заключили въ тюрьму, но вскорф они были освобождены вследствіе поручительства старшаго сына Беха-Уллы — Аббасъ-эфенди. Ему нѣкоторое время не разрѣшалось выѣзжать изъ Акры и онъ носиль на ногахъ кандалы.

Такъ закончилась борьба двухъ братьевъ и съ этихъ поръ прервались всякія сношенія враждующихъ сторонъ. Были ли еще и другія убійства, въ которыхъ эзелійскіе источники обвиняютъ бехаистовъ, мы этого достовѣрно не знаемъ, но возможность упомянутыхъ нами примѣровъ кроваваго сведенія счетовъ вполнѣ допускаетъ таковое и въ другихъ случаяхъ, хотя проповѣдь главнаго учителя, т. е. Беха-Уллы, дышетъ миролюбіемъ и непротивленіемъ злу.

Съ перевздомъ въ Акру, или какъ принято ее называть среди бабидовъ — Акку, начинается настоящая реформаторская двятельность Беха-Уллы. Она всецвло выражалась въ его посланіяхъ — лаухахъ, п обширной корреспонденціи, которую вели подъ его руководствомъ его сынъ Аббасъ и секретарь Мушкинъ-Каламъ. Къ раннему періоду пребыванія въ Аккъ относятся извъстныя лаухи: Суретъ-уль-Хайкель, посланіе къ Турецкому Султану, къ Фуадъ-пашт и др. Вскорт послт 1870 г., т. е. послт франко-прусской войны, появляется и Китабе Акдесъ — Священнъйшая книга, главный религіозный документъ новаго ученія. Мы не вмбемъ точнаго хронологическаго указанія о времени появленія Китабе Акдесъ, самъ Беха-Улла лишь довольно неопредвленно говоритъ, что Китабе Акдесъ появилась «вскорт послт прибытія въ Темницу» 1), но намеки, заключающіеся въ этой книгт, на франко-прусскую войну, т. е. вфрите на судьбу Наполеона III (ст. 207, 208 209 и 210), заставляютъ предполагать, что

<sup>1)</sup> См. ниже Прилож. III, стр. 82 и 83.

Китабе Акдесъ появилась не ранѣе 1872 или 1873 г. Предлагая въ пастоящемъ трудѣ переводъ этого памятника новой религіи, мы воздерживаемся отъ какой либо характеристики его, скажемъ лишь, что сравнивая его съ Беяномъ Баба приходится сказать, что Китабе Акдесъ бѣднѣе содержаніемъ, чѣмъ этотъ послѣдній. Недостаточность тѣхъ или другихъ установленій вызывала еще при жизни Беха-Уллы много вопросовъ, отвѣты на которые вѣрующіе находили въ лаухахъ писанныхъ въ отвѣтъ. Нѣкоторые изъ пихъ, заключающіе паиболѣе важныя установленія, приложены здѣсь, и они въ самомъ дѣлѣ составляютъ какъ бы дополненіе къ Китабе Акдесъ.

Вся эта реформа совершилась внѣ поля зрѣнія европейскихъ наблюдателей жизни востока и впервые Беха-Улла упоминастся у англійскаго путешественника L. Oliphant'а въ его очеркахъ Палестины, изданныхъ въ 1887 г. 1) и потому Э. Г. Броуна можно считать единственнымъ изъ европейцевъ, видѣвшихъ Беха-Уллу. Въ живомъ и яркомъ описаніи своего посѣщенія Акки Э. Г. Броунъ далъ намъ настоящій историческій документъ, который мы считаемъ необходимымъ привести цѣликомъ въ переводѣ. Онъ посѣтилъ Акку въ 1890 г.

Его поъздка продолжалась съ 4-го марта по 3-е-мая. Посътивъ Кипръ, чтобы повидаться съ Субхе Эзелемъ, опъ отплылъ 5-го апръля изъ Ларнаки въ Бейрутъ. Изъ Бейрута въ сопровождении англійскаго вицеконсула Э. Г. Броунъ отправился береговой дорогой черезъ Сидонъ и Тиръ въ Акку. Въ Аккъ онъ остановился въ домъ одного изъ бабидовъ и свое пребывание въ этомъ очагъ бабизма онъ описываетъ слъдующимъ образомъ 2):

«Послѣ освѣжительнаго сна я проспулся на слѣдующее утро (вторникъ 14-го апрѣля) и старый слуга въ очкахъ подалъ миѣ чай. Немного спустя внезапный шумъ снаружи возвѣстилъ прибытіе новыхъ посѣтителей, затѣмъ вошелъ въ компату мой собесѣдникъ прошлаго вечера въ сопровожденіи двухъ другихъ лицъ. Одинъ изъ нихъ оказался бабидскимъ агентомъ изъ Бейрута, другой же, какъ я сразу догадался по необыкновенному почтенію оказываемому всѣми присутствующими, былъ никто иной, какъ старшій сынъ Беха-Уллы — Аббасъ-эфенди. Рѣдко миѣ приходилось видѣтъ человѣка, наружность котораго произвела бы на меня болѣе сильное впечатлѣніе. Высокаго роста, крѣпкаго сложенія мужчина, державшійся прямо, какъ стрѣла, въ бѣломъ тюрбанѣ и одѣяніи, длишые, черные локоны доходящіе до плечъ, широкій, мощный лобъ указывающій на спльный умъ, соединенный съ непреклонной волею, острый соколиный взглядъ и крупно вырази-

<sup>1)</sup> A Traveller's Narr. II, 209-10 и 370.

<sup>2)</sup> Тамъ-же II, стр. XXXV-XLI.

тельныя, но пріятныя черты лица — воть первыя впечатлівнія отъ Аббасаэфенди, «господина» (Ага), какъ его преимущественно называють бабиды. Послідовавшая бесіда съ нимъ только возвысила то уваженіе, которое онъ возбудиль во мні при своемъ появленіи. Боліє краспорідчивой, убідительной и образной рідчи, и боліє близкаго знакомства
съ священными книгами евреевъ, христіанъ и мусульманъ рідко можно
встрітить, полагаю, среди краснорічиваго, умнаго и способнаго племени,
къ которому онъ принадлежитъ. При этихъ достоинствахъ, соединенныхъ
съ величественной осанкой и привітливостью, я пересталь удивляться тому
вліянію и обаянію, которыми онъ пользовался и вні круга послідователей
его отца. Кто виділь этого человіка, уже не можеть сомніваться въ его
величій и власти.

Въ такомъ замѣчательномъ обществѣ мнѣ пришлось объдать. По окончаній об'єда, вскор'є Аббасъ-эфенди и другіе поднялись съ предварительнымъ «бисм-иллахъ» и объявили миѣ, чтобы я слѣдовалъ за ними, что я сдѣлалъ, не имѣя понятія, куда намъ слѣдовало идти. Но я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствовавшихъ несетъ за нами съдельныя сумы, содержащія мои вещи; изъ этого я заключилъ, что решено, что я не останусь въ моей настоящей квартирь. Мы вышли изъ дома, прошли базары и вышли изъ города черезъ единственныя его ворота. По ту сторону вороть близь моря находится обширный сарай, служащій кофейней, гдё мы присёли. Мои спутники, очевидно, были въ ожиданіи чего-то или кого-то изъ большаго дома, на половину скрытаго въ чаще деревьевъ, расположенныхъ въ одной или иолутора миляхъ по направленію отъ берега, такъ какъ они постоянно направляли туда свои взоры. Пока мы оставались въ ожиданіи, къ намъ подошель и подсёль пожилой человёкь съ загадочнымь взглядомь, который оказался знаменитымъ Мушкинз-Каламомз. Онъ сказалъ мнъ, что относительно меня онъ слышалъ отъ однаго своего родственника въ Исфагант (того самаго деляля, черезъ посредство котораго я впервые проникъ въ общину бабидовъ) и что онъ уже съ техъ поръ ожидалъ видеть меня въ Акрѣ.

Въ это время мы замѣтили приближавшихся по дорогѣ отъ упомянутаго большаго дома трехъ животныхъ, на одномъ изъ которыхъ сидѣлъ человѣкъ. Тогда мы поднялись и пошли имъ на встрѣчу и я вскорѣ очутился верхомъ на одномъ изъ этихъ прекрасныхъ бѣлыхъ ословъ, которые, по моему мнѣнію, самыя удобныя четвероногія для верховой ѣзды. Спустя четверть часа мы слѣзли передъ упомянутымъ большимъ домомъ, который называется Бехдже (радость), что, какъ говорятъ, есть искаженіе (при этомъ бабиды не замедлили указать, что это искаженіе очень удачно) слова Ваше (что означаетъ садъ). Меня тотчасъ же ввели въ большую комнату

въ пижнемъ этажѣ, гдѣ я былъ сердечно принятъ нѣсколькими лицами, которыхъ я еще не видалъ. Между ними оказались двое младшихъ сыновей Беха; одному изъ нихъ, повидимому, было около двадцати пяти лѣтъ, а другому около двадцати одного. Оба имѣли прекрасную и выразительную наружность, а выраженіе лица младшаго было особенно мягко и привлекательно. Кромѣ нихъ подошелъ меня привѣтствовать очень пожилой человѣкъ съ свѣтло-голубыми глазами и бѣлой бородой, зеленая чалма котораго обнаруживала въ немъ потомка Пророка. Онъ сказалъ: «Мы не знаемъ, какъ мы тебя должны привѣтствовать, должны ли мы говорить «ас-селяму алейкомъ» или «Аллаху абха». Когда мнѣ стало извѣстно, что этотъ почтенный старецъ былъ не только однимъ изъ первыхъ послѣдоватей Баба, но и родственникомъ и товарищемъ ранняго дѣтства его, можно себѣ представить, съ какой жадностью я взиралъ на него и внималъ каждому его слову.

Итакъ, я очутился гостемъ въ Бехдже, въ самомъ центрѣ всего, что считается бабидами возвышеннымъ и священнымъ. Здёсь я провелъ пять памятныхъ дней, во время которыхъ я пользовался безподобными и превысившими всё мой надежды удобствами для сношенія съ тёми, кто является дёйствительнымъ источникомъ того могущественнаго и удивительнаго духа, который работаеть съ невидимой, но постоянно возрастающей, силой для преобразованія и оживленія народа, пребывающаго во снв, подобномъ смерти. Это было въ дъйствительности необычное и волновавшее душу ощущение, о которомъ я отчаяваюсь дать даже слабое представленіе. Въ самомъ дѣлѣ, я могъ бы попытаться описать съ большими подробностями лица и образы, окружавшіе меня, разговоры, которые я имѣль преимущество слышать, торжественные напавы при чтеній священныхъ книгъ, общее чувство гармоній и довольства, которое здёсь царило, и душистые, тёнистые сады, куда мы въ полдень иногда удалялись, — но все это было ничто въ сравненіи съ той духовной атмосферой, которой я быль окружень. Персидскіе мусульмане часто вамъ скажутъ, что бабиды околдовываютъ и очаровываютъ своихъ гостей такъ, что они, возбужденные чарами, передъ которыми нельзя устоять, приходять въ состояніе, которое упомянутые мусульмане считаютъ страннымъ и необъяснимымъ сумаществіемъ. Какъ ни безосновательно и нелѣпо это убѣжденіе, оно однако покоится на болѣе прочной фактической основь, чьмъ большая часть тыхъ розсказней, которыя мусульмане распространяють про этихъ людей. Духъ, которымъ проникнуты бабиды, таковъ, что врядъ ли можетъ не отражаться самымъ могущественнымъ образомъ на всёхъ подвергающихся его вліянію. Онъ можетъ оттолкнутъ или увлечь: но онъ не можетъ быть игнорируемъ или пренебрегаемъ. Пусть тѣ, которые не видѣли, не вѣрятъ мнѣ, если хотятъ,

но, если этотъ духъ проявитъ себя предъ ними, опи сами испытають душевное волненіе, которое вѣроятно не забудутъ.

Но надо сказать и всколько словъ о самомъ главномъ энизод в этого моего путешествія. На другой день утромъ послів моего водворенія въ Бехдже, одинъ изъ младшихъ сыновей Беха вошелъ въ комнату, гдф и сидфлъ и пригласилъ меня слъдовать за нимъ. Я повиновался и меня повели черезъ коридоры и комнаты, которыхъ я не успѣвалъ разсмотрѣть, въ обширную залу, устланную, насколько я ломню (такъ какъ мой умъ быль занять другимъ) мраморной мозанкой. Передъ занавѣсью, висѣвшей на стѣнѣ этой большей прихожей, мой провожатый остановился, пока я снималь обувь. Затёмъ быстрымъ движеніемъ руки онъ приподняль занавёсь и, какъ только я прошель, онь опустиль ее. Я очутился въ огромномъ ном'єщеній, вдоль ствны котораго до противуположнаго конца тянулся низкій диванъ, тогда какъ у противоположной входу стороны стояли два или три стула. Хотя я смутно подозраваль, куда я иду и кого буду видать (мий не было сдалано опредъленнаго указанія на этоть счеть), секунда или двѣ прошло прежде чъмъ я съ волненіемъ и смущеніемъ замьтиль, что комната не была пуста. Въ углу, где диванъ соприкасался со стеной, сидела необыкновенная и внушавшая почтеніе особа, въ войлочномъ головномъ уборѣ, вродѣ называемыхъ дервишами Тадже (но непривычной высоты и формы), кругомъ основанія котораго быль повязань небольшой бізьый тюрбань. Лице, на которое я взираль, я не могу изгладить изъ своей памяти, но и не могу описать. Эти проницательныя глаза, казалось, проникали въ глубину души; власть и авторитетность отражались на широкомъ чель; глубокія борозды на лбу и лиць показывали возрасть, противурьчившій чернымь, какъ смоль, волосамъ и бородъ, которая съ невыразимой роскошью спускалась почти до пояса. Не надо было и спрашивать, въ чьемъ присутствіи я находился, когда я преклонялся предъ тѣмъ, кто служитъ предметомъ обожанія и любви такой, которой могуть завидовать короли и о которой могуть воздыхать по напрасну императоры!

Мягкій съ достоинствомъ голосъ просиль меня присѣсть и затѣмъ сказаль: «Хвала Богу, что ты достигнуль! . . . Ты пришелъ повидать плѣнника и изгнанника. . . Мы желаемъ только добра міру и счастья народамъ; а они насъ считаютъ зачинщиками раздора и соблазна, заслуживающими рабства и изгнанія. . . . Чтобы всѣ народы пришли къ единой вѣрѣ и всѣ люди стали бы братьями; чтобы узы любви и единства между сынами человѣческими скрѣпились; чтобы рознь религіозная перестала существовать и уничтожено было различіе національностей — какое же въ этомъ зло? . . . Это теперь должно осуществиться. Эти безплодные раздоры и разрушительныя войны исчезнутъ и наступитъ «Величайшій Міръ».

Разві въ этомъ не нуждаются въ Европі ? Не то ли это, что Христосъ проповідываль? . . . А между тімь мы видимъ вашихъ царей и правителей расточающихъ свои сокровища боліве щедро на средства истреблять человіческій родъ, чімь на то, что повело бы къ счастью человічества. . . Эти распри, кровопролитія и раздоры должны кончиться, и всі люди составять какъ бы одну семью, одну родню . . . . Да не возгордится человікъ тімь, что любить свою родину, а пусть гордится тімь, что любить родъ человіческій» . . .

Таковы были между прочимъ, на сколько я припомню, слова, которыя я слышалъ отъ Беха. Пусть читающіе сами разсудять, заслуживаеть ли такое ученіе смерти или ссылки, и выиграеть ли міръ или потеряеть отъ его распространенія.

Мое свиданіе продолжалось всего около двадцати минуть, въ теченіи большей части которыхъ Беха читаль часть посланія (Лаухъ), переводъ котораго пом'єщается въ конц'є 70-ой и большей части 71 страницы этой книги 1).

Въ продолжении ияти дней проведенныхъ въ Бехдже (вторникъ 15-го апръля — воскресенье 20-го апръля), я былъ допущенъ въ присутствіе Беха четыре раза. Эти свиданія бывали всегда за часъ или за два до полудня и продолжались отъ двадцати минутъ до получаса. Одинъ изъ сыновей Беха всегда мнѣ сопутствовалъ и однажды также присутствовалъ Ага Мпрза Ага Джанъ (Дженабе Хадимъ-Уллахъ), секретарь (катибе аятъ). Общій характеръ этихъ свиданій походилъ на первое, которое я сдѣлалъ понытку описать. Кромѣ того однажды въ полдень я увидалъ Беха въ одномъ изъ садовъ ему принадлежащихъ. Онъ былъ окруженъ небольшой групной своихъ главныхъ послѣдователей. Какъ онъ совершилъ путь въ садъ и обратно, я не знаю: вѣроятно подъ покровомъ темноты ночи».

Знакомство наше съ произведеніями Беха-Уллы предшествовало знакомству съ нимъ самимъ и его реформой. Первая группа писаній Беха-Уллы

<sup>1)</sup> T. e. A. Traveller's Narrative II, 70 и 71. Въ переводѣ этотъ лаухъ заключаетъ въ себѣ слѣдующее:

Онъ — Богъ, да будутъ превознесены его степень, мудрость и изъяснение!

Истина (Богъ), да возсіяеть блескъ ея, въ каждомъ вѣкѣ посылала довѣреннаго для проявленія изъ нѣдръ человѣчества жемчужинъ идей. Основной принципъ вѣры Бога и религіп Бога тотъ, чтобы различныя религіи и многочисленные толки не дѣлались причиной и поводомъ ненависти. Эти основы — законы и пути твердые, незыблемые появились изъ одного источника, заблистали изъ одного восхода. Эти разнорѣчія (т. е. различія въ религіяхъ) (вызывались) требованіями времени, эпохи, вѣковъ, столѣтій. О люди единобожія, скрѣпите поясъ старанія: быть можетъ споры и раздоры религіозные будутъ устранены и уничтожены среди людей міра. Ради любви къ Богу и Его рабамъ восиряньте для этого великаго и важнаго дѣла. Религіозная ненависть и злоба есть огонь сжигающій міръ и тушеніе его очень трудно, развѣ только рука божескаго могущества дастъ спасеніе людямъ отъ этого рокового несчастія. (Текстъ: А Traveller's Narrative I, 91 и 92).

была доставлена г. Безобразовымъ черезъ посредство покойнаго М. А. Гамазова въ библіотеку Учебнаго Отдівленія Министерства Иностранныхъ дёлъ еще въ 1877 г. Эта группа, состоящая изъ 29 лауховъ, описана барономъ В. Р. Розсномъ въ 1877 г. въ I том' Collections Scientifiques de l'Institut des langues orientales du Ministère des affaires étrangères и въ настоящее время тымъ же ученымъ готовится полное издание этой грушны. Уже тогда, при описаніи этихъ рукописей, баронъ В. Р. Розенъ обратиль вниманіе на особый характерь этихь 29 посланій, різко отличающій ихъ отъ писаній первоначальнаго бабизма и справедливо отмітиль, 4TO «toutes les lettres devaient être considérées plus ou moins comme des révélations» 1). Изъ этого же сборника баронь В. Р. Розенъ сообщиль впервые и которыя подробности объ автор в его, Хусейн в, т. е. какъ теперь мы знаемъ — Хусейнъ-Али Беха-Уллъ. Слъдующее по времени произведение Беха-Уллы, ставшее намъ извъстнымъ, былъ Иганъ, подробно описанный барономъ В. Р. Розеномъ въ III т. Collections Scientifiques. Тамъ же мы встръчаемъ и общирныя выдержки изъ Игана.

Въ 1888 г. Э. Г. Броунъ совершилъ путешествіе по Персіи и за періодъ времени съ 28-го февраля 1888 г. по 22-е августа этого же года имъ добыты Иганъ, три экземпляра Китабе Акдесъ, Эльвахе Салатинъ, Лаухе Насиръ и сборникъ мелкихъ лауховъ. Эта коллекція была пополнена повздкой Э. Г. Броуна въ апрълв 1890 г. въ Акру и поздивишими присылками изъ Акры. Въ эту группу входили еще одинъ экземпляръ Игана, Лаухе Акдесъ, Благія въсти 2) и рядъ посланій, часть которыхъ съ переводомъ приложена къ настоящему труду. Всв добытыя Э. Г. Броуномъ писанія Беха-Уллы описаны имъ въ Journal of the Royal Asiatic Society за 1892 г. въ статьв Catalogue and description of 27 Bábí manuscripts.

Въ последнее время жизни Беха-Уллы среди Акрскихъ заправилъ замечалось стремление собрать, привести въ порядокъ и придать окончательную редакцию многочисленнымъ посланиямъ Беха-Уллы. Еще во время моей первой поездки въ Асхабадъ въ 1890 г. я слышалъ о существовани сборника лауховъ, известнаго подъ именемъ Китабе Мубинъ (очевидная книга), но тогда мне не удалось достать ни одного экземпляра этой книги. Въ 1891 г., уже перейдя на службу въ Асхабадъ, я получилъ отъ Хаджи Сейидъ-Али сборникъ лауховъ, описанный ниже 3). Это былъ второй, такъ сказать каноническій сборникъ, не имеющій однако особаго названія.

Наконецъ третій сборникъ, въ который вошла издаваемая ньигь «Священнъйшая Книга» — Китабе-Акдесъ, былъ отлитографированъ въ 1892 г.

<sup>1)</sup> Collections Scientif. I, p. 192.

<sup>2)</sup> Изданы съ переводомъ барономъ В. Р. Розеномъ въ З. В. О. т. VII, стр. 183-192.

<sup>3)</sup> См. прил. III, стр. 73 и сл.

(1308 г.) въ Бомбев и первые экземпляры его я получиль въ началв 1893. Это было тогда, когда я заканчиваль переводъ Китабе Акдесъ съ рукописи, добытой мной въ 1890 г. 1), и потому явилась необходимость сличить текстъ этой рукописи съ капоническимъ нзданіемъ Китабе Акдесъ. Въ настоящемъ изданіи этотъ послёдній текстъ принятъ за основной, а варьянты моей рукописи обозначены буквой Р. Каноническій сборникъ состоитъ изъ 380 страницъ формата 13×21 см. Рамка писаннаго текста 15×18½ см. но 15 и 14 строкъ. Написанъ литографскими чернилами рукой «Хусейна, который быль заключенъ въ темницѣ Хартума» 2), какъ это видно изъ надписи на послёдней страницѣ, сдѣланюй «новымъ алфавитомъ» 3), а именно:



Сборникъ начинается, безъ заглавія, заголовкомъ Китабе-Акдесъ

когорая и занимаетъ стран. 2—65. Затъмъ далъе постранично содержание его слъдующее:

Извѣстенъ у бабидовъ подъ именемъ لوم عندلیب.

Лаухъ адресованъ на имя Хаджи Сейидъ-Али Акбера Дехджи и вообще къ бабидамъ Іезда, Дехеджа и южныхъ областей Персіи.

<sup>1)</sup> Объ ней см. V. Rosen въ Collections Scientifiques VI, р. 243.

<sup>2)</sup> Объ этомъ см. Е. G. Browne, The Babis of Persia, p. 494-5.

<sup>3)</sup> Первые образцы этого алфавита см. въ моей стать в «Два последнихъ бабидскихъ откровенія» З. В. О. т. VI, стр. 314—321.

بسمى المظلوم الظاهر في السجن الاعظم 211—173 هذا كتاب يجل منه الاشجار عربي الرّبيع و الابنآء رائّعة الاب المشغق الكريم

Лаухъ адресованъ къ Ага-Сейидъ-Мехди Іезди, по прозванію Исмъ-Улла.

هو المشرق من افق سمآء البيان 235—211 هذا يوم فيه ينطق الكتاب امام وجه العالم انه لا اله الله هو العزيز الومّاب

Лаухъ къ бабидамъ Баку, Геокчая, Тифлиса и вообще кавказскимъ.

بسى الأبهى 235—255

لك الهد يا الهي و اله العالمين و مقصودي و مقصود العارفين

Лаухъ этотъ носитъ молитвенный характеръ.

بسمه المبدع العليم الحكيم

كتاب انزله الرحمن من ملكوت البيان و انه لروم الحيوان لاهل امكان تعالى الله ربّ العالمين

Лаухъ извъстенъ подъ именемъ Лаухе Хикметъ (лаухъ мудрости), адресованъ на имя Фазиля, по прозванію Небиле Акберъ 1). Издается барономъ В. Р. Розеномъ въ печатающемся сборникѣ лауховъ.

هو المشنق العطوني الغنور الرحيم 289—274

تالله یا اسی الجیم قد قرء لدی العرش کتابك و وجدت منه نفعات حبّك لله یشهد بزلك قلمی الاعلی

На имя Ага Джемаля Буруджерди.

<sup>1)</sup> Объ немъ см. мою статью «Послёднее сло во Беха-Уллы» З. В. О. т. VII, стр. 193—194 и ниже прил. П, стр. 54.

### هو المقتدر العليم الحكيم

قد احاطت ارباح البغضآء سفينة البطعآء بها اكتسبت ايدى الظالمين يا باقر قد افتيت على الذين نام لهم كتاب العالم

Адресованъ къ Шейху Бакиру и Миръ Мохаммедъ-Хусейну, Имамъ-Джум'э Исфаганскому 1).

هو الظاهر الناطق العليم الحكيم 317—304 شهدت سدرة المنتهى لمن ظهر في ملكوت الانشآء بانّه لا اله الله هو

Адресованъ къ нѣсколькимъ бабидамъ, поименованнымъ въ лаухѣ.

هو المشرق من افق البرهان 324—317

كتاب انزله المظلوم لبن اقبل الى افق امره و طار في هوائه و عرف ما اعرض عنه اكثر العباد اللا انه من المقبلين

Также, какъ и предъидущій лаухъ, адресованъ къ нѣсколькимъ лицамъ.

بسبه المغرد على الأفنان 324—329

یا اسمی اسمع ندآئی من حول عرشی لیبلّفك الی بعر ما له ساحل و ما بلغ قعره سابح ان ربتك لهو العلیم الكریم

Извѣстенъ подъ именемъ Лауха видѣній الوح رؤيا.

هو الأقدس الأعظم العلى الابهى معلم 331-329

قد دمدم الرعد وارتفع هزيز الارياع و فالق الاصباع في هذا الشتآء يامر قلمه الاعلى بان يبشّر اهل الانشآء بهذا الربيع الذي به اورقت اشجار الحكمة و البيان

هو الأقدس الأعظم 331-333

يا معشر البشر قد فتح باب الكرم في المنظر الأكبر توجّهوا اليه بخضوع و اناب

<sup>1)</sup> См. Тарихе Сейяхъ у Е. G. Browne, A Traveller's Narrative I, 208 и II, 167. Умеръ въ 1291 г. (Мохаммедъ Хасанъ Ханъ مرأة لبلدان т. III, стр. 195).

هو المقتدر على ماكان و ما يكون 335—333 قد ظهرت العلامات و برزت البيّنات و اتى الموعود باسمه المهيمن القيوم هو الباقى العليم الحكيم

تبارك الذى اقامنى على الأمر اذ كنت قاعدًا و انطقنى بذكره اذ كنت صامتًا

هو المشرق من افقه الأعلى 338—336 تبارك الذي ينطق بما ينتفع به العالم و لكن القوم في حجاب مبين

هو الاقدس الاعظم العلى الابهى هو الاقدس الاعظم العلى الابهى د كر من لدى المظلوم الى الذين طاروا في هوآء محبة الرحمن

هو الظاهر من افق البيان

طوبى لمن وجد حلاوة الندآء الذي ارتفع من شطر الكبريآء و عمل ما امر به من العليم الخبير

هو المنادي في كلّ الأحوال تبارك الذي انزل الكلمة و فصّل بها بين البريّة انّه لهو المفصّل الحكيم

الاقدس الأعظم 341—343

شهد الله انه لا اله الا هو ينزل من سهآء الغضل ما شاء و اراد انه لهو المنزل الحكيم

هو الباقى الدّاتَم العليم الحكيم . قد ظهر كتاب الفجر من هذا المنظر الاكبر و مالك القدر

هو المهيمن على من في الأرض و السمآء هو المهيمن على من في الأرض و السمآء هو المبيّن العليم هذا يوم فيه ذرفت عين العالم بما ورد على الله مالك القدم انه لهو المبيّن العليم

هو المتعالى عن النّكر و الثناء عن النّكار و الثناء كتاب انزلناه بالحق لمن شرب رحيق البيان اذ اتى الرحن بسلطان مشهود

| IXXII        | китаве акдесъ, введеніе.                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 346          | هو الباقي الدّآئم العزيز الحكيم                                  |
|              | قد نزّلنا الآيات و صرّفناها بالحق انّه لهو المقتدر على ما يشاء   |
| 347          | هو المغرد على الافنان                                            |
| على امر اللا | ذكر ذكره المذكور في هذا الظهور لينتبه به اهل القبور و يقوموا     |
|              | و القيّوم                                                        |
| 348          | هو المقدّس عن الذّكر و البيان                                    |
| قتدر المهيمر | تعالى الرحن الذي انزل البيان و بشّر الكلّ بلقآء الله الم         |
|              | الحكيم                                                           |
| 849          | هو الأقدس الأمنع الاعظم                                          |
| (            | شهد الله انّه لا اله الّا هو يحيى من يشآء بما جرى من قلمه البديع |
| 350          | هو الأقدم الاعظم                                                 |

المهيمن القيروم

العليم الحكيم

ان السّر ينادي قر اتي من عجز عن عرفانه الوجود الله من شاء الله المقتدر العزيز العليم

هو الاقدس الاعظم الابهى 351 كتاب انزله الرحن لمن اراد ان يشرب الرحيق المختوم بايدي عناية ربّه المهيس القيوم

هو المقتدر على ما يشاء 352 قل ورد علينا في هذا السجن ما لا اطّلع به الّا الله العليم الخبير

هو المقتدر المهيمن القيوم 353 كتاب نزّل بالحق لمن توجّه الى الأفق الأعلى و امن بالله ربّ العالمين

بسمه المهيمن على الاسمآء 354 انّ المظلوم ينادي من شطر السجن انه لا اله الله عو المهيمن القيوم

```
355
```

# هو البيان في ملكوت التبيان يا اهل البهاء اسمعوا الندآء من البقعة النورآء من لدى الله العليم الحكيم

هو الكتاب المشرق المبين bid.

يا قلم الأعلى اذكر من في الأنشآء ليدعوا ما عندهم و يتوجّهوا الى الله ربّ العالمين

هو الأقرس الأبهى 356

قد خسر الذين كفروا بالله و ظهوره و انكروا ما نزّل من ملكوته العزيز البديع

هو المبيّن العليم 357

يا طاهر اسمع نداء المطهّر الذي باسمه طهّر الله افتَّدة المقرّبين

هو المهيمن على من في العالم باسمه الأعظم الم على من القبل الى وجه كما ذكرنا الذين نبذوا الأوهام

انا دل در من اقبل آبی وجه دیا د دریا الدین ببلوا آنه وهام

هو الباقی الدائم سبحان الذی انی بالحق و اظهر نفسه کیف اراد

هو المقدّس عن الذكر و البيان

انّ السّرة تنادى باعلى النداء و تدع (sic) الكلّ الى الله المهيمن القيوم

هو المذكور في صحف العالم عليه الم 361

ان المظلوم ينادي بين العالم ويأمر الناس عا امر به من لدى العزيز الحكيم

الأقدم الأعظم العظم

یا قلمی تحرّك علی ذكر من اقبل الی الله و وجد نفعات القمیص اذ تضوعت بین العالمین

هو المبيّن العليم الحكيم

شهد الله انه لا اله الا عو و الذي ظهر انه لحبوب العالم

Заински Истор.-Фил. Отд.

| XXXIV | китабе акдесъ, введение.                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ibid. | هو المقدّن عن عرفان ما سؤمّه                                        |
|       | نور العرفان من افق يراعة الرحمن قد كان بالحق مشهودًا                |
| 364   | هو الأقدس الأعظم                                                    |
|       | ذكرى الأعظم ينادى من في الأمكان الى الله مالك الأديان               |
| 365   | هو المبيّن العليم الحكيم                                            |
|       | قر سمعنا ندآئك و راينا اقبالك الى افق الأعلى                        |
| 366   | هو المقتدر على ما يشآء                                              |
|       | قد الام افق الكرم و لكن الامم اعرضوا عنه بما اتّبعوا لكلّ صنم منعوت |
| ibid. | هو المغرّد على الافنان                                              |
| تموات | قل اتى يوم القيام و قام فيه قيّوم الاسماء بسلطان احاط من في السّ    |
|       | و الارضين                                                           |
| 367   | بسهه المبيّن العليم                                                 |
|       | قد توجه اليك عرف الله بهذا اللوم الذي به اقبل كلّ نفس               |
| 368   | هو الاقديس الأعظم                                                   |
|       | سراج الله ینادی بینکم و یقول الیّ الیّ یا شعبی و عبادی              |
| 369   | هو المهيمن على الاسمآء                                              |

هو المهيمن على الأسمآء دكر من لدنّا لمن وفي بعهد الله اذ اتى الموعود و تمّ الميقات

هو المبيّن العليم الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو و الذي ينطق بالحق انه لامّ الكتاب في ملكوت الامر

ibid. هو المشرق من افق البيان من افق البيان و اظهرنا البيّنات بشهد بذلك كلّ الاشياء

| 371         | هو الاقدم الاعظم                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | قد نزّلت الايات و ظهر الكنز المخزون و لكنّ القوم لا يعرفون                                                      |
| 372         | مو الناطق بالحقّ                                                                                                |
|             | قیل عل نزّلت الالواح قل ای و ربّی العزیز الوقاب                                                                 |
| 373         | هو الاقدم الاعظم                                                                                                |
|             | شهد القيوم لهذا المظلوم انه لا اله اللا هو المهيمن القيوم                                                       |
| 374         | هو المستوى على العرش الاعظم                                                                                     |
| مسطورًا في  | سبعان الذي الهم عباده الاصنيآء و عرفهم هذا اليوم الذي كان                                                       |
|             | مه الحفيظ                                                                                                       |
| ibid.       | بسمه المقدّس عن الأذكار                                                                                         |
|             | كتاب انزله الرحن و انه لصراط الله لمن في السموات و الأرض                                                        |
| 375         | هو القائم باسمه القيّوم                                                                                         |
| مالك الانام | فى كلّ حين نذكر الله مقصود العالمين في كلّ الأيّام يتعرّك قلم                                                   |
|             | اجزب من اثاره القلوب العلوب |
| 376         | هو الباقي ببقآء نفسه                                                                                            |
|             | انّا نوصى من توجّه الى الافق الاعلى بالامانة الكبرى                                                             |
| ibid.       | هو الأقدس الأعظم                                                                                                |
|             | انّا فصّلنا النقطة و اظهرنا منها علم ما كان و ما بكون                                                           |
| 377         | هو الحاكم على ما يشآء                                                                                           |
|             | قد ظهرت الكلمة العليا و بها هدرت الورقآء على سدرة المنتهى                                                       |
| <b>37</b> 8 | هو المشرق من افق البقآء                                                                                         |
| كان         | انّا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان و انّه ينادي بين اهل الام                                                  |

ibid.

هو الظاهر في الملكوت السع ما قاله المشرك بالله بعل ما اويناه في ظلّ الشجرة

هو المقدس عن الاسمآء و الاذكار مو المهيمن القيوم معان الذي نطق و انطق كل شيء على انّه لا اله الله هو المهيمن القيوم

هو المشرق من افق العالم (in extenso) 380

كتاب انزله المظلوم في السجن الأعظم لمن امن بالله مالك القدم انّا نذكر من يذكرنا و نبشّر من اقبل الى الله مولى الأمم انّ السميع من سمع ايانى و البصير من اقبل الى افقى و العزيز من شرب رحيق الوحى من ايادى الكرم طوبى لمقبل اقبل الى الله و لقاصد قصد المقصود اذ كان في سجنه الأعظم كذلك ذكرناك و انزلنا لك ما انجذب منه العالم هنيئاً لمن فاز بايّامى و مريئًا لمن شرب كوثر الحيوان من هذا القلم

Въ бытность мою въ Персіи въ 1894 г. мнё удалось получить литографированный экземпляръ упомянутой выше Китабе Мубинъ. Этотъ сборникъ также отлитографированъ въ 1308 г. въ Бомбей. Форматъ сборника 13×21 ст., писанъ безъ рамки, рукой Ахмедъ Али Нейризи, какъ это мы могли прочесть изъ надписи, написанной «новымъ алфавитомъ», на послёдней (360) стр., а именно:



اهد على نيريزي .T. e.

Сборникъ начинается заголовкомъ для слѣдующаго затѣмъ лауха — Суретъ-уль-Хейкель:

Стр. 2. هذه سورة الهيكل قل جعلها الله مرأة اسهآئه بين السموات و الارض و стр. 2.

До страницы 87 слѣдуетъ Суретъ-уль-Хейкель, въ общемъ согласный съ изданнымъ барономъ В. Р. Розеномъ текстомъ 1). Съ 87 стр. до 128 стр. идутъ въ видѣ продолженія Суретъ-уль-Хейкель лаухи, изданные барономъ В. Р. Розеномъ, а именно:

Посль посльднихъ словъ изданія барона В. Р. Розена المتعالى المهين القيّوم прибавлено:

كذلك عبرنا الهيكل بايادى القدرة والاقتدار ان كنتم تعلمون هذا الهيكل وعدتم به في الكتاب تقرّبوا اليه هذا خير لكم ان كنتم تفقهون انصفوا يا ملاً الارض هذا خير ام الهيكل الدّي بني من الطين توجّهوا اليه كذلك امرتم من لدى الله المهيمن القيوم اتّبعوا الامر ثم احدوا الله ربّكم فيما انعم عليكم انّه هو الحقّ لا الله الله و يظهر ما يشآء بقوله كن فيكون

Затемъ следують:

Стр. 128. Изданный барономъ В. Р. Розеномъ Лаухе Раисъ 2).

بسم الله العزيز العظيم

هذا كتاب كريم قل نزل من لدن عزيز حكيم و فيه ما يفرع به المخلصون و تضطرب افتدة المشركين

الأعظم الأبهى

قد اشرقت من افق الأمر شبس رقم عليها من القلم الأعلى الملك لله المقتدر المختار

163 Лаухе Акдесъ; см. Е. G. Browne, Description of 27 Babi Manuscripts, p. 670—671.

بسم الله الأقدس الأبهى 172

<sup>1)</sup> Collections Scientifiques VI, p. 149-192.

<sup>2)</sup> L. c. 224-231.

180

بسم الله الأعزّ الأبهى

من النّا الى الّني كسّر صنم الوقم بسلطان ذكر ربّه مالك الرقاب

186

بسم الله الأعزّ الأمنع الأقدس

هزا كتاب من لدى البهآء الى الذين عصمهم الله من خزى النفس و الهوى و الدخلهم في سرادق الابهى فضلاً من عنده انه لهو الغفور الرحيم

193

الابدع الأبهى

هذا كتاب من لدى القيّوم لقوم يعلمون هل الّذين اعرضوا على شيء لا و ربّك المهيمن القيّوم

198

202

الاقدس الأبهى

تعالى الذى نزّل الآيات من ملكوت كان بانوار العرش مضيئًا سورة الأمين قد نزّلت من لدى الله العزيز الحكيم

بسم الله الأبديّ بلا زوال

هذا كتاب من لدى الله المهيون القيّوم الى الّذى منه ظهرت الاستقامة الكبرى في يوم فيه اضطربت افتدة اولى النّهى وانصعقت الأروام و العقول

بسم الّذي هو مقدّر الاحزان يا ايّها الناظر الى وجهي و الشارب كاس عنايتي و كوب رحتي و افضالي

هو الأقرس الأبهى (10<sup>1</sup>)

ك ظ ناديناك عن ورآء قلزم الكبريآء على الأرض الحرآء من افق البلآء انه لا اله الا هو العزير الومّاب

الأقىس الأعلى 214

رسولی لا تحزن عمّا ورد علیك لعمری انّك تحت جناع فضل ربّك العزیز الحید اشهد انّك فزت بلقاً، الله و ادركت ما اراد لك ربّك الغفور الكریم

<sup>1)</sup> Изданъ барономъ В. Р. Розеномъ въ Collections Scientifiques VI, 231-233.

218

بسم الله الباقي بالافنآء

بسم الله الأقدس

كتاب نزّل بالحق و به خرقنا الاح<mark>جاب و انا العزيز الوهّاب</mark>

بسم الله العزيز الحكيم

يا اينها الناظر الى المنظر الاكبر اسم ندآء جال القدم من شطر سجنه الاعظم انه لا اله الله هو العزيز الحكيم

بسهه المقتدر على ما يشاء 228

هذا كتاب نزّل بالحق و فيه يذكر ما يلوم به وجه الأمر بين الأرضين و السبوات

بسم الله الأقدس الأعلى الله الله الله و المهين القوم المع ندآء ربّك عن جهة العرش على انّه لا اله الله هو المهين القوم

بسم الله الأقىس الأبهى 239

هذا كتاب من لدنّا الى الذي اقبل الى الله و انقطع عمّا سؤيه الا انّه ممّن فاز بلقآء الله المهيمن العزيز الحكيم

الاقىس الأعظم على المعظم المعلم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعلم المعل

هذا لوم الأمر قد نزّل من لدن مالك القدر ليقرّب الناس الى المنظر الأكبر هذا المقام الأطهر الّذي يطوف حوله ملئكة مقرّبون

بسم الله الباقي بلا زوال 249

قل انّا انزلنا من جهة العرشُ مآء البيان لينبت به من قلوبكم نبات الحكمة و التبيان افلا تشكرون

بسم الله الروَّق الرحيم 252

ص و النبأ العظيم قد اتى الرحن بسلطان مبين و وضع الميزان و عشر من على الأرض اجمعين

بسم الله الباقى بلا فنآء هذا كتاب من لدناً الى الّذى استقام على امر ربّه و به زيّن ثوب الايقان

بسم الله الأقرس الأبهى 258

ا هذا کتاب کریم ام هیکل الانسان الّذی فیه رقم من قلم الرحن علم ما یکون و ما قد کان

بسم الله الأقدس الأعلى 261

هذا كتاب كريم نزّل بالحق من لدن عزيز عليم انه لروم الأمر تحيى به افئدة العارفين

الأقدس الأبهى 264

شمس ذكر اسم ربّك الرحن قد اشرقت من افق التبيان باسبى العزيز المنبع

بسم الله الأقدس الأبهى من العظيم الله عليم الله عليم الله عليم الله الموجه في عن السجن العظيم

بسم الله الأقدس الأبهى

هذا لوم البقآء من لرى البهآء الى الّذى فاز بعرفان الله و شرب كوثر الحيوان من كاس كلمات ربّه الرحن

الله لا اله سؤيه 272 كتاب الظهور قد نزّل من سهآء الفضل لهن اقبل الى الله مرسل الأرياح

بسم الله الأقدس الأبهى ولا المنافقة المباركة النورآء من سدرة الأبهى ولا المنافقة المباركة النورآء من سدرة الأبهى

الأقدس الأبهى 278

قر انزلنا الایات فی العشی و الاشراق و جعلناها هدی و ذکری لاولی الالباب

هو الباقي بلا زوال 281

سبعان الّذي نزل الابات بالحق في هذا السجن الّذي جعله الله المنظر الاكبر تنزّل فيه ملئكة الامر في العشى و الاشراق

بسم الله الأبهى 283

یا من اردت اثری اعلم اثری احاط بالسموات و الارض و فی مقام کل شیئ اثری لو کنت من العارفین

الاعظم الاعظم

اسمع ما يودى من شطر البلاء على بقعة المحنة و الابتلاء من سررة القضاء انه لا اله الا انا المسجون الفريد

الأكرم الأبهى

هل الآیات نزّلت قل ای و ربّ السوات هل اتت الساعة بل مضت و مظهر البیّنات

الاقدس الاعظم الابهى الاقدس العظم الابهى عن الدنّا الى الذي اقبل الى الله مولى العالمين

بسم الله الحاكم على ما يريد

یا ایها المذکور لدی العرش اعلم آن المشرکین جعلوا اهلی و احبتی اساری من العراق و ادخلوهم فی دیار اخری

هو المقتدر على ما يشآء 296 كتاب كريم من لدن ربّ العالمين الى الذين امنوا بهذا النباً العظيم

الأقدس الاعظم - 299

بسم الله الأقدس الأبهى بسم الله الأقدس الأبهى يوقنون الفيّوم نزّلت بالحق و لكنّ الناس اكثرهم لا يوقنون

الأقرس الأبهى الأبهى 304

سبحان النَّني نزّل الآيات بالحق و من قبلها البيان ليستعدّ من في السموات و الأرض لهذا الظهور الّذي طلع و اشرق من افق مشية ربّك الرحن

بسم الله الأقدس الأبهى من لدنّا الى الذي سلك سبيل الله الواضح المستقيم

بسم الله العليم الحكيم طوبي لمن نبل ما عند الناس و اخل ما اوتي به من لدن عزيز حكيم

بسم الله الأقدس الأبهى 310

طوبي لمن سمع الألحان من شطر الرحمن في مقام طاب هوائه بما فاحت فيه نفعات قميص ربّه العلى العظيم

بسم الله الاعظم العلى الاعلى العلى العظم العلم العلم

بسم الله الأقرس الأبهى النفس و الهوى العلم انّا وردنا في السجن الأكبر ليخرج العباد عن سجن النفس و الهوى

بسم الله الأقدس العلىّ الأبهى 313 تالله بالبلاّء زاد حبّ البهآء بعيث ما منعه عن ذكر مالك الأسماء و فاطر السمآء

بسم الله الأقدس الأبهى من المن الله من ارض طببة مباركة انّ عذا الفضل عظيم

 بسم الاقدس الأعظم 317

هذا كتاب من لدنّا الى من اتّخذ الى ذى العرش سبيلاً ليقربه كت<mark>اب ربّه الى</mark> الذكر الأعظم

بسم الله الأقدس الأمنع الأعلى 318 هذا كتاب الله المهيمن القيّوم الى الّذى اقبل الى مشرق الأمر فى يوم اسودّت فيه الوجوه

بسم الله الامنع الاقدس الابهى 319 هذا كتاب من لدى المظلوم الى الّذى اتّخذ الى الرحن سبيلاً

بسم الله العلى الأبهى ذكرى امتى ليجذبها ندائى الى ملكوتى لتنظر ما قدّر لها من لدن عليم حكيم

الأمنع الاقرس الأبهى الأحجاب اذ اتى الوعّاب في ظلل السجاد

الأقدس الأعظم الأعظم عندا كتاب نزّل بالحق من لدن عزيز حكيم ينطق بانّى انا المسجون في عذا السجن العظيم

الأقدس الأعظم 1324 ذكرى عبدًا من العباد ليجذبه الى الله مالك يوم التناد(1

بسم الربّ اليوم يوم السوّال اذا سمعت نداء ربّك قل لبّيك يا محبوب العالمين

بسم الله الأقدس العلى الأبهى على على الله الما الما الله الأورس العلى الرحن عليك و على اهل الأكوان خذه بيد اليقين و قل ان الحد لله ربّ العالمين

<sup>1)</sup> T. e, التنادي.

بسم الله الأقنس الأبهى 328

یا ذاکری اسم ندآئی عن شطر سجنی و تفکّر فی امری و ما ورد علی نفسی

بسم الله الأقدس الأبهى

عذا كتاب نزّل من لدى العرش الى الّذى امن بالله المهيمن القيّوم

بسم الله الأعزّ الأقدس الأبهى يا خادمى السمع ندآئى من شطر سجنى انّنى انا المظلوم الغريد

الأمنع الأقاس 331

کتابی الی عبدی لیفرج بذکری و تهزّه نفعاتی و تسرّه ایاتی و یطلع من انق استقامتی و یذکر ربّه بین عباده

الاقدس الامنع الامنع من الله الله و كلّ اليه راجعون عرفون الله ما من الله الّا هو و كلّ اليه راجعون

قد نزّل من لدى الرّمن للعام عمد كريم خان هو القهّار

يا كريم اسم ندآء ربّك الابهى من سدرة المنتهى تنطق انه لا اله الله عو المهيمن القيّوم

الأعظم الأبهى الأعظم الأبهى الكتاب و التى الوقّاب اذًا راينا اهل الحجاب في وجل و اضطراب

الأعظم الأبهى الأعلم الأبهى المتدر المختار الختار الختار المنعن المنعند المختار المنعند المنع

العليم الحكيم العليم الحكيم العليم العليم العليم العليم الخل النار و هيئة النور من افق الظهور قد كان بالحق مشهودًا

الأعظم الأبهى الأكوان البهآء و جعل مشرق سلطانه لمن في الأكوان

بسم الله الاعزّ الابهى هذا كتاب من لدنّا الى الّذى اقبل الى الوجه و اتّخذ الى الرحن سبيلاً

بسم الله الاقدم الأبهى 339

ذكر الله من سدرة الأنسان قد ارتفع بالحق طوبى لمن اقبل اليه و سمع ما نطق به لسان القدرة و الأجلال

الأعظم الأقرس الفي الله من افق السجن عليك يا ايّها الهقبل الى الله فالق الأصبام

بسم الله الحاكم على الله الحاكم على الله الحاكم على الله الحال الله الحاكم على الله الحال الله الحال الله الحال المن المن الخدراج المعانى و البيان من راحة رحمة ربّه الرحمن

الاعظم الأبهى المخلصين و نور تستضيعٌ به وجوه المقرّبين ذكرى نار تشتعل بها قلوب المخلصين و نور تستضيعٌ به وجوه المقرّبين

بسم الله المهيمن على الاسماء على المسماء على المسماء على الله على على على ما عبر و هل تجر ما غبر لم ادر لم يحزن البشر فاعتبروا يا اولى الالباب

الأبدع الأبهى الأبدع المن العباد طوبى لمن من النبيّا لهن سبع الندآء و قال بلى يا مالك العباد طوبى لمن الجاب ربّه اذ ظهر من افق الأمر بسلطان العظمة و الأجلال

الاطهر الاظهر الاجهى الطهر الماطهر العرّ خلف حجاب الذلّ من افق البلاّ قد كان مريمًّا

ibid.

الاطهر الأبهى

اسمع ندآء الله الأبهى من برء ظلمآء ان انصروني يا اهل البهاء بسيف الحكمة و البيان

بسم الله الأقدس الأبهى 347

يا قلم اذكر من اقبل الى مطلع القدم ليجذبه نفحات مالك الامم في هذا اليوم الذي فيه انبسط الروم

الأقدس الأطهر العزيز المستعان السع نداء ربّك الرحمن من افق البلآء انّه لا اله اللّ هو العزيز المستعان

بسم الله الأعظم بسم الله الأعظم من لدنّا اليك لتجذبك نفعات الوحى الى الله المهيمن القيّوم

بسم الله الأعظم بيم الله الأعظم عن السجن و الروم جدّد بطراز الذكر اعتبروا يا

قد خلق قمیص الجسم من السجن و الروع جدّد بطراز الذكر اعتبروا یا اولی الابصار

الأعظم الأبهى 351

قد اشرق كتاب الفجر من افق الأمر و اضآئت به الديار هذا يوم فيه تنطق الاشيآء الملك لله الواحد المختار

ibid. الأقدس الأبهى العزيز الودود من لدى القيّوم الى الذى امن بالله العزيز الودود

الأقرس الأبهى 352

ذكر من لدنّا الى من نبل الأوهام و اخل من لأح به نور اليقين لتبرّ علبه نسمة الله من هذا الشطر المنبع

بسم الله الأقدم الأعظم

هذا كتاب من لدى الله الى من اقبل الى الوجه ليفرح ويكون من الشاكرين

بسم الَّذي كان و ما كان معه ما كان بسم الَّذي كان و ما كان معه ما كان و ما كان معه ما كان من شطر السَّجن للَّذي اقبل الى الوجه ليجذ عرف الله المقت**در** العزيز

عذا كتاب من لدى القيّوم الى الّذين فازوا بانوار اليوم اذ اتى الغلام فى ظلل الغيام بقدرة وسلطان

بسهه الباقى الدّائم بسه الباقى الدّائم قد اخل اهتزاز الوصال شطر الجنوب و الشّمال نسم ندآ، البطعآ، تقول لك الحد يا ربّى الأبهى

لاقدس الابهى كم من عباد انتظروا اتيامى فلهّا اتى الميقات كغروا بمالك الاسماء و الصفات

الاعظم الاعظم عبد الله الاعظم العظم يقبلن الى قبلة من فى السّوات و الارضين

الاقدم الاعظم المقور و سيناء تنادى لك الحدد عبوب العالمين عبوب العالمين

ibid. الاقدس الاعلى الاعلى من اقرّ بالله في يوم فيه كُلّ اللسان

الأقدس الأعلى قد كان بالرّوم مذكورًا ذكر الرّوغ عبده في اللّوم قد كان بالرّوم مذكورًا

هو الباقي 360 (in extenso).

كلام الله ولو انحصر بكلمة لا تعاد لها كتب العالمين انك لا تحزن بما اختصرنا اللّوم لانّ فيه يرى كتاب عظيم هذا لوم امتزم بملح الله اذ اذقت قم و قل لك الحد يا اله العالمين لو غزم في السّجن لا تعجب لانّ الاحزان ما اخذتنا في سبيل ربّك و نحن في سرور بديع قد فدينا احدًا من الاغصان بدعًا قل لك النبّآء يا بهآء العالمين يا ليت عرفت توجات هذا البحر الاعظم و ما فيه من لمّالى اسرار ربّك العزيز الجيد

Кром в изв в стных в намъ лауховъ в в роятно еще много будутъ встр в чаться новых в, такъ какъ плодовитость Беха Уллы въ этомъ отношеній изумительна. Изъ крупных лауховъ, какъ мп приходилось слышать въ Персій, существуютъ еще намъ неизв в тири следующіе: رائل المراز المراز

بسم الله ربّ الارض و السبآء و مالك ملكوت الاسبآء ينصحك الله و يعظك بما يقرّبك يا ايّها المعروف بالعلم اسبع نداء المظلوم انّه ينصحك لوجه الله و يعظك بما يقرّبك الله في كلّ الاحوال انّه هو الغنى المتعال

Конецъ:

فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الحاء الّذي نفى الى ارض الخاء يوم العدال يوم الملك من شهر المشية من سنة ٧٨ الهآء الواحد الثالث من ظهور نقطة البيان روح ما سواه فداه مطابقا سنة ١٣٠٨

Всего 141 молитва, по характеру почти ничемъ не отличающихся отъ обыкновенныхъ лауховъ.

Въроятно къ подобному же роду молитвъ надо отнести и сборникъ молитвъ, имъющійся у барона В. Р. Розена 1).

16-го мая 1892 г. (ст. стиля) закончилась д'ятельность и жизнь Беха Уллы въ саду Бехдже близь Акры. Слишкомъ еще св'єжа эта могила, чтобы можно было подвести какіе либо итоги его реформ'є. Во всякомъ случа в этическая сторона новаго ученія прежде всего заслуживаетъ нашего вниманія и сочувствія. Ни одинъ учитель, вскормленный на почв в Ислама, не пошель такъ далеко на встр'єчу христіанской морали, какъ Беха Улла и въ этомъ, но нашему, заключается его главная заслуга передъ челов'єчествомъ.



<sup>1)</sup> Collections Scientifiques III, p. 50.

## КИТАБЕ АКДЕСЪ. Священнъйшая книга.

Во имя Того, кто правитъ темъ, что было и темъ, что будетъ.

- 1. По истинѣ, первое, что Богъ предписалъ людямъ, есть познаніе мѣста восхода его откровенія и мѣста проявленія его воли, въ которыхъ онъ самъ пребывалъ въ мірѣ повельнія и творчества 1). Кто достигъ этого достигъ всякого блага. Кто же будетъ отстраненъ (отъ познанія), по истинѣ, тотъ будетъ изъ заблуждающихся, хотя бы онъ пришелъ со всякими (хорошими) дѣяніями.
- 2. Когда вы достигнете этого самаго высокаго мѣста и этого высочайшаго горизонта, подобаеть каждому изъ васъ слѣдовать тому, что повелѣно отъ Бога. Ибо одно безъ другого не будетъ принято. Такъ рѣшилъ Тотъ, кто вдохновляетъ.
- 3. Пусть же тѣ, которымъ дана отъ Бога способность видѣть, взираютъ на свои обязанности 2) къ Богу, величайшему началу благоустройства міра и сохранности народовъ. Тѣ же, которые пренебрегаютъ, по истинѣ,—ничто иное, какъ ничтожная мошкара.
- 4. Мы повелёли вамъ нарушить побужденія души и страсти, а не то, что предписано высочайшимъ перомъ. Ибо оно, т. е. предписанное, есть живительный духъ для всёхъ живущихъ.

<sup>1)</sup> Въ смыслъ созданія Закона. Весь стихъ относится къ познанію и признанію пророка. По истолкованію самихъ бабидовъ міръ имъетъ два источника бытія — 1) міръ повельній божімхъ, т. е. Промысель и 2) міръ установленій, т. е. Законъ. Ср. также Прилож. ІІІ, «отблескъ» первый и четвертый.

<sup>2)</sup> Такъ переводимъ мы арабское علود предѣлы, понятіе сложное, заключающее въ себѣ понятія о приказаніяхъ اوامر ср. Коранъ II. 183, 229 и др., а также приложеніе III, «слово Бога на листѣ восьмомъ высочайшаго рая».

- 5. Уже заволновались моря мудрости и изъясненія отъ дуновенія Милосерднаго; пользуйтесь же вы, у которыхъ есть сердце!
- 6. Тѣ, которые нарушать завѣтъ Бога въ Его повелѣніяхъ и обратятся вснять, будутъ считаться заблуждающимися предъ (лицемъ) Независимаго, Превознесеннаго.
- 7. О родъ человѣческій, знайте, что мои повелѣнія это свѣтильники моего промысла среди рабовъ моихъ и ключи къ моему милосердію для твари моей. Таково повелѣніе, нисшедшее съ неба воли 1) вашего Господа, Владыки религій.
- 8. Если кто либо найдеть сладость изъясненія, которое появилось изъ устъ воли Милосерднаго, то онъ пожертвуетъ всёмъ, что у него есть, будь это сокровища всего міра, дабы исполнить хоть одно изъ повелѣній Его, заблиставшихъ на горизонтѣ промысла и благодѣяній.
- 9. Скажи: отъ моихъ повелѣній исходитъ ароматъ моего одѣянія <sup>2</sup>) и ими утверждаются знамена побѣды на вершинахъ и горахъ.
- 10. Уже раздалась рѣчь моей мощи въ мірѣ моего величія, обращенная къ монть созданіямь: ради любви къ моей красотѣ выполняйте свои обязанности по отпошенію ко миѣ. Благо любящему, когда онъ слышить аромать возлюбленнаго изъ этихъ словъ, изъ которыхъ исходять благовонія благости неописуемыя.
- 11. Клянусь своей жизнью, кто пьетъ чистѣйшее вино справедливости изъ рукъ милосердія, тотъ по истинѣ ходитъ вокругь моихъ повелѣній, заблестѣвшихъ съ горизонта творчества.
- 12. Отнюдь не думайте, что мы вамъ дали (только) постановленія; мы открыли вамъ вино, запечатанное в) рукой могущества и силы. Свидѣтельствуетъ объ этомъ то, что написано перомъ откровенія. Размышляйте объ этомъ, о обладатели мышленія!
- 13. Предписывается вамъ молитва изъ девяти *ракаам*'овъ Богу, ниспославшему *аем*'ы: въ полдень, утромъ и вечеромъ.
- 14. Мы не требуемъ другого числа молитвъ. Такъ установлено въ книгѣ Бога. По истинѣ, Онъ повелитель могущественный, властный.

<sup>1)</sup> Этимъ выраженіемъ всегда имъется въ виду самъ пророкъ (Беха-Улла).

<sup>2)</sup> Ср. Коранъ XII. 91—97.

<sup>3)</sup> Это какъ бы осуществленіе сказаннаго въ Коранъ (LXXXIII. 25), что въ судный день будеть откупорено чистъйшее вино. Беха-Улла этими словами, такъ сказать, распечатываеть то самое вино, о которомъ упоминаетъ Коранъ. Бабиды ссылаются еще на пророка Даніила (XII, ст. 4 и 9), гдъ въ персидскомъ переводъ британскаго библейскаго общества (Glen's Version. Third Edit.) употребляется слово مختوم الله المحتوية والمحتوية والمحتوية المحتوية المحتوي

- 15. Когда вы пожелаете молиться, обратите лица ваши въ мою священивйщую сторону, въ освященное мѣсто, которое Богъ сдѣлалъ средоточіемъ небожителей, мѣстомъ поклоненія обитателей градовъ вѣчности и источникомъ повелѣній для всѣхъ живущихъ на землѣ и пебесахъ.
- 16. А когда солнце истины и изъясненія зайдеть, то (обращайтесь лицемъ) въ то мѣсто, которое мы вамъ предназначили 1). По истипѣ, Опъ—великій, всезнающій.
- 17. Когда солице постановленій появляется надъ горизонтомъ изъясненія все подтверждается его неотразимымъ повелічнісмъ. Всімъ обязательно повиноваться ему, даже въ такомъ ділі, отъ котораго разверзлись бы небеса сердецъ вірующихъ.
- 18. По истинѣ, Онъ творитъ, что пожелаетъ, и не отвѣчаетъ за то, что Онъ хочетъ, и то, что новелѣваетъ Возлюбленный, и есть «возлюбленное». Клянусь Владыкой творчества!
- 19. Истинно, тотъ, кто позналъ ароматъ Милосерднаго и позналъ появление этого изъяснения, тотъ не остановится ин передъ какими бѣдствіями для утвержденія постановленій между людьми. Благо будетъ приближающимся и достигшимъ до высоты разумѣнія.
- 20. Мы распредёлили молитву въ другихъ писаніяхъ. Благо будетъ тому, кто поступаетъ такъ, какъ ему предписано Владыкой всего живущаго.
- 21. Въ молитв $\ddagger$  объ усопшихъ ниспослано шесть mak fupem'овъ  $^2$ ) Богомъ, ниспославшимъ aem'ы  $^3$ ).
- 22. Кто умѣетъ читать, пусть прочтетъ то, что было ниспослано прежде ихъ (такбирет овъ), если же нѣтъ—Богъ проститъ его. По истинѣ Онъ великій, прощающій.
- 23. Да не сдѣлаетъ волосъ и все то, что не обладаетъ душой, подобно костямъ и тому подобному, тщетной вашу молитву <sup>4</sup>). Одѣвайтесь въ горностаевый мѣхъ, подобно тому какъ вы одѣваетесь въ бобровый и бѣличій и другой еще мѣхъ <sup>5</sup>); ибо въ Коранѣ это не запрещено, а *улемы* не поняли этого. По истинѣ, Онъ великій, всезнающій.

<sup>1)</sup> Обътованная земля, включая конечно и Акку.

<sup>2)</sup> Такбирет і (т. е. произнесеніе формулы: Аллахъ Акбаръ — Богъ есть величайшій) установлены въ *Беянъ* и молитва объ умершихъ тоже имъ́ется въ *Беянъ*. См. Вахидъ V, гл. 11 y V. Rosen, Collections Scientifiques, III. 18.

<sup>3)</sup> Т. е. стихи священнаго писанія. То же слово означаєть и «знаменіе». Мы будемъ употреблять это слово въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя точно опредѣлить то или другое значеніе.

<sup>4)</sup> У шінтовъ есть установленіе, что если волосъ какого нибудь нечистаго животнаго попадеть на платье молящагося, то молитва дѣлается недѣйствительной. (См. Querry, Droit musulman, I. 59—62).

<sup>5)</sup> Шінтскій шаріать разрѣшаеть только два сорта мѣховъ: мѣхъ бобра خز и бѣлки (Querry, l. c. I. 69). Въэтомъ стихѣ Беха-Улла даеть разрѣшеніе носить всѣ мѣха.

- 24. Заповёдана вамъ молитва и постъ съ первыхъ дней возмужалости повелёніемъ Бога, вашего Господа и Господа вашихъ предковъ.
- 25. Кто чувствуетъ слабость отъ болѣзни или дряхлости, съ того Богъ не взыщетъ по своему мплосердію. По истинѣ, Онъ прощающій, щедрый.
- 26. Богъ разрѣшилъ вамъ *суджудъ* 1) на каждой чистой вещи и мы отъ Его имени отмѣнили ограниченіе его въ «книгѣ». По истинѣ, Богъ знаетъ, а вы ничего не знаете.
- 27. Кто не нашель воды, тому слѣдуеть произнести пятикратно: «Во ния Бога, чистѣйшаго, чистѣйшаго»; затѣмъ пусть приступаеть къ молитвѣ. Это и есть то, что повелѣлъ Владыка міровъ <sup>2</sup>).
- 28. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ удлиняются ночи и дии, приступайте къ молитвѣ по указанію (карманныхъ) часовъ или солнечныхъ часовъ, по которымъ распредѣляется время. По истинѣ, Онъ изъясняющій, мудрый.
- 29. Мы отмѣнили вамъ молитву *ает* овъ (знаменій) з), когда они появятся. Помяните Бога Его величіемъ и могуществомъ. По истинѣ, Онъ слышащій и видящій.
- 30. Скажите: величіе принадлежить Богу, владык всего того, что видимо и невидимо, владык міровъ.
- 31. Предписано вамъ молиться по одиночкѣ. Отмѣняется постановленіе объ общей молитвѣ 4), кромѣ молитвы за усопшихъ. По истинѣ, Онъ—мудрый повелитель.
- 32. Богъ прощаетъ женщинамъ, когда у нихъ мѣсячныя крови, молитву и постъ. Для нихъ назначается омовеніе, а затѣмъ пусть произносятъ хвалу Богу девяносто пять разъ отъ полудня до полудня: «Слава Богу, владыкѣ знанія и красоты». Это то, что предназначено въ «книгѣ», разъ вы изъ знающихъ.
- 33. Вамъ и имъ (женщинамъ) во время путешествія, когда вы остановились и отдыхаете въ безопасномъ мѣстѣ, вмѣсто молитвы (назначается) одниъ земной поклопъ, во время котораго произнесите: «Хвала Богу, обладателю величія и блеска, дарителю и благодѣтелю». Кто же не можеть,

<sup>1)</sup> Т. е. земной поклонъ. Отмѣняется то правило шіитской молитвы, по которому земной поклонъ не можетъ быть сдѣланъ ни на чемъ другомъ, кромѣ земли (Querry, l. с. I. 65 § 102), а по тому самому отмѣняется употребленіе молитвеннаго камня, можре намазъ.

<sup>2)</sup> Отмѣняется тейеммум», т. е. замѣна воды, за недостаткомъ ея, пескомъ или сухой землей (Querry, 1. с. I. 38—42).

<sup>3)</sup> Салатъ-уль-аятъ الآيات называется молитва, которая читается во время затменія солнца или луны и во время землетрясеній. (Querry, l. c. I. 94—96). Этимъ стихомъ она отмъняется.

<sup>4)</sup> Отмъняется общая молитва съ пишъ-намаз'омъ, т. е. съ муллой, читающимъ молитву. (Querry, l. c. I. 114—121).

пусть произнесеть: «Хвала Богу», такъ какъ этого достаточно. По истинъ, Онъ — удовлетворяющій, въчный, прощающій, милосердный.

- 34. Совершивъ земной поклонъ, вы и онт сядьте прилично 1) и произнесите восемнадцать разъ: «Хвала Богу, владыкт царства и царствованій». Такъ изъяснилъ Богъ пути истины и правды. По истинт, они приводятъ къ единой дорогт, а это и есть «дорога прямая».
  - 35. Благодарите Бога за эту великую милость.
- 36. Благодарите Бога за этотъ даръ, который объемлеть небеса и земли!
  - 37. Поминайте Бога за эту милость, которая предшествовала мірамъ!
- 38. Скажи: Богъ сдёлалъ ключемъ къ сокровищницё любовь ко миё скрытому, разъ вы познаете.
- 39. Еслибы не этотъ ключъ, то она (сокровищница) была бы закрыта для васъ на вѣки вѣковъ, разъ вы изъ убѣдившихся.
- 40. Скажи: это мёсто появленія откровенія и мёсто восхода сіянія, которымъ открылись горизонты, разъ вы будете знающими.
- 41. По истинъ, это есть предопредъление утвержденное, и имъ утверждается всякое предръшенное предопредъление.
- 42. О высочайшее перо, скажи: о пародъ, мы предписали вамъ постъ опредъленнаго числа дней, а повый годъ праздновать послѣ окончапія этихъ дней (поста). Такъ возсіяло солнце изъясненія съ горизонта «книги» отъ владыки начала и конца.
- 43. Пусть дни, остающіеся отъ мѣсяцевъ, будутъ передъ мѣсяцемъ поста, ибо мы сдѣлали ихъ мѣстомъ проявленія xa ( $_{o}$ ) $^{2}$ ) между ночами и днями.
- 44. Поэтому то, что опредѣлено для (остального) года и мѣсяцевъ, не относится къ этимъ днямъ. Людямъ Беха(-Уллы) слѣдуетъ въ эти дни кормить себя, родственниковъ, бѣдныхъ и неимущихъ, и пусть исповѣдуютъ величаютъ, словословятъ и прославляютъ Госнода своего съ радостью и ликованіемъ.
- 45. Когда окончатся *дни даяній* передъ постомъ, пусть приступаютъ къ посту. Такъ повелѣлъ Владыка рода человѣческаго.

<sup>1)</sup> Дословно: «сядьте по образу единобожія». هيكل أوحل, а также هيكل أوحل выраженія, употребляемыя дервишами для обозначенія богобоязненных смиренных позъ во время сидѣнія. Здѣсь же имѣется въ виду просто смиренная поза.

<sup>2)</sup> Т. е. число этихъ дней пять. Это учрежденіе не новое. هست نفسهٔ и القام المادة و المستوفة و ال

<sup>3)</sup> Точный смыслъ глагола опроизносить формулу: нътъ Бога, кромъ Бога и т. д.

- 46. Это не относится къпутешествующимъ, больнымъ, беременнымъ и кормящимъ грудью. Прощаетъ ихъ Богъ милостью своею. По истинѣ, Онъ великій, дарующій.
- 47. Таковы предначертанія Бога, которыя начертаны высочайшимъ перомъ въ псалмахъ и посланіяхъ.
- 48. Держитесь повельній Бога и Его предписаній и не будьте изъ числа тьхъ, которые беруть основаніемъ свои личныя побужденія и отвергають основы божіи, слідуя (ложнымъ) предположеніямъ и вымысламъ.
- 49. Воздерживайтесь отъ ѣды и питья отъ восхода до захода. Горе вамъ, если страсть удержитъ васъ отъ этой милости, которая предначертана въ Книгъ.
- 50. Предписано тому, кто испов'єдуеть Бога, великаго распорядителя, омывать ежедневно руки, зат'ємь лице. (Потомь) пусть сядеть, обратившись къ Богу, и скажеть девяносто пять разъ: «Богь—пресв'єтл'єйтій!» Такъ повел'єль Творець неба, когда Онъ возс'єль на престолахъ именъ съ величіемъ и могуществомъ.
- 51. Такъ очищайтесь для молитвы повельніемъ отъ Бога, единаго и полновластнаго.
- 52. Запрещено вамъ убійство, прелюбодѣяніе, злословіе и клевета. Сторопитесь всего того, что запрещено вамъ въ писаніяхъ и посланіяхъ.
- 53. Мы раздёлили наслёдство по числу за (;) 1). Изъ нихъ нисходящему потомству мы предназначили девять долей, составляющія 540 частей; супругамъ 8 долей, т. е. 480 частей; отцамъ 7 долей, т. е. 420 частей; матерямъ 6 долей, т. е. 360 частей; братьямъ 5 долей, т. е. 300 частей; сестрамъ 4 доли, т. е. 240 частей; наставникамъ 3 доли, т. е. 180 частей. Такъ повелёлъ возвёститель обо мнё (Бабъ), который вспоминаетъ меня нощно и денно.
- 54. Когда же мы услышали ропотъ младенцевъ въ чреслахъ, мы увеличили вдвое то, что имъ предназначается, и уменьшили то, что причитается другимъ. По истинѣ, Онъ властенъ надъ тѣмъ, что захочетъ и дѣлаетъ властью своей то, что пожелаетъ.
- 55. Если кто либо умеръ, не оставивъ нисходящаго потомства, то доля таковаго предназначается въ домъ справедливости <sup>2</sup>), дабы довъренные Милосерднаго израсходовали ее на сиротъ, вдовъ и на то, что можетъ при-

<sup>1)</sup> Т. е. на 7 категорій. Впервые это подраздѣленіе сдѣлано Бабомъ. Наслѣдниками являются: 1) дѣти, 2) супруги, 3) отецъ, 4) мать, 5) братья, 6) сестры и 7) учителя и наставники. Все наслѣдство дѣлится на 2520 частей или 42 доли.

<sup>2)</sup> Т. е. такъ назыв. бейту-ль-адль, подъ которымъ по толкованію бабидовъ можно подразумѣвать и вообще государственныя учрежденія, равно какъ подъ «довѣренными Милосерднаго» можно понимать государственныхъ людей вообще.

нести пользу обществу, дабы они благодарили Господа своего великаго, всепрощающаго.

- 56. Если же кто либо оставитъ прямое потомство, но не будетъ тѣхъ, о которыхъ упомянуто въ Книгѣ, то изъ того, что онъ оставитъ, двѣ трети назначаются потомству, а одна треть въ домъ справедливости. Такъ рѣшилъ Богъ независимый, превознесенный величіемъ и блескомъ.
- 57. Если у того, который не оставить наслёдниковь, будуть родственники изь сыновей брата и сестры и дочерей ихь, то имь назначается двѣ трети, а если нѣть то дядямь и теткамь со стороны отца и матери и ихь нисходящему потомству. Одна треть предназначается въ домъ справедливости. Такъ повельно въ Книгъ отъ Бога, владыки всего живущаго.
- 58. Если кто либо умеръ и не оставилъ никого изъ тѣхъ, которыхъ имена ниспосланы высочайшимъ перомъ, то все имущество цѣликомъ поступаетъ въ упомянутый домъ, дабы оно расходовалось на то, что приказалъ Богъ. По истинѣ, Онъ— могущественный и по преимуществу повелитель.
- 59. Мы предназначили домъ, въ которомъ жилъ (покойникъ), и его собственное платье мужескому потомству, а не женскому и (другимъ) наслѣдникамъ. По истинѣ, Онъ дарующій, благостный.
- 60. Если кто умеръ при жизни отца своего и оставилъ потомство, то оно наслѣдуетъ долю отца, (назначенную ему) въ Книгѣ Бога. Раздѣлите между ними съ искренней справедливостью. Такъ заволновалось море глагола и выбросило жемчужины постановленій отъ Владыки рода человѣческаго.
- 61. Если кто оставить малолётнихъ, то передайте то, что имъ принадлежитъ, до ихъ совершеннолётія, надежному человѣку, дабы онъ даль этимъ деньгамъ рость, или же вложите въ какое нибудь товарищество. Затѣмъ предоставьте (долю) опекуну по справедливости изъ того, что онъ пріобрѣлъ торговлей или промысломъ.
- 62. Все это должно быть послѣ отдачи того, что слѣдуетъ Богу, п послѣ уплаты долговъ, если таковые у него (покойника) были, и послѣ расходовъ на предметы для одѣянія, похоронъ и перенесенія покойника съ почестью и почетомъ. Такъ повелѣлъ Владыка начала и конца.
- 63. Скажи: это есть знаніе сокровенное, которое не измѣнится, ибо началось оно съ Ta ( $\bot$ ), которое ведетъ къ имени  $^1$ ) сокровенному, которое появилось, стало непостижимо и недосягаемо.
- 64. То, что мы предназначили для потомства это изъ благости божьей надъ нимъ, дабы оно благодарило Господа своего милостиваго,

<sup>1)</sup> Смыслъ этого стиха слѣдующій: такъ какъ установлено дѣленіе наслѣдства на части кратныя 9, выражающееся по буквенному счисленію буквой b та и соотвѣтствующее суммѣ чиселъ-буквъ слова Беха c, то это дѣленіе считается неизмѣннымъ, такъ какъ число это есть вмѣстѣ съ тѣмъ и имя пророка.

милосерднаго. Таковы предначертанія Бога! Не нарушайте ихъ страстями вашими. Слідуйте тому, что повеліно вамъ съ восхода изъясненія і).

- 65. Чистые сердцемъ сочтутъ предначертанія Бога жизненной водой для в трующихъ, св точемъ мудрости и спасенія т т мъ, кто на земл и небесахъ.
- 66. Повелѣлъ Богъ, чтобы въ каждомъ городѣ былъ устроенъ домъ справедливости. Пусть тамъ соберутся люди по числу Беха 2), если больше тоже хорошо. Пусть считаютъ, что входятъ въ мѣсто присутствія Бога, высокаго, высочайшаго, какъ бы видя Того, Кто невидимъ. Имъ слѣдуетъ быть довѣренными Милосерднаго между людьми и повѣренными Бога для всѣхъ живущихъ на землѣ. Пусть, Бога ради, держатъ совѣть о дѣлахъ людскихъ 3), какъ бы они совѣтовались о собственныхъ дѣлахъ, и рѣшаютъ самымъ достойнымъ образомъ. Такъ повелѣлъ вашъ Господь, великій, прощающій.
- 67. Горе вамъ, если вы покинете то, что начертано въ откровеніи. Бойтесь Бога, о им'єющіе очи.
- 68. О люди, стройте дома съ такимъ совершенствомъ, какое только возможно среди людей, во имя Владыки религій на землѣ. Украшайте ихъ тѣмъ, что имъ соотвѣтствуетъ, но не картинами и статуями. Затѣмъ поминайте въ нихъ Господа вашего милостиваго, въ покоѣ и пріязни. Развѣ его именемъ не освѣтятся сердца и не утѣшатся очи?
- 69. Предписалъ Богъ тѣмъ, которые въ состоянін, хаджі уль бейті <sup>4</sup>), промѣ женщинь. Прощаєть имъ Богъ своею милостью. По истинѣ, Онъ есть дающій, дарующій.
- 70. О люди Беха, каждому изъ васъ обязательно занятіе какимъ либо дёломъ, или ремесленнымъ, или промышленнымъ и тому подобнымъ. Въ этихъ вашихъ занятіяхъ мы видимъ суть служенія Богу-Истинѣ. Размышляйте, о люди, о милости и благости божіей, затѣмъ благодарите Его денно и нощно.
- 71. Не теряйте времени вашего попусту и въ праздности. Занимайтесь тѣмъ, что приноситъ пользу вамъ и другимъ. Такъ рѣшено въ этомъ откровеніи, съ горизоита котораго возсіяло солице мудрости и изъясненія.

<sup>1)</sup> Разумбется Беянъ Баба, потому что первыя постановленія находятся въ Беянъ.

<sup>2)</sup> T. e. 9.

<sup>3)</sup> Такъ наз. Умурать أمورات, которыя подраздѣляютъ на شرعته шаріатскія и политическія и вообще государственныя. Первыя уже регулированы священнымъ писаніемъ, вторыя же подлежать завѣдыванію «дома справедливости».

<sup>4)</sup> Т. е. паломничество къ «дому». Одинъ домъ имѣется въ Ширазѣ, гдѣ жилъ Бабъ, и объ этого рода паломничествѣ упомянуто въ Беянъ (Вах. VI, гл. 16, l. с., стр. 22), другой же домъ находится въ Аккѣ, гдѣ жилъ Беха̀ и живетъ теперь его сынъ; посѣщеніе этого дома и имѣется здѣсь въ виду. Оно дѣйствительно практикуется, — по крайней мѣрѣ изъ асхабадскихъ бабидовъ очень многіе побывали въ Аккѣ, не смотря на значительные расходы, съ которыми сопряжено это путешествіе.

- 72. Самые ненавистные для Бога тѣ, которые сидятъ и просятъ. Держитесь непрерывно дѣла, положившись на Бога, Творца всѣхъ дѣлъ.
- 73. Запрещается вамъ въ Книгъ цълование рукъ. Это запрещение исходитъ отъ Господа вашего могущественнаго, правящаго.
- 74. Не должно испов'єдываться ни передъ к'ємъ. Покайтесь Богу сами передъ собой, ибо Опъ есть прощающій, дарующій, могущественный, снисходительный.
- 75. () рабы Милосерднаго, воспряньте для служенія ділу (божьему) такъ, чтобы и скоро́ь о тіхъ, которые не вірують въ источникь асточникь источникь асточникь асточник асточникь асточникь
- 76. Когда исполнилось объщаніе и пришель объщанный, люди заспорили и каждый расколь сталь придерживаться своихъ предположеній и вымысловь.
- 77. Были такіе, которые сид'єли, притворившись скромными 1), изъ стремленія достигнуть вершины славы. Скажи: кто ты, безпечный, обманщикъ?
- 78. Были другіе, кто притязалъ (на знаніе) тайнаго и тайнаго изътайныхъ<sup>2</sup>). Скажи: о лжецъ! Ей Богу, то, что у тебя, есть ничто иное, какъ скордупа; мы ее бросили вамъ, какъ бросаютъ собакамъ кости.
- 79. Клянусь Богомъ-Истиной! Если кто либо сталъ бы омывать ноги всёхъ жителей міра и обожалъ бы Бога въ пещерахъ, лѣсахъ, холмахъ, камышахъ и возлѣ всякого камня, дерева и утеса, (но) не будетъ отъ него исходить ароматъ моего довольства, то (все это) не будетъ принято никогда. Это есть то, что повелѣлъ Владыка рода человѣческаго 3).
- 80. Сколько изъ рабовъ (божіихъ) удаляются въ отшельничество на островахъ Индіи и сами себѣ запрещаютъ то, что Богъ разрѣшилъ и подвергаютъ себя самоистязанію! (Все это запрещено) и они не будутъ помянуты у Бога, ниспославшаго аето.
- 81. Не дѣлайте подвижничества ловушкой упованій, и не удаляйте отъ себя вашей конечной цѣли, которая была предметомъ надеждъ для приблизившихся (къ Богу) испоконъ вѣковъ.
  - 82. Скажи: мое соизволеніе одухотворяетъ ділнія (ваши) п все завп-

<sup>2)</sup> На эту тему имъется цълый Лаухъ (см. Прил. II, Лаухъ Али). У шіитовъ считается, что въ Коранъ заключается 7 различныхъ значеній, изъ коихъ одно явное, а шесть скрытыхъ отъ пониманія людей. Арифы عرفاء претендуютъ на знаніе 3-хъ смысловъ Корана, вотъ ихъ-то и громитъ Беха здѣсь и въ Лаухъ Али (Прил. II).

<sup>3)</sup> См. также Лаухъ Али (Прил. II).

сить оть моего согласія. Читайте откровенія, дабы вы познали цѣль въ книгахъ Бога могущественнаго, дарующаго.

- 83. Кто достигь моей любви тотъ въ правѣ возсѣсть на золотое сѣдалище впереди всѣхъ людей. Кто же устраняется отъ нея, если бы сидѣлъ на землѣ¹), то и она будетъ искать убѣжища отъ него у Бога, Владыки религій.
- 84. Кто предъявить притязанія (на пророчество) прежде истеченія полнаго тысячельтія <sup>2</sup>), тоть лжець и клеветникь. Молимь Бога, дабы Онъ помогъ ему вернуться (изъ заблужденія), если онъ покается. Богь прощающій.
- 85. Если же онъ будеть упорствовать въ томъ, что говорилъ, то противъ него будеть посланъ тотъ, кто не сжалится надъ нимъ, ибо Онъ строгъ въ наказаніи.
- 86. Кто будетъ перетолковывать этотъ *ает* или искать въ немъ смысла иного, чѣмъ ниспосланъ явно будетъ лишенъ духа Бога и милосердія Его, которое предшествовало мірамъ.
- 87. Бойтесь Бога и не следуйте вашимъ вымысламъ. Следуйте тому, что повелеть вамъ Господь вашъ могущественный и мудрый.
- 88. Скоро поднимется шумъ изъ большинства странъ. Сторонитесь, о люди, и не сл'єдуйте за всякимъ низкимъ негодяемъ <sup>3</sup>).
- 89. Это есть то, что мы возвѣстили вамъ, когда мы были въ Иракѣ, въ «землѣ тайны» 4) и въ этомъ свѣтломъ мѣстѣ.
- 90. О люди земли! Когда закатится солнце моей красоты и померкнетъ небо моего облика, не приходите въ смущеніе. Воспряньте для торжества моего д'яла и возвышенія моего слова среди міровъ.
- 91. Истиню, мы будемъ съ вами при всѣхъ обстоятельствахъ, содѣйствуя вамъ истиной, ибо мы властны.
- 92. Кто позналъ меня, тотъ воспрянетъ для служенія мит такъ, что его не одолієють воинства небесныя и земныя.
- 93. Люди пребывають во снѣ. Если они пробудятся, то поспѣшать сердцами къ Богу знающему и мудрому.
- 94. И оставять все, что имѣють, будь это сокровища цѣлаго міра, дабы помянуль о нихь ихъ Господь своимь словомъ. Такъ возвѣщаетъ вамъ Тотъ, у кого знаніе тайны, въ откровеніи, которое не появилось между людьми, и о которомъ шикто не знаетъ кромѣ Его, объемлющаго міры.

<sup>1)</sup> Въ знакъ самоуниженія.

<sup>2)</sup> См. прим. къ ст. 324.

<sup>3)</sup> Имънтся въ виду Субхэ Эзель и Керимъ Ханъ Кирманскій.

<sup>4)</sup> Въ Адріанополъ. По буквенному счету Адріанополь الدرنه и «земля тайны» ارض السرّ даютъ тоже число 266.

- 95. Охватило ихъ опьяненіе страсти такъ, что они не видятъ Владыки рода человѣческаго, призывъ котораго: «пѣтъ Бога, кромѣ меня, могучаго, мудраго» раздается со всѣхъ сторонъ.
- 96. Скажи: не радуйтесь тому, чёмъ вы завладёли вечеромъ утромъ завладёютъ этимъ другіе. Такъ осв'єдомляеть васъ знающій, в'єрующій.
- 97. Скажи: видѣли ли вы, что то, что у васъ есть, обладаетъ устойчивостью или постоянствомъ. Нѣтъ! Клянусь собой, всемилостивымъ. О, если бы вы были изъ справедливыхъ!
- 98. Кончатся дни вашей жизни, словно вѣтеръ пролетятъ, и свернется коверъ могущества вашего, какъ сверпулся коверъ бывшихъ прежде васъ.
- 99. Подумайте, люди, гдѣ ваши протекшіе дни и гдѣ ваши исчезнувшіе вѣка. Благо тѣмъ днямъ, которые протекли въ поминаніи Бога, и тому времени, которое ушло на поминаніе Его, мудраго.
- 100. Клянусь своей жизнью! Не останется ни могущество власть имфющихъ, ни роскошь богатыхъ, ни блескъ богоотступниковъ—все погибнетъ по единому слову Его, ибо Онъ могучъ, великъ, властенъ.
- 101. Не принесутъ пользы людямъ ихъ богатства, а то, что полезно, тѣмъ они пренебрегли. Скоро пробудятся они и не пайдутъ того, что прошло для нихъ безслѣдно въ дни Господа ихъ великаго, славимаго.
- 102. Если бы они сознавали, то роздали бы все свое имущество, дабы ихъ имена были упомянуты у Престола. Ужъ не изъ мертвыхъ ли они?!
- 103. Нѣкоторыхъ изъ людей ослѣпляютъ (ложныя) науки и благодаря имъ они отстранены отъ имени моего нерушимаго <sup>1</sup>). Когда кто нибудь изъ нихъ слышитъ позади себя шумъ шаговъ (послѣдователей-муридовъ), то воображаетъ себя больше Немврода. Скажи: «Гдѣ-же онъ, о отверженный?» Клянусь Богомъ, онъ въ самомъ низкомъ мѣстѣ геенны.
- 104. Скажи: О ученое сословіе, развѣ вы не слышите скрипа моего высочайшаго пера и не видите этого солнца восшедшаго со свѣтозарнаго горизонта. Доколѣ вы будете пребывать у идоловъ вашихъ страстей? Бросьте ваши измышленія и обратитесь къ Богу, вашему стародавнему Владыкѣ.
  - 105. Вакуфы, предназначенные для добрыхъ дёлъ, принадлежатъ

<sup>1)</sup> Имя спеціально присвоенное Беха — «Кайюм» въ pendant къ прозванію Каимя, которымъ титуловался Бабъ. Оба слова происходять оть одного корня, при чемъ Кайюмъ имѣетъ интенсивное значеніе. Въ Коранѣ оно выражаетъ одинъ изъ эпитетовъ Бога, лучше всего передаваемый по русски словомъ нерушимый, непоколебимый. См. Коранъ II, 256, III, 1 и XX, 110.

Богу, писпослателю *ает* овъ. Никому не разрѣшается ихъ расходовать безъ позволенія восхода откровенія (Пророка). Послѣ него это право предоставляется *апсан* амъ; послѣ нихъ — *дому справедливости*, если повелѣніе о немъ будеть выполнено въ какой-либо странѣ, дабы расходы производились на учрежденія 1) этой вѣры и на то, что повелѣно Могучимъ, Властнымъ.

- 106. Въ противномъ случав (право) предоставляется людямъ Беха, которые слова не скажутъ безъ его позволенія и не разсудятъ иначе, какъ по повельнію Бога въ этомъ откровеніи. Они сподвижники побыты между небесами и землями.
- 107. И да расходують они на то, что опредѣлено въ Книгѣ Великимъ, Щедрымъ.
- 108. Не горюйте о томъ, что съ вами случается, и не радуйтесь. Изберите что либо среднее между ними (т. е. радостью или печалью), а именно: вспоминаніе и размышленіе о томъ, что случится съ вами въ концѣ. Такъ вѣщаетъ вамъ Мудрый, Всевѣдущій.
- 109. Не брѣйте вашихъ головъ, ибо украсилъ ихъ Богъ волосами. И въ этомъ есть знаменія тому, кто обращаетъ вниманіе на естественную необходимость, (дарованную) отъ Владыки рода человѣческаго, ибо Онъ великій и мудрый.
- 110. И не слѣдуетъ, чтобы длина ихъ переходила за предѣлы ушей; это есть то, что повелѣлъ Владыка міровъ.
- 111. Предписано для вора изгнаніе и заключеніе въ тюрьму, а (если попадется) въ третій разъ то сдѣлайте ему знакъ на лбу, дабы его можно было узнать и не принимать въ городахъ и странахъ божінхъ. Горе вамъ, если васъ одолѣетъ уступчивость въ предписаніяхъ божінхъ. Поступайте такъ, какъ повелѣно вамъ Милостивцемъ, Милосерднымъ.
- 112. По истинѣ, мы васъ воспитали бичами мудрости и предписаній для сохранности вашей и возвышенія вашего, какъ отцы воспитываютъ своихъ сыновей. Клянусь своей жизнью! Если бы вы знали то, что мы пожелали вамъ въ нашихъ повелѣніяхъ священныхъ, то пожертвовали бы душами вашими для этого священнаго, великаго и нерушимаго дѣла.
- 113. Кто пожелаеть употреблять посуду изъ золота и серебра, тому въ этомъ ивть грва <sup>2</sup>). Не погружайте вашихъ рукъ въ блюда и тарелки. Держитесь того, что ближе къ опрятности, ибо Онъ желаетъ видѣть васъ обладающими благовоспитанностью небожителей въ Его царствіи несокрушимомъ, нерушимомъ.

<sup>1)</sup> بقعة учрежденіе, посвященное чему-либо или кому-либо. Такъ наприм. говорять про Мешхедскую святыню Имама Ризы.
2) У шіитовъ запрещается.

- 114. Держитесь опрятно во всёхъ обстоятельствахъ, дабы не попадалось на глаза то, что противно вамъ и небожителямъ. Кто же нарушитъ это, тотчасъ потеряются его дёянія.
- 115. Если же у него есть извиненіе, то Богъ ему простить, ибо Онъ великій, щедрый.
- 116. Нѣтъ равнаго возвѣщателю откровеній въ великой непорочности 1), ибо онъ есть мѣсто проявленія (принципа): «Онъ дѣлаеть то, что ножелаетъ» въ царствін творчества. Богъ предназначиль это мѣсто для самого себя и никому не предназначиль доли изъ этой степени великой, недостижимой.
- 117. Это—повелѣніе Бога, скрытое дотолѣ за завѣсой тайны; его мы обнаружили въ этомъ Зухур'ѣ и тѣмъ самымъ разорвали завѣсу тѣхъ, которые не вѣдали повелѣнія Книги и пребывали въ нерадѣніи.
- 118. Каждому отцу предписано обученіе своихъ сыновей и дочерей наукамъ, письму и кромѣ этого тому, что опредѣлено въ Книгѣ Кто же не исполнитъ этого повелѣнія, довъренные пусть возьмутъ отъ него то, что необходимо для ихъ воспитанія, если онъ богатъ; если же нѣтъ, то (воспитаніе) возлагается на доль справедливости. Ибо мы его сдѣлали убѣжищемъ для бѣдныхъ и неимущихъ<sup>2</sup>).
- 119. По истинѣ, тотъ кто воспитываетъ своего сына или какого либо мальчика, тотъ какъ бы воспитываетъ моего сына; надъ нимъ да будетъ мой блескъ, промыселъ мой и милость моя, которая предшествовала мірамъ.
- 120. Повелѣлъ Богъ каждому прелюбодѣю и прелестницѣ платить пеню, которая передается въ домъ справедливости. Эта пеня равна девяти мискал'ямъ золота. Если это повторится другой разъ, увеличьте вдвое наказаніе. Это то, что повелѣлъ Владыка именъ для нихъ въ этомъ мірѣ, на томъ же свѣтѣ предназначено имъ уничижающее мученіе.
- 121. Кто согрѣшилъ, пусть покается и возвратится къ-Богу, ибо Онъ прощаетъ кому захочетъ и не отвѣчаетъ за то, что Онъ желаетъ. По истинѣ Онъ прощающій, великій, славимый.
- 122. Горе вамъ, если васъ устранитъ завѣса земнаго блеска отъ чистоты этого райскаго источника. Возьмите чаши спасенія въ это утро во имя Освѣтителя утра и пейте, поминая Его великаго, неподражаемаго.

<sup>1) &#</sup>x27;Исметт до непорочность, непогръщимость, которой могуть обладать лишь пророки - законодатели Сахибине Хукмъ , какъ Моисей, Інсусъ Христосъ, Магометъ и Беха-Улла. Изъ этого свойства вытекаетъ имѣющаяся у нихъ власть отмѣнять или установлять тотъ или другой законъ.

<sup>2)</sup> См. прилож. III, «Восходъ седьмой» и «Слово Бога на листѣ восьмомъ высочайшаго рая».

- 123. Мы разрѣшили вамъ слушать пѣніе и музыку¹). Горе вамъ, если это слушаніе заставить васъ выйти изъ границы приличія и самоуваженія. Радуйтесь радостью моего величайшаго имени, которымъ восхищаются сердца и привлекаются умы приближенныхъ.
- 124. По истинѣ, мы сдѣлали (музыку и пѣніе) ступенями для поднятія душъ на высочайшій горизонть. Не дѣлайте этого средствомъ для возбужденія плоти и страстей. Ищу убѣжища (у Бога), дабы вы не были невѣждами.
- 125. Мы предназначили одну треть всякой пени<sup>2</sup>) для дома справедливости и завѣщаемъ завѣдывающимъ имъ, дабы они расходовали съ искренней справедливостью то, что накопится у нихъ, сообразно тому, какъ имъ повелѣно Знающимъ, Мудрымъ.
- 126. О люди справедливости! <sup>8</sup>) Будьте пастырями стаду Бога въ странѣ Его; охраняйте его отъ волковъ, которые появляются въ одеждѣ (человѣка), какъ бы вы охраняли вашихъ сыновей. Такъ совѣтуетъ вамъ Вѣрнѣйшій Совѣтникъ.
- 127. Если вы не согласитесь въ чемъ либо другъ съ другомъ, то предоставьте дѣло Богу, пока сіяетъ солнце съ горизонта этого неба. Когда же оно закатится, то примѣняйтесь къ тому, что ниспослано отъ него, ибо этого достаточно для міровъ.
- 128. Скажи: О народъ, да не обуяетъ тебя смущеніе, когда скроется царствіе моего появленія и улягутся волны моря моего изъясненія. По истипѣ, въ моемъ появленіи (заключается) одна мудрость, въ моемъ (же) исчезновеніи другая. Никто не освѣдомленъ объ ней, кромѣ Бога единаго, всевѣдущаго.
- 129. Мы будемъ взирать на васъ съ нашего свѣтлѣйшаго горизонта и пособлять тому, кто воспрянетъ для нашего дѣла, воинствомъ горнихъ обитателей и сонмомъ приближенныхъ ангеловъ.
- 130. О люди земли! Клянусь Богомъ-Истиной: въ то время, когда вы были изъ пренебрегающихъ, изъ камней забурлили рѣки сладкія и вкусныя отъ сладости изъясненія Господа вашего, Избранника.
- 131. Покиньте то, что имѣете, и воспарите крылами отреченія надъ новымъ міромъ. Такъ повелѣлъ вамъ Владыка новаго міра, который мановеніемъ своего пера перевернулъ міры.
  - 132. Развѣ вы знаете съ какого горизонта зоветъ васъ Господь

<sup>1)</sup> По объясненію бабидовъ главнымъ образомъ для богослуженія.

<sup>2)</sup> Дійе́ دية т. е. цѣны крови.

<sup>3)</sup> Риджаль-уль-эдль رجال العدل — люди справедливости, т. е. завъдующіе дълами дома справедливости.

вашъ пресвѣтлѣйшій? Развѣ вы знали, какимъ перомъ предписываетъ вамъ Господь вашъ, Владыка именъ? Нѣтъ! Кляпусь своей жизнью! Если бы вы знали, то бросили бы міръ, паправляясь сердцами въ сторону Возлюбленнаго, и обуяло бы васъ волненіе слова такъ, что весь міръ пришелъ бы въ движеніе, а человѣкъ¹) и подавно.

- 133. Такъ низвергся съ неба моего промысла ливень моей щедрости, милостью отъ меня, дабы вы были изъ благодарящихъ.
- 134. Что касается пораненій и ударовъ, то постановленія различны, смотря по степени (виновности). Присудиль Распред'єлитель каждой степени (виновности) опред'єленную пеню. Ибо Онъ правитель великій, непоколебимый.
- 135. Если бы мы ножелали, то опредѣлили бы ихъ (эти ностановленія) въ подробностяхъ. Это мы обѣщаемъ. Онъ выполняющій обѣщанія, знающій <sup>2</sup>).
- 136. Предписано вамъ угощать каждый мѣсяцъ по одному разу, хотя бы водой, ибо Богъ пожелалъ, чтобы была сердечная дружба, будь это небесными или земными средствами.
- 137. Да не будуть васъ раздѣлять побужденія плоти и страсти. Будьте какъ бы нальцы руки и какъ бы основныя части тѣла. Такъ проповѣдуетъ вамъ перо откровенія, разъ вы изъ правдолюбивыхъ.
- 138. Затемъ взирайте на милосердіе и благость Бога, ибо Онъ повелеваетъ вамъ то, что полезно вамъ, не смотря на то, что Онъ не нуждается въ мірахъ.
- 139. Не вредить намъ ваше зло, какъ не приносять намъ пользы ваши хорошія качества; мы зовемъ васъ только Бога ради. Свидѣтель этому каждый вѣдающій, зрячій.
- 140. Когда на охотѣ вы выпускаете охотничьихъ животныхъ вспоминайте Бога. Тогда то, что они уловили для васъ, считается чистымъ, даже если вы найдете (дичь) мертвой 3), ибо Онъ знающій, всевѣдущій.
- 141. Отнюдь не злоупотребляйте этимъ. Будьте на пути справедливости и равноправности во всѣхъ дѣлахъ. Такъ вамъ повелѣваетъ мѣсто проявленія Зухур'а, разъ вы изъ познавшихъ.

<sup>1)</sup> Алемъ عالم міръ раздъляется на сегиръ صغير малый, означающій человѣка, и кебиръ كبير весь остальной міръ.

<sup>2)</sup> Кажется эти объщанія такъ и остались объщаніями, такъ какъ вообще бабиды ссылаются неоднократно на недостатокъ многихъ необходимыхъ установленій. Изъ этого положенія они выходять, обращаясь съ появляющимися вопросами къ Гусне Азему, который и даеть необходимыя указанія.

<sup>3)</sup> Шінты считаютъ добычу, взятую соколами باز, охотничьими пантерами يوز и собаками, недозволенной, если дичь будетъ найдена мертвой. Необходимое условіе, чтобы пролита была кровь животнаго (Querry, Droit musulm. II, 207—213).

- 142. Богъ повелѣлъ вамъ быть въ дружбѣ съ моими близкими и не предназначилъ имъ права на имущество людей 1), ибо Онъ не нуждается въ мірахъ.
- 143. Кто сжегъ умышленно домъ сожгите его. Кто предумышленно убилъ человѣка — убейте его. Возьмите Законы Бога руками силы и могущества и покиньте законы невѣждъ.
- 144. Если вы ихъ (убійцъ и поджигателей) присудите къ вѣчному заточенію, то въ Книгѣ это вамъ не вмѣнится въ вину. Онъ судитъ такъ, какъ пожелаетъ.
- 145. Предписаль вамь Богь вступать въ бракъ. Отнюдь не переступайте числа двухъ (женъ). Если же кто довольствуется одной женой, то его душа и ея душа будутъ пребывать въ спокойствіи. Кто возьметь для услуженія дѣвственницу нѣтъ въ этомъ дурнаго. Таково повелѣніе пера откровенія, начертанное истиной.
- 146. Вступайте въ бракъ, о люди, дабы появились отъ васъ тѣ, которые станутъ меня поминать среди рабовъ (божіихъ). Это одно изъ моихъ повелѣній вамъ. Считайте его (бракъ) для себя поддержкой.
- 147. О сонмъ созданій! Не слѣдуйте побужденіямъ вашей плоти, такъ какъ они приведуть васъ ко злу и пороку. Слѣдуйте за Владыкой всего, который повелѣваетъ вамъ добродѣтель и благочестіе. Онъ, по истинѣ, независимъ отъ міровъ.
- 148. Горе вамъ, если вы внесете порокъ на землю послѣ того, какъ въ нее внесено добро. Кто преданъ пороку, тотъ не изъ нашихъ и мы съ нимъ ничего общаго не имѣемъ. Таково было повелѣніе, засвидѣтельствованное истиной, съ неба откровенія.
- 149. Въ беяню было опредѣлено<sup>2</sup>), (чтобы бракъ совершался) съ согласія обѣихъ сторонъ. Такъ какъ мы пожелали, чтобы была любовь, дружба и единеніе между рабами (божівми), то поставили его (бракъ) помимо (согласія брачущихся) въ зависимость отъ разрѣшенія родителей, дабы не было между ними ненависти и вражды. А для насъ въ этомъ (согласія родителей) есть и другія цѣли. Такое было рѣшеніе установлено.
  - 150. Свойство не утверждается иначе какъ мохр'ами<sup>3</sup>). Онъ (мохръ)

<sup>1)</sup> Имъ̀ются въ виду *агсан*'ы (сыновья) и другіе родственники Беха-Уллы, которымъ, въ противуположность шіитскому *хумс*'у خمس для потомковъ Магомета (сейндовъ), ничего не предназначается изъ различныхъ религіозныхъ сборовъ и доходовъ. (Ср. Querry, l. c. I, l. IV).

<sup>2)</sup> Baxндъ VI, гл. 7 مرضای مرء ومربه Cp. Collections Scientifiques III, 21.

<sup>3)</sup> Т. е. той суммой денегъ, которую вступающій въ бракъ выдаетъ своей будущей женѣ (Querry 1. с. I, 691). Беха понизиль мохръ съ 95 мискалей на 19, хотя и не запрещаетъ установленный въ Беянѣ мохръ въ 95 мискалей.

опредёлень для городовь въ девятнадцать мискалей чистаго золота, а въ деревняхъ — серебра. Кто захочеть большаго, тому запрещается переходить за девяносто нять мискалей. Таково повелёніе, которое было начертано величіемъ.

- 151. Кто же довольствуется первой степенью—благо ему въ Книгѣ, ибо Онъ обогатить того, кого пожелаетъ, средствами небесъ и земли; Богъ властень надъ всѣмъ.
- 152. Предписаль Богъ каждому рабу (своему), который пожелаетъ убхать изъ своей родины, чтобы опъ назначиль своей супруг срокъ, въ который онъ намфренъ (возвратиться). Если опъ вернулся и выполниль объщаніе, то это значить, что опъ последоваль повельнію своего Владыки и опъ будетъ принисанъ неромъ Новельнія къ добродьющимь. Въ противномъ случать, если у него есть уважительныя причины, то ему надлежитъ извъстить свою супругу и стараться изъ всту силь возвратиться къ ней. Если эти два условія не соблюдены, то ей (жент) следуеть выжидать цількъ девять мъсяцевъ и по истеченіи таковыхъ ей не зачтется въ вину выборъ (другаго) мужа. Если же она будеть терпьть, то (пусть знаетъ), что Онъ любитъ терпталивыхъ. Исполняйте мон повельнія и не следуйте за каждымъ многобожникомъ, котораго Откровеніе считаетъ грѣшникомъ.
- 153. Если придетъ извъстіе въ то время, когда она находится въ выжиданіи, пусть ноступаетъ сообразно тому, какъ слѣдуетъ. По истипъ. Опъ пожелалъ (этимъ) водворить добро между рабами и рабынями (Бога). Не дѣлайте того, что влечетъ за собой появленіе ссоры между вами. Таковое рѣшеніе устанавливается, и будетъ выполнено обѣщанное (водвореніе добра).
- 154. Если придеть къ ней извъстіе о смерти (мужа) или убіеніи (его) и будеть подтверждено общей молвой или двумя праведными свидѣтелями, то она должна пребывать дома. Когда же пройдеть опредѣленное число мѣсяцевъ, ей предоставляется свобода въ томъ, что она избрала. Это есть то, что повелѣль Кто силенъ въ повелѣніи.
- 155. А если между ними (супругами) появятся замѣшательства и отвращеніе, то ему (мужу) не слѣдуеть (тотчась) разводиться съ ней, а должно вытерпѣть цѣлый годъ: быть можетъ между ними (снова) распространится ароматъ любви. Если же годъ истекъ и этого не случилось, то нѣтъ зла въ разводѣ¹). По истинѣ, Онъ мудръ во всемъ.
- 156. Запретиль вамъ Богъ своею милостью то, что вы дёлали послё троекратнаго развода, дабы вы были (занисаны) благодарящими въ скрижали, начертанной перомъ повелёнія.

<sup>1)</sup> Разводъ самъ собой совершиться не можетъ. Необходимо во всѣхъ случаяхъ обратиться въ «домъ справедливости».

- 157. Кто развелся, тому по истеченіи каждаго мѣсяца все время пока она не вышла замужъ (за другого), предоставляется вернуться (къ ней) съ дружбой и пріязнью. А если она уже вышла замужъ (за другого), то отдѣленіе (супруговъ) устанавливается другимъ соединеніемъ. И завершается дѣло не иначе какъ послѣ явно совершившагося событія. Таково повелѣніе отъ восхода красоты въ откровеніи величія, начертанное для возвеличенія.
- 158. Если кто находится въ дорогѣ и съ нимъ путешествуетъ она (жена), и затѣмъ между ними появится раздоръ, то онъ долженъ ей дать деньги на расходы впродолженіи цѣлаго года и препроводить ее въ то мѣсто, изъ котораго она выѣхала. Или же онъ долженъ передать ее въ руки надежнаго человѣка вмѣстѣ съ тѣмъ, что ей пужно въ дорогѣ, дабы онъ (надежный человѣкъ) доставилъ ее въ ея мѣсто. И Господь ващъ правитъ такъ, какъ пожелаетъ, властью, которая объемлетъ всѣ міры.
- 159. Той же, которая получила разводъ за доказанныя предосудительные поступки, содержанія за дни выжиданія не полагается. Таковъ свѣточъ повелѣнія, объявленнаго съ горизонта справедливости.
- 160. По истинъ, Богъ любитъ союзъ и согласіе и ненавидитъ раздъленіе и разводъ. Живите, о люди, въ спокойствіи и пріязни. Клянусь свосй жизнью! Скоро все, что въ мірѣ, исчезнетъ, а то, что останется, это добрыя дѣянія. А Богъ свидѣтель тому, что я говорю.
- 161. О мои рабы! Миритесь другь съ другомъ, затѣмъ прислушивайтесь къ тому, что совѣтуетъ вамъ высочайшее перо и не слѣдуйте за каждымъ презрѣннымъ угнетателемъ.
- 162. Горе вамъ, если мірское введетъ васъ въ заблужденіе, какъ были введены въ заблужденіе люди бывшіе прежде васъ. Слѣдуйте установленіямъ Бога и его законамъ, а затѣмъ идите по этому пути, проложенному истиной.
- 163. Лучшіе изъ созданій у Бога тѣ, которыя покинули непослушаніе и удовлетвореніе страстей и стали благочестивыми. Ихъ помянутъ небожители и люди этого мѣста 1), которое вознесено именемъ Бога.
- 164. Запрещается вамъ продажа юношей и дѣвицъ. Не подобаетъ рабу покупать раба. Это запрещено въ откровеніи Бога. Таково повелѣніе пера справедливости, начертанное милостью.
- 165. Не слѣдуеть быть тщеславнымъ одному передъ другимъ. Всѣ (вы) рабы Его и все служитъ доказательствомъ, что нѣтъ Бога, кромѣ Его; по истинѣ, Онъ мудръ во всемъ.
  - 166. Украшайте себя хорошими деяніями. Кто достигь хорошихъ

<sup>1)</sup> Т. е. ближайшіе посл'єдователи Беха, находившіеся при немъ въ Акк'є.

дѣлъ для угоды Eму, тотъ по истин $\mathring{\mathbf{t}}$ , изъ людей блеска (Eех $\mathring{a}$ ) и тотъ будетъ упомянутъ у Престола.

- 167. Содъйствуйте Владыкѣ рода человѣческаго хорошими дѣяніями, мудростью и словомъ. Такъ повелѣно вамъ Милосерднымъ въ большинствѣ скрижалей. По истипѣ, Онъ знаетъ все, о чемъ я говорю.
- 168. Не враждуйте одинъ съ другимъ и не убивайте другъ друга. Это есть то, что вамъ запрещено въ Книгѣ, которая была скрыта въ шатрѣ величія.
- 169. Развѣ вы лишите жизни того, кого Богъ оживилъ своимъ духомъ? По истинѣ, этотъ грѣхъ считается у Престола великимъ.
- 170. Бойтесь Бога и не разрушайте руками угнетенія и нечестія того, что воздвигнуль Богь. Затімъ изберите себіз путь къ Богу.
- 171. Когда появится воинство «познанія» подъзнаменами «изъясненія», то приверженцы различныхъ религій обратятся въ бътство, кромѣ того, кто пожелаетъ утолить жажду изъ источника жизни въ райскомъ саду, вызванномъ къ существованію дуновеніемъ Славимаго.
- 172 Богъ милостью своей къ человѣчеству повелѣлъ вамъ считать сѣмя (sperma) чистымъ. Благодарите Его радостью и весельемъ и не слѣдуйте за тѣмъ, кто далекъ отъ мѣста проявленія близости (божіей).
- 173. Встаньте для служенія дёлу (Бога) во всёхъ обстоятельствахъ, ибо Онъ поможетъ вамъ властью, которая объемлетъ всё міры.
- 174. Держитесь непрестанно изящества 1) такъ, чтобы никто не видълъ на вашихъ одеждахъ слъдовъ грязи. Эго то, что приказалъ Тотъ, который изящнъе всякаго изящнаго. У кого же есть уважительная причина, не будетъ ему вмънено въ вину. По истипъ, Онъ прощающій, милосердный.
- 175. Очищайте все нечистое водой, которая еще не измѣнилась въ трехъ (основныхъ свойствахъ) <sup>2</sup>). Отнюдь не употребляйте воду, которая испортилась отъ воздуха <sup>3</sup>) или отъ чего либо другаго. Будьте основами благопристойности между человѣчествомъ. Это то, что желаетъ для васъ Владыка вашъ, великій, мудрый.
- 176. Такъ отм'єниль Богъ повел'єніе (считать) что либо нечистымъ изъ всёхъ предметовъ и другихъ пародовъ 4). Это даръ Божій. По истип'є, Онъ прощающій, великодушный.
  - 177. Все было погружено въ море очищенія перваго (числа мѣсяца)

<sup>1)</sup> Дословно: держитесь за веревку изящества.

<sup>2)</sup> Т. е. цвъта المعرب , запаха воды измънилось, вода считается нечистой и негодной для омовенія.

<sup>3)</sup> Т. е. стоячая вода, которая сама собой портится въ бассейнахъ.

<sup>4)</sup> Весьма важный *аетъ*, повелѣвающій бабидамъ считать все чистымъ, а слѣдовательно и всѣ другія національности.

ризвана 1), когда мы возсіяли надъ міромъ нашими благими именами и нашими возвышенными качествами. Это — изъ моей милости, которая объемлеть міръ.

- 178. Живите въ общеніи съ другими религіями и старайтесь утвердить дёло Господа вашего милосерднаго. Это вёнецъ добрыхъ дёяній, разъ вы изъ познающихъ.
- 179. И повелѣлъ Онъ величайшую чистоплотность и очищеніе всего запыленнаго и тѣмъ болѣе (очищеніе) отъ жирныхъ застывшихъ пятенъ и другихъ. Бойтесь Бога и будьте изъ очищающихся.
- 180. У кого видижется пятно на платьж, того молитва не вознесется къ Богу и будутъ сторониться отъ него небожители.
- 181. Употребляйте розовую воду и хорошіе духи. Это есть то, что возлюбиль Богь съ начала, ему же нѣтъ начала. Да будетъ исходить отъ васъ ароматъ того, что пожелалъ Господь вашъ великій, мудрый.
- 182. Отмѣняетъ Богъ то, что ниспослано въ беянъ относительно отмѣны книгъ, и мы позволили вамъ читать то, что приноситъ вамъ пользу, а не то, что ведетъ къ словеснымъ раздорамъ. Это будетъ благомъ для васъ, разъ вы изъ познающихъ.

و بالجمله حضرت بهآء الله در سن سی و هفت سالکی با اهل درم بدار السلام بغداد ورود فرمود و این هنکام آغاز معروفیّت و اشتهار آن حضرت در میان عالم و ظهور نخست و تجلّی اوّل او بین القبایل و الامم (۱۹ میر)

حضرت بهآء الله در ایّام توقّف در باغ نجیب باشا روزیرا در انجمن دوستان لب باظهار امر مبارك کشود و قلوب محزونهٔ اهل ولارا باظهار امر اقدس ابهی قرین مسرّت کبری فرمود و هر یكرا ببصر و استقامت وصیّت و تسلیت نمود و این زمان تجلّی ثانی و آغاز ادّعای آن حضرت بود (J. 24 a)

Т. е. «въ концъ концовъ Беха-Улла, будучи въ возрастъ тридцати семи лътъ, прибылъ съ семьей въ Багдадъ. Этотъ моментъ былъ началомъ его популярности и извъстности въ міръ и есть первый Зухуръ и первое сіяніе его среди племенъ и народовъ».... «Беха-Улла во дни своего пребыванія въ саду Неджиба Паши (Губернатора Багдада въ то время) однажды въ кружкъ друзей раскрылъ уста для проявленія (Изхаръ) благословеннаго дъла. Проявленіемъ (Изхаромъ) священнъйшаго, свътлъйшаго дъла онъ приблизилъ опечаленныя сердца достойныхъ людей къ величайшей радости и каждому завъщалъ и далъ утъшеніе въ способности понимать и утверждать (дъло). Эта эпоха есть второе сіяніе и начало его призванія».

<sup>1)</sup> Названіе мѣсяца и праздника, установленнаго въ память провозглашенія Беха-Уллой себя пророкомъ (12 Джумади - уль - Эввель 1285 г. = 31 августа н. с. 1868 г.). Это такъ называемый Изхаръ второй или явный, первый же тайный былъ дѣйствительно, какъ говоритъ авторъ Тарихе Сейяхъ въ году تعلق т. е. въ 1269 г. (Е. G. Вгоwпе, А Traveller's Narrative I, 71 и 80—81 и II, 55 п. 3 и 63). Вотъ, что говоритъ Мирза Абуль Фазль Гюльпайгани въ своей Рисалейе Искендеріе (см. Записки Восточн. Отд. Императорскаго Русск. Археологич. Общ. Т. VIII, стр. 33—47).

- 183. О соимъ царей! Пришелъ властитель и царство стало принадлежать Богу охраняющему, нерушимому.
- 184. Не обожайте кого либо, кромѣ Бога, и направляйте сердца просвѣтленныя къ лику Господа вашего, Владыкѣ именъ. Это—повелѣніе, съ которымъ не сравнится ничто изъ того, что у васъ есть, если будете вы изъ нознающихъ.
- 185. По истинѣ, мы видимъ васъ радующимися тому, что вы накопили для другихъ и устраняющими себя отъ міровъ 1), которые нигдѣ не пересчитаны, кромѣ какъ на моей хранимой скрижали.
- 186. Васъ занимаютъ богатства болѣе, чѣмъ (мысль) о концѣ. Это не подобаетъ вамъ, если вы изъ знающихъ.
- 187. Очищайте сердца ваши отъ зловонія мірскаго, посившая къ царствію Владыки вашего, Творца неба и земли. Отъ него земля потряслась и раздались рыданія народовъ, кром'є т'єхъ, которые покинули челов'єчество и приняли то, что имъ повел'єно на скрытой скрижали.
- 188. Это день, въ который *глаголющій* <sup>2</sup>) сподобился свѣта Предвѣчнаго и испиль чистую воду соединенія изъ этой чаши, отъ которой заволновались моря.
- 189. Скажи: Клянусь Богомъ Истиной! Синай ходитъ вокругъ мъста восхода Зухура и Духъ (Божій) взываетъ изъ царствія: Встаньте и грядите, о сыны гордыни.
- 190. Это день, въ который холмъ божій <sup>8</sup>) устремился предстать передъ Нимъ, и возопилъ Сіонъ: пришло об'єщанное и исполнилось то, что было начертано на скрижаляхъ Гога превознесеннаго, великаго, возлюбленнаго.
- 191. О сонмъ царей! Величайшій законъ ниспослань въ свѣтлѣйнемъ, высокомъ мѣстѣ и появилось все, дотолѣ скрытое 4), отъ Властителя судебъ, которымъ устанавливается часъ 5), раздѣляется луна на двое 6) и исчернывается изложеніе всякаго дѣла предрѣшеннаго.

<sup>1)</sup> عوالم فالسوت міры божіи, такъ сказать сферы божественныя; они суть عالم ناسوت человъческая сфера, عالم ملكوت горняя сфера, عالم ملكوت вожественная сфера царствія Божія, т. е. проявленія его воли (ارادة مشيّة) и божественная сфера, недосягаемая и недоступная никому.

<sup>2)</sup> т. е. Моисей.

<sup>3)</sup> Сіонская гора. Бабиды пріурочивають къ появленію ихъ пророка слѣдующія мѣста изъ Ветхаго и Новаго Завѣта: Исаія XXV, 1, 2 и 10; LXII, 1, псалмы Давида, СІІ, 16, посланіе апостола Павла къ Римлянамъ XI, 26.

<sup>4)</sup> Т. е. все, что стало явнымъ благодаря пророку, и, главнымъ образомъ, пониманіе священныхъ книгъ.

<sup>5)</sup> Т. е. часъ Зухура (манифестаціи).

<sup>6)</sup> Коранъ LIV, 1.

- 192. О сонмъ царей! Вы рабы, ибо появился властитель лучшимъ способомъ и зоветъ васъ къ Нему, охраняющему, нерушимому.
- 193. Горе вамъ, если гордость устранить васъ отъ мѣста восхода Зухура или мірскія дѣла закроють вамъ Творца неба. Воспряньте для служенія Цюли (Богу), который сотвориль васъ своимъ словомъ и назначилъ васъ мѣстомъ проявленія власти надъ тѣмъ, что было и тѣмъ, что будетъ.
- 194. Клянусь Богомъ! Мы не ищемъ распоряжаться въ вашихъ царствахъ, но мы пришли, чтобы властвовать надъ сердцами;
- 195. Ибо на нихъ взираетъ Беха. Свидетельствуетъ объ этомъ царствіе именъ, разъ вы изъ постигающихъ.
- 196. Кто слѣдуетъ за своимъ повелителемъ, тотъ отворачивается отъ всего міра, а кто слѣдуетъ къ этому хвалимому мѣсту, то и подавно.
- 197. Покиньте дома и направьтесь къ царствію (Бога). Это вамъ будеть полезно на томъ свётё и на этомъ. Свидётельствуеть объ этомъ Владыка лучшаго міра, разъ вы изъ знающихъ.
- 198. Благо тому царю, который всталь для содъйствія моему дѣлу въ моей странѣ и отрѣшился отъ всего кромѣ меня. По истинѣ, онъ изъ путниковъ червонной ладьи 1), которую Богъ предназначиль людямъ Беха. Всѣмъ должно почитать и уважать его и быть ему пособниками, чтобы отворить города ключами моего имени, охраняющаго всѣхъ, кто въ царствѣ тайнаго и явнаго.
- 199. Ибо онъ (царь) подобенъ очамъ для человѣчества, (подобенъ) свѣточу, сіяющему на челѣ созданій, и (подобенъ) главѣ милости для тѣла міра. Помогайте ему, о люди Беха, имуществомъ и жизнью своей.
- 200. О нѣмецкій (т. е. австрійскій) царь! Восходъ свѣта. Единства быль въ темницѣ Акки, когда ты направился къ мечети ал-Акса (въ Іерусалимѣ). Ты прошель мимо и не спросиль объ немъ не смотря на то, что имъ вознесенъ каждый домъ (храмъ) и открыта каждая дверь возвышенная.
- 201. Мы сдълали его (Іерусалимъ или свъточъ единства?) киблою <sup>2</sup>) міра для славословія меня: ты же прошелъ мимо поминаемаго въ то время, когда онъ появился въ царствіи Бога, Господа твоего и Господа міровъ.
- 202. Мы были съ тобой во всёхъ обстоятельствахъ и убёдились, что ты придерживаенься вётвей, пренебрегая кориемъ. По истине, твой Госнодь свидётель тому, что я говорю.
- 203. Нами овладіла печаль отъ того, что мы тебя виділи ходившимъ вокругъ ради нашего имени и не познавшимъ насъ предъ лицемъ твоимъ. Открой же очи, дабы видіть это высокое місто, полное щедротъ,

<sup>1)</sup> Терминъ неоднократно повторяющійся въ писаніяхъ Беха; впервые онъ встрѣчается въ Беянъ.

<sup>2)</sup> См. Коранъ II, 136—140 и Querry, Droit musulm. I, 56—59.

- 204. И познать того, кого ты призываень денно и нощно, и вид'ть св'тть, заблиставній съ этого искрящагося св'ттомъ горизонта.
- 205. Скажи: о царь Берлина, услышь призывъ этого явнаго воплощенія, что «пѣтъ Бога, кромѣ меня—вѣчнаго, єдинаго, предвѣчнаго».
- 206. Горе тебѣ, если гордость устранить тебя отъ мѣста восхода Зухура или закроетъ тебя страсть отъ Владыки престола и земли. Такъ совѣтуетъ тебѣ высочайшее перо; по истипѣ, Онъ многомилостивый, педрый.
- 207. Вспомни о томъ, кто быль выше тебя достоинствомъ и больше тебя своимъ положеніемъ 1). Гдѣ опъ и то что у него было? Проснись и не будь изъ пребывающихъ во спѣ!
- 208. Истипно говорю, опъ отбросилъ отъ себя скрижаль Бога <sup>2</sup>), когда мы увѣдомили (его) о томъ, что съ нами приключилось отъ воинства угнетателей.
- 209. Поэтому онъ быль унижень во всёхъ отношеніяхъ, пока не превратился опять въ прахъ, потерпёвъ великій ущербъ.
- 210. О царь, подумай о немъ и о тѣхъ, которые подобно тебѣ завоевали страны и правятъ рабами (божьими). Низвертъ ихъ Милосердный изъ дворцовъ въ могилы. Разсуди и будь изъ размышляющихъ.
- 211. Мы отъ васъ ничего не желали, тогда какъ вамъ мы даемъ совъть (только) Бога ради. Мы же тернимъ подобно тому, какъ тернъли въ томъ, что съ нами случилось отъ васъ, о сонмъ государей!
- 212. О цари Америки и главари вѣча ея! Внемлите пѣнію голубя<sup>3</sup>) на вѣткѣ вѣчности <sup>4</sup>): «пѣтъ Бога, кромѣ Меня, вѣчнаго, прощающаго, ще-драго».
- 213. Украшайте тёло царства узоромъ справедливости и страха (Божія), а главу его (царства) вёнцомъ поминанія Господа вашего, Творца неба. Такъ повелёваетъ вамъ мёсто проявленія именъ отъ имени Знающаго, Мудраго.
- 214. Появился об'єщанный въ этомъ хвалимомъ м'єсті. Отъ него появляется улыбка на лик'є существа тайнаго и явнаго. Воспользуйтесь днемъ Бога, ибо единеніе съ Нимъ лучше для васъ, чімъ все, что осв'єщено солнцемъ, разъ вы изъ знающихъ.

<sup>1)</sup> Т. е. Наполеонъ III, который былъ выше короля Берлинскаго.

<sup>2)</sup> Изъ Адріанополя было послано Беха-Уллой письмо къ Наполеону III. Но онъ, по разсказамъ бабидовъ, бросилъ его, не читая. Посланецъ ушелъ и былъ посланъ второй Лаухъ; онъ изданъ барономъ В.Р.Розеномъ въ Collections Scientifiques VI, 178—186, гдъ на стр. 180, ult. упоминается объ этомъ: ول كنت صاحب الكلمة ما نبذت كتاب الله т. е., еслибы ты былъ «господиномъ слова», не отбросилъ бы ты назадъ грамоту Бога.

<sup>3)</sup> Напомнимъ, что وقاء имъетъ значеніе العقل الأول и لوم القدر, اللوم المحفوط Самъ пророкъ себя такъ называетъ.

- 215. О сонмъ правителей! Слушайте то, что раздается изъ источника величія: «нѣтъ по истинъ Бога, кромъ меня, глаголющаго, знающаго».
- 216. Свяжите рукой справедливости разбитое и разбейте цѣлое угнетающее бичемъ повелѣній Господа вашего правящаго, мудраго.
- 217. О племя Румъ (т. е. Турокъ)! Мы слышимъ между вами голосъ совы <sup>1</sup>). Развѣ васъ охватило опьяненіе страстей, или вы изъ пренебрегающихъ?
- 218. О точка, лежащая на берегахъ двухъ морей <sup>2</sup>)! На тебѣ уставилось сѣдалище мрака и возгорѣлся въ тебѣ огонь злобы до того, что о тебѣ воздыхаютъ небожители и тѣ, которые находятся вокругъ высокаго сѣдалища.
- 219. Мы видимъ, что въ тебѣ невѣжда правитъ знающимъ и мракъ превозносится надъ свѣтомъ. По истинѣ, ты (пребываешь) въ явной гордынѣ.
- 220. Разв'є тебя вводять въ заблужденіе наружныя побрякушки твои? Скоро он'є исчезнуть. Клянусь Владыкой рода челов'єческаго! И будуть рыдать дщери и вдовы и вс'є племена, которыя въ теб'є. Такъ возв'єщаеть теб'є Знающій, В'єдающій.
- 221. О берега рѣки Рейпа! Мы увидали васъ обагренными кровью, ибо на васъ простерся мечъ возмездія. И это вамъ будетъ еще разъ и мы услышимъ плачъ Берлина не смотря на то, что (теперь) онъ въ явномъ почетъ.
- 222. О земля  $Ta^3$ ) (L), не печалься ничёмъ. Назначилъ тебя Богъ м'встомъ проявленія ликованія міровъ.
- 223. Если Онъ пожелаетъ, Онъ благословитъ твой престолъ тѣмъ, который будетъ править справедливо и соберетъ агицевъ Бога, разсѣлиныхъ волками. По истинѣ, онъ (этотъ царь) будетъ обращаться къ людямъ Беха съ весельемъ и радостью. Смотрите! Онъ—перлъ созданія Бога, надъ нимъ да почіетъ во всѣ времена блескъ Бога и того, кто пребываетъ въ царствіи дѣла (божьяго) въ каждое мгновеніе.
- 224. Возрадуйся (о земля Ta) о томъ, что Богъ тебя сдѣлалъ горизонтомъ свѣта, о томъ, что въ тебѣ родился источникъ Зухура и (о томъ, что ты) назвалась этимъ именемъ, отъ котораго заблистало свѣтило блага и озарились небеса и земли.
- 225. Непремѣнно въ тебѣ все пойдетъ вверхъ дномъ и будутъ править тобой сборища людей. По истинѣ, Господь твой знающій, объемлющій.
  - 226. Успокойся милостью Господа твоего, ибо Онъ не отрываеть отъ

<sup>1)</sup> Предвъстницы разрушенія и гибели. 2) Т. е. Константинополь. Ср. у В. Р. Розена въ Collect. Sc. VI, 217—224.

<sup>3)</sup> Тегеранъ.

тебя взоровъ благости. Непремённо ты успоковпиься послё волненій. Такъ суждено въ новой книге.

- 227. () земля  $Xa^1$ ) (z)! Мы слышимъ въ тебѣ голосъ мужей, поминающихъ Господа твоего независимаго, превознесеннаго. Благо тому дню, въ который водружены знамена именъ въ царствіи созданія во имя мое свѣтлѣйшее. Тогда возрадуются чистые сердцемъ побѣдой Бога и восплачутъ многобожники.
- 228. Не слъдуетъ никому противиться тъмъ, которые правятъ рабами (Бога). Предоставъте имъ то, что у нихъ есть и направляйтесь къ сердцамъ.
- 229. О величайшее море, обрызгай народы тёмъ, что повелёно было тебё Владыкой предвічности, и укращай тёла людей узоромъ предписаній, отъ которыхъ радуются сердца и утёшаются очи.
- 230. Кто пріобрѣть сто мискалей золота, девятнадцать (пусть отдасть) Богу, творцу неба и земли. Горе вамь, о люди, если вы себя сами отстраните отъ этой великой милости.
- 231. Мы повелёли это вамъ, не взирая на то, что мы не нуждаемся ни въ васъ, ни въ комъ-либо изъ (пребывающихъ) на небесахъ и земляхъ.
- 232. По истинѣ, въ этомъ заключается много мудрости и добра, недоступныхъ для познанія кого-либо, кромѣ Бога знающаго, вѣдающаго.
- 233. Скажи: этимъ Онъ (Богъ) пожелалъ очищенія вашего имущества и приближенія вашего къ мѣстамъ, которыхъ никто не достигнеть. кромѣ того, кого пожелаетъ Богъ. По истинѣ, Онъ многомилостивый, славный, щедрый.
- 234. О люди, не напосите ущерба правамъ Бога и не расходуйте ихъ иначе, какъ съ позволенія Его. Такъ рѣшено на скрижаляхъ и на этой высокой скрижали.
- 235. Кто измѣняетъ Богу, тому измѣняютъ по справедливости. Кто же поступаетъ, какъ приказано, на того низойдетъ благодать съ неба даяній Господа его многомилостиваго, дающаго, дарующаго, предвѣчнаго.
- 236. По истинѣ, Онъ (Богъ) пожелалъ для васъ то, чего вы сегодня не вѣдаете.
- 237. Люди навърное узнають (это), когда отлетять души и свернутся подушки радостей. Объ этомъ напоминаетъ вамъ тотъ, у котораго охраняемая скрижаль.
- 238. Къ престолу дошли различныя прошенія в рующихъ, въ которыхъ они вопрошаютъ Бога, Господа видимаго и невидимаго, Господа міровъ.
  - 239. Для этого мы ниспослали это откровение и украсили его узоромъ

<sup>1)</sup> Хорасанъ.

повелѣнія. Быть можеть, люди стануть поступать согласно предписаній ихъ Господа.

- 240. Такъ мы были вопрошаемы непрерывно въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ передъ этимъ, и тогда мы взяли и держали перо мудростью нашей дотолѣ, пока въ эти дни не появились письма отъ (слишкомъ) большого числа людей. Поэтому мы дали имъ въ отвѣтъ истиной то, чѣмъ оживляются сердца.
- 241. Скажи: о собраніе ученыхъ! Не приравнивайте книгу Бога къ тому, что у васъ есть изъ правилъ и наукъ. Ибо она (книга) это вѣсы истины между созданіями. Все что есть у народовъ взвѣшивается этими величайшими вѣсами. Она же, по истинѣ, сама по себѣ, разъ вы изъ знающихъ.
- 242. Плачеть о васъ глазъ моего промысла, ибо вы не познали того, котораго вы призываете днемъ и ночью, утромъ и вечеромъ.
- 243. О люди, направляйте чистыя лица и просвѣтленныя сердца къ красному благословенному полю, въ которомъ «лотосъ предѣла» провозглашаетъ, что «нѣтъ Бога, кромѣ меня охраняющаго, нерушимаго».
- 244. О собраніе ученыхъ! Развѣ изъ васъ кто-либо въ состояніи угнаться за мной на полѣ откровенія и познанія или мчаться на ристалищѣ мудрости и изъясненія. Нѣтъ, клянусь моимъ Господомъ, милосерднымъ. Каждый, кто на ней (землѣ), погибаетъ, а это—ликъ Господа вашего славнаго, возлюбленнаго.
- 245. О люди, мы предназначили науки для познанія Изв'єстнаго, а вы ими зав'єсились, закрывая себ'є м'єсто восхода ихъ, благодаря которому проявилось все скрытое.
- 246. Если бы вы познали горизонтъ, съ котораго засіяло солнце слова, то покинули бы людей и то, что они имѣютъ, и направились бы къ хвалимому мѣсту.
- 247. Скажи: это есть небо, которое заключаеть въ себѣ основу книги  $^{1}$ ), разъ вы изъ имѣющихъ умъ.
- 248. Это есть то, чёмъ взываетъ ас-Сахра (храмъ Соломона) и вопіетъ лотосъ на Синать, вознесенномъ надъ благословенной землей: царство принадлежитъ Богу, царю славному, любящему.
- 249. По истинѣ, мы не посѣщали школъ и не читали изслѣдованій. Впемлите тому, къ чему зоветь васъ этотъ неученый ²) (т. е.) къ Богу вѣчному. Это для васъ лучше, чѣмъ сокровища земли, разъ вы изъ размышляющихъ.
  - 250. Тотъ, который перетолковываетъ то, что ниспослано съ неба

<sup>1)</sup> Собственно матерь киши.

<sup>2)</sup> Беха-Улла съ гордостью называетъ себя, какъ нѣкогда Мухаммедъ, неученымъ «уммій».

откровенія, или удалиется отъ явнаго (смысла), тотъ изъ искажающихъ высокое Слово Бога и въ очевидной книгѣ (сочтется) изъ самыхъ потерянныхъ (созданій).

- 251. Предписано вамъ стричь погти и входить ежепедѣльно въ воду, которая окружала бы ваши тѣла, а также очищеніе вашихъ тѣлъ тѣмъ, что вы употребляли прежде 1). Да не помѣшаетъ вамъ небрежность (исполнять) то, что повелѣно вамъ Могучимъ, Великимъ.
- 252. Входите въ свѣжую воду, а въ бывшую въ употреблении входъ не разрѣшается. Отнюдь не приближайтесь къ водоемамъ персидскихъ бапь <sup>2</sup>). Кто направляется къ нимъ, встрѣчаетъ зловоніе ихъ прежде, чѣмъ войдетъ въ нихъ. Сторонитесь, о люди, и не будьте изъ уничижающихся. Она (вода) походитъ на гной и помои, разъ вы изъ познающихъ.
- 253. То же относится и къ зловоннымъ ихъ (персіянъ) хаузамъ. Бросьте ихъ и будьте изъ освященныхъ.
- 254. По истинъ, мы пожелали видъть въ васъ проявление райскихъ качествъ на землъ, дабы отъ васъ въяло тъмъ, что утъщаетъ сердца при-ближенныхъ.
- 255. Кто обливаетъ себя водой и ею омываетъ свое тѣло, благо ему и ему не нужно окупаться, ибо Опъ желаетъ вамъ облегчить все милостью своей, дабы вы были изъ благодарящихъ.
- 256. Запрещены вамъ супруги вашихъ отцовъ. По истинѣ, мы стыдимся упоминать о повелѣніи относительно мальчиковъ 3). Бойтесь Всемилосердаго, о родъ людской, и не совершайте того, что запрещено вамъ въ заповѣди, и не будьте изъ заблудившихся въ пустынѣ страстей.
- 257. Никому не подобаеть болтать языкомъ передъ людьми въ то время, когда онъ идетъ по улицамъ и площадямъ 4). Кто же пожелаетъ вспоминать (Бога), пусть вспоминаеть въ мѣстѣ воздвигнутомъ для поминанія Бога или же въ своемъ домѣ. Это ближе къ чистосердечности и благочестію. Такъ засіяло солнце повелѣнія съ горизонта беяна. Благо исполняющимъ!
- 258. Вмѣняется въ обязанность каждому человѣку писать завѣщаніе и начало его украсить величайшимъ именемъ. Въ немъ да исповѣдуетъ онъ единство Бога въ мѣстѣ Его проявленія и упомянетъ въ немъ, что онъ желаетъ изъ добрыхъ дѣлъ, дабы были они ему свидѣтелями въ мірахъ по-

<sup>1)</sup> т. е. мыло, розовая вода и другія косметики.

<sup>2)</sup> Хезане называется общій бассейнъ въ баняхъ съ теплой водой. Въ персидскихъ баняхъ эти Хезане отличаются замічательной нечистотой, такъ какъ въ нихъ вода не мінется иногда впродолженіи года и только ежедневно подогрівается изъ расположенной подъ ними печи .

<sup>3)</sup> Это относится къ содомскому грѣху.

<sup>4)</sup> Имбется въ виду уличный Зикръ (славословіе Бога), практикуемый шінтами.

велѣнія и творчества и были бы ему сокровищемъ у Господа его, хранителя вѣрнаго.

- 259. Сводятся праздники къ двумъ величайшимъ праздникамъ. Что касается перваго, то это тѣ дни, въ которые возсіялъ Милосердный надъ всѣмъ, что въ мірѣ, своими прекрасными именами и возвышенными качествами <sup>1</sup>). Другой (праздникъ)—это день, въ который мы послали того, кто далъ людямъ радостную вѣсть объ этомъ имени, отъ котораго воспрянутъ мертвые и будутъ собраны всѣ, кто на небесахъ и на землѣ <sup>2</sup>).
- 260. А другіе два (праздника) въ двухъ дняхъ<sup>3</sup>). Такъ рѣшено дѣло Повелителемъ знающимъ.
- 261. Благо тому, кто достигъ перваго дня мѣсяца Беха, который предназначенъ Богомъ для этого великаго имени.
- 262. Благо тому, который выказываетъ въ немъ (въ этотъ день) ниспосланную ему благость Бога (почіющую) надъ нимъ, ибо онъ изъ тѣхъ, которые выказываютъ благодарность Богу своими дѣяніями, ведущими къ милости Его, которая объемлетъ міры.
- 263. Скажи: по истинѣ, онъ (день Беха) вступленіе въ мѣсяцы и начало ихъ. Въ немъ проносится дуновеніе жизни надъ существами. Благо тому, кто достигнулъ его съ миромъ и пріязнью. Мы свидѣтельствуемъ, что онъ изъ сподобившихся.
- 264. Скажи: величайшій праздникъ пусть будетъ царемъ праздниковъ. Вспоминайте, о люди, благость Бога надъ вами: когда вы обрѣтались во снѣ—онъ пробудилъ васъ дуновеніемъ откровенія и показалъ вамъ путь Свой— явный и прямой.
- 265. Когда вы забольете, обращайтесь къ искусному изъ врачей. По истинъ, мы не отмънили способовъ (леченія), но подтвердили ихъ этимъ перомъ, которое Богъ предназначилъ быть мъстомъ восхода Его повельнія, блистающаго, свътлаго.
- 266. Предписалъ Богъ каждому человѣку, чтобы онъ являлся къ престолу съ тѣмъ, что у него есть единственнаго въ своемъ родѣ. Мы же прощаемъ это милостью отъ насъ, ибо Онъ дарующій, щедрый 4).

<sup>1)</sup> Это праздникъ Ризвана (см. прим. къ ст. 177), который празднуется 32 дня спустя новый годъ, поурузъ (9 марта). Онъ празднуется впродолжении 12 дней, по числу дней проведенныхъ Беха-Уллой въ саду Неджиба Паши. Изъ этихъ 12 дней — въ течени трехъ дней всякаго рода дъла и трудъ воспрещены, а именно въ 1-ый, 9-ый и 12-ый дни.

<sup>2)</sup> Второй праздникъ подвижной (по нашему календарю) и считается по мусульманскому календарю 5-го Джумади I въ воспоминаніе бывшаго Изхара Баба въ этотъ день въ 1260 г. (23 мая 1844 г. н. с.).

<sup>3)</sup> Третій праздникъ заключаетъ въ себѣ два праздника, т. е. дни рожденій Беха и Баба. Счетъ ведется по мусульманскому календарю. Наконецъ четвертый праздникъ общій — персидскій Ноурузъ (9 марта).

<sup>4)</sup> Въ Беянъ сказано (Вахидъ VI, гл. 5 и В. VIII, гл. 4), что если у кого-либо имъется

- 267. Благо тому, кто направляется на зарѣ въ мешрикт уль ажарт¹) номинаючи (Бога), размышляя и каясь. Когда онъ войдеть, пусть сядетъ молча для выслушиванія стиховъ (астовъ) Бога, царя могущественнаго, хвалимаго.
- 268. Скажи: мешрикт уль азкарт есть каждый домъ, построенный для поминанія Меня въ городахъ и весяхъ. Такъ опъ названъ у престола, разъвы изъ познающихъ.
- 269. Тѣ, которые читаютъ стихи Милосерднаго лучшимъ напѣвомъ, найдутъ въ нихъ то, съ чѣмъ не сравняется царствіе царства небесъ и земель.
- 270. И въ нихъ (стихахъ) найдуть ароматъ моихъ міровъ, которыхъ теперь не познаетъ никто, кромѣ того, которому дана способность видѣть отъ этого высокаго, щедраго мѣста.
- **271**. Скажи: они (стихи) привлекаютъ чистыя сердца къ мірамъ духовнымъ, которыхъ словами не выразить и знакомъ не показать. Благо выслушивающимъ!
- 272. Подавайте руку помощи, о люди, моимъ праведникамъ, которые воспрянули для прославленія Меня среди моихъ созданій и возвышенія моего слова въ моей странѣ. Они суть звѣзды неба моего промысла и свѣтильники моего провидѣнія всѣмъ созданіямъ.
- 273. Кто же говорить то, что не было ниспослано на моихъ скрижаляхъ, тотъ, по истинѣ, не изъ моихъ. Отнюдь не слѣдуйте за каждымъ грѣховоднымъ притязателемъ.
- 274. Украшены скрижали узоромъ печати разверзителя утръ, который глаголетъ между небесами и землями.
- 275. Держитесь подъ моимъ в рнымъ покровительствомъ и опорой моего повелънія крыпкаго, устойчиваго.
- 276. Богъ разрѣшилъ изученіе различныхъ языковъ тому, кто пожелаетъ, дабы утвердилось дѣло Бога на востокѣ и западѣ и дабы поминался Онъ между государствами и народами такимъ образомъ, чтобы сердца привлекались и оживлялась бы всякая истлѣвшая кость 2).
- 277. Не подобаетъ мудрому пить то, что доводитъ его до потери разсудка. Ему подобаетъ поступать такъ, какъ человѣку, а (не дѣлать того), что совершаетъ каждый подозрительный, безпечный.

что-либо выдающееся и подобнаго чему не встрѣчается, то обладателю этого предмета надо отдать его *«тому, кого Бого проявить»*, такъ какъ по Беяну это его право. Настоящимъ стихомъ Беха отмѣняетъ это постановленіе.

<sup>1)</sup> Т. е. «мъсто восхода славословій», такъ называются молитвенныя дома у бабидовъ.

<sup>2)</sup> Разрѣшая изученіе различных в языков съ цѣлью пропаганды ученія, Беха далѣе рекомендуетъ стремиться къ избранію одного языка (ст. 468) и прил. III, «Слово Бога на листѣ восьмомъ».

- 278. Укращайте ваши главы вѣнцомъ вѣрности и честности, сердца ваши одеждой благочестія, языкъ вашъ правдивостью чистосердечною, а весь обликъ вашъ узоромъ благовоспитанности. Все это (лежитъ) въ природѣ человѣка, если вы будете изъ присматривающихся.
- 279. О люди Беха, держитесь непрерывно служенія 1) Богу-Истинъ: этимъ стапутъ явными мъста ваши, утвердятся имена ваши, возвысятся достоинство ваше и ваша слава на охраняемой скрижали.
- 280. Горе вамъ, если васъ устранитъ кто-либо изъ сущихъ на землѣ отъ этого мѣста почитаемаго, возвышеннаго.
- 281. Мы завѣщали вамъ это въ большинствѣ скрижалей и на этой скрижали, съ горизонта которой возсіяло свѣтило установленій Господа вашего могучаго, мудраго.
- 282. Когда отхлынеть море единенія и заключится книга начала въ концѣ, направляйтесь къ тому, кого пожелаль Богъ и который есть вѣтвь²) этого древняго корня.
- 283. Взгляните же на людей и на малость ихъ ума: они требуютъ то, что вредить имъ, и оставляють то, что имъ приносить пользу. Навърное они изъ потерявшихся.
- 284. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ нѣкоторыхъ людей, которые ищутъ свободы и гордятся ею—таковые (пребываютъ) въ явномъ невѣжествѣ.
- 285. Свобода своими посл'єдствіями приводить къ смут'є, пламя которой не потушишь. Такъ возв'єщаеть вамъ сосчитавшій, знающій.
- 286. Знайте, что мѣста проявленія и обнаруженія свободы суть животныя, а человѣку подобаетъ быть подъ (управленіемъ) законовъ, которые бы охрапили его отъ его собственнаго невѣжества и вреда обманциковъ.
- 287. Свобода выводить челов ка изъ пред вловъ благовоспитанности и почета и д влаетъ его самымъ низкимъ.
- 288. Смотрите же на народъ, какъ на агнцевъ: имъ необходимъ пастырь, дабы онъ охранялъ ихъ. Это истина несомнѣнная.
- 289. По истинѣ, мы признаемъ ее (свободу) въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ другихъ же нѣтъ, такъ какъ мы знающи.
- 290. Скажи: (истинная) свобода (заключается) въ слѣдованіи моимъ повелѣніямъ, разъ вы изъ познающихъ.
- 291. Если бы люди слѣдовали тому, что мы ниспослали имъ съ неба откровенія, то видѣли бы себя въ чистой свободѣ. Благо тому, кто позналъ Бога въ томъ, что Онъ ниспослалъ съ неба воли Его, охраняющей міры.
  - 292. Скажи: (та) свобода, которая приносить вамъ пользу (по истинѣ)

<sup>1)</sup> Дословно: за веревку служенія.

<sup>2)</sup> Разумбется Гусне-Азамъ, старшій сынъ Беха-Уллы.

заключается въ служения Богу-Истинф. Кто постигнулъ его (т. е. служения) сладость, не пром'вняеть его на царствіе царства небесь и земель.

- 293. Въ безнов вамъ запрещены вопросы. Прощаетъ (разрѣшаетъ) вамъ это Богъ. Спрацивайте о томъ, въ чемъ вы сами пуждаетесь, а не о томъ, о чемъ говорили люди прежде васъ. Бойтесь Бога и будьте изъ остерегающихся 1).
- 294. Спрашивайте же о томъ, что полезно вамъ въ дёлё Бога и царствій Его: отверзлась дверь милости надъ всіми, кто на небесахъ и земляхъ.
- 295. По истинъ, число мъсяцевъ въ книгъ Бога девятнадцать. Первый изъ нихъ украшенъ этимъ именемъ 2), охраняющимъ міры.
- 296. Повелёль Богъ хоронить покойниковъ въ хрусталё или твердомъ камит и въ деревт кртикомъ и хорошемъ и надтвать кольца съ надписями на ихъ пальцы, ибо Онъ предопредёлитель, знающій.
- 297. Мужамъ пишется<sup>3</sup>): «Богу припадлежитъ все, что на небесахъ и на земль, и то, что между ними, и Богъ всезнающъ».
- 298. А женамъ пишется: «Богу принадлежитъ царство небесъ и земли и того, что между ними, и Богъ властенъ надъ всемъ».
- 299. Вотъ то, что было инспослано прежде. Раздается голосъ Точки беяна, которая говорить: «О возлюбленный міра, отверзи уста въ этомъ мьсть, дабы новьяло благоуханіе твоей благости между мірами».
- 300. «Мы возв'єстили всімь, что то, что ниспослано въ беянь, не сравняется съ однимъ твоимъ словомъ, ибо ты властенъ надъ тъмъ, что пожелаешь. Не устраняй рабовъ твоихъ отъ благъ моря твоего милосердія, ибо ты милостивецъ великій» 4).
- 301. Мы вняли тому, что онъ желалъ, ибо онъ возлюбленный, внемлющій.
- 302. Если будетъ начертано на нихъ (кольцахъ) то, что ниспослано теперь отъ Бога, благо будетъ имъ (мужчинамъ и женщинамъ). По истинъ, мы рѣшаемъ.

<sup>1)</sup> Въ Беян' (Вах. III, гл. 13) сказано, чтобы у «того, кого Богъ проявить» ничего бы не спрашивали, а были бы ему преданы безъ разсужденія. Бабъ требоваль, чтобы вопросы предлагались только ему. Въ этомъ стихъ это запрещение отмъняется и разръшаются всякіе вопросы. Писанія Беха-Уллы никогда бы не дошли до такой многочисленности, если бы не было къ нему направляемо безчисленное число вопросовъ, иногда поражающихъ своей наивностью; такъ его неоднократно спрашивали о магіи, жизненномъ элексирѣ, талисманахъ и т. п.

<sup>2)</sup> Беха-Уллы.

<sup>3)</sup> Согласно предписаніямъ Баба.

<sup>4)</sup> Въ Персидскомъ Беянъ по этому же поводу сказано: در يوم من يظهره الله يك آیه از آیات اورا تلاوت نهودن اعظم است از کل بیان و آنچه دربیان مرتفع شده Т. е. «въ день того, кого Бого проявит», чтене одного изъ его стиховъ больше (имѣетъ

значенія), чёмъ весь Беянъ и все, что въ немъ возв'єщено». Вах. VI, гл. 6.

- 303. «Мое начало отъ Бога и къ Нему я вернулся отрѣшеннымъ отъ всего, что не Онъ, и уповая на имя Его, милостиваго, милосерднаго».
- 304. Такъ избралъ Богъ того, кого Онъ желаетъ, милостью своею; по истинъ, Онъ властенъ, могучъ.
- 305. Одѣвайте ихъ (покойниковъ) въ пять савановъ изъ шелка или бумаги. Кто не въ состояніи достаточно одного изъ таковыхъ. Такъ рѣшено дѣло отъ имени Знающаго, Вѣдающаго.
- 306. Запрещено вамъ перенесеніе покойниковъ на разстояніе больше часа (ходьбы) отъ города. Хороните ихъ съ миромъ и спокойствіемъ въ мѣстности близкой.
- 307. Богъ отмѣнилъ то, что было повелѣно въ беяню 1) относительно ограниченія путешествій, ибо Онъ властенъ (поступать согласно изреченію): «Онъ дѣлаетъ, что хочетъ, и рѣшаетъ, что пожелаетъ».
- 308. О родъ людской, внемлите призыву Владыки именъ. По истинѣ, онъ взываетъ къ вамъ со стороны своей величайшей темницы: по истинѣ, «нѣтъ Бога, кромѣ Меня, могучаго, превознесеннаго, завоевателя, вознесеннаго, знающаго, мудраго.
  - 309. По истинъ, нътъ Бога, кромъ Его, властнаго надъ мірами.
- 310. Если Онъ пожелаетъ, Онъ восхититъ міръ словомъ Своимъ. Горе вамъ, если вы противустанете этому дѣлу, которому подчинились небожители и обитатели городовъ именъ <sup>2</sup>). Бойтесь Бога и не будьте изъ завѣсившихся.
- 311. Разорвите завѣсы огнемъ моей любви, и тучи этимъ именемъ, которымъ мы покорили міры.
- 312. И вознесите горѣ два дома въ двухъ мѣстахъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ устанавливался престолъ Господа вашего, милосерднаго—такъ вамъ повелѣваетъ владыко познавшихъ.
- 313. Горе вамъ, если земное устранитъ васъ отъ того, что вамъ повельно отъ Сильнаго, Върнаго.
- 314. Будьте проявленіемъ устойчивости среди челов'вчества такъ, чтобы вамъ не были пом'єхою соблазны тіхъ, которые не пов'єрили въ Бога, когда Онъ явился въ великомъ царствіи.
- 315. Горе вамъ, если васъ устранитъ то, что ниспослано въ Книгѣ 3), отъ этой книги, которая речеть по истинѣ, что «нѣтъ Бога, кромѣ Меня, могучаго, хвалимаго».

<sup>1)</sup> Вахидъ VI, гл. 16.

<sup>2)</sup> Т. е. получившихъ въ бехаизмѣ или бабизмѣ какія-нибудь почетныя названія, какъ напр. Небиле Акберъ, Афнаны, Агсаны, Хадимъ-Улла и т. п.

<sup>3)</sup> Т. е. въ Беянъ. Ср. Collect. Scient. VI, 239.

- 316. Взгляните окомъ справедливости на того, кто пришелъ съ неба воли и могущества, и отнюдь не будьте угнетателями.
- 317. Затъмъ помните то, что истекло отъ пера возвъстившаго обо мит при уноминанія этого Зухура, и то, что совершили (съ нимъ) злодъи въ его дни; по истинъ, они изъ самыхъ злополучныхъ.
- 318. Онъ сказалъ: «если вы увидите то, что мы проявимъ, то молите о милости Бога, чтобы онъ облагод тельствовалъ васъ и возстава бы на съдалищахъ вашихъ, ибо это почетъ недосягаемый, высокій».
- 319. «Если онъ выпьетъ чашу воды у васъ это больше (им'ветъ значенія), чёмъ бы вы пили каждый воду его существа. Постигайте же все, о мои рабы».
- 320. Это есть то, что ниспослано отъ него при упоминаніи обо миї, разъ вы изъ знающихъ.
- 321. Кто размышляеть объ этихъ изреченіяхъ и познаеть то, что въ нихъ скрыто изъ сокровенныхъ жемчужинъ, клянусь Богомъ, найдетъ благовоніе Милосерднаго (исходящее) со стороны темницы и поспѣшитъ сердцемъ своимъ къ нему съ такой пылкостью, (что) не помѣшаютъ ему воинства небесъ и земли.
- 322. Скажи: это—Зухург, вокругъ котораго находятся доказательство и очевидность. Такъ ниспослаль Милосердный, разъ вы изъ безпристрастныхъ.
- 323. Скажи: это духъ книго, который быль вдунуть въ высочайшее перо, и всѣ въ мірѣ были оглушены, кромѣ того, котораго охватило вѣяніе моего милосердія и благовоніе моей милости, охраняющей міры.
- 324. О племя беяна, бойтесь Милосерднаго, затыть взирайте на то, что Онъ ниспослаль въ другомъ мъсть. Онъ сказаль: «кибле (это) тоть, кого проявите Богъ. Когда онъ перемъщается перемъщается (и кибле), доколь онъ не остановится». Такъ ниспослано Владыкой судебъ, когда Онъ пожелаль помянуть это величайшее зрълище. Размышляйте, о люди, и не будьте изъ блуждающихъ 1).
- 325. Если вы будете, благодаря пристрастію, отрицать это, къ какому «кибле» вы направитесь, о собраніе безпечныхъ?
- 326. Размышляйте объ этомъ изреченіи, затімъ воздайте должное Богу: быть можеть, вы обрітете жемчужнны тайнъ изъ моря, волнующагося именемъ моимъ могучимъ, высокимъ.
- 327. Нынѣ слѣдуетъ всѣмъ держаться только того, что объявлено въ этомъ Зухурт. Это есть повелѣніе Бога, и прежде и послѣ, и имъ украшены страницы прежде бывшихъ (Зухурост).

<sup>1)</sup> Этоть стихь приводится бабидами какъ доказательство того, что Изхаръ, объщанный Бабомъ, не можеть случиться черезъ 2000 лътъ, такъ какъ иначе для върующихъ не будеть кибле въ этотъ промежутокъ времени. Ср. ст. 84.

- 328. Это есть слово Бога и прежде и послѣ и имъ украшенъ узоръ книги существованія, если вы изъ воспріимчивыхъ.
- 329. Это есть повельніе Бога и прежде и посль. Отнюдь не будьте изъ уничижающихся.
- 330. Не удовлетворить васъ нынѣ ничто 1), и не будеть никому убѣжища, кромѣ какъ у Бога знающаго, мудраго.
- 331. Кто позналь меня, позналь *Цъль*, кто направился ко миѣ, направился къ *Обожаемому*. Такъ разъяснено въ Книгѣ и свершилось дѣло у Бога, Господа міровъ.
- 332. Кто читаетъ стихъ изъ моихъ стиховъ это ему будетъ лучше, чѣмъ бы онъ читалъ книги предыдущихъ и послѣдующихъ.
- 333. Это изъясненіе (беянг) Милосерднаго, разъ вы изъ выслушивающихъ.
  - 334. Скажи: Это истина познапія, если вы будете изъ познающихъ.
- 335. Затымъ взирайте на то, что ниспослано въ другомъ мѣстѣ (и), быть можетъ, вы покинете то, что имѣете, направляясь къ Богу, Господу міровъ.
- 336. Онъ сказаль <sup>2</sup>): «не разрѣшается сближеніе (т. е. супружество) тѣхъ, кто не въ беянъ (т. е. не принялъ религіи беяна). Если кто-либо вступить въ связь съ кѣмъ-либо, то то, что она пріобрѣтаетъ отъ него <sup>3</sup>), будетъ считаться недозволеннымъ, кромѣ того случая, если это (повелѣніе) будетъ отмѣнено, когда возвысится дѣло того, кого проявимъ ты истиной, или же, послѣ его ноявленія <sup>4</sup>), справедливостью. А до этихъ поръ соединяйтесь, быть можетъ, вы этимъ поднимете дѣло Бога».
- 337. Такъ раздается пѣніе голубя на вѣтвяхъ при славословін Господа ихъ милосерднаго. Благо внимающимъ!
- 338. О сторонники беяна! Заклинаю васъ Господомъ ващимъ милосерднымъ, взгляните безпристрастнымъ окомъ на то, что ниспослано истиной, и не будьте изъ тѣхъ, которые видятъ знаменія Бога и отрицаютъ ихъ. По истинѣ, они изъ ногибающихъ.
- 339. Ясно высказала *Точка белна* въ этомъ стихѣ о превосходствѣ моего дѣла передъ его дѣломъ. Свидѣтельствуетъ объ этомъ каждый безпристрастный, знающій.
- 340. Какъ вы сами видите, нынѣ оно возвысилось такъ, что никто не отрицаетъ его, кромѣ тѣхъ, зрѣніе которыхъ затуманено въ началѣ и въ концѣ 5). Имъ же мученіе уничижающее!

<sup>1)</sup> Подразумъвается: кромъ того, что заключается въ Зухуръ.

<sup>2)</sup> Bax. VIII, rs. 15. Cm. Collect. scientif. III, 27.

<sup>3)</sup> Въ качествѣ мёхра.

<sup>4)</sup> Въ будущемъ. Все мъсто темно.

<sup>5)</sup> Т. е. въ этомъ мірѣ и на томъ свѣтѣ.

- 341. Скажи: ей Богу, я быль его (Баба) возлюбленнымь и воть теперь онь слушаеть то, что низошло съ неба откровенія, и воздыхаеть о томь, что вы совершили въ его дни. Бойтесь Бога и не будьте изъ преступныхъ.
- 342. Скажи: о народъ, если вы (даже) и не увѣруете въ него, (то) не нападайте на него. Ей Богу, хватитъ съ него и того, что собралось противъ него изъ воинства угнетателей.
- 343. Онъ ниспослалъ нѣкоторыя постановленія, дабы въ этомъ Зухурть высочайнее перо двигалось только для того, что относится къ высочайнимъ его степенямъ и возвышенному положенію. Мы же, пожелавъ (вамъ) благо, изложили ихъ истиной съ подробностями и облегчили для васъ то, что мы пожелали. Ибо Онъ многомилостивый, щедрый.
- 344. Онъ уже прежде вамъ возвѣстилъ то, о чемъ глаголетъ это мудрое славословіе.
- 345. Онъ сказалъ и слово его истипа —, онъ во всякомъ положеніи говоритъ, что «пѣтъ Бога, кромѣ меня единственнаго, единаго, знающаго, вѣдающаго».
- 346. Это есть то, что Богъ предназначиль для этого Зухура, недосягаемаго, небывалаго.
  - 347. Это изъ милости Бога, разъ вы изъ познающихъ.
- 348. Это изъ Его повелѣнія перушимаго и имени Его величайшаго и слова Его высочайшаго и изъ источника именъ Его прекрасныхъ, если вы будете изъ познающихъ.
- 349. Да вѣдь имъ обнаруживаются восходы и зори! Размышляйте, о люди, о томъ, что ниспослано истиной (прежде), и сообразуйтесь съ этимъ и не будьте изъ преступныхъ.
- 350. Живите съ (другими) религіями въ спокойствіи и пріязни, дабы обрѣли онѣ отъ васъ благовоніе Милосерднаго. Горе вамъ, если васъ обуяеть духъ невѣжества среди человѣчества. Всякое начало отъ Бога и къ нему же возвратится, ибо Онъ основа творенія и мѣсто возвращенія міровъ.
- 351. Отнюдь не входите въ какой-либо домъ во время отсутствія его хозяина, (а входите) не иначе, какъ съ его позволенія. Держитесь достойнаго (образа д'яйствія) во вс'яхъ обстоятельствахъ и не будьте изъ пренебрегающихъ.
- 352. Предписано вамъ очищение вашихъ припасовъ и всего остального (имущества) «зекато остального (имущества) «зекато остального остального объемато остального объемато остального объемато остального объемато остального объемато остального объемато остального оста
- 353. Несомивно мы укажемъ вамъ въ подробностяхъ предвлъ его (зеката), когда захочетъ и пожелаетъ Богъ. По истинв, Онъ даетъ подробности того, что пожелаетъ знаніемъ своимъ; по истинв, Онъ презнающій, мудрый.

- 354. Не разрыпается попрошайничество. Кто же попрошайничаеть—запрещено давать ему. Предписано всимь заработывать себи пропитаніе. Кто же не въ состояніи, тому векили і и богатые должны помочь въ достаточной для него мири. Выполняйте предначертанія Бога и законы Его. Затимь храните ихъ (законы), какъ бы вы сохраняли глаза ваши и не будьте изъ терпящихъ ущербъ.
- 355. Запрещены вамъ въ Книгѣ споры, раздоры, драки и тому подобное, чѣмъ огорчаются сердца.
- 356. Кто обидълъ кого-либо, тотъ пусть израсходуетъ девятнадцать мискалей золотомъ. Это есть то, что приказалъ Владыко міровъ<sup>2</sup>).
- 357. Въ этомъ Зухурт Онъ прощаетъ это вамъ и завѣщаетъ вамъ справедливость и благочестіе повелѣніемъ своимъ на этой свѣтлой скрижали.
- 358. Не соглашайтесь ни для кого на то, чёмъ вы сами не были бы довольны. Бойтесь Бога и не будьте изъ горделивыхъ.
- 359. Всѣ вы созданы изъ воды и обратитесь въ прахъ. Размышляйте о послѣдствіяхъ и не будьте изъ угнетающихъ.
- 360. Внемлите тому, что читаетъ надъ вами Лотосъ изъ стиховъ Бога. По истипѣ, они вѣсы руководительства отъ Бога, Господа того міра и этого, и благодаря имъ воспрянутъ души къ источнику откровенія и освѣтятся сердца обратившихся.
- 361. Таковы предначертанія Бога, обязательныя для васъ. Таковы повельнія Бога, которыя вамъ приказаны на скрижали. Выполняйте (ихъ) съ удовольствіемъ п пріязнью. Это на благо вамъ, разъ вы изъ познающихъ.
- 362. Читайте стихи Бога каждое утро и вечеръ. Тотъ, кто не читаетъ не выполняетъ завѣта и установленія Бога. Кто же нынѣ отворачивается отъ нихъ, тотъ, по истинѣ, отворотился отъ Бога во вѣки вѣковъ. Бойтесь же Бога, о всѣ мои рабы.
- 363. Не искущайтесь чрезмѣрнымъ чтеніемъ и выполненіемъ обрядовъ ночью и днемъ. Если кто прочтетъ одинъ стихъ изъ стиховъ съ удовольствіемъ и пріятностью, дучше ему будетъ, чѣмъ чтеніе съ нерадѣніемъ страницъ Бога бдящаго, непоколебимаго.
- 364. Читайте стихи Бога въ такой мѣрѣ, чтобы васъ не охватило утомленіе и печаль. Не обременяйте душъ (вашихъ) тѣмъ, что наскучиваетъ имъ и удручаетъ ихъ, но (дѣлайте) то, что даетъ имъ легкость, дабы онѣ воспрянули окрыленныя стихами къ источнику доказательствъ. Это ближе къ Богу, разъ вы изъ имѣющихъ умъ.

<sup>1)</sup> Т. е. люди «дома справедливости». См. ст. 66.

<sup>2)</sup> Въ Беянъ.

- 365. Обучайте ваше потомство тому, что писпослано съ неба величія и могущества; пусть они читають скрижали Милосерднаго съ лучшимъ напѣвомъ въ келіяхъ, построенныхъ въ мешрикт уль азкар'ахъ 1).
- 366. По истинъ, тотъ, которымъ овладъло влеченіе любви моего имени милосерднаго, читаетъ стихи Бога такъ, что увлекутся сердца пребывающихъ во снъ.
- 367. На здоровье тому, кто пьетъ чистое вино жизни изъ изъясненія Господа его милосерднаго этимъ именемъ, которымъ разбита въ дребезги каждая высокая, возвышающаяся гора!
- 368. Предписано вамъ обновление доманнияго скарба послѣ истечения девятнадцати лѣтъ. Такъ рѣшено дѣло Знающимъ, Опытнымъ ²);
- 369. Ибо Онъ пожелалъ улучшение васъ и того, что у васъ есть. Бойтесь Бога и не будьте изъ пренебрегающихъ.
- 370. Кто же не въ состоянін (выполнить это) Богъ прощаеть ему, ибо Онъ прощающій, щедрый.
- 371. Мойте ноги ваши ежедневно лѣтомъ, а зимой въ каждые три дня одинъ разъ. И кто гнѣвается на васъ, относитесь къ тому съ благосклонностью. Кто же обижаетъ васъ, не обижайте его; предоставьте его самому себѣ и положитесь на Бога, мздодатели справедливаго, могущественнаго.
- 372. Запрещено вамъ восходить на мимбары <sup>3</sup>). Кто пожелаетъ прочесть вамъ стихи Господа вашего, пусть сядеть на кресло, поставленное на возвышени, и помянетъ Господа своего, Господа міровъ.
- 373. Возлюбилъ Богъ, чтобы вы сидѣли на диванахъ и креслахъ для возвеличенія вашей любви къ Богу и проявителю Его повельнія блистающаго, свѣтлаго (т. е. Его пророку).
- 374. Запрещены вамъ азартная игра и опіумъ. Сторонитесь, о сонмъ созданій, и не будьте изъ не знающихъ мѣры.
- 375. Отнюдь не употребляйте того, что разслабляеть ваши тѣла и вредить вашему здоровью, ибо мы желаемь вамъ только того, что полезно вамъ. Свидѣтельствуеть объ этомъ все, разъ вы будете выслушивающими.
- 376. Когда васъ приглашаютъ на пиръ или поминки, принимайте приглашеніе съ радостью и радушіємъ. Тотъ, кто выполнилъ обѣщаніе, будеть въ безопасности отъ угрозы.
- 377. Это есть день, въ который указано въ подробностяхъ всякое мудрое дѣло.
  - 378. Обнаружилась «тайна ниспроверженія для загадки главы». Благо

<sup>1)</sup> См. выше прим. къ ст. 267.

<sup>2)</sup> Это установлено въ Беянъ.

<sup>3)</sup> Каеедры — амвоны въ мечетяхъ.

тому, кому Богъ помогъ въ признанія «шестью», которое вознеслось этимъ прямостоящимъ элифомъ. Развѣ онъ не изъ чистыхъ сердцемъ! 1).

- 379. Сколько изъ подвижниковъ отвернулось и сколько изъ грѣшниковъ направилось, говоря: слава Тебѣ, о цѣль міровъ.
- 380. Власть въ рукахъ Бога: Онъ даетъ, кому хочетъ и что хочетъ; устраняетъ отъ кого пожелаетъ что захочетъ, и знаетъ сокровенное сердецъ и то, что возбуждаетъ глаза клеветниковъ.
- 381. Сколькихъ изъ пренебрегающихъ, которые обратились чистосердечно, мы посадили на сѣдалище признанія и сколькихъ умниковъ мы препроводили въ огонь справедливостью отъ насъ; по истинѣ, мы — судьи.
- 382. Ибо онъ (пророкъ) есть то, въ чемъ проявляется «Богъ дѣлаетъ то, что пожелаетъ» и онъ есть утвердившійся на престолѣ (изреченія:) «вершаетъ, что захочетъ».
- 383. Благо тому, кто ностигь благовоніе смысла изъ слѣдовъ этого пера, отъ котораго, когда оно приходить въ движеніе, раздается дуновеніе Бога въ томъ, что внѣ Его (т. е. въ мірѣ), а когда останавливается, то появляется сущность успокоенія въ мірѣ. Превознесенъ Всемилосердный, проявитель этого великаго блага!
- 384. Скажи: благодаря тому угнетенію, которое онъ перенесъ, появилась справедливость въ мірѣ, и благодаря тому униженію, которое онъ приняль, заблистало величіе Бога между мірами.
- 385. Запрещается вамъ ношеніе орудій войны, кромѣ какъ въ минуту необходимости, и разрѣшены вамъ шелковыя одежды. Отмѣнилъ Богъ приказаніе объ ограниченіи въ одеждѣ и (способахъ ношенія) бородъ, милостью Своею, ибо Онъ повелитель знающій.
- 386. Поступайте такъ, чтобы не было противно здравому смыслу и не дѣлайтесь игрищемъ невѣждъ.
- 387. Благо тому, кто украшаеть себя узоромъ благовоспитанности и благоправія, ибо онъ изъ тѣхъ, кто содѣйствуетъ Господу своему служеніемъ явнымъ и очевиднымъ.
- 388. Населяйте страны Бога и города Его. Загѣмъ славословьте Его въ нихъ пѣніемъ приблизившихся.
- 389. Сердца же оживляются только словомъ подобно тому, какъ жилища и страны оживляются руками и другими способами. Для каждаго дъла мы предназначили орудіе отъ насъ. Держитесь ихъ и положитесь на Мудраго, Опытнаго.
- 390. Благо тому, кто признаетъ Бога и Его знаменія и признаетъ, что Онъ есть Тотъ, кто не подлежитъ отвѣтственности за то, что дѣ-

<sup>1)</sup> См. объ этомъ весьма темномъ стихѣ ниже, приложеніе І.

ласть. Это слово Богъ сдѣлалъ украшеніемъ основъ (религіи) и корнемъ ихъ (основъ), и посредствомъ его принимаются дѣянія добродѣющихъ.

- 391. Имънте это слово передъ глазами вашими, дабы васъ не заставили поскользнуться навъты отвергающихъ.
- 392. Если Онъ разрѣшить то, что было запрещено во вѣки вѣковъ или наобороть, никто да не воспротивляется этому. Тотъ, кто медлить менѣе мгновенія, тотъ уже изъ преступающихъ.
- 393. Того, кто не достигь этой высокой основы и вознесеннаго мѣста, будуть вертѣть вѣтры сомнѣній, и ниспровергнуть его рѣчи многобожниковъ.
- 394. Кто достигъ этой основы, достигъ великой устойчивости. О, какъ хорошо это свътлъйшее мъсто, славословіемъ котораго украшена каждая высокая скрижаль!
- 395. Такъ васъ поучаетъ Богъ и освобождаетъ васъ отъ сомивнія и нервшительности и даетъ вамъ спасеніе въ этомъ и томъ мірв, ибо Онъ—прощающій, щедрый.
- 396. Онъ есть пославшій пророковъ и ниспославшій Книги для (утвержденія того), что «нѣтъ Бога, кромѣ Меня, могучаго, мудраго».
- 397. О земля  $Ka\phi$ г и  $Pa^1$ ), мы видимъ въ тебѣ то, чего не возлюбилъ Богъ, и видимъ въ тебѣ то, чего никто не знаетъ, кромѣ Бога знающаго, вѣдающаго.
- 398. И мы разгадаемъ то, что изойдетъ изъ тебя въ тайнѣ тайны. При насъ знаніе всего на очевидной скрижали.
- 399. Не огорчайся этимъ! Скоро объявитъ Богъ въ тебѣ мощныхъ и сильныхъ людей <sup>2</sup>) и помянутъ они меня съ такой стойкостью, что не помѣ-шаютъ имъ двусмысленности ученыхъ и не завѣсятъ ихъ сомиѣнія сомиѣ-вающихся <sup>3</sup>).
- 400. Они взоры обратять къ Богу, а себя предадутъ служенію Ему. Развѣ они не изъ крѣпкихъ!
- 401. О сонмище ученыхъ, когда писпосланы были слова божій и появились доказательства, мы увидали васъ за зав'єсой. Это ян не достойно удивленія!
- 402. Вы возгордились моимъ именемъ, а мной самимъ вы пренебрегли, когда появился Милосердный со знаменіями и подтвержденіями.
  - 403. Мы уже разорвали зав'єсу, и горе вамъ, если вы будете зав'єши-

<sup>1)</sup> Кирманъ.

<sup>2)</sup> Коранъ XVII, 5.

<sup>3)</sup> Конецъ Лауха Керимъ Хана нѣсколько разъясняетъ этотъ стихъ, гдѣ Беха̀ предсказываетъ, что изъ рода Керимъ Хана будетъ нѣкто, кто явится борцемъ за религію Беха̀; см. прил. І.

вать людей другой завѣсой. Разбейте цѣпи измышленій именемъ Владыки человѣчества и не будьте изъ обманывающихъ.

- 404. Когда вы направитесь къ Богу и войдете въ это дѣло, не вносите смуты въ него и не оправдывайте книгой Бога вашихъ страстей. Это—увъщание Бога и прежде и послѣ. Свидѣтельствуютъ объ этомъ праведники Бога и чистые сердцемъ (говоря): мы всѣ для Него свидѣтели!
- 405. Вспомните шейха, имя котораго было Мохаммедъ Хасанъ 1) и который быль однимь изъ ученьйшихъ между учеными своего въка. Когда появилась «истина», то онъ и подобные ему отвернулись отъ нея, а обратился къ Богу тотъ, кто очищаетъ пшено и ячмень.
- 406. Онъ (шейхъ) писалъ уставы Бога, какъ онъ утверждалъ, ночи и дни, а когда пришелъ Избранникъ, ни одно изъ этихъ словъ не было ему полезно. Если бы они ему послужили въ пользу, то не отвернулся бы онъ отъ лика, которымъ просвѣтлились лики приближенныхъ.
- 407. Если бы вы (улемы) ув ровали въ Бога въ часъ его появленія, не отвернулись бы люди отъ Него и съ нами не приключилось бы то, что вы нын видите. Бойтесь Бога и не будьте изъ пренебрегающихъ.
- [407 bis. Ищите убъжища у Бога, ищите познанія у Бога, просите разума у Бога, просите помощи у Бога, стыдитесь Бога, Господа небесь и земли, Владыки видимаго и невидимаго, Господа великаго престола].
- 408. Да не устранять васъ «имена» отъ Владыки ихъ и да не завъсить васъ поминаніе (чего либо другаго) отъ этого мудраго поминанія.
- 409. Ищите убѣжища у Бога, о сонмище ученыхъ и не становитесь между мной и моими созданіями! Такъ увѣщеваетъ васъ Богъ и повелѣваетъ вамъ быть справедливыми, дабы не остались безплодными ваши добродѣянія. А вы между тѣмъ пренебрегаете.
- 410. Тотъ кто отвернется отъ этого дѣла, можетъ ли подтвердить истину въ повомъ мірѣ? Нѣтъ! клянусь Владыкой творенія! А люди однако въ явномъ помраченіи!
  - 411. Скажи: отъ него (пророка) возсіяло солнце знаменій и забли-

<sup>1)</sup> Шейхъ Мохаммедъ одинъ изъ величайшихъ шіитскихъ улемовъ, авторъ богословскаго трактата «Жемчужины богословія» جواهرال , изданнаго въ Персіи. Шейхъ пренодавалъ фикхъ (право) въ Неджефѣ, а потому и извѣстенъ подъ именемъ Шейха Неджефи. Объ немъ см. также у Вгомпе, А Тгаv. Nar. II, 249, п. 1. Онъ былъ муджтехидомъ. Послѣ него былъ муджтехидомъ Шейхъ Муртеза (Вгомпе, l. с. II, 86, п. 1, 129 и его же Тhe New History, р. 187). Этому приписывается сочиненіе, обличающее бабизмъ, подъ названіемъ خمة المنافة بي хотя онъ нѣсколько и пользовался симпатіями бабидовъ. Послѣ его смерти его замѣстилъ нынѣшній муджтехидъ Хаджи Мирза Хасанъ Мохаммедъ, получившій недавно извѣстность борьбой съ персидскимъ правительствомъ изъ за табачной монополіи. Онъ авторъ катехизической брошюры

**стало св'єтило подтвержденія тому**, кто въ мір'є. Бойтесь же Бога вы, **которым**ъ дана возможность вид'єть, и не отрицайте!

- 412. Да не устранитъ васъ воспоминаніе о пророкѣ отъ этого величайшаго пророчества, или вилаетт ) отъ любви къ Богу, объемлющему міры.
- 413. Создано всякое имя словомъ Его, а всякое д'бло поставлено въ зависимость отъ повел'бнія Его перушимаго, могучаго, дивнаго.
- 414. Скажи: это день Бога и не поминается въ немъ никто, кромѣ Его самаго, объемлющаго міры.
- .415. Это дёло, отъ котораго потряслись ваши<sup>2</sup>) измышленія и кумиры.
- 416. Мы уже видимъ изъ васъ такихъ, которые въ (самой) книгѣ ищутъ доказательствъ противъ Бога, подобно тому, какъ каждая (другая) религія своей книгой старается опровергнуть Бога объемлющаго, нерушимаго.
- 417. Скажи: клянусь Богомъ-Истиной! Книги (всего) міра и тё листы, которые въ нихъ заключаются, не достаточны для васъ, разв'є только (вм'єсть) съ этой книгой, которая провозглашаетъ въ полюст новаго творенія, что «нтъ Бога, кромт Меня знающаго, мудраго».
- 418. О сонмище улемъ! Горе вамъ, если вы будете причиной раздоровъ кругомъ, подобно тому, какъ вы были причиной отторженія въ началѣ дѣла. Соберите людей этимъ словомъ, отъ котораго камни пустыни возонили: «царство припадлежитъ Богу, возвѣстителю знаменій». Такъ увѣщеваетъ васъ Богъ милостью своею, ибо Онъ прощающій, щедрый.
- 419. Припомните Керима<sup>3</sup>), когда мы его призывали къ Богу. Онъ возгордился благодаря тому, что подчинился страсти своей, несмотря на то, что мы послали ему то, чёмъ утёшилось око доказательства въ мірѣ и выполнилось подтвержденіе Бога надъ тёми, кто на небесахъ и земляхъ.
- 420. Мы ему дали повелѣніе обратиться (въ истинную вѣру) милостью отъ Независимаго, Превознесеннаго. Онъ же до такой степени отшатнулся, что имъ овладѣли ангелы мученія, возмездіемъ отъ Бога. По истинѣ, мы были свидѣтелями (этого).
- 421. Раздерите же завѣсы такъ, чтобы звукъ раздиранія услышали небожители. Это есть повелѣніе Бога и прежде и послѣ. Благо тому, кто выполняетъ то, что ему повелѣно. Горе покидающимъ!

<sup>1)</sup> Т. е. 12 имамовъ, которые составляютъ полный вилает шінтовъ. Здёсь не передаваемая игра словъ, обусловленная различными значеніями термина вилает.

<sup>2)</sup> Обращение къ послъдователямъ Субхе-Эзеля.

<sup>3)</sup> См. ст. 378 и Прилож. 1.

- 422. По истинъ, ничего мы не пожелали въ царствіи, кромъ проявленія Бога и его господства, и достаточно для меня свидѣтельства Бога.
- 423. Мы не пожелали въ царствѣ ничего, кромѣ возвышенія дѣла Бога и хвалы Его, и достаточно для меня покровительства Бога.
- 424. Мы ничего не пожелали въ горнемъ мірѣ, кромѣ поминанія Бога и того, что ниспослано отъ Него, и достаточно для меня пособничества Бога.
- 425. Благо да будетъ вамъ, о сонмъ *улемъ* (пребывающихъ) въ блескѣ (т. е. бехаизмѣ). Клянусь Богомъ вы волны величайшаго моря и звѣзды неба благости и знамена торжества между небесами и землями.
- 426. Вы восходы честности между человъчествомъ и зори изъясненія тому, кто (находится) въ мірт. Благо обращающимся къ вамъ, горе отворачивающимся!
- [426 bis. Ищите помощи Бога, о люди Беха, и порабощайте все остальное (т. е. міръ) во имя Владыки самодержавнаго, могущественнаго.

Стремитесь къ побѣдѣ падъ существами властью Господа вашего, побѣдителя, самодержавнаго, мудраго.

Старайтесь обогатиться Богомъ, Господомъ вашимъ богатымъ, властнымъ, знающимъ, вѣдающимъ.

- 427. Нынѣ слѣдуетъ тому, кто испиль чистое вино жизненности изъ рукъ благостей Господа своего милосерднаго, быть пульсомъ, подобно артеріи въ тѣлѣ существъ, дабы отъ него получилъ движеніе міръ и (даже) каждая истлѣвшая кость.
- 428. О родъ людской! Когда отлетитъ голубь изъ чащи хваленій и направится къ отда тепитайней. тапиственитайней цёли, обращайтесь относительно того, чего вы не ностигли въ книгѣ къ ептви¹), отпрыску этого прочнаго корня.
- 429. О высочайшее перо, приди въ движеніе по скрижали съ соизволенія Господа твоего, сотворившаго небо. Затѣмъ помни, что заря Единства устремилась въ школу отвлеченія (отъ всего мірскаго). Быть можетъ, свободные (отъ мірскаго) будутъ освѣдомлены въ количествѣ игольнаго ушка о томъ, что находится за завѣсами изъ тайнъ твоего Господа могучаго, всезнающаго.
- 430. Скажи: мы (уже) вошли въ школу «смысла и изъясненія» въ то время, когда пребывающіе въ мірѣ обрѣтались въ невѣдѣніи, и мы были очевидцами того, что ниспослалъ Милосердный, и мы приняли то, что даровалъ Онъ мнѣ изъ знаменій Бога объемлющаго, нерушимаго.

<sup>1)</sup> Т. е. къ одному изъ сыновей, но здёсь не указано къ какому. Всё сыновья Беха носятъ названія «вётвей», *Агсанов*т, но съ различными эпитетами.

- 431. И мы слышали, что исповѣдуется въ скрижали, ибо мы были свидѣтелями.
- 432. И мы приняли это, повельніемъ отъ насъ, ибо мы были повелители.
- 433. О сторонники *беяна*, мы вошли въ школу Бога въ то время, когда вы пребывали во снѣ.
  - 434. И мы созерцали скрижаль, когда вы спали.
- 435. Клянусь Богомъ-Истиной! Мы прочли ее прежде ниспосланія ея, а вы между тѣмъ пренебрегаете.
- 436. Мы объяли книгу, когда вы еще были въ зародышть. Это мое слово по вашей мтркть (т. е. разумтый), а не по мтркть Бога. Свидттельствуетъ объ этомъ то, что (заключается) въ познаніи Бога, разъ вы изъ познающихъ.
  - 437. И свидетельствуеть объ этомъ глаголъ Бога, разъ вы понимаете.
- 438. Клянусь Богомъ, если мы раскроемъ завѣсу, вы будете оглушены.
- 439. Не подымайте споровъ, касающихся Бога и Его дѣла, ибо оно (дѣло) появилось такимъ образомъ, что объяло все, что было и что будеть.
- 440. Если бы мы заговорили въ этомъ случав языкомъ обитателей царствія (Божія), то сказали бы: создалъ Богъ эту школу прежде созданія небесъ и земли и мы вошли въ нее прежде, чёмъ присоединился «кафъ» своимъ основаніемъ къ «нуну» 1).
- 441. Это языкъ моихъ рабовъ въ моемъ царствіи. Размышляйте о томъ, что говорятъ мои небожители, наученные нами знанію нашему и тому, что было тайной въ познаніи Бога; (размышляйте) и о томъ, что говоритъ слово величія и могущества въ своемъ хвалимомъ мѣстѣ.
- 442. Это не такое дёло, которое можетъ быть игралищемъ вашихъ измышленій. Это не такое м'єсто, въ которое бы вошелъ всякій бездёльникъ, какого только можно себ'є представить.
- 443. Клянусь Богомъ! Это ристалище откровеній и отреченія и площадь (для) свид'єтельства (испов'єданія) и возвышенія; пикто не гарцустъ по ней, кром'є всадниковъ Милосерднаго, которые покинули мірское. Опи—наперсники Бога на земліє и восходы власти между мірами.
- 444. Да не устранить васъ то, что (находится) въ беяни отъ Господа вашего милосерднаго. Клянусь Богомъ, что онъ (беянг) ниспосланъ для славословія меня, разъ вы изъ познающихъ.
  - 445. Чистые сердцемъ не найдутъ въ немъ ничего другаго, кромѣ

<sup>1)</sup> Т. е. прежде чёмъ произнесъ Богъ, создавая міръ, слово «будь» изображаемое по арабски этими буквами, . . .

благовонія моей любви и моего имени, объемлющаго все свидітельствующее и свидітельствуемое.

- 446. Скажи: о люди, обратитесь къ тому, что ниспослано моимъ высочайшимъ перомъ. Если вы обрящете въ немъ благовоніе Бога, не возставайте противъ него и сами себя не устраняйте отъ благости Бога и милостей Его. Такъ увѣщеваетъ васъ Богъ, ибо Онъ увѣщатель знающій.
- 447. О томъ, чего вы не познали изъ *беяна*, вопрошайте Бога, Госнода вашего и Госнода бывшихъ прежде отцевъ вашихъ.
- 448. Онъ, если пожелаетъ, сдѣлаетъ вамъ яснымъ то, что ниспослано въ немъ (беянть) и то, что скрыто въ морѣ словесъ Его изъ жемчужинъ знанія и мудрости, ибо Онъ объемлетъ имена. Нѣтъ Бога, кромѣ Его, объемлющаго, непоколебимаго.
- 449. Разстроидся порядокъ отъ этого величайшаго строя и измѣнилось устройство этимъ новымъ (устройствомъ), подобнаго которому не видало око новаго міра. Погрузитесь въ море моего изъясненія, быть можетъ, вы освѣдомитесь о томъ, что въ немъ (заключается) изъ жемчужинъ мудрости и тайнъ.
- 450. Отнюдь не становитесь противъ этого дѣла, благодаря которому объявилось царствіе Бога и могущество Его. Спѣшите къ нему съ бѣлыми ликами 1). Это божественная религія и прежде и послѣ. Кто желаеть, пусть принимаеть, кто же не пожелаеть, то (пусть знаетъ, что) Богъ не нуждается въ людяхъ.
- 451. Скажи: это вѣсы путеводные тому, кто на небесахъ и на землѣ, и величайшее подтвержденіе, разъ вы познаете.
- 452. Скажи: имъ утвердилось всякое свидѣтельство во вѣкахъ (прошедшихъ), разъ вы изъ убѣжденныхъ.
- 453. Скажи: имъ ищетъ обогатиться всякій бѣднякъ, имъ поучается всякій ученый и имъ возвышается тотъ, кто желаетъ возвышенія къ Богу. Отпюдь не создавайте въ немъ раздоровъ! Будьте подобно твердымъ горамъ въ дѣлѣ Господа вашего, могучаго, любвеобильнаго.
- 454. Скажи: о восходъ отверженія <sup>2</sup>)! Оставь презрѣніе и затѣмъ говори по истинѣ среди людей. Клянусь Богомъ! Потекли мои слезы по ланитамъ моимъ отъ того, что я вижу тебя направляющимся къ твоей страсти, отворачивающимся отъ того, кто создаль тебя и исправилъ тебя. Вспомни благость твоего владыки въ то время, когда мы вскармливали тебя ночами и днями для служенія дѣлу. Бойся Бога и будь изъ кающихся.
  - 455. Предположи: въ твоемъ дёлё усумнились люди, развё оно

<sup>1)</sup> т. е. очищенными отъ грѣховъ.

<sup>2)</sup> Субхе-Эзель.

стало для тебя соминтельнымъ? Бойся Бога! Еще всномни, какъ ты стоялъ нередъ престоломъ и записалъ то, что мы низрипули на тебя изъ стиховъ Бога, объемлющаго, самодержавнаго, могучаго.

- 456. Горе тебѣ, если тебя устранитъ ложный стыдъ отъ стороны единства (т. е. единобожія). Обратись къ ней и не бойся за дѣянія твои, ибо Опъ прощаетъ, кому пожелаетъ, милостью Своею. Иѣтъ Бога, кромѣ Его, прощающаго, щедраго.
- 457. Несмотря на то, что мы тебѣ ради лика божьяго совѣтуемъ обратиться (въ истинную вѣру), польза отъ твоего обращенія будеть для тебя; если же ты отвернешься отъ твоего Господа (то знай), что Богъ не нуждается въ тебѣ и въ тѣхъ, которые слѣдуютъ за тобой въ явномъ самообманѣ.
- 458. Взяль Богь того, кто искусиль тебя <sup>1</sup>). Такъ возвратись же къ Нему повинуясь, со скромностью, податливостью и униженностью, ибо Онъ забудеть тебѣ злодѣянія твои. Онъ Господь твой всепрощающій, могучій, милосердный.
  - 459. Это есть увъщание Бога, разъ ты выслушаешь.
  - 460. Это благодать Бога, разъ ты будешь изъ обратившихся.
  - 461. Это славословіе Бога, разъ ты будешь изъ воспріимчивыхъ.
  - 462. Это сокровище Бога, разъ ты будешь изъ познающихъ.
- 463. Это книга, отъ которой возсіяла заря утра предвѣчности для міра и стезя ея (книги) прочнѣйшая между мірами.
  - 464. Скажи: это источникъ богопознанія, разъ вы изъ знающихъ,
  - 465. И восходъ повеленій Бога, разъ вы изъ познающихъ.
- 466. Не обременяйте животнаго тёмъ, что ослабитъ его для несенія его груза, ибо мы запретили это вамъ въ книгѣ запретомъ великимъ. Будьте воплощеніемъ справедливости и равпоправности между небесами и землями.
- 467. Кто нечаянно убилъ кого-нибудь, на того (наложена) пеня, передаваемая семейству его (убитаго) п она равна ста мискалямъ золота. Выполняйте то, что повелѣно вамъ въ скрижали, и не будьте изъ преступающихъ предѣлы.
- 468. О люди совъщаній въ странахъ, изберите какой-нибудь языкъ, дабы имъ говорили тѣ, кто на землѣ, точно также (поступите) и относительно письменъ. По истипѣ, Богъ изъясняетъ вамъ то, что полезно вамъ и ставитъ васъ внѣ зависимости отъ всего, что кромѣ васъ. Ибо Онъ есть многомилостивый, знающій, вѣдающій.

<sup>1)</sup> Сейидъ Мохаммедъ Исфагани одинъ изъ видныхъ сотрудниковъ и даже руководителей Эзеля въ борьбѣ его съ Бехой. Онъ, по словамъ бабидовъ, хотѣлъ подъ фирмой Эзеля взять въ свои руки все движеніе. См. Е. G. Browne A Trav. Narr. 93, п. 1, 97, 185, 356, 360, 361, 370 и 371, и The Táríkh-i-Jadíd, XXIII.

- 469. Это есть орудіе единства, разъ вы изъ познающихъ,
- 470. И величайшій поводъ къ единодушію и цивилизаціи, разъ вы изъ воспріимчивыхъ.
- 471. По истинѣ, сдѣлали мы эти два дѣянія знаменіями совершеннолѣтія міра. Первое — есть величайшее основаніе; мы ниспослали его въ другихъ писаніяхъ, а второе ниспослано въ этой новой скрижали.
- 472. Воспрещено вамъ куреніе опіума. По истинѣ, запретили мы вамъ это въ книгѣ запретомъ великимъ. Кто же куритъ, тотъ не изъ моихъ. Бойтесь Бога, о обладатели сердецъ!





### Приложение І.

Загадочное выражение въ стих в 378 Китабе-Акдесъ станетъ пъсколько нонятите, если мы примемъ во внимание тъ снособы выражения предсказаний относительно появления Махди, которые издавна практиковались въ инитскомъ міръ. О появлении Махди у персіянъ - шіитовъ имъстся обширная литература, состоящая изъ сборниковъ хадисовъ, оставленныхъ имамами, и всевозможныхъ толкованій къ нимъ. Хадисы въ подробности указываютъ тъ признаки, которыми долженъ будетъ обладать будущій «Встающій» (Канмъ) — Махди. Въ настоящее время имъются толкованія, какъ правовърныхъ шіитовъ, такъ и шейхидовъ. Бабизмъ, родившійся на ночвъ ученія Шейха-Ахмеда, пріурочиваєть лишь всъ знаменія, упомянутыя въ хадисахъ, къ своему пророку.

Въ этихъ толкованіяхъ не послѣднюю роль играють пріемы кабалистическаго характера, подобные тѣмъ, которые столь обстоятельно охарактеризованы у Гобино 1), и состоящіе большею частью въ опредѣленіи разныхъ числовыхъ данныхъ, въ особенности хронологическихъ, и суммированіи численнаго значенія буквъ, составляющихъ различныя слова.

Подобнымъ вычисленіямъ, уже по самому ихъ загадочному характеру, подверглись и отдёльныя буквы, находящіяся въ началё нёкоторыхъ суръ Корана, какъ мы увидимъ изъ приводимыхъ ниже выдержекъ изъ мало-извёстнаго сочиненія Шейха-Ахмеда и хадиса, весьма популярнаго у шіитовъ 2).

Однако возвратимся къ выраженію, находящемуся въ 378 ст. Китабе Акдесъ. Оно заимствовано изъ только что упомянутой выдержки изъ сочи-

<sup>1)</sup> Les Religions et les Philosophies dans l'Asie Centrale p. 319-21.

<sup>2)</sup> Ср. также Меджлиси, Тезкеретъ-уль-Аиммэ (литогр. въ Тегеранъ́ въ 1277 г.) стр. 59.

неній Шейха-Ахмеда, тексть которой и возможный въ настоящее время, при маломъ нашемъ знакомствъ съ шейхидскимъ ученіемъ, переводъ слѣдують ниже. Текстъ этотъ мы заимствуемъ не непосредственно изъ сочиненій Шейха-Ахмеда, изъ которыхъ у насъ не имѣется подъ руками ни единаго, а изъ одного весьма интереснаго Лауха Беха-Уллы. Лаухъ этотъ адресованъ заклятому врагу бабидовъ и послѣдователей Беха-Уллы, бывшему главъ одной изъ фракцій Шейхидовъ, Керимъ-Хану Кирманскому 1), а потому и носитъ имя Лаухе Керимъ-хани, الرح كريم خانى. Начало его:

# بسم الله العليم الحكيم

یا ایّها المعروف بالعلم و القائم علی اشفا حفرة الجهل انّا سبعنا بانّك اعرضت علی الله ربّك و اعترضت علی احد من احبّائه الذی ارسل الیك كتابًا لتكون مقبلاً الی الله ربّك وربّ العالمین والخ

Кончается Лаухъ такъ:

باری مقصود آنکه این کلمات ببیان واضح مبین تفسیر شود و السلام علی من اتبع الحق و انّك ان لم تتبع امر مولاك عسى الله ان يظهر منك من يتوجّه الى مولاه و ينقطع عمّا سواه و انّه لهو العليم الحكيم

Беха-Улла цитуетъ Шейха-Ахмеда, несомивнный авторитетъ для Керимъ-Хана, въ доказательство того, что и Шейхъ-Ахмедъ предсказываетъ о появленіи Беха-Уллы, и потому опъ упрекаетъ Керимъ-Хана въ недостаточномъ пониманіи своего первоучителя. Вотъ текстъ этой выдержки по двумъ рукописямъ, имвющимся въ нашемъ распоряженіи:

## بسم الله الرحمن الرحيم

اقول روى انه بعد انقضآء المض بالبر يقوم المهدى عليه السلام و الالف قد اتى على آخر الصاد و الصاد عندكم اوسع من الغخذين فكيف يكون احدها رابطة الواو ثلاثة احرف سنة و الف و سنة و قد مضت سنة (° و الالف هو النمام ولا كلام فكيف السنة الايام الاخر و الالله حصل العود لائه سر التنكيس لرمز الرئيس فان حصل من الغير الاقرار بالسنة الباقية تم الامر بالمجة و طهر الاسم الاعظم بالالفين القائمين بالحرف الذى هو حرفان من الله اذ هما احد عشر و بها ثلثة عشر و ظهر (° واو الذى هو هأه فاين

<sup>1)</sup> См. Китабе-Акдесъ, прим. къ стиху 378.

الفصل و لكن الواحد ما بين الستة و الستة مقدر بانقضاء البص بالبر فظهر سر الستة و الستين في سدسها الذي هو ربعها و تمام السدس الذي هو الربع بالالف المندمجين فيه و سرّه تنزّل الالف من النقطة الواسطة (أ بالستة و الستة و الستة و نزل الثاني في الليلة المباركة بالاحد عشر و مي هو الذي هو السرّ و الاسم المستسرّ الاول الظاهر في السرّ يوم الخمعة و يجرى المآء المعين يوم تاتي السماء في السرّ يوم الحكل في الواو المنكوسة من الهآء المهموسة فاين الوصل عند مُثبِت بدخان مبين هذا و الكلّ في الواو المنكوسة من الهآء المهموسة فاين الوصل عند مُثبِت الفصل ليس في الواحد و لا بينه غير و اللّ لكان غير واحد و تلك الامثال نضربها النّاس و لكن لا يعقلها الاّ العالمون انتهى

т. е. Во имя Бога милостиваго, милосерднаго.

Я говорю: есть преданіе, что по истеченія (періода времени, соотв'єтствующаго числомъ годовъ числу выражающемуся всіми отдієльными буквами Корана отъ) Элифъ, Лямъ, Мимъ, Садъ до Элифъ, Лямъ, Мимъ, Ра. возстанетъ Махди, надъ нимъ да будетъ миръ! Элифъ<sup>2</sup>) приходится послів Сада, а Садъ у васъ просторите двухъ ляшекъ (??), то какимъ же образомъ одно можетъ быть связано съ другимъ?

Вавъ <sup>3</sup>), состоитъ изъ трехъ буквъ: шести <sup>4</sup>), элифа и шести. Шесть дней <sup>5</sup>) уже прошло и Элифъ <sup>6</sup>) (ихъ) заканчиваетъ и больше ни слова. Каковы же шесть дней другихъ? Если не такъ, (какъ мы сказали), то возвращеніе (ридж'этъ прежнихъ зухуровъ) не могло-бы получиться? Ибо (это есть) тайна низверженія (въ) загадкъ реиса (главы?).

Если же признаніе оставшихся шести <sup>7</sup>) будеть достигнуто извић <sup>8</sup>), то дѣло закончится *худджетомъ* <sup>9</sup>). И (тогда) появится величайшее имя двумя элифами прямостоящими, буквой, которая есть двѣ буквы отъ Бога.

И вотъ онѣ обѣ составляютъ одиннадцать (| | |), а благодаря ему | | | | |0), получается тринадцать | | | | | |1).

الواسعة B (1

<sup>2)</sup> Группы Элифъ, Лямъ, Мимъ, Ра.

<sup>3)</sup> Т. е. названіе начертанія буквы , т. е. ,

<sup>4)</sup> Т. е. буквы , численное значеніе которой = 6.

<sup>5)</sup> Т. е. песть божьих втворческих дней, или періодовъ между Адамомъ и Ноемъ, между Ноемъ и Авраамомъ, между Авраамомъ и Моисеемъ, Моисеемъ и Інсусомъ, Інсусомъ и Мохаммедомъ, Мохаммедомъ и Каимомъ.

<sup>6)</sup> Т. е. Каимъ.

<sup>7)</sup> T. e. Baba ( 9).

<sup>8)</sup> Т. е. отъ несектантовъ.

<sup>9)</sup> Т. е. Махди, иначе сказать, дёло восторжествуеть.

<sup>10)</sup> Т. е. ваву.

<sup>11)</sup> T. e.  $\sqrt{\phantom{a}} = 6 + 1 + 6 = 13$ .

И появилось вавг, которое есть  $xa^1$ ). Гдё же промежутокъ? Но единица находится между шестью (вавомг) и шестью (другимг вавомг слова вавг ) предопредёленная минованіемъ (періода времени) отъ Элифъ, Лямъ Мимъ, Садъ до Элифъ, Лямъ, Мимъ, Ра.

Обнаружилась тайна шестидесяти шести <sup>2</sup>), въ шестой доли ихъ <sup>3</sup>), которая есть четверть ея (??). Вся шестая часть есть четверть по двумъ элифамъ <sup>4</sup>), заключеннымъ въ ней. А тайна ея есть низверженіе Элифа изъ точки среди шести (вава) и шести (вава). — И низошель второй (вавъ) <sup>5</sup>), въ благословенную ночь одиннадцатью. Эти одиннадцать есть слово Хуа <sup>6</sup>), (Онъ), которое есть тайна. Имя <sup>7</sup>) требуетъ тайны; оно есть первое, явное въ тайнѣ четверга. Въ пятницу тайна усугубится и потечетъ сладкая вода въ «день, когда закоптится небо» <sup>8</sup>).

Такъ! И все (заключено) въ вавъ, обращенномъ изъ разрѣженнаго <sup>9</sup>) ха. Гдѣ же звено у утвердившаго раздѣленіе? Нѣтъ его въ вахидъ, ни въ промежуткѣ. Если бы даже было, то онъ (вахидъ) перестанетъ быть вахидомъ. Такова притча, которую мы сказали людямъ, но не постигнетъ ея никто, кромѣ умудренныхъ <sup>10</sup>).

По Эбджеду ( = 6 = ...

<sup>2)</sup> Цифра, въроятно, получается отъ сопоставленія рядомъ двухъ вавовъ.

<sup>3)</sup> Т. е. въ 11, которое состоитъ изъ двухъ упомянутыхъ выше элифовъ.

<sup>4)</sup> Въ текстъ един. ч., но это, въроятно, ошибка; въ переводъ мы согласуемъ существительное съ прилагательнымъ, которое стоитъ въ двойственномъ числъ.

<sup>5)</sup> Т. е. начался второй Божій періодъ шести творческихъ дией.

<sup>6)</sup> Численное значеніе слова хуа на самомъ дёлё равно 11.

<sup>7)</sup> Божіе или Махди?

<sup>8)</sup> Коранъ XLIV, 9.

<sup>9)</sup> Cm. De Sacy, Gramm. Arabe, I § 57.

<sup>10)</sup> Повторяемъ, что нашъ переводъ есть только попытка. Полное разъяснение какъ этого текста, такъ и 378-го стиха Китабе-Акдесъ должно быть предоставлено будущему.

### Приложение II.

Борьба, которую бехаизмъ велъ со всёми религіозными и философскими толками Персіи, выражалась главнымъ образомъ въ различныхъ посланіяхъ, адресованныхъ Беха-Уллой разнымъ лицамъ и по разнымъ случаямъ. Приводимые ниже въ текстё и переводё два Лауха представляютъ изъ себя, вёроятно, не единственные образчики такихъ посланій. Рукопись ихъ я получилъ въ маё 1893 г. отъ Джедида Азизъ-Уллы 1), по моей просьбё доставить мнё Лаухи выражающіе отношеніе Беха къ суфіямъ и послёдователямъ философіи Муллы Садры.

Первый изъ этихъ Лауховъ по разспросамъ оказался адресованнымъ на имя нѣкоего Хаджи Муллы Али Акбера Шамирзади. Вызванъ онъ былъ тѣмъ обстоятельствомъ, что этотъ самый Мулла обратился къ Беха-Уллѣ съ сѣтованіями на жителей-бабидовъ Мазандерана, которые изъ склонности къ мистицизму стали приписывать чудеса (کرامات) одному изъ первыхъ подвижниковъ бабизма, Ага Сейидъ Ризѣ²). Этотъ Али неоднократно упоминается въ самомъ Лаухѣ.

Второй Лаухъ относится къ одному изъ главнѣйшихъ положеній философіи Муллы Садры<sup>3</sup>), ученію о «Простѣйшемъ но существу», развитому еще болѣе философомъ его школы Хаджи Мулла Хади Себзеварскимъ<sup>4</sup>). Въ числѣ бабидовъ есть не мало бывшихъ горячихъ приверженцевъ этой философіи. Одного изъ нихъ миѣ приходилось встрѣчать, а

<sup>1)</sup> См. Записки В. О. И. Р. А. О. VIII, 33 мою статью «Къ вопросу объ авторахъ Тарихе Джедидъ».

<sup>2)</sup> Cm. E. G. Browne, Táríkh-i-Jadíd, p. 49.

<sup>3)</sup> Cm. Gobineau, Les Religions et les Philosophies dans l'Asie Centrale pp. 81-91.

<sup>4)</sup> Объ этомъ см. интересное примъчаніе Е. G. Browne'a A Trav. Narr. II, p. 268—271, Note K, а также Táríkh-i-Jadíd, p. 328 и слъд.

именно одного изъ такъ называемыхъ мубеллигин овъ отличе т. е. главнийшихъ пронов дниковъ бабизма, Мирзу Мохаммедъ Каини, по прозванию Фазиля 1), имъвшаго также прозвание Небиль, но — въ отличе отъ изв стнаго Небиля Зеренди, историка-поэта — называвшагося Небиле Акберъ Онъ представлялъ изъ себя весьма интересный экземиляръ вдохновеннаго бабида. Мит пришлось во время его кратковременнаго пребывания въ Асхабад весной 1892 г. вид тъ его на одномъ диспут съ шитскими муллами, гд какъ нельзя бол ве выказалось, насколько вс эти отвлеченные вопросы, порождаемые т м другимъ текстомъ Корана или хадисовъ или какимъ-нибудь изречениемъ мудреца могутъ волновать и затрагивать заживо персидскую толпу, присутствующую на подобномъ диспут Фазиль не долго пробыль въ Асхабад т; въ Гюн 1892 года онъ умеръ въ Бухар т. е. главний прукой его племяниика Шейха Мохаммедъ-Али у меня имъ присутствующую на подобномъ списокъ ея написанный рукой его племяниика Шейха Мохаммедъ-Али у меня имъ текстом въ 302 стиха подъ заглавіемъ.

ترجة حال و تغصيل سركنشت احوال جناب نبيل اكبر عليه بهآء الله الأنور است Начинается стихами:

زینت هر نامه و کلك و زبان نام جان بخش خدای مهربان

Последній стихъ:

از عنایات خود ایجان افرین این دعارا اجابت کن قرین

Лаухе Али гласить:

## لوم على

یا علی اشکر الله بها زین راسك باكلیل النّناه فی ایّام ربّك مالك الاسهاه و میكلك بطراز خدمته فی الامكان قد عرفنا توجّهك الی بعض الجهات و مجرتك فی سبیل الله منزل الایات هذا ینبغی لك و لكلّ مقبل انقطع فی حبّه عبّا سویه ای علی در كلّ احوال در اتّحاد قلوب و اجتهاعهم بر شریعهٔ امریّهٔ الهیّه سعی بلیغ مبذول دارید اكرچه بفضل الله بطراز اخلاق مزیّنی و لكن هرجه بر آن بیفزائی عند الله احب بوده تا كلّ باخلاق حسنهٔ آجناب بشطر وهّاب توجّه كنند و در كلّ احیان مراقب امر باشید چنانچه در الواع قبلیّه از قلم امریّه نازل شره مشاهده در فضل و عنایت و الطانی حقنها سالهاست كه یكی از عباد كه تو بآن عارفی مع آنكه در

<sup>1)</sup> См. мою статью: «Посл'єднее слово Беха́-Уллы», Записки В.О.И.Р. А.О. VII, 194.

سرِ سرِ او و تبعة او بكلمات نالائقه و نفعات منتنه و شئونات نفسانيّه مشغول بوده اند و حق بر کل مطّلع و محیط ستر فرمودیم و چون در ظاهر باسم الله و ذکر او ناطق تعرّض ننهودیم و در سنین معدودات از مطلع آیات الوام منیعه مخصوص او نازل و ارسال شل و در جميع احوال تصريعًا و تلويعًا اورا ببقام باك كه مقدّس از شایبهٔ نفس و هستی است دعوت نمودیم که شاید بمقامات عالیه ممتنعه فائز شود کل ا ذلك من فضل ربّك و رحته و عنايته چه كه دوست نداشته و نداريم كه نفسي از ما خلق له محروم ماند و از ما قدر له بی نصیب کردد مع این عنایات متواتره و الطاني متتابعه كانّه حق را غافل دانسته و سبب این ستر حق بوده قل روحی و نفسی لك الفدآء يا ستّار العالمين اي على مشاهده در امر رسول الله نها كه اوّل امر در کمال ترقی و استعلاء بوده و بعد توقّن نموده یکی از اسباب مانعه آنکه نفوسی بر خاستند و بدعوی اینکه ما اهل باطنیم ناس بیچارهرا از شریعهٔ الهیّه و مکامن عزّ ربّانیّه ممنوع نمودند قل تالله کلّ ظاهر اعلی من بالمنکم و کلّ قشر انور من لبّکم قد ترك المخلصون بواطنكم كما تترك العظام للكلاب اين ايّام احكام الهيّه از مشرق بیان ربّانیه مشرق انشآء الله از بعد ارسال میشود و این دو آیهٔ مبارکه در آن لوم امنع اقدس نازل من النّاس من يقعد صفّ النّعال طلبًا لصدر الجلال قل من انت يا ايّها الغافل الغرّار و منهم من يدّعي الباطن و باطن الباطن قل يا ايّها الكذّاب تالله ما عندك انه من القشور تركناها كما تترك العظام للكلاب ملاحظه نمائيد هر نفسی از نفوس موهومه که یافت شد خلیجی از بحر اعظم خارج نبود و بتوهّبات نفسانيه و شئونات موآئيه بتمام مكر و خدعه قيام كرد و فرقة اسلامرا متفرق ساخت قل يا ايّها الموهوم انّ الباطن و باطن الباطن و الباطن الّذي جعله الله مقدّسًا عن الباطن و الظّاهر الى ما لا نهاية لها يطوى حول هذا الظاهر الّذي ينطق بالحق في قطب العالم قد ظهر الاسم الاعظم و مالك الامم و سلطان القدم ليس لاحد مفر و لا مستقر الآبلن تمسّك بهذه العروة النّورآء الّتي بها اشرقت الأرض و السّماء و لام العرش و الثّري و اضآء ملكوت الأسهآء و انار الافق الأعلى اتّقوا يا قوم و لا تتّبعواً اهوآء الّذين اتّبعوا الهوى و لا اوهام الّذين قاموا على المكر في ملكوت الانشآء توجّهوا بوجوه بيضآء و غرر غرّآء الى مطلع آيات ربّكم مالك آلاخرة و الأولى كذلك قضى الأمر في اللّوم الّذي جعله الله امّ الالوام و مصباح الفلام بين السّموات و الارضين اي على تفريق امّت سبب و علّت ضعف كلّ شده ولكن النّاس اكثرهم لأ

یفقهون بعضی از ناس که ادّعای شوق و جذب و شغف و انجزاب و امثال آن نموده و مینهاین کاش بدار السلام میرفتند در تکیهٔ قادریّه ملاحظه مینبودند و متنبّه میشدند ای علی جمعی در آن محل موجود و مجتمع و نفسی الحق که مشاهده شده نفسی از آن نفوس زیاده از اربع ساعات متصلاً خودرا بعجر و مدر و جدار میزد که بیم ملاکت بود بعد منصعقًا بر آرض میافتاد و مقدار دو ساعت ابدًا شعور نداشت و این اموررا از کرامات میشمرند انّ اللّه بریّ منهم و عن برا، انّ ربّك لهو العليم الخبير يعلم خائنة الأعين وما في صور العالمين وهيجنين جمعي هستند برفاعي معروفند آن نفوس بقول خود در آتش میروند و در احیان جذبه سیف بر یکدیکر میزنند بشانیکه ناظر چنین کمان میکند که اعضای خودرا قطع نموده اند کل ذلك حیل و مكر و خدع من عند انفسهم الا انّهم من الأخسرين جميع اين امور براي العين مشاهره شده و اکثری از ناس دیده اند بسیار مجبوبست که یکی از آن نفوس موهومه بآن ارض توجه نهاید و تکایای مذکوره و ما یحدث فیهارا مشاهده کند که شایل بخطرات نفسانیه و توهمات انفس خادعه از شطر احدیه و مالك بریه ممنوع نشود ای علی جمعی در جزایر هند بوده و هستند که خودرا از اکل و شرب منع نموده اند و با وحوش انس کرفته اند و لیالی و ایّام بریاضات شاقه مشغولند و باذکار ناطق مع ذلك احدى از آن نفوس عند الله مذكور نه با اینکه خودرا از اقطاب و اوتاد و افراد ارض میشمرند الیوم ردآء افعال و اکلیل اعمال ذکر اسم اعظم در ظاهر و باطن بوده انه لکلمة بها فصّل بین کلّ حزب و نسف کل جبل و سقط کلّ نجم و کسف کلّ شمس و خسف کلّ قمر و انفطر کلّ سمآء و انشق کلّ ارض و غیض کلّ بعر و ارتعد كلّ قنة و انقعر كلّ جذع و اضطرب كلّ هضب و ارتعش كلّ بطح الا من شآء ربّك المقتدر القدير من اقر بما اقره الله و اعترف بما اعترفه الله انه من اهل البهآء في ملكوت الانشآء كذلك نزّل من افق الوحى امر ربّك المبرم العزيز الحكيم اكرجه لايق نه كه قلم اعلى باين بيانات مشغول شود و لكن نظر بفضل و سبقت رحت قلم رحمن بامثال اين بيان ناطق است اين الاقوياء و اين مظاهر الاستقامة في ملكوت الانشآء و ابن مطالع الاقتدار في جبروت الانقطاع اي على تا حال اصبع اقتدار خرق استار ننموده ان ربّك لهو الستّار از خدا بطلب كه آن نفوس را باستقامت تمام منقطعين عن سويه بر امر مالك انام و سلطان ايّام ثابت و راسخ فرمایل لعمری بذلك ترفع اذكارهم و تثبت اسمآئهم و تحقّق مقاماتهم و تغتر

على وجوههم ابواب عرفانى الآنى كان اصل الامر و مبدئه و اس المقام و سلطانه طوبى لمن نبذ الدنيا و ما يذكر فيها و توجّه بالقلب الانور الى منظر ربّه المتعالى المقتدر العلى العظيم زحت شها بسياراست احل كها حل فوقها هذا القلب الارق الادق الاشفق اللطيف البديع المنير چه كه بايد ناس را بحكمت چنانچه در كلّ الواح بآن امر شده از اوهامات نفسية و شئونات غير مرضيّه بنصائع بالغه و حكم ربّانيّه مقدّس نهائيد و بشطر اقدس كشانيد اوّل امر و اعظم آن استقامت بر امر بوده انشآء الله بايد در كلّ احوال بخدمت مشغول باشيد جنانچه هستيد انّها البهآء عليك و على من احبّك خالصًا لله ربّك و ربّ العالمين

#### Лаухъ Али.

О Али! Возблагодари Бога за то, что онъ украсилъ главу твою вѣнцомъ хваленія во дни Господа твоего, владыки именъ, а плоть твою узоромъ служенія Ему среди человѣчества.

Мы узнали о твоихъ странствованіяхъ и о томъ, что ты нашель убѣжище на пути Бога, ниспославшаго *аяты*. Это достойно тебя и каждаго вѣрующаго, отрѣшившагося любовью къ Нему отъ всего, что не Онъ.

О Али! Во всёхъ обстоятельствахъ старайтесь объединить сердца закономъ божіимъ. Несмотря на то, что ты благостью Божіей украшенъ узоромъ хорошихъ нравовъ, но однако все, что ты прибавишь къ этому будетъ любезно Богу, доколё всё съ хорошими правами твоими не обратится въ сторону Многомилостивца. Не теряйте ни на минуту изъ виду «дёла» и, какъ было ниспослано перомъ «дёла» въ прежнихъ скрижаляхъ, смотри (на это, какъ) на благость, промыселъ и милость.

Нѣсколько лѣтъ (тому назадъ) мы одного изъ рабовъ (божіихъ), съ которымъ ты знакомъ, не отвергли изъ-за наружнаго исповѣдыванія имъ имени Бога и славословія Его, и мы, несмотря на то, что втайнѣ со своими послѣдователями онъ предавался недостойнымъ рѣчамъ, злокачественнымъ вѣяніямъ и похотливымъ поступкамъ — Богъ все знаетъ и вѣдаетъ — не выставили его на позоръ. Въ теченіе многихъ лѣтъ, собственно для него изъ источника аятоог были ниспосланы и доставлены недосягаемыя скрижали и при всѣхъ случаяхъ мы самымъ очевиднымъ и яркимъ способомъ призывали его (занять) положеніе чистое и очищенное отъ разлагающаго вліянія страсти и (всего) плотскаго.

(Мы надёялись), что, быть можеть, онъ достигнеть положенія высокаго и трудно доступнаго. Все (въдь) это отъ благодати, милости и промысла Господа твоего.

Мы вѣдь не любили и не любимъ, чтобы кто-либо былъ лишенъ того, что для него создано, и оставался бы безъ того, что предназначено для него. Несмотря на эти непрерывающіяся милости и слѣдующія одна за другой благости онъ какъ будто оставилъ въ небреженіи Бога и былъ причиной скрытія Истины. Скажи: весь да буду я Тебѣ жертвой, о Покрывающій міры!

О Али! замѣть, что въ дѣлѣ пророка божія въ началѣ былъ полный успѣхъ и возвышеніе, но затѣмъ оно остановилось. Одной изъ препятствующихъ причинъ было то, что появились люди съ притязаніемъ, что они люди сокровеннаго, и отъдныхъ людей отстраняли отъ божественнаго закона и отъ божескаго почета 1). Скажи: клянусь Богомъ, все, что ни есть явнаго, выше вашего сокровеннаго. Каждая скорлупка свѣтлѣе вашей сердцевины. Чистые сердцемъ бросили ваши сокровенности, какъ бросаютъ кости собакамъ.

Появившіяся въ эти дни изъ восхода изъясненія господняго божественныя установленія будуть, Богь дасть, вскорѣ высланы. А (пока) имѣйте въ виду эти два благословенныхъ стиха, ниспосланные въ той недосягаемой, священнѣйшей скрижали:

«Были такіе, которые сид'кли, притворившись скромными, изъ стремленія достигнуть вершины славы. Скажи: кто ты, безпечный, обманщикъ»?

«Были другіе, кто притязалъ (на знаніе) тайнаго и тайнаго изъ тайныхъ. Скажи: О лжецъ! Ей Богу, то, что у тебя, есть ни что иное, какъ скорлупа; мы ее бросили вамъ, какъ бросаютъ собакамъ кости» <sup>2</sup>).

Каждый изъ этихъ выдумщиковъ вывель лишь проливъ изъ величайшаго моря и плотскими вымыслами и похотливыми дѣяніями вооружилъ коварство и обманъ и (тѣмъ самымъ) внесъ раздоръ въ Исламъ.

Скажи: о выдумщикъ, по истинѣ тайное и тайное тайнаго и (то) тайное, которое Богъ святостью отдѣлилъ отъ тайнаго и явпаго (и которому) нѣтъ предѣла, — (все это) вращается вкругъ того «явнаго», который истиной глаголетъ въ полюсѣ міра: «появнлось величайшее имя и владыко народовъ и царь предвѣчности; нѣтъ пикому убѣжища и мѣстопребыванія, кромѣ того, кто держится за эту свѣтлую рукоять, отъ которой заблистала заря на землѣ и небѣ, засіяли престолъ и прахъ, возсіяли царствія именъ и освѣтился высочайшій горизонтъ». Бойтесь (же), о люди, и не слѣдуйте побужденіямъ тѣхъ, которые повинуются страсти и тѣхъ, которые возбуждаютъ козни въ царствіи творчества. Направьтесь чистыми ликами и свѣтлымъ челомъ къ источнику аятооъ, Господу вашему, Владыкѣ конечнаго и

<sup>1)</sup> Дословно: отъ засадъ почести господней.

<sup>2)</sup> Китабе-Акдесъ. Ст. 77 и 78.

начальнаго. Такъ вершено д'бло въ скрижали, которой Богъ предназначилъ бътъ матерью скрижалей и зарей снасенія среди небесъ и земель.

О Али! Разсѣяніе народностей стало причиной всеобщей слабости. Но большинство людей не размышляеть. Пѣкоторые изъ людей, которые имѣли и имѣютъ притязанія на пылз, олеченіе, страсть, приолеченіе<sup>1</sup>) и тому подобное, пусть явятся въ Багдадъ въ текіе<sup>3</sup>) Кадира<sup>3</sup>), и (тамъ) пусть насмотрятся и одумаются.

О Али! Среди собирающейся тамъ толпы — клянусь душой своей, Истиной — находятся люди, которые въ продолжение болье четырехъ часовъ непрерывно быются объ камни, землю и стыны, чуть ли не до смерти; затымъ они падаютъ въ изпеможении и въ продолжение двухъ часовъ не проявляютъ никакихъ признаковъ жизни.

И такимъ дѣяніямъ они приписываютъ значеніе чудесъ. «По истинѣ, Богъ отрекается отъ нихъ, и мы съ ними не имѣемъ ничего общаго, ибо Господь Твой всезнающій, всевѣдущій: Онъ понимаетъ нескромные взоры и то, что скрыто въ груди людей».

Подобные этимъ есть люди, называемые рифай. По ихъ словамъ, они могутъ входить въ огонь и въ минуты «влеченія» (джезба) быютъ другъ друга мечемъ такъ, что смотрящему кажется, что они разсѣкли свои члены. Все это хитрость, коварство и обманъ, исходящій отъ нихъ: развѣ они не изъ самыхъ низменныхъ! Всѣ эти дѣянія мы видѣли собственными очами и большинство изъ людей видѣли ихъ. Очень было бы желательно, чтобы кто-нибудь изъ этихъ (нашихъ) выдумщиковъ пріѣхалъ въ эту страну и посмотрѣлъ бы упомянутыя текіе и то что въ нихъ дѣлается. (Тогда), бытъ можетъ, онъ не былъ бы устраненъ плотскими помыслами и вымыслами обманщиковъ отъ стороны Единобожія и Владыки рода человѣческаго.

О Али! Въ Индостанѣ были и есть люди, которые лишають себя пищи и питья и, привыкнувъ къ дикимъ животнымъ, ночи и дни проводятъ въ жестокихъ самоистязаніяхъ и произнося «зикры». Несмотря на это, ни одинъ изъ нихъ не будетъ помянутъ у Бога, не смотря на то, что они себя считаютъ полюсами, столпами и единственными примѣрами на землѣ. Нынѣ плащъ поступковъ и вѣнецъ дѣяній есть славословіе, и тайное и явное, высочайшаго имени.

Ибо оно (высочайшее имя) есть слово, которымъ объяснилось (все) среди всёхъ народовъ, разбились всё горы, пали всё звёзды, затемнились всё солнца, затмились всё луны, разверзлись всё небеса, разсёклись всё

<sup>1)</sup> Термины суфіевъ.

<sup>2)</sup> Монастырь дервишей.

<sup>3)</sup> Т. е. послъдователей школы Инейха Абдуль Кадира Джилани (Гиляни), одного изъ представителей суннитскаго суфизма.

земли, изсякли вст моря, загремъли вст вершины, вырваны съ корнемъ вст деревья, взволновались вст потоки и содрогнулись вст низины, кромъ того, кого пожелалъ Господь твой властный и могучій. Кто признаетъ то, что призналъ Богъ, и кто исповъдуетъ то, что исповъдалъ Богъ, тотъ изъ людей Беха въ царствіи творчества. Такъ писпослано съ горпзонта откровенія повельнія Господа твоего, нерушимаго, могучаго, мудраго.

Хотя и не достойно высочайшаго пера заниматься подобными изъяспеніями, по им'єя въ виду благость и предшествованіе милосердія, перо Милосерднаго принимается за изложенія подобныя этимъ.

Гдѣ сильные, гдѣ воплощенія честности въ царствіи творчества, гдѣ носители могущества въ горнемъ царствіи отреченія?

О Али! до сихъ поръ перстъ могущества еще не разорвалъ завѣсы. По истинѣ Господь твой — Онъ по преимуществу покрыватель.

Проси Бога, чтобы Онъ этихъ людей утвердилъ и упрочилъ въ дѣлѣ Владыки людей и Царя дней (въ той же мѣрѣ) устойчивости (которая присуща) отрѣшившимся отъ «всего, что не Онъ». Клянусь моей жизнью: этимъ возвысится ихъ слава, утвердятся имена ихъ, оправдается ихъ положеніе и откроются предъликами ихъ двери познанія Меня, которое есть корень и начало дѣла, устой положенія и его царствіе.

Благо оставившимъ міръ и все, что славится въ немъ, и направившимся світлійшимъ сердцемъ къ созерцанію Господа ихъ, превозпесеннаго, властнаго, высокаго, великаго.

Вашъ трудъ великъ! Терпите, какъ претерпѣвало выше (твоихъ горестей) это сердце нѣжнѣйшее, тончайшее, самое любящее, милостивое, чудное и свѣтлое. Ибо должно освящать людей, какъ это во всѣхъ скрижаляхъ было повелѣно, отъ плотскихъ вымысловъ и дѣяній неугодныхъ (Богу) мудростью, краснорѣчивыми увѣщаніями и господними повелѣніями и направлять (сихъ) въ священнѣйшую сторону. Первое и величайшее повелѣніе есть устойчивость въ дѣлѣ. Если Богъ захочетъ, то должно при всѣхъ обстоятельствахъ быть занятымъ служеніемъ, какъ вы теперь заняты. А между тѣмъ, да почіетъ блескъ (Беха) надъ тобой и надъ тѣмъ, кто возлюбилъ тебя ради Бога, твоего Господа и Господа людей.

Лаухе Бесит-ал-Хакика гласить:

### لوع بسيط الحقيقة

هو الله تعالى شأنه العظمة و الكبريآ، و ما سئل السَّائل في قول الحكمآء بسيط الحقيقة كلّ الأشيآء قل فاعلم ان مقصود من الأشيآء في هذا المقام لم يكن الا الوجود و كمالات الوجود من حيث هو وجود و من الكلّ الواجد و هذا كلّ لا يذكر عنده بعض و لا يقابله جزء و الحاصل ان بسيط الحقيقة لمّا كان بسيطًا من جميع الجهات انّه واجد و مستجمع لجميع الكمالات الّتي لا حدّ و لا نهاية لها چنانچه فرموده اند ليس لصنعه حلّ محرود بلسان پارسی ذکر میشود مقصود حکیم از اشیآء در عبارت مذکوره کمالات وجود من حیث هو وجود است و از کل دارائی یعنی واجل و مستجمع جمیع کمالات نامتناهیه است بنعو بساطت و امثال این بیانات را در مقامات ذکر توحید و قوّت و شرّت وجود ذکر کرده اند مقصود حکیم این نبوده که واجب الوجود منعل بوجودات غير متناهيه شده سبعانه سبعانه عن ذلك جنانچه خود حكما كفته اند بسيط الحقيقة كلّ الاشيآر و ليس بشيء من الاشبأء و في مقام آخر انّ انوار بسيط الحقيقة يرى في كلّ الأشيآء و اين ببصر باصر و نظر ناطر منوط است ابصار حديده در كلّ اشيآء آيات احدية را مشاهره مينهايد جه كه جميع اشيآء مظاهر اسمآء الهيّه بوده و هستند و حق لم يزل و لا يزال مقدّس از صعود و نزول و حدود و اقتران و ارتباط بوده و خواهل بود و اشیآء در امکنهٔ حدود موجود و مشهود چنانچه کفته اند لمّا (اكان وجود الواجب في كمال القوّة و الشدّة لو يجوز ينعلّ بوجودات غير متناهية و لكن لا يجوز ما انحلّ (° در اين بيان سخن بسياراست و مقصود حكما اكر بتمامه اظهار رود مطلب بطول انجامد چون قلوب احرار لطیف و رقیق مشاهره میشود لذا قلم مختار باختصار اکتفا نمود دو مقام در توحیل مشاهده میشود <mark>توحیل وجودی و ان</mark> اینست که کل را بلا نفی میکنند و حقرا بالا ثابت یعنی غیر حقرا موجود غیدانند باین معنی که کل نزد ظهور و ذکر او فنای محض بوده و خواهل بود کل شیئ هالك الأوجهه یعنی مع وجود او احدی قابل وجود نه و ذکر وجود بر او نبیشود چنانچه فرموده اند کان الله و لم یکن معه شیی و الآن یکون بیثل ما قد کان مع آنکه

<sup>1)</sup> Читай: Џ.

<sup>2)</sup> Рук. 🚉; можеть быть, следуеть читать 🗓 безъ 🕼.

مشاهده میشود که اشیآء موجود بوده و هستند مقصود آنکه در ساحت او هایج شیء وجود نداشته و ندارد در توحید وجودی کل هالك و فانی و وجه که حق است دائم و باقی و توحیل شهودی آنست که در کل شیء آبات احدیّه و ظهورات صهدانیّه و تجلّیات نور فردانیه مشاهده شود چنانچه در کتاب الهی نازل سَنْریهم آیاتنا فی الأفاق وفي انفسهم در اينمقام در كل شيء تجلّيات آيات بسيط الحقيقة مشهود و هويدا مقصود حکیم این نبوده که حق منحل بوجودات نامتناهیه شده تعالی تعالی من ان ینحل بشيء او يعدّ اعر او يقترن بها في الابداع لم يزل كان مقدّسًا عن دونه و منزَّعًا عبًا سویه نشهد انه کان واحدًا فی ذاته و واحدًا فی صفاته و کلّ فی قبضة قدرته المهيمنة على العالمين و در مقامي كلّ ما ذكر او يذكر يرجع الى الذّكر الأوّل چهكه حق جلّ و عزّ غیب منبع لا بدرك است در اینهام كان و یكون مقدّسًا عن الاذكار و الأسمآء و منزّعًا عمّا يدركه اهل الانشآء السبيل مسدود و الطّلب مردود لذا آنچه اذكار بديعه و اوصاف منيعه كه از لسان طاهر و از قلم جاريست بكلمة عليا و قلم اعلی و ذروهٔ اولی و وطن حقیقی و مطلع طهور رحمانی راجع میشود اوست مصدر توحيل و مظهر نور تفريل و تجريل در اينهقام كلّ الأسهآء الحسنى و الصّفات العليا ترجع اليه و لا تجاوز عنه كما ذكر انّ الغيب هو مقدّس عن الأذكار كلّها و مقرّ نور توحیل اکر چه در ظاهر موسوم باسم و عدود بعدود مشاهده میشود ولکن در باطن بسیط مقدّس از حدود بوده و این بسیط اضافی و نسبی است نه بسیط من کلّ الجهات در اینهقام معنی جنین میشود یعنی کلمهٔ اوّلیّه و مطلع نور احدیّه مربّی کلّ اشیآء است و دارائی کمالات لا تحصی و از برای این کلمه در اینهام بیانی در كنائز عصت مستور و در لوم حفيظ مسطور لا ينبغي ذكره في الحين عسى الله ان یأتی به انه لهو العلیم الخبیر و دیکر اعتراض بعضی بر قول حکیم من غیر دلیل بوده چه که مقصود قائل را ادراك ننموده اند في الحقيقة نبيتوان بظاهر قول كفايت نمود و بشماتت بر خاست مکر در کلمات نفوسیکه متجاهر بکفر و شراک باشند قول جنین نفوس قابل تأویل نه و حکما فرق مختلفه بوده و هستند بعضی آنچه ذکر نموده اند از كتب انبيآء استنباط كردهاند و اول من تدرّس بالحكمة هو ادريس لذا سمّى بهذا الاسم و اورا هرمس نیز کفته اند در هر لسان باسمی موسوم است و در هر فنّی از فنون حكمت ببانات وافية كافيه فرموده اند و بعد از او بلينوس از الوام هرمسيّه استخراج بعضى از علوم نبوده و اكثر حكما از كلمات وبيانات آعضرت استخراج فنون

علميه و حكمتيه نموده اند باري اين بيان حكيم قابل تأويلات محموده و محدوده هر دو بوده و هست و بعضی از بالغین حفظًا لامر الله در ظاهر رد فرموده اند ولکن این عبل مسجون لا يذكر الأ الخير و ديكر اليوم يومي نيست كه انسان مشغول بادراك این بیانات شود چه که علم باین بیان و امثال آن انسان را غنی ننبوده و نخواهد نمود مثلاً حکیمی که باین کلمه تکلّم نموده لو کان موجودًا و الّذین اقرّوا له فیما قال ثم الذين اعترضوا عليه كل در صقع واحد مشاهره ميشوند هريك بعد ارتفاع ندآء مالك اسمآء از يمين بقعة نورآء بكلمة بلي فائز شر مقبول و محمود و دون أن مردود چه مقدار از نغوس که خودرا در اعلی ذروهٔ حقایق و عرفان مشاهده مینمودند علی شأَن طنّوا بانّ ما خرج من افواههم انّه قسطاس توزن به الاقوال و اسطرلاب يؤخل عنه تقویم المبدء و المآل مع ذلك در ایّام ربیع رحن و هبوب اریام امتحان ما وجدنا لهم من اقبال و لا من قرار اکر نفسی الیوم بجمیع علوم ارض احاطه نماید و در کلمهٔ بلی توقّف کند لدی الحق مذکور نه و از اجهل ناس محسوب چه مقصود از علوم عرفان حق بوده هر نفسی از این طراز امنع اقدس ممنوع ماند از میّتین در الوام مسطو<mark>ر</mark> لى حسين مظلوم ميفرمايد قول عمل ميخواهد قول بلي (بلا :אונאות) عمل كنعل بلا عسل او کشیر بلی (بلا :читай) ثمر در حکیم سبزاواری مشاهده کن در ابیات خود شعری ذکر نموده که از آن چنین مستفاد میشود که موسائی موجود نه و الاّ زمزمهٔ انّی انا الله در هر شجری موجود در مقام بیان باین کلمه تکلّم نموده و مقصود آنکه عارف بالله بهامی صعود مینهاید که چشمش بهشاهدهٔ انوار تجلّی مجلّی منوّر و کوشش باصغآ، ندآ، او از کلّ شيء فائز این مقامات را حکیم مذکور حرفی ندارند چنانچه اظهار نموده اند این مقام قول ولكن مقام عبل مشاهده ميشود نداى سدرة الهيّه را كه بر اعلى البقعه مابين بريّه تصريحًا من غير تأويل مرتفع است و باعلى النّدارَء كلّ را ندا ميفرمايد ابدا اصغا ننموده چه اکر اصغا شده بود بذکرش قیام مینمود حال باید بکوئیم آن کلمه عاریه بوده و از لسانش جاری شده و یا از خون ننگ و حبّ نام از این مقام و تصدیق آن محروم مانده او عرف و ستر او عرف و انکر باری بسا از نفوس که تمام عمررا در اثبات موهوم خود صرف نموده اند و در حین اشراق انوار حضرت معلوم از افق اسم قيّوم محروم مانده اند الأمر ببد الله يعطى من بشآء ما بشآء و يمنع عمّن بشآء ما اراد انه لهو المحمود في امره و المطاع في حكمه لا الله الله هو العليم الحكيم دراين ايّام در یکی از الوام نازل کم من ذی عمامة منع و اعرض و کم من ذات مقنعة عرفت

و اقبلت و قالت لك الحدريا اله العالمين كذلك جعلنا اعليهم اسفلهم و اسفلهم اعليهم انّ ربّك لهو الحاكم على ما يريد يا حسين قل لمن سئل دع الغدير و البحر الأعظم امام وجهك تقرّب اليه ثمّ اشرب منه باسم ربّك العليم الخبير لعمرى انّه يبلّغك الى مقام لا ترى في العالم الله تجلّى حضرة القدم و تسبع من السدرة المرتفعة على العَلَم انه لا اله الا هو المقتدر العزيز القدير هذا يوم ينبغي لكلّ نفس اذا سمع النّدآء من مطلع البدآء يَدَع الورى ورآئه يقوم ويقول بلي يا مقصودي ثمّ لبيك يا محبوب العالمين قل يا ايها السَّائل لو يأخلك سكر خر بيان ربّك الرّحمٰن و تعرف ما فيه من الحكمة و التبيان لتضع الأمكان و تقوم على نصرة هذا المظلوم الغريب و تقول سبحان من اظهر الجاري المنجمد و البسيط المحدود و المستور المشهود الذي اذا يراه احد في الظّاهر يحده على هيكل الانسان بين ايدي اهل الطغيان و اذا يتفكّر في الباطن يراه مهيئًا على من في السّبوات و الأرضين استبع ما تنطق به النّار من السّدرة المرتفعة النّورآء على البقعة الحرآء يا قوم اسرعوا بالقلوب الى شطر المحبوب كذلك قضى الأمر واتى الحكم من لدن قوى امين يا ايّها السآئل قد ذكر ذكرك لدى الوجه في هذا السَّجن المبس لذا نزّل لك هذا اللَّوم الَّذي من افقه لاحت شمس الطاف ربّك العزيز الحيد اعرف قدرها و اغل مهرها انها خير لك ان كنت من العارفين نسمًل الله ان يؤيّدك على امره و ذكره و يقدّر لك ما هو خير لك في الكنيا و الآخرة انه مجيب دعوة السآئلين و ارحم الرّاحين يا ايّها العبد اذا انجزبت من نفحات اشارات مالك الاسماء و استنورت بانوار الوجه الّذي اشرق من مطلع البقآء توجه الى الأفق الأعلى قل يا فاطر السَّمآر و مالك الأسمآء اسمَّلك باسمك الّذي به فتحت ابواب لقآئك على خلقك و اشرقت شمس عنايتك على من في ملكك ان تجعلني مستقيما على حبّك و منقطعًا عن سوائك و قآئما على خدمتك و ناظرًا الى وجهك و ناطقًا بثنائك ايرب ايدني في ايّام ظهور مظهر نفسك و مطلم امرك على شأن اخرق السبعات بفضلك وعنايتك و احرق الجبات بنار محبّتك ايربّ انت القوى و انا الضّعيف و انت الغنى و انا الفقير اسئلك ببحر عنايتك ان لا تجعلني محرومًا من فضلك و مواهبك يشهد كلّ الاشيآء بعظمتك و احلالك و قوّتك و اقتدارك خل يدى بيد ارادتك و انقانى بسلطانك ثمّ اكتب لى ما كتبته لاصفاً تك الذين اقبلوا المك و وفوا بعهدك و ميثاقك و طاروا في هوآء ارادتك و نطقوا بثناًتك بين بريّنك انك انت المقتدر المهيمن المتعالى العزيز الكريم

#### Лаухъ "Простъйшее по существу".

Онъ есть Богъ, Всевышній. Его суть — сила и величіе.

Относительно того, что спросилъ вопрошающій объ изреченіи мудрецовъ: «Простѣйшее по существу есть всѣ предметы» —

Скажи и познай, что смыслъ слова «предметы» въ этомъ выраженіи не что иное, какъ существо и совершенства существа, поскольку оно существо, а (смыслъ слова) «вск» — Творитель. Это «вск» (таково), что при немъ не упоминается о (понятіи о) нъкоторомо и опо не сопоставляется съ частью. Следовательно «Простейшее по существу», будучи простымъ во вску отношеніяхъ, является агентомъ бытія и фокусомъ, сосредоточивающимъ вск совершенства, которымъ нётъ ограниченія и пётъ предёла; какъ они (мудрецы) говорили: «нётъ его зиждительству предёла ограниченнаго.

Персидской рѣчью будеть изложено, что смысль, который придаеть мудрець (слову) «предметы» въ приведенномъ изречении есть совершенства существа, поскольку оно существо, а (слову) «всѣ» — творителя и средоточія всѣхъ безиредѣльныхъ совершенствь въ родѣ (абсолютной) простоты. Подобныя этому объясненія имѣются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ими (мудрецами) 1), упоминается единство, сила и энергія.

Мудрецъ не имѣлъ въ виду признать «того, существованіе котораго неизбѣжно» (т. е. Бога) распространеннымъ во всѣхъ безчисленныхъ существахъ. Святъ Богъ, святъ Богъ отъ этого! Какъ сами философы говорили, «Простѣйшее по существу» есть всѣ предметы, не будучи чѣмълибо изъ существующаго. Въ другомъ мѣстѣ (говорится), что свѣтъ «Про-

Нѣтъ Моисея, который бы (могъ) выслушать возгласъ: Я — Истина (Богъ). Если же не (т. е. нашелся бы Моисей) — этотъ рокотъ раздался бы изъ каждаго дерева. Нѣтъ уха, могущаго выслушать тайны, кромѣ Эсрара (Хади). Нѣтъ кромѣ его, у кого было бы знаніе изъ міра познанія.

<sup>1)</sup> Т. е. Философами школы муллы Садры, въ особенносту Муллой Хади Себзевари по прозванію Эсраръ اسرار (тайны), см. Gobineau, Les Religions de l'Asie Centrale р. 99. Ему приписывается слъдующее четверостишіе, очень популярное среди бабидовъ, со словъ которыхъ я и записаль его:

موسیٔ نیست که دعوی انا الحق شنود ور نه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست کوش اسرار شنو نیست و کر نه اسرار برش از عالم معنی خبر نیست که نیست

стѣйшаго по существу» виденъ во всѣхъ предметахъ и онъ пріурочивается къ способности (человѣка) проницать и видѣть.

Проницательное око во всѣхъ предметахъ обнаруживаетъ знаменія (*аеты*) единобожія, такъ какъ всѣ предметы были и суть проявители божескихъ именъ, а Истина — не погибла она и не погибнетъ — была и будетъ отвлечена святостью отъ восхода и низверженія, отъ ограниченія, сближенія и связи. Предметы же находятся и обнаруживаются въ предѣлахъ возможнаго. Какъ говорили (мудрецы): «нельзя допустить присутствіе совершенной силы и энергіи у *Неизбъжнаго* (Бога), если признавать Его распространеннымъ въ безчисленныхъ существахъ. Этого нельзя допускать, Онъ не распространенъ».

Для выясненія всего этого придется много сказать и если мы пожелаемъ вполнѣ разъяснить, что имѣли мудрецы въ виду, то предметь (рѣчи) затянется. А такъ какъ сердце чистыхъ чувствительно и воспріимчиво, то «Избранное перо» довольствуется краткимъ очеркомъ. Касательно единства божія (Таухида) вопросъ будетъ разбираться съ двухъ сторонъ.

Единство по существу (таухиде вуджуди). Единство по существу заключается въ томъ, что «все» исключается (словомъ) Ла (нѣтъ)¹), а «Истина» подтверждается (словомъ) Илля (кромѣ), т. е. что все, что не «Истина», не признается существующимъ. Это въ томъ смыслѣ, что «все» при манифестаціи (зухурт») и славословіи его (т. е. Беха̀) было и будетъ чистое тлѣніе. «Все тлѣнно, кромѣ лика Его»²). Т. е. въ сопоставленіи съ Нимъ, ничто не можетъ быть признано способнымъ къ бытію и ничто не можетъ быть названо существующимъ. Такъ было сказано³): «Былъ Богъ, и ничего рядомъ съ Нимъ, и теперь Онъ есть подобно тому, какъ быль», Несмотря на это, замѣчается, что предметы существовали и существуютъ. Этими словами выражается лишь та мысль, что у Его порога (т. е. при Немъ) ни про что (нельзя сказать), что оно существовало или существуетъ. Итакъ въ (исповѣдапіи) «таухиде вуджуди» все (предполагается) предпазначеннымъ гибели и тлѣнію, а Ликъ, т. е. Истина (Богъ) — вѣчнымъ и постояннымъ.

Единство видимое (таухиде шухуди) заключается въ слѣдующемъ: во всѣхъ предметахъ усматриваютъ знаменія (аеты) единства, манифестаціи (зухуры) господства и блистаніе свѣта единственности. Такъ было ниспослано въ божественной книгѣ: «скоро мы покажемъ имъ наши знаменія (аеты) въ странахъ и въ нихъ самихъ» 4). Этими словами блистаніе

<sup>1)</sup> Въ формул'в испов'єданія единства божія: *Ла* илаха *имля-*ллаху — *ивть* Бога, *кромп* Бога.

<sup>2)</sup> Kopant XXVIII, 88.

<sup>3)</sup> Али ибнъ Аби Талебомъ или его внукомъ, 4-мъ имамомъ Али ибнъ Хусейнъ Зейнъ уль Абидиномъ.

<sup>4)</sup> Коранъ XLI, 53.

знаменій (астоб) «Простійнаго по существу» во «всіхъ предметахъ» выражено ясно и очевидно.

Мудрецъ никоимъ образомъ не имѣлъ въ виду сказать, что Божество распространено во всѣхъ безчисленныхъ существахъ. Слишкомъ Онъ (Богъ) превознесенъ, слишкомъ Онъ превознесенъ для того, чтобы быть въ чемълибо, или быть ограниченнымъ чѣмълибо, или быть въ связи съ чѣмълибо изъ существующаго въ мірѣ! Онъ непрестанно былъ свять отъ всего, что не Онъ и отдѣленъ отъ всего, что кромѣ Его! Мы свидѣтельствуемъ, что Онъ единый въ сущности Своей, единый въ Своихъ качествахъ и все въ длани власти Его, объемлющей міры.

Съ одной стороны (таухидъ надо понимать еще и въ томъ смыслѣ), что все, что о Немъ говорилось или говорится, относится къ «первому поминанію» (Зикру, т. е. пророку), такъ какъ преславная и превеликая Истина (Богъ) — тайна недосягаемая, которую никто не постигнетъ. Въ этомъ смыслѣ Опъ выше славословій (зикровъ) и именъ, недосягаемъ для понимація людей: путь (къ Нему) прегражденъ и стремленіе отвергнуто. Поэтому эти чудесныя славословія (зикры) и недосягаемыя хваленія, которыя (можеть) произнести языкъ и написать перо, относятся къ высочайшимъ словамъ, высочайшему перу, ближайшей вершинъ, истинному отечеству и мъсту проявленія манифестаціи (зухура) Милосерднаго 1). Онъ (пророкъ, т. е. первый зикръ) есть проявленіе таухида и источникъ свъта признанія Бога изолированнымъ и отвлеченнымъ. Въ этомъ смыслѣ всѣ прекрасиѣйшія имена и возвышеннѣйшія качества относятся къ нему (пророку) и за него не переходятъ. Какъ говорили (мудрецы), «Тайное отдёлено святостью отъ всёхъ славословій (зикровъ) и есть (само) свѣтильникъ единобожія».

Хотя, повидимому, онъ (пророкъ) названъ (опредѣленнымъ) именемъ и представляется (намъ) имѣющимъ опредѣленныя границы, но въ тайнѣ (эта) «простота» отвлечена отъ предѣловъ и (называется) «простотою относительной или производной», а не «абсолютной простотой» 2). Т. е. «первоначальное слово и источникъ свѣта единства» (пророкъ) есть воспитатель всего и обладатель неисчислимыхъ совершенствъ. Изъясненіе

<sup>2)</sup> Изображая схемой разложенія понятія о простомь, будемъ имъть



<sup>1)</sup> Т. е. къ пророку.

этого слова въ этомъ отношеніи сокрыто въ сокровищинцѣ непогрѣшимости и начертано на охраняемой скрижали. Не подобаетъ въ настоящую минуту упоминать объ этомъ. Быть можетъ, Богъ даруетъ это, ибо Онъ всезнающій, всевѣдущій.

Кромѣтого, еще въ другомъ находили бездоказательныя противорѣчія словамъ мудреца, такъ какъ упускали изъ виду то, что онъ хотѣлъ сказать. Въ самомъ дѣлѣ нельзя довольствоваться однимъ внѣшнимъ смысломъ и пользоваться имъ для несправедливыхъ обвиненій, развѣ только по отношенію къ словамъ людей, внавшихъ въ невѣріе и многобожіе. Слова нодобныхъ людей (конечно) не могутъ быть подвергаемы экзегетикѣ.

Мудрецовъ было и есть нѣсколько партій. Нѣкоторые (изъ нихъ) то, что говорили, заимствовали изъ книгъ пророковъ. Первый, кто училь философскимъ методамъ былъ Идрисъ¹), потому онъ и былъ названъ этимъ именемъ. Его также называли Хермесъ и на всѣхъ языкахъ онъ имѣетъ особое имя. Онъ далъ во всѣхъ философскихъ наукахъ обстоятельныя и полныя объясненія. Послѣ него Белинусъ²), вывелъ нѣкоторыя науки изъ откровеній (الواع) Хермеса. Большинство же мудрецовъ изъ изъясненій и изреченій этого послѣдняго уже вывели отдѣлы научные и философскіе.

Далѣе, это изъясненіе мудреца (т. е. о «Простѣйшемъ по существу») подлежить опредѣленному и хорошему толкованію, (хотя) многіе изъ достигшихъ (до познанія таухида), опасаясь за дѣло Бога, по паружности отвергали (эти слова мудреца). Но этотъ рабъ заключенный з) ничего не имѣетъ сказать, кромѣ хорошаго. А наконецъ нынѣ не такой день, чтобы человѣку заниматься постиженіемъ этихъ изъясненій, такъ какъ знаніе при помощи этихъ и имъ подобныхъ изъясненій не удовлетворяло и не удовлетворитъ человѣка. Напримѣръ, если бы мудрецъ, который сказалъ эти слова, существовалъ теперь, а также и тѣ, которые признавали сказанное имъ или отвергали — всѣ они были бы въ одинаковыхъ условіяхъ.

Каждый (изъ нихъ) послѣ того, какъ поднялся призывъ Владыки именъ съ правой стороны свытлѣйшаго мѣста, если достигъ бы слова «да», былъ бы принятъ и похваленъ, а если нѣтъ, былъ бы отвергнутъ. Сколь много есть людей, которые себя считаютъ на самой вершинѣ истины и

<sup>1)</sup> Названный въ Коранъ (XIX, 57 и XXI, 85) пророкъ, котораго отожествляютъ съ одной стороны съ патріархомъ Енохомъ, но вмъстъ съ тъмъ также съ игравшимъ такую большую роль у неоплатониковъ и потомъ и у арабскихъ философовъ Hermes Trismegistus. О послъднемъ и его значеніи въ древнемъ миръ и у арабовъ см. Chwolson, Die Ssabier und der Ssabismus, St. Petersb. 1856, I, 783—792; ср. О. Bardenhewer, Hermetis Trismegisti qui apud Arabes fertur de castigatione animae libellus. Bonn. 1873, р. IX.

<sup>2)</sup> Аполлоній Тіанскій.

<sup>3)</sup> Т. е. Беха-Улла.

познанія до такой степени, что думають, что все исходящее изъ ихъ усть есть вѣсы, которыми взвѣшиваются слова, и астролябія, которой опредѣляются углы начала и конца. По несмотря на это во дни весны Милосерднаго и дуновенія вѣтровъ испытанія, мы не нашли въ нихъ (желанія) направиться и признать.

Если нынѣ кто-либо, постигнувши всѣ земныя науки, затруднится сказать «да», то не будетъ помянутъ у Бога и сочтенъ будетъ изъ невѣжествениѣйшихъ людей. Ибо науки стремятся къ богопознанію. Каждый, кто устраненъ отъ этого педосягаемаго, священиѣйшаго узора на скрижаляхъ будетъ записанъ въ число мертвыхъ.

О Хусейнъ <sup>1</sup>)! Угнетенный говорить и слово его требуетъ выполненія: слово безъ дѣла — какъ пчела безъ меду, или какъ дерево безъ плода.

Обрати вниманіе на Себзеварскаго мудреца <sup>2</sup>): въ своихъ стихахъ онъ приводить стихъ, изъ котораго можно заключить, что Моисей не существовалъ, а иначе рокотъ (словъ) «по истинѣ я Богъ» долженъ находиться въ каждомъ деревѣ <sup>3</sup>). Для выясненія этихъ словъ онъ говоритъ, и именно: Познающій Бога стремится къ вознесенію, дабы око его освѣтилось отъ созерцанія лучей сіянія «Просіявшаго», а ухо его стало бы слышать голосъ Его во всемъ. Этому упомянутый мудрецъ совсѣмъ не противорѣчитъ. Какъ онъ это и выяснилъ — это есть слово, а выполненіе будетъ видно.

Но ему (мудрецу) совсёмъ не пришлось выслушать голосъ божественнаго лотоса, который возвысился среди человёчества надъ высочайшимъ полемъ ясно и не (нуждаясь) въ толкованіяхъ и зоветъ всёхъ высочайшимъ призывомъ. Вёдь если бы онъ выслушалъ, то воспрянулъ бы для его славословія. Теперь (же) мы должны сказать, что это слово, которое истекло изъ его устъ, было лишено украшенія и осталось лишеннымъ этого мъста (т. е. Беха-Уллы) и его признанія, благодаря ложному стыду и тщеславію. Или онъ позналъ и скрылъ, или позналъ и отрекся.

Да, много есть людей, которые посвятили всю жизнь для утвержденія своихъ вымысловъ и въ тотъ мигъ, когда заблистали лучи свѣта «Познаннаго» остались лишенными горизонта имени «Кайюма» <sup>4</sup>). Дѣло въ рукахъ

<sup>1)</sup> Хаджи Мирза Хусейнъ Ширази, черезъ посредство котораго одинъ ширазецъ, называемый въ этомъ лаухъ «вопрошающій» обратился за разъясненіями къ Беха-Уллѣ на счетъ выраженія «Простѣйшее по существу». Это тотъ самый Хусейнъ, который былъ проданъ въ рабство въ Хартумъ (Е. Browne, The Babis of Persia I, 494, 495 и 526), и рукой котораго написано каноническое литографированное изданіе Лауховъ; по другимъ свѣдѣніямъ Лаухъ былъ адресованъ Мирзѣ Хусейну Тафриши, Мунедджиму (астрологу).

<sup>2)</sup> Т. е. Хаджи Мулла Хади.

<sup>3)</sup> Намекъ на приведенное выше, стр. 65, прим. 1, записанное мной четверостишіе.

<sup>4)</sup> См. Прим. къ ст. 103 Китабе Акдесъ.

Бога: Онъ даетъ тому, кому захочетъ что захочетъ и лишаетъ того, кого захочетъ того что пожелаетъ, ибо Онъ достохваленъ въ своемъ дѣлѣ и непоколебимъ въ мудрости. Нѣтъ Бога, кромѣ Его, знающаго, мудраго 1).

Въ эти дни въ одной изъ скрижалей (лаухъ) было ниспослано: «Сколько изъ чалмоносцевъ устранены и отторгнуты и сколько изъ покрытыхъ чадрой познали и направились, говоря: Тебѣ, Боже міровъ, хвала! Такъ мы содѣлали тѣхъ, кто былъ выше всѣхъ, пизшими, а низшихъ превознесли выше всѣхъ. По истинѣ, Господь Твой правитъ тѣмъ, что пожелаетъ».

О Хусейнъ! Скажи «вопрошающему»: оставь прудъ, когда предълицомъ твоимъ величайшее море! Приблизься къ нему и ней изъ него во имя Господа твоего, всезнающаго, всевѣдущаго. Клянусь моей жизнью! Оно (питье) тебя доставитъ въ такое мѣсто, какого ты не увидишь въ мірѣ, развѣ только въ отраженіи свѣта Предвѣчнаго. Прислушивайся къ лотосу, превознесенному надъ горой, (который речетъ): Нѣтъ Бога, кромѣ Его, самодержавнаго, властнаго. Это день, въ который каждому слѣдуетъ послѣ того, какъ онъ услышитъ голосъ изъ источника бытія, оставивъ за собой людское, возстать и сказать: «Да, о моя Цѣль!», затѣмъ: «Вотъ и я, о Возлюбленный людей»!

Скажи: О вопрошающій! Если тебя охватить упоеніе изъясненія Господа Твоего милосерднаго и ты познаешь мудрость и разъясненіе, которыя заключаются въ немъ (разъясненіи, белню), то ты оставишь мирское и воспрянешь для содъйствія этому угнетенному, отчужденному (Беха). (И тогда) ты скажешь: Слава тому, кто показаль замерзнувшее текущее, опредъленное простьйшее и явную тайну; (онъ таковъ), что если кто взглянеть на его наружность, то увидить его въ человьческомъ образь, въ рукахъ злодьевь, а если кто поразмыслить о внутреннемъ смысль, то увидить его объемлюмщимъ всьхъ, кто на небесахъ и земляхъ. Внемли же тому, что речеть огонь, исходящій изъ свьтльйшаго лотоса, превознесеннаго надъ червоннымъ полемъ. О племя людское! Спьшите сердцами къ сторонь возлюбленнаго. Такъ свершено дъло и пришло повельніе отъ Сильнаго, Върнаго.

О ты, вопрошающій! Ты быль помянуть предъ Ликомъ въ этой явной темницѣ. А потому для тебя ниспосланъ этоть лаухъ, съ горизонта котораго возсіяло солнце благостей Господа Твоего, могучаго, славнаго. Познай ея цѣну и сорви печать. Благо тебѣ будетъ, если ты будешь изъ

<sup>1)</sup> О безполезности науки персидскихъ мудрецовъ Беха неоднократно высказывается; въ особенности онъ ясно выражаетъ всю безплодность науки построенной исключительно на толкованіи словъ свящевнаго писанія въ Лаухе Максудъ مقصود, адресованномъ редактору персидской газеты, издававшейся въ Исфагани, Ферхенкъ, Мирзѣ Махмудъ Хану. Ср. Collect. Scient. VI, 245.

нознающихъ. Мы молимъ Бога, чтобы Онъ номогъ тебѣ въ Его дѣлѣ, въ славословін Его, и чтобы Онъ предназначиль тебѣ то, что для тебя благодѣтельно въ этомъ мірѣ и на томъ свѣтѣ. Онъ есть внемлюцій молитвамъ просящихъ и милосерднѣйшій изъ милосердныхъ.

Орабъ! Разъты увлекся дуновеніемъ движенія руки Владыки именъ и захотѣлъ просвѣтиться свѣтомъ Лика, который засіялъ изъ зари вѣчности, направься къ высочайшей страпѣ. Скажи: О Творецъ неба и Владыко именъ, прошу Тебя именемъ Твоимъ, которымъ для Твоихъ созданій разверзлись двери единенія съ Тобой и возсіяло солице Твоего промысла надъ всѣми, кто въ царствѣ Твоемъ, дай мпѣ твердость въ любви къ Тебѣ, (возможность) отрѣшиться отъ всего, что не Ты, служить Тебѣ, взирать на ликъ Твой и глаголать хвалу Тебѣ.

О Господи! Помоги мий во дни явленія (зухура) воплощенія Тебя самого и источника Твоего діла такъ, чтобы мий разорвать завіссу Твоей благостью и промысломь и разодрать покрывало огнемь любви Твоей. О Господи! Ты сильный, а я немощень, Ты богать, а я бідень. Молю Тебя моремь щедроть Твоихь, не лишай меня благости Твоей и даяній Твоихъ. Все свидітельствуєть о Твоемь величін, блескі, силі и державін Твоемь. Возьми мон руки руками «воли Твоей» (пророка) и избави меня оть гибели Твоей властью. Затімь напиши для меня то, что Ты написаль для праведниковь Твоихъ, которые обратились къ Тебі и выполнили завіть и договорь Твой, взлетіли въ воздухъ воли Твоей и произносять хвалу Тебі среди человічества. По истині Ты самодержавный, бдящій, превознесенный, могучій, щедрый.

# Приложение III.

Подобно Бабу, оставившему арабскій беянг, заключающій въ себѣ лишь один установленія (Алкам'ы) и персидскій беянг, гдѣ эти установленія коментируются и развиваются, Беха-Улла даль своимь послѣдователямь Китабе Акоесг, сборникь главивійшихь установленій новой религіи, а въ многочисленныхь Лаухахг, послѣдовавшихъ за этой книгой, онъ продолжаеть дополнять, развивать и комментировать установленія Китабе Акдесь. Собрать ихъ всѣ и изучить въ настоящее время пока не представляется возможнымь и мы ограничимся приведеніемъ главивійшихъ изъ нихъ, имѣющихъ то или другое отношеніе къ Китабе Акдесъ.

Мы заимствуемъ ихъ изъ рукописи, полученной нами еще въ Декабрѣ 1891 г. отъ бывшаго въ то время въ Асхабадѣ зятя Беха-Уллы, Хаджи Сейидъ Али Афнана. Эта рукопись провѣрена имъ и потому можетъ считаться какъ-бы капонической версіей.

Большая часть Лауховъ, заключающихся въ этой рукописи препровождены еще въ Октябрѣ 1890 г. сыномъ Беха-Уллы, Мирзой Беди Улла Э. Г. Броуну и вкратцѣ описаны послѣднимъ въ Catalogue and Description of 27 Babi Manuscripts р. 666—671 подъ рубрикой ВВА. З. Настоящая рукопись отличается отъ рукописи Э. Г. Броуна какъ расположеніемъ въ пей Лауховъ, такъ и нѣкоторыми Лаухами, не находящимися въ рукописи ВВА. З. Приведемъ краткое описаніе нашей рукописи.

Форм. 20,2 × 13 ст., 128 л. по 15 строкъ на страницѣ. Написана четкимъ, хотя и не особенно красивымъ насхомъ. Начинается она Ишраката (Восходы въ нашемъ переводѣ).

Начало:

هذه صحيفة الله المهيمن القيّوم هو الله تعالى شأنه الحكمة و البيان

الحمد لله الذي تفرّد بالعظمة و القدرة و الجمال و توحّد بالعزّة و القوّة و الجلال و تقدّس عن ان يدركه الخيال (J. 1b)

Лаухъ продолжается до л. 18 а, гдѣ оканчивается словами:

رجال بیت عدل الٰهی باید در لیالی و ایّام بآنچه از افق سمآء قلم اعلی در تربیت عباد و تعبیر بلاد و حفظ نفوس و صیانت ناموس اشراق نموده ناطر باشند

Затёмъ слёдуютъ *Ишракат*'ы, текстъ и переводъ которыхъ приводится ниже. Какъ самый Лаухъ, такъ и Ишракат'ы адресованы на имя Муллы Джелиля изъ Хоя.

Съ л. 25 а пачинается Лаухъ, заключающій *Тиразат*'ы (въ нашемъ переводѣ *Узоры*). Начинается совершенно такъ же, какъ и у Э. Броуна <sup>1</sup>), кончается Лаухъ на л. 26 а, словами:

یا ایّها الشارب رحیق بیانی من کاس عرفانی امروز از حفیف سررهٔ منتهی که در فردوس اعلی از بد قدرت مالك اسمآء غرس شده اینکلمات عالیات اصغا کشت

Съ л. 26 b слёдують нижеприведенныя Тиразат'ы до л. 34 а, гдё начинается Лаухъ, заключающій Теджелліяті (Отблески нашего перевода), тожественно съ приведеннымъ у Э. Броуна<sup>2</sup>) началомъ. Конецъ Лауха на л. 35 b. Послёднія слова:

انّا اردنا ان نبدّل اللغة الفصحى انّ ربّك هو المقتدر المختار اراده آنكه بلسان پارسى نطق نمائيم كه شايد اهل ايران طرَّا بيانات رحن را بشنوند و بيايند و بيابند

Далѣе слѣдуютъ до л. 42 а Теджелліят'ы. Съ этого листа слѣдуютъ 3 Лауха.

1) л 42 а — л. 47 а. Начало:

هو الناظر من افقه الأعلى

یا عبد الوقاب علیك بهآء الله العزیز الوقاب اسم ندآء المظلوم انه ید کرك فی سجن عكّا باكان بحر الرحن للامكان و نفحة الرحن لاهل الادیان طوبی لمن وجد نفحات الوحی و اخل الكتاب بقوة من لدی الله رب العالمین و الخ

<sup>1)</sup> Descript. of 27 Babi Mss. p. 669.

<sup>2)</sup> L. c. 669, 670.

Записки Истор. Фил.-Отд.

Конепъ:

لعمر الله انوار تجلّیات آن اروام (1 سبب و علّت ظهورات علوم و حکم و صنایع و مایة بقای آفرینش است فنا آنرا اخل ننهایل و شعور وادراك و قدرت و قوّت او خارج از احصای عقول و ادراك است انوار آن اروام مربّی عالم و امم است اکر اینهام باسره کشف شود جیع اروام قصل صعود نماینل و عالم منقلب مشاهله کردد انتهی

2) Л. 47 а — л. 56 а. Начало:

هوالمبين الحكيم

حقّ جلّ جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده الیوم دین الله و منه الله آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضا ننهایند و النح

Конепъ:

حقّ جلّ جلاله آكاه و عمل كواه لا حول و لا قوه اللّ باللّه البهآء المشرق من افق سمآء عنايتي عليكم و على من يذكركم و بحبّـكم و على كل مقبل ثابت مستقيم و الحد للله العليم

3) Л. 56 а — л. 63 а. Начало:

بسمى الذي به انار افق العالم

حل و ثنا و شكر و بها مقصوديرا لأيق و سزاست كه بعركت اصبع اقتدار سبعات و حجبات عالم را شق نمود و شبهات و النارات امم را معدوم ساخت و النع Конепъ:

نحمده على فضله و عنايته و على رحمته الّتى سبقت من فى السموات و الأرضين البهآء عليكم و على الّذين ما منعهم شيئ من الأشيآء عن مالك الاسمآء و فاطر السمآء سمعوا النّدآء و اقبلوا و قالوا اللّه ربّنا و ربّ العرش العظيم

Затёмъ слёдуетъ Лаухъ, служащій какъ бы введеніемъ къ приведеннымъ ниже *Персидскимъ вопросамъ*. Приводимъ его цёликомъ:

بنام كويندة بكتا

ستایش پاك یزدانرا سزاوار که از روشنی آفتاب بخشش جهانرا روشن غود از با بعر اعظم هویدا و از ها هوّیت بغته اوست توانائیکه توانائی مردم روزکار اورا از خواست اروام انبیا و مرسلین .T. e اروام انبیا و مرسلین .T. e

خود باز ندارد ولشکرهای پادشاهان از کفتارش منع ننهاید نامهات رسید دیدیم و ندایت را شنیدیم در نامهٔ لتّآلی مجبّت مکنون و اسرار مودّت مخزون از داور بیههال میطلبیم ترا تائید فرماید بر نصرت امرش و توفیق بخشد تا تشنکان دشت نادانی را بآب زندکانی برسانی اوست بر هر امری قادر و توانا آنچه از دریای دانائی و خورشید بینائی ستوال نمودی باجابت مقرون

Съ л. 67 в следують 4 Лауха:

1) Л. 67 b—л. 82 а. Начало:

بسمى المهيمن على ملكوت البيان

هذا كتاب نزّل من سماء مشيّة الرحن على من في الأمكان ليقرّبهم الى الله ربّ العالمين و النح

Конецъ:

تكتب لى ما كتبته الصغيائك الذين ما منعتهم التجارة ولا ما عند البريّة عن الاقبال الى افق سمآء بيانك و التوجّه الى انوار وجهك انك انت الكريم الذى ما خاب احد عن باب عطائك ولا نفس عن خبآء مجدك الاله اللّ انت العزيز الغفّار

2) Л. 82 а—л. 103 а. Начало:

باسمى المهيمن على الاسمآء

يا مجيد قد حضر العبد الحاضر بكتابك و قربّه امام الوجه اجبناك بهذا اللّوم المبين و النح

Конепъ:

لا یغرب عن علم ربّك من شیئ یشهد و یری و هو السمیع البصیر كبّر من بلی علی وجوهم و نوّرهم بانوار بیانی و ذكّرهم بآیات عظمتی و عرّفهم افق فضلی نستَل الله ان یقربهم و یویدهم علی ذكره و ثنآئه و خدمة امره البدیع

3) Л. 103 а—л. 106 b. Начало:

هو الله تعالى شأنه العظمة و الكبريآء

حد مقدّس از ادراك اوّلين و آذرين مالك يوم الدّين را لأيق و سزاست كه بكلمة عليا نطق فرمود و بآنكلمه مفقود علم وجود بر افراخت و معدوم رايت هستى والخ

Конецъ:

هذا ینبغی لمن اقبل الیه و وجد عربی بیانه و حلاوة ذکره العزیز البدیع الحمد لله ربّ العرش العظیم

4) Л. 106 b — л. 117 a. Начало:

مو الله تعالى شانه الحكمة و البيان يا محمّد على يشهد المظلوم الخروجك من الوطن الترابى قاصدا الوطن الألهى (الهي! .рукоп) سرعت بقلبك مقبلا الى الله و الخ

Конецъ:

از حق بطلب تا حجبات احزابرا باصبع اقتدار بر دارد تا کلّ اسباب حفظ و علق و سهورا بیابند و بشطر دوست یکتا بشتابند

Затѣмъ до конца рукописи, т. е. до л. 128 b, слѣдуютъ *Келимате-Фирдоусі*́е, приведенныя ниже съ переводомъ, имѣющіяся также и у Э. Броуна<sup>1</sup>).

Тексть Ишракат гласить такъ:

### اشراق اوّل

چون آفتاب حکمت از افق سماء سیاست طلوع نمود باین کلمهٔ علیا نطق فرمود اهل ثروت واصحاب عزّت وقدرت باید درمت دین را باحسن ما یمن فی الابداع ملاحظه نمایند دین نوری است مبین وحصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم چه که خشیه الله ناسرا بمعروف امر و از منکر نهی نماید اکر سرام دین مستور ماند هرم و مرم راه یابد نیّر عدل و انصاف وآفتاب من و اطمینان از نور باز ماند هر آکاهی بر آنچه ذکر شد کواهی داده و میدهد

## اشراق دويم

جیع را بصلح اکبر که سبب اعظم است از برای حفظ بشر امر غودیم سلاطین فاق باید باتفاق باین امر که سبب بزرکست از برای راحت و حفظ عالم تمسّك فرمایند ایشانند مشارق قدرت و مطالع اقتدار الهی از حق میطلبیم تایید فرماید

<sup>1)</sup> L. c. p. 668-669.

بر آنچه که سبب آسایش عباد است شرحی در اینباب از قبل از قلم اعلی جاری و نازل طوبی للعاملین

## اشراق سوم

اجرای حدود است چه که سبب اوّل است از برای حیات عالم آسمان حکمت الهی بدو نیّر روشن و منیر مشورت و شفقت و خیمهٔ نظم عالم بدو ستون قائم و بریا مجازات و مکافات

# اشراق چهارم

جنود منصوره در این ظهور اعمال و اخلاق پسندید است و قائل و سردار این جنود تقوی الله بوده اوست دارای کلّ و حاکم بر کلّ

# اشراق پنجم

معرفت دول بر احوال مأمورین و اعطآء مناصب باندازه و مقدار التفات باین فقره بر هر رئیس و سلطانی لازم و واجب شاید خائن مقام امین را غصب ننهاید و ناهب مقرّ حارس را در سجن اعظم بعضی از مامورین که از قبل و بعد آمده اند لله الحد بطراز عدل مزیّن و بعضی نعوذ بالله از حق میطلبیم کلّ را هدایت فرماید شاید از انبار سدرهٔ امانت و دیانت محروم نمانند و از انوار آفتاب عدل و انصای ممنوع نشوند

# اشراق ششم

اتعاد و اتفاق عباد است لا زال باتفاق آفاق عالم بنور امر منور و سبب اعظم دانستن خط و کفتار یکدیکر است از قبل در الوام امر نمودیم امنای بیت عدل یك لسان از السن موجوده و یا لسانی بدیم و یك خط از خطوط اختیار نمایند و در مدارس عالم اطفالرا بآن تعلیم دهند تا عالم یكوطن و یك قطعه مشاها شود ابهی ثبرهٔ شجرهٔ دانش اینكلمهٔ علیاست همه بار یكدارید و برك یكشاخسار لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم از قبل در اینهام نازل شد آنچه که سبب عمار عالم و اتحاد امم است طوبی للفائزین و طوبی للعاملین

# اشراق هفتم

قلم اعلى كلّ را وصيّت ميفرمايد بتعليم و تربيت اطفال و اين آيات در اينهام در كتاب اقدس در اوّل ورود سجن از سمآء مشيّت الهي نازل كتب على كلّ اب تربية ابنه و بنته بالعلم و الخط ودونهما عمّا حدّد في اللوم و الذي ترك ما امر به فللامنآء ان ياخذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما ان كان غنيّا و الا يرجع الى بيت العدل انّا جعلناه ماوي للفقرآء و المساكين انّ الذي ربّي ابنه او ابنًا من الابنآء كانه ربّي احد ابنائي عليه بهآئي و عنايتي و رحتى التي سبقت العالمين

# اشراق مشتم

اینفقره از قلم اعلی در این حین مسطور و از کتاب اقدس محسوب امور ملت معلق است بر حال بیت عدل الهی ایشانند امنآه الله بین عباده و مطالع الامر فی بلاده یا حزب الله مرتبی عالم عدلست چه که دارای دو رکن است مجازات و مکافات و این دو رکن دو جشمه اند از برای حیات اهل عالم جونکه هر روزرا امری و هر حین را حکمتی مقتضی لذا امور ببیت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند نفوسیکه لوجه الله بر خدمت امر قیام غایند ایشان ملهمند بالهامات غیبی الهی بر کل اطاعت لازم امور سیاسیّه کل راجع است ببیت عدل و عبادات بها انزله الله فی الکتاب یا اهل بها شها مشارق محبّت و مطالع عنایت الهی بوده و هستید لسان را بسبّ و لعن احدی میالائید و چشم را از آنچه لایق نیست حفظ غائید آنچه را دارائید بنهائید اکر مقبول افتاد مقصود حاصل و الا تعرّض باطل ذروه بنفسه مقبلین الی الله المهیمن القیّوم سبب حزن مشوید تا چه رسد بفساد و نزاع امید هست در ظلّ سرهٔ عنایت الهی تربیت مشوید و با اراده الله عامل کردید ههه اوراق یکشجرید و قطرهای یکبحر

# اشراق نهم

دین الله و مذهب الله محض اتجاد و اتفاق اهل عالم از سماء مشیّت مالک قدم نازل کشته وطاهر شده آنرا علّت اختلانی و نفاق مکنید سبب اعظم و علّت کبری

از برای ظهور و اشراق نیّر اتحاد دین الٰهی و شریعهٔ ربّانی بوده و نمّو عالم و تربیت امم و اطمینان عباد و راحت من فی البلاد از اصول و احکام الٰهی اوست سبب اعظم ازبرای این عطیّة كبری كاس زندكانی بخشد و حیات باقیه عطا فرماید و نعبت سرمدیّه مبذول دارد روسای ارض مخصوص امنای بیت عدل الٰهی در صيانت اينهقام و علو و حفظ آن جهل بليغ مبذول دارند و هم چنين آنچه لازمست تفعّص در احوال رعیّت و اطّلاع بر اعمال و امور هر حزبی از احزاب از مظاهر قدرت اللهى يعنى ملوك ورؤسا ميطلبيم كه همت نماينر شايد اختلاف از ميان برخيزد و آفاق بنور اتّفاق منوّر شود باید کلّ بآنچه از قلم اعلی جاری شا تسک غایند و عمل کنند حق شاهل وذرّات کائنات کواه که آنچه سبب علق و سمّق و تربیت و حفظ و تهذیب اهل ارض است ذکر غودیم و از قلم اعلی در زبر و الوام نازل از حق میطلبیم عبادرا تایید فرماید آنچه اینبظلوم از کل طلب مبنهاید عدل و انصافست باصغا اکتفا ننمایند در آنچه از اینمظلوم ظاهر شده تفکّر کنند قسم بآفتاب بیان که از افق سمآء ملکوت رحمن اشراق نموده اکر مبیّنی مشاها میشد و یا ناطقی خودرا محلّ شماتت و استهزآء و مفتریات عباد نمی نمودیم حین ورود عراق امر الله مخمود و نغمات وحی مقطوع اکثری پژمرده بل مرده مشاهده کشتند لذا در صور مرّة اخری دمیده شد و این کلمهٔ مبارکه از لسان عظمت جاری نفخنا فی الصور مرّة اخری آفاق را از نفعات وحی و الهام زنده غودیم حال از خلف هر حجابی نفوسی بقصد مظلوم بیرون دویده اند این نعمت کبری را منع کردند و انکار نمودند ای اهل انصاف اکر این امر انکار شود کدام امر در ارض قابل اثباتست و یا لایق اقرار معرضین در صدد جع آیات اینظهور بر آمده اند و نزد هر که یافته اند باظهار محبّت اخل کرده اند و نزد هر مذهبی از مذاهب خود را از آن مذهب میشمرند قل موتوا بغیظکم انه اتى بامر لا ينكره ذو بصر وذو سمع وذو دراية وذو عدل وذو انصاى ليشهد بذلك قلم القدم في هذا الحين المبين يا جليل علي<mark>ك بهآئي اولياي حق را باعمال امر</mark> مینمائیم شاید موفّق شوند و بآنچه از سمآء امر نازلشده عمل غایند نفع بیان رحن بنفوس عامله راجع نسمًل الله ان يؤيّدهم على ما يحبّ و يرضى و يوفّقهم على العدل و الانصاف، في عذا الامر المبرم و يعرّفهم آياته و يهديهم الى صراطه المستقيم حضرت مبشر روم ما سواه فداه احکامی نازل فرموده اند و لکن عالم امر معلّق بوده بقبول لذا اینبظلوم بعضی را اجری نمود ودر کتاب اقدر بعبارات اخری نازل ودر بعضی

توقّف نمودیم الامر بیا یفعل ما یشآه و یمکم ما برید و هو العزیز الحید و بعضی از الحکام هم بدعًا نازل طوبی للفائزین و طوبی للعاملین باید حزب الله جهد بلیغ مبذول دارند که شاید نار ضغینه و بغضآه که در صدور احزاب مکنونست بکوثر بیان و نصابح مقصود عالمیان ساکن شود و اشجار وجود با ثار بدیعهٔ منیعه مزین کردد انه هو الناصح المشفق الکریم البهآه اللاتع المشرق من افق سمآه العطآه علیکم یا اهل البهآه و علی کل ثابت مستقیم و کل راسخ علیم

اينكه ستوال از منافع وربح ذهب و فضه شده بود چند سنة قبل مخصوص اسم الله زبن المقرّبين عليه بهآء الله الأبهى اين بيان از ملكوت رحمن ظاهر قوله تعالى اکثری از ناس محتاج باین فقره مشاها می شوند چه اکر رجعی در میان نباشد امور معطّل و معوّق خواهل مانل نفسی که موفّق شود با هم جنس خود و یا هم وطن خود و یا برادر خود مدارا غاید و یا مراعات کند یعنی بدادن قرض الحسن كم ياب است لذا فضلًا على العباد ربارا مثل معاملات ديكر كه مابين ناس متداولست قرار فرمودیم یعنی ربح نقود از این حین که این حکم مبین از سمآء مشیّت نازل شد ملال وطیّب و طاهر است تا اهل ارض بکهال روم و ریحان و فرم و انبساط بذكر محبوب عالميان مشغول باشند انه يحكم كيف بشآء و احل الربا كما حرّمه من قبل في قبضته ملكوت الامر يفعل و يأمر و هو الآمر العليم يا زين المقرّبين اشكر ربّك بهذا الفضل المبين علماى ايران اكثرى بصد عزار حيله و خدعه بأكل ربا مشغول بودند و لکن ظاهر آنرا بکهان خود بطراز حلّیت آراسته مینمودند یلعبون باوامر الله و احكامه و لا يشعرون ولكن بايد اين امر باعتدال و انصاف واقعشود قلم اعلى در تحديد آن توقّف نموده حكمة من عنا و وسعة لعباده و نوصى اوليآء الله بالعدل و الانصان و ما يظهر به رحة احبّاته و شفقتهم بينهم انّه هو الناصح المشفق الكريم انشآء الله كل مؤيّد شوند برآنچه از لسان حقّ جاري شاه و اكر آنچه ذكر شر عمل غايند البتّه حقّ جلاله از سماء فضل ضعف آنرا عطا ميفرمايد انّه عو الفضّال الغنور الرّحيم الحد لله العليّ العظيم و لكن اجراي ابن امور برجال بيت عدل محوّل شل تا مقتضیات وقت و حکمت عمل غایند مجدد کل را وصیّت مینمائیم بعدل و انصاف و عبت و رضا انهم اهل البهآء و اصحاب السفينة الحمرآء عليهم سلام الله مولى الاسبآء و فاطرالسبآء

### Лаухъ "Восходы".

#### Восходъ первый.

Когда солнце мудрости поднялось съ горизонта неба властительства, оно произнесло это величайшее слово:

Следуетъ всемъ людямъ, обладающимъ богатствомъ, почетомъ и властью отнестись къ религіи съ возможно лучшимъ въ міре покровительствомъ. Религія — это светъ явный и неприступная крепость для сохранности и благополучія народовъ, такъ какъ страхъ Божій повелеваетъ людямъ то, что угодно (Богу), и запрещаетъ то, что предосудительно.

Если свѣтильникъ религіи будетъ завѣшенъ, то смута и безпорядокъ проложать себѣ путь, а свѣтило справедливости и равноправія и солице увѣренности и спокойствія будутъ лишены свѣта. Каждый освѣдомленный свидѣтельствовалъ и свидѣтельствуетъ о сказанномъ.

#### Восходъ второй.

Мы всёмь дали новелёніе о *беличайшемь мирть*, главиёйшемь средствё для сохранности рода человёческаго. Должно властителямь странь всёмь единодушно держаться этого новелёнія, великаго орудія для спокойствія и сохранности міра. Они (государи) суть проявленія власти и воилощенія могущества Божьяго. Молимь Бога, да поможеть Онь имь въ томъ, что ведеть кь благополучію (Его) рабовь.

Относительно этого были даны и ниспосланы высочайшимъ перомъ разъясненія нѣсколько ранѣе. Благо да будеть выполняющимъ.

#### Восходъ третій.

О выполненіи «предёловъ» 1) Бога. Оно есть главнійшее средство для жизненности міра. Небо Божественной мудрости освіщается двумя світилами: совпицаніем в любовью. Шатеръ благоустройства міра поконтся на двухъ устояхъ: возмездіи и вознагражденіи.

<sup>1)</sup> См. примъчание ко стиху 3 Кит. Акд.; выше, стр. 1, прим. 2. Записке Истор. Фил.-Отд.

#### Восходъ четвертый

Поб'єдоносное воинство настоящаго зухура есть похвальныя двянія и (хорошіе) правы. Вождемъ и предводителемъ этого воинства всегда быль страхъ Божій. Онъ Владыко и Правитель всего.

#### Восходъ пятый.

О (необходимости) для (всёхъ) правительствъ быть освёдомленными о дёлахъ чиновниковъ и соотвётственной и равномёрной раздачё должностей. На это обращать вниманіе обязательно каждому главё и государю. (Тогда) быть можеть, предатель не будеть насиловать мёста вёрнаго, а грабитель (мёста) сконидома. Въ величайшей темницё нёкоторые изъ правителей, которые туда назначались, слава Богу, были украшены узоромъ справедливости. Нёкоторые же!... Ищемъ убёжища 1) у Бога и молимъ Его, да дастъ Онъ (Свое) руководительство всёмъ. Быть можеть, они не будутъ лишены плодовъ лотоса легальности и религіозности и не будутъ устранены отъ лучей солнца справедливости и безпристрастія.

#### Восходъ шестой.

О единеніи и согласіи рабовъ (Божіихъ). Да не погибнеть оно! Для (достиженія) согласія страны міра просв'єщены св'єтомъ дта, а средствомъ (для этого) служить знаніе письменъ и річи одинъ другого. Раніве въ скрижаляхъ мы повеліти, чтобы дов'єренные дома справедливости избрали одинъ изъ существующихъ или новый языкъ и одно письмо изъ существующихъ и обучали бы имъ дітей въ школахъ міра, дабы міръ явился одной родиной и одной частью св'єта. Св'єтлітий плодъ древа познанія есть эти слова:

«Вст вы втви одного дерева и листья одного развтвленія».

Нѣтъ славы тому, кто любитъ отечество, но тому, кто любитъ (весь) міръ. Ранѣе по этому поводу было ниспослано то, что послужитъ для процвѣтанія міра и единства народовъ. Благо постигнувшимъ и благо выполняющимъ!

#### Восходъ седьмой.

Высочайшее перо завѣщаетъ всѣмъ обученіе и воспитаніе дѣтей. Относительно этого въ Священиѣйшей Книгѣ (Китабе Акдесъ) еще вскорѣ

<sup>1)</sup> Т. е. отъ злодъяній ихъ.

посл'в прибытія въ темницу 1) были писпосланъ съ пеба божественной воли аеты (стихи):

«Каждому отцу предписано обучать своихъ сыновей и дочерей наукамъ, письму и кром'є этого тому, что опредёлено въ Книг'є. Кто же не исполнить этого повелёнія, — довпренные пусть возьмуть отъ него то, что необходимо для ихъ воспитанія, если опъ богатъ; если же н'ётъ, то (воспитаніе) возлагается на домъ справедливости. Ибо мы его сдёлали уб'ёжищемъ для б'ёдныхъ и неимущихъ. По истип'є, тотъ кто воспитываетъ своего сына или какого либо мальчика, тотъ какъ бы воспитываетъ моего сына; надъ нимъ да будетъ мой блескъ, промыселъ мой и милость моя, которая предшествовала мірамъ <sup>2</sup>)».

#### Восходъ восьмой.

Нижеслѣдующее начертано въ этотъ мигъ высочайшимъ перомъ и пріобщается къ Китабе Акдесъ:

Общественныя дёла относятся къ людямъ дома Божественной спраоедливости. Они суть дов вренные Бога среди рабовъ Его и источники повелёнія (или дъла) въ Его странахъ.

О племя Божіе! Справедливость есть воспитательница міра, такъ какъ она обладаеть двумя столпами: позмездіем и позметражденіем. А эти два столпа суть два источника для жизни людей міра. Такъ какъ для каждаго дня и для каждаго миновенія необходимы приказаніе и распоряженіе, то по этому (завѣдываніе) дѣлами отнесено къ дому справедливости, дабы (люди дома справедливости) дѣлали то, что признають согласнымъ съ требованіями времени. Люди, которые Бога ради воспрянули для служенія дѣлу, вдохновлены тайнымъ божественнымъ вдохновеніемъ и всѣ должны (имъ) повиноваться.

Дѣла политическія (государственныя) цѣликомъ относятся къ дому справедливости, а богослужебныя (управляются) тѣмъ, что писпослапо въ Книгѣ.

О люди Беха, вы — восходы любви и зори промысла Божьяго были и будете. Да не замараеть ни одинъ изъ васъ свой языкъ бранью и проклятіемъ, а очи охраняйте отъ всего недостойнаго.

Все, чёмъ вы обладаете, показывайте и если оно понравится — цёль достигнута, въ противномъ случай вражда тщетна: предоставьте его <sup>3</sup>) самому себй, о направившеся къ Богу бдящему, перушимому. Не будьте причиной огорченія, и тогда чёмъ-же будутъ возбуждаться смуты и раздоры? Мы надёемся, что вы воспитаетесь подъ сёнью лотоса Божьяго

<sup>1)</sup> Т. е. прибытія Беха Уллы въ Акку.

<sup>2)</sup> Кит. Акд. ст. 118 и 119; выше, стр. 13.

<sup>3)</sup> Т. е. не оцънившаго ученія.

промысла и будете поступать такъ, какъ пожелалъ Богь. Вы всѣ, вѣдь, листья одного дерева и капли одного моря.

#### Восходъ девятый.

Въра Божья и религія Божья съ неба воли Владыки предвъчности ниспослана и появилась ради единенія и согласія народовъ. Не дѣлайте ея орудіемъ раздора и вражды. Божественная Религія и Господній Законъ 1) есть величайшее средство и орудіе для появленія (зухура) и блистанія свѣтила единства. Ростъ міра, воспитаніе народовъ, благополучіе рабовъ и спокойствіе всѣхъ вытекаетъ изъ основъ (Усуль) и установленій (Ахкамъ) Божественныхъ. Она (религія) — величайшій поводъ для этого величайшаго дара. Она даруетъ чашу жизни и жизнь вѣчную и вѣчное благо.

Владыки земные и въ особенности дов френные дома Божественной справедливости да проявляютъ полное стараніе для обезпеченія, возвышенія и сохранности (успѣха этого дѣла). Мы требуемъ отъ начальниковъ и проявленій Божественной власти, т. е. царей, чтобы они точно также старались въ размѣрѣ необходимости разслѣдовать дѣла подданныхъ и быть свѣдущими о дѣлахъ и поступкахъ каждаго племени. Быть можетъ, раздоръ исчезнетъ и страны освѣтятся свѣтомъ согласія. Всѣмъ должно держаться и выполнять то, что истекло изъ высочайшаго пера. Богъ и всѣ твари свидѣтельствуютъ, что мы упомянули о томъ, что служитъ для возвышенія, вознесенія, воспитанія, сохранности и улучшенія жителей земли. (Все это) ниспослано высочайшимъ перомъ въ псалмахъ и скрижаляхъ. Молимъ Бога, дабы онъ помогъ рабамъ (Его) не довольствоваться лишь выслушиваніемъ того, что этотъ угнетенный з требуетъ отъ всѣхъ, (т. е.) справедливости и равноправности, а размышлять о томъ, что появилось отъ этого угнетеннаго.

Клянусь солнцемъ беяна, которое заблистало изъ горизонта неба царствія милосерднаго, что если бы мы зам'єтили кого нибудь (могущаго) толковать беянг или говорить, мы бы сами себя не сд'єлали предметомъ поруганія, насм'єщекъ и клеветы 3). Ко времени прибытія (пашего) въ Иракъ д'єло Бога угасало, в'єяніе откровенія прекратилось и большинство казалось бол'є умернимъ, ч'ємъ угасающимъ: по этому трубный звукъ раздался вторично и это благословенное слово истекло изъ устъ величія: «Мы затрубили въ трубы другой разъ». Мы оживили страны дуновеніемъ откровенія и вдохновенія. Теперь же изъ за каждой зав'єсы противъ угнетеннаго устремились люди, устранили (людей) отъ этого великаго блага и отвергли.

О справедливые люди! Если будуть отрицать это дёло, какое же дёло на землё можеть быть подтверждено, или достойно признанія? Отвер-

<sup>1)</sup> Шаріатъ. 2) Т. е. Беха Улла. 3) За претензію на пророческую миссію.

гающіе принялись собирать *аеты* этого *зухура*, и каждому, котораго встрѣчають, принялись выказывать любовь и при всѣхъ существующихъ религіяхъ считаютъ себя (принадлежащими къ) этой религіи.

Скажи: Умрите отъ своего гиѣва, ибо Онъ принесъ дѣло, котораго не отвергнутъ зрячіе, слышущіе, способные, справедливые, безпристрастные. Свидѣтельствуетъ объ этомъ въ этотъ очевидный мигъ неро предвѣчности.

О Джелиль! Надъ тобой да будеть мой блескъ: Друзьямъ Бога мы повельваемъ выполнение (дъла). Надъюсь, что опи будуть единодушны и будуть выполнять то, что ниспослано съ неба повельния. Польза изъяснения (беяна) Милосерднаго вся цъликомъ останется на долю вынолняющихъ. Молимъ Бога, чтобы Онъ помогъ имъ въ томъ, что Ему любезно и пріятно, чтобы Онъ объединилъ ихъ въ этомъ перушимомъ дъль справедливостью и безпристрастіемъ, даль бы имъ нознать Его знаменія (асты) и привель бы ихъ на прямой Его путь.

(Мой) предвъстникъ 1) — да будетъ духъ всего, что не онъ, ему жертвой — ниспослалъ установленія (Ахкамы), но міръ повельній для измѣненія не былъ еще открытъ. Поэтому этотъ угнетенный 2) нѣкоторыя (изъ нихъ) привель въ дѣйствіе, ниспославъ ихъ въ другихъ выраженіяхъ въ Китабе Акдесъ, другія же пріостановилъ. Дѣло въ рукахъ Его: дѣлаетъ Онъ, что захочетъ, и судитъ, какъ пожелаетъ; Онъ — Могучій, Хвалимый. Нѣкоторыя же установленія были писпосланы вновь; благо постигшимъ и благо выполняющимъ!

Племя Божіе должно приложить полное стараніе (въ этомъ дёлё): быть можеть потушится то пламя гнёва и вражды, которое таится въ грудяхъ людей, райскимъ источникомъ изъясненія и совітами. Цёль міровъ (т. е. Божество) усноконтся и деревья существа будутъ украшены новыми недосягаемыми плодами. Онъ, по истигь, совітникъ милостивый и щедрый. Блескъ заблестівній и засіявщій съ горизонта неба даяній да будетъ надъ вами, о люди Беха, и надъ каждымъ утвердившимся и не колеблющимся ученымъ.

О томъ, что спрашивали о процентах золотомъ и серебромъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, спеціально для Исмуллахъ Зейнъ-уль-Мукарребина<sup>3</sup>) — надъ нимъ да будетъ блескъ Бога пресвѣтлѣйшаго — появилось изъ царствія Милосерднаго это изъясненіе.

Слово Его, Всевышняго:

Замѣчается, что большинство людей нуждаются въ этомъ обстоятельствѣ. Такъ, если не будетъ среди нихъ процента, дѣла не пойдутъ успѣшио. Рѣдко встрѣчаются люди, которые изъ дружбы къ своему по-

<sup>1)</sup> Т. е. Бабъ. 2) Т. е. Беха. 3) См. Browne, A Travell. Narr. II, Note Z.

добному или соотечественнику или брату проявляють номощь и содъйствіе, т. е. дадуть въ долгъ безъ процента 1), — поэтому мы установили изъ милости надъ рабами (божьими) процентъ подобно другимъ сдѣлкамъ, которыя практикуются среди людей. Иначе сказать, денежный ростъ съ того мгновенія, какъ это очевидное повельніе ниспослано съ неба воли (Бога) (т. е. отъ пророка), считается разрышеннымъ (Хелаль), угоднымъ и чистымъ. Это для того, чтобы жители земли съ полной радостью, пріязнью, ликованіемъ и радушіемъ посвятили себя славословію Возлюбленнаго. Ибо Онъ правитъ, какъ пожелаетъ. И Онъ разрышиль процентъ какъ Онъ раньше запретиль его. Въ Его длани царствіе дѣла. Онъ дѣлаетъ и повельваетъ и Онъ есть Правитель, Всевѣдущій.

О Зейнъ-уль-Мукарребинъ! Возблагодари Господа твоего за эту явную милость.

Большинство Улемъ Ирана прибѣгали къ пользованію процентами <sup>2</sup>) при помощи сотни тысячъ хитростей и уловокъ, по для видимости считаютъ это <sup>3</sup>) украшеннымъ узоромъ дозволеннаго. Да! Они сдѣлали повелѣнія и установленія Бога своимъ игрищемъ и (сами) этого не замѣчаютъ!

Но это дѣло должно вестись справедливо и равномѣрно. Высочайшее перо воздержалось ограничивать (процентъ): мудрость отъ него, а свобода дѣйствія его рабамъ. Мы завѣщаемъ друзьямъ Бога справедливость и равноправіе и то, чѣмъ проявится милосердіе и добросердіе возлюбленныхъ Его среди нихъ самихъ. Ибо Онъ совѣтчикъ милостивый, щедрый.

Если Богъ захочетъ, Онъ всёмъ поможетъ въ томъ, что истекло изъ устъ Истины. А если они будутъ выполнять то, о чемъ упомянуто, навёрное Истина — да возсіяетъ Ея блескъ — небомъ милости проститъ имъ ихъ слабость. Ибо Онъ многомилостивецъ, прощающій, милосердный. Хвала Богу Высокому, Великому!

Но приведеніе въ д'єйствіе этихъ д'єль возложено на людей дома справедливости, дабы они поступали сообразно требованіямъ времени и разсужденія. С'нова мы вс'ємъ зав'єщаемъ справедливость, равноправіе, любовь и довольство, ибо они вс'є люди блеска (беха) и пловцы червонной ладьи — надъ ними да почість міръ Бога, Владыки именъ и Творца неба.

<sup>1)</sup> قرض حسن «долгъ Бога ради»; см. Коранъ II, 246; V, 15; LVII, 11, 17; LXIV, 17 и LXXIII, 20.

<sup>2)</sup> Не смотря на запрещеніе Кораномъ: III, 125 لاتاكلوا الربوا. 3) Т. е. уловки для пользованія процентами.

Лаухе Тиразать гласить:

# طراز اوّل ونجلّی اوّل

که از افق سبآء امّ الکتاب اشرافنبوده در معرفت انسانست بنفس خود و بآنیه سبب علوّ و دنوّ و ذلّت و عرّت و ثروت و فقر است بعد از تحقّق وجود و بلوغ ثروت لازم و این ثروت اکر از صنعت و اقترانی حاصل شود نزد اهل خرد مهدوج و مقبول است مخصوص عبادیکه بر تربیت عالم و تهذیب نفوس امم قیام غوده اند ایشانند سافیان کوثر دانائی و هادیان سبیل حقیقی نفوس عالم را بصراط مستقیم راه نمایند و بآنیه علّت ارتفاع و ارتفای وجود است آکاه سازند راه راست راهی است که انسانرا بمشرق بینائی و مطلع دانائی کشاند و بآنیه سبب عزّت و شرفی و بزرکی است رساند رجا آنکه از عنایت حکیم دانا رمد ابصار رفعشود وبر بینائیش بیغزاید تا بیابند آنیه را که از برای ان بوجود آما اند امروز آنیه از کوری بکاهد و بر بینائی بیغزاید آن سزاوار التفاتست این بینائی سفیر و هادی دانائیست نزد صاحبان حکیت دانائی خرد از بینائی بصر است اهل بها باید در جیع احوال بآنیه سزاوار است عمل نمایند و آکاه سازند

# طراز دويم

معاشرت با ادیان است بروم و ریحان و اظهار ما اتی به مکلم الطور و انصافی در امور اصحاب صغا و وفا باید با جمیع اهل عالم بروم و ریحان معاشرت غایند چه که معاشرت سبب اتخاد و اتفاق بوده و هست و اتخاد و اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم است طوبی از برای نفوسیکه بحبل شفقت و رافت متبسکند و از ضغینه و بغضا فارغ و آزاد اینهظاوم اهل عالم را وصیّت مینهاید ببردباری و نیکوکاری این دو دو سراجند از برای ظلبت عالم و دو معلّبند از برای دانائی امم طوبی لمن فاز و ویل للغافلین

# طراز سوم في الخُلق

انه احسن طرازًا للخلق من لدى الحق زيّن الله به هياكل اوليائه لعبرى نوره يفوق نور الشبس و اشراقها هر نفسى بأن فائز شد او از جواهر خلق محسوبست عزّت

ورفعت عالم بآن منوط و معلّق خلق نیك سبب عدایت خلق است بصراط مستقیم و نباء عظیم نیكوست حال نفسیكه بصفات و اخلاق ملاء اعلی مزیّنست در جمع احوال بعدل و انصانی ناظر باشید در كلمات مكنونه اینكلمهٔ علیا از قلم ابهی نازل یابن الروم احبّ الاشیآء عندی الانصانی لا ترغب عنه ان تكن الیّ راغبًا و لا تغفل منه لتكون لی امینا و انت توفّق بذلك ان تشاهد الاشیآء بعینك لا بعین العباد و تعرفها بعرفتك لا بعین البلاد فكر فی ذلك كیف ینبغی ان تكون ذلك من عطیتی علیك و عنایتی لك فاجعله امام عینیك اصحاب انصانی و عدل بر مقام عنایتی علیك و عنایتی لك فاجعله امام عینیك اصحاب انصانی و عدل بر مقام اعلی و رتبهٔ علیا قائبند انوار برّ و تقوی از آن نفوس مشرق و لائح امید آنیكه عباد و بلاد از انوار این دو نیّر محروم غانند

# طراز جهارم في الأمانة

انها باب الاطمينان لمن في الامكان وآية العزّة من لدى الرحمن من فاز بها فاز بكنوز الثروة و الغنآء امانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق قوام هر امرى از امور باو منوط بوده و هست عوالم عزّت و رفعت و ثروت بنور او روشن و منير چندى قبل اين ذكر احلى از قلم اعلى نازل انّا نذكر لك الامانة و مقامها عند الله ربّك وربّ العرش العظيم انّا قصدنا يوما من الابّام جزبرتنا الخضرآء فلما وردنا رأينا انهارها جارية و اشجارها ملتقة وكانت الشمس تلعب في خلال الاشجار اذا توجّهنا الى اليمين رأينا ما لا يتحرّك القلم على ذكره وذكر ما شهدت عين مولى الورى في ذاك المقام الالطف الاشرف المبارك الاعلى ثمّ اقبلنا الى اليسار شاهرنا طلعة من طلعات الفردوس الاعلى قائمة على عود من النور و نادت باعلى النرآء يا ملاء الارض و السمآء انظروا جاله و نورى و ظهورى و اشراقي تالله الحق انا الأمانة و ظهورها و حسنها و اجر لمن تمسّك بها و عرف شانها و مقامها و تشبّث بنيلها انا الزينة الكبرى لاهل البهآء و طراز العزّ لمن في ملكوت الانشاء و انا السبب الاعظم لثروة العالم و افق الاطمينان لاهل الامكان كذلك انزلنا لك ما يقرّب العباد الى مالك الإيجاد يا اهل البها انها احسن طراز لهياكلكم و ابهى اكليل يقرّب العباد الى مالك الإيجاد يا اهل البها انها احسن طراز لهياكلكم و ابهى اكليل يقرّب العباد الى مالك الإيجاد يا اهل البها انها احسن طراز لهياكلكم و ابهى اكليل

# طراز ينجم

در حفظ و صیانت مقامات عباد الله است باید در امور اغیاض نکنند بعق و صدق تکلّم کنند اهل بها باید اجر احدیرا انکار ننهایند و ارباب هنر را محترم دارند و بثابة حزب قبل لسانرا ببدکوئی نیالایند امروز آفتاب صنعت از افق آسهان غرب نمودار و نهر هنر از بعر آن جهت جاری باید بانصای تکلّم نمود و قدر نعمترا دانست لعمر الله کلمة انصای بثابة آفتاب روشن و منیر است از حق میطلبیم کلّ را بانوارش منوّر فرماید انه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر این ایّام راستی و صدق تعت مخالب کذب مبتلا و عدل بسیاط طلم معزّب دخان فساد جهات را اخذ نموده بشانیکه لا یری من الجهات اللّا الصفوی و لا یسم من الارجاء اللّا صلیل النسوی از حق میطلبیم مظاهر قدرت خودرا تائید فرماید بر آنچه سبب اصلاح عالم النسوی از حق میطلبیم مظاهر قدرت خودرا تائید فرماید بر آنچه سبب اصلاح عالم النسوی از حق میطلبیم مظاهر قدرت خودرا تائید فرماید بر آنچه سبب اصلاح عالم النسوی النسون الدر است

# طراز ششم

دانائی از نعمتهای بزرك الهی است تعصیل آن بر كل لازم این صنایع مشهوده و اسباب موجوده از نتایج علم و حكمت اوست كه از قلم اعلی در زبر و الواح نازل شاه قلم اعلی آن قلمی است كه لتالی حكمت و بیان و صنایع امكان از خزانه او ظاهر و هویدا امروز اسرار ارض امام ابصار موجود و مشهود و اوراق اخبار طیار روزنامه فی الحقیقه مرآت جهانست اعمال و افعال احزاب مختلفه را مینهاید هم مینهاید و هم میشنواند مرآتی است كه صاحب سمع و بصر و لسان است ظهوریست عجیب و امریست بزرك و لكن نكارناه را سزاوار آنكه از غرض نفس و هوی مقدّس باشد و بطراز عدل و انصاف مزیّن و در امور بقدر مقدور تفعّص غاید تا بر حقیقت آن آگاه شود و بنكارد در امر اینمظلوم آنچه ذكر غوده اند اکثری از راستی عروم بوده كفتار نیك و صدق در بلندی مقام و شان مانند آفتابست كه از افق سمآء دانش اشراق غوده امواج این بحر امام وجوه عالم پیدا و آثار قلم حكمت و بیان هویدا در صحیفهٔ اخبار نوشته اند اینعبد از ارض طا فرار غوده بعراق عرب رفته سبحان الله اینمظلوم در آنی خودرا پنهان ننموده لا زال امام و جوه قائم و موجود انا ما فررنا ولم نهرب بل یهرب منا عباد جاهلون خرجنا من الوطن و معنا فرسان من جانب هلیس بر یهرب منا عباد جاهلون خرجنا من الوطن و معنا فرسان من جانب ولم نهرب بل یهرب منا عباد جاهلون خرجنا من الوطن و معنا فرسان من جانب

الدولة العلبّة الأيران و دولة الروس الى ان وردنا العراق بالعزّة و الأقتدار لله الحد امر اینبظلوم بثابة آسمان مرتفع و مانند آفتاب مشرق و لائع ستررا در اینبقام راهی نه و خونی و صبت را مقامی نه اسرار قیامت و شروط ساعت کل مشهود ولکن عباد غافل و محجوب و اذ البحار سجّرت و اذ الصعف نشرت تالله الحق ان الصبح تنفّس و النور اشرق و الليل عسعس طوبي للعارفين طوبي للفائزين سجان الله قلم متحبّر که چه تحریر نماید لسان متفکّر که چه ذکر کند بعد از زحتهای فوق العاده و حبس و اسر و عذاب چندین ساله مشاها میشود آنچه خرق شاه اعظم از آن حایل کشته و ابصار را منع غوده و نور ادراکرا ستر کرده مفتریات حدیثه از قدیمه عراتب ا كبر ملاحظه ميكردد اي اهل بيان اتّقوا الرحن در حزب قبل تفكّر نمائيد عمل چه بود و غرچه شل آنچه كفته اند كذب و آنچه عمل غوده اند باطل الله من حفظه الله بسلطانه لعبر المقصود اكر نفسى نفكر غايد منقطعًا عن العالم قصد نير اعظم كند و خودرا از غبار ظنون و دخان اوهام مقدّس و مطهر سازد ایا علّت کیراهی حزب قبل چه بود و که بود الی حین معرضند و بهواهای خود مقبل مظلوم لوجه الله میکوید من شآء فليقبل و من شاء فليعرض انه كان غنيًا عمّا كان و ما يكون أي اهل بيان مانع و حاجب نغوسی بودند بثابهٔ هادی دولت آبادی باعهامه و عصا ناس بی جاره را باوهاماتی مبتلا غودند که الی حین منتظرند نفس موهوم از مقام موهومی طاهر شود فاعتبر وا یا اولى الالباب يا هادي بشنو نداي ناصح امين را از شمال بيمين توجّه نما و از ظنّ بيقين سبب اضلال مشو نور مشرق امر ظاهر آيات محيط ول وجهك شطر الله المهيمن القيّوم از رياست لوجه الله بكذر و ناس را واكذار از اصل بيخبري و اكاه نيستي یا هادی در سبیل الهی صاحب یکوجه باش نزد مشرکین مشرکی و نزد مودّدین مودّل در نفوسیکه در آن ارض جان و مالرا انفاق غودند تفکّر غا شاید پند کیری و متنبّه شوى ان الذي يحفظ جسك وروحه و ما عنك خير ام الذي انفق كلّها في سبيل الله انصف و لا تكن من الظالمين بعدل تمسّك نما و بانصابي تشبّث شايد دين را دام ننمائي واز برای دینار چشم از حق نپوشی ظلم تو و امثال تو عقامی رسیا که قلم اعلی باین اذكار مشغول خف عن الله ان المبشر قال انه ينطق في كلّ شان انني انا الله لا اله اللّ انا المهيمن القيّوم يا اهل بيان شمارا از ملاقات اوليا منع نموده اند سبب اين منع چه و علَّت چه انصغوا بالله و لا تكونوا من الغافلين نزد اهل بصر و منظر اكبر سبب منع واضع و علّت مشهود لئلًا يطلع احد باسراره و اعماله يا عادي تو با ما

نبودی و آکاه نیستی بکمان عمل منما از همه کذشته حال در آثار ببصر خود رجوع کن ودر آنچه ظاهر شلا تفكّر نما رحم كن بر خود و بر عباد بثابة حزب قبل سبب ضلالت مشو سبيل واضح و ليل لائح ظلم را بعدل و اعتسافرا بانصاف بدل نما اميد هست نفعات وحى ترا مؤيّل فرمايل و سمع فؤادت باصفآء كلمة مباركه قل الله ثمّ ذرهم في خوضهم یلعبون فائز شود رفتی و دیدی حال بانصای تکلّم نما بر خود و ناس مشتبه منها هم جاهلی و هم بیخبری بشنو ندای مظلومرا و قصد بحر علم الٰهی نما شاید بطراز آکاهی مزیّن شوی و از ما سوی الله بکذری ندای ناصح <mark>مشغق را</mark> که من غیر ستر و حجاب امام وجوه ملوك و مملوك مرتفعست اصغا كن و احزاب عالم طرًّا را بالك قدم دعوت نما اينست آنكلمة كه از افق آن نير فضل مشرق و لائع است يا هادى اينهظلوم منقطعًا عن العالم در الطفاء نار ضغينه و بغضا كه در قلوب احزاب مشتعل است سعى و جهد بليغ مبذول داشته بايد هر صاحب عدل و انصافى حق جلَّ جلاله را شکر نماید و بر خدمت این امر اعظم قیام کند که شاید بجای نار نور ظاهر شود و مقام بغضا محبّت لعمر الله اینست مقصود اینمظلوم ودر اطهار این امر اعظم و اثبات آن حل بلایا و باسا و ضرّاء نموده ایم تو خود کواهی بر آنچه ذکر شد اکر بانصاف تكلُّم كنى انّ الله يقول الحق و يهدى السبيل و هو المقتدر العزيز الجيل البهآء من لدنّا على اهل البهآء الذين ما منعهم ظلم الظالمين و سطوة المعتدين عن الله ربّ العالمين

### Лаухъ "Узоры".

### Узоръ первый и отблескъ первый,

который возсіяль съ горизонта неба сути книги, о самопознаніи человѣка и познаніи того, что ведеть къ возвышенію или униженію, къ почету или ничтожеству и къ богатству или бѣдности. Послѣ осуществленія существованія 1) и достиженія совершеннолѣтія необходимо богатство. И это богатство, если достигнуто ремесломъ или промысломъ, будетъ разумными людьми нохвалено и одобрено. Въ особенности тѣ рабы, которые воспрянули для воспитанія міра и нравственнаго улучшенія людей, — они суть виночерпіи райскаго источника познанія и путеводители истиннаго пути; они указываютъ путь людямъ на прямой стезѣ и заботятся о томъ, что служить для возвы-

<sup>1)</sup> Т. е. появленія на свѣтъ человѣка.

шенія п поднятія существованія. Прямая дорога есть дорога, которая ведеть человѣка къ восходу зрѣнія и къ востоку познанія и приводить къ тому, что даеть почесть, уваженіе и величіе. Молимъ о томъ, чтобы промысломъ Мудраго Всевѣдца было снято бѣльмо съ глазъ и увеличилось зрѣше, дабы (люди) обрѣли то, ради чего они существуютъ. Нынѣ заслуживаетъ лишь вниманія то, что ведетъ къ уменьшенію слѣпоты и увеличенію зрѣнія. Это зрѣніе есть посредникъ и руководитель познанія. У людей мудрыхъ познаніе ума исходитъ отъ зрячести зрѣнія. Люди Беха во всѣхъ случаяхъ должны выполнять и заботиться о томъ, что достойно.

#### Узоръ второй.

О сожитіи съ (другими) религіями въ пріязни и спокойствіи, и разъясненіе того, что принесъ глаголющій на Синає 1), и о честности въ дёлахъ. Люди честные и надежные должны жить со всёми людьми въ спокойствіи и пріязни, такъ какъ общеніе было и есть орудіе единенія и согласія, а единеніе и согласіе ведутъ къ порядку міра и жизненности народовъ. Благо тёмъ, кто держится непрестанно милосердія и доброты и освобождается отъ гнёва и злобы. Этотъ угнетенный 2) завещаетъ міру терпёніе и добродётель. Это два свётильника во мракё міра и два наставника для познанія народамъ. Благо тому, кто постигъ и горе пренебрегающимъ!

### Узоръ третій: о хорошихъ правахъ.

По истинѣ, это лучшій изъ узоровъ для созданій, данный отъ Бога: Богъ ими украсиль обликъ своихъ друзей (Ауліа). Клянусь своей жизнью! Свѣтъ ихъ (хорошихъ нравовъ) выше свѣта солица и его отраженія. Всякій, кто достигъ до него (свѣта хорошихъ нравовъ) сочтенъ будетъ изъ жемчужинъ созданій. Почетъ и подъемъ міра всецѣло зависитъ отъ этого. Хорошіе нравы служатъ орудіемъ руководительства народами на прямой путь и къ великой вѣсти. Благо положеніе того, кто украшенъ свойствами и нравами горнихъ жителей. Во всѣхъ обстоятельствахъ имѣйте въ виду справедливость и равноправіе.

Въ «Сокровенныхъ Словахъ» [*Келимате Мекнуне*]<sup>3</sup>) свѣтлѣйшимъ перомъ ниспослано это высочайшее слово:

<sup>1)</sup> Т. е. Моисей, вторичнымъ явленіемъ котораго (رجعت) Беха себя неоднократно выставляеть.

<sup>2)</sup> Беха Улла.

<sup>3)</sup> Cm. E. G. Browne, Catalogue and description of 27 Babi Manuscripts, p. 666 BBA. 4, p. 671-676.

«О сынъ Духа! Справедливость для меня любезнѣе всего. Не отклоняйся отъ нея, если ты стремишься ко мнѣ, и не поступай несогласно съ ней, дабы тебѣ остаться вѣрнымъ мнѣ, — а ты между тѣмъ задумываешься надъ этимъ. Смотри на все своими глазами, а не глазами (другихъ) рабовъ, и познавай все своимъ сознаніемъ, а не сознаніемъ кого либо въ страпѣ. Размышляй объ этомъ какъ слѣдуетъ, дабы это было тебѣ моимъ даромъ, моимъ промысломъ надъ тобой и имѣй это всегда предъ глазами твоими».

Люди справедливые и безпристрастные занимаютъ самое высокое мѣсто и степень. Изъ нихъ пеходятъ и сіяютъ лучи правды и благочестія. Есть надежда, что рабы и страны не будутъ устранены отъ этихъ двухъ свѣтилъ.

### Узоръ четвертый: о довѣріи.

Во истину, это — глава увъренности для тъхъ кто въ міръ и знамя почета данное Милосерднымъ. Кто достигъ его, достигъ сокровищницы богатства и независимости.

Дов'єріе есть величайшая дверь спокойствія и ув'єренности для народа. Возможность выполненія всякаго д'єла завис'єло и зависить отъ него. Міры 1) почета, возвышенія и богатства осв'єщены и св'єтятся его св'єтомь.

Нѣсколько ранѣе объ этомъ уже упоминало высочайшее перо:

Во истину, я теб' напомню о дов' ріи и его значеніи у Бога, Господа твоего и Господа великаго престола. Однажды мы направлялись къ нашему зеленому острову. Когда мы прибыли, мы созерцали его текучія ріки и густую листву его деревьевъ, между которыми играло солице. Когда мы направились направо, мы увидали то, чего не выразить своимъ движеніемъ перо и что видёло (лишь) око Владыки рода человёческаго въ этомъ чистёйшемъ, благороднейшемъ, благословениомъ, высочайшемъ месте. Затемъ мы направились на лёво и наблюдали восходъ, какъ бы восходъ высочайшаго рая, расположившійся на столит изъ світа. И раздался громкій голось: «О народы земли и неба! Взгляните на мою красоту, свътъ, зухуръ (манифестацію) и сіяніе. Клянусь Богомъ-Истиной! Я есмь дов'єріе и проявленіе его и красота его, и награда (будеть) тому, кто держится его, позналь его значеніе и держится за полу его. Я есмь величайшее украшеніе для людей Беха и узоръ почета для того, кто въ царствіи творчества. Я есмь величайшее орудіе для богатства міра и горизонть ув'єренности для жителей міра».

<sup>1)</sup> Т. е. сферы.

Такъ ниспослали мы тебѣ то, что приблизитъ рабовъ къ Владыкѣ творчества. О люди Беха, это лучшее украшеніе для вашего облика и свѣтлѣйшій вѣнецъ для главъ вашихъ. Примите ихъ повелѣніемъ отъ Повелителя, Всевѣдущаго!

### Узоръ пятый.

О сохраненіи собственнаго достоинства и скромности рабовъ Божіихъ. Не сл'єдуеть лицем'єрить въ дёлахъ и должно говорить правду и искренне. Люди Беха не должны отрицать мзду кого бы то ни было, и должны почитать людей обладающихъ (какимъ нибудь) талантомъ. Не должно подобно прежнимъ племенамъ марать языкъ сквернословіемъ.

Нынѣ солнце ремеслъ появилось съ горизонта неба Запада, рѣка талантовъ потекла изъ моря той стороны 1). Надо держать рѣчь безпристрастно и цѣнить благодѣяніе. Клянусь жизнью Бога! Безпристрастное слово свѣтитъ подобно солнцу. Молимъ Бога, дабы Онъ освѣтилъ всѣхъ этимъ свѣтомъ. Ибо Онъ надъ всѣмъ властенъ и внемлющъ.

Въ эти дни правда и искренность попали въ когти лжи, бичъ тиранства стегаетъ справедливость, и копоть смуты охватила всё страны до такой степени, что нигдё ничего не видно кромё строя военнаго и ничего ни откуда не слышно кромё лязга мечей. Молимъ Бога, дабы Онъ помогъ проявленіямъ Своей власти въ томъ, что послужитъ къ умиротворенію міра и спокойствію народовъ<sup>2</sup>).

### Узоръ шестой.

«Познаніе» — одно изъ великихъ божественныхъ благъ. Достиженіе его пеобходимо всімъ. Эти искусства и орудія, которыя мы видимъ, результаты Его знанія и мудрости, которыя ниспосланы высочайшимъ перомъ въ псалмахъ и скрижаляхъ.

Высочайшее перо есть то перо, изъ сокровищищы котораго появляются и дълаются очевидными жемчужины мудрости и изъясненія и всевозможныя ремесла. Иынѣ тайны земли находятся передъ глазами и видны. Листы извѣстій летаютъ 3). Дѣйствительно, газеты — зеркало міра и показывають поступки и дѣянія различныхъ народовъ. Да, и показываютъ и разглашаютъ!

<sup>1)</sup> Т. е. Беха хочетъ указать на сильное развитіе матеріальной культуры на западѣ, въ Европѣ.

<sup>2)</sup> Весь этотъ «узоръ» имѣетъ въ виду чрезвычайное развитіе милитаризма въ Европѣ.

<sup>3)</sup> Т. е. газеты и журналы.

Это — зеркало, обладающее слухомъ, зрѣніемъ и рѣчью. Удивительный зухуръ (манифестація) и великое дѣло! Но пишущему (въ газетахъ) подобаетъ быть свободнымъ отъ пристрастія и страстпости, быть украшеннымъ узоромъ справедливости и правды и писать почерпая свѣдѣнія послѣтщательнаго по возможности разслѣдованія сути дѣла, дабы быть освѣдомленнымъ объ истинѣ дѣла.

То, что писалось о дѣлѣ этого угнетеннаго большею частью лишено было истины. (А между тѣмъ) хорошее и истинное слово но высотѣ занимаемаго мѣста подобно солнцу, которое возсіяло съ неба познанія. Волны этого моря передъ лицемъ міра появились и слѣды пера мудрости и изъясненія явны! — Въ газетахъ написали, что этотъ рабъ, бѣжавъ изъ земли Та¹), ушелъ въ Иракъ Араби. Слава Богу²)! Этотъ угнетенный ни на минуту не скрывался и непрестанно стоитъ предъ лицемъ (всѣхъ). По истинѣ мы не бѣжали и никогда не бѣгали, но отъ насъ бѣжали рабы певѣжественные. Мы вышли изъ отчизны и были сопровождаемы всадпиками отъ высокаго правительства Ирана и отъ русскаго правительства, пока не прибыли въ Иракъ съ почетомъ и самовластіемъ.

Хвала Богу! Дѣло этого угнетеннаго подобно небу вознесено и свѣтитъ и блеститъ подобно солнцу. Завѣса да не найдетъ пути сюда, и страху и безмолвію да не будетъ мѣста! Тайны суднаго дня и условія «часса» явны 3). Но рабы пренебрегаютъ и завѣшиваются! «Когда Моря вспучатся 4) и страницы развернутся! 5)»

Клянусь Богомъ Истиной! «Утро засвѣтило в), свѣтъ засіялъ и ночь бѣжала в)». Благо познающимъ! Благо достигающимъ!

Слава Богу <sup>8</sup>)! Перо въ недоумѣній, что ему писать; языкъ въ нерѣшительности, что ему произнести нослѣ столькихъ необычайныхъ трудовъ, заключенія въ темницѣ, плѣненія и мученій столькихъ лѣтъ. То что разорвано, сдѣлалось еще больше завъшеннымъ, очи устранены и завѣшенъ свѣтъ ностиженія. И новыя клеветы замѣчаются въ сильнѣйшей степени, чѣмъ старыя. О люди беяна! Бойтесь Милосерднаго и размышляйте о бывшихъ племенахъ: каковы были (ихъ) дѣянія и каковы плоды; все что ни говорили (оказалось) ложью, все что ни дѣлали (стало) тщетнымъ, кромѣ тѣхъ кого сохранилъ Богъ властью своей. Клянусь жизнью Цѣли! Если кто либо, по-

<sup>1)</sup> Т. е. изъ Тегерана.

<sup>2)</sup> Въ смыслѣ негодованія и удивленія.

<sup>3)</sup> Т. е. условія об'єщанныя въ Коран'є для обозначенія суднаго дня, Коранъ LXXXI.

<sup>4)</sup> Коранъ тамъ-же, ст. 6.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, ст. 10.

<sup>6)</sup> Тамъ-же, ст. 18.

<sup>7)</sup> Тамъ-же ст. 17.

<sup>8)</sup> Въ смыслѣ удивленія.

размысливь направится, отрѣшившись отъ міра, къ величайшему свѣтилу и себя освятитъ и очистить отъ праха измышленій и копоти вымысловъ, то передъ чѣмъ же и кѣмъ будутъ (дѣйствовать) орудія заблужденія народа? До настоящаго же времени они (люди) противостоятъ и заняты своими страстями. Угнетенный ради лика Божьяго говоритъ: Кто пожелаетъ, пусть направится, а кто захочетъ, пусть отворотится: ибо Онъ не нуждается въ томъ что было и что будетъ.

О люди беяна! Были люди устраняющіе и завѣшивающіе подобно Хади Доулетабадскому 1): чалмой и посохомъ они бѣдныхъ людей вводили въ обманъ, до такой степени, что они ожидаютъ, что изъ вымышленнаго мѣста 2) появится вымышленное лицо. Примите это во вниманіе, о имѣющіе сердца!

О Хади, выслушай призывъ Совътчика върнаго и направься съ лъвой стороны на правую и отъ вымысла къ истинъ. Не будь орудіемъ заблужденія. Свътъ блистанія дыла появился и знаменія (аеты) объемлютъ (все). Оберни лице твое въ сторону Бога бдящаго, нерушимаго. Уйди, Божьяго лика ради, отъ честолюбія и оставь людей. (Вѣдь) ты не знаешь основанія и не вѣдаешь его.

О Хади, на пути Божьемъ не будь двуличенъ, между многобожниками многобожникомъ, а среди единобожниковъ единобожникомъ. Подумай о людяхъ, которые на этой <sup>8</sup>) землѣ пожертвовали и жизнью и имуществомъ <sup>4</sup>). Быть можетъ ты примешь совѣтъ и пробудишься. Тому ли, кто хранитъ плоть свою, духъ свой и то, чѣмъ обладаетъ, лучше будетъ, или тому, кто ихъ истрачиваетъ «по пути Бога?» Будь безпристрастенъ и не будь изъ угнетающихъ. Держись справедливости и равноправія. Быть можетъ, ты религіей не будешь пользоваться какъ сѣтями и ради динара не будешь закрывать глаза отъ Истины. Зло твое и тебѣ подобныхъ дошло до того, что высочайшее перо стало писать о вышесказанномъ. Бойся же Бога! Мой провозвѣстникъ сказалъ: «Во всемъ онъ глаголетъ, что я Богъ: нѣтъ Бога кромѣ меня объемлющаго, нерушимаго».

О люди беяна! Васъ устранили отъ свиданія съ друзьями Бога (Ауліа). Что же было причиной и какъ это достигнуто?!

Будьте справедливы къ Богу и не будьте изъ пренебрегающихъ! Для

<sup>1)</sup> Эзелистъ-Мулла, живетъ въ Исфаганѣ. По словамъ бабидовъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ отвезъ Яхъѣ въ подарокъ дѣвушку. Въ Исфаганѣ онъ играетъ роль мусульманскаго проповѣдника и постоянно агитируетъ противъ сторонниковъ Беха.

<sup>2)</sup> Разумѣются мистическія города Джабулька и Джабульса, см. Е. G Browne, A Trav. Narr. 299—302.

<sup>3)</sup> Въ Исфаганъ.

<sup>4)</sup> Имъются въ виду Исфаганскіе мученики. См. А Trav. Narr. II, Note Z, p. 400-412.

людей зрячихъ и (людей) величайшаго зрѣлища<sup>1</sup>) (эти) причины и средства очевидны и ясны: (они заключаются въ томъ), чтобы никто не зналь о его (Хади) тайнахъ и поступкахъ.

О Хади! Ты съ нами не быль и тебѣ не извѣстно (ничего). Не постунай по догадкамъ. Кромѣ того посмотри своими глазами и обдумай то, что появилось. Будь милостивъ къ себѣ и рабамъ. Не будь подобно прежнимъ людимъ орудіемъ заблужденія. Путь ясенъ и доводы очевидны. Замѣни зло и несправедливость справедливостью. Мы надѣемся, что дуновеніе откровенія и слухъ сердечный номогуть тебѣ выслушать благословенное слово: «Скажи: Богъ! Затѣмъ оставь ихъ забавляться въ ихъ погруженію». Ты ушелъ и видѣлъ. Теперь скажи по справедливости: не морочь себя и людей, — ты вѣдь невѣжда и незнающій. Внемли голосу угнетеннаго и направься къ морю божественнаго знанія. Быть можетъ (тогда) ты будешь украшенъ узоромъ освѣдомленія и пропустинь то, что не Богъ. Выслушай же голосъ милостиваго совѣтчика, который безъ всякихъ прикрывательствъ вознесся передъ лицемъ царей и рабовъ, и призови всѣ народы міра къ владыкѣ предвѣчности.

Это есть слово, которое засверкало и заблистало съ горизонта свѣтила благости.

О Хади! Этотъ угнетенный, отрѣшившись отъ міра, употреблялъ все усиліе и стараніе, чтобы потушить огопь пенависти и злобы, который возгорѣлся въ сердцахъ. Каждый справедливый и безпристрастный человѣкъ долженъ благодарить Бога, да возсіяеть блескъ Его, и возстать для служенія этому величайшему дюлу. И быть можеть вмѣсто огня появится свѣтъ и вмѣсто вражды любовь. Клянусь жизнью Бога, въ этомъ и заключается цѣль этого угнетеннаго. Для проявленія и утвержденія этого (дѣла) мы перенесли и несчастія и насиліе и вредъ. Ты самъ свидѣтель тому, что сказано. Если скажешь по справедливости (то скажешь): «Во истипу, Богъ речетъ истиной и ведеть путемъ (истипы) и Опъ есть Властный, Могучій и Прекрасный».

Блескъ отъ насъ надъ людьми блеска (Беха), которыхъ не устраняютъ отъ Бога, Господа міровъ, зло угнетателей и напоръ посягателей!

Т. е. бабидовъ живущихъ въ Аккѣ не изъ числа агсановъ (сыновей Беха).
 Записки Истор.-Фил. Отд.

Лаухе Теджелліятъ гласитъ:

# تجلّی اوّل

که از آفتاب حقیقت اشراق نوده معرفت حق [جلّ اجلاله بوده و معرفت سلطان قدم حاصل نشود مکر بعرفت اسم اعظم اوست مکلّم طور که بر عرش ظهور ساکن و مستوی است و اوست غیب مکنون و سرّ مخزون کتب قبل و بعد الهی بذکرش مزیّن و بثنایش ناطق به نصب علم العلم فی العالم و ارتفعت رایة التوحید بین الامم لقآء الله حاصل نشود مکر بلقآء او باو طاهر شر آنچه که ازل الازال مستور و پنهان بوده انه ظهر بالحقّ و نطق بکلهة انصعق بها من فی السهوات و الارض اللّا من شآء الله ایمان بالله و عرفان او تمام نشود مکر بتصریق آنچه از او ظاهر شای و هم چنین عمل بآنچه امر فرموده و در کتاب از قلم اعلی نازل کشته متغیّسین بحر بیمان باید در کلّ حین باوامر و نواهی الهی ناظر باشند اوامرش حصن اعظم است از برای حفظ عالم باوامر و نواهی الهی ناظر باشند اوامرش حصن اعظم است از برای حفظ عالم و صیانت امم نورًا لمن اقرّ واعتری و نارًا لمن ادبر و انکر

# تجلّی دۆيم

استقامت بر امر الله و حبّه جلّ جلاله بوده و آن حاصل نشود مكر بعرفت كامل و معرفت كامل حاصل نشود مكر بافرار بكلمة مباركة يفعل ما يشأن هر نفسى باينكلمة عليا تمسّك غود و از كوثر بيان مودعة در آن آشاميل او خودرا مستقيم مشاهك غايل بشأنيكه كتب عالم او را از امّ الكتاب منع نكنل حبّل ا هذا المقام الأعلى و الربية العليا و الغاية القصوى يا على قبل اكبر دريستى مقام معرضين تفكّر غا كلّ بكلمة انّه هو محمود في فعله و مطاع في امره ناطفنل معذلك اكر بقدر سمّ ابره مخالف نفس و هوى ظاهر شود اعراض غاينل بكو بر مقتضيات حكمت بالغة الهيّه احلى آكاه نه انه لو يحكم على الارض حكم السمآء ليس لاحل ان يعترض عليه هذا ما شهل به نقطة البيان فيما انزله بالحقّ من للى الله فالق الأصباح

# تجلّی سوّم

علوم و فنون و صنایع است علم بمنزلهٔ جنام است از برای وجود و مرقاتست از برای صعود تحصیلش بر کلّ لازم و لکن علومیکه اهل ارض از آن منتفع شوند

نه علومیکه بعری ابتدا شود و بعری منتهی کردد صاحبان علوم و صنایع را حق عظیمست بر اهل عالم یشهد بذلك امّ البیان فی المآب نعیبًا للسامعین فی الحقیقه کنز حقیقی از برای انسان علم اوست و اوست علّت عزّت و نعمت و فرم و نشاط و بهجت و انبساط كذلك نطق لسان العظهة فی هذا السجن العظیم

# تجلّی جهارم

در ذکر الومیّت وربوبیّت و امثال آنست اکر صاح<del>ب بصر در سارهٔ</del> مبارکهٔ ظاهره و انمارش نظر نمایل انّها تغنیه عن دونها و یعتری بما نطق <mark>به مکلّم الطور علی</mark> عرش الظهوريا على قبل اكبر ذكّر الناس بأيات ربّك و عرّفهم صراطه المستقيم و نباه العظیم بکو ای عباد اکر از اهل عدل و انصافید تصدیق می غائید آنچه را که از قلم اعلی جاری شد اکر اهل بیانید ببان بارسی شمارا راه نماید و کفایت کنل و اکر اهل فرقانیل در تجلّی و ندای ساره از برای ابن عمران تفکّر نمائیل سبعان الله کمان آنکه عرفان در ظهور حق کامل و بالغ شلا و بغایة قصوی رسیلا حال معلوم میشود عرفان نزد معرضین تنزّل غوده و نابالغ مانه یا علی آنچه از شجر پذیرفتند از سدرهٔ وجود نمی پذیرند بکو ای اهل بیان از روی نفس و هوی تکلّم منهائیں اکثر احزاب عالم مقرّن بکلمة مبارکه که از شجر ظاهر شد لعمر الله اکر ذكر مبشّر نبود هر كز اينهظلوم بآنچه سبب اضطراب و ملاكت جهّال است تكلّم غینمود در اوّل بیان در ذکر ذکر من یظهره الله جلّ ظهوره میغرماید الذی بنطق فیکلّ شأن انّنی انا الله لا اله الاّ انا ربّ کلّ شیء و انّ ما دونی خلقی انّ یا خلفی ایای فاعبدون و هم جنین در مقام دیکر عند ذکر من بظهر می فرماید اننی انا اوّل العابدين حال بايد در عابد و معبود تفكّر غود شايد عباد ارض بقطرهٔ از بعر عرفان فائز کردنل و مقام ظهور را ادراك غاينل انّه ظهر و نطق بالحقّ طوبي لمن اقرّ و اعترف و ويل لكل منكر بعيل يا ملاء الارض اسمعوا نداء السدرة التي احاط العالم ظلَّها ولا تكونوا من جبابرة الأرض الذين انكروا ظهور الله و سلطانه و كفروا بنعمته الا انبهم من الصاغرين في كتاب الله ربّ العالمين البهآء المشرق من افق سمآً، عنايتي عليك و على من معك و يسمع قولك في امر الله العزيز الحميل

## پرسش نخستين

نخست پرستش یکتای یزدانرا بچه زبان ورو بکدام سو بنهائیم شایسته است آغاز کفتار پرستش پروردکار است واین پس از شناسائیست جشم پاك باید تا بشناس وزبان پاك باید تا بستاید امروز روهای اهل دانش و ببنش سوی اوست بلکه سویهارا جمله رو بر سوی او شیرمرد از خداوند میخواهیم مرد میدان باشی و بتوانائی یزدان بر خیزی و بکوئی ایدستوران کوش از برای شنیدن راز بی نیاز آمای و چشم از برای دیدار جرا کریزانید دوست یکتا پدیدار میکوید آنچه را که رستکاری در آنست ایدستوران اگر بوی کاذار دانائی را بیابید جز او نخواهید و دانای یکتارا در جامهٔ تازه بشناسید و از کیتی و کیتی خواهان جشم بر بردارید و بیاری برخیزید

## پرسش دوم

در کیش و آیین بوده امروز کیش برذان پدیدار جهاندار آمد وراه غود کیشش نیکوکاری و آئینیش بردباری این کیش زندگی پاینگ بخشد و این آیین مردمانرا بجهان بی نیازی رساند این کیش و آیین دارای کیشها و آیینهاست بکسرید وبدارید

### برسش سوم

 و اقتدار قلمك الأعلى بان تنصرنى برایات قدرتك و قوّتك و تحفظنى من شرّ اعدائك الذین نقضوا عهدك و میثاقك انك انت المقتدر القدیر این ذكر حصنى است متین و لشكریست مبین حفظ غاید و نجات بخشد

## پرسش جهارم

در نامهای ما مزده داده اند شاه بهرام با نشانهای زیاد از برای رهنهائی مردمان میاید الی آخر بیانه ایدوست آنچه در نامها مژده داده اند ظاهر و هوبدا کشت نشانها از هر شطری نمودار امروز یزدان ندا مینهاید و کل را ببنوی اعظم بشارت میدهد کیتی بانوار ظهورش منوّر و لکن چشم کیباب آن یکتا خداوند بیهانند بخواه بندکان خود را بینائی بخشد بینائی سبب دانائی و علّت نجات بوده و هست دانائی خرد از بینائی بصر است اکر مردمان بچشم خرد بنکرند امروز جهانرا بروشنائی تازه روشن بینند بکو خورشید دانائی هویدا و آفتاب بینش پدیدار بختیار آنکه رسید و دید و شناخت

### پرسش پنجم

از پل صراط و بهشت ودورخ بوده پیمبران براستی آما اند وراست کفته اند آنچه را پیك یزدان خبر داده پدیدار شاع و میشود عالم بهجازات و مكافات بر پا بهشت ودورخ را خرد و دانائی تصدیق نموده و مینماید چه که وجود این دو از برای آن دو لازم در مقام اوّل ورتبهٔ اولی بهشت رضای حقّست هر نفسی برضای او فائز شد او از اهل جنّت علیا مذکور و محسوب و بعد از عروج روم فائز میشود بآنچه که آمه و خامه از ذکرش عاجز است و صراط و میزان و هم چنین جنّت و نار و آنچه در کتب الهی مذکور و مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اکبر معلوم و مشهود است حین ظهور و بروز انوار خورشید معانی کل در یکههام واقی معلوم و مشهود است حین ظهور و بروز انوار خورشید معانی کل در یکههام واقی شد و قبول نمود او از اهل جنّت مذکور و هم چنین از صراط و میزان و آنچه در روز رستخیز ذکر نموده اند کذشته ورسیا و یوم ظهور یوم رستخیز اکبر است امید مست که آنجناب از رحیق وحی الهی و سلسبیل عنایت ربّانی بهام مکاشفه و شهود فائز شوند و آنچه ذکر نموده اند ظاهرًا و باطنًا مشاهای نماید

### پرسش ششم

پس از هشتن تن که روان از تن جدا شای بآن سرا شتابد الی آخر در اینهام جندی قبل از خامهٔ دانش ظاهر شد آنچه که بینایانرا کفایت غاید و اهل دانش را فرح اکبر بخشد براستی میکوئیم روان از کردکار پسندیا خوشنود میشود وداد و دهش در راه خدا باو میرسد

### برسش هفتم

از نام و نژاد و نیاکان پاك نهاد بود ابوا الغضل کلپایکانی علیه بهائی در اینباب از نامهای آسهانی نوشته آنچه که آکاهی بخشل و بر بینائی بیغزایل آیین یزدان با قوّت ونیر و بوده و هست زود است آنچه از زبان کفته شل در ظاهر دیله شود از خلاونل میخواهیم تورا بر یاری نیر و بخشل اوست دانا و توانا اکر آنجناب سورهٔ رئیس و شور ملوك را بیابل و بخوانل از آنچه سؤال غوده بی نیاز کردد و بخلامت امر الهی قیام غایل قیامیکه طلم عالم و قوّت امم اورا از نصرت مالك قدم منع نکنل از حق میطلبیم شما را تاییل فرمایل بر آنچه سبب بلندی و بقای نامست چهل نکنل از حق میطلبیم شما را تاییل فرمایل بر آنچه سبب بلندی و بقای نامست چهل غائیل شایل بسور مذکوره هم برسیل و از لئالی حکمت و بیان که از خزینهٔ قلم رحن ظاهر شای قسمت بریل و نصیب بر داریل البهآء علیك و علی كل ثابت مستقیم وراسنی امین

### Лаухъ "Отблески".

Отблескъ первый, который возсіяль отъ солнца д'вйствительности.

О познаніи Истины, да возсілеть блескъ Ел.

Познаніе Царя предвѣчности не достигнется иначе какъ познаніемъ величайшаго имени 1). Онъ есть глаголющій Сппая 2), который возсѣдаетъ и покоится на престолѣ зухура. Онъ есть тайна сокрытая и невѣдомое сокровенное. Божественныя книги и предъидущія и послѣдующія украшены

<sup>1)</sup> Т. е. пророка Беха-Улла. Тоже см. въ ст. 1, Китабе Акдесъ.

<sup>2)</sup> Т. е. вторичное появленіе серо Моисся.

упоминанісмъ о Немъ и глаголють Ему хвалу. Имъ водружено знамя познанія въ мірѣ и Имъ поднять стягъ единобожія среди народовъ.

Единеніе <sup>1</sup>) съ Богомъ не достигается иначе, какъ единеніемъ съ Нимъ. Имъ проявилось то, что во вѣки вѣковъ было тайно и сокрыто. Во истину Онъ появился Истиной и изрекъ слово, которымъ оглушенъ всякій, на небесахъ и землѣ, кромѣ того кого Богъ пожелалъ.

Въра въ Бога и познание Его не будутъ совершенны, если не будетъ признано то, что появилось отъ Него.

Точно также и д'янія (должны быть сообразованы) съ т'ємъ что Онъ приказалъ и что ниспослано высочайшимъ перомъ въ Книг'є.

О погруженные въ море безна! Въ каждый мигъ должно взирать на новельнія и запреты божескіе. Его повельнія есть величайшая твердыня для сохранности міра и благополучія пародовъ, свыть для того, кто утвердился и призналь и огонь для того, кто отвернулся и отвергъ.

#### Отблескъ второй.

Твердость въ дѣлѣ Бога и въ любви къ Нему, да возсіяетъ блескъ Его. Это не достигается иначе, какъ познаніемъ совершеннаго, а познаніе совершеннаго пріобрѣтается лишь признапісмъ благословеннаго изреченія: «Онъ дѣлаетъ, что пожелаетъ»²). Всякій, кто держится этого высокаго изреченія и пьетъ изъ райскаго источника изъясненія заключающееся въ немъ, замѣчаетъ себя утвердившимся. И это до такой степени, что (всѣ) книги міра не устранятъ его отъ матери-книги. Какъ прекрасно это высочайшее мѣсто и степень и этотъ крайпій предѣлъ!

О Али передъ Акберомъ<sup>3</sup>)! подумай о низости мѣста отвергающихъ. Все (вѣдь) говоритъ: «Онъ восхваленъ въ своихъ дѣяніяхъ и Его повелѣніямъ да повинуются». Вмѣстѣ съ этимъ, если появятся противурѣчія страсти и похоти въ количествѣ игольнаго ушка, то это уже достаточно для отверженія.

Скажи: Никто не свъдущъ въ потребностяхъ совершенной божественной мудрости. Ибо Онъ, если правитъ землей, то (этимъ самымъ) правитъ и небомъ. Никому не дано противустоятъ Ему. Это есть то, что подтверждено Точкой безна въ томъ, что писпослано ему Истиной отъ Бога, разверзителя утра.

<sup>1)</sup> Т. е. , терминъ суфіевъ.

<sup>2)</sup> Коранъ III, 35 и ХХII, 19.

<sup>3)</sup> Т. е. упомянутый Хаджи Мулла Али Акберъ.

#### Отблескъ третій.

О наукахъ, искусствахъ и ремеслахъ.

Наука — это крылья для существа и ступени для поднятія. Усвоеніе ея необходимо всёмъ. Но только (необходимы) такія науки, которыя полезны людямъ, а не тѣ науки, которыя начинаются и кончаются словами¹). Велики преимущества обладающихъ наукой и ремесломъ надъ остальными людьми! Свидѣтельствуетъ объ этомъ основа беяна, благодѣтельствуя выслушивающихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, истинное сокровище для человѣка есть наука объ немъ (самомъ), а она (наука) есть поводъ къ почету, благу, радости, веселью, радушію. Такъ глаголють уста величія въ этой великой темницѣ.

#### Отблескъ четвертый.

О божественности, господствѣ и тому подобномъ.

Если обладающій зрѣніемъ будетъ взирать на явный, благословенный лотосъ и его плоды, то это его удовлетворитъ вполнѣ и онъ познаетъ то, что говоритъ Глаголющій Синая на престолѣ Зухура.

О Али передъ Акбер'омъ, наномим людямъ аеты Господа твоего и покажи имъ путь прямой и великую вѣсть. Скажи: О рабы (Божіи), если вы справедливы и безпристрастны, то признаете то что истекло изъ величайшаго пера; если вы люди беяна, то персидскій беянъ вамъ укажетъ путь и будетъ вамъ достаточенъ; если вы люди форкана<sup>2</sup>), то подумайте объ отблескѣ и призывѣ лотоса объ Ибнъ Имранѣ<sup>3</sup>).

Слава Богу! Богопознаніе (Ирфанъ) въ Зухурт Истины полно и совершенно, и достигло кульминаціонной точки. Теперь понятно, что у отвергнувшихъ — богопознаніе пришло въ упадокъ и осталось не полнымъ.

О Али! То что они восприняли отъ дерева, они не принимаютъ отъ Лотоса Существа. Скажи: О люди беяна, не основывайте вашихъ словъ на страсти и похоти. Большинство людей опираются на благословенныя

<sup>1)</sup> Т. е. науки имѣющія своимъ предметомъ толкованіе словъ. Имѣется въ виду очень развитая у мусульманъ экзегетическая литература, къ которой Беха-Улла неоднократно высказываетъ свое нерасположеніе.

<sup>2)</sup> Т. е. послѣдователи Корана.

<sup>3)</sup> Т. е. Моисея.

<sup>4)</sup> Т. е. мистическое богопознаніе, терминъ суфіевъ.

слова появившіяся отъ древа. Клянусь жизнью Бога! Если бы не было уноминанія Предв'єстникомъ, этотъ угнетенный не говориль бы того, что новело къ смущенію и гибели нев'єждь. Въ начал'є беяна, въ томъ м'єст'є, гд'є уноминается «Тотъ котораго обнаружить Богъ, да возсіяеть Зухург Его», Онъ (Богъ) говорить:

«Тотъ, который во всёхъ случаяхъ говоритъ, что во истину я. Богъ, иётъ Бога, кромё меня, Господа всего, и все, что кромё меня, есть мое созданіе—о мои созданія, обожайте только меня» 1). Точно также въ другомъ мёстё при упоминаніи «Манъ юзхиръ» (т. е. кого проявитъ Богъ) онъ говоритъ: «По истине, я первый изъ обожающихъ». А теперь надо подумать объ обожающемъ и обожаемомъ. Быть можетъ, рабы земли постигнутъ (хотя) каплю изъ моря богопознанія и оцёнятъ значеніе Зухура. Во истину онъ появился и глаголетъ Истиной. Благо признавшему и познавшему! Горе всёмъ отвергающимъ!

О родъ земной, услышьте зовъ Лотоса, тінь котораго окружила весь міръ. Не будьте изъ угнетателей земли, которые отрицають Зулуръ Бога и Его Царствіе и не върятъ въ Его благодѣянія. Развѣ они не изъ униженныхъ въ книгѣ Бога, Господа міровъ? Блескъ появившійся съ горизопта неба моего промысла да будетъ надъ тобой и надъ всѣми, кто съ тобой и кто выслушиваетъ твое слово о дѣлѣ Бога, могучаго, хвалимаго.

### Вопросъ первый.

Первый вопросъ есть единство Бога.

Какимъ языкомъ говорить буду и въ какую сторону обернусь? Достойно есть начать слово обожаніемъ Господа. А это сл'єдуетъ изъ познанія (Бога). Око должно быть чисто для познанія, а языкъ долженъ быть чистъ для хвалы. Нынѣ лики людей знающихъ и зрячихъ обращены въ Его сторону и всѣ стороны обратились въ Его сторону.

Ширъ-Мердъ<sup>2</sup>)! Молимъ Бога, чтобы ты былъ человѣкомъ поприща и воспрянулъ бы для содѣйствія Богу и сказалъ бы: О дестуры<sup>3</sup>), ухо (предназначено) для выслушиванія тайны Независимаго, а око для созерцанія. Зачѣмъ вы изгоняете? Другъ Едяный появился<sup>4</sup>) и говорить то, въ чемъ заключается спасеніе.

<sup>1)</sup> Collections Scientifiques etc. III. Manuscrits Persans, p. 7.

<sup>2)</sup> Человъкъ, который ведетъ суровую жизнь въ созерцаніи и стремленіи къ познанію божественнаго и доходитъ въ этомъ до высшей степени (Vullers, Lexic. II, 497).

<sup>3)</sup> Священнослужители Гебровъ. Они раздѣляются на Хирбедовъ هير بل и Мобедовъ مو بل (Vull. Lexic. I, 875).

طهور соотвътствуетъ арабскому پدیدار (ط

О дестуры! Если вы обрѣтете благовоніе цвѣтника познанія, то не захотите ничего больше, и если вы въ новомъ одѣяніи признаете познаніе Единаго, то отвернете очи отъ міра и міролюбцевъ и возстанете для содѣйствія.

### Вопросъ второй

О религіи и обрядахъ.

Нынѣ божественная религія появилась. Пришелъ Владыко міра и указаль путь. Его установленія — добрыя дѣла, обряды Его — перепесеніе невзгодь. Эта религія даруеть жизнь вѣчную, а эти обряды приводять человѣка въміръ, гдѣ пѣтъ воздыханій. Эта религія и обряды — обладатели всѣхъ религій и обрядовъ. Принимайте и обладайте!

### Вопросъ третій.

Какъ намъ поступать съ людьми міра, раздёленными религіями и признающими каждый свою религію и свой обрядъ большими и лучшими, дабы намъ отъ рукъ и слова ихъ не потерпёть обиды и мученія?

О ППиръ-Мердъ! Признавай обиду на стезѣ Бога спокойствіемъ: всякое страданіе на Его пути есть великое лекарство, а всякая горечь — сладость, всякое униженіе — возвышеніе. Если люди обрѣтутъ и познаютъ, то предадутъ безвозмездно душу на путь этихъ обидъ. А обиды есть ключъ къ сокровищу. Если повидимому это непріятно, то въ тайнѣ это было и будетъ пріятно.

Твои слова мы приняли и оправдали, такъ какъ люди міра лишены свѣта солица справедливости и справедливость считаютъ врагомъ. Если ты захочешь безпечалія, то читай это изъясненіе, которое истекло изъ пера Милосерднаго: «Боже мой, Боже мой! Свидѣтельствую Твоей единственностью и Твоимъ единствомъ и молю Тебя, о Владыко именъ и Творецъ неба, силою Твоего высокаго слова и могуществомъ Твоего высочайшаго пера, помоги миѣ знаменемъ власти и силы Твоей и сохрани меня отъ зла враговъ Твоихъ, которые нарушаютъ Твой завѣтъ и договоръ. Во истину Ты самодержавенъ и могучъ!»

Это славословіе есть твердыня крѣпкая и воинство явное, которое сохраняєть и даруєть спасеніе.

#### Вопросъ четвертый.

О нашихъ именахъ дана уже благовъсть: «Грядетъ Шахъ Бехрамъ 1) со знаменіями великими для руководительства людей» и т. д. О другъ, то, что возвъщали объ именахъ, ноявилось и стало очевиднымъ. Знаменія появились со всъхъ сторонъ. Ньигъ Богъ призываетъ и всъмъ возвъщаетъ величайшій рай. Міръ освъщенъ свътомъ его Зухура, но мало очей. Проси у Бога Единаго, Безподобнаго, чтобы Онъ даровалъ своимъ рабамъ зрѣніе. Зрячесть была и есть причина познанія и средство къ спасенію. Разумное познаніе является изъ способности видъть. Если люди взглянутъ своимъ разумнымъ окомъ, то увидятъ нынѣ міръ освъщеннымъ новымъ свътомъ. Скажи: Солнце познанія видимо и свътило зрячести появилось! Счастливътотъ, кто достигъ, увидълъ и позналъ!

#### Вопросъ пятый.

О мостѣ пути 2), о раѣ и адѣ.

Истиной приходили пророки и говорили истину. То, что божественный вѣстникъ возвѣстилъ, сдѣлалось явнымъ. Міръ держится вознагражденісмъ и возмездіемъ. Умъ и познаніе признавали и признаютъ рай и адъ, такъ какъ существованіе этихъ двухъ послѣднихъ необходимо для (осуществленія) двухъ первыхъ.

Первое мѣсто и степень рая есть угодность Истинѣ. Всякій, кто достигъ угодности (Богу), сочтенъ будетъ райскимъ жителемъ. Послѣ вознесенія духа з) онъ достигнетъ того, чего не въ состояній выразить перо и чернила. Путь и вѣсы, точно также рай и огонь и все то, что упомянуто и начертано въ божественныхъ книгахъ, извѣстно и очевидно для людей зрячихъ и людей величайшаго зрѣлища 4). Въ мигъ появленія лучей солица смыслъ устанавливается въ одномъ (пунктѣ) и Истина глаголетъ то, что пожелаетъ. Всякій изъ людей, которому удалось услышать и который воспринялъ, будетъ считаться изъ жителей рая.

<sup>1)</sup> По ученію Гебровъ предъ кончиной міра онъ долженъ появиться. Беха приписываетъ это предсказаніе себѣ. Это очевидно цитата изъ какого то неизвѣстнаго намъ писанія послѣдователей Зороастра.

<sup>2)</sup> Т. е. о томъ мостѣ, который изъ этой жизни ведетъ въ будущую и который оказывается слишкомъ узкимъ для грѣшниковъ, падающихъ съ него въ адъ.

<sup>3)</sup> Т. е. смерти.

<sup>4)</sup> Т. е. сподвижниковъ Беха.

Тоже и относительно пути и вѣсовъ, а то, что говорили о днѣ воскресенія, прошло и настало. День Зухура есть день величайшаго воскресенія.

Есть надежда, что этотъ благородный <sup>1</sup>) виномъ откровенія и райскимъ псточникомъ Господняго промысла достигнетъ степени открытія и ясности и обратитъ вниманіе на то, что явно и тайно.

#### Вопросъ шестой.

«Послѣ того какъ душа, оставивъ тѣло, отдѣлится и устремится къ тому дворцу и т. д.»  $^{3}$ ).

Нѣсколько ранѣе по этому поводу появилось отъ пера познанія то, что удовлетворить зрячихъ, а знающимъ даруетъ величайшую радость. Во истипу говорю, что душа возрадуется, а справедливость и щедрость на пути Бога достигнутъ ея.

#### Вопросъ седьмой.

Объ имени, происхожденіи и чистыхъ предкахъ.

Абуль Фазль Гульпангани, надъ нимъ да будетъ мой блескъ, написалъ по этому поводу о божественныхъ именахъ то, что даруетъ освѣдомленіе и увеличиваетъ способность видѣть. Уставы Бога были и будутъ въ силѣ и могунцествѣ. Скоро то, что сказано языкомъ, будетъ явно видимо. Молимъ Бога, чтобы Онъ тебѣ даровалъ силу для содѣйствія (дѣлу). Онъ есть знающій и могучій. Если этотъ благородный з) найдетъ Сурейе Реисъ 4) и Сувере Мулукъ 5) и прочтетъ, то будетъ удовлетворенъ въ чемъ онъ спрашиваетъ и воспрянетъ для служенія божественному дѣлу. И воспрянетъ такъ, что зло міра и силы народовъ не помѣшаютъ ему содѣйствовать Владыкѣ предвѣчности. Просимъ Бога, чтобы Онъ вамъ помогъ въ томъ, что ведетъ къ возвышенію и увѣковѣчнванію имени. Проявляйте стараніе и, быть можетъ, вы достигнете до упомянутыхъ Суръ и изъ жемчужинъ мудрости и изъясненія, появившихся изъ казны пера Милосерднаго, получите свою долю и часть. Да будетъ надъ тобой блескъ и надъ всѣми честно утвердившимися и вѣрно укрѣпившимися!

<sup>1)</sup> Т. е. Ширъ-Мердъ.

<sup>2)</sup> Вфроятно цитата изъ какого нибудь неизвъстнаго намъ писанія зороастрійцевъ.

<sup>3)</sup> Т. е. тотъ, кому Лаухъ адресованъ.

<sup>4)</sup> T. e. Jayxe-Peucz, cm. Collect. Scient. VI, 224-31.

<sup>5)</sup> Т. е. Сурат-уль-Мулукъ, см. Collect. Scient. I, 191—207.

Лаухе Келимате-Фирдоусіе гласить:

### کلههٔ الله در ورق اوّل فردوس اعلی از قلم ابهی مذکور و مسطور

براستی میکویم حفظ مبین و حصن متین از برای عموم اهل عالم خشیة الله بوده آنست سبب اکبر از برای حفظ بشر و علّت کبری از برای صیانت وری بلی در وجود آیتی موجود و آن انسانرا از آنچه شایسته ولایق نیست منع مینماید و حراست میغرماید و نام آنرا حیا کذارده اند و لکن اینغقره مخصوص است معدودی کلّ دارای اینهام نبوده و نیستند

### کلیهٔ الله در ورق دویم از فردوس اعلی

قلم اعلى در اين حين مظاهر قدرت و مشارق اقتدار يعنى ملوك و سلاطين و روّسا و امرا و علما و عرفارا نصيعت ميغرمايد و بدين و بتبسك بآن وصيّت مى نمايد آنست سبب بزرك از براى نظم جهان و المينان من فى الامكان سستى اركان دين سبب قوّت جهّال و جردّت و جسارت شك براستى ميكويم آنچه از مقام بلند دين كلست بر غفلت اشرار افزود و نتيجه بالاخره هرج و مرج است اسعوا يا اولى الانظار

### کلمة الله در ورق سیم از فردوس اعلی

یابن الانسان لو تکون ناظرًا بالفضل ضع ما ینفعك و خل ما ینتفع به العباد و ان تکن ناظرا بالعدل اختر لدونك ما تختاره لنفسك ان الانسان مرّة یرفعه الخضوع الی سبآء العزّة و الاقتدار و اخرى ینزله الغرور الی اسفل مقام الذلّة و الانکسار یا حزب الله یوم عظیم است و ندا بزرك در لوحی از الواع از سباء مشیّت اینکلمهٔ علیا نازل اکر قوّهٔ روع بتمامها بقوّهٔ سامعه تبدیل شود میتوان کفت لایق اصفاء این ندآء است که از افق اعلی مرتفع و اللّا این آذان آلوده لایق اصغا نبوده و نیست طوبی للسامعین و ویل للغافلین

### کلمة الله در ورق چهارم از فردوس اعلى

یا حزب الله از حق جلّ جلاله بطلبید مظاهر سطوت و قوّدرا از شرّ نفس و هوی حفظ فرماید و بانوار عدل و هدی منوّر دارد از حضرت محمّدشاه مع علوّ مقام دو امر منکر ظاهر آرّل نفی سلطان ممالک فضل و عطا حضرت نقطهٔ اولی و ثانی قتل سیّد مدینهٔ تدبیر و انشآء باری خطا و عطای ایشان عظیم است سلطانیکه غرور اقتدار و اختیار اورا از عدل منع ننماید و نعمت و ثروت و عزّت و صفوف و الوف اورا از تجلّیات نیّر انصافی محروم نسازد او در ملاً اعلی دارای مقام اعلی و رتبهٔ علیاست بر کلّ اعانت و محبّت آن وجود مبارك لازم طوبی لملك ملك زمام نفسه و غلب عضبه و فضّل العدل علی الظلم و الانصاف علی الاعتساف

### کلهة الله در ورق <sup>پنج</sup>م از فردوس اعلی

عطیّة کبری و نعبت عظمی در رتبهٔ اولی خرد بوده و هست اوست حافظ وجود و معین و ناصر او خرد پیك رحمن است و مظهر اسم علّام باو مقام انسان ظاهر و مشهود اوست دانا و معلّم اوّل در دبستان وجود و اوست راه نما و دارای رتبهٔ علیا از بمن تربیت او عنصر خاك دارای کوهر پاك شل و از افلاك کذشت اوست خطیب اوّل در مدینهٔ عدل و در سال نه جهانرا ببشارت ظهور منوّر نمود اوست دانای یکتا که در اوّل دنیا برقاه معانی ارتقا جست و چون بارادهٔ رحانی بر منبر بیان مستوی بد و حرف نطق فرمود اوّل بشارت وعد ظاهر و از ثانی خوف وعید و از وعد و وعید بیم و امید باهر و باین دو اساس نظم عالم محکم و بر قرار تعالی الحکیم ذو الفضل العظیم

### کلمة الله در ورق ششم از فردوس اعلی

سراج عباد داد است اورا ببادهای مخالف ظلم و اعتساف خواموش منهائید و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد در اینکلههٔ علیا بحر حکمت الٰهی موّاج دفاتر عالم تفسیر آنرا کفایت ننهاید اکر عالم باینطراز مزیّن کردد شمس کلههٔ یوم

یغنی الله کلا من سعته از افق سمآء دنیا طالع و مشرق مشاهای شود مقام این بیانرا بشناسید چه که از علیا غرق شجرق قلم اعلی است نیکوست حال نفسیکه شنید و فائز شد براستی میکویم آنچه از سمآء مشیّت الهی نازل آن سبب نظم عالم و علّت اتّحاد و اتّفاق اهل آنست کذلك نطق لسان المظلوم فی سجنه العظیم

# كلية الله در ورق هنتم از فردوس اعلى

ای دانایان امم از بیکانکی چشم بردارید و به یکانکی ناظر باشید و باسبابیکه سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسّك جوئید این یک شبر عالم یکوطن و یکهقام است از افتخار که سبب اختلای است بکذرید و بآنچه علّت اتفاقست توجّه نائید نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و اخلاق و دانش است نه بوطن و مقام ای اهل زمین قدر اینکلمهٔ آسمانیرا بدانید چه که بمنزلهٔ کشتی است از برای دریای دانائی و بمنزلهٔ آفتابست از برای جهان بینائی

### کلمة الله در ورق هشتم از فردوس اعلی

دار التعلیم باید در ابتدا اولادرا بشرایط دین تعلیم دهند تا وعد و وعید مذکور در کتب الهی ایشانرا از مناهی منع غاید و بطراز اوامر مزین دارد ولکن بقدریکه بتعصب و حیّة جاهلیّه منجر و منتهی نکردد آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشك باید امنای بیت عدل مشورت غایند آنچه را پسندیدند مجری دارند انه یلهمهم ما یشآء و هو المدبّر العلیم از قبل فرمودیم تکلّم بدو لسان مقدّر شد و باید جهد شود تا بیکی منتهی کردد و همچنین خطوط عالم تا عبرهای مردم در تحصیل السن مختلفه ضایع نشود و باطل نکردد و جمیع ارض مدینهٔ واحده و قطعهٔ واحده مشاهدی شود

## کلمة الله در ورق نهم از فردوس اعلی

براستی میکویم هر امری از امور اعتدالش محبوب چون تجاوز نماید سبب ضر کردد در تمدن اهل غرب ملاحظه نمائید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شد آلت جهنییه بیان آمده ودر قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شب آنرا چشم عالم و آذان امم ندیده و نشنیده اصلاح اینهاسد قویّهٔ قاهره ممکن نه ممکر باتجاد احزاب

عالم در امور و یا در مذهبی از مذاهب بشنوید ندای مظلومرا و بصاح اکبر مسك عائيل اسباب عجيبة غريبه در ارض موجود و لكن از افتك و عقول مستور و آن اسبابی است که قادر است برتبدیل موآءِ ارض کلها وسهیّت آن سبب ملاکت سبحان الله امر عجیبی مشاهد کشت برق یا مثل آن مطیع قائد است و بامر او حركت مينمايد تعالى القادر الذي اظهر ما اراد بامره المحكم المتين يا اهل بها اوامر منزله هر یك حصنی است محكم از برای وجود انّ المظلوم ما اراد الّا حفظكم و ارتقائكم رجال بيت عدارا وصيّت مينهائيم و بصيانت و حفظ عباد و امآء و اطفال امر ميفرماً عيم بايل در جيع احوال بصالح عباد ناظر باشند طوبي لامير اخل بد الاسير و لغنى توجه الى الفقير و لعادل اخل حق المظلوم من الظالم و لامين عبل ما امر به من لدن آمر قديم يا حيدر قبل على عليك بهآئى و ثنأئى نصايح و مواعظ عالمرا احاطه نموده معذلك سبب احزان شا نغرم و سرور جه كه بعضى از مترعیان مجبّت طغیان غوده اند و وارد آورده اند آنچه را که از ملل قبل و علمای ايران وارد نشل قلنا من قبل ليس بليّتي سجني و ما ورد عليّ من اعد آئي بل عمل احبّائی الذین بنسبون انفسهم الی نفسی و برتکبون ما بنوم به قلبی و قلمی مکرّر امثال این بیانات نازل و لکن غافلین را نفع نبخشید جه که اسیر نفس و عوی مشاهد میشوند از حق بطلب کل را تائید فرماید بر انابه و رجوع تا نفس بشتهیاتش باقی جرم و خطا موجود امیل آنکه یل بخشش الهی و رحت رحمانی کل را اخذ غاید و بطراز عفو و عطا مزيّن دارد وهم چنين حفظ فرمايد از أنچه سبب تضييع امر اوست مابين عبادش انه مو المقتدر القدير و مو الغفور الرحيم

# كلية الله در ورق دهم از فردوس اعلى

یا هل ارض انزوا وریاضات شاقه بعز قبول فائز نه صاحبان بصر و خرد ناظرند باسبابیکه سبب روم و ریحانست امثال این امور از صلب ظنون و بطن اوهام ظاهر و متولّد لایق اصحاب دانش نبوده و نیست بعضی از عباد از قبل و بعد در مغارهای جبال ساکن و بعضی در لیالی بقبور متوجّه بکو بشنوید نصح مظلومرا از ماعند کم بکذرید و بآنچه ناصح امین میفرماید تمسّك جوئید لا تحرموا انغسکم عبّا خلق لکم انفاق عند الله محبوب و مقبول و از سیّد اعبال مذکور انظر وا ثمّ اذکر وا ما انزله الرحن فی الفرقان و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شتم نفسه

فاولئك هم الفائزون في الحقيقه اينكلمة مباركه در اينهقام آفتاب كلماتست طوبي لمن اختار اخاه على نفسه انه من اهل البهآء في السفينة الحمرآء من لدى الله العليم الحكيم اين ايّام حضرت افنان و امين عليهم بهائي و عنايتي بعضور ولقا فائز و هم جنین نبیل ابن نبیل و ابن سمندر علیهم بهآء الله و عنایته حاضر و از کاس وصال مرزوق نسئل الله ان يقدر لهم خير الآخرة و الأولى وينزل عليهم من سمآء فضله و سعاب رحمته بركة من عنك و رحمة من لدنه انه هو ارحم الراحمين و هو الفضّال الكريم يا حيدر قبل على نامة ديكر شها كه باسم جود ارسال نمودي بساحت اقدس فأنز لله الحمد مزين بود بنور توحيد و تقديس و مشتعل بود بنار محبّت و وداد از حقّ بطلب ابصار را قوّت بخشل و بنور تازه منوّر دارد شایل فآئز شود بآنچه که شبه و مثل نداشته امروز آیات ام الکتاب بثابة آفتاب مشرق ولائع بکلمات قبل وبعد مشتبه نشك و غيشود ان المظلوم لا يحب ان يستدل في امره عاظهر من غيره اوست محيط و ما سوايش محاط قل يا قوم اقروًا ما عندكم و نقرء ما عندنا لعمر الله لأ يذكر عند ذكره اذكار العالم و ما عند الأمم يشهد بذلك من ينطق في كلّ شأن انّه مو الله مالك يوم الدين وربّ العرش العظيم سبحان الله معلوم نيست معرضين بيان بچه حجّت و برهان از سیّد امکان اعراض غوده اند مقام این امر فوق مقام ما ظهر و يظهر است اكر نعوذ بالله اليوم نقطة بيان حاضر باشد و در تصديق توقّف غايد داخل كلمة مباركه كه از مطلع بيان آنعضرت نازلشك ميشوند قال و قوله الحق حقّلن يظهره الله ان يرد من لم يكن اعلى منه فوق الأرض بكو اي بي دانشها اليوم آنعضرت بانّني انا اوّل العابدين ناطق بضاءت عرفان خلق مزجانست و قوّةً ادراكشان ضعيف شهد القلم الأعلى بنقرهم و غناء الله ربّ العالمين سبحان الذي خلق الخلق و هو الحقّ علام الغيوب قد نزّل أمّ الكتاب و الومّاب في مقام محمود قد طلع الفجر و القوم لا يفقهون قد اتت الآيات و منزلها في حزن مشهود قد ورد على ما ناح به الوجود قل یا بحیی فأت بآیة ان کنت ذی علم رشیر فذا ما نطق به مبشری من قبل و فی هذا الحين يقول انّني انا اوّل العابدين انصف يا اخي هل كنت ذا بيان عند اموام بعر بیانی و مل کنت ذا ندآء لدی صریر قلبی و مل کنت ذا قدرة عند ظهورات قدرتی انصف بالله ثم اذکر اذ کنت قائمًا لدی المظلوم و نلقی علیك آیات الله المهيس القيّوم ايّاك ان منعك مطلع الكذب عن هذا الصدق المبين يا ايّها الناظر الى الوجه بكو اى عباد غافل بقطرة أز بحر آبات الهى محروم كشتيد و بذرة از تجلّيات على المحروم كشتيد و بذرة از تجلّيات المحروم كشتيد و بذرة از تجلّيات المحروم كشتيد و بذرة از تجلّيات المحروم كشتيد و بذرة از تجلّيات

انوار آفتاب حقيقت محروم لو لا البهآء من يقدر ان يتكلّم امام الوجوه انصفوا و لا تكونوا من الظالمين به ماجت البعار وظهرت الاسرار و نطقت الأشجار الملك و الملكوت الله منزل الآيات و مظهر البيّنات بيان فارسى حضرت مبشر را ملاحظه نائيل و ببصر عدل در آن مشاهل كنيل انه يهديكم الى صراط ينطق في هذا الحين با نطق لسانه من قبل اذ كان مستويًا على عرش اسمه العظيم ذكر اولياي آن اطرافرا غوده اند الله الهد هر یك بذكر حق جلّ جلاله فائز كشت و اسامی كلّ در ملکوت بیان از لسان عظمت جاری و ظاهر طوبی لهم و نعیما لهم بما شربوا رحیق الوحى و الالهام من ايادى عطآء ربّهم المشفق الكريم نسمّل الله ان يوفّقهم على الاستقامة الكبرى و عرفه بجنود الحكمة و البيان انه مو المقتدر القدير كبر من قبلي عليهم و بشرهم بما اشرق ولام نير الذكر من افق سمآء عطآء ربّهم الغفور الرحيم ذكر جناب ما قبل سين را غودند انّا زيّنًا هيكله بطراز العفو و راسه باكليل الغفران له ان يباهي بين الأنام بهذا الفضل المشرق اللائع المبين بكو محزون مباش بعد از نزول این آیهٔ مبارکه مثل آنست که در این حین از بطن امّ متولّد کشته قل لیس لك ذنب و لا خطآء قد طهرك الله من كوثر بيانه في سجنه العظيم نسئله تبارك و تعالى ان يؤيّرك على ذكره و ثنائه و عرد الغيب انه مو القوى القدير ذكر اهل طارًا) را غودند انّا اقبلنا الى عباد الله هناك و نوصيهم في اوّل البيان با انزله نقطة البيان لهذا الظهور الذي به ارتعدت فرآئص الأسمآء و سقطت اصنام الاوهام و نطق لسان العظمة من افقه الاعلى تالله قد ظهر الكنز المكنون و السرّ المخزون الذي به ابتسم ثغر ما كان و ما يكون قال و قوله الحق و قل كتبت جوهرة في ذكره و مو انه لا يستشار باشارتي ولا با ذكر في البيان و نوصيهم بالعدل و الانصاف و الامانة و الديانة و ما ترتفع به كلمة الله و مقاماتهم بين العباد و انا الناصع بالحق يشهل بذلك من جرى من قلمه فرات الرحة و من بيانه كوثر الحيوان لاهل الأمكان تعالى هذا الفضل الأعظم و تباهى هذا العطآء المبين يااهل طار اسمعوا ندآء المختار انه يذكركم عا يقر بكم الى الله ربّ العالمين انه اقبل اليكم من سجن عكَّآء و انزل لكم ما يبقى به اذكاركم و اسهائكم في كتاب لا يأذنه المحو و لا تبدُّله شبهات المعرضين ضعوا ما عند القوم و ذنوا ما امرتم به من لدن آمر قديم عذا

طار من قراء الصاد :На полъ

يوم فيه تنادي السدرة المنتهي و تقول يا قوم انظروا انماري و اوراقي ثم استبعوا حفیفی ایّا کم ان تمنعکم شبهات القوم عن نور الیقین و بحر البیان ینادی و یقول با اهل الأرض انظروا الى امواجي و ما طهر منّى من لتَّالي الحكمة و البيان اتَّقوا الله و لا تكونوا من الغافلين امروز جشن عظيم در ملاء اعلى بريا چه كه آنچه در كتب الٰهى وعدى داده شدى ظاهر كشته يوم فرح اكبر است بايد كلّ بكهال فرح و نشاط و سرور و انبساط قص بساط قرب غایند و خودرا از نار بعد نجات دهند یا اهل طار خذوا بقوّة اسمى الاعظم كوس العرفان ثم اشربوا منها رغما لاهل الامكان الذين نقضوا عهد الله و میثاقه و انکروا حبّته و برهانه و جادلوا بآیاته التی احاطت من فی السموات و الارضين معرضين بيان عثابة حزب شيعه مشاهل ميشوند و برقدم آنحزب مشى مينهايند ذروهم في اوهامهم وطنونهم انّهم من الأخسرين في كتاب الله العليم الحكيم حال علماي شيعه طرًّا بر منابر بسبّ و لعن حق مشغول سبعان الله دولت ابادی هم متابعت آنقومرا غود و بر منبر ارتقا جست و تکلّم غود بآنچه که لوم صیحه زد وقلم نوحه کرد در عمل او و عمل اشرفی علیه بهائی و عنایتی تفکّر نمائیل و هم چنین در اولیائی که باین اسم قصل مقرّ فدا غودند و جانرا در سبیل مقصود عالمیان انفاق کردند امر ظاعر و بثابة آفتاب لائح و لکن قوم خود حجاب خود شلا اند از حق میطلبیم ایشانرا مویّل فرمایل بر رجوع انّه هو التوّاب الرحیم یا اهل طَآر انّا نکبّر من هذا البقام على وجوهكم و نسئل الله تبارك و تعالى ان يسقيكم رحيق الاستقامة من ایادی عطائه انه مو الفیّاض العزیز الحید بكذارید نابالفهای عالم را كه بهوی متحرّكند و بمطالع اوهام متشبّث انه مويدكم و معينكم انه هو المفتدر على ما يشآء لا اله الّا هو الفرد الواحد العزيز العظيم البهآء من لدنّا على الذين اقبلوا الى مشرق الظهور و اقرّوا و اعترفوا بما نطق به لسان البيان في ملكوت العرفان في هذا اليوم المبارك العزيز البديم

### Лаухъ•,,Райскія слова".

Слово Бога на листѣ первомъ высочайшаго рая, которое произнесено и начертано свѣтлѣйшимъ перомъ.

Во истину говорю, *страхъ Бога* есть очевидный хранитель и крѣпкая твердыня для всѣхъ народовъ міра. Онъ есть орудіе величайшее для со-

хранности рода человѣческаго и величайшее средство для обезпеченности людей. Да! Въ существѣ заключается знаменіе, которое предохраняетъ человѣка отъ всего недостойнаго и предосудительнаго. Имя ему (знаменію) дали Хейа́ (стыдъ). Но это нѣчто свойственное не многимъ. Всѣ не обладаютъ и не обладали этимъ свойствомъ́.

#### Слово Бога на листъ второмъ высочайшаго рая.

Въ этотъ мигъ высочайшее перо совѣтуетъ проявленіямъ власти и восходамъ самодержавія, т. е. царямъ, государямъ, начальникамъ, правителямъ, улемамъ, арифамъ і) и этимъ (совѣтомъ) завѣщаетъ держаться религіи. Она есть величайшее средство для порядка въ мірѣ и благополучія того, кто (живетъ) въ мірѣ. Слабость столновъ религіи ведетъ къ силѣ, наглости и дерзости невѣждъ. Во истину говорю, что все, что убудетъ въ высотѣ положенія религіи, увеличитъ небреженіе злыхъ. И въ конечномъ результатѣ явится анархія. Слушайте, о имѣющіе уши, и принимайте во вниманіе, о имѣющіе очи!

#### Слово Бога на листъ третьемъ высочайшаго рая.

О сынъ человъческій! Если ты обращаешь взоръ на благость (Бога), то оставь то, что тебѣ приноситъ пользу, и возьми то, что полезно рабамъ (Божінмъ). А если ты будешь имѣть въ виду справедливость, то изберешь для другихъ то, что ты избираешь для себя. Человъкъ порой скромностью поднимается къ небу почета и могущества, порой же гордостью приводится къ самому низкому мъсту униженія и разстройства.

О племя Божіе! День великъ и призывъ громокъ. Въ одномъ изъ Лауховъ ниспослано съ *неба воли* $^2$ ) это высочайшее слово:

Если вся сила души будеть замѣнена силой слуха, то можно сказать, она будеть достойна выслушать этотъ призывъ, который вознесся съ высочайшаго горизонта. А иначе эти замаранныя уши не были и не будутъ достойны выслушать. Благо внимающимъ и горе пренебрегающимъ.

### Слово Бога на листъ четвертомъ высочайшаго рая.

О Божіе племя! Молите Бога — да возсіяєть блескь Его — чтобы Онь сохраниль властителей<sup>3</sup>) оть зла страстей и дурныхъ наклонностей и освѣтиль бы ихъ лучами справедливости и руководительства (Божьяго).

<sup>1)</sup> Т. е. ученымъ мистикамъ.

<sup>2)</sup> Т. е. отъ Беха-Уллы.

<sup>3)</sup> Дословно: мъста проявленія энергіи и силы.

Отъ Мухаммедъ-Шаха, несмотря на высоту его положенія, двѣ недостойныя вещи проявились. Первое — уничтоженіе властителя странъ благости и даянія, Первой Точки (Нуктэи-Ула) 1), и второе — убійство сейида города распорядительности и зиждительства 2). Въ общемъ грѣхи сто (Мухаммедъ-Шаха) и благодѣянія его были велики.

Тотъ государь, котораго гордость власти и державы не устранитъ отъ справедливости, и блага и богатство, почеть, войска и придворные не лишать блеска свётила безпристрастія, — тотъ будеть обладателемь высочайшаго мёста и степени среди небожителей. Всёмъ необходимо содёйствовать и любить такое благословенное существо. Благо царю, обладающему браздами себя самого, побёждающему гиёвъ свой, предпочитающему справедливость угнетенію и правдивость низкопоклонству.

#### Слово Бога на листъ пятомъ высочайшаго рая.

Разсудокъ былъ и есть величайшій даръ и величайшее благодѣяніе въ первой степени 3). Опъ хранитель существа, а пособникъ и помощникъ его разсудокъ вѣстника Милосерднаго и проявителя 4) имени Всезнающаго. Имъ (т. е. разсудкомъ) опредѣляется и выясняется мѣсто человѣка. Онъ есть знатокъ и первый наставникъ въ школѣ существованія. Опъ есть проводникъ и обладатель высочайшей степени. Отъ блага его воспитанія элементъ праха сдѣлался чистой жемчужиной и превзошель тверди небесныя. Опъ нервый проповѣдникъ въ городѣ справедливости и въ девятомъ году 5) освѣтилъ міръ благовѣстью Зухура. Онъ единый позпавшій, который въ началѣ міра ноднялся по ступенямъ (внутренняго) смысла, и когда онъ волей Милосерднаго возсѣлъ на амвонъ беяна, Онъ изрекъ два слова: первое — благовѣсть появленія обѣщаннаго, второе — страхъ возмездія. И отъ обѣщанія и угрозы страхъ и надежда явны и этими двумя устоями утверждается и устанавливается строй міра. Превознесенъ Мудрый, Благой, Великій!

### Слово Бога на листѣ шестомъ высочайшаго рая.

Свѣтильникъ рабовъ — справедливость; его не тушите противными вѣтрами угнетенія и несправедливости. Цѣль этого Зухура — есть объединеніе рабовъ. Въ этомъ высочайшемъ словѣ волнуется море божественной мудрости

<sup>1)</sup> Т. е. Баба.

<sup>2)</sup> Извѣстное убійство Каимъ-Макама.

<sup>3)</sup> Т. е. въ высшей степени.

<sup>4)</sup> Т. е. Беха-Уллы.

<sup>5)</sup> Т. е. въ девятомъ году послѣ Зухура Баба, когда былъ тайный Зухуръ Беха-Уллы 1268 г. (سنة بعادير). Явный былъ въ 1280 г. См. прим. къ ст. 177 Китабе Акдесъ.

и не хватитъ всёхъ тетрадей міра для истолкованія ся. Если міръ будетъ украшенъ этимъ узоромъ, то солице слова: «день, въ онь-же Богъ обогатитъ всёхъ ицедростью (воей»<sup>1</sup>) будеть зам'ятно восходящимъ и блистающимъ съ неба міра. Познайте значеніе этого изъясненія (беяна), потому, что онъ нзъ высочайшихъ плодовъ древа высочайшаго пера. Благо будетъ тому, кто услыхалъ и постигъ. Во истину говорю, что то, что низошло съ неба божественной воли ведетъ къ устройству міра и къ единству и согласію его жителей. Такъ изрекъ языкъ угнетеннаго въ его великой темницъ.

#### Слово Бога на листъ седьмомъ высочайшаго рая.

О ученые народовъ! Отверните очи отъ отчужденія и взирайте на объединеніе. Ищите опоры въ томъ, что ведетъ къ миру и спокойствію всѣхъ вообще жителей міра. Это единая мюрка: Міръ (вѣдь) одно отечество и одно мѣсто. Оставьте гордость, причину раздора, и направьтесь къ тому, что ведетъ къ согласію. Людямъ Беха можно гордиться (лишь) хорошими дѣяніями, хорошими правами и познаніями, а не отечествомъ и мѣстомъ. О люди земли, познайте цѣну этимъ небеснымъ словамъ! Они вѣдь корабль для моря познанія и солнце для міра зримости.

#### Слово Бога на листъ восьмомъ высочайшаго рая.

О школѣ. Должно въ началѣ дѣтей обучать началамъ религіи, дабы обѣщанное и угроза <sup>2</sup>), упомянутыя въ божественныхъ книгахъ, ихъ устранили отъ запрещеннаго и украсили бы (ихъ) узоромъ положительныхъ повелѣній. Но это (обученіе) въ такой (лишь) степени, чтобы оно не привело ихъ къ фанатизму и невѣжественному патріотизму.

О томъ, что изъ предплово въ книгъ явно не было ниспослано, должно обсудить досприенныме дома справедливости и то, что они найдутъ соотвътствующимъ, пусть приведутъ въ дъйствіе. Поо Онъ вдохновилъ ихъ тъмъ, что пожелалъ и Онъ распорядитель знающій.

Ранже мы сказали, что два языка предназначены для разговора <sup>4</sup>). Но должно стараться, чтобы ограничные однимъ. Тоже относительно письменъ міра (и это) для того, чтобы жизнь людей не терялась бы попусту на усвоеніе различныхъ языковъ. И вся земля сдёлается (такимъ образомъ) однимъ городомъ и одной частью свёта.

<sup>1)</sup> Коранъ IV, 129.

<sup>2)</sup> См. выше конецъ «Слова на листъ пятомъ».

<sup>3)</sup> Т. е. запрещеній и повельній, см. Кит. Акд. ст. 3, прим. 2.

<sup>4)</sup> Cm. Browne, Descript. of Babi Mss. p. 668 n. 1.

Слово Бога на листъ девятомъ высочайшаго рая.

Во истину говоримъ, что во всякомъ дѣлѣ предпочтительна равномѣрность. Разъ ее переходятъ, появляется вредъ. Замѣтъте, что цивилизація народовъ Запада привела къ смутѣ и одичанію жителей міра: появились адскія орудія и низость убійства существъ. Ничего подобнаго глаза міра не видѣли, и уши народовъ не слышали. Исправить это зло сильное, подавляющее нельзя иначе какъ объединеніемъ народовъ міра (обіщими) дѣлами или какой пибудь религіей. Прислушайтесь къ призыву угнетеннаго и придержитесь величайшаго мира (Сульхе Акберъ).

На землѣ находятся удивительныя и необычайныя силы. Но онѣ скрыты отъ умовъ и сердецъ. А эти силы могутъ перемѣнить атмосферу всей земли, а ядъ ихъ можетъ послужить къ гибели. Слава Богу! Дѣло удивительное обнаруживается. Молиія и ей подобное дѣлается послушной вождю 1) и движется по его повелѣнію. Превознесенъ Могучій, который проявилъ то, что пожелалъ, повелѣніемъ Своимъ крѣнкимъ, устойчивымъ!

О люди Bexà! Каждое изъ ниспосланныхъ повелѣній есть крѣпкая твердыня для существа. Во истину угнетенный для васъ ничего не пожелалъ, кромѣ вашей сохранности и возвышенія.

Людямъ дома справедливости мы завѣщаемъ и повелѣваемъ (заботиться) о невредимости и сохранности рабовъ и рабынь (Божьихъ) и дѣтей и во всѣхъ обстоятельствахъ они должны заботиться о благѣ рабовъ (Божьихъ). Благо правителю взявшему за руку илѣшика, богатому обратившемуся къ бѣдному, справедливому взявшему сторону угнетеннаго протявъ угнетателя и вѣрному выполняющему то, что ему повелѣно древнимъ повелителемъ.

О Хейдеръ передъ Али<sup>2</sup>), надъ тобой да будетъ мой блескъ и хвала моя, совѣты и увѣщанія обняли міръ, но несмотря на это они (совѣты и увѣщанія) сдѣлались причиной скорби, а не радости и веселія, такъ какъ нѣкоторые притязающіе па любовь 3) подпяли смуту. Отъ нихъ объявилось то, чего не появлялось отъ прежнихъ религій и улемъ Ирана.

Мы сказали ранѣе: нѣтъ мнѣ горя въ моей темницѣ и въ томъ, что приключилось со мной отъ враговъ монхъ, по (скорбь моя) отъ дѣяній мопхъ возлюбленныхъ, которые пристегиваютъ себя ко мпѣ и совершаютъ то, о чемъ рыдаетъ мое сердце и мое перо.

<sup>1)</sup> Очевидно намекъ на электрическія открытія нашего въка.

<sup>2)</sup> Т. е. Хейдеръ Али.

<sup>3)</sup> Къ Бабу. Имъется въ виду Эзель, его послъдователи и псевдобабиды, имъющіеся въ достаточномъ количествъ въ Персіи.

Неоднократно ниспосланы подобныя изъясненія, но они не даровали пользы пренебрегающимъ. Они, вѣдь, плѣнники плоти и страсти.

Проси Бога, чтобы Онъ помогъ всёмъ въ покаяніи и возвращеніи (на путь истинный). Пока душа пребываетъ въ своихъ вожделёніяхъ, грёхъ и преступленіе на лицо. Есть надежда, что рука божественныхъ даяній и милосердіе Милосерднаго охватитъ всёхъ и украситъ узоромъ прощенія и дарованія и тёмъ сохранитъ отъ того, что служитъ къ ущербу Его дёла среди Его рабовъ. Ибо Онъ самодержавенъ, властенъ и Онъ прощающій и милостивый.

#### Слово Бога на листъ десятомъ высочайшаго рая.

О люди земли! Отшельничество и мучительное подвижничество не достигло почета пріятія. Люди дальновидные и разумные им'єють въ виду лишь то, что ведеть къ пріязни и спокойствію. Д'єянія подобныя этимъ прочистекають и рождаются изъ н'єдръ вымысловъ и чрева воображенія. Они не были и не будуть достойными людей познанія.

Многіе изъ рабовъ и прежде и послѣ обитали въ горныхъ пещерахъ, другіе ночью направлялись къ гробницамъ 1). Скажи: внемлите совѣту угнетеннаго и оставьте то, что у васъ. Держитесь того, что вамъ даетъ совѣтчикъ вѣрный. Не лишайте себя того, что создано для васъ.

Щедрость пріятна и любезна Богу и названа господиномъ (сейидомъ) хорошихъ дѣяній. Взирайте и произпосите то, что ипспослаль Милосердный въ Форканѣ (Коранѣ)²): «и даютъ имъ предпочтеніе надъ собою, хотя и находятся въ нищетѣ: а которые остерегутъ себя отъ любостяжанія, тѣ будутъ блаженны³)».

Въ самомъ дѣлѣ въ этомъ отношеніи это благословенное слово есть солнце словесъ. Благо тому, кто предпочелъ брата своего себѣ самому, онъ во истину изъ людей Беха̀ на червонной ладьѣ ф у Бога знающаго, мудраго. Въ эти дии доститли свиданія и присутствія благородныя Афнаны ри Эминъ мара ними да будетъ мой блескъ и мой промыселъ, а также

<sup>1)</sup> Съ тѣмъ, чтобы овладѣть душами умерш. чтъ и джиннами — обычай, практикуемый въ Персіи.

<sup>2)</sup> Коранъ LIX, 9, перев. Саблукова, стр. 473.

<sup>3)</sup> Беха не совсѣмъ вѣрно цитируетъ Коранъ: вмѣсто имѣющагося въ Коранъ т. е. тѣ будутъ блаженны, въ нашей рукописи стоитъ هم الفاعرون т. е. они будутъ изъ постигшихъ.

<sup>4)</sup> См. прим. къ стиху 198 Китабе Акдесъ.

<sup>5)</sup> Сыновья Беха-Уллы.

<sup>6)</sup> Хаджи А. Х. А.

Небиль <sup>1</sup>), сынъ Небиля и сынъ Семендера, надъ ними да будетъ блескъ и промыселъ Божій, присутствуютъ и насыщаются изъ чаши свиданія.

Молимъ Бога, чтобы Онъ предопредѣлилъ имъ и конецъ и начало и ниспослалъ бы имъ съ неба Его благости и облака Его милосердія благословеніе и милость, ибо Онъ милосердиѣйшій изъ милосердныхъ, Онъ же многомилостивецъ щедрый.

О Хейдеръ Али! Ваше другое письмо, которое было адресовано на имя Джуда <sup>2</sup>), достигло священнъйшаго порога. Хвала Богу! Оно было украшено свътомъ единобожія и освященія и пылало огнемъ любви и справедливости. Проси Бога, чтобы Онъ дароваль очамъ крѣность и освѣтилъ бы ихъ новымъ свѣтомъ. (Тогда) они (глаза) быть можетъ достигнутъ того, чему подобнаго не было. Нынѣ аеты (стихи) Матери-Книги <sup>3</sup>) блестятъ и свѣтятся, какъ солнце и не должны быть смѣшиваемы съ прежними и послѣдующими словами. По истинъ, угнетенному не любезно, чтобы руководились въ его дѣлѣ тѣмъ, что ниспослано не имъ. Онъ есть объемлющій, а все остальное объемлемое. Скажи: О люди, читайте то, что имѣете, — мы читаемъ то, что есть у насъ. Клянусь жизнью Бога! Ничто мірское и людское не упоминается при славословіи Его. Свидѣтельствуетъ объ этомъ тотъ, который во всѣхъ случаяхъ речетъ: Во истину, Онъ — Богъ, владыко суднаго дня и господинъ великаго престола.

Слава Богу <sup>4</sup>)! Отвергающіе беянисты <sup>5</sup>) неизв'єстно какими доводами и доказательствами отвернулись отъ Господина человичества. Это д'єло выше всего того, что появлялось и появится. Если бы — ищемъ уб'єжища у Бога — нын'є былъ зд'єсь Точка Беяна <sup>6</sup>) и затруднился бы въ признанін, то онъ подходилъ бы подъ благословенное слово, которое низошло изъ его же беяна. Онъ сказалъ и слово его истина: «вс'є права тому, кого Богъ проявитъ, (даже) если онъ отвергнетъ кого либо, выше котораго н'єтъ никого на земл'є». Скажи: О нев'єжды, въ сей день этотъ преподобный <sup>7</sup>) говоритъ: «Во истину я первый изъ обожающихъ». Они (нев'єжды) лишены пониманія истиннаго богопознанія и ихъ познавательная способность ослаб'єла. Свид'єтельствуетъ высочайшее перо о нищет'є ихъ и о богатств'є Бога, Господа міровъ. Слава Тому, кто создалъ все существующее, Онъ-же есть Истина, Онъ-же в'єдаетъ все сокровенное!

Матерь писанія в ниспослана, а Даритель въ хвалимомъ мѣстѣ; появилась заря, а народъ не распознаетъ; пришли знаменія (аеты), а ниспослатель въ явной печали; со мной же приключилось то, что приводитъ въ плачь существо.

<sup>1)</sup> Небиль Зеренди. 2) Ага Мохаммедъ Джевадъ Казвини; живетъ въ Аккъ.

<sup>3)</sup> Т. е. Китабе Акдесъ. 4) Формула удивленія.

<sup>5)</sup> Эзелисты. 6) Бабъ. 7) Бабъ. 8) Т. е. Китабе Акдесъ.

Скажи: О Яхъя 1) принеси знаменіе (*ает*а), если ты обладаеть справедливымъ знаніемъ. Это есть то, что сказалъ мой предвѣстникъ прежде объ этомъ мигѣ; Онъ сказалъ: «Во истину, я первый изъ обожающихъ».

Будь же справедливъ, о братъ мой, развѣ ты обладаешь беяномз (другимъ) при волненіи моря мосто беяна; развѣ ты можешь призывать при скрипѣ моего пера; развѣ у тебя есть власть, когда проявилось мое могущество? Будь же ради Бога справедливъ! И затѣмъ вспомни, когда ты предстоялъ предъ угнетеннымъ и мы низвергали на тебя знаменія (аеты) Бога, объсмлющаго, нерушимаго²). Горе тебѣ, если воплощеніе лжи³) тебя устранитъ отъ этой явной правды.

О взирающій на Ликъ! Скажи: о рабы, пренебрегающій на одну каплю лишенъ моря знаменій божественныхъ, а (пренебрегающій) на одинъ атомъ лишенъ отблеска свѣта солнца дъйствительности. Не будь Беха, кто могъ бы говорить передъ лицемъ всѣхъ? Будьте справедливы и не угнетайте! Имъ же 4) заволновались моря, обнаружились тайны и заговорили камии: «Власть и царствіе принадлежатъ Богу, ниспослателю знаменій и дарователю разъясненія (беяна)».

Замѣтъте *персидскій беян* преподобнаго предвѣстника <sup>5</sup>) и отнеситесь къ нему справедливо. По истинѣ онъ (беянъ) ведетъ васъ путемъ (истиннымъ) и говоритъ въ этотъ мигъ то, что говорилъ прежде, когда онъ возсѣдалъ на престолѣ Его имени великаго.

Упомянули о друзьяхъ той мѣстности в). Слава Богу, каждый изъ нихъ достигъ славословія Истины, да возсіяєть блескъ ея. Имена всѣхъ въ царствій беяна стали явны и произнесены устами величія. Благо имъ и благодать съ ними за то, что они испили вина откровенія и вдохновенія изъ рукъ даяній ихъ Господа, милостиваго, щедраго. Молимъ Бога, чтобы Онъ силотиль ихъ въ устойчивости величайшей и помогъ бы имъ воинствомъ мудрости и изъясненія (беяна). Ибо Онъ самодержавенъ и властенъ.

Поклонись имъ отъ меня и возвѣсти имъ то, чѣмъ возсіяло и заблистало свѣтило славословія (*зикра*) съ горизонта неба даяній Господа ихъ прощающаго, милосерднаго.

Вспомнили о Xa ( $_{\mathcal{O}}$ ) передъ Cиномz ( $_{\mathcal{O}}$ ) $^{7}$ ). Во истину, мы украсили обликъ его узоромъ прощенія, а главу его вѣнцомъ незлобивости. Ему

<sup>1)</sup> Субхе Эзель. 2) См. Китабе Акдесъ, ст. 455.

<sup>3)</sup> Сейидъ Мохаммедъ Исфагани; см. прим. къ ст. 458 Китабе Акдесъ.

<sup>4)</sup> Т. е. Беха-Уллой. 5) Баба.

<sup>6)</sup> Т. е. той, изъ которой Хейдеръ Али писалъ письмо.

<sup>7)</sup> Т. е. о какомъ то Хусейнѣ. Въ рукописи имѣются еще буквы Ь Ј, значеніе которыхъ мнѣ неизвѣстно. Могутъ означать, какъ предполагаютъ бабиды, чинъ этого Хусейна, т. е. напоминать о словѣ султанъ ј шш (капитанъ персидскихъ войскъ).

предназначено возгордиться передъ всёми людьми этой благостью заблиставшей, сіяющей, очевидной.

Скажи: Не печалься послѣ ниспосланія этого благословеннаго стиха (аста). Опъ подобень тому, кто въ этотъ мигъ родился изъ чрева матери.

Скажи: Нёть тебё грёха и повинности: очистиль тебя Богь въ своей великой темницё райскимъ источникомъ белиа. Молимъ Его — превознесенъ Онъ и преблагословенъ — чтобы Онъ помогъ тебё въ славословіи Его и хвалё и содёйствоваль бы тебё воинствомъ тайны. Ибо Онъ силенъ и могучъ.

Вспомнили о Жителяхъ Тара 1). По истинѣ, мы тамъ направились къ рабамъ Бога и завѣщаемъ имъ въ началѣ изложенія то, что писнослалъ Точка беяна для этого Зухура, отъ котораго содрогнулись артеріп именъ 2), опрокинулись идолища вымысловъ и заговорилъ языкъ величія изъ его высочайшаго горизонта. Клянусь Богомъ! Появилось сокровище сокрытое и тайна сокровенная, отъ которыхъ улыбаются уста того, что было и что будетъ. Онъ сказалъ и слово Его истина: «Начертана жемчужина въ его упоминаніи, а онъ таковъ, что его не выразить ни однимъ моимъ знакомъ и тѣмъ, что заключается въ беянъ 3)».

И завъщаемъ мы имъ справедливость, безпристрастіе, довъріе, набожность и все чьмъ возвысится слово Бога и ихъ положеніе среди рабовъ. А я — совътчикъ истиной: свидътельствуетъ объ этомъ тотъ, изъ пера котораго истекъ Евфратъ милости и изъ беяна котораго (ноявился) райскій источникъ жизненности для людей сего міра. Да будетъ превознесена эта величайшая благость и да просіяетъ это очевидное даяніе!

О люди Тара! Внемлите зову избранника, ибо онъ вамъ говорить то, что приблизить васъ къ Богу, Господу міровъ. По истині, онъ грядеть къ вамъ изъ темницы Акки и ниспослаль вамъ то, что увіковічить вашу славу и ваши имена въ книгі, которую не возьметь тлініе и не подмінять подлоги отвергающихъ. Покиньте людское и держитесь того, что вамъ повельть вічный повелитель. Это день, въ который взываеть лотосъ преділа и говорить: «О родъ людской, взгляните на мои илоды и на мои листья и прислушивайтесь къ моему шелесту. Горе вамъ, если васъ устранять сомийнія людскія отъ вірнаго світа». А море изъясненія вопість и глаголеть: «О люди земли! Взирайте на мои волны и на то, что появилось отъ меня изъ жемчужниъ мудрости и изъясненія». Бойтесь Бога и не будьте пренебрегающими.

Сегодня у небожителей настало большое торжество, такъ какъ то,

<sup>1)</sup> На поляхъ глосса من قرآء ص нзъ деревень Сад'а т. е. Исфагани.

<sup>2)</sup> Т. е. главнъйшіе сподвижники Баба. 3) См. Collections Scientifiques VI, 237.

что было объщано въ божественныхъ книгахъ, настало. Это день величайшей радости. Всъ должны съ полнымъ ликованіемъ, весельемъ, радостью п радушіемъ стремиться къ простору близости (къ Пророку) и спастись отъ огня удаленія.

О люди Тара! Возьмите силой моего величайшаго имени чаши богонознанія и пейте изъ нихъ, отторгнувшись отъ тѣхъ людей, которые нарушили завѣтъ Бога и его заповѣди, отрицаютъ подтвержденія и доказательства и ведутъ споры о Его знаменіяхъ (астахг), которыми обнято все, что на небесахъ и земляхъ.

Отверженцы *беяна* подобны шінтамъ и идутъ по ихъ стопамъ. Оставьте ихъ при ихъ вымыслахъ и измышленіяхъ, такъ какъ они изъ самыхъ низкихъ въ книгѣ Бога знающаго, мудраго.

Нынѣ всѣ *улемы* шінтскіе съ амвоновъ изрекаютъ брань и проклятія. Слава Богу <sup>1</sup>)! Доулетабадецъ <sup>2</sup>) слѣдуетъ за этой толпой и взобравшись на амвонъ, изрекаетъ такое, отъ чего скрижаль вскрикнула, а перо зарыдало.

Размышляйте о поступкахъ его и о дѣяніяхъ Ашрефа<sup>3</sup>), надъ нимъ да будетъ мой блескъ и мой промыселъ. Также (размышляйте) о друзьяхъ (святыхъ), которые ради этого имени направились къ мученичеству и жизнь пожертвовали на пути Цѣли міровъ. Дъло появилось и блеститъ подобно солнцу, по люди сами себя завѣшиваютъ. Молимъ Бога, чтобы Онъ помогъ имъ вернуться, ибо Онъ прощающій, милосердный.

О люди Тара! Мы возвеличились съ этого мѣста предъ лицемъ вашимъ и мы молимъ Бога, всеблагословеннаго и всевышняго, чтобы Онъ напоилъ васъ виномъ устойчивости изъ рукъ Его даяній, ибо Онъ всеблагой, могучій, хвалимый. Оставьте міру незрѣлыхъ, которыхъ побужденія — 
страсть и которые слѣдуютъ за воплощеніями вымысловъ. По истинѣ Онъ вашъ пособинкъ и помощникъ, ибо Онъ всевластенъ надъ тѣмъ, что пожелаетъ. Нѣтъ Бога, кромѣ Его, единаго, единственнаго, могучаго, великаго.

А отъ насъ да будеть блескъ надъ тѣми, которые направились къ восходу Зухура и признали и познали то, что изрекъ языкъ изъясненія (беяна) въ царствіи богопознанія въ этотъ благословенный, дорогой и удивительный день.



<sup>1)</sup> Въ смыслѣ недоумѣнія.

<sup>2)</sup> См. Мирза Хади Доулетабади см. «Узоръ шестой», выше, стр. 96, прим. 1.

<sup>3)</sup> Мирза Ашрефъ Абадехи. см. Е. G. Browne, A Trav. Narr. II, Note Y, p. 404—406.

УКАЗАТЕЛЬ.



Аббасъ, мирза — отецъ Беха-Уллы и Субхе-Эзеля VI, VII.

Аббасъ, мирза = Аббасъ-эфенди - Гусне Asamb IX, XXI—XXIII, 15, 30.

Абдуррахманъ Керкуки, шейхъ суфій XI. Абдуль Кадиръ Джиляни 59.

Абдуль Хусейнъ Факихъ XIII, XIV.

Абуль Фазль Гульпангани, мирза II, V, VII, X, XIII, XIV, 20, 108.

Авраамъ 51.

Ага Джанъ Бекъ XX, XXI.

Ага Джанъ, мирза — Хадимъ - Улла XI, XIII, XXVI, 32.

Ага-Улла XIX.

Ага-Ханъ Нури, мирза Х.

Адамъ 51.

**Адріанополь** XV, XX, XXI, 10, 23.

Азизъ-Улла, джедидъ 53.

Акка см. Акра.

Akpa XXI-XXIII, XXVII, XLVIII, 8, 18, 22, 83, 97, 121, 123.

Али ибнъ Абн Талебъ 66.

Али ибнъ Хусейнъ — Зейнъ уль Абидинъ 66.

Али Арабъ, Ага сейндъ XVII, XIX.

Али Афнанъ, хаджи сейидъ XXVII, 72.

Али Шахъ — Зилль ус-Султанъ VII.

Али Туршизи, шейхъ мулла — Дженабе Азимъ VI.

Али Анберъ Дехджи, хаджи сейидъ XXVIII. Али Анберъ Шамирзади, хаджи мулла 53, 57-60, 103, 104.

Али Мохаммедъ, сейндъ см. Бабъ.

Али Мохаммедъ, ara XVII.

Америка 23.

Aмоль VIII, X.

Аполлоній Тіанскій 68.

Ардебиль VII.

Асхабадъ II, X, XXVIII, 54, 72.

Aхмедъ =  $\Pi$ ара́х $\lambda$  $\eta$ тоς XVI.

Ахмедъ, шейхъ XVII, XVIII, XX, 49, 50. Chwolson 68.

Ахмедъ Али Нейризи XXXVI. Ашрефъ Абадехи, мирза 124.

Бабъ — Али Мохамиедъ, сейндъ III—VII, X, XXII, XXIV, 8, 11, 28, 31, 33, 35, 72, 85, 117, 119, 121-123.

Багдадъ V, VII, X—XIV, XVII, XX, 20,

Багиръ, хаджи мирза XVII.

Бакиръ, шейхъ ХХХ.

Баку ХХІХ.

Bardenhewer, O. 68.

Барфурумъ VIII.

Батюшковъ, Ю. Д. XVII.

Бедештъ VI, VIII.

Беди-Улла, мирза 72.

Безобразовъ XXVII.

Белинусъ 68.

Берлинъ 23, 24.

Беха-Улла, Хусейнъ Али, мирза III, VI-XVI, XX—XXII, XXIV—XXVII, XXIX, XLVIII, 2, 3, 5, 7—9, 11, 13, 16, 18— 20, 22-24, 26, 28-31, 39, 42, 45, 50, 53, 54, 68—70, 72, 83—85, 92— 94, 96, 97, 102, 104—107, 116—120, 122.

Бехдже XXIII—XXVI, XLVIII.

Бехрамъ, шахъ 107.

Бейрутъ XXII.

Бомбей XXVIII, XXXVI, XLVIII.

Bonn 68.

Броунъ, Э. Г. — Browne, E. G. II, IV, VII— XI, XV, XVII, XXII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXVII, 5, 20, 40, 45, 53, 69, 72, 73, 76, 85, 92, 96, 118, 124.

Бузуркъ, мирза см. Аббасъ, мирза. Бузуркъ Ханъ Казвини, мирза XIV. Бухара 54.

Vullers 5, 105.

Watson VII.

Галиполи XXI.
Гамазовъ, М. А. I, XXVII.
Геончай XXIX.
Glen 2.
Гобино — Gobineau IV, V, VIII, IX, 49, 53, 65.
Григоровичъ, И. Г. XVII.
Гуль-баба XIX.
Гурретъ-уль-Айнъ VI, VIII.
Гусне-Азамъ см. Аббасъ, мярза.

Давидъ, царъ 21.
Давудъ Навшбенди XIX.
Даніилъ, пророкъ 2.
Демавендъ VI.
Дехеджъ XXVIII.
Джабулька 96.
Джабульса 96.
Джани, мирза V, VII—IX.
Джедидъ Азизъ-Улла см. Азизъ-Улла.
Джелиль изъ Хоя, мулла 73, 85.
Джемаль Буруджерди, ага XXIX.
Джудъ см. Мохаммедъ Джевадъ Казвини.

**Европа** XXVI, 94. **Енохъ** 68.

**Жуковскій**, В. А. II.

Зенджанъ XIX. Зейнъ уль Мукарребинъ см. Мехди Гезди. Зилль-ус-Султанъ см. Али Шахъ. Зороастръ 107.

Ибнъ Имранъ см. Моисей.
Идрисъ 68.
Имамъ Верди Мирза — Кешпкчи-баши VII.
Индостанъ 59.
Иракъ и Иракъ Араби 10, 95.
Иранъ 86, 95, 119.
Исаія, пророкъ 21.
Исмъ-Улла, Зейнъ уль Макарребинъ см.
Мехди Іезди.
Исфаганъ XXIII, 70, 96, 123.

 leздъ XXVIII.

 leрусалимъ — мечеть ал-Акса 22.

 lисусъ Христосъ IV, XXVI, 13, 51.

Кадиръ см. Абдуль Кадиръ Джиляни. Каземъ-Бекъ I. Казимейнъ XIII. Каимъ-Макамъ 117. Кахреманъ, мирза — Мушири - Лешкеръ XVII.

Кашанъ VIII, XIII.

Кембриджъ II.

Кербела XIV, XVII.

Керимъ Ханъ Кирманскій 10, 39, 41, 50. Querry 3, 4, 15, 16, 22.

Кипръ ХХІ, ХХІІ.

Кирманъ 39.

Константинополь XIV, XV, XIX, XX, 24. Куддусъ  ${\rm cm.}$  Мохаммедъ Али Барфуруши,

хаджи мулла. Курдистанъ XI, XIII.

Ларнака XXII.

Магометъ, пророкъ см. Мохаммедъ. Мазандеранъ VIII, 53.

Ма'сумъ, мирза XIX.

Махди 49, 51, 52.

Махмудъ Хапъ, мирза 70.

Меджлиси 49.

Мекка VII, XIX.

Мехди Іезди, ага сейндь — Исмъ-Улла Зейнъ уль Мукарребинъ XXIX, 85, 86. Миръ Мохаммедъ Хусейнъ — Имамъ Джумэ

Исфаганскій XXX.

Мосуль XV.

Мохаммедъ, пророкъ IV, 13, 16, 26, 51.

Мохаммедъ, дервишъ XIX.

Мохаммедъ Зеренди, мирза — Небиль IX, XV, 54, 121.

Moхаммедъ Исфагани, Хаджи Сейндъ XI, XIII, XIV, XX, XXI, 45, 122.

Мохаммедъ Канни, мирза — Фазиль и Небиле Акберъ XXIX, 32, 54.

Мохаммедъ Тенкабуни XIII.

Мохаммедъ Шахъ VII, 117.

Мохаммедъ Али, мпрза XIX.

Мохаммедъ Али Барфурушп, Хаджи музла— Куддусъ VIII.

Мохаммедъ Али, шейхъ 54.

Мохаммедъ Джафаръ Нейраки, мулла XI.

Мохаммедъ Джевадъ Казвини, ага 121.

Мохаммедъ Риза Исфагани, хаджи Х.

Мохаммедъ Таги — имамъ XIII.

Мохаммедъ Хасанъ Ханъ VII, XXX.

Мохаммедъ Хасанъ Неджефи, шейхъ 40.

Моисей IV, 13, 21, 51, 65, 69, 92, 102, 104.

Муртеза аль Ансари, шейхъ XIII, 40.

Муса аль Казимъ — имамъ XIII.

Myca Келимъ XIII.

Мустафа изъ Нейрака, мирза ХХ.

Мушкинъ Каламъ XXI, XXIII.

Наполеонъ III XXI, 23.
Насиръ-уд-Динъ Шахъ V, VII, IX, XIII.
Небиле Акберъ см. Мохаммедъ Каини.
Небиль см. Мохаммедъ Зеренди, мирза.
Неджефъ XIII, 40.
Неджибъ паша XIV, XV, 20, 28.
Немвродъ 11.
Ни'метъ-Улла XIX.
Ной 51.
Нуктэи-Улла — Первая Точка см. Бабъ.
Нуръ VI, X.

Oliphant, L. XXII.

Павелъ, апостолъ 21.
Палестина XXII.
Персія I, III, V, VII, XI, XVIII, XIX, XXVII, XXVIII, XXXVII, XXXVII, 53, 69, 119, 120.
Персидское царство XIX.
St. Pétersbourg 68.

Реджебъ Али Кахиръ, мулла XI, XVII. Рейнъ 24. Риза Ширази, ага IX. Риза — имамъ 12. Риза, ага сейидъ 53. Риза Кули Тафриши, мирза XXI. Риза Кули Ханъ XIX. Розенъ, баронъ В. Р. — V. Rosen I, X, XV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXVII, XXXVIII, XLVIII, 3, 23, 24, 105, 108,

 $m Poccis \ I, \ VII.$   $m Pymckoe \ царство \ XIX, \ 24.$ 

Саблуковъ 120. Садра, мулла 53, 65. Sacy, De 52. Селимъ, Султанъ XIX. Семендеръ 121. Сердари-Куль XX. Серъ-Гелу XI. Сидонъ XXII. Синай 21, 26, 92, 102, 104. Сирія XXI. Сіонъ 21. Соломонъ 26. Стамбулъ см. Константинопо.

Стамбулъ см. Константинополь. Субхе Эзель см. Яхъя, мирза. Сулейманіе XI. Сулейманъ Ханъ, хаджи VI, X.
Султанъ, шейхъ XI.
Султанъ Ханъ Тенкабуви XI.
Тавризъ V, VII, XVII—XIX.
Таръ 123, 124.
Тегеранъ V, VII, X, XIII, XIV, XVII, 24, 95.
Тиръ XXII.
Тифлисъ XXIX.
Турція VII, XVIII.
Туршизъ VI.

Фазиль см. Мохаммедъ Канни. Фамагуста XX. Фельдманъ, Ф. А.—генералъ-лейтенантъ II. Фетхъ-Али Шахъ VII. Фуадъ-паша XXI.

Хади Доулетабадскій, мулла 96, 97, 124. Хади Себзеварскій, хаджи мулла — Эсраръ 53, 65, 69. Хадимъ-Улла см. Ага Джанъ, Мирза. Хартумъ XXVIII, 69. Хасанъ, мулла XIII. Хасанъ Мохаммедъ, хаджи мирза 40. Хермесъ 68. Hermes Trismegistus 68. Хейдеръ Али 119, 122. Хорасанъ VI, XVII, XX. 25. Хой XIX. Хусейнъ — неизвъстный 123. Хусейнъ Тафриши, мирза — мунедджимъ 69. Хусейнъ Хамадани, мирза IX. Хусейнъ Ханъ, хаджи мирза — Муширъуд-Доуле XIV. Хусейнъ Ширази, хаджи мирза XXVIII,

Шейхъ Теберси VIII. Шейхъ-уль-Исламъ XX. Ширазъ V, 8. Шпейеръ, А. Н. XVII. Эзель см. Яхъя, мирза. Эминъ — хаджи А. X. А. 120. Эсраръ см. Хади Себзеварскій.

Юсуфъ Решти, мирза II.

69, 70.

66559

Яхъя, мирза — Субхе Эзель VI — XI, XIII — XVI, XX, XXII, 10, 41, 44, 45, 96, 119, 122.



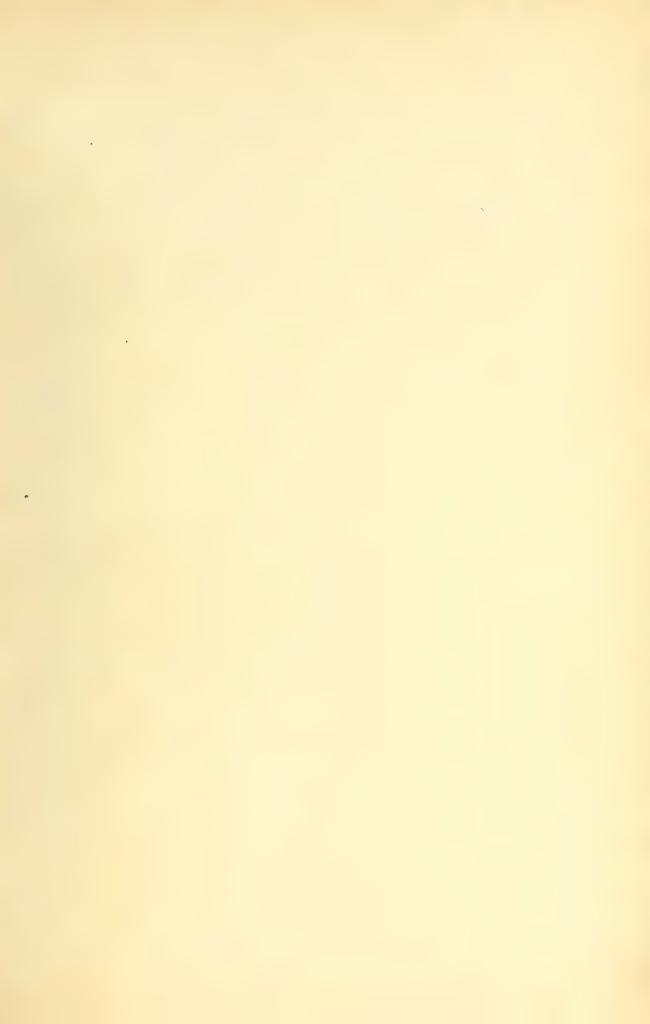

اراد الصُّود الى الله ايَّاكم ان تختلفوا فيه كونوا كالجبال الرّواسخ في امر ربَّكم

قل جرت دموعی علی خدودی با اراك مقبلًا الی مواك و معرضًا عمّن خلقك و سوّاك

٢٥٠ العزيز الودود \* قل يا مطلع الاعراض دع الاغماض ثمّ انطق بالحقّ بين الخلق تالله

اذكر (أ فضل موليك اذ ربّيناك في اللّيالي و الأّيّام لخدمة الأمر اتّق الله وكن من ٢٥٥ التائبين \* مبنى اشتبه على الناس امرك مل يشتبه على نفسك خف عن الله ثمّ اذكر اذ كنت قآئهًا لدى العرش و كتبت ما القيناك من آيات الله النهيمن ٢٥٩ المقتدر القدير \* ايّاك ان تمنعك الحبيّة عن شطر الأحديّة توجّه إليه و لا تعنى من اعمالك انه يغفر من يشآء بفضلٍ من عنده لا اله اللا هُو الغفور الكريم \* ٥٥٠ انّا ناصمك لوجه الله ان اقبلت فلنفسك و ان اعرضت انّ ربّك غنى عنك و عن ٨٥٨ الّذين اتّبغوك بوهم مبين \* قد اخل الله من اغواك (2 فارجع اليه خاضعًا خاشعًا ٢٥٩ متذلَّلًا انه يكفّر عنك سيِّمَاتك انّ ربّك لهو النّوّاب العزيز الرّحيم \* هذا نصح ١٠٠٠ ١٧١ الله لو انت من السّامعين \* هذا فضل الله لو انت من المُقبلين \* هذا ذكر الله ٣٧٣ مرك الشّاعرين \* هذا كنز الله لو انت من العارفين \* هذا كتاب ٢٤٦٢ اصبح مصباح القدم للعالم (3 و صراطه الأقوم بين العالمين \* قل انّه لمطلع علم الله ٢٩٥ ٢٩٨ لو انتم تعلمون \* ومشرق اوامر الله لو انتم تعرفون \* لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حله انّا نهيناكم عن ذلك نهيًّا عظيمًا في الكِتاب كونوا مظاهر العدل ٢٩٧ و الأنصاف بين السَّموات و الأرضين \* من قتل نفسًا خطأ فله دية مسلَّمة الى اهلها و هي مأة مثقال من الزُّهب اعبلوا( عبا امرتم به في اللَّوم ولا تكونن من المتجاوزين \* ٣٩٨ يا اهل المجالس في البلاد اختاروا لغة من اللّغات ليتكلّم بها من على الأرض و كذلك من الخُطوط انَّ الله يبيّن لكم ما ينفعكُم و يغنيكم عن دونكُم انّه لهو الفضّال العليم ٢٧٠ ١٤٠ الخبير \* هذا سبب الأُتَّاد لو انتم تعلمون \* و العلَّة الكبرى للأُتَّفَاق و التَّهدُّنِ لو الاعم انتم تشعرون \* انّا جعلنا الأمرين علامتين لبلوغ العالم الأوّل و فو الأسّ الأعظم ۲۷۲ نزّلناه في الواع اخرى و الثّاني نزّل في هذا اللّوع البديع \* قد (5 حرّم عليكم شرب الأُفيون انّا نهيناكم عن ذلك نهيًا عظيمًا في الكتاب و الّذي شرب انّه ليس منّى اتَّقُوا الله يا أولى الْأَلْباب \* 1) Р ملوا Р المن في العالم Р (3) اذا اذار عملوا Р الله الذكر Р приб. اذار عملوا Р الدكر Р الناذكر Р النادكر Р النادكر Р النادكر Р النادكر Р النادكر Р приб. В приб. и опускаетъ весь этотъ стихъ.

٥٣٠ ٢٣٩ انتم نائُّهُون \* تالله الحقّ قد قرئناه قبل نزوله و انتم غافلون \* قد احطنا الكتاب اذ كُنتم في الأصلاب هذا ذكري على قدركم لا على قدر الله بشهد بذلك ما في عام الله لو ٢٣٨ مم انتم تعرفون \* و يشهد بذلك لسان الله لو انتم تفقهون \* تالله لو نكشف الحجاب انتم ٣٩٨ تنصعقون ﴿ ايَّاكُم أَن تَجَادَلُوا فِي اللَّهُ وَ أَمْرُهُ أَنَّهُ ظَهْرِ عَلَى شَأْنَ أَحَاظُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونَ ﴿ معه لو نتكلُّم في هذا المقام بلسان اهل الملكوت لنقول قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق ٢٨١ السَّموات و الأرض و دخلنا فيه قبل ان يقترن الكاني بركنها النّون \* هذا لسان عبادي في ملكوتي تفكّر وا فيها ينطق به لسان اهل (ا جبروتي بما علّمناهم علمًا من لرنّا و ما كان مستورًا في علم الله و ما ينطق به لسان (العظمة و الأَقتدار في مقامه المعمود \* ٢٢٢ ليس هذا امر تلعبون به باوهامكم و ليس هذا مقامٌ يدخل فيه كُلّ جبان موفوم \* ٣٢٣ تالله هذا مضمار المكاشفة و الأنقطاع و ميدان المشاهدة و الأرتفاع لا يجول فيه الله فوارس الرّحمٰن الّذين نبذوا الأمكان اوليَّك انصار الله في الأرض و مشارق ٢٢٨ الأُقتدار بين العالمين \* ايّاكم ان عنعكم ما في البيان عن ربّـكم الرّحْن تالله انّه مع منه المخلصون الله عُرْف حبّى و اسمى المخلصون الله عُرْف حبّى و اسمى ٢٨٨ المهيمن على كلّ شاهي و مشهود \* قل يا قوم توجّهُوا الى ما نزّل من قلمي الأعلى ان وجدتم منه عرف الله لا تعترضوا عليه و لا تمنعوا انفسكم عن فضل الله و الطافه كذلك ٢٠٢٧ ينصحكم الله انه لهو النّاصح العليم \* ما لا عرفتموه من البيان فاستّلوا الله ربّـكم ٨٢٨ وربّ أَبائكم الأوّلين \* انّه لو يشآء يبيّن لكُم مِا نزّل فيه و ما ستر في بعر كلماته من لمَّالَى العَلْم و الحكمة انَّه لهو المهيمِن على الأسمآء لا اله اللَّا هو المهيمن القيُّوم \* ۴۶۶ ق**ر** اضطرب النَّظم من هذا النَّظم الأُعظم و اختلف التّرتيب بهذا البديع الّذي ما شهرت عين الأبداع شبهه اغتمسوا ( في بحر بياني لعلّ تطّلعُون ( و بما فيه من لمّالي ٥٠٠ الحكمة و الأسرار \* ايّاكم ان توقّفوا في هذا الأمر الّذي به ظهرت سلطنة الله و اقتداره اسرعوا (٥ اليه بوجوه بيضآء هذا دين الله من قبل و من بعد من اراد 601 فليقبل و من لم يرد فانّ الله لغنيّ عن العالمين \* قل هذا القسطاس الهدى لمن في ٢٥٢ السَّموات و الأرض و البرهان الأعظم لو انتم تعرفون \* قل به ثبت كلُّ حجَّة في ٣٥٣ الأَعصار لو(أ انتم توقنون \* قل به استغنى كُلّ فقير و تعلّم كلّ عالم و عرج (8 من

<sup>1)</sup> Ропускаеть. 2) Р ان الله على الله

الْهِ لَهُ مَطَّلُعُ الْآيَاتِ كَذَلْكَ يَعْظُكُمُ اللَّهُ فَضَلًّا مِنْ عَنْدُهُ انَّهُ لَهُو الْغَفُورِ الكريم 19م اذكروا(ا الكريم اذ دعوناه الى الله انه استكبر بما اتبع هويه بعد اذ(ا ارسلنا اليه ما قرّت به عبن البرهان في الأمكان و تبّت حجّة الله على من في السّبوات ٢٠٠ و الأرضين \* انّا امرناه بالأُقبال فضلًا من الغنيّ المتعال انّه وليّ مدبرًا الى ان ٢٦ اخزيته زبانية العذاب عدلًا من الله انّا كنّا شاهدين \* اخرقنّ (3 الأُحجاب على شأّن يسمع (4 اهل الملكوت صوت خرقها هذا امر الله من قبل و من بعد طوبي لمن عمل با ٣٢٢ امر ويلُّ للتَّاركين \* انَّا ما اردنا في الهُلك الَّا ظَهُور اللَّه و سُلطانه و كفي بالله ٣٣٣عليّ شهيدًا \* انّا ما اردنا في الملكوت الّا عُلمّ امر الله و ثنآئه وكفي بالله عليّ ٣٢٨ وكبلا \* انّا ما اردنا في الجبروت اللّا ذكر الله و ما نزّل من عنده و كفي بالله ٢٥ معينا \* طوبي لكم يا معشر العُلمآء في البهآء تالله انتم امواج البعر الأعظم و انجم ٢٢٨ سمآء الغضل و الوية النّصر بين السّبوات و الأرضين \* انتم مطالع الأستقامة بين ٣٢٧ البريّة و مشارق البيان لمن في الأمكان طوبي لمن اقبل اليكم ويلُّ للمُعرضين ( \* \* ينبغى اليوم لمن شرب رحيق الحَيوان من يد الطاى ربّه الرّحمٰن ان يكون نبّاضًا ٢٨٨ كالشّريان في جسد الأمكان ليتحرّك به العالم و كُلّ عظم رميم \* يا (٥ اهل الأنشآء اذا طارت الورقآء عن ايك الثُّنآء و قصرت المقص الأَّقصى الأَّففي ارجعوا (7 ما لا ٢٢٩ عرفتموه من الكتاب إلى الفرع المنشعب من هذا الأصل "القويم \* يا ( قلم الأُعلى تحرّك على اللوم باذن ربّك فالمر السمّاء ثمّ اذكر اذ اراد مطلع التّوديد مكتب التَّجريد لعلّ الأحرار يطلعن على قدر سم الأبرة عا هو خلف الأستار من اسرار ربك ٣٠٠ العزيز العلام \* قل انّا دخلنا مكتب المعاني و التّبيان حين غفلة من في الأمكان و شاهرنا ما انزله الرّمن و قبلنا ما اهراه لي من آيات الله النهيمن القيُّوم \* ٣٦٨ ٢٣٨ و سبعنا ما شهد به في اللَّوم انَّا كنَّا شاهدين \* و اجبناه بامرٍ من عندنا انَّا كنَّا ٣٣٣ ٣٣٨ آمرين \* يا ملاَّ البيان انَّا دخلنا مكتب الله اذ انتم راقدون \* و لاحظنا اللَّوم اذ

<sup>1)</sup> P أو الذكروا ( . النابي Р الذكروا ( . النابي Въ Радѣсь слъдують стихи:

و لتستنصرن بالله يا اهل البهاء و لتسغرن ما سواه باسهه المسغّر المقتدر المقتدر المقتدر الحكيم \* القدير \* و لتستغلبن على الكائنات بسلطان ربّـكم الفالب المقتدر الحكيم \* و لتستغنين بالله ربّـكم الغنى القادر العليم الخبير

<sup>6)</sup> P ان ارجعوا P (7) ان یا P.

عنه مالك الأنام و لا تكونن من الخادعين \* اذا اقبلتم الى الله ودخلتم هذا الأمر لا تفسنُ وا فيه و لا تقيسوا (١ كتاب الله باهوائكم هذا نصح الله من قبل و من بعل مع يشهد بذلك شهرآء الله و اصفيآئه انّا كلّ له شاهدون \* اذكروا (2 الشّيخ الّذي سمّى بمعمّد قبل حسن و كان من اعلم العلمآء في عصره لمّا (3 ظهر الحقّ اعرض عنه ٢٠٠٩ هو و امثاله و اقبل الى الله من ينقّى القمع و الشّعير \* و كان يكتب على زعمه احكام الله في اللَّيل و النَّهار و لمَّا (\* اتَّى المُغتَّار مَا نَفَعَهُ دَرُّنُّي مَنْهَا لُو نَفْعَهُ لُم يُعرض ٢٠٧ عن وجه به انارت وجوه المقرّبين \* لو آمنتْم بالله حين ظهوره ما اعرض عنه النّاس ٢٠٨ و ما ورد علينا ما ترونه اليوم اتَّنُوا الله و لا تكونن من الغافلين(5 \* ايَّاكم ان ٩٠٨ تمنعكُم الأسمآء عن مالكها او يحجبكم ذكرٌ عن هذا الذَّكر الحكيم \* استعينُوا ( ابالله يا معشر العلمآء و لا تجعلوا انفسكم حجابًا بيني و بين خلقي كذلك يعظكم الله ١٠٠ و يأمركم بالعدل لئلًا تحبط اعمالكم و انتم غافلون \* انّ الذّي اعرض عن هذا الأمر عل يقدر أن يتبت حقًّا في الأبداع لا و مالك الأختراع و لكنّ النّاس في ١١٦ حجابٍ مبين \* قل به اشرقت شبس العجّة و لأع نبّر البرهان لمن في الأمكان ۴۱۲ اتّقواً (<sup>7</sup> الله يا اولى الأبصار (8 و لا تنكرون \* أبّاكم ان بمنعكم ذكر النّبيّ عن ١٣ م هذا النّبا الأعظم او الولاية عن ولاية الله المهيمنة على العالمين \* قد خلق كُلّ اسمٍ ١٦٨ بقوله و علَّق كُلّ امرٍ بامره المبرم العزيز البديع \* قل هذا يوم اللَّه لا يذكر فيه الله ٢١٥ نفسه النهيمنة على العالمين \* هذا امرٌ اضطرب منه ما عندكم من الأوهام و التّماثيل \* ۴۱۷ قد نرى منكم من يأذِن الكتاب و يستدل به على الله كها استدلت كلّ ملّة بكتابها (° ١٧ على الله النهيمن القيُّوم \* قل تالله الحقّ لا تغنيكم اليوم كتب العالم و لا ما فيه من الصُّعف الَّا بهذا الكتاب الّذي ينطق في قطب الأبداع انه لا اله الّا انا العليم ١٨٦ الحكيم \* يا معشر العلمآء ايّاكم ان تكونوا سبب الأختلان في الأطراف كما كنتم علّة الأعراض في اوّل الأمر اجمعوا(10 النّاس على هذه الكلمة الّتي بها صاحت الحصاة

<sup>1)</sup> Р прибавляеть стихъ: و لتستعين بالله و لتستنصر بالله و لتستنصر بالله و لتستنصر بالله و لتستنصر بالله و لتستعين عن الله ربّ السّبوات و الأرض ربّ ما برى و ما لا برى و ربّ العرش العظيم

ان الجمعوا Р (10) بكتابه Р (9) ثم لله تنطقون В) Р приб. ولتتقنّ Р (7) التستعيذنّ Р (6).

٣٨٨ تعالى الرَّمْن مظهر (1 هذا الفضل العظيم \* قل بما حبل الظّلم ظهر العدل فيها سويه ٣٨٥ و بما قبل الذِّلَّة لاح عزَّ الله بين العالمين \* حرّم عليكم حمل آلات الحرب الله حين الضّرورة و احلّ لكم لبس الحرير قل رفع الله عنكم حكم العرّ في اللّباس ٣٨٩ و اللَّحي فضلًا من عنده انه لهو الآمر العليم \* اعملوا (2 ما لا تنكره العقول ٣٨٧ النستقيمة و لا تجعلوا انفسكم ملعب الجاهلين \* طوبى لمن تزيّن بطراز الأداب ٣٨٨ وَ الْأَخْلَاقُ انَّهُ مَهِن نصر ربَّه بالعمل الواضح المبين \* عَمَرُوا ديار الله و بلاده ثمَّ ٣٨٩ اذكرُوه فيها بترغّات (3 المقرّبين \* اغّا تعمر القلوب باللّسان كما تُعمر البيوت و الرّيار باليد و اسباب أخر قد قرّرنا لكلّ شيء سببًا من عندنا مُسّكوا به ٣٩٠ و توكّلوا على الحكيم الخبير \* طوبى لمن اقرّ بالله و آياته و اعترى بانّه لا يسئل عمّا يفعل هذه كلمة قل جعلها الله طراز العقائد واصلها وبها يقبل عمل العاملين \* ٣٩٢ ٣٩١ اجعلوا ( عنه الكلمة نصب عيونكم لئلًا تزلُّـكُم اشارات المعرضين \* لو يعلُّ ما درّم في ازل الأزال او بالعكس ليس لاحدٍ ان يعترض عليه و النَّني توقَّف في اقلَّ من آنٍ ٣٩٣ انّه من المعتدين \* و الزّني ما فاز بهذا الأصل الأسنى و المقام الأعلى تحرّكه اريام ٣٩٣ الشبّهات و تقلّبه مقالات المشركين \* من فاز بهذا الأصل قد فاز بالأستقامة ٣٩٥ المكبرى حبّن اهذا المقام الأبهى الذي بذكره زيّن كُلّ لوم منيع \* كذلك يعلّمكم الله ما يُخلَّصُكُم عن الرّيب و الحيرة و ينجّيكُم في الزُّنيا و الأَخرة انّه 'هو(ا الغُفور ٣٩٩ الكريم \* هو الذي ارسل الرُّسل و انزل الكتب على انّه لا اله الله الله العزيز ٣٩٧ الحكيم \* يا( ارض الكاني و الرِّآء انَّا نراك على ما لا يُحبَّه اللَّه و نرى منك ما لا ٣٩٨ اطَّلَع به احل الله العلم الخبير \* و نجل ما يُرّ منك في سرّ السرّ عنانا علم ٣٩٩ كلّ شيء في لوح مبين \* لا تعزيى بذلك سوف يظهر الله فيك اولى بأس شديد (١ مع يذكرونني باستقامة لا تمنعهم اشارات العلمآء و لا تعجبهم شبهات المريبين \* اولئك ٢٠١ ينظرُون (8 الله باعينهم و ينصرونه (9 بانفسهم الا انهم من الرّاسخين \* يا معشر العلمآء لمّا ١٥) نزّلت الآيات و ظهرت البيّنات رايناكم خلف الحجبات ان هذا اللّا شيء به عجاب \* قل افتخرتم باسي و غفلتم عن نفسي اذ اتي الرّدمْن بالتُّجة و البرهان \* ٣٠٠٨ انّا خرقنا الأحجاب اليّاكم ان تعجبوا النّاس بعجاب آخر كسّروا سلاسل الأوهام باسم

<sup>1)</sup> P أبو P أن اجعلوا P (2) . ان اجعلوا P (3) P بربوات P (5) P (5) P (6) P أن يا P (6) P (7) P приб. و. 8) P (8) P أن يا P (10) P (10)

٣٩٥ اقرب الى الله لو انتم تعقلون ﴿ عِلْمُوا ذَرّيّاتكم ما نزّل من سمآء العظمة و الأُقتدار ٣٩٧ ليقر وا(١ الوام الرّحمٰن باحسن الألحان في الفرني المبنيّة في مشارق الأذكار \* انّ الَّذي اخذه جَنب محبّة اسمى الرّحمٰن انّه يقرء آيات الله على شأن تنجذب به افتَّدة ٣٩٧ الرَّاقدين \* هنيئًا لمن شرب رحيق الحَيُوان من بيان ربّه الرَّحمٰن بهذا الأسم الّذي ٣٩٨ به نسف كلّ جبل باذخ رفيع \* كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضاء تسم ٣٩٩ عشرة سنة كذلك قضى الأمر من لدن عليم خبير \* انّه اراد تلطيفكم و ما عندكم ٣٧٠ اتَّقوا اللَّه و لا تَكُوننَ من الغافلين \* و الَّذي لم يستطع عنا اللَّه عنه أنَّه لهُو الغفور ٣٧١ الكريم \* اغسلوا( ارجلكم كلّ يوم في الصّيف ( و في الشّتآء كلّ ثلثة ايّام مرّة واحدة و من اغتاط عليكم قابلوه بالرَّفق و الَّذي زجركم لا تزجرُوه دعوه بنفسه و توكَّلوا ٣٧٣ على الله المنتقم العادل القدير \* قد منعتم عن الأرتقآء الى( المنابر من اراد ان يتلو عليكم آيات ربّه فليقعل على الكرسيّ الموضوع على السّرير و يذكر الله ربّه ٣٧٣ و ربّ العالمين \* قد احبّ اللّه جلوسكم على السّرر و الكراسيّ لعزّ ما عندكم من ٣٧٠ حبّ الله و مطلع امره المشرق المنير \* حرّم عليكم الميسر و الأفيون(5 اجتنبوا يا ٣٧٥ معشر الخلق و لا تكونن من المتجاوزين \* ايّاكم ان تستعملوا ما تكسل به هباكلكم و يضرّ ابدانكم انا ما اردنا لكم الله ما ينفعكم يشهد بذلك كلّ الأشيآء لو ٣٧٩ انتم تسمعون \* اذا دعيتم الى الولآئم و العزآئم احيبوا بالفرح و الأنبساط و الّذي ٣٧٨ ٣٧٧ و في بالوعد انّه امن مِنَ الوعيد \* هذا يومٌ فيه فصّل كُل امر حكيم \* قد ظهر سرّ التنكيس لرمز الرّئيس اوبي لمن ايّده الله على الأقرار بالسّنّة الّتي ارتفعت بهذه ٣٧٩ الألف القآئمة الا انه من المخلصين \* كم من ناسك اعرض و كم من تارك اقبل ٣٨٠ و قال لك الحمد يا مقصود العالمين \* انّ الأمر بيد الله يعطى من يشآء ما يشآء و يمنع عمّن يشآء ما اراد يعلم خافية القلُوب و ما يتعرّك و به اعين اللاّمزين \* سرير القبول و كم من عافلٍ اقبل بالخلوص اقعدناه على سرير القبول و كم من عاقلٍ رجعناه الى ٣٨٣ النَّار عدلًا من عندنا انَّا كنَّا حاكمين \* انَّه لمظهر يفعل الله ما يشآء و المُستقرّ على س٨٣ عرش يحكم ما يريد \* طوبى لمن وجد عرف المعانى من اثر هذا القلم الذي اذا تحرّك فاحت نسمة الله فيما سويه و اذا توقّف ظهرت كينونة الأطبينان في الأمكان

على P (4) اذا كان الزمان صيفا P (3) ان اغسلوا P (2) اليقرنن P بالدا كان الزمان صيفا P (3) الدا كان الزمان صيفا P (5) P приб. ان

٣٥٠ يا قوم فيها نزّل بالحقّ و تدبّرُوا فيه و لا تكوننّ من المعتدين \* عاشروا مع الأديان بالرّوع و الرّيان ليجدُوا منكم عَرنى الرّحلن ايّاكم ان تأخذكم حيّة الجأهليّة بين ٣٥١ البريّة كلّ بدء من الله و يعود اليه انّه لمبدء الخلق و مرجع العالمين \* ايّاكم ان تدخلوا بيتًا عند فقدان صاحبه الله بعد اذنه تمسَّكُوا بالمعروف في كلِّ اللَّحوال و لا ٣٥٢ تكونن من الغافلين \* قد كتب عليكم تزكية الاقوات(١ و ما دونها بالزّكوة(١ هذا ٣٥٣ ما حكم به منزل الآيات في عذا الرّق المنبع \* سوى نفصّل لكم نصابها اذا شآء الله ٣٥٠ و اراد انّه يفصّل ما يشآء بعلم من عنده أنّه لهو الدلّام الحكيم \* لا يحلّ السُّوال و من سئل حرّم عليه العطآء قد كتب على الكُلّ ان يكسب و الّذي عجز فللوكلآء و الأَغنيآء ان يعيّنوا له ما يكفيه(الله علم الله علم الله و سننه ثمّ احفظوها كما تحفظون ٣٥٥ اعينكم و لا تكونن من الخاسرين \* قد منعتم في الكتاب عن الجدال و النّزاع ٣٥٩ و الضَّرب و امثالها عمَّا تحزن به الأَفتَّرة و القُلوب ﴿ من يحزن احدًا فله ان ينفق ٣٥٧ تسعة عشر مثقالًا من(١ النَّعب هذا ما حكم به مولى العالمبن ﴿ انَّه قد عفا ذلك عنكم في هذا الظّهور و يوصيكم بالبرّ و التّقوى امرًا من عنده في هذا اللوم المنير \* ٣٥٨ لا ترضوا (٥ لا عبي ما لا ترضونه لانفسكم اتقوا الله و لا تكونن من المتكبّرين ١٠ ٣٥٩ كلَّـكم خلقتم من المآء و ترجعون الى التّراب تفكُّرُوا في عواقبكم و لا تكوننّ من ٣٩٠ الظَّالمين \* السعُوا(٥ ما تتلو(٦ السّدرة عليكم من آيات الله انّها(١ لقسطاس الهدى من الله ربّ الآخرة و الأولى و بها تطير النَّفوس الى مطلع الوحى و تستضيئ ٣٩١ افرَّدة المقبلين \* تلك حدود الله قد فرضت عليكم و تلك اوامر الله قد امرتم بها ٣٩٣ في اللَّوم(" اعملُوا بالرّوم و الرّيحان هذا خيرٌ لكم أن انتم من العارفين \* اتلوا(" آیات الله فی کُل صباح و مسآء ان الذی لم یتل لم یوی بعهد الله و میثاقه و الذی اعرض عنها اليوم انّه من اعرض عن اللهِ في ازل الأزال انّقنّ الله يا عبادي كلّـكم ٣٩٣ اجعون \* لا تغرّنُـكُم كثرة القرآئة و الأعمال في اللّيل و النّهار لويقرء احد آية من الآيات بالرّوم و الرّعان خير له من ان يتلو بالكسالة صعف الله النهيمن ٣٩٣ القِيُّوم \* اللوا(° آيات الله على قدر لا تاذركم الكسالة و الأحزان لا تحملوا على الأروام ما يكسلها و يثقلها بل ما يخفّها لتطير بأجنعة الآيات الى مطلع البيّنات هذا

<sup>1)</sup> Р الأقواة Р بالزكواة - 2) Р приб. الن . 4) Р опуск. من . من . 5) Р приб. الن . 5) Р التمعوا Р . ان استعوا Р . ان استعوا Р . ان استعوا Р .

٣٢٩ و من بعد قد طُرّز به ديباج كتاب الوجود ان انتم من الشّاعرين \* هذا امر ٣٣٠ الله من قبل و من بعد ايّاكم أن تكونُوا(١ من الصّاغرين \* لا يغنيكم اليوم شيء ٣٣١ و ليس لأحد مهرب الله العليم الحكيم \* من عرفني فقد عرب المقصود من توجّه الى قد توجه الى المعبود كذلك فُصَّل في الكتاب و قضى الأمر من لدى الله ربّ ٣٣٣ العالمين \* من يقرء آية من آياتي لخيرٌ له من(الله عند كتب الأوّلين و الآخرين \* ٣٣٣٤٣٣٣ هذا بيان الرّحيٰن ان انتم من السّامعين \* قل هذا حقّ العلم لو انتم من ص٣٠ العارفين \* ثمّ انظروا ما نزّل في مقام آخر لعلّ تدعون ما عندكم مقبلين الى الله ٣٣٩ ربّ العالمين \* قال لا يحلّ الأقتران ان لم يكن في البيان و ان يدخل من احدٍ يحرم على الآخر ما يملك من عنده الآ و أن يرجع ذلك بعد ان برفع امر من نظهره بالحقّ او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذلك فلتقربن لعلّـكم بذلك امر الله ٣٣٧ ترفعون \* كذلك تغرّدت الورقآء على الأَفنان في ذكر ربّها الرّحمٰن طوبي للسّامعين \* ٣٣٨ يا ملاً البيان اقسمكم بربّ كم الرّحمٰن بان تنظروا فيما نزّل بالحقّ بعين الانصاف و لا ٣٣٩ تكونن من الله يرون برهان الله و ينكرونه الا انّهم من الهالكين \* قد صرّم نقطة البيان في هذه الآية بارتغاع امرى قبل امره يشهد بذلك كُلّ منصف عليم \* ٣٤٠ كما ترونه اليوم انه ارتفع على شأن لا ينكره اللا الذين سُكّرت ابصارهم في الأولى ٣٤١ و في الأُخرى لهم عذاب مهين \* قُل تالله انّى لمحبُّوبه و الآن(3 يسمع ما ينزل من ٣٤٢ سمآء الوحي و ينوم بما ارتكبتم في ايّامه خافوا الله و لا تكونن من الْمعتدين \* قل يا قوم ان لن تؤمنوا به لا تعترضوا عليه تالله يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظَّالمين \* ٣٨٣ انّه قد انزل بعض الأحكام لئلًا يتعرّك القلم الأعلى في هذا الظّهور الّا على ذكر مقاماته العُليا و منظره الأُسنى و انَّا لمَّا أردنا الفضل فصَّلناها بالحقّ و خفَّفنا ما ٣٨٨ اردناه لكم انّه لهو الفضّال الكريم \* قد اخبركم من قبل بها ينطق به هذا الذّكر ٣٤٧ ٣٤٩ العليم الخبير \* هذا مقام خصّه الله لهَذا الظُّهُور المهتنع البديع \* هذا من فضل الله ٣٤٨ ان انتم من العارفين \* هذا من امره المبرم و اسمه الأعظم و كلمته العليا و مطلع ٣٤٩ اسمآئه الخسنى لو انتم من العالمين (٥ \* بل به تظهر (٥ المطالع و المشارق تفكرواً

<sup>1)</sup> Р منكونن (2) Р опускаеть. 3) Р اذًا Р اذًا Р والعارفين (5) Р يظهر (6) Р يظهر (7) . العارفين (7)

الَّذي خضع له الملاُّ الأَعْلَى و اهل مدائن الأسمآءَ اتَّقوا الله و لا تكونن من ٣١١ المعنجبين \* احرقوا(ا الحجبات بنار دُبّي و السّبعات بهذا الأسم الّذي به \*سخّرنا ٣١٢ العالمين (2 \* وارفعن (3 البيتين في المقامين و المقامات التي فيها استقرّ عرش ٣١٣ ربَّكم الرِّحمٰن كذلك يأمركم مولى العارفين \* ايَّا كم ان تمنعكم شؤنات الأرض عمَّا ٣١٤ امرتم به من لدن قوي امين \* كونوا مظاهر الأستقامة بين البريّة على شأن لا ٣١٥ تمنعكم شبهات الّذين كفرُّوا بالله اذ ظهر بسلطانٍ عظيم \* ايّا أم ان عنعكم ما نزّل في الكتاب عن هذا الكتاب الّذي ينطق بالحقّ أنّه لا اله اللّ انا العزيز الحميد \* ٣١٩ انظروا( عين الأنصاف الى من اتى من سمآء المشيّة و الأقتدار و لا تكونن من ٣١٧ الظَّالمين \* ثُمَّ اذكروا ما جرى من قلم مبشّرِي في ذكر هذا الظّهور و ما ٣١٨ ارتكبه اولو الطّغيان في ايّامه الا انّهم من الأّخسرين \* قال ان ادركتم ما نظهره انتم من فضل الله تسمُّلُون لينن عليكم باستوآئه على سرآئركم فان ذلك عزّ ٣١٩ متنع منيع \* ان يشرب كأس مآء عند ثم اعظم من ان تشربن كل نفس مآء وجوده ٣٢٠ بل كلّ شيء أن يا عبادي تدركُون (٥ \* هذا ما نزّل من عنده ذكرًا لنفسي لو(٥ ٣٢١ انتم تعلمُون \* و الَّذِي تَعَكَّر في هذه الآيات و المَّلع بما ستر فيهنَّ من اللَّمَّالي المغزونة (7 تالله انه يجد عرف الرّحلن من شطر السّجن و يسرع بقلبه اليه باشتياق ٣٢٢ لا تمنعه جنود السّموات و الأرضين \* قل هذا لظهور تطوى حوله الحجّة و البرهان ٣٢٣ كُولِكُ انزله الرَّحْيِن أن انتم من المنصفين \* قل هذا روح الكُتب قد نفخ به في القلم الأُعلى و(8 انصعق من في الأُنشآء الله من اخذته نفعات رحمتي و فودات الطافي ٣٢٣ المهيمنة على العالمين \* يا ملاً البيان اتَّهُوا الرَّحمٰن ثمَّ انظروا ما انزله في مقام آخر قال اغًا القبلة من يظهر في الله متى ينقلب تنقلب الى ان يستقر كذلك نزّل من لدن مالك القدر اذ اراد ذكر هذا المنظر الأكبر تفكّروا يا قوم و لا تكونن من ٣٢٥ الهآئمين \* لو تنكرونه باهوآئكم الى اية (° قبلة تتوجّهون يا معشر الغافلين \* ٣٢٩ تَفَكَّرُوا في هذه الآية ثمّ انصفوا بالله لعلّ تجدون لمَّالي الأسرار من البحر الَّذي تموَّم ٣٢٧ باسمى العزيز المنبع \* ليس لأحد أن يتمسّك اليوم الله بما ظهر في هذا الظّهور ٣٢٨ هذا حكم الله من قبل و من بعد و به زيّن صحف الأُوّلين \* هذا ذكر الله من قبل

<sup>1)</sup> P المرقول P (3) P المخروط عن العالمين P (5) الناهي . 4) P المغطنة P المغطنة P الناهي . 6) P التهي . 6) P التهي . 6) P الغطنة P الغطنة عن P الغطنة

سهاءِ الوحى ليجدرن انفسهم في حرّية بعتة طوبي لمن عرف مراد الله فيما نزّل من ٢٩٢ سماء مشيّته النهيمنة على العالمين \* قل الحرّية الّتي تنفعكم انّها في العبوديّة لله الحقّ ۲۹۳ و الَّذي وجد حلاوتها لا يبدَّلها بملكوت مُلك السَّموات و الأرضين \* حرَّم عليكم السَّوَّال في البيان عنا الله عن ذلك لتستَّلوا ما تعتاج به انفسكم لا ما نكلِّم به ٢٩٠ رجال قبلكم اتّقوا الله و كُونُوا من المتّقين \* استّلوا( ما ينفعكم في امر الله و سلطانه ٢٩٥ قد فتح باب الفضل على من في السَّموات و الأَرضين \* انَّ عدَّة الشَّهور تسعة عشر ٢٩٧ شهرًا في كتاب الله قد زيّن اوّلها بهذا الأسم النهيمن على العالمين \* قد حكم الله دفن الأموات في البلّور أو الأحجار الممتنعة أو الأخشاب الصّلبة اللّطيغة و وضع ٢٩٧ الخواتيم المنقوشة (٤ في اصابعهم انه لهو النهّور العليم \* يكتب للرّجال و الله ما في ٢٩٨ السَّبوات و الأرض و ما بينها و كان الله بكلِّ شيء عليبًا \* و للورقات و لله ملك ۲۹۹ السَّموات و الأرض و ما بينهما و كان الله على كلُّ شيءٌ قديرًا \* هذا ما نزَّل من قبل و(3 ينادي نقطة البيان و يقول يا محبوب الأمكان(1 انطق في هذا المقام ٣٠٠ بما تتضوِّع به نفحات الطافك بين العالمين \* انَّا اخبرنا الـكُلُّ بان لا يعادل بكلمة منك ما نزّل في البيان انتك انت المقتدر على ما تشآء لا تمنع عبادك عن فيوضات ٣٠١ بعر رحمتك انتك انت ذو الغضل العظيم \* قل استجبنا ما اراد انه الهو المعبوب ٣٠٣ النَّجيب \* لو ينقش عليها ما نُزّل في الحين من لدى الله انه خير لهم و لهنّ انّا ٣٠٣ كنّا داكمين \* قد بدئت من الله و رجعت اليه منقطعًا عبّا سويه و متبسّكًا باسمه ٣٠٠ الرّحيٰن الرّحيم \* كذلك يختص الله من يشآء بغضل من عنده انه لهو الهقتدر القدير \* ٣٠٥ و أن تكفنوه في خسة اثواب من الحرير او القطن من لم يستطع يكتفي بواحدة ٣٠٩ منهما كذلك قضى الامر من لدن عليم خبير \* حرّم عليكم نقل الميّت ازيد من ٣٠٧ مسافة ساعة من المدينة ادفنوه بالرّوم و الرّيمان في مكانٍ قريب \* قد رفع الله ما حكم به البيان في تحديد الأسفار انه لهو النختار يفعل ما يشآء و يحكم ما يريد \* ٣٠٨ يا ملاُّ الأنشآء اسمعوا ندآء مالك الأسهآء انّه يناديكم من شطر سجنه الأعظم انه لا ٣١٠ على العالمين \* لويشآء ياخذ (5 العالم بكلمة من عنده ايّاكم ان تتوقَّفوا في هذا الأمر

الصافية الى العوالم الرّوحانيّة التّى لا تعبّر بالعبارة و لا تشار بالأشارة طوبي ۲۷۲ للسّامعين \* انصر وا(ا يا قوم اصنيآئي الّذين قاموا على ذكري بين خلقي و ارتفاع كلمتى في مملكتي اولئك انجم سمآء عنايتي و مصابيح هدايتي للخلائق اجعين \* ۲۷۳ و الّذي يتكلّم بغير ما نزّل في الواحي انّه ليس منّى ايّاكم ان تتبعوا كلّ مُدّع ٢٧٢ اثيم \* قد زيّنت الألوام بطراز ختم فالق الأصباع الّذي ينطق بين السَّمُواتُ ۲۷۹ ۲۷۰ و الأرضين \* تَسَكُوا بِالْعُروة الوثقى و حبل امرى المحكم المتين \* قد اذن الله له الله شرق الأرض و غربها و يذكره لله شرق الأرض و غربها و يذكره ٢٧٧ بين الدُّول و الملل على شأن تنجذب به الأفتدة و يحيى به كُلَّ عظم رميم \* ليس للعاقل ان يشرب ما يزهب به العقل و له ان يعبل ما ينبغى للأنسان لا ما(2 ٢٧٨ يرنكبه كُلّ غافل مريب \* زيّنوا رؤسكم باكليل الامانة و الوفآء و قلوبكم بردآ؟ التِّقوى و السنكم بالصّرق الخالص و هياكلكم بطراز الآداب كلّ ذلك من سجيّة ٢٧٩ الأنسان لو انتم من المنتبصرين \* يا اهل البهآء تمسَّكُوا بحبل العبوديّة الله الحقّ بها نظهر مقاماتكم و تثبت اسهآئكم و ترتفع مراتبكم و اذكاركم في لوح حفيظ \* ٢٨١ ٢٨٠ ايّاكم أن يمنعكم من على الأرض عن هذا المقام العزيز الرّفيع \* قد وصّيناكم بها في اكثر الألواح وفي عذا اللّوم الّذي لام من افقه نيّر احكام ربّـكم المقتدر ٢٨٢ الحكيم \* اذا غيض بعر الوصال و قضى كتاب المبدء في المئال توجّهوا الى من اراده ٣٨٣ الله الَّذي انشعب من هذا الأصل القديم ﴿ فَانظروا فِي النَّاسِ و قلَّة عقولهم ٣٨٣ يطلبون ما يضرُّهم و يتركون ما ينفعهم الا انّهم من الهائمين \* انّا نرى بعض ٢٨٥ النَّاس ارادوا الحرّيّة و يغتخرُون بها أولنَّك في جهلٍ مبين \* انَّ الحرّيّة تنتهي ٢٨٩ عواقبها إلى الفتنة الّتي لا تخمد نارها كذلك يخبركم المحصى العليم \* فاعلموا انّ مطالع الحرّية و مظاهرها هي الحيوان و للأنسان ينبغي ان يكون تحت سنن تعفظه ٢٨٧ عن جهل نفسه و ضُرّ الماكرين \* انّ الحرّية تخرج الأنسان عن شَمُّون الأدب و الوقار ٢٨٨ و تجعله من الأرذلين \* فانظروا الخلق كالأغنام لا بدُّ لها من راع ليحفظها انّ هذا ٢٩٠ ٢٨٩ لحقّ يقين \* انّا نصرّقها في بعض المقامات(3 دُونِ الأَخرِ الّا كُنّا عالمين \* قل ٢٩١ الخُرّية في اتّباع اوامري لو انتم من العارفين ﴿ لَوَ اتَّبِعِ النَّاسِ مَا نَزَّلْنَاهُ لَهُم من

<sup>1)</sup> P المقام P (3) P ابها P (2) النازمروا P المقام P (3) المقام P (5)

٢٥٧ هيمآء الشهوات من (١ الهائمين \* ليس لاحد ان يحرّك لسانه اَمام النّاس اذ عشى في الطّرق و الأسواق بل ينبغي لمن اراد الزّكر ان يذكر في مقام(2 بني لذكر الله او في بيته هذا اقرب بالخلوص و التّقوى كذلك اشرقت شمس الحكم من افق ٢٥٨ البيان طوبي للعاملين \* قد فرض لكلّ نفسٍ كتاب الوصيّة و له ان يزيّن رأسه بالأَسم الأَعظم و يقترني فيه بودلانبّة الله في مظهر (" ظهوره و يذكر فيه ما اراد من المعروف ليشهد (4 له في عوالم الأمر و الخلق و يكون له كنزًا عند ربّه الحافظ ٢٥٩ الأمين \* قد انتهت الأعياد الى العيدين الأعظمين امّا الأوّل ايّام فيها تجلّى الرّحيٰن على من في الأمكان باسَمآئه الحسني وصفاته العليا و الآخر يوم فيه بعثنا من بشر النّاس بهذا الأسم الّذي به قامت الأموات و حشر من في السّموات ٢٩٠ و الأرضين \* والآخرين(5 في يومين كذلك قضى الأمر من لدن آمر (6 عليم \* ٢٩١ طوبى لمن فاز باليوم(٦ الأوّل من شهر البهآء الّذي جعله الله لهذا الأسم العظيم \* ٢٩٢ طوبي لمن يظهر فيه نعمة الله على نفسه انّه ممّن اظهر شكر الله بفعله الله لله على ٢٩٣ فضله الذي احاط العالمين \* قل إنه لصور الشهور و مبدئها و فيه تمرّ نعجة الحيوة ٣٦٠ على المكنات طوبي لمن ادركه بالرّوم و الرّيحان نشهد انّه من الغائزين \* قُل انَّ العيد الأعظم لسلطان الأعياد(" أذكروا يا قوم نعمة الله عليكم اذ كنتم رقدآ، ٢٩٥ ايقظكم من نسمات الوحى و عرّفكم سبيله( والواضح المستقيم \* اذا مرضتم المجور الى الحنَّاق من الأطبّاء انّا ما رفعنا الأسباب بل اثبتناها من هذا القلم الَّذي جعله ٢٩٦ الله مطلع امره المشرق المنبر \* قد كتب الله على كلّ نفس ان يحضر أدى العرش ءا عنده ممّا لا عدل له انّا عنونا عن ذلك فضلًا من لدنّا انه هو المعطى الكريم \* ٢٩٧ طوبي لمن توجّه الى مشرق الأذكار في الأسمار ذاكرًا منذكّرًا مستغفرًا و اذا دخل ٢٩٨ يقعلُ صامتًا لاصغآء آيات الله الملك العزيز الحميل \* قل مشرق الأذكار انه كُلّ بیتِ بْنی لذکری فی البدن و القری كذلك سی لدی العرش ان انتم من ٢٩٩ العارفين \* و النَّذين يتلون آيات الرِّحمٰن باحسن الأُّلحان اولتَّك يدركون منها ما ٢٧٠ لا يعادله ملكوت ملك السّموات و الأرضين \* و بها يجدون عُرْف عوالمي الّتي لا ٢٧١ يعرفها اليوم اللا مَن اوتى البصر من هذا المنظر الكريم \* قُل انَّها تجذب القلوب

<sup>1)</sup> Р بي بي بي الله الك ي (3) Р првб. الذي الذي (4) Р првб. المن Р مطلع (5) Р مقضى (6) Р بيوم (7) Р بيوم (7) . مقضى (6) Р بيوم (7) بيوم (7) بيوم (8) Р првб. النابية (8) المن (9) بيوم (9) بيوم

الخلق قد يوزن ما عند الأمم بهذا القسطاس الأعظم و انّه بنغسه لو انتم تعلمون \* ۲۲۲ تبکی علیکم عین عنایتی لائےکم ما عرفتم الّذی دعوتوه فی العشی و الأَشراق و فی ٣٢٢ كلّ اصيلٍ و بكُورٍ \* توجّهُوا يا قوم بوجوه بيضاء و قلوب نوراء الى البُقعة المباركة الحَمرآء ٢٠٤٢ الَّتي فيها تنادي سررة الننتهي انه لا اله الله الله الله الله المهيمن القيَّوم \* يا معشر العلمآء هل يقدر احد منكم ان يستن معى في ميدان المكاشفة و العرفان او يجول في مضار الحكمة و التبيان لا و ربّى الرّحمٰن كلّ من عليها فان و هذا وجه ربّ كم ٢٢٥ العزيز المعبوب \* يا قوم انّا قدّرنا العُلُوم لعرفان المعلُّوم و انتم احتجبتم بها عن ٢٢٩ مشرقها النَّذي به ظهر كُلّ امر مكنون \* لو عرفتم الأَفق النَّذي منه اشرقت شمس ٢٤٧ الكلام لنبذتم الأنام و ما عندهم و اقبلتم الى المقام المحبُود \* قل هذه لسماء(١ ۲۴۸ فيها كُنز (2 ام الكتاب لو انتم تعقلون \* هذا لهو الّذي به صاحت الصّغرة و نادت السّدرة على الطُّور المرتفع على الأرض المباركة الملك لله الملك العزيز الودود \* ٢٤٩ انّا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا(3 ما يدعوكم به هذا الأمّيّ الى ٢٥٠ الله الأبدي انه خيرٌ لكم عمّا كنز في الأرض لو(أ انتم تنقهُون ﴿ انَّ الَّذِي يأوّل ما نزُّلِ من سمآء الوحي و بخرجه عن الظَّاهر انَّه ميَّن حرَّفِ كلمة الله العُليا وكان ٢٥١ من الأخسرين في كتابٍ مبين \* قد كتب عليكم تقليم الأظفار و الدّخول في ماءً نحيط هياكلكم في كلّ اسبوع و تنظيف ابدانكم با استعملتموه من قبل ايّاكم ان ٢٥٢ تمنعكم الغفلة عمّا امرتم به من لدن عزيز عظيم \* ادخلوا(5 مآم بكرًا و المستعمل منه لا يجوز الدُّنُول فيه ايّاكم ان تقربوا خزآئن حمّامات العَجَم من قصدها وجد رائعتها المنتنه قبل وروده فيها تجنّبوا يا قوم و لا تكونن من الصّاغرين انّه يشبه ٢٥٣ بالصَّديد و الغسلين ان انتم من العارفين \* و كذلك حياضهم المنتنة اتركوها ٢٥٢ و كونُوا من المقلّسين \* انّا اردنا ان نربّـكم مظاهر الفردوس في الأرض ليتضوّع ٢٥٥ منكم ما تفرح (<sup>٥</sup> به افتَّدة المقرّبين \* و الّذي يصبّ عليه المآء و يغسل به بدنه خير له و يكفيه عن الدّخول انّه اراد ان يسهّل عليكم الأمور فضلًا من عنده لتكونوا( من ٢٥٩ الشّاكرين \* قد حرّمت عليكم ازواج ابآئكم أنا نستعى أن نذكر حكم الغلمان ا اتَّقوا الرِّحمٰن يا ملاًّ الأمكان و لا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللَّوم و لا تكونوا في

ان Р приб. التي التبعوا Р (3) Р التي . التي . 4) Р التي . 5) Р التي . 5) Р التي . 5) Р التي . 5) Р приб. . 5) Р приб. . 6 (4) Р приб. . 6 (5) Р приб. . 6 (6) Р приб. . 7) Р التكونن В) Р приб. التكونن. یفری 6) Р یفری. Запнеки Ист.-Фил. Отд.

۲۲۰ و سَمّیت بهذا الأَسم الّذی به لاح نبّر الفضل و اشرقت السّموات و الأَرضُون \* سوف تنقلب فيك الأمور و يحكم عليك جمهور النّاس انّ ربّك لهو العليم المحيط اله ٢٢٩ اطْمِمَّنَّى بفضل ربِّك انَّه لا تنقطع عنك لحظات الأَلطاق سوى يأخذك الأَطْمينان بعد ٢٢٧ الأَصطراب كذلكُ قضى الأَمر في كتابٍ بديع(١ \* يا ارض الخآء نيسم فيك صوت الرِّجال في ذكر ربُّك الغنيّ المتعال طوبي ليوم فيه تنصب رايات الأسمآء في ملكوت الْأَنشآء باسمى الأَبهي يومنَذ(2 يفرج(3 الْمُغلَّصُون بنصر الله و ينوح(4 الْمُشركون \* ٢٢٨ ليس لاحدٍ أن يعترض على الّذين يحكمون على العباد دعوا لهم ما عندهم و توجّهوا ٢٢٩ الى القُلوب (1 \* يا بعر الأعظم رشّ على الأمم ما امرت به من لدن مالك القدم • ٢٣ و زيّن هياكل الأنام بطراز الأحكام الّتي بها تفرّع القلوب و تقرّ العيون \* و الّذي مَلَكُ منَّاة مثقال من النَّهِ فتسعة عشر مثقالًا لله فاطر الأرض و السَّمآءِ ايَّاكم يا ٢٣١ قوم أن تمنعُوا انفسكم عن هذا الفضل العظيم \* قد امرناكم بهذا بعد اذ (5 كنّا غنيًّا ٢٣٢ عنكم و عن كُلّ من في السموات و الأرضين \* انّ في ذلك لحِكم و مصالح لم ٢٣٣ يحط بها علم احدٍ الله الله العالم الخبير \* قل بذلك اراد تطهير اموالكم و تقرّبكم ٢٣٠٠ الى مقامات لا يدركها الله من شآء الله انه لهو الفضّال العزيز الكريم \* يا قوم لأ تخونوا في حفُّوق الله و لا تصرّفوا فيها الله بعد اذنه كذلك قضى الأمر في الألوام ۲۳۰ و فی هذا اللّوم المنبع ﴿ من خان اللّه یخان بالعدل و الّذی عمل بما امر ینزل ٢٣٧ عليه البركة من سمآء عطآء ربّه الفيّاض المعطى الباذل القديم \* انّه اراد لكم ما لا ٣٣٧ تعرفونه اليوم \* سوف يعرفه القوم اذا لهارت الأرواع و لمويت زرابيّ الأفراع كذلك ۲۳۸ یذکرکم من عنده لوح حفیظ \* قد حضرت(ا لدی العرش عرائض شتّی من الّذین ٢٣٩ آمنوا و سئلوا فيها الله ربّ ما يرى و ما لا يرى ربّ العالمين \* لذا نزّلنا اللّوم ٢٢٠ و زَبّنّاه بطراز الأمر لعلّ النّاس باحكام ربّهم يعملون \* و كذلك سئلنا من قبل في سنين متواليات و امسكنا القلم حكمة من لدناً الى ان حضرت كتب من انفس ٢٤١ معلودات في تلك الأيّام لذا اجبناهم بالحقّ بها تعيى به الفُلوب \* قل يا معشر الْعُلْمَاء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد و العلوم انه لقسطاس الحق بين

<sup>1)</sup> Р передъ началомъ слъд. стиха приб. الذي P اذا 2) P اذا عنودنّ (3) P عنودنّ (4) P عنودنّ (5) P عنودنّ (5) P عنودنّ (5) P. دضر

٢٠٩ بها ورد علينا من جنود الظّالمين \* لذا اخذته الذّلة من كلّ الجهات الى ان رجع ٢١٠ الى التّراب بغُسرانِ عظيم \* يا (١ ملك تفكّر فيه و في امثالك الّذين سخّروا البلاد و حكموا على العباد قل انزلهم الرّحمن من القصور الى القبور (2 اعتبر ٢١١ و كن من المتذكّرين \* انّا ما اردنا منكم شيئًا انمّا ننصحكم لوجه الله و نصبر كما ٢١٢ صبرنا بما ورد علينا منكم يا معشر السّلاطين \* يا(1 ملوك امريقا و روَّساء الجمهور ٣١٣ الكريم \* زيّنُوا هيكل الهُلك بطراز العدل و النّنْي و رأَسه باكليل ذكر ربّكم فاطر ٢١٢ السَّمآء كذلك يأمركم مطلع الاسمآء من لدن عليم حكيم \* قد ظهر الموعود في هذا المقام المحمود الّذي به ابتسم تغر الوجود من الغيب و الشّهود (المعمود الله انّ ٢١٥ لقائه خير لكم عمًا تطلع الشّبس عليها أن أنتم من العارفين \* يا (1 معشر الأمرآء ٢١٩ اسمعُوا(4 ما ارتفع من مطلع الكبريآء انّه لا اله الّا انا الناطق العليم \* اجبروا(5 الكسير بايادي العدل و كسّروا الصّعيج الظّالم بسياط اوامر ربّـكم الأمِرِ(6 ٢١٧ الحكيم \* يا( معشر الرُّوم نسمع بينكم صوت البوم ع اخذكُم سُكر الهوى ام كنتُم ٢١٨ من الغافلين \* يا ايّتها النّقطة الواقعة في شاطى البحرين قد استقرّ عليك كرسيّ الظُّلم و اشتعلت فيك نار البغضآء على شأنٍ نام بها الملاُّ الأعلى و الّذين يطوفون ٢١٩ حول كُرسيّ رفيع \* نرى فيك الجاهل يحكُم على العاقل و الظّلام يفتخر على النّور ٢٢٠ و انَّكْ في غرور مبين \* اغرِّتك زينتك الظَّاهرة سوى تفنى و ربّ البريّة و تنوم ٢٢١ البنات و الأرامل و ما فيك من القبائل كذلك ينبئك العليم الخبير \* يا(1 شواطي نهر الرّبن قد رأيناك مغطّاةً بالرّمآء بما سلّ عليك سيْون الجزآء و لك مرّة أخرى ۲۲۲ و نسمع حنين البرلين و لو انها اليوم على عزّ مبين \* يا(ا ارض الطّـآء لا تحزني ٣٢٣ من شيء قل جعلك الله مطلع فرم العالمين \* لو يشآء يبارك سريرك بالّذي يحكم بالعدل و يجمع اغنام الله التي تفرّقت من الذّيّاب انه يُواجه اهل البهآء بالفرم و الأنبساط الا انه من جوهر الخلق لدى الحقّ عليه بهآء الله و بهآء من في ملكوت الأمر ٢٢٨ في كلّ حين \* افرحي(١ بما جعلك الله أفق النُّور بما ولد فيك مطلع الظّهُور

<sup>1)</sup> P ان استبعوا P приб. ان استبعوا P (3) P приб. ان استبعوا P (4) P القضى الله المقضى المنابع وا المنابع والمنابع وا المنابع والمنابع والم

الأَكبر في المنظر الأَنور و ظهر كُلّ امرٍ مستتر من لدن مالك القدر الّذي به ١٩٢ اتت (1 الساعة و انشق القمر و فصّل كُلّ امرٍ محتّوم \* يا معشر الملوك انتم الماليك (2 قد ظهر المالك باحسن الطّراز و يدعوكم الى نفسه النهيمن القيُّوم \* ١٩٣١ ايّاكم أن ينعكم الغرور عن مشرق الظهور أو تعجبكم الدّنيا عن فاطر السَّمآء قوموا على خدمة المقصود الذي خلقكم بكلمة من عنده و جعلكم مظاهر القدرة لما كان ١٩٥ ١٩٨ و ما يكون \* نالله لا نريد ان نتصرّن في ممالككم بل جمّنا لتصرّف القُلوب \* انّها 194 لمنظر البهآء يشهد بذلك ملكوت الأسهآء لو (3 انتم تفقهون 4 و الّذي اتّبع موليه ١٩٧ انه اعرض عن الدّنيا كلّها و كيف هذا المقام المحمود \* دعوا البيوت ثمّ اقبلوا الى الملكوت عذا ما ينفعكم في الأخرة و الأولى يشهل بذلك مالك الجبرون لو(3 انتم ١٩٨ تعلمون \* طوبي لملكِ قام على نصرة امرى في مملكتي و انقطع عن سوائي انّه من اصحاب السَّفينة الحمرآءِ الَّتي جعلها الله لأهل البهآء ينبغي لكُلٍّ ان يعزُّرُوه و يوقُّرُوه ١٩٩ و ينصروه ليفتح المدن بمفاتيح اسمى المهيمن على من في ممالك الغيب و الشّهود \* انّه مِنزلة البصر للبشر و الغُرّة الغرّآء لجبين الأنشآء و رأس الكرم لجسر العالم(4 ٢٠٠ انصروه يا اهل البهآء بالأموال و النَّفُوس \* يا (٥ ملك النَّمسة كان مطلع نُور الأدريّة في سَجِن عكّاء اذ قصرت المسجد الأقصى مررت و ما سئلت عنه بعد اذراً ۲۰۱ رفع به کلّ بیت و فتح کلّ باب منیف \* قد جعلناه مقبل العالم لذکری و انت ٢٠٢ نبذت المذكور اذ ظهر علكوت الله ربّك و ربّ العالمين \* كنّا معك في كلّ الأحوال ٢٠٣ و وجدناك متمسّكًا بالفرع غافلًا عن الأَصل انّ ربّك على ما اقول شهيد \* قل اخذتنا الأحزان بها رايناك تدور لأسمنا و لا تعرفنا أمام وجهك 4 افتح البصر لتنظر ٢٠٠ هذا المنظر الكريم \* و تعرف من تدعوه في اللّيالي و الأيّام و ترى النُّور المشرق ٢٠٥ من هذا الأَفق اللَّميع \* قل يا ملك برلين اسمع( النَّداء من هذا الهيكل المبين او يحجبك الهوى عن مالك العرش و الثّرى كذلك ينصحك القلم الأعلى انّه لهو ٢٠٧ الفضّال الكريم \* اذكر (8 من كان اعظم منك شأنًا و اكبر منك مقامًا اين عو ٢٠٨ و ما عنده (4 أنتبه و لا تكن من الرّاقدين \* انّه نبذ لوم الله ورآئه اذ اخبرناه

<sup>1)</sup> P قضت 2) P الملوك 2) P الملوك 2) P الكان يا 9. الملوك 2) ان يا 9. الذي 4) P приб. الذي 6) P الذي 9. الذي 1

كان الطف من كلّ لطيف و الّذي له عذر لا بأس عليه انه لهو الغفور الرّحيم \* ١٧٥ طهروا كلّ مكروه بالمآء الّذي لم يتغيّر بالثلث ايّاكم ان تستعملوا المآء الّذي تغيّر بالهوآء أو بشيء آخر كُونوا عُنصر اللّطافة بين البريّة عذا ما اراد لكم مولّبكم ١٧٩ العزيز الحكيم \* و كذلك رفع الله حكم دون الطّهارة عن كلّ الأشيآء و عن مِلَلٍ ١٧٧ أخرى موهبة من الله انه لهو الغفور الكريم \* قد انغمست الأشيآء في بعر الطّهارة في اوّل الرّضوان اذ تجلّينا على من في الأمكان باسمائنا الخسني و صفاتنا ١٧٨ العُليا هذا من فضلى الّذي احاط العالمين \* لتعاشرُوا مع الأديان و تبلّغوا امر ١٧٩ ربّكم الرّحن هذا لا كليل الأعمال لو انتم من العارفين \* و حَكم باللَّطافة الكبرى و تغسيل ما تغبّر من الغبار و كيف الأوساخ الناجمدة و دُونها اتَّاوا الله و كونوا ١٨٠ من المطهّرين \* و الّذي يرى في كسائه وسنّح انّه لا يصعل دعائه الى الله و يجتنب ١٨١ عنه ملاًّ عالمون(١ \* استعملوا مآء الورد ثمّ العطر الخالص هذا ما احبّه الله من ١٨٢ الأوّل الّذي لا أوّل له ليتضوّع منكم ما اراد ربّكم العزيز الحكيم \* قد عفا الله عنكم ما نزّل في البيان من معو الكتب و اذنّاكم بان تقروًّا من العلوم ما ينفعكم ١٨٣ لا ما ينتهى الى المجادلة في الكلام هذا خير لكم ان انتم من العارفين \* يا ١٨٢ معشر الملوك قد اتى المالك و الملك الله النهيمن القيُّوم \* الله تعبدوا الا(° الله و توجّهوا بقلوب نورآء الى وجه ربّكم مالك الاسمآء هذا امر لا يُعادله ما عندكم لو انتم ١٨٥ تعرفون \* انّا نزيكم تفرحون بما جمعتموه لغيركم و تمنعُون انفسكم عن العوالم الّتي ١٨٦ لم يحصها الّا لودي المحفوظ \* قد شغلتكم الأموال عن المئال هذا لا ينبغي لكم لوا3 ١٨٧ انتم تعلمون \* طهِّرُ وا قلُوبِكم عن( الله ذفر الله نيا مسرعين الى ملكوت ربَّكم فاطر الأرض و السمآء النَّذي به ظهرت الزّلارل و ناحت القبائل اللَّا من نبذ الورى ١٨٨ و اخل ما أمِرَ به في لوح مكنون \* هذا يوم فيه فاز الكليم بانوار القديم و شرب ١٨٩ زلال الوصال من هذا القدم الّذي به سُجّرت البُحور \* فل تالله الحقّ انّ الطّور يطوف حول مطلع الظّهور و الرّوم يُنادي من الملكُوت هلتُّوا و تعالوا يا ابناء الغرور \* 19٠ عذا يوم فيه سرع كوم الله شوقًا للقائه و صام الصّهيون قد اتى الوعد و ظهر ما هُو 191 المكتُوب في الوام الله المتعالى العزيز المحبُوب \* يارة معشر المأوك قد نزّل النّاموس

<sup>1)</sup> Р العالمين и предъ началомъ слъдующаго стиха прибавл. ان العالمين 2) Sic. 3) Р ان يا 5) Р ان يا 5.

خرجت عنه أو يسلّمها بيل أمين و ما تعتاج به في السّبيل ليبلّغها إلى محلّها انّ 109 ربُّك يحكم كيف يشآء بسلطان كان على العالمين مُحيطًا ﴿ و الَّتِي طُلْقَت بَما ثبت عليها منكر لا نفقة لها ايّام تربّصها كذلك كان نير الامر من افق العدل مشهودًا \* ١٩٠ انّ الله احبّ الوَصْل و الوفاق و ابغض الفَصْل و الطّلاق عاشروا يا قوم بالرَّوْم و الرّیحان اعمری سیفنی من فی الأمُکان و ما یبقی مُو العمل الطّیّب و کان اللّه ١٩١ على ما اقول شهيدًا \* يا عبادي اصانحوا ذات بينكم ثمّ استمعوا ما ينصحكم به القلم ١٩٣٠ اتَّبعوا حلود الله و سننه ثمّ اسلكوا هذا الصّراط الُّذي كان بالحقّ منودًا \* انَّ الّذين نبذوا البغى و الغوى و اتّخذوا التّقوي اوليّك من خيرة الخلق لدى الحقّ ١٩٨٠ يذكرهم (3 الملائم الأعْلى و اهل هذا المقام الّذي كان باسم الله مرفوعًا \* قد حرّم عليكم بيع الأمآء و الغلمان ليس لعبدٍ ان يشترى عبدًا نهيًا في لوم الله كذلك كان ١٩٥ الأُمر من قلم العدل بالفضل مسلمورًا \* و ليس الأُمرِ ان يفتخر على احدٍ كلّ ١٩٢ ارقياء له و ادلَّاء على انه لا اله اللا هو انه كان على كُلِّ شيء حكيما \* زيَّنُوا انفسكم بطراز الأعمال و الّذي فاز بالعمل في رضاه انه من اهل البهآء قد كان لدى ١٩٧ العرش مذكورًا \* انصروا( مالك البريّة بالأعبال الحسنة ثمّ بالحكمة و البيان ١٩٨ كذلك امِرتُمْ في اكثر الألواع من لدى الرّحن انّه كان على ما اقول عليمًا \* لا يعترض احدٌ على احدٍ و لا يقتل نفس نفسًا هذا ما نهيتم عنه في كتابٍ كان في ١٩٩ سرادق العزّ مستورًا \* اتقتلون من احياه الله بروح من عنده انّ هذا خطأ قد كان ١٧٠ لدى العرش كبيرًا \* اتّقوا الله و لا تخربوا ما بناه الله بايادي الظّلم و الطّغيان ١٧١ ثُمّ انَّخَذُوا الى الحقّ سبيلًا \* لمّا ( و ظهرت جنود العرفان برايات البيان انهزمت قبائل الأديان الله من اراد ان يشرب( وكوثر الحيوان في رضوان كان من نَفَس ١٧٢ السُّبِعان موجُودًا \* قد حكم الله بالطّهارة على مآء النّطنة رحمة من عنك على البريّة ١٧٣ اشكروه بالرَّوْم و الرّيعان و لا تتبعوا من كان عن مطلع القرب بعيدًا \* قوموا على خدمة الأمّر في كلّ الأحوال انّه يؤيّدكم بسلطان كان على العالمين محيطًا \* ١٧٦ تمسَّكُوا بعبل اللَّطافة على شأن لا يرى من ثيابكم اثار الأوساخ هذا ما حَكم به من

<sup>1)</sup> Р اهل и прибавляетъ ينكرنهم Р (3) Р بان .3) الله и прибавляетъ بان .4) Р يسقى Р (5) Р اذا والله النصروا

١٤٩ مشهودًا(١ \* انّه قل حدّد في البيان برضآء الطّرفين انّا لمّا اردنا المعبّة و الوداد و اتحاد العباد لذا علَّقناه باذن الأبوين بعدهما لمَّلَّا تقع بينهُمْ الضَّغينة و البغضآء و لنا ١٥٠ فيه مـَّارِب اخرى وكذلك كان الأمر مقضيًّا \* لا يحقُّق الصُّهار الله بالأمهار قد قدّر للنون تسعة عشر مثقالًا من الزهب الأبريز و للقرى من الفضّة و من اراد الزّيادة حرّم عليه ان يتجاوز عن خسة و تسعين مثقالًا كذلك كان الأمر بالعزّ ١٥١ مسطورا \* و النَّى اقتنع بالدَّرجة الأولى خير له في الكتاب انَّه يغني من يشآء ١٥٢ باسباب السّموات و الأرض و كان الله على كُلّ شيء قديرًا \* قد كتب الله لكُلّ عبد اراد الخروج من وطنه ان يجعل ميقاتًا لصاحبته في ايّة(2 مدّة اراد ان اتي و وفي بالوعد انه اتبع امر موليه و كان من المحسنين من قلم الامر مكتوبًا \* و الله ان اعتذر بعذر حقيقي فله أن يغبر قرينته و يكون في غاية الجهد للرَّجوع اليها و ان فات الأمران فلها تربّص تسعة اشهر معدودات و بعد اكمالها لا بأس عليها فی اختیار الزّوج و آن صبرت انّه نیعب الصّابرات و الصّابرین(<sup>3</sup> اعملوا اوامری ١٥٣ وِلا تتبعوا كُلّ مُشْرِك كان في اللّوم اثبهًا \* و ان اتى الخبر حين تربّصها لها ان تأخل المعروف انه اراد الاصلام بين العباد و الامآء ايّاكم ان ترتكبوا ما يعدث ١٥٢ به العناد بينكم كذلك قضى الآمر وكان الوعد مأتيًّا \* و أن اتاها خبر الموت أو القتل و ثبت بالشّياع او بالعدلين لها ان تلبت في البيت اذا مضت( الشهر ١٥٥ معدُودات لها الاختيار فيها تختار هذا ما حكم به من كان على الامر قويًّا \* و ان حرث بینهما کرورة او کره لیس له ان یطلّقها و له ان یصبر سنة کاملة لعلّ تسطع بينهما رائعة المعبّة و ان كملت و ما فاحت فلا بأس في الطّلاق انّه كان ١٥٧ على كلّ شيء حكيمًا \* قل نهاكم الله عمّا عملتم بعد طلقات(5 ثلُّث فضلًا من عنده ١٥٧ لتَكُونُوا(٥ من الشّاكرين في لوج(٦ كان من قلم الأمر مسلُّورًا \* و الَّذي طلَّق له الاختيار في الرَّجُوع بعد انقضآءً كُلِّ شهرٍ بالمودّة و الرّضآء ما لم تستحصن و اذا استعصنت تحقق الفصل بوصل آخر و قضى الأمر الله بعد امر مبين كذلك كان ١٥٨ الامر من مطلع الجمال في لوم الجلال بالاجلال مرقومًا ﴿ \* و الَّذِي سافر و سافرت معه ثمّ درث بينهما الاختلاف فله ان يُؤتيها نفقة سنة كاملة و يرجعها الى المقرّ الّذي

<sup>1)</sup> P منرولا P . منرولا P . ان . 3) Р приб. الى . 5) Р منرولا P . 6) Р التكنن 6) Р вмѣсто послъдующихъ словъ просто منزولا 8) Р منزولا 9. منزولا

مالك الاسهآء لا و عمرى لو عرفتم لتركتم النُّنيا مُقبلين بالقلوب الى شطر المحبوب و اخذكم اهتزاز الكلمة على شأنٍ يهتز منه العالم الأكبر و كيف هذا العالم ١٣١ الصّغير \* كذلك مطلت من سمآء عنايتي امطار مكرمتي فضلًا من عندي لتكونوا (أ ١٣٨ من الشَّاكرين \* و امَّا الشَّجامِ و الضّرب تختلف احكامهما باختلاف مقاديرهما ١٣٥ و حَكم الدّيّان لكلّ مقدارٍ ديةً معيّنةً انه لهو الحاكم العزيز المنبع \* لو نشآء نفصّلها ١٣٩ بالحقّ وعدًّا من عندنا انّه لهو الموفّى العليم \* قد رقم عليكم الضّيافة في كُلّ شهرٍ مرّةً واحدة و لو بالمآء انّ الله اراد ان يؤلّف بين القلوب و لو باسباب السّموات ١٣٧ و الأرضين \* ايّاكم أن تفرّقكُم شنّونات النّفس و الهوى كُونوا كالأصابع في اليد ١٣٨ و الأركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحى ان انتم من الموقنين \* فانظرُ وا في رحمة ١٣٩ الله و الطافه انه يأمركم بها ينفعكم بعل اذ(2 كان غنيًّا عن العالمين \* لن تضرّنا سيَّئَاتَكُم كَمَا لَا تَنفَعَنَا حَسَنَاتَكُم انَّمَا نَاتَعُوكُم لُوجِهِ اللَّهِ يَشْهِلُ بِذَلِكُ كُلُّ عَالِمٍ بَصِيرٍ \* ١٤٠ اذا ارسلتم الجوارج الى الصّيد(3 اذكروا الله اذًا يحلّ ما امسكن لكم و لو تجدونه ١٤١ ميتًا انّه لهو العَليم الخبير \* ايّاكم ان تُسرفوا في ذلك كونوا على صراط العدل ١٨٢ و الأنصاف في كُلّ الأمور كذلك بأمركم مطلع الظّهْور ان انتم من العارفين \* انّ الله قد امركم بالمودّة في ذوى القربي و ما قدّر لهم حقًّا في اموال النّاس انّه لهو ١٨٤٣ الغنيّ عن العالمين \* من احرق بيتًا متعمّلًا فاحرقوه و من قتل نفسًا عاملًا فاقتلوه عام خذوا سُنن الله بايادي القدرة و الأُقتدار ثم اتركوا سُنن الجاهلين \* و ان تحكموا ١٢٥٥ لهما حبسًا ابديًّا لا بأس عليكم في الكتاب انّه لهو الحاكم على ما يريل \* قد كتب الله عليكم النَّكام ايَّاكم ان تجاوزوا عن الأنَّنتين( و الَّذي اقتنع بواحدةٍ من الأمآء استراحت نفسه و نفسها و من اتَّخل بكرًا لخدمته لا بأس عليه كذلك كان ١٣٩ الأُمر من قلم الوحى بالحقّ مرقُّومًا \* تزوَّدُوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين ١٨٧ عبادي هذا من امري علَيْ كم (3 اتَّخذوه لأنفسكم معينًا \* يا ملاَّ الأنشآء لا تتّبعوا انفسكم انّها لأمّارة بالبغى و الفعشآء(3 اتّبغوا مالك الأشيآء الّاني يأمركم بالبرّ ١٨٠٨ و التّقوى انّه كان عن العالمين غنيًّا \* ايّاكم ان تفسلوا في الأرض بعد اصلاحها و من افسد انه ليس منّا و نحن برءآء منه كذلك كان الأمر من سبآء الوحي بالحقّ

<sup>1)</sup> P الأثنين P ال . ان . 1) P приб. الذي P (2) P . الأثنين P . ال

أمربه فللأمنآء ان يأذنوا منه ما يكون لازمًا لتربيتهما ان كان غنيًّا و الله يرجع الى ١١٩ بيت العدل انّا جعلناه مأَّوي الفقرآء و المساكين \* انّ الّذي ربّى ابنه او ابنًا من الأبنآء كانه ربّى احد ابنآئي عليه بهآئي وعنايتي و رحتي التي سبقت العالمين \* قد حكم الله لكلِّ زانٍ و زانية دية مسلّمة الى بيت العدل و هي تسعة مثاقيل من الزَّهب و ان عادا مرّة اخرى عودُوا بضعف الجزآء هذا ما حكم به مالك الأسهآء ١٢١ في الأولى و في الأخرى قرّر لهما عذاب مهين \* من ابتلي بعصيةٍ فله ان يتوب و يرجع الى الله انه يغفر لمن بشآء و لا يسمَّل عمَّا شآء انَّه لهو التوّاب العزيز الحميد \* ١٢٢ ايّاكم أن تنعكم سبحات الجلال عن زلال هذا السّلسال خذوا اقدام الفلام في ١٢٣ هذا الصّباح باسم فالق الأصباح ثمّ اشربوا بذكره العزيز البديع \* أنّا حلّلنا لكم اصغآء الأصوات و النّغمات اليّاكم ان يغرجكم الأصغآء عن شأن الادب و الوقارا افرحوا بفرح اسمى ألاعظم الّذي به تولّهت الأفئدة و انجذبت عقول المقرّبين \* ١٢٢ انّا جعلناه مرقاةً لغروج الأرواع الى الأَفق الأعلى لا تجعلوه جناع النّفس و الهوى ١٢٥ اني اعُوذ ان تكُونوا من الجاهلين ﴿ قد ارجعنا ثلث الدّيات كُلَّهَا الى مقرّ العدل و نوصى رجاله بالعدل الخالص ليصرفوا ما اجتمع عندهم فيما امروا به من لدن عليم ۱۲۹ حكيم \* يا رجال العدل تُونوا رعاة اغنام الله في ملكته و (" احفظوهم عن (" الذَّنَّاب ١٢٧ النُّذين ظهروا بالأثواب كما تحفظُون ابنآئكم كذلك ينصحكم النَّاصح الأمين \* اذا اختلفتم في امر فارجعُوه الى الله ما دامت الشّبس مشرقة من افْق هذه السّمآء و اذا ١٢٨ غربت ( ارجعوا الى ما نزّل من عنده انّه ليكفى العالمين \* قل يا قوم لا يأَّذكم الاضطراب اذا غاب ملكوت طهوري و سكنت امواج بعربياني ان في ظهوري لحكمة ۱۲۹ و في غيبتي حكمة أخرى ما اطلع بها الله الله الفرد الخبير \* و نردَّكُم من افقي الأبهي و ننصر من قام على نصرة امرى بجنود من الملاُّ الأعلى و قبيل من المليَّكة المقرّبين \* • ١٣٠ يا ملاً الأرض تالله الحق قل انفجرت من الاحجار الانهار العذبة السائغة عا اخذتها ١٣١ حلاوة بيان ربّكم المختار و انتم من الغافلين \* دعوا ما عندكم ثمّ طيروا بقوادم الأنقطاع فوق الأبداع كذلك يأمركم مالك الاختراع الّذي بعركة قلمه \*قلّب العالمين( \* \* ۱۳۲ هل تعرفون من ای أفق ینادیکم ربّکم الأبهی و هل علمتم من ای قلم یامرکم ربّکم

<sup>1)</sup> Р приб. نا. 2) Р نا. 3) Р من عن العالمين Р приб. نا. 5) Р من إنقلب من في العالمين عن العالمين عن

١٠٥ قد رجعت الأَوقاى المختصّة للخيرات الى الله مظهر الأيات ليس لأَحد ان يتصرّف فيها اللَّا بعد اذن مطلع الوحى و من بعده يرجع الحكم الى الأغصان و من بعدهم الى بيت العدل ان تحقّق امره في البلاد ليصرفوها في البقاع المرتفعة في هذا الأمر ١٠٩ وفيما امرُوا به من لدن مُقتدرٍ قدير \* و اللا ترجع الى اهل البهآء الّذين لا يتكلّمون الَّا بعد اذنه و لا يحكمون الَّا بما حكم الله في عنَّا اللَّوم اولْنُكَ اوليآن النَّصر بين ١٠٧ السَّاوات و الأرضين \* ليصرفوها فيما ذرّد في الكتاب من لدن عزيز كريم \* ١٠٨ لا تجزعوا في المصآئب و لا تفرحوا (١ ابتغوا امرًا بين الامرين عُو التَّذكّر في تلك ١٠٩ الحالة و التّنبّه على ما يرد عليكم في العاقبة كذلك ينبئكم العليم الخبير \* لا تحلقوا رؤسكم قد زيّنها الله بالشُّعر و في ذلك لأيات لمن ينظر الى مقتضيات الطّبيعة من ١١٠ لدن مالك البريّة انّه لهو العزبز الحكيم \* و لا ينبغى ان يتجاوز عن حدّ الأذان ١١١ هذا ما حكم به مولى العالمين \* قد كتب على السَّارِق النَّفي و الحبس و في الثَّالث فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها لئلًا تقبله مدن الله و دياره ايّاكم ان تَّاخذكم ١١٢ الرَّافة في دين اللَّه اعملوا ما امرتم به من لدن مشفقٍ رحيم \* انَّا ربِّيناكم بسياط الحكمة و الأَحكام حفظًا لانفسكم و ارتفاعًا لمقاماتكم كما يربّى (2 الآبآء ابنآئهم لعمرى لو تعرفون ما اردناه لكم من اوامرنا المقدّسة لتفدون ارواحكُم لهذا الأمر المقدّس ١١٣ العزيز المنبع \* من اراد ان يستعمل اواني الزَّعب و الفضَّة لا بأس عليه ايّاكم ان تنفيس أياديكم في الصّحان و الصّحان خذوا ما يكون اقرب الى اللّطافة انّه اراد ١١٤ ان يرايكم على أداب اهل الرّضوان في ملكوته الممتنع المنيع \* تمسَّلُوا باللَّطافة في كلُّ الأَحوال(3 لئلّا تقع الغيون على ما تكرهه انفسكم و اهل الفردوس و الّذي تجاوز عنها ١١٥ يحبط عمله في الحين ﴿ و أَن كَانَ لَهُ عَزْرُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَهُو الْعَزِيزِ الْكُرِيمِ ﴿ ١١٦ ليس لمطلع الأمر شريك في العصمة الكبرى انِّه لمظهر يفعل ما يشآء في ملكوت الْأَنشآء قد خصّ الله هذا المقام لنفسه و ما قُدّر لأحد نصيب من هذا الشَّأن العظيم ١١٧ المنيع \* هذا امر الله قد كان مستورًا في حجب الغيب اظهرناه في هذا الظَّهور ۱۱۸ وبه خرقنا حجاب الّذين ما عرفُوا حُكم الكتاب و كانوا من الغافلين \* كتب على كلّ ابِ تربية ابنه و بنته بالعلم و الخطّ و دُونهما عمّا حدّد في اللّوم و الّذي ترك ما

٨٧ ورحمته التي سبقت العالمين ﴿ خَافُوا اللَّهِ وَ لَا تُتَّبَعُوا مَا عَنْدَكُم مِنَ الْأُومَامِ (١ اتَّبَعُوا ٨٨ ما يأمركم به ربّكم العزيز الحكيم \* سوى يرتفع النّعاق من اكثر البلدان (١ اجتنبوا ٨٩ يا قوم و لا تتبعوا كُلّ فاجر لئيم \* هذا ما اخبرناكم به اذ كنّا في العراق و في ارض ٩٠ السّر و في عذا المنظر المنير \* يا (² اهل الأرض اذا غربت شبس جالي و سترت ٩١ سمآء ميكلي لا تضطربوا قوموا على نصرة امرى و ارتفاع كلمتى بين العالمين \* انّا ٩٢ معكم في كُلّ الأحوال و ننصركم بالحقّ انّا كنّا قادربن \* من عرفني يقوم على خدمتي ٩٣ بقيام (3 لا تقعده (4 جنود السَّمُوات و الأَرضين \* انَّ النَّاس نيام لو انتبهوا سرعوا ٩٤ بالقلوب الى الله العليم الحكيم \* و نبذوا ما عندهم و لو كان كنوز الدُّنيا كلُّها ليذكرهم موليهم بكلمة من عنده كذلك ينبدّكم من عنده علم الغيب في لوح ما ظهر في 90 الأمكان و ما اطّلع به الله نفسه النهبهنة على العالمين \* قد اخذهم سكر الهوى على شأن لا يرون مولى الورى الذي ارتفع ندآنه من كُلّ الجهات لا اله الّا انا العزيز الحكيم \* ٩٩ قل لا تفرحوا بما ملكتموه في العشي و في الأشراق علكه غيركم كذلك يخبركم العلبم ٩٧ الخبير \* قُل هل رايتم لما عندكم من قرارٍ أو وفاءً لا و نفسى الرّحمٰن لو انتم من ۹۸ المنصفین \* نمر ایّام حیوتکم کها نمر الأریاع و بطوی بساط عزّکم کها طوی بساط 99 الْأُوّلين \* تفكّروا يا قوم ابن ايّامكم الماضية و ابن اعصاركم الخالية طوبى لايّامٍ مضت ١٠٠٠ بذكر الله و لأوقاتٍ صرفت في ذكره الحكيم ﴿ لَعَهْرِي لَا تُبقى عَزَهُ أَلَاعَزَآءِ (5 ولا زخارى الأغنياء ولا شوكة الأشقيآء سيفني الكُلُّ بكلمة من عنده انَّه لهو النُقتدر العزيز ١٠١ القدير \* لا ينفع النّاس ما عندهم من الأثّاث و ما ينفعهم غفلوا عنه سوى ينتبهون ١٠٢ و لا يحدون ما فات عنهم في ايّام ربّهم العزيز الحميد \* لو يعرفون ينفقون ما ١٠٣ عندهم لتذكر (٥ اسهآئهم لدى العرش الا انّهم من الميّتين \* من النّاس من غرّته العلوم و بها منع عن اسمى القيُّوم و اذا سمع صوت النَّعال عن خلفه يرى نفسه اكبر ١٠١٠ من غرود قل أين هُو يا أيّها المردود تالله أنّه لغى اسفل الجعيم \* قُل يا معشر العُلمآء أ ما تسمعُون صرير قلمي الأعلى و اما ترون هذه الشّبس المشرقة من الأفق الأبهى الى م (أ اعتكنتم على اصنام اهوآئكم دعوا الأوهام و توجّهوا الى الله موليكم القديم \*

<sup>1)</sup> Р прибавл. العززآء P (5) Р أن يا P (5) العززآء P (5)

وامثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة لله الحقّ تفكّروا يا قوم في رحمة الله ٧١ والطافه ثمّ اشكروه في العشيّ و الأشراق \* لا تضيّعوا اوقاتكم بالبطالة و الكسالة و(أ اشتغلوا بما ينتفع به انفسكم و انفس غيركم كذلك قضى الأمر في هذا اللوم الّذي ٧٧ لاحت من افقه شمس الحكمة و التّبيان \* ابغض النّاس عند اللّه من يقعد و يطلب ٧٣ مَسكوا بحبل الأسباب متوكلين على الله مسبّب الأسباب \* قد حرّم عليكم تقبيل ٧٤ الأيادي في الكتاب هذا ما نهيتم عنه من لدن ربّكم العزيز الحكّام \* ليس لأحد ان يستغفر عند احد تُوبوا الى الله تلقآء انفسكم انه لهو الغافر المُعطى العزيز التَّوَّاب \* ٧٥ يا عباد الرَّحٰمِن قومُوا على خدمة الأمر على شأن لا تأخذكم الأحزان من الّذين ٧٧ كفروا بمطلع الآيات \* لمّا (2 جآء الوعد وظهر الموعود اختلف النّاس وتمسّك كُلّ حزب ٧٧ بما عنده من الظّنون و الأوهام \* من النّاس من يقعد صفّ النّعال طلبًا لصدر (٥ الجلال ٧٨ قل من انت يا ايّها الغافل الغرّار \* و منهم من يدّعي البالهن و بالهن الباطن قل يا ايّها الكنّاب تالله ما عندك انّه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب ٧٩ نالله الحقّ لو يغسل ادل ارجل العالم و يعبل الله على الأدغال و الشّواجن والجبال و القنان و الشّناخيب و عند كلّ حُجَر و شَجَر و مَرَر ولا ( عَنصُوع منه عرْف ٨٠ رضآئي لن يقبل ابدًا هذا ما حكم به مولى الأنام \* كم من عبد اعتزل في جزآئر الهند و منع عن نفسه ما احلّه الله له و حل الرّياضات و المشقّات ولم يُذكر عند 11 الله منزل اللَّيات \* لا تجعلوا الأَّعمال شَرك الآمال و لا تحرموا انفسكم عن هذا المَّال · ٨٢ الَّذي كان امل المقرّبين في ازل الآزال \* قل روح الأعمال هو رضائي وعلَّق كلُّ شيء ٨٣ بقبولي اقروًا (٥ الألوام لتعرفوا (٥ ما هو المقصود في كتب الله العزيز الوهّاب \* من فاز بخُبّی حقّ له ان یقعد علی سریر العقیان فی صَدر الأَمكان و الّذی منع عنه لو ٨٨ يقعل على النّراب انّه يستعين منه الى الله مالك الأديان \* من يدّعى امرًا قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذّاب مغتر نسمَّل الله بان يوَّيده على الرَّجوع ان تاب انه ٨٥ فو (7 التوّاب \* و ان اصرّ على ما قال يبعث عليه من لا يرحمه انّه شديد العقاب \* ٨٦ من ياوّل هذه الأية او يفسّرها بغير ما نزّل في الظّاهر انّه محروم من روم الله

التعرفن P (6 اقراوا P (5 و لن P (4 مدر P (3 اذا P (2 ان P ران P را P رائد P را

من الّذين نزّلت اسمآئهم من القلم الأعلى ترجع الأموال كلّها الى المقرّ المذكور 09 لتُصرى فيما امر الله به انه لهو المقتدر الأمّار \* و جعلنا الدّار المسكونة و الألبسة ٩٠ المغضوصة للذّرية من الذّكران دون الأناث و الورّات انّه لهو الهُعطى الفيّاض ١٠ انّ الَّذي مات في ايَّام والده و له ذرّية اولَّمْك يرثون ما لأبيهم في كتاب الله اقسموا بينهم بالعدل الخالص كذلك ماج عر الكلام و قذى (التَّالَى الأَحكام من لدن مالك ١١ الأَنام \* و الذي ترك ذرّية ضعافًا سلّموا ما لهم الى امين ليتّجر لهم الى ان يبلغوا رشدهم أو الى محلّ الشّراكة ثم عيّنوا للأمين حقًّا ممّا ( عصل من النّجارة و الاقتراف \* ٩٢ كُلّ ذلك بعد ادآء حقّ الله و الدّيون لو تكون (3 عليه و تجهيز الأسباب للكفن ٩٣ والرَّفن و حل الميَّت بالعزَّة و الاعتزاز كذلك حكم مالك المبدء و المَّاب \* قُل هذا لهو العلم المكنون اللَّذي لن يتغيِّر لأنَّه بدء بالطَّاء المُدلَّة على الأسم المغزون الطَّاهر ٩٢ الممتنع المنبع \* و ما خصّصناه للزّريّات هذا من فضل اللّه عليهم ليشكروا ربّهم الرّمن الرّحيم تلك حدود الله لا تعتدوها باهوآء انفسكم (4 انّبعوا ما أمرتم به من مطلع البيان \* ولا و المخلصون يرون مرود الله مآء الحيوان الأهل الأديان و مصباح الحكمة و الفلام ٩٢ لمن في الأرضين و السَّموات \* قد كتب الله على كلّ مدينة أن يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع فيه النّغوس على عدد البهآء و ان ازداد لا بأس و يرون كانّهم يدخلون محضر الله العَلَى الأعلى و يرون من لا يرى و ينبغى لهم ان يكونوا أمنآء الرّحن بين الأمكان و وكلاء الله لمن على الأرض كلُّها و يشاورُوا في مصالح العباد لوجه الله كما ٧٧ يشاورون في المورهم و بختاروا ما فو المختار كذلك حكم ربّكم العزيز الغفّار \* اياكم ١٨ ان تَدَعُوا ما فو المنصوص في اللَّوم اتَّقُوا اللَّه يا أولى الأنظار \* يا ملاَّ الأنشآء عبرُ وا بيونًا باكمل ما يكن في الأمكان باسم مالك الأديان في البلدان و زيّنوها با ينبغى لها لا بالصُّور و الأَمثال ثمّ اذكروا فيها ربّكم الرّحن بالرَّوْج و الرّيحان الا ٩٩ بذكره تستنير الصُّدور و تقرّ الأبصار \* قد حكم الله لمن استطاع منكم حجّ البيت ٧٠ دُونِ النَّسَآءَ عِنَا اللَّهِ عَنَهِنَّ رَحَةً مِن عِنْدُهُ انَّهُ لَهُو المُعِلَى الوَّقَابِ \* يا اهل البهآء قد وجب على كلّ وادرٍ منكم الأشتغال بامرٍ من الأُمور من الصّنائع و الأقتراف

<sup>1)</sup> Р приб. منه. 2) Р فيها Р (2) Р прибавз. الن . 4) Р прибавз.

٢٥ و اذا نبَّت ايَّام الأعطآء قبل الأمساك فليدخلنَّ ( في الصّيام كذلك حكم مولى الأنَّام \* ٤٩ ليس على المسافر و المريض و الحامل و المرضع من درج عفا الله عنهم فضلًا من ٢٧ عنده انّه لهُو العزيز الوهّاب \* هذه (2 حدُود اللّه الّتي رقبت من القلم الأّعلى في ٢٨ الزُّبر و الأَّلوام \* تَسْكُوا باوامر الله و احكامه و لا تكونوا من الَّذين أخذوا اصول ٤٩ انفسهم و نبذُوا اصول الله ورآئهم بما اتَّبعوا الظُّنون و الأَّوهام \* كفُّوا انفسكم عن الأُكل و الشّرب من الطّلوع الى الأّفول ايّاكم ان ينعكم الهوى عن هذا الفضل ٥٠ الَّذي قدّر في الكتاب \* قد كتب لمن دان بالله الدّيّانُ ان يغسل في كلّ يوم يديه ثمّ وجهه و يقعل مقبلًا الى الله و يذكر خسًا و تسعين مرّة الله ابهى كذلك ٥١ حكم فاطر السمآء اذ استوى على اعراش الأسمآء بالعظمة و الأقتدار \* كذلك توضَّأوا ٥٢ للصَّلُوة امرًا من الله الواحد المختار \* قد حرّم عليكم القتل و الزّنا ثمّ الغيبة و الأُفترآء ٥٣ اجتنبوا عمّا نهيتم عنه في الصّحآئف و الألواع \* قد قسمنا المواريث على عدد الزّآء منها قدّر لذرّيّاتكم من كتاب الطّـآء على عدد المقت و للازوام من كتاب الحآء(3 على عدد النَّآء و الفآء و للأبآء من كتاب الزَّآء على عدد النَّآء و الكان و للأمَّهات من كتاب الواوعلى عدد الرَّفيع و للأَّخوان من كتاب الهآء عدد الشّين و للأخوات من كتاب الدّال عدد الرآء و الميم و للهُعلّمين من كتاب الجيم عدد القاني و الفآء كذلك ٥٠ حكم مُبشّري الّذي يذكرني في اللّيالي و الأُسمار \* انّا لمّا سمعنا خجيج النّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الأخرى انّه لهو المقتدر على ما يشآء يغعل ٥٥ بسلطانه كيف اراد \* من مات و لم يكن له ذرّية ترجع حقوقهم الى بيت العدل ليصرفوها أمنآء الرّحلن في الأيتام و الارامل و ما ينتفع به جهور النّاس ليشكروا ربّهم ٥٩ العزيز الغفّار \* و الّذي له ذرّيّة و لم يكن ما دونها عمّا حدّد في الكتاب يرجع الثَّلْثَانَ مِمَّا تِرِكُهُ الْيَ الذَّرِّيَّةِ وَ الثِّلَاتِ الى بيتِ العدل كذلك حكم الغنيّ المتعال ٥٧ بالعظمة و الأجلال ﴿ و الَّذِي لم يكن له من يرثه و كانِ له ذو ( ُ القربي من ابنآء الأَمْ و الْأَذَتَ و بناتهما فلهم الثُّلثان و اللَّا للأَّعهام و الأَّذوال و العمَّات و الخالات ومن بعدهم و بعدهنّ لأَبنآتَهم و ابنآتَهنّ و بناتهم و بناتهنّ و الثّلث يرجع الى مقرّ ٥٨ العدل امرًا في الكتاب من لدى الله مالك الرّقاب \* من مات و لم يكن له احد

دُوي Р (4). الهآء Р ошибочно (3). نلك P (2). ن сезъ (4). الهآء

٢٨ في العمل عذا ما حكم به مولى العالمين \* و البلدان الَّتي طالت فيها اللَّيالي والأيّام فليصلّوا (1 بالسّاعات و المشاخص الّتي منها تعرّدت الأوقات انّه لهو المبيّن ۲۹ الحكيم \* قد عنونا عنكم صلوة الأيات اذا ظهرت (2 اذكروا الله بالعظمة و الأقتدار · ٣٠ انّه مو (3 السّميع البصير \* قولُوا العظمة الله ربّ ما يري و ما لا يري ربّ العالمين \* ٣١ كتب عليكم الصَّلوة فرادى قد رفع حكم الجماعة الله في صلُّوة الميَّت انَّه لهو الأمر ٣٢ الحكيم \* قد عفا الله عن النّسآء حين ما يجدن الدّم الصّوم و الصّلوة و لهنّ ان يتوضّاًن و يسبّعن خسًا ( و تسعين مرّة من زوال الى زوال سبحان الله ذي الطّلعة ٣٣ والجبال هذا ما قدّر في الكتاب ان انتم من العالمين \* و لكم و لهنّ في الأسفار اذا نزلتم (5 و استرحتم المقام الأمن مكان كُلّ صلوة سجدة واحدة واذكر وا (" فيها سبعان الله ذي العظمة و الأجلال و الموهبة و الأفضال و الّذي عجز يقول سُبَعَان الله انّه ٣٨ يكفيه بالحقّ انّه لهو الكافي الباقي الغفور الرّحيم ﴿ و بعد اتمام السَّجُود لكم و لهْنّ ان تقعدُوا على هيكل التوحيد و تقولُوا عَاني عشرة مرّة سبحان الله ذي الملك والملكوت كذلك يبيّن الله سبل الحقّ و الهٰذي و انها انتهت الى سبيل واحد وهو هذا ٣٩ ٣٥ الصّراط المُستقيم (٦ \* اشكروا الله بهذا الفضل العظيم (٦ \* احدُوا الله بهذه الموهبة ٣٧ الَّتي احاطت السَّمُوات و لأَرضين (\* \* اذكرُ وا اللَّه بهذه الرَّحمة الَّتي سبقت العالمين \* ٣٩ ٣٨ قل قل جعل الله مفتاح الكنز حبى المكنون لو انتم تعرفون \* لو لا المفتاح لكان مكنونًا في ازل الأزال لو انتم توقنُون \* قل عذا لمطلع الوحى و مشرق الأشراق اع الّذي به اشرقت الآفاق لو(8 انتم تعلّنون \* انّ هذا لهُو القضآء المثبت و به ثبت ٢٢ كُلّ قضآء محتوم \* يا (° قلم الأعلى قل يا ملاً الأنشآء قد كتبنا عليكم الصّيام ايّامًا معلُودات و جعلنا النيروز عيدًا لكم بعد اكمالها كذلك اضآئت شمس البيان من ٣٦ افق الكتاب من الذن مالك المبدء والماب \* واجعلوا (١٥ الأيّام الزّاتدة عن الشَّهُور مع قبل شهر الصيام انّا جعلناها مظاهر الهآء بين اللّيالي و الأّيّام \* لذا ما تعرّدت بعلود السّنة و الشّهور ينبغي لأهل البهآء ان يطعموا فيها انفسهم و ذوى القربى ثمّ الفقرآء و المساكين و بهلَّانٌ و يكبّرنٌ و يسبّحنٌ و يحجّدنٌ ربّهم بالفرح و الأنبساط \*

<sup>1)</sup> وَتَذَكُر نَّ P приб. 2) Р приб. المنظرانية (4) ك المنظرية (5) ك المنظرانية (6) ك المنظرانية (7) Р въ началь слъдующаго стиха передъ повел. накл. ставитъ الن اجعلوا (9) الن اجعلوا (10) الن اجعلوا (10) بان المنظرانية (10) بان المن

١٠ والأُتلال \* قد تكلّم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبًا لبريّتي ان اعملوا دلودى حبًّا لجمالي طولى لحبيب وجد عُرْف المعبوب من هذه الكلمة الَّتي فاحت منها 11 نفحات الفضل على شأن لا توصف بالأذكار \* لعَمرى من شرب رحيق الانصاف من ١٢ ايادي الأَلطاف انّه يطوف حول اوامري المشرقة من افق الأَبداع \* لا تحسبنّ انّا نرِّلنا لكم الأحكام بل فتعنا ختم الرّحيق المختوم باصابع القدرة والأقتدار يشهد بذلك ١٣ ما نُزّل من قلم الوحي تفكروا يا أولى الأفكار \* قل كتب عليكم الصّلوة تسع ركعات ١٤ لله منزل الأيات حين الزّوال و في البكور و الأصال \* و عنونا عدّة أخرى امرًا في ١٥ كتاب الله انه لهو الأمِرُ المقتدر المختار \* و اذا اردتم الصَّلْوة ولُّوا وجُوهكم شطرى (١ الأقدس المقام النه ملا الله عله الله مطاف الملا الأعلى و مقبل اهل مدائن البقآء ١٩ و مصدر الأمر لمن في الأرضين و السَّلوات \* و عند غروب شمس الحقيقة ١٧ والتبيان المقر الَّذي قدّرناه لكم انّه لهو العزيز العلّام \* كلّ شيء تعقّق بامره المبرم اذا اشرقت من افق البيان شمس الأحكام لكليّ ان يتّبغوها و لو بامر تنفطر عنه سلوات ١٨ افتَدة الأَّديان \* انَّه يفعل ما يشآء و لا يستَّل عمَّا شآء و ما حكم به المحبوب انَّه لمحبُوب 19 و مالك الأختراع \* انّ الّذي وجر عَرْف الرِّحمٰن و عرف مطلع عذا البيان انّه يستقبل بعينيه السّهام لاثبات الأحكام بين الأنام طوبى لمن اقبل وفاز بفصل ٢٠ الخطاب \* قد فصَّلنا الصَّلُوة في ورقة اخرى طُوبي لمن عمل بما امر به من لدن ٢١ مالك الرّقاب \* قد نزّلت في صلُّوة الميّت ستّ تكبيرات من الله مُنزل الأيات \* ٢٢ الَّذي عنده علم القرائة له ان يقرء ما نزَّل قبلها و اللَّا عفا اللَّه عنه انَّه لهو العزيز ٣٣ الغفّار \* لا يبطل الشّعر صلوتكم و لا ما منع عن الرّوم مثل العظام و غيرها (2 لبسوا السَّهُور كما تلبسون الخرّ و السَّجاب و ما دونهما انه ما نُهي في الفرقان و لكن ٢٢ اشتبه على العلمآء انه لهو العزيز العلام \* قد فرض عليكم الصَّلُوة و الصُّوم من اوَّل ٢٥ البلوغ امرًا من لدى الله ربَّكم و ربّ آبآئكم الأوّلين \* من كان في نفسه ضعف ٢٦ من المرض أو الهرم عفا (3 الله عنه فضلًا من عنده أنّه لهو الغفور الكريم \* قد أذن الله لكم السُّجُود على كلُّ شيء طاهرٍ ورفعنا عنه حكم الحدّ في الكتاب أنَّ الله بعلم ٢٧ وانتم لا تعلمون \* من لم يجد المآء يذكر خس مرّات بسم الله الأطهر الأطهر ثمّ يشرع

<sup>.</sup> عفى Р الن . كان . 2) Р приб. أن . 3) Р عفى عفى الله عنوا الله ع

## بسهه الحاكم على ما كان و ما يكون

ا ان اوّل ما كتب الله على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الّذي كان مقام نفسه في عالم الأمر والخلق من فاز به قد فاز بكلّ الخير و الّذي منع انه من اهل الصّلال ولو يأتي بكلّ الأعمال \* اذا فزتم بهذا المقام الأسنى و الأفق الأعلى ينبغى لكلّ نفس ان يتبع ما أمر به من لدى المقضود لانهما معًا لا يقبل ادرهما دون الأخر عذا ما حكم به مطلع الألهام \* انّ الّذين اوتوا بصآئر من الله يرون حدود الله على السّب الأعظم لنظم العالم و حفظ الأمم والّذي غفل انه من همج رعاع \* انّا امرنا كم بكسر حدودات النفس و الهوى لا ما رقم من القلم الأعلى انه لروح الحيوان من في الأمكان \* قد ماجت بحور الحكمة و البيان بما هاجت نسمة الرّدهن(ا اغتنموا لا يا اولى الألباب \* انّ الّذين نكثوا عهد الله في اوامره و نكضوا على اعقابهم اولنّك لا من العلم الفرّ الله في اوامره و نكضوا على اعقابهم اولنّك عنايتي بين عبادي و مفاتيح رحمتي لبريّتي كذلك نزّل الأمر من سمآء مشيّة الرّدمن لَينفقُ ما عنده و لو يكون خزائن الأرض كلها ليثبت امرًا من اوامره المشرقة من افق العناية عنده و لو يكون خزائن الأرض كلها ليثبت امرًا من اوامره المشرقة من افق العناية و الألطاف \* قل من حدودي يمرّ عَرْف قميصي و بها تنصب اعلام النصر على القنن

<sup>1)</sup> Р прибавл. ان این این علموا Р прибавл. ان این این به ная описка.



كتاب اقدس









